This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



https://books.google.com







## Parvard College Library



CONSTANTIUS FUND

Bequeathed by
Evangelinus Apostolides Sophocles
Tutor and Professor of Greek

1842–1883 For Greek, Latin, and Arabic Literature



ŒUVRES

## CHARLES GRAUX

TOME SECOND

Chartres. - Imprimerie DURAND, rue Fulbert.



## ŒUVRES

C

DE

# CHARLES GRAUX

MAITRE DE CONFÉRENCES A L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS BIBLIOTHÉCAIRE A LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ.

TOME SECOND

TEXTES GRECS

#### **PARIS**

### F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67.

1886

## TEXTES GRECS

(18th snab

## LES

# TEXTES GRECS

#### **PUBLIÉS**

PAR

## CHARLES GRAUX

AUGMENTÉS DE NOTES ET DE CORRECTIONS INÉDITES
ET DE COMPTES BENDUS

ÉDITION POSTHUME

DIRIGÉE PAR SON PÈRE, ET SURVEILLÉE PAR CH.-ÉMILE RUELLE



## PARIS

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR 67, RUE DE RICHELIEU, 67. 1886 457

MAR 25 1887

LIBRARY.

(mblantius fund.

## DIVISION DU VOLUME

|                                      | Pages |
|--------------------------------------|-------|
| Préface,                             | ıx    |
| Errata                               |       |
| Textes grecs inédits                 |       |
| Éditions nouvelles de textes grecs : | 151   |
| Fragments inédits                    |       |
| Table                                | 549   |

## PRÉFACE.

Les textes grecs divers que Charles GRAUX a publiés se trouvent rassemblés dans ce volume. Ils sont réimprimés tels qu'ils ont paru, à part quelques fautes typographiques qu'il avait signalées lui-même depuis, ou qui ne pouvaient soulever aucun doute, et qu'on a fait disparaître. Bon nombre de citations ont été vérifiées, et ses manuscrits, conservés en ce qui concerne les anecdota et Philon, ont été consultés: les résultats de ces soins sont une douzaine de notes seulement, qui se distingueront des siennes par la signature H. G. Mais, pour quelques-unes des pièces, il existe, aussi de sa main, certaines corrections plus étendues et des notes postérieures à la publication première; elles ont été ajoutées à la fin de chaque texte.

La publication des anecdota qui forment la première partie du livre a, tout d'abord, s'il est permis de le dire, valu à son auteur l'attention des philologues, constatée notamment dans des articles très bienveillants de MM. Cobet et Gomperz. J'ai cru qu'il ne serait pas malséant de reproduire ici ces articles, et, de même, j'ai été amené à compléter la réimpression des éditions critiques et scolaires que Ch. Graux a données ensuite, par la plupart des comptes rendus que les revues philologiques ont faits de ces ouvrages. En grossissant ainsi ce volume, d'une manière superflue, sans doute, pour les savants, — mais ils le pardonneront en bon souvenir d'un jeune

collègue, — j'ai surtout compté de rendre l'ouvrage plus fructueux pour les étudiants, attirés vers la philologie ancienne, qui n'auraient pas à leur disposition les revues spéciales, et que plus d'un ne connaîtrait peut-être même pas encore. Ils liront donc ici, après chaque pièce, ce qui en a été le produit, les appréciations qui en ont été faites.

Y aurait-il lieu, d'autre part, de rechercher ce que peuvent valoir les travaux de Ch. Graux, au point de vue de l'historien? Je me bornerai à renvoyer aux pages 2, 35, 99, 153, 231, 377, 490 ci-après, comme, si l'on veut, aux mots Histoire grecque et Histoire romaine, à la table, page 356, des Notices bibliographiques<sup>1</sup>, et, plus tard, au contenu d'un subséquent volume, formé de la réunion des Articles originaux qu'a écrits Ch. Graux.

Le présent volume se termine par deux anecdota dont la découverte seule, mais non la publication première, est due à Ch. Graux. Ils y ont été compris pour donner place à la notice sur C. Lascaris (page 531) et encore utilement d'ailleurs, car MM. Foerster et Ruelle ont fait profiter cette réimpression d'additions et corrections.

H. G.

Mars 1886.

<sup>1</sup> F. Vieweg, éditeur, Paris, 1881.

#### ERRATA.

Page 13, ligne 2, lettre cassée, lire τύπον. Page 18, ligne 20, lettre cassée, lire ήχούσαμέν. Page 20, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire μήν. Page 29, ligne 4, lettre cassée, lire ἡνίχα. Page 32, ligne 20, lettre cassée, lire πολεμιχού. Page 38, ligne 11 d'en bas, lettre cassée, lire 75. Page 53, ligne 6 de la note 10, au lieu de 00, lire 00. Page 136, ligne 4, lettre cassée, lire μεταξύ. Page 146, ligne 1, lettre cassée, lire άργου. Page 146, ligne 3 de III, lettre cassée, lire ou. Page 186, ligne 3, lettre cassée, lire ἐλάττω. Page 200, ligne 12, lettre cassée, lire μή. Page 232, ligne 26, au lieu de banissement, lire bannissement. Page 235, ligne 11, au lieu de atteindre la, lire atteindre à la. Page 236, dernière ligne de la note, au lieu de I. 4, lire 1.4. Page 254, ligne 11, au lieu de πρά ττοντας, lire πράττοντας. Page 257, ligne 2 de la note 22, au lieu de αὐτῆ, lire αὐτῆ. Page 260, ligne 22, lettre cassée, lire ἐπιμελούμενος. Page 261, ligne 23, au lieu de xevanuévois, lire xexanuévois. Page 262, ligne 9, lettre cassée, lire Ούτος. Page 266, ligne 5 titre compris, au lieu de 05, lire 05v. Page 266, ligne 7, au lieu de δεκπεραίνειν, lire διεκπεραίνειν. Page 268, ligne 1, au lieu de έφη ή, lire έφη δ. Page 271, ligne 7, lettre cassée, lire ποιούσα. Page 275, ligne 12 d'en bas du texte, au lieu de τάζις, lire τάξις. Page 277, ligne 20, lettre cassée, lire τη. Page 279, ligne 14, au lieu de άμηγανιίας, lire άμηγανίας. Page 283, ligne 8 d'en bas du texte, lettre cassée, lire "i. Page 285, ligne 4, lettre cassée, lire διαχούσας. Page 285, ligne 14, lettre cassée, lire un. Page 285, ligne 24, lettre cassée, lire αγαθή. Page 296, ligne 18, an lieu de  $\tau \dot{\eta}$ , lire  $\tau \dot{\eta} v$ . Page 299, ligne 8, au lieu de comprénait, lire comprenait. Page 310, ligne 4 de la note 10, au lieu de xol, lire xal. Page 319, ligne 10, titre compris, au lieu de οἰχουντες, lire οἰχοῦντες. Page 319, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire oux.

XIV ERRATA.

Page 321, ligne 11, lettre cassée, lire κατελθόντας.

Page 323, ligne 3 d'en bas du texte, lettre cassée, lire 7.

Page 324, ligne 4 d'en bas du texte, au lieu de την, lire των.

Page 325, ligne 4 d'en bas du texte, lettre cassée, lire τοῦ.

Page 330, ligne 7, au lieu de τούτο, lire τούτου.

Page 345, ligne 2, au lieu de τούς, lire τούς.

Page 369, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire γλῶτταν.

Page 408, ligne 9, au lieu de (5), lire (7).

Page 416, ligne 5, lettre cassée, lire διχαστάς.

Page 419, ligne 5 d'en bas du texte, au lieu de φησον, lire ψησον.

Page 419, dernière ligne du texte, au lieu de φήφοις, lire ψήφοις.

Page 422, avant-dernière ligne du texte, au lieu de τοῖς, lire ταῖς.

Page 434, ligne 1, lettre cassée, lire εύρων.

Page 435, ligne 5, lettre cassée, lire 'Aya07,v.

Page 438, ligne 14, lettre cassée, lire Thy.

Page 441, ligne 2, lettre cassée, lire διαγωνισάμενος.

Page 445, ligne 11, lettres cassées, lire ἐμοῦ πολύ.

Page 447, ligne 7, lettre cassée, lire συνηγορών.

Page 447, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire 7.

Page 449, ligne 14, lettre cassée, lire Thy.

Page 451, ligne 13, au lieu de uêt, lire uêv.

Page 454, avant-dernière ligne du texte, lettre cassée, lire ouv.

Page 459, ligne 6, lettre cassée, lire 65.

Page 461, ligne 3 d'en bas du texte, au lieu de κατεπράυνεν, lire κατεπράϋνεν.

Page 464, ligne 6, lettre cassée, lire ὀργήν.

Page 464, ligne 12, lettre cassée, lire αύτῷ.

Page 474, ligne 9 d'en bas, au lieu de Καπιστώλιον, lire Καπιτώλιον.

Page 476, ligne 5, au lieu de avadabov, lire avadabov.

Page 478, ligne 6 d'en bas, au lieu de προλαμβάνεν, lire προλαμβάνειν.

Page 480, ligne 7 d'en bas, au lieu de où, lire où.

Page 489, ligne 3, lettre cassée, lire Tis.

Page 491, ligne 16, lettre cassée, lire τούτων.

Page 525, ligne 22, lettre cassec, lire yongth.

Page 533, ligne 5, au lieu de â, lire à.

Page 533, ligne 12, au lieu de Bibliothecae, lire Bibliothecae.

Page 537, ligne 3 de la note 9, lire de Madrid, et non de la de Madrid.

Page 538, avant-dernière ligne du texte, au lieu de εἰργάζετο, lire εἰργάζετο.

Page 540, ligne 10, au lieu de ωνάμασε, lire ωνόμασε.

Page 546, ligne 12, au lieu de ἐπόγειν, lire ἐπάγειν.

Page 548, ligne 1 de IV, au lieu de non devons, lire nous devons.

Page 550, ligne 6 d'en bas, au lieu de FRAGMENTIS, lire FRAGMENTS.

# TEXTES GRECS

INÉDITS

## CHORIKIOS

#### ÉLOGE DU DUC ARATIOS ET DU GOUVERNEUR STÉPHANOS

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Chorikios de Gaza, rhéteur, élève de Procope de Gaza (2), vécut sous Justinien. Il a laissé plusieurs discours, des déclamations et des pièces de rhétorique de différentes sortes. Une partie importante de son œuvre est contenue dans le volume suivant: Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta. Insunt ineditae orationes duae. Curante Io. Fr. Boissonade. Parisiis 1846. Une autre partie, encore inédite, est conservée dans le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional à Madrid. Nous avons copié sur ce manuscrit deux des discours, restés inédits jusqu'à ce jour, de Chorikios. Nous en donnons un aujourd'hui; l'autre, intitule ύπες των εν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων, paraîtra, à son tour, dans l'un des prochains numéros de cette Revue (8).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos commence, dans le manuscrit de Madrid, au bas du recto du feuillet 27, et finit vers le haut du recto du feuillet 39. Ce manuscrit est de format in-quarto, en papier de coton, écrit au XIIIº siècle (à ce qu'il semble) et par trois mains différentes. L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est tout entier d'une seule et même main, de la plus mauvaise

1. Publié par la première fois dans la Revue de Philologie, de Littérature

3. Il roule sur les mimes au temps de Justinien. Lorsqu'on a besoin d'y renvoyer dans le cours du présent travail, on le désigne ainsi: Mimes.

et d'Histoire anciennes, 1877 (Janvier), p. 55-85.

2. C'est par erreur que J. W. Donaldson dit dans son History of the Literature of ancient Greece from the foundation of the Socratic schools to the taking of Constantinople by the Turks (London 1858), t. II, p. 389:

«In the reign of Justinian, the celebrated historian Procorpius gained some reputation as a rhetorician, and his pupil CHORICIUS has left us about twenty speeches, etc. Procope l'historien était natif de Césarée; on vient de dire que le maître de Chorikios était né à Gaza.

des trois. En tout, le manuscrit compte 189 feuillets. C'est un présent que reçut Constantin Lascaris lors de son passage à Rhodes (vers 1453?) (1).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos n'est pas sans présenter quelque intérêt historique. Les deux personnages auxquels il s'adresse ne sont pas des inconnus. Le premier fut un des plus braves lieutenants de Bélisaire. L'autre rendit de grands services comme gouverneur ordinaire, puis comme proconsul de la province de Palestine: la Novelle 103 de Justinien s'occupe exclusivement de ce gouverneur et du gouvernement de la Palestine. L'intérêt de cet Éloge s'accroît, du reste, considérablement par la possibilité de déterminer presque exactement l'année dans laquelle il fut prononcé et de fixer, à trois ou quatre ans près, la date des principaux événements dont il contient le récit.

Il paraît probable, si on lit avec attention les §§ XI-XIII, que le gouverneur de Palestine étant venu visiter, comme il lui arrivait de temps à autre, les travaux qu'il faisait alors exécuter pour l'embellissement de Gaza, sa ville natale, et se trouvant cette fois accompagné du dux Palaestinae, ses compatriotes saisirent cette occasion pour rendre aux deux plus hauts personnages de la province un hommage flatteur et, semble-t-il, mérité. On dut se réunir en assemblée solennelle dans un endroit public. Chorikios, — un Gazéen, — qui jouissait, à cette époque, de la réputation d'un des meilleurs orateurs de l'Empire, s'avança, chargé officiellement de prononcer, en présence du gouverneur et du duc (2), un discours dans lequel il retraçait les nombreux exploits des deux chefs, rappelait les services éminents qu'ils avaient, à l'envi, rendus à la province, puis, à la péroraison, représentait, par manière de prédiction, la faveur impériale toute prête à récompenser leur dévouement et leurs talents par de nouveaux honneurs. Ce dernier trait est assez précieux à noter. D'autres considérations, qu'on exposera plus bas, permettent d'établir que l'Éloge est antérieur à l'an 536, mais seulement d'une année ou de deux. Précisément en cette année 536, Stéphanos fut promu par la faveur impériale, de simple consulaire qu'il était, à la dignité de proconsul. On peut penser que l'Éloge

2. Il nous paraît à propos d'employer l'expression française «dues», pour désigner ces chefs militaires spéciaux appelés duces (δοῦχες), qui commandaient les troupes postées sur les frontières de l'Empire romain aux siècles de la décadence.

<sup>1.</sup> Le ms. porte au fol. 188 r°, de la propre main de Lascaris, la souscription suivante: πημα Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάρεως, εν Ψόδω δωρηθέν.

2. Il nous paraît à propos d'employer l'expression française «dues»,

de Chorikios n'a précédé que de très-peu de temps cet acte officiel; que, lorsqu'il fut prononcé, on était déjà au courant, dans la province, des intentions de l'empereur, et assez assuré de leur prochaine réalisation, pour que l'orateur fût bien venu à glisser dans sa harangue une allusion habile, qui ne pouvait manquer de faire plaisir au futur proconsul.

Rapportons brièvement ce qu'on sait de la carrière de ces deux personnages. Cela nous paraît d'autant plus utile que leurs noms ne figurent pas dans les recueils biographiques, et que les quelques renseignements épars qu'on peut recueillir sur leur compte chez les auteurs du temps n'ont jamais été condensés en un chapitre dans les livres modernes.

Aratios, pour commencer par celui des deux qu'on peut suivre pendant la plus grande période de sa vie, était natif du pays appelé au VI° siècle la Persarménie. La première fois que nous entendons parler de lui, il se trouve en face de Bélisaire. C'est en l'an 522. Justinien, neveu de l'empereur, vient d'être revêtu de la charge de magister militum; Sittas et Bélisaire, ses «doryphores», font la guerre pour lui. Une première incursion dirigée par eux en Persarménie avait été couronnée de succès: ils entreprennent une nouvelle campagne dans l'Arménie propre: c'est alors qu'ils se laissent surprendre et battre par Narsès et Aratios. (Procope, Guerre Persique, I, 12, p. 59, ed. G. Dindorf.) Le Narsès dont il est ici question ne doit pas être confondu avec le célèbre eunuque de même nom, qui fut le rival de Bélisaire et tirait aussi, du reste, son origine de la Persarménie: c'est un frère d'Aratios. Aratios et lui, quelques années plus tard, — en août 530 — font ensemble défection, et passent aux Romains. Pour les récompenser de cet acte, le grand Narsès les comble de présents, ce que voyant, leur plus jeune frère, Isaac, s'empresse de suivre leur exemple (Procope, ibid., I, 15, p. 79). Dès lors, fidèles serviteurs de l'Empire, ils secondent, tous les trois, avec autant de zèle que de bravoure, Bélisaire, Narsès, les autres généraux de Justinien, et finissent par succomber l'un après l'autre, au milieu de glorieuses carrières, dans des guerres contre les Barbares.

Pour ce qui est spécialement d'Aratios, on continuerait d'ignorer, si Chorikios ne venait nous l'apprendre, ce qu'il devint depuis le moment de son passage à l'Empire jusqu'à l'année 539, où nous le retrouvons en Italie, au milieu de l'été, faisant campagne sous les ordres du grand Narsès. (Procope, Guerre

Gothique, II. 13, p. 199.) Lorsque Bélisaire et Narsès eurent opéré leur ionction aux environs de Fermo. Aratios, placé désormais sous le commandement de Bélisaire, est posté par lui près de la ville d'Osimo avec une division d'observation de mille hommes. (Ibid., 16, p. 212.) Il prend cette année ses quartiers d'hiver à Fermo, avant sous ses ordres un corps d'armée considérable. (Ibid., 20, p. 224.) Puis, au printemps, lorsque les opérations ont repris contre Osimo, il se signale par un trait de bravoure au siège de cette ville. (Ibid., 27, p. 257.) Procope prétend (Ibid., 29, p. 270) qu'il devint suspect un peu plus tard. ainsi que plusieurs de ses collègues, à Bélisaire. Il ne quitta pourtant point l'Italie. On sait qu'il continua, dans cette contrée. la guerre contre les Goths avec Jean. Bessas et d'autres généraux. pendant que Bélisaire était appelé à prendre la conduite de la campagne de Perse, en l'année 540. (Ibid., 30, p. 272.) On perd une autre fois, pendant une nouvelle période de neuf années, la trace d'Aratios. Mais, à l'automne de 549, Procope nous apprend qu'il fut envoyé par Justinien, avec trois autres généraux et mille hommes de cavalerie, combattre les Génides, (Ibid., III. 34, p. 426.) Deux ans après, il part avec quatre autres généraux pour une expédition contre les Sclavins (1), sous le commandement suprême de l'eunuque du palais. Scholasticos, qui se flt battre. (Ibid., 40, p. 455.) Puis on le trouve, en 553, faisant de nouveau la guerre contre les Génides (Ibid., IV, 25, p. 593). et, dans la même année, chargé par l'empereur d'une mission auprès des Huns Outourgurs: il les décide à évacuer le territoire romain. (Ibid., 19, p. 554.) Ce succès diplomatique fut le dernier événement heureux d'une carrière prématurément interrompue. mais déjà pleine de brillants souvenirs. A quelques semaines de là — toujours en l'année 553, — ce vaillant capitaine périt misérablement, surpris par un parti de Lombards, pendant que, à la suite d'une rude journée de marche, il se désaltérait presque seul à un ruisseau. (Ibid., 27, p. 604.)

L'éloge que nous publions permet de combler quelques lacuncs dans la biographie de ce général. Lorsqu'il fut prononcé, Aratios remplissait les fonctions de Dux Palaestinae (2). C'est ce qui

<sup>1.</sup> Pour ce nom et celui des Huns Outourgurs, qu'on rencontrera plus bas, nous adoptons la transcription de Ed. de Muralt.

<sup>2.</sup> L'existence d'un dux Pulaestinae, portant le titre de vir spectabilis (πεψβλεπτος) est constatée, dès le 1v° siècle, par la Notitia dignitatum, chap. 29, p. 78, éd. Boecking. Boissonade (Choricii Gazaei orationes etc.,

ressort, d'une part, du titre même (εἰς Αράτιον δοῦκα κτλ.), ainsi que de différents passages du discours (§ III, 2, οù τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν, en parlant des prédécesseurs d'Aratios, est opposé à τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη, le «gouverneur civil» — § IV, 1, σιρατηγός — § VI, 1, τῷ στρατηγοῦντι — § XIV, 1, τοῦ στρατηγοῦντος), et, d'autre part, de la nature des actions qui sont rapportées à sa louange, comme du théâtre où elles se sont passées. (Voy. le plan du discours, ci-après, p. 9.)

D'après ce qu'on a vu plus haut, il n'y a que deux périodes dans la vie d'Aratios, pendant lesquelles on puisse supposer qu'il ait commandé la frontière de Palestine: la première s'étend de l'an 530 à l'an 539; l'autre, de 540 à 549. On établira tout à l'heure, en s'occupant de Stéphanos, que le discours ne peut être postérieur à l'été de 536. Par conséquent, les différents faits de guerre accomplis par Aratios, pendant qu'il était dux Palaestinae, et racontés par Chorikios, se sont passés entre les années 530 et 536.

Parmi les exploits d'Aratios dont parle Chorikios, il est un stratagème mémorable, rapporté en grand détail au § IV. Aratios, après avoir assiégé longtemps en vain un château-fort réputé inexpugnable, découvrit un jour la bouche d'un égout, par lequel il réussit à pénétrer dans la place. Peu après, le même stratagème servit à Bélisaire pour s'emparer de Naples. Malheureu-

p. 126, note 2) avançait timidement l'opinion que Λοῦκα ne devait pas être un nom propre. « Vertit (Yriarta),» disait-il, « in Aratium Ducam et »Stephanum Archontem (sive Principem). Puto non Ducam, sed ducem esse »dicendum. An Ducas ea jam aetate nomen fuerit proprium dubito. Proscopius, de acdif., II, p. 226, 24: στρατιωτικῶν δὲ καταλόγων ἄρχοντα τῆδε καταστησάμενος, δν δοῦκα καλοῦσι.» Boissonade aurait pu citer encore Procope, Guerre Persique, I, 18, p. 89, l. 6, οὐδεὶς δὲ οῦτε Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἄρχων οῦς δοῦκας καλοῦσι.» et faire observer que, parmi les discours de Chorikios qui sont publiés, il y a l'éloge d'un autre personnage, Summus, qui avait été dux Palaestinae avant Aratios (Procope, Guerre Persique, II, 1, p. 155, l. 6: cf. Chorikios, Éloge de Summus, p. 28, l. 14 et p. 29, l. 4). Quant aux attributions du dux Palaestinae, elles sont réglées et soigneusement distinguées de celles du gouverneur civil de la province par la Novelle 103, chap. 2: Επικοινωνήσει δὲ οὐδ ὁτιοῦν ταῖς πολιτικας αὐτίας καὶ ταῖς τῶν τομοσίων φόρων εἰσπράξεσιν ὁ κατὰ καιρὸν περίβλεπτος τῶν τόπων δούξ. — Chap. 3: οὐδὲ τὸν περίβλεπτον δοῦκα, οὐδὲ τὸν ἐνδοξοτατον στρατηγόν (= magistrum militum) ἄδειαν ἔχειν ἀφέλκειν τοὺς προσεδεύοντας αὐτῷ (τῷ ἀνθυπάτῷ) στρατιωτας . . . . Εσονται δὲ διακεκριμένω τως δλοις ὅ τε περίβλεπτος τῶν τόπων δοὺξ καὶ ὁ τὴν ἀνθυπατον ἔχων ἀρχήν. Καὶ ὁ μὲν ἡγήσεται στρατιωτῶν τε λιμιτανέων καὶ φοιδερίατων καὶ εἴ τι κατὰ τὴν κώσαν ὁπλιτικῶν πολιτικῶν προσώπων τε καὶ φυλακὴν κτὶ.

Gothique, II, 13, p. 199.) Lorsque Bélisair opéré leur jonction aux environs de Fermo mais sous le commandement de Bélisaire. de la ville d'Osimo avec une division d' hommes. (Ibid., 16, p. 212.) Il prend cd'hiver à Fermo, ayant sous ses ordre sidérable. (*Ibid.*, 20, p. 224.) Puis, c opérations ont repris contre Osimo, de bravoure au siége de cette ville. prétend (Ibid., 29, p. 270) qu'il devi ainsi que plusieurs de ses collègn pourtant point l'Italie. On sait qu'i la guerre contre les Goths avec Jependant que Bélisaire était app campagne de Perse, en l'année une autre fois, pendant une n trace d'Aratios. Mais, à l'auto qu'il fut envoyé par Justine mille hommes de cavalerie. 34, p. 426.) Deux ans apre pour une expédition cont ment suprême de l'eun battre. (*Ibid.*, 40, p. 4 de nouveau la guerre et, dans la même a auprès des Huns Ouromain. (Ibid., 19, 1 événement heureur mais dejà pleine de là - toujoumisérablement. à la suite d'um que seul à m

L'éloge que dans la biog remplissait

1. Pour

de ce curieux

- mre en première ====: nord-est de la and an commerce de 🚐 👊 par sa position. - ies Barbares depuis - larsas de jouir jamais # # intios mit fin à une = a forteresse d'assant. - s iennée de précision. - z rzue, le souvenir de == Esai de chronographie = = resible l'année 531. ... ze ce fait d'armes d'au - - rossession de son comz a 531, au plus tôt, son . are sedition dont il est ration ravageait alors les \_ u z se produisit pas posterien-. \_\_\_\_\_\_ sons ses prédécessences ne ne fût un reste et comme - - Samaritains, dont l'histoire man admettre que le mouvement \_\_ ine entreprise aussi lointaine 🚅 e genr de la Palestine même zeit de l'orateur au § XIV, 4. : Sariares de Jotabé tremblaient \_\_\_\_ lacios (πάλαι την σην επ' , az meueir). Mettons que la a prieresse voisine de Jotabé L'un et l'autre fait ans annee on même deux ans Li faudrait précipiter a e ize pât déjà être revenu ni 🚅 xusi prononcer son éloge

. . .

, 4 Dal. eron (c'est-à-dire

E in toctor de loron-

bas, nous
2. L'ex
(περίβλε τ
chap. 29

ble guère, en lisant la narit écoulé que quelques jours bagne.

ivil Stéphanos, pour avoir été
ace, ne fut pas moins honorable.
aza (§ XI, 2-3). On ignore quelles
etre nommé gouverneur de la Palesencore alors qu'une province consubeaucoup dans l'exercice de cette
dant le récompenser, sans priver pour
services, le fit avancer sur place. Il
Palestine première en proconsulat, avec
lestine seconde.

p. ler: ἀνθύπατον . . . ἀποκαλοῦμεν τὸν τὴν τίνης τῆς πρώτης) ἔχοντα, καὶ δίδομεν αὐτῷ τοις (= spectabilibus) λγγράφεσθαι. — Chap. II: ισος) πᾶσαν ίδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατά τὸ πικοινεί, καὶ μάλιστα πάντων προνοήσει τῆς τε ου διμοσίων είσκομιδής καὶ τοῦ καθαραῖς γρήσθαι - τουτο δπερ και Στέφανος δ περίβλεπτος δ νυν αντής γενόμενος ήδη τε φυλάξας ηθδοχίμησε, καὶ τούτο πράξει διὰ τῶν ἤδη φθασάντων πεπείσμεθα, δε πάντων φροντιεί της των πόλεων εύταξίας καὶ τοῦ είναι ταῖς πόλεσι δημοτικόν θόρυβον. Καὶ γάρ δή καὶ το αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, δς δὴ παραλαβών στασιάωαν την χώραν έκτε προφάσεων ετέρων καὶ μάλιστα τοῦ διαφόρου τῶν θρησκευμάτων, εἰρηνικήν τε ἀπέ-- εξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς δ δὴ καὶ αὐθις αὐτῷ τοιείν επιτρέπομεν, και εί ποτε τοιουτό τι γένοιτο κατά την θειτέραν τε ἐπιφοιτᾶν Παλαιστίνην καὶ καθιστᾶν τὸ ταράττον ται μή συγχωρείν μηδ' ότιουν πράττεσθαι κατ' έκείνην δύσκολον, και μάλιστα δή κατ' εκείνην επειδήπερ δρώμεν πολλούς εκείσε

εύνουχος Πέρσης, ταμίας τών βασιλιχών χυημάτων κτλ.
2. Voy. Novelle 8, Γνώσις τῆς... ὀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ.,
section intitulée και ὕσαι ἀρχαι ὑπατικαι ἥτοι κονσουλάριαι, § 5.

<sup>1.</sup> Il y eut plusieurs Stéphanos qui jouèrent un rôle, soit à l'armée, soit dans l'administration ou à la cour, sous le règne de Justinien, et avec lesquels il ne faut pas confondre le nôtre. On citera particulièrement le familier de Narsès, employé par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui était Épidamnien de naissance (Agathias, pp. 50 et 51, éd. Niebuhr), ainsi qu'un autre sur le compte duquel Nicéphore, le patriarche de Constantinople, s'exprime en ces termes (p. 42, éd. Bekker): εἰς δὲ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς καθίστα (Ἰουστινιανὸς) ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ὡμοτάτους, ὧν ἢν Στέφανος ἐὐνοῦγος Πέοσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν γορμάτων κτλ.

ŀ

ez) ez) ποτων αποτελέσματα καθεσ
1 καὶ (θεσπίζομεν) γινώσκειν

1 αλαιστίνους, δτι πάλιν αὐτοῖς

2 λικαιον, καὶ ὁ τῆς πρώτης Πα
στιν αὐτοῖς.

ans le détail des services rendus explicite.

ie dernière considération, qui est imporle de l'éloge. La Novelle 103 a été publiée
l'éloge. La Novelle 103 a été publiée
l'e uillet de l'an 536. L'Éloge de Chorikios,
mus on l'a vu, pourrait être déjà de l'année
le est plus récent, est du moins antérieur
le panégyriste n'eût point passé sous silence
le panégyriste n'eût point passé sous silence
le taveur accordée en cette année à Stéphanos
l'his il n'eût pas manqué de le désigner par
le panégyriste n'eût n'emploie, en fait, que celui
le pour les gouverneurs des trois classes inférieures,
le pour le consultation de la lought de la la plus frape.

Le parégyriste n'eût point passé sous silence
le parégyriste n'eût passé sous silence
le parégyris

s page 34, le parti que, peut-être, il y a à tirer de la pébioge pour en fixer la date avec une précision encore un peu

expression suivante dans le corps du discours (§ VI, 1), οὐτος αρχοιτην ήμιν κυβερνών.

και αμου que Justinien, dans la Γνωσις τῆς ... ὀφειλούσης παρέχεσθαι ... κιλ. adjointe à la Novelle 8, commence comme suit la section

and the soun agail υπατικαί ήτοι κονσουλάριαι:

(10) του άρχοντος Παλαιστίνης πρώτης κτλ. Il emploie constamment

actual designation pour tous les gouverneurs dont il s'occupe dans

(10) του άρχοντος Παλαιστίνης πρώτης κτλ. Il emploie constamment

ατικοί, καικοί bien que pour ceux que comprend la section καὶ ὅσαι

καινικοί ήτοι correctoriae (§§ 34 et suiv.). Mais il n'en est pas

απικοί dans les cinq premiers §§ de la Γνώσις, qui commencent respectament comme suit:

των του τεριβλέπτου πόμητος τῆς ἀνατολῆς — 'Απὸ τοῦ ἀνθυπάτου 'Ασίας τω τοῦ περιβλέπτου πόμητος Φρυγίας Παπατιανῆς — 'Απὸ τοῦ περιπο τοῦ πομητος Γαλατίας πρώτης — 'Απὸ τοῦ βιπαρίου τοῦ μαπροῦ τείχους.

- PLAN de l'Éloge d'Aratios, dux Palaestinae, et de Stéphanos, consularis Palaestinae primae, prononcé par Chorikios, à Gaza, entre l'hiver de 533-4 et le 11 juillet 536, comme limites extrêmes, et très-probablement vers les derniers mois de l'année 535 ou les premiers mois de l'année 536.
  - §§ I-II. Exorde. C'est la première fois que Chorikios prononce l'éloge de gouverneurs civils ou militaires.
  - §§ III-V. Éloge du Duc (1re partie):
    - III. Soumission d'un parti de factieux aux environs de Césarée.
    - IV. Prise d'une forteresse par l'égout.
    - V. Pacification d'une route qui était infestée par des brigands.
- §§ VI-XIII. Éloge du Gouverneur, avec digression sur les embellissements de Gaza.
  - VI. Répression des brigandages qui se commettaient à la frontière d'Égypte.
  - VII. Pacification des routes de la Palestine.
  - VIII. Émeute prévenue à Césarée.
    - IX. Disette évitée en Palestine.
    - X. Réparation de l'aqueduc de Césarée.
  - XI-XIII. Résumé des mérites de Stéphanos. Il est rendu bon témoignage de lui à l'Empereur. Ses qualités personnelles. Il dirige les embellissements de Gaza, sa ville natale.
  - § XIV. Éloge du Duc (2° partie):

    La possession de Jotabé est assurée par la conquête d'une forteresse qui la commandait.
    - § XV. Péroraison. Éloge en commun du Duc et du Gouverneur.
- AVERTISSEMENT concernant la méthode suivic pour la publication du texte et les signes abréviatifs.
- Toutes les leçons fautives du manuscrit n'ont pas été indistinctement notées. Ont été négligées, en général, les variantes qui ne consistent que dans l'accentuation, celles qui proviennent de l'omission de l'i souscrit, de l'emploi de la lettre simple (surtout si c'est une liquide ou la siffante) à la place de la lettre redoublée, et réciproquement (ξμελε = ξμελλε, δυσεβῶν = δυσσεβῶν, etc.), de la confusion de o et ω, ε et αι, ι, ει, η, η, οι et υ. On n'a tenu aucun compte de la ponctuation du manuscrit.
- Chorikios paraît avoir évité l'hiatus à peu près dans la même mesure que Démosthène dans ses harangues: il se permet l'hiatus après une simple



φυομένους θορύβους καὶ οὖ μικρὰ τοί. τῶτα. — Chap. III (vers la fin): Δι. ἄπαντας εἰς τὸν ἐφεξῆς χρόνον ΙΙ. τὸ τῆς ἀνθυπατείας ἀποδίδοται δί. λαιστίνης ἐξάρχων ἀνθύπατός ἐσι:

La Novelle n'entre point danpar Stéphanos; notre discours On y renvoie le lecteur.

Il reste à présenter une de l'
tante pour fixer la date de l'
le jour des calendes de juille
qui, à la rigueur, comme on
533, mais qui sans doute
à ce mois de juillet 5300
pante évidence que le la haute marque de f
par l'empereur. Prisson titre de proconde «gouverneur»,
dans l'usage que per
à savoir le praes
laris, énatizés

les lettres ou les mots
canes. On réserve les crochets
andere comme intrus dans le

mil, Manuscrit marqué N-101.

#### \_ .FATION DOYKA

KAI

## ATMOXAW NONVET

## $\Delta$ . $A\Lambda E \Xi I \Sigma(^1) \rangle$

εξείουν τολμήσιασα θέατρον την αλτίαν αποδίδωσι εξείουν (δωρίωνα Ms.) λύγος τον αλλητήν τον Λελφον εξον. Ms.) κιλ. Desinit: αμφοτέροις ελκόνα. εξείους Βοιssouade, Choricii Gazaci, etc., p. 126 - 128. συμετ το πουνοκα ici.

ratoires que donnait Chorikios, il nous semble considerat aux apreludess de nos musiciens. Si nous ratoires ievait, aussitot monté à la tribune, prononcer nous su moins en rapport avec son sujet, pour cere, en haieune et fixer l'attention de son publication de son publication de son principal de la particulier à Chorikios. Nous pensons qu'on apparant aux différents passages des Vies des Sommandes renvoie l'Index rerum de Kayser au mot aux différents passages des Vies des Sommandes, nous pensons publication, 1844. D'ordinaire, une énitéis (cf. la démondration, 1844), D'ordinaire, une énitéis (cf. la démondration de composait aux diférents passages des Vies des Sommandes des différents passages des Vies des Sommandes des viels des des Sommandes des S

Digitized by Google

1. Voy., à li roraison de li plus grande.
2. Le di Cf. aussi li di Their Asc. C'es norden, initiale [§ 6].

cette : . cette dozer

tiv. -

411 MI

#### $\langle \Lambda O \Gamma O \Sigma \rangle$

cien bas: Ο λόγος (2) οίδε μέν ξπεισάκτου κόσμου εινέσων παρήλθεν, ήπει δέ την του λέγοντος εμφαίνων τι μις, άμει- [fol. 27 verso] βομένην τοὺς εὐεργέτας.

27 verso, l. 2] "Εδει (1) μεν ετέρους των άρχειν ήδη τοιοθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις, Ένα, τοῖς ἐκείνων γγυμνασάμενος καὶ μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τιας, εφάμιλλον (8) ούτως υμίν ακονήσω (4) την γλώτταν, τη μοι συμβή παραπλήσιον ώσπες αν εί θρασύς αθλητής, ου την διόμην Ισθμίοις (5) δοκιμασθείς, Όλυμπίαζε παραγένοιτο του μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ λαμπροτέψαν, ώς της των έργων ύπερβολης και πρός επίδειξιν πρώτην (6) ικανίς έρεθίσαι (7). [2] Πάλαι μέν οὖν τῆ φύσει δαθυμίαν ώνείδιζον

d'une διάλεξις, puis du discours ou de la déclamation proprement dite, λόγος ou μελέτη. C'est ce qu'on voit assez clairement, ce nous semble, dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: . . . εψεύσθη της επιδείξεως (on pourrait traduire: «sa représentation manqua») παφελθων ες απροατάς οὐκ εύνους. Ως γάρ των πρεσβυτερων ήπουον, προσέπρουσε μεν ή διάλεξις νεαροηγής δόξασα καὶ εσπασμένη τὰς εννοίας, εδοξε δὲ καὶ μειρακιώδης... τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπεβουλεύθη κτλ. (Philostrate, Vies des Sophistes, p. 579, l. 15). Ochlschlaeger (Olearius), en commentant ce passage, et tous les savants qui, depuis, ont écrit sur la rhétorique des anciens, paraissent s'être mépris sur le sens de διάλεξις.

2. 'Ο λόγος οἰδε-τοὺς εὐεργέτας, fragment πς' chez Boissonade, p. 298.

Au lieu de παρηλθεν, Boissonade a donné, par inadvertance, προηλθεν.

§ I.] 1. Εδει μέν-τοις λόγοις, fragment πζ chez Boissonade, p. 298.
2. Cf. Éloge de Summus, p. 34, l. 14, Boisson., ἄρχειν πολλάκις λαχών.
3. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 9, Boisson., και νικάν είωθώς τοις λόγοις τὰ πράγματα, τότε πρώτον ἐφάμιλλος ὥφθη τοις ἔργοις.
4. Cf. Patrocle, p. 259, l. 1, Boisson., τῆ σάλπιγγι τὰς τῶν πολεμούνιων

ακονοῦντος (sic) ψυχάς.
5. Cf. Ολυμπίοις chez Thucydide, V, 47.
6. ἐπίδειξιν πρώτην]. Ernesti donne la définition suivante du terme ἐπίδειξις: «Proprie ἐπίδειξις dicitur de λόγοις ἐπιδειχτιχοίς, de genere demonstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψόγος.» (Lexicon technologiae Graccae rhetoricae). Il ne faudrait cependant pas conclure des paroles de Chorikios que nous ayons ici son début dans le discours d'apparat. En effet, le premier, au moins, des deux éloges qu'il prononça de l'évêque Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel il y est fait, sans aucun doute, allusion (voy. § XII, 5, et la note). Cet éloge de Marcien est, à son tour, postérieur à un autre discours qui ne semble pas nous avoir été conservé (voy. p. 80, l. 14 et suiv., Boisson.), ainsi qu'à l'Oraison funèbre de Procope (voy. § XI, note 16). Il faut donc entendre seulement ici que Chorikios n'avait encore prononcé l'éloge d'aucun gouverneur civil ou militaire, ἄρχειν λαχόντων. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la matière de la dialexis, νῦν πρώτον ἀρχικὸν τολμησασα

θέατρον (voy. à la p. 10, ci-contre).
7. Cf. § VI, 3, ο γε θυμὸς εἰς ἀβουλίαν ἡρεθισε: Éloge de Summus, p. 33, l. 12, Boisson., τοῦτό με μάλλον ἐρεθίζει πρὸς ἔπαινον: Oraison funèbre de

Procope, p. 7, 1. 5, πρὸς έρωτα δεινὸν έρεθίσαι.

ναι στείραν ενάνουν φορές άνδρουν έχαθουν, έπορρεοίσης αεί κατ' όριγον της άρετης άρια νών εξ ποιούσα όια μιας ανόρων ξυνωρί-केंग्रह ) बंदलोम्पूर्शस्य राजे जयकुर्तभरा प्रवाद्यु प्रवा वेत्रीयवाण व्योराखे वैदे रेपालेण ποιος των ηθασαντα γούνον παροποιά Εσθαι. 3 Ού γαρ έκ πατρίdog sidemnotres? norgia actadisade 10, jérous, odde joréwr (ii) karenzia zoguniuero ádeique kordotar qui kitett, ned kati rowing, usya gonnownez annoente tiz nuover elequias (12). [4] Πολίου μεν οδν έτέρους έγκομιαζοντες, αναθών πραξεων ένδεείς (13), έπι πατέρας όμου και μετέρας και πάππους ένιστε και τέθας άνα βεάνοντες, [fol. 24] έξ έκάστου τι μέρος έρανισαμένοι, καλλωπίσμασι τούτων έρχονται τον είς έχείνους συρράψαντες έπαινον. ίμιν δε τοσοίτον πλεονεκτιμάτων (14) περίεστιν, ώστ, εί τις έτέφοις ἄρχοισιν έργων(15) χρηστών δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι (18) των έμετέρων, έκάστω διδούς τα πρός είσημίαν άρκέσοντα παντελί, περιλειφθήναι πράξεις ύμιν είς όλον λόγον άρχούσας(17). [5] Και πρόδηλον μεν ώς οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες, όσοις επιμελώς νέμεται το υπήχοον, πάντες . . . έστιν (18) δ βασιλείς εναργεστάτη δε της εχείνου διανοίας είχων εν ύμιν

9. súdozi ouvres Ms. (mangeure de ver).

10. zaradiabe Ms.

11. y. . sor Ms. (mangeure de ver).

ούν αύτης ηλεονέχτημα.
16. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 125, Boisson., ένταθθα πέρας τῷ λόγῳ σὐ μεν οἱ δίδως, Ιορων ἀφθονία πλουτών, ὁ δὲ καιρὸς ἐπιμέρει, πανήγυρις ών.
16. διανέμει Μπ. Cf. § XIV, 13, εἰ δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην. nine lauvie lauv xil. Au surplus, on avoue ne pas connaître suffisamment la syntaxe de Chorikios pour restituer avec assurance le mode et le temps employés par cet auteur dans cette phrase, ainsi que dans plusieurs

ματοκ ποπολοβίας. (Voy., p. ex., § V, note 14.)

17. (f. Eloge de Marcien, I, p. 80, l. 3, Boisson., έδει κοινή συνελθόντας, βασι τηθε παθεύειν Επιχειρούμεν, διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους, καὶ, λαβώνια τὸ μέρος, έκαστον όλον αὐτὸν εἰς τοῦτο κενῶσαι. Καὶ μόλις ᾶν ούνως ήρχειαμεν μίαν σοι πάντες εύφημίαν συνθείναι.

18. navies faily (sans trace de lacune) Ms.

<sup>8.</sup> συνωρίδος Ms. Mais cf. p. 98, l. 7 d'en bas, Boisson., ληστρικής μεrach enrandlos: p. 29, l. 5 d'en bas, dioir ardour seranis: p. 40, l. 12, n de Loren Envirols.

<sup>11.</sup> γ... νων .Μ. (παιχευτε με νει).
12 τῆς οΙκοθεν εὐη ημίας, de gloire personnelle.
13 Cf. p. 111, l. 5, Boisson., ἄνευ πράξεων ἀγαθοῦν.
14. Cf. § XII, 3, τί γὰρ τῶν σῶν ἐκεῖνος πλεονεκτημάτων ἡγνόησεν: Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 15, Boisson.. πρώην ἐγὼ βρακέα πεὸι τῶν σῶν πλεονεκτημάτων διαλεγθείς: et p. 82, l. 3, μέγα φρονεῖν αὐτῷ παρεκούσης τοσαύτης πλεονεκτημάτων φροᾶς: Éloge de Marcien, II, p. 107, l. 8 d'en bas, μέλλων οδν ήθη του καταλόγου των σων πλεονεκτημάτων απάρχεσθαι: et p. 110, l. 6, ή γαο πούς το χείρον παράθεσις όλίγοις αρέσκεται πλεονεκτή-ματίν: Eloge de Summus, p. 26, l. 4 d'en bas, μηθέ τα της παρούσης (ήλικίας) πλεονικήματα χωρούντος του λόγου: et p. 35, 1. 7, τὰ του στρατηγούντος....
π) κονικτήματα: Oraison funèbre de Marie, p. 38, 1. 3 d'en bas, εκαστον μέν

0/

θεωρείται. [6] 'Αλλ' Ενεκά γε τοῦ τὰ σκηπτρα λαχόντος έχρην τινα ἐπαινέτην, Ερμού Λογίου τ΄ πον (19), εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, έγω δε βραγέα των ύμετέρων έρχομαι φράσων.

§ ΙΙ. Μέλλων δὲ ήδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς άρχης ύφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν ὅλον αὐτης ἀποδώσω σκοπὸν, τί ποτε βουλομένη παρηλθεν είς βίον, έκ ποίων άρετων άξία(1) δεσπόζειν έτέρων, ποῖον λήψομαι (2) κέρδος ὑποκύπτων αὐτ $\tilde{\eta}$ (3): ταῦτα διὰ βραχέων εθέλω δηλώσαι καὶ δεῖξαι διὰ πάντων ύμᾶς ήχοντας τῶν γνωρισμάτων(4). [2] Έστι τοίνυν ήγεμονία σαφής(5) ημερον ηθος και λογισμού θυμός υπηρέτης και το χρημάτων ύπεροράν είς κάλλος τε ζῆν(6) καὶ τὸν εν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. [3] Φύσει μεν ουν άλλήλοις πραότης τε και θυμός δοκεί διαμάγεσθαι(7), ώστε καὶ Σωκράτης ἀπορήσας που(8) φαίνεται, πόθεν

Digitized by Google

<sup>19.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 22-23, Boisson., Δημοσθένης..., δν Έρμοῦ Λογίου παράδειγμα τῶν σοφῶν τις καλεῖ, οὰ l'éditeur cite en note Aristide, discours κείνι, p. 398: περὶ Δημοσθένους δν ἐγὼ φαίην ᾶν Έρωοῦ τινος Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους κατελθεῖν. Le même, p. 22, dans la note: «Synesius inter notas Possini ad Pachymerem, t. I, p. 640: . . . . νον ᾶν ἰδὼν Δημοσθένης μεθ' ἡμῶν εἰπεν Έρμοῦ Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους ἤκειν. Τhomas Magister, Ερίστ., I, § 1: . . . . Έρμοῦ Λογίου τύπος, νώς εἰπεῖν, καὶ ῶν καὶ καλούμενος. Quem vide et § 6, cum nota Normanni. Συπαρίυς de Prohaeresio, p. 84: οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν, οἱ δὲ Ἑρμοῦ Λογίου τύπος. Ubi plurima appositio. ντύπον. Ubi plurima apposui.»

<sup>§</sup> II.] 1. ἀρ. τῶν ἄξιοι Ms. (mangeure de ver). 2. λήψομ.. Ms.

<sup>2.</sup> ληψομ.. Ms.
3. Cf. § V, 3, τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποκύπτει: Éthopée d'Aphrodite, p. 144, l. 14, Boisson., ὑπέκυψα τῆ γονῆ: et l. 3, οὰ Boissonade a restitué avec raison οὐδὲν οὐ τῆ ἔμῆ ὑπέκυπτε δεξιᾶ.
4. Cf. Éloge de Summus, p. 26, l. 4, Boisson., ἔνιά σου τῶν γνωρισμάτων ὑποτάξας τῷ μέτρῳ: p. 32, l. 2, (νέον) ῷ γνώρισμα μέγιστον ὁ πατήρ: et p. 34, l. 2, τι δ' ἄν τις οὐ θαυμάσειε σου τῶν γνωρισμάτων: La Rose, p. 131, l. 1, ταύτης δὲ (c.-à-d. τῆς Μομοδίτης Πανδήμου) γνώρισμα γάμοι.
5. Cf. § XV, 2, φιλίαν ἄδολον καὶ σαφῆ: § XIV, 4, τὸ κατασκόπους ἐκπεμψαι μαρτυρία σαφῆς τοῦ τεταράχθαι: Éloge de Summus, p. 28, l. 3 d'en bas., Boisson... προῆλθε ταῖς πόλεσιν ἐλευθερία σαφῆς ἐξ ἀφορόπου δουλείας.

bas., Boisson., προήλθε ταις πόλεσιν έλευθερία σαφής εξ άφορήτου δουλείας.
6. Cf. Oraison fundbre de Procope, p. 9, 1. 7, Boisson., φράζω το δέον εξς κάλλος. — On peut comparer aussi l'expression εξς κάλλος γράφειν. Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. zállos, nous citerons les suivants: Lucien, Contre l'ignorant, § 2 (III, p. 100, Reitz), ὅσα ὁ Καλλῖνος ἐς κάλλος ἢ ὁ ἀοίδιμος Ἀττικὸς σὺν ἐπιμελεία τῆ πάση γράψαιεν: Novelle ες καλλος η ο αοιδιμος Αττικός σύν Επιμελεία τη πάση γράψαιεν: Novelle 42, chap. I, § 2, γραφέσθω δὲ παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπὸν, μηθὲ τῶν εἰς κάλλος, μηθὲ τῶν εἰς τάχος γραφόντων: Théophylacte Simocatta, VIII, 18 (p. 341, 1. 20, Bekker), ἐδέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Bibliothèque, 121 (p. 94 a, 1. 38, Bekker), ἐπτὰ ταχυγαφους καὶ ἐτέρους τοσούτους γράφοντας εἰς κάλλος. — Comp. une construction analogue, Éloge de Marcien, II, p. 109, 1. 9, Boisson., ψυχὴν ὑαδίως τε δεχομένην καὶ βεβαίως φυλάττουσαν τοὺς καρποὺς εἰς πληθος ἄμα καὶ τάχος. 7 Ici à la marge du Ma συντίνην καθορίν

<sup>7.</sup> Ici, à la marge du Ms., σημείωσαι ώραιον. 8. Entre nov et quiverai, il y dans le Ms. Sia, encadré de points qui sont de première main: c'est un commencement de digraphie de διαμάχεσθαι

sement, Chorikios a négligé d'indiquer le théâtre de ce curieux exploit d'Aratios: il nous est impossible d'en déterminer la date, laquelle restera flottante entre 530 et 535.

An nombre des titres de gloire d'Aratios figure en première ligne l'expédition à Jotabé, île située à l'extrémité nord-est de la mer Rouge, et qui servait comme de comptoir au commerce de l'Empire romain avec l'Inde. Une forteresse, qui, par sa position. commandait Jotabé, était tombée au pouvoir des Barbares depuis plus d'un demi-siècle et empêchait les Romains de jouir jamais paisiblement de la possession de cette île: Aratios mit fin à une situation si humiliante, en emportant la forteresse d'assaut. Procope seul, par une allusion rapide et dénuée de précision, nous avait conservé, d'une manière bien vague, le souvenir de cet événement (1), auquel Ed. de Muralt (Essai de chronographie byzantine, p. 156) assigne comme date possible l'année 531. faudra rapprocher de nous l'époque de ce fait d'armes d'au moins deux ans. Lorsque Aratios prit possession de son commandement de Palestine, vers 532 ou 531, au plus tôt, premier soin dut être de réprimer cette sédition dont il est question dans l'éloge au § III. Une faction ravageait alors les environs de Césarée. Cette agitation ne se produisit pas postérienrement à l'arrivée d'Aratios: elle existait sous ses prédécesseurs (vov. § III, 2), et il semblerait que ce fût un reste et comme une queue du grand soulèvement des Samaritains, dont l'histoire fait mention à l'année 529. Peut-on admettre que le nouveau duc de Palestine se soit lancé dans une entreprise aussi lointaine que celle de Jotabé, pendant que le cœur de la Palestine même était quotidiennement menacé? Un mot de l'orateur au § XIV. 4. interdit tout à fait le doute: les Barbares de Jotabé tremblaient depuis longtemps de voir arriver Aratios (πάλαι την σην έπ' αὐτοὺς ἄφιξιν ονειροπολείν τε καὶ τρέμειν). Mettons que la faction fut réduite dès l'an 532: la forteresse voisine de Jotabé aura pu être reconquise l'année suivante. L'un et l'autre fait d'armes ont peut-être eu lieu une année ou même deux ans plus tard: plus tôt, c'est impossible. Il faudrait précipiter beaucoup les événements pour que le duc pût déjà être revenu aux environs de Gaza et y entendre ainsi prononcer son éloge



<sup>1.</sup> Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, 1. 10 Dind., ένθα (c'est-à-dire à Jotabé) Εβραίοι αυτόνομοι μέν έχ παλαιοῦ ὅχηντο, ἐπὶτούτου δὲ Ιουστινιανοῦ βασιλεύοντος κατήκοοι Ῥωμαίων γεγένηνται.

à la fin de 533. De plus, il ne semble guère, en lisant la narration de Chorikios, qu'il ne se soit écoulé que quelques jours à peine depuis l'issue de la campagne.

La carrière du gouverneur civil Stéphanos, pour avoir été moins brillante que celle du duc, ne fut pas moins honorable. Stéphanos (1) était natif de Gaza (§ XI, 2-3). On ignore quelles fonctions il remplit avant d'être nommé gouverneur de la Palestine première, qui n'était encore alors qu'une province consulaire (2). Il se distingua beaucoup dans l'exercice de cette charge. L'empereur, voulant le récompenser, sans priver pour cela la province de ses services, le fit avancer sur place. érigea en sa faveur la Palestine première en proconsulat, avec suprématie sur la Palestine seconde.

Novelle 103, chap. Ier: ἀνθύπατον . . . ἀποκαλοῦμεν τὸν τὴν άρχην (της Παλαιστίνης της πρώτης) έχοντα, καὶ δίδομεν αὐτῷ το τοις περιβλέπτοις (= spectabilibus) εγγράφεσθαι. - Chap. II: αὐτὸς (ὁ ἀνθύπατος) πᾶσαν ἰδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατά τὸ όηθεν αιτίαν διακρινεί, και μιάλιστα πάντων προνοήσει τῆς τε ανελλιπούς των δημοσίων είσχημιδης και του καθαραίς χρησθαι ταῖς γερσί - τοῦτο ὅπερ καὶ Στέφανος ὁ περίβλεπτος ὁ νῦν πρώτος έπ' αὐτῆς γενόμενος ήδη τε φυλάξας ηὐδοκίμησε, καὶ αίθις ότι τοῦτο πράξει διὰ τῶν ήδη φθασάντων πεπείσμεθα, μάλιστα δε πάντων φροντιεί της των πόλεων εύταξίας καὶ τοῦ μηδένα είναι ταῖς πόλεσι δημοτικόν θόρυβον. Καὶ γάρ δή καὶ τοῦτο αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, δς δὴ παραλαβών στασιάζουσαν την χώραν έχτε προφάσεων ετέρων χαὶ μάλιστα έχ τοῦ διαφήρου τῶν θρησκευμάτων, εἰρηνικήν τε ἀπέδειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς. δ δή καὶ αὐθις αὐτῷ ποιείν επιτρέπομεν, και εί ποτε τοιούτο τι γένοιτο κατά την δειτέραν τε έπιφοιταν Παλαιστίνην καὶ καθιστάν τὸ ταράττον καὶ μή συγχωρείν μηδ' ότιοῦν πράττεσθαι κατ' έκείνην δύσκολον, καὶ μάλιστα δη κατ' εκείνην επειδήπες δρώμεν πολλούς εκείσε

<sup>1.</sup> Il y eut plusieurs Stéphanos qui jouèrent un rôle, soit à l'armée, soit dans l'administration ou à la cour, sous le règne de Justinien, et avec lesquels il ne faut pas confondre le nôtre. On citera particulièrement le familier de Narsès, employé par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui tamilier de Narses, employe par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui était Épidamnien de naissance (Agathias, pp. 50 et 51, éd. Niebuhr), ainsi qu'un autre sur le compte duquel Nicéphore, le patriarche de Constantinople, s'exprime en ces termes (p. 42, éd. Bekker): εἰς δὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς καθίστα (Ἰουστινιανὸς) ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ώμοτάτους, ών ἢν Στέφανος εἰνοῦχος Πέρσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν χρημάτων κτλ.
2. Voy. Navelle 8, Γνῶσις τῆς . . . ἀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ., section intitulée καὶ ὕσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ἤτοι κονσουλάριαι, § 5.

## CHORIKIOS

## ÉLOGE DU DUC ARATIOS ET DU GOUVERNEUR STÉPHANOS

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Chorikios de Gaza, rhéteur, élève de Procope de Gaza (2), vécut sous Justinien. Il a laissé plusieurs discours, des déclamations et des pièces de rhétorique de différentes sortes. Une partie importante de son œuvre est contenue dans le volume suivant: Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta. Insunt ineditae orationes duae. Curante Io. Fr. Boissonade. Parisiis 1846. Une autre partie, encore inédite, est conservée dans le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional à Madrid. Nous avons copié sur ce manuscrit deux des discours, restés inédits jusqu'à ce jour, de Chorikios. Nous en donnons un aujourd'hui; l'autre, intitulé ύπερ των εν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων, paraîtra, à son tour, dans l'un des prochains numéros de cette Revue (8).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos commence, dans le manuscrit de Madrid, au bas du recto du feuillet 27, et finit vers le haut du recto du feuillet 39. Ce manuscrit est de format in-quarto, en papier de coton, écrit au XIIIe siècle (à ce qu'il semble) et par trois mains différentes. L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est tout entier d'une seule et même main, de la plus mauvaise

<sup>1.</sup> Publié par la première fois dans la Revue de Philologie, de Littérature

<sup>2.</sup> C'est par erreur que J. W. Donaldson dit dans son History of the Literature of ancient Greece from the foundation of the Socratic schools to the taking of Constantinople by the Turks (London 1858), t. II, p. 389:

In the reign of Justinian, the celebrated historian Procopius gained some reputation as a rhetorician, and his pupil CHORICIUS has left us about twenty expected a strength of the reign of the Procope Philotogian stait patif do Cásarse: on vient twenty speeches, etc. Procope l'historien était natif de Césarée; on vient de dire que le maître de Chorikios était né à Gaza.

<sup>3.</sup> Il roule sur les mimes au temps de Justinien. Lorsqu'on a besoin d'y renvoyer dans le cours du présent travail, on le désigne ainsi: Mimes.

les rus. En vin le numerir compte 189 letillets. C'est un present que reun l'insurir Lancaris lors de son passage à lancies view 1220 - 12

LE ge l'année m'le Stritane n'est pas sans présenter que pe marét les triple. Les ceux personnages auxquels il s'altrese ne seu pas les increns. Le premier fut un des plus traves l'estremais de l'elesaire. L'autre rendit de grands services e mile genéement transaire puis comme proconsul de la province de l'altestine; la Nuelle 118 de Justinien s'occupe exclusivement de ce genéement et du gouvernement de la Palestine. L'interêt de cet El que s'actrit, du reste, considérablement par la possibilité de determiner presque exactement l'année dans la pelle il fut province et de fixer, à trois ou quatre ans près, la date des principaix évérements dont il contient le récit.

Il ramait probable, si to lit avec attention les §§ XI-XIII, que le gouvernear de Palestine etant venu visiter, comme il lui arrivait de temps à autre, les travaux qu'il faisait alors exécuter pour l'embenissement de Gaza, sa ville natale, et se trouvant cette fois accompanie du fint Pilaestinae, ses compatriotes saisirent cette occasion pour rezdre aux deux plus hauts personnages de la province un hommage flatteur et, semble-t-il, mérité. On dut se réunir en assemblee solennelle dans un endroit public. Chorikios. — un Gazéen. — qui jouissait. à cette époque, de la réputation d'un des meilleurs orateurs de l'Empire, s'avança, chargé officiellement de prononcer, en présence du gouverneur et du duc (2), un discours dans lequel il retraçait les nombreux exploits des deux chefs, rappelait les services éminents qu'ils avaient, à l'envi, rendus à la province, puis, à la péroraison, représentait, par manière de prédiction, la faveur impériale toute prête à récompenser leur dévouement et leurs talents par de nouveaux honneurs. Ce dernier trait est assez précieux à noter. D'autres considérations, qu'on exposera plus bas, permettent d'établir que l'Éloge est antérieur à l'an 536, mais seulement d'une année ou de deux. Précisément en cette année 536, Stéphanos fut promu par la faveur impériale, de simple consulaire qu'il était, à la dignité de proconsul. On peut penser que l'Éloge

<sup>1.</sup> Le ma. porte au fol. 188 r°, de la propre main de Lascaris, la soumeription auivante: πτημα Κωνσταντίνου τοῦ Δασχάρεως, ἐν Ῥόδω δωρηθέν.

2. Il nous paraît à propos d'employer l'expression française «ducs»,
pour désigner ces chefs militaires spéciaux appelés duces (δοῦχες), qui
commandaient les troupes postées sur les frontières de l'Empire romain
aux siècles de la décadence.

de Chorikios n'a précédé que de très-peu de temps cet acte officiel; que, lorsqu'il fut prononcé, on était déjà au courant, dans la province, des intentions de l'empereur, et assez assuré de leur prochaine réalisation, pour que l'orateur fût bien venu à glisser dans sa harangue une allusion habile, qui ne pouvait manquer de faire plaisir au futur proconsul.

Rapportons brièvement ce qu'on sait de la carrière de ces deux personnages. Cela nous paraît d'autant plus utile que leurs noms ne figurent pas dans les recueils biographiques, et que les quelques renseignements épars qu'on peut recueillir sur leur compte chez les auteurs du temps n'ont jamais été condensés en un chapitre dans les livres modernes.

Aratios, pour commencer par celui des deux qu'on peut suivre pendant la plus grande période de sa vie, était natif du pays appelé au VIº siècle la Persarménie. La première fois que nous entendons parler de lui, il se trouve en face de Bélisaire. C'est en l'an 522. Justinien, neveu de l'empereur, vient d'être revêtu de la charge de magister militum; Sittas et Bélisaire, ses «doryphores», font la guerre pour lui. Une première incursion dirigée par eux en Persarménie avait été couronnée de succès: ils entreprennent une nouvelle campagne dans l'Arménie propre: c'est alors qu'ils se laissent surprendre et battre par Narsès et Aratios. (Procope, Guerre Persique, I, 12, p. 59, éd. G. Dindorf.) Le Narsès dont il est ici question ne doit pas être confondu avec le célèbre eunuque de même nom, qui fut le rival de Bélisaire et tirait aussi, du reste, son origine de la Persarménie: c'est un frère d'Aratios. Aratios et lui, quelques années plus tard, — en août 530 — font ensemble défection, et passent aux Romains. Pour les récompenser de cet acte, le grand Narsès les comble de présents, ce que voyant, leur plus jeune frère. Isaac, s'empresse de suivre leur exemple (Procope, ibid., I. 15, p. 79). Dès lors, fidèles serviteurs de l'Empire, ils secondent, tous les trois, avec autant de zèle que de bravoure, Bélisaire, Narsès, les autres généraux de Justinien, et finissent par succomber l'un après l'autre, au milieu de glorieuses carrières, dans des guerres contre les Barbares.

Pour ce qui est spécialement d'Aratios, on continuerait d'ignorer, si Chorikios ne venait nous l'apprendre, ce qu'il devint depuis le moment de son passage à l'Empire jusqu'à l'année 539, où nous le retrouvons en Italie, au milieu de l'été, faisant campagne sous les ordres du grand Narsès. (Procope, Guerre

Gothique, II, 13, p. 199.) Lorsque Bélisaire et Narsès eurent opéré leur ionction aux environs de Fermo. Aratios, placé désormais sous le commandement de Bélisaire, est posté par lui près de la ville d'Osimo avec une division d'observation de mille hommes. (Ibid., 16, p. 212.) Il prend cette année ses quartiers d'hiver à Fermo, ayant sous ses ordres un corps d'armée considérable. (Ibid., 20, p. 224.) Puis, au printemps, lorsque les opérations ont repris contre Osimo, il se signale par un trait de bravoure au siège de cette ville. (Ibid., 27, p. 257.) Procope prétend (Ibid., 29, p. 270) qu'il devint suspect un peu plus tard, ainsi que plusieurs de ses collègues, à Bélisaire. Il ne quitta pourtant point l'Italie. On sait qu'il continua, dans cette contrée, la guerre contre les Goths avec Jean, Bessas et d'autres généraux, pendant que Bélisaire était appelé à prendre la conduite de la campagne de Perse, en l'année 540. (Ibid., 30, p. 272.) On perd une autre fois, pendant une nouvelle période de neuf années, la trace d'Aratios. Mais, à l'automne de 549, Procope nous appreud qu'il fut envoyé par Justinien, avec trois autres généraux et mille hommes de cavalerie, combattre les Gépides. (Ibid., III. 34, p. 426.) Deux ans après, il part avec quatre autres généraux pour une expédition contre les Sclavins (1), sous le commandement suprême de l'eunuque du palais, Scholasticos, qui se fit battre. (Ibid., 40, p. 455.) Puis on le trouve, en 553, faisant de nouveau la guerre contre les Gépides (Ibid., IV, 25, p. 593), et, dans la même année, chargé par l'empereur d'une mission auprès des Huns Outourgurs: il les décide à évacuer le territoire romain. (Ibid., 19, p. 554.) Ce succès diplomatique fut le dernier événement heureux d'une carrière prématurément interrompue, mais déjà pleine de brillants souvenirs. A quelques semaines de là — toujours en l'année 553, — ce vaillant capitaine périt misérablement, surpris par un parti de Lombards, pendant que, à la suite d'une rude journée de marche, il se désaltérait presque seul à un ruisseau. (Ibid., 27, p. 604.)

L'éloge que nous publions permet de combler quelques lacunes dans la biographie de ce général. Lorsqu'il fut prononcé, Aratios remplissait les fonctions de *Dux Palaestinac* (2). C'est ce qui

<sup>1.</sup> Pour ce nom et celui des Huns Outourgurs, qu'on rencontrera plus bas, nous adoptons la transcription de Ed. de Muralt.

<sup>2.</sup> L'existence d'un dux Pulaestinae, portant le titre de vir spectabilis (περίβλεπτος) est constatée, dès le iv° siècle, par la Notitia dignitatum, chap. 29, p. 78, éd. Boecking. Boissonade (Choricii Gazaci orationes etc.,

ressort, d'une part, du titre même (εἰς ᾿Αράτιον δοῦκα κτλ.), ainsi que de différents passages du discours (§ III, 2, οù τοῖς αρότερον ἡγεμόσιν, en parlant des prédécesseurs d'Aratios, est opposé à τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη, le «gouverneur civil» — § IV, 1, σιρατηγός — § VI, 1, τῷ στρατηγοῦντι — § XIV, 1, τοῦ στρατηγοῦντος), et, d'autre part, de la nature des actions qui sont rapportées à sa louange, comme du théâtre où elles se sont passées. (Voy. le plan du discours, ci-après, p. 9.)

D'après ce qu'on a vu plus haut, il n'y a que deux périodes dans la vie d'Aratios, pendant lesquelles on puisse supposer qu'il ait commandé la frontière de Palestine: la première s'étend de l'an 530 à l'an 539; l'autre, de 540 à 549. On établira tout à l'heure, en s'occupant de Stéphanos, que le discours ne peut être postérieur à l'été de 536. Par conséquent, les différents faits de guerre accomplis par Aratios, pendant qu'il était dux Palaestinae, et racontés par Chorikios, se sont passés entre les années 530 et 536.

Parmi les exploits d'Aratios dont parle Chorikios, il est un stratagème mémorable, rapporté en grand détail au § IV. Aratios, après avoir assiégé longtemps en vain un château-fort réputé inexpugnable, découvrit un jour la bouche d'un égout, par lequel il réussit à pénétrer dans la place. Peu après, le même stratagème servit à Bélisaire pour s'emparer de Naples. Malheureu-

p. 126, note 2) avançait timidement l'opinion que Λοῦκα ne devait pas être un nom propre. «Vertit (Yriarta),» disait-il, «in Aratium Ducam et Stephanum Archontem (sive Principem). Puto non Ducam, sed ducem esse idicendum. An Ducas ea jam aetate nomen fuerit proprium dubito. Procopius, de acdif., II, p. 226, 24: στρατιωτικῶν δὲ καταλόγων ἄρχοντα τῆδε εκαταστησάμενος, δν δοῦκα καλοῦσι.» Boissonade aurait pu citer encore Procope, Guerre Persique, I, 18, p. 89, l. 6, οὐδεὶς δὲ οὕτε Ρωμαίων στρατιωτῶν ἀρχον οῦς δοῦκας καλοῦσιν, et faire observer que, parmi les discours de Chorikios qui sont publiés, il y a l'éloge d'un autre personnage, Summus, qui avait été dux Palaestinae avant Aratios (Procope, Guerre Persique, II, 1, p. 155, l. 6: cf. Chorikios, Éloge de Summus, p. 28, l. 14 et p. 29, l. 4). Quant aux attributions du dux Palaestinae, elles sont réglées et soigneusement distinguées de celles du gouverneur civil de la province par la Novelle 103, chap. 2: Επικοινωνήσει δὲ οὐσδ ὁτιοῦν ταίς πολιτικας αλίως καὶ ταῖς τοῦν δημοσίων φόρων εἰσπράξεσιν ὁ κατὰ καιρὸν περίβλεπτος τῶν τόπων δοῦξ. — Chap, 3: οὐσὲ τὸν περίβλεπτον δοῦκα, οὐσὲ τὸν ἐνδοξὸτατον στρατηγόν (= magistrum militum) ἄδειαν ἔχειν ἀψέλκειν τοὺς προσεδρεύοντας αὐτῷ (τῷ ἀνθυπάτω) στρατιώτας . . . . Εσονται δὲ διακεκριμένω τοῦς δλοις ὅ τε περίβλεπτος τῶν τόπων δοὺξ καὶ ὁ τὴν ἀνθυπατον ἔχων ἀρχήν. Καὶ ὁ μὲν ἡγήσεται στρατιωτῶν τε λιμτιανέων καὶ φοιδεράτων καὶ εἴ τι κατὰ την χώραν ὁπλιτικῶν ἐστι, πλὴν τῶν ἀφωρισμένων τῆ ἀνθυπάτω στρατιωτῶν ὁ δὲ τὴν ὑπὸς τῶν πολιτικῶν ποροσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ προσεδρευόντων αὐτῷ στρατιωτῶν ἔξει πρόνοιάν τε καὶ φιλακὴν κτὶ.

sement, Chorikios a négligé d'indiquer le théâtre de ce curieux exploit d'Aratios: il nous est impossible d'en déterminer la date, laquelle restera flottante entre 530 et 535.

Au nombre des titres de gloire d'Aratios figure en première ligne l'expédition à Jotabé, île située à l'extrémité nord-est de la mer Rouge, et qui servait comme de comptoir au commerce de l'Empire romain avec l'Inde. Une forteresse, qui, par sa position, commandait Jotabé, était tombée au pouvoir des Barbares depuis plus d'un demi-siècle et empêchait les Romains de jouir jamais paisiblement de la possession de cette île: Aratios mit fin à une situation si humiliante, en emportant la forteresse d'assaut. Procope seul, par une allusion rapide et dénuée de précision, nous avait conservé. d'une manière bien vague, le souvenir de cet événement (1), auquel Ed. de Muralt (Essai de chronographie byzantine, p. 156) assigne comme date possible l'année 531. Il faudra rapprocher de nous l'époque de ce fait d'armes d'au moins deux ans. Lorsque Aratios prit possession de son commandement de Palestine, vers 532 ou 531, au plus tôt, son premier soin dut être de réprimer cette sédition dont il est question dans l'éloge au § III. Une faction ravageait alors les environs de Césarée. Cette agitation ne se produisit pas postérienrement à l'arrivée d'Aratios: elle existait sous ses prédécesseurs (voy. § III, 2), et il semblerait que ce fût un reste et comme une queue du grand soulèvement des Samaritains, dont l'histoire fait mention à l'année 529. Peut-on admettre que le nouveau duc de Palestine se soit lancé dans une entreprise aussi lointaine que celle de Jotabé, pendant que le cœur de la Palestine même était quotidiennement menacé? Un mot de l'orateur au § XIV, 4. interdit tout à fait le doute: les Barbares de Jotabé tremblaient depuis longtemps de voir arriver Aratios (πάλαι την σήν ξει' αύτους ἄφιξιν όνειροπολείν τε και τρέμειν). Mettons que la faction fut réduite dès l'an 532: la forteresse voisine de Jotabé aura pu être reconquise l'année suivante. L'un et l'autre fait d'armes ont peut-être eu lieu une année ou même deux ans plus tard: plus tôt, c'est impossible. Il faudrait précipiter beaucoup les événements pour que le duc pût déjà être revenu aux environs de Gaza et y entendre ainsi prononcer son éloge



<sup>1.</sup> Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10 Dind., ενθα (c'est-à-dire à Jotabé) Έβοαιοι αυτόνομοι μεν εκ παλαιού όχηντο, επλτούτου δε Ιουστινιανού βασιλεύοντος κατήκοοι Έφιμαίων γεγένηνται.

à la fin de 533. De plus, il ne semble guère, en lisant la narration de Chorikios, qu'il ne se soit écoulé que quelques jours à peine depuis l'issue de la campagne.

La carrière du gouverneur civil Stéphanos, pour avoir été moins brillante que celle du duc, ne fut pas moins honorable. Stéphanos (1) était natif de Gaza (§ XI, 2-3). On ignore quelles fonctions il remplit avant d'être nommé gouverneur de la Palestine première, qui n'était encore alors qu'une province consulaire (2). Il se distingua beaucoup dans l'exercice de cette charge. L'empereur, voulant le récompenser, sans priver pour cela la province de ses services, le fit avancer sur place. Il érigea en sa faveur la Palestine première en proconsulat, avec suprématie sur la Palestine seconde.

Novelle 103, chap. Ier: ἀνθύπατον . . . ἀποκαλοῦμεν τὸν τὴν άργην (της Παλαιστίνης της πρώτης) έγρντα, και δίδομεν αυτώ τὸ τοῖς περιβλέπτοις (= spectabilibus) λγγράφεσθαι. - Chap. II: αίτὸς (ὁ ἀνθύπατος) πᾶσαν ἰδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατά τὸ φηθέν αιτίαν διαχρινεί, και μάλιστα πάντων προνοήσει τῆς τε ανελλιπούς των δημοσίων είσχημιδής καὶ του καθαραίς γρήσθαι ταῖς γερσί - τοῦτο ὅπερ καὶ Στέφανος ὁ περίβλεπτος ὁ νῦν πρώτος έπ' αὐτῆς γενόμενος ήδη τε φυλάξας ηὐδοκίμησε, καὶ αίθις δτι τοῦτο πράξει διὰ τῶν ήδη φθασάντων πεπείσμεθα, μάλιστα δὲ πάντων φροντιεῖ τῆς τῶν πόλεων εὐταξίας καὶ τοῦ μηδένα είναι ταῖς πόλεσι δημοτικόν θόρυβον. Καὶ γάρ δὴ καὶ τοῦτο αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, δς δὴ παραλαβών στασιάζουσαν τὴν χώραν ἔχ τε προφάσεων ἑτέρων χαὶ μάλιστα έχ τοῦ διαφήρου τῶν θρησχευμάτων, εἰρηνικήν τε ἀπέδειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς. δ δη καὶ αὐθις αὐτῷ ποιείν επιτρέπομεν, καὶ εί ποτε τοιουτό τι γένοιτο κατά την δειτέραν τε έπιφοιταν Παλαιστίνην καὶ καθιστάν τὸ ταράττον καὶ μὴ συγχωρείν μηδ' ότιοῦν πράττεσθαι κατ' έκείνην δύσκολον, καὶ μάλιστα δή κατ' εκείνην επειδήπερ δρώμεν πολλούς εκείσε

εύνοτχος Πέρσης, ταμίας τών βασιλιχών χρημάτων κτλ.
2. Voy. Novelle 8, Γνώσις της... οφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ., section intitulée και υσαι άρχαι ύπατικαι ήτοι κονσουλάριαι, § 5.

<sup>1.</sup> Il y eut plusieurs Stéphanos qui jouèrent un rôle, soit à l'armée, soit dans l'administration ou à la cour, sous le règne de Justinien, et avec lesquels il ne faut pas confondre le nôtre. On citera particulièrement le familier de Narsès, employé par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui était Épidamnien de naissance (Agathias, pp. 50 et 51, éd. Niebuhr), ainsi qu'un autre sur le compte duquel Nicéphore, le patriarche de Constantinople, s'exprime en ces termes (p. 42, éd. Bekker): εἰς δὲ τὰς πολιτικὰς ἀρχάς καθίστα (Ἰουστινιανὸς) ἀνδρας ἀπηνεῖς καὶ ὡμοτάτους, ὧν ἡν Στέφανος εὐνοῖγος Πέρσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν γορμάτων κτλ.

φυομένους θορύβους καὶ οὐ μικρά τούτων ἀποτελέσματα καθεστώτα. - Chap. III (vers la fin): καὶ (θεσπίζομεν) γινώσκειν απαντας είς τον εφεξής χρόνον Παλαιστίνους, ότι πάλιν αι τοῖς τὸ τῆς ἀνθυπατείας ἀποδίδοται δίχαιον, καὶ ὁ τῆς πρώτης Παλαιστίνης εξάρχων ανθύπατός εστιν αὐτοῖς.

La Novelle n'entre point dans le détail des services rendus par Stéphanos; notre discours est naturellement plus explicite. On y renvoie le lecteur.

Il reste à présenter une dernière considération, qui est importante pour fixer la date de l'éloge. La Novelle 103 a été publiée le jour des calendes de juillet de l'an 536. L'Éloge de Chorikios. qui, à la rigueur, comme on l'a vu, pourrait être déjà de l'année 533, mais qui sans doute est plus récent, est du moins antérieur à ce mois de juillet 536 (1). Autrement, il est de la plus frappante évidence que le panégyriste n'eût point passé sous silence la haute marque de faveur accordée en cette année à Stéphanos par l'empereur. Puis il n'eût pas manqué de le désigner par son titre de proconsul, tandis qu'il n'emploie, en fait, que celui de «gouverneur», ἄρχων (2), dont il semble qu'on ne se servît dans l'usage que pour les gouverneurs des trois classes inférieures. à savoir le praeses, ἄρχων, — le corrector, ἡγεμών, — le consularis, ὑπατικός (8).

Cf. aussi l'expression suivante dans le corps du discours (§ VI, 1), ou ros ό την Παλαιστίνην ήμιν χυβερνών.

3. C'est ainsi que Justinien, dans la Γνωσις τῆς... ὀφειλούσης παρέχεσψαι ποσότητος κτλ. adjointe à la Novelle 8, commence comme suit la section intitulée καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ἤτοι κονσουλάριαι:
[§ 6.] Απὸ τοῦ ἄρχοντος Παλαιστίνης πρώτης κτλ. Il emploie constamment

<sup>1.</sup> Voy., à la page 34, le parti que, peut-être, il y a à tirer de la péroraison de l'Eloge pour en fixer la date avec une précision encore un peu plus grande.

2. Le discours porte en titre εἰς ᾿Αράτιον δοῦχα καὶ Στέψανον ἄρχογτα.

cette même désignation pour tous les gouverneurs dont il s'occupe dans cette section, aussi bien que pour ceux que comprend la section καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ἡγεμονικαὶ ἦτοι correctoriae (§§ 34 et suiv.). Mais il n'en est pas de même dans les cinq premiers §§ de la Ivoois, qui commencent respectivement comme suit:

Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος της άνατολης - Από τοῦ άνθυπάτου Απίας Από του περιβλέπτου χόμητος Φρυγίας Παχατιανής — Από του περιβλέπτου χόμητος Γαλατίας πρώτης - Από του βικαρίου του μακρού τείχους.

- PLAN de l'Éloge d'ARATIOS, dux Palaestinae, et de Stéphanos, consularis Palaestinae primae, prononcé par Chorikios, à Gaza, entre l'hiver de 533-4 et le 11 juillet 536, comme limites extrêmes, et très-probablement vers les derniers mois de l'année 535 ou les premiers mois de l'année 536.
  - §§ I-II. Exorde. C'est la première fois que Chorikios prononce l'éloge de gouverneurs civils ou militaires.
  - §§ III-V. Éloge du Duc (1re partie):
    - III. Soumission d'un parti de factieux aux environs de Césarée.
    - IV. Prise d'une forteresse par l'égout.
    - V. Pacification d'une route qui était infestée par des brigands.
- § VI-XIII. Éloge du Gouverneur, avec digression sur les embellissements de Gaza.
  - VI. Répression des brigandages qui se commettaient à la frontière d'Égypte.
  - VII. Pacification des routes de la Palestine.
  - VIII. Émeute prévenue à Césarée.
    - IX. Disette évitée en Palestine.
    - X. Réparation de l'aqueduc de Césarée.
  - XI-XIII. Résumé des mérites de Stéphanos. Il est rendu bon témoignage de lui à l'Empereur. Ses qualités personnelles. Il dirige les embellissements de Gaza, sa ville natale.
  - § XIV. Éloge du Duc (2° partie):

    La possession de Jotabé est assurée par la conquête d'une forteresse qui la commandait.
    - § XV. Péroraison. Éloge en commun du Duc et du Gouverneur.
- AVERTISSEMENT concernant la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs.
- Toutes les leçons fautives du manuscrit n'ont pas été indistinctement notées. Ont été négligées, en général, les variantes qui ne consistent que dans l'accentuation, celles qui proviennent de l'omission de l'i souscrit, de l'emploi de la lettre simple (surtout si c'est une liquide ou la siffante) à la place de la lettre redoublée, et réciproquement (ξμελε = ξμελλε, δυσεβῶν = δυσσεβῶν, etc.), de la confusion de o et ω, ε et αι, ι, ει, η, η, οι et υ. On n'a tenu aucun compte de la ponctuation du manuscrit.
- Chorikios paraît avoir évité l'hiatus à peu près dans la même mesure que Démosthène dans ses harangues: il se permet l'hiatus après une simple

virgue, or meme in simile repos de la voix. On a laissé subsister in persan nomine d'allies purenent apparents, nomine s'a éssees.

In tiengue e manuerri umque que a fourn le texte (Madrid, Biblioteca surroma, N-101.

Susque los que commence un nouveau leuilles dans le manuscrit, on en a avera en metrant name se sexue le numero du leuilles commençant.

- Le righe | midique & in c'un vers on le in d'une lighe de manuscrit.
- On designe par des poms les lacimes que l'on aroli reconnière dans le verte. On paux entre crocheu orique <>> les leures on les mots que l'or propose pour commer ces acunes. On reserve les crochets arous [] pour entermer et qu'un considere comme intrus dans le texte et non authentique.

Madrid, Ethlisteva nacronal. Manuscrit marqué N-101. [Folio 26 versos]

## EIE APATION ADYKA

KAL

#### **ΣΤΕΦΑΝΟΝ APXONTA**

## (ΔΙΑΛΕΞΙΣ(1))

II dientes vir apideu aggiror rollificada desagor rip striar anodedusi 145 aucosphes, Incipit: Incipius (Idminus Ms.) logios ror selegir ror Ielgor (idengen dubord, puis delgor, Ms.) arl Desinit: augmegos elkora.

Ante dealezis se trouve cher Boissonade. Choricis Garaci, etc., p. 126 - 128. Il set mutile de la publier de nouveau ici.

<sup>1.</sup> Dans les séances oratoires que donnait Chorikios, il nous semble que les durities répendaient aux spréludess de nos musiciens. Si nous me mois trompons, l'orateur devait, aussitét monté à la tribune, prononcer de moitre, en quelque sorte, en haleine et fixer l'attention de son public. Pour un troit de quelques instants de repos, il abordait son véritable dissorte l'est usage n'était pas particulier à Chorikios. Nous pensons qu'on son vent auxquels renvoie l'Index rerum de Kayser au mot durities (toliton in 4°, Zurich, 1844). D'ordinaire, une énideisis (cf. la définition du ce terme par Ernesti, cité ci-dessous, § I, note 6) se composait

## $\langle \Lambda O \Gamma O \Sigma \rangle$

[Fol. 27 recto. 1. 3 d'en bas:] 'Ο λόγος(2) οίδε μεν επεισάκτου κόσμου μη δευμένους οθς επαινέσων παρηλθεν, ηπει δε την του λέγοντος εμφαίνων προαίρεσιν, δση δύναμις, αμει- [fol. 27 verso] βομένην τους εὐεργέτας.

§ I. [Fol. 27 verso, l. 2] "Εδει (1) μεν ετέρους των ἄρχειν ήδη λαγόντων (2) ὑπόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις, ἵνα, τοῖς ἐκείνων επαίνοις εγγυμνασάμενος καὶ μετά τοιούτων άγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας, ἐφάμιλλον (8) οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω (4) τὴν γλῶτταν, καὶ μή μοι συμβή παραπλήσιον ώσπερ αν εί θρασύς άθλητής, μήπω την διώμην Ισθμίοις (5) δοκιμασθείς, Όλυμπίαζε παραγένοιτο · οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ λαμπροτέραν, ώς της των έργων ύπερβολης και πρός επίδειξιν πρώτην (6) ίχανης έρεθίσαι (7), [2] Πάλαι μέν οὖν τη φύσει δαθυμίαν ώνείδιζον

d'une διάλεξις, puis du discours ou de la déclamation proprement dite, λόγος ou μελέτη. C'est ce qu'on voit assez clairement, ce nous semble, dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: . . . . εψεύσθη τῆς ἐπιδείξεως (on pourrait traduire: «sa représentation manqua») παρελτης επιδείξεως (on pourrait tradure: «sa représentation manqua») παρελδών ες ἀχροατὰς ούχ εῦνους. 'Ως γὰς τῶν πρεσβιπερων ἤχουον, προσέχρουσε
μὲν ἡ διάλεξις νεαροηχής δόξασα καὶ ἐσπασμενη τὰς ἐννοίας, ἔδοξε δὲ καὶ
μειρακώδης...' τὴν δὲ μελέτην οῦτως ἐπεβουλεύθη κτλ. (Philostrate, Vies
des Sophistes, p. 579, l. 15). Oehlschlaeger (Olearius), en commentant ce
passage, et tous les savants qui, depuis, ont écrit sur la rhétorique des
anciens, paraissent s'être mépris sur le sens de διάλεξις.
2. 'Ο λόγος οἰδε-τοὺς εὐεργέτας, fragment πς' chez Boissonade, p. 298.
Au lieu de παράλθεν Βοίssonade a doupé par inadvertance παράλθεν

Au lieu de παρηλθεν, Boissonade a donné, par inadvertance, προήλθεν.

§ I.] 1. Εθει μέν-τοις λόγοις, fragment πζ chez Boissonade, p. 298.
2. Cf. Éloge de Summus, p. 34, l. 14, Boisson., ἄρχειν πολλάκις λαχών.
3. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 9, Boisson., και νικάν εἰωθώς τοις λόγοις τὰ πράγματα, τότε πρώτον ἐφάμιλλος ὤφθη τοις ἔργοις.
4. Cf. Patrocle, p. 259, l. 1, Boisson., τῆ σάλπιγγι τὰς τῶν πολεμούντων

ακονούντος (sic) ψυχάς.

5. Cf. 'Ολυμπίοις chez Thucydide, V, 47.

6. ἐπίδειξιν πρώτην]. Ernesti donne la définition suivante du terme ἐπίδειξις: «Proprie ἐπίδειξις dicitur de λόγοις ἐπιδειχτικοῖς, de genere demonstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψύγος.» (Lexicon technologiae Graccae rhetoricae). Il ne faudrait cependant pas conclure des paroles de Chorikios que nous ayons ici son début dans le discours d'apparat. En effet, le premier, au moins, des deux éloges qu'il prononça de l'évêque Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel il y est Marcien est forcement antérieur au présent discours, dans lequel 11 y est fait, sans aucun doute, allusion (voy. § XII, 5, et la note). Cet éloge de Marcien est, à son tour, postérieur à un autre discours qui ne semble pas nous avoir été conservé (voy. p. 80, l. 14 et suiv.. Boisson.), ainsi qu'à l'Oraison funèbre de Procope (voy. § XI, note 16). Il faut donc entendre seulement ici que Chorikios n'avait encore prononcé l'éloge d'aucun gouverneur civil ou militaire, ἄρχειν λαχόντων. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la matière de la dialexis, νῦν πρώτον ἀρχικόν τολμήσασα βίστου (νον à la p. 10 circontre)

θέστρον (voy. à la p. 10, ci-contre).
7. Cf. § VI, 3, ο γε θυμός είς άβουλίαν ἡρεθισε: Éloge de Summus, p. 33, 1 12, Boisson., τουτό με μαλλον έφεθίζει πρός επαινον: Oraison funèbre de

Procope, p. 7, l. 5, πρός έρωτα δεινόν έρεθίσαι.

καὶ στεῖραν ἐκάλουν φορᾶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ὑπορρεούσης ἀεὶ κατ' ολίγον της άφετης άλλα νον εί ποιούσα δια μιας ανδρών ξυνωρίδος(8) απολογείται τῷ παρόντι καιρῷ καὶ δίδωσιν αὐτῷ δι' ὑιιῶν πρός τὸν φθάσαντα χρόνον παρρησιάζεσθαι. [3] Οὐ γάρ ἐκ πατρίδος εὐδοκιμοῦντες (9) πονηρία καταδύεσθε (10) γένους, οὐδὲ γονέων (11) επιεικεία κοσμούμενοι άδελφων έρυθριατε φαυλότητι, οὐδ' επί τούτοις μέγα φρονούντες άπορείτε της οίκοθεν ευφημίας (12). [4] Πολλοί μεν οθν ετέρους εγχωμιάζοντες, άγαθων πράξεων ενδεείς (13), επί πατέρας όμου και μητέρας και πάππους ενίστε και τήθας αναβαίνοντες, [fol. 28] έξ έχαστου τι μέρος έρανισάμενοι, χαλλωπίσμασι τούτων έρχονται τον είς έχείνους συρράψαντες έπαινον ύμιν δε τοσούτον πλεονεκτημάτων (14) περίεστιν, ώστ, εί τις έτέροις ἄρχουσιν ἔργων (15) χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι(16) τῶν ὑμετέρων, ἑκάστω διδοὺς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀρκέσοντα παντελή, περιλειφθήναι πράξεις ύμιν είς όλον λόγον άρχούσας(17). [5] Καὶ πρόδηλον μὲν ώς οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες, δσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήχοον, πάντες . . . ἐστὶν(18) ὁ βασιλεύς εναργεστάτη δε της εκείνου διανοίας είκων εν ύμιν

9. εὐδοχι.οῦντες Ms. (mangeure de ver). 10. χαταδύσθε Ms.

11. γ.. εων Ms. (mangeure de ver).

τῆς οἴχοθεν εἰψημίας, de gloire personnelle.
 Cf. p. 111, l. 5, Boisson., ἄνευ πράξεων ἀγαθῶν.

15. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 125, Boisson., ενταύθα πέρας τω λογω σω μεν οὐ δίδως, ξογων ἀφθονία πλοιτών, ὁ δὲ καιρὸς Επιμέρει, πανήγισις ων. 16. διανέμει Ms. Cf. § XIV, 13, εἰ δέ τις καὶ πρὸς ξογον ἄγω τὴν γνώμην. οὐτος ἐκείνος ἐστιν κτλ. Au surplus, on avoue ne pas connaître suffisamment la syntaxe de Chorikios pour restituer avec assurance le mode et le temps employés par cet auteur dans cette phrase, ainsi que dans plusieurs autres combibles. (Voy p. cs. § V. noto 14)

autres semblables. (Voy., p. ex., § V, note 14.)
17. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 3, Boisson., έδει χοινή συνελθόντας, όσοι τήδε παιδεύειν επιχειρουμέν, διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους, καὶ, λαβόνια τὸ μέρος, εκαστον όλον αὐτὸν εἰς τοῦτο χενῶσαι. Καὶ μόλις ἄν οῦτως ἡρχέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐψημίαν συνθείναι.

18. πάντες έστιν (sans trace de lacune) Ms.

<sup>8.</sup> συνωρίδος Ms. Mais cf. p. 98, l. 7 d'en bas, Boisson., ληστρικής μεταξύ ξυνωρίδος: p. 29, l. 5 d'en bas, δυοίν ἀνδρών ξυνωρίς: p. 40, l. 12, ή δὲ λοιπή ξυνωρίς.

<sup>14.</sup> Cf. § XII, 3, τι γὰο τῶν σῶν ἐκεῖνος πλεονεκτηματων ἡγνόησεν: Éloge de Marcicn, I, p. 80, l. 15, Boisson.. πρώην ἐγὼ βραχα περὶ τῶν σῶν πλεονεκτηματων διαλεχθείς: et p. 82, l. 3, μέγα φρονεῖν αὐτῷ παρεχρύσης τοσαύτης πλεονεκτημάτων φορᾶς: Éloge de Marcien, II, p. 107, l. 8 d'en bas, μέλλων οὐν ἡδη τοῦ καταλόγου τῶν σῶν πλεονεκτηματων ἀπάρχεσθαι: et p. 110, l. 6, ἡ γὰο πρὸς τὸ χεῖρον παράθεσις ὀλίγοις ἀρέσκεται πλεονεκτήματω: Éloge de Summus, p. 26, l. 4 d'en bas, μηθὲ τὰ τῆς παρούσης (ἡλικίας) πλεονεκτήματα χωροῦντος τοῦ λόγου: et p. 35, l. 7, τὰ τοῦ στρατηγοῦντος ... πλεονεκτήματα: Oraison funèbre de Marie, p. 38, l. 3 d'en bas, ἔκαστον μὲν οὖν αὐτῆς πλεονέκτημα.

15. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 125, Boisson., ἔνταῦθα πέρας τῷ λόγω σὺ

0/

θεωρεϊται. [6] 'Αλλ' Ενεκά γε τοῦ τὰ σκῆπτρα λαχόντος έχρῆν τινα ἐπαινέτην, Ερμού Λογίου τ΄ πον (19), εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, έγω δε βραχέα των ύμετέρων έρχομαι φράσων.

§ ΙΙ. Μέλλων δὲ ήδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς αρχής ύφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν όλον αὐτής ἀποδώσω σκοπὸν, τί ποτε βουλομένη παρήλθεν είς βίον, έκ ποίων άρετων άξία(1) δεσπόζειν έτέρων, ποῖον λήψομαι (2) κέρδος ὑποκύπτων αὐτ $\tilde{\eta}$ (3): ταϊτα διὰ βραχέων εθέλω δηλώσαι καὶ δείξαι διὰ πάντων ύμᾶς ίμοντας των γνωρισμάτων (4). [2] "Εστι τοίνυν ήγεμονία σαφής (5) ήμερον ήθος καὶ λογισμοῦ θυμὸς ὑπηρέτης καὶ τὸ χρημάτων ύπερορᾶν εἰς κάλλος τε ζῆν(6) καὶ τὸν ἐν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. [3] Φύσει μεν οὖν ἀλλήλοις πραότης τε καὶ θυμὸς δοκεῖ διαμάγεσθαι(7), ώστε καὶ Σωκράτης ἀπορήσας που (8) φαίνεται, πόθεν

Digitized by Google

<sup>19.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 22-23, Boisson., Δημοσθένης..., ον Ερμοῦ Λογίου παράδειγμα τῶν σοφῶν τις καλεί, οὰ l'éditeur cite en note Aristide, discours XLVI, p. 398: περί Δημοσθένους ον έγω φαίην ᾶν Ερμοῦ τινος Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους κατελθείν. Le même, p. 22, dans ντύπον. Ubi plurima apposui.»

<sup>§</sup> II.] 1. ἀρ. τῶν ἄξιοι Ms. (mangeure de ver).
2. λήψομ.. Ms.
3. Cf. § V, 3, τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποχύπτει: Éthopée d'Aphrodite, p. 144, l. 14, Boisson., ὑπέχυψα τῆ γονῆ: et l. 3, οù Boissonade a restitué avec raison οὐδὲν οὐ τῆ ἔμῆ ὑπέχυπτε δεξιᾶ.
4. Cf. Éloge de Summus, p. 26, l. 4, Boisson., ἔνιά σου τῶν γνωρισμάτων ὑποτάξας τῷ μέτρω: p. 32, l. 2, (νέον) ῷ γνωρισμα μέγιστον ὁ πατήρ: et p. 34, l. 2, τί δ' ἄν τις οὺ θαυμάσειε σου τῶν γνωρισμάτων: La Rose, p. 131, l. 1, ταύτης δὲ (c.-à-d. τῆς Ἀφροδίτης Πανδήμου) γνώρισμα γάμοι.
5. Cf. § XV, 2, φιλίαν ἄδολον καὶ σαφῆ: § XIV, 4, τὸ κατασκόπους ἐχ-πέμψαι μαρτυρία σαφῆς τοῦ τεταράχθαι: Éloge de Summus, p. 28, l. 3 d'en bas., Boisson... προῆλθε ταῖς πόλεσιν ελευθερία σαφῆς εξ ἀφρορίτου δουλείας.

bas., Boisson., προηλθε ταις πόλεσιν έλευθερία σαφής εξ άφορήτου δουλείας.
6. Cf. Oraison fundbre de Procope, p. 9, 1. 7, Boisson., φράζω τὸ δέον els zálloς. — On peut comparer aussi l'expression εις χάλλος γράφειν. Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. zállos, nous citerons les Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. κάλλος, nous citerons les suivants: Lucien, Contre l'ignorant, § 2 (III, p. 100, Reitz), ὅσα ὁ Καλλῖνος ἐς κάλλος ἢ ὁ ἀοἰδιμος ἀπτικὸς σὺν ἐπιμελεία τῆ πάση γράψαιεν: Novelle 42, chap. I, § 2, γραφέσθω δὲ παρὰ μηθενὸς τὸ λοιπὸν, μηθὲ τῶν εἰς κάλος, μηθὲ τῶν εἰς κάχος γραφόντων: Théophylacte Simocatta, VIII, 13 (p. 341, l. 20, Bekker), ἐδέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Bibliothèque, 121 (p. 94 a, l. 38, Bekker), ἐπτὰ ταχυγράφους καὶ ἐιξους τοσούτους γράφοντας ἐις κάλλος. — Comp. une construction analogue, Éloge de Marcien, II, p. 109, l. 9, Boisson., ψυχὴν ὑμδίως τε δεχομένην καὶ βεβαίως φυλάττουσαν τοὺς καρποὺς εἰς πλῆθος ᾶμα καὶ τάχος. 7, Ici. à la marge du Ms. σημείωσαν ώραῖνε.

Ici, à la marge du Ms., σημείωσαι ώραιον.
 Entre που et φαίνεται, il y dans le Ms. δια, encadré de points qui sont de première main: c'est un commencement de digraphie de dianaxeo au

αμα πραιν καί μεγαλόψυγον ήθος εύρήσει, γαλεπού πεφυκότος είς εν εκάτερον συνελθείν παρ' ύμιν δε λύει την έριν άμφω καί διαλλάττεται (9). [4] Τίνες αι τούτων αποδείξεις; εναργείς και λαμπραί καὶ κοιναὶ κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον ἀμφοῖν, εἴ γε κοινὰ τὰ τῶν φίλων(10) φασίν.

§ ΙΙΙ. Έγένετο πρώην φορά δυσσεβών, τούς Καισαρέων περιοίκους ληίζομένη καὶ μαγομένη πρός δόγμα θεοφιλές έκ δυοίν βασιλέων, τοῦ μὲν ἐν οὐρανῷ προελθὸν, τοῦ δὲ κατὰ γῆν δρισθέν (1). [2] Φυσμένης τοίνυν της έναγους έκείνης καὶ περιβοήτου συστάσεως, έμελε μεν όπως σωφρονισθείη τω πορυφαίω των ιερέων(2), ην δε τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν(3) ἐπιμελὲς, οὐκ ἡμελεῖτο(4) δὲ οὐδὲ τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη (5). [3] Καὶ δή (6) πόλεμος ἢν πρᾶγμα βασιλεῖ μέν ούκ ἀρεστόν — ἐπὶ γὰρ ὑπηκόρυς συνεκροτείτο —, τὴν δὲ τῶν άνοσίων εταιρείαν εύφραϊνον, ούχ ύτι νίκης ελπίδα παρείχεν - ένηφον γάρ, ολμαι, τοσούτον όσον μή προσδοκήσαι νικάν —, σεμνολονεῖσθαι δὲ προξενοῦν τοῖς [fol. 29] ἀλαζόσι. [4] Τοιαύταις . . . . έδεήθη(7) βασιλεύς εἰς ἄλωσιν ἡμετέραν πολέμου, καὶ τῶν ἄλλων ψιλαϊς εντολαϊς πειθομένων ήμων γ' Ενεκεν όπλα κινείται. [5]

9. Cf. Mimes (discours inedit), fol. 158, Exartgar yao augus (c.-à.-d. robs

2. Il parle sans doute du patriarche de Jérusalem. Cf. plus bas, § XII, 1,

άπάντων ίερεων ο χράτιστος. 3. = Ducibus Palaestinae qui fuerant ante Aratium.

6. και ή Ms. (mangeure de ver).



<sup>(</sup>voy. six mots plus haut), corrigée sur-le-champ par le copiste lui-même. -Le passage auquel il est fait ici allusion se trouve chez Platon, République, II, p. 375 C, πόθεν αμα πράον και μεγαλόθυμον ήθος ευρήσωμεν; Εναντία γάρ που θυμοειδεί πραεία φύσις.

μαγείουυς και τους μίμους) ποιείν ή τέχνη παρακελευεται.
10. Euripide, Oreste, 735, κοινὰ γὰο τὰ τῶν φίλων. Cf. Térence, Adelphes, V, 3, 17, nam vetus quidem hoc verbum, amicorum inter se communia esse omnia, et Suidas, s. v., χοινὰ τὰ τῶν φίλων ... κέχρηται τῆ παροιμία Μέναν-δρος 'Αδελφοίς. Cf. encore Zénobios, IV, 79.

<sup>§</sup> III.] 1. La sédition à laquelle il est fait allusion dans ce passage paraît être un reste et comme un épisode attardé de la grande révolte des Samaritains, étouffée, dans son ensemble, en l'an 529, par les généraux Théodore et Jean. Οἱ κατὰ Παλαιστίνην Σαμαφείται, τὸ έθνος ἄπαν, κατὰ τῶν Χριστιανῶν στρατεύσαντες, πολλά ἀθέμιτα διεπράξαντο κτλ. (Cyrille de Scythopolis, Vie de St Sabas, § 70, dans les Ecclesiae Graecae monumenta de Cotelier, t. III, p. 220 et suiv. — Voy. l'indication des autres sources chez Ed. de Muralt, Chronographie byzantine).

<sup>4.</sup> οὐν. || μελεῖτο Ms. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 157 (en tête), οὐποι' ἄν νομοθέταις ἡμελήθη 'Ρωμαίων.
5. ὁ τ. φ. ἀρχηγέτης, le gouverneur civil de la province. Cf. Novelle 30, chap. 5, καλείσθω τε ὁ ταύτης ἡγούμενος τῆ πατοίω φωτῆ Procos. Justinianeus Cappadociae, ωστε και τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἴδιον και τὸν άρχηγέτην συνονομάζειν τῷ πράγματι.

<sup>7.</sup> Tomérais Edendy (sans trace de lacune) Ms.

Πῶς οὖν τοὺς οῧτω τετυφωμένους ἐπαίδευσας τὰ τῶν ἀρχομένων φρονείν; "Ηδεις ώς φάλαγγες δπλιτών καὶ ψιλός δμιλος ἱππέων τε τάγμα καὶ βία χειρῶν(8) καὶ ὅλως  $\hat{\eta}(9)$  τοῦ πολέμου φύσις σωμάτων μεν ίσως, γνώμης δε κρατείν ου φιλεί, μαλλον δε φιλονεικοτέραν ποιεί πρός τὸ δοκοῦν ἀσύμφορον ἄγουσα. [6] Καὶ αμα τὸ δοχεῖν ἐξ ἴσου τοῖς ὅπλοις ἀγωνίζεσθαι παρρησίαν αὐτοῖς είς απόνοιαν εδωφείτο. [7] Ούτω ποτε καί Σκυθών(10) οί νομάδες, έπαναστάντων αὐτοῖς τῶν οἰκετῶν, μέχρι μὲν ἐν ὅπλοις ὁ πόλεμος ην, ερίζοντας είχον· τὸ γὰρ ἴσον τοῦ σχηματος έποίησε τοὺς θεράποντας επιλαθέσθαι της τύχης άναλαβόντες δε μάστιγας, τοῦτό τινος ὑποθεμένου, ταχέως αὐτοὺς τῆς δουλείας ἀνέμνησαν, δεσπόται φανέντες. [8] "Ω μεγάλης μεν της βασιλέως φιλανθρωπίας, μεγάλης δὲ τῆς σῆς πρὸς τοῦτο διακονίας. [9] "Εδει (11) γὰρ τὸν μέν νομοθετήσαι της ἀσεβείας τὴν (12) ἴασιν, σὲ δ' ἤπια φάρμακα πάσσειν (18). [10] Καθάπερ οὐν τῶν Ασκληπιαδῶν οἱ τεχνίται φοιτῶσι πολλάχις παρά τὸν χάμνοντα, τὰ μὲν ἡδέα χαὶ προσηνή, τὰ δὲ πικρότερα φέροντες, Γνα διαμαρτύντες, ἂν οῦτω τύχη, των πραστέρων τοῖς όδυνηροῖς ἀποχρήσωνται, μη βουλόμενοι μέν εἰς τοῦτο χρείας ἐλθεῖν, τῆ δὲ βία τῆς νόσου νενικημένοι ούτω διπλη παρασκευή πεφραγμένος, ημέροις τε λόγοις καὶ πλήθει συντεταγμένω, πλησίον που την ένοπλον δύναμιν παραστήσας, του μη θόρυβον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν ἴσως ἄνευ (14) πολέμου πρός το λυσιτελοῦν (ἀν) ἀγομένοις, ἐχώρεις τῆς ἀσφαλείας ένέχυρον έχων τὸ πολλάκι τοι(15) μῦθος εἰς καιρὸν εἰρη-

- - - πολλά τἂν μῦθος

<sup>8.</sup> τάγμα και τάγμα χειρῶν Ms.
9. ή τοῦ πολέμου - ἀσύμφορον ἄγουσα, fragment η' chez Boissonade, p. 283, avec cette note: «Fragmenta η' - τοῦ excerpsit Macarius Chrysocephalas Roseto apud Villoison. Diatr. p. 20, ex Choricii in Aratium oratione.»

<sup>10.</sup> Συθών οἱ νομάθες, ἐπαναστάντων αὐτοῖς ποτε τῶν οἰχ. » θεσπόται φανέπες, fragment θ' chez Boissonade, p. 283. — Cette anecdote est empruntée à Hérodote, IV, 34.

11. Δει Ms (mangeure de ver).

<sup>12.</sup> τ'.. Ms. (mangeure de ver).
13. Riade, XI, 830, έπὶ δ' ἤπια φάρμαχα πάσσε. C'est une des citations favorites de Chorikios (voy., p. ex., Eloge de Marcien, I, p. 94, l. 9, Boisson.).

<sup>14.</sup> avev] av ev Ms. [Peut-être tows (av) avev. — Réd. de la Revue.] 15. On reconnaît dans les mots πολλάχι τοι μύθος χτλ. une citation de poëte, mais que l'orateur ne semble pas avoir rapportée textuellement. Weil a arrangé ce fragment en choliambes:

είς χαιρόν έλθων ψαδίως χατορθοίη ὅπερ βιαίως <οὐχ ἔπραξεν> ἡ ξώμη. — Πολλάκις καλ λόγος εἰς καιρὸν εἰρ. κ. τ. ἡ. ὅ. β. ἡ ἡώμη, fragment ι' chez Boissonade, p. 283.

μένος χατορθοϊ τι φαδίως, ὅπερ βιαίως ἡ ῥώμη. [11] Τί οὐν; ἐχεῖνοι ἄνθρωποι(16), στρατόπεδον ὅλον, πάντες ἀπονενοημένοι (17), πάντες έξωπλισμένοι —  $\alpha \vec{v} \tau \hat{o} \varsigma$  (18)  $\vec{o} \dot{\varepsilon}$ , κατά την ποίησιν(19), εφέλκεται άνδρα σίδηρος — άπλη παραινέσει τὸ δέον έφρόνησαν. [12] Οὐκοῦν δυνάμει μὲν τὴν δίκην λαβών, καλοκάγαθία δε τρόπων την όργην εκχαλάσας, διχόθεν αὐτούς παρεσκεύασας (20) σωφρονείν, την μέν ανδρείαν ύφορωμένους, ύπερ δέ της πραύτητος εθνοουντας 'έξωθεν μέν οθν οθτωσί (21) τὰ πεπραγμένα τις θεωρών δόξειεν αν ήμερότητα μόνον επανθείν τοις είργασμένοις, εμβλέψας δε τῷ βάθει τῆς διανοίας καὶ τὸ τῆς ἀνδρείας ἄψεται μέγεθος. [13] Ο μεν γάρ ύπερ την άξίαν έχ τοῦ παραλόγου τι κατορθών, ἀσθενέστερος ὢν ἢ προσδοκῆσαι (22) νίκην δευτέραν, μέχρι καὶ ἐς ὅλεθρον ἀμύνεται τοὺς [fol. 30] λυπήσαντας, κὰν τύχωσιν ὄντες τῆς ἐσχάτης ἀνάξιοι δίκης · ὁ δὲ συνειδώς έαυτῷ τὴν, ὅτε βούλεται, χειρώσασθαι τοὺς ἐχθροὺς έξουσίαν, ό τοιούτος ούκ άξιοι τῷ θυμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέπειν, άλλως τε(<sup>23</sup>) μηδὲ πρὸς άλλοφύλους γενησομένω.

§ Ι. Τοιγαρούν τους βαρβάρους ὁ πολυς (1) ήμιν στρατηγός πικροτέρ $\psi$  δικαίως έπηλθε σωφρονισμ $\tilde{\psi}(^2)$ . [2] Φρούριον ην χρισοῦ μέταλλα πρόσοδον φέρον(3), πανταχόθεν πολιορχεῖν ἀπορώτεον η το των Σάρδεων τείχος Άλικαρνασσέως τινός μυθοί φασι (4). τὸ μὲν γὰρ πλάσμα συγγραφικὸν εἰργάσατο δυσπολέμητον — γυνή, φησίν, έτεχε λέοντα, χαὶ περιενεχθέντος τοῦ θηρίου έδει τὸ τεῖχος ανάλωτον(6) είναι —, τὸ δὲ δημιούργημα τέχνης ἐστὶν, οὐ

17. απεννοημένοι Με.

oi

21. c. w Ms. (mangeure de ver).

22. Voy. Krüger, Grammaire grecque, § 49, 4.
23. αλλως τε, comme au § XV, 2. Au surplus, voy. Hermann sur Viger, De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 778 (4º édit.).

2. Cf. § VI, note 5.

<sup>16.</sup> Εχείνοι ανθρωποι Ms. Pour éviter l'hiatus, on pourrait écrire ανθρωποι 'κείνοι ou conjecturer έκείνοι γ' ανθρωποι.

<sup>18.</sup> Odyssée, XVI, 294, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. 19. Cf. plus bas, § V, note 7. 20. παρασκευάσας Ms.

<sup>§</sup> IV.] 1. Cf. Eloge de Summus, p. 27, l. 5 d'en bas, Boisson., ὁ δὲ πάντα πολύς οὐτοσί.

<sup>3.</sup> Lire μετάλλου πρόσοδον άφαιρούμενον? ou peut-être άφαιρούν avec le sens de « dérobant, ôtant (aux nôtres), fermant l'accès d'une mine. > Au point de vue paléographique, ἀφαιρούμενον (qui s'écrivait ἀφαιρούμ) = ἀφαιρούν (qui s'écrivait ἀφαιρούμ); et φαιρούν, ou φαιρούμ, devait presque inévitablement produire q équr.

<sup>4.</sup> Hérodote, I, 84. 5. το τείχος έθει το τείχος ανάλωτον Ms. (le premier το τείχος est de seconde enere).

μυθολόγημα συγγραφής. [3] Ούτω τοίνυν αποτόμου πρός άλωσιν όντος, όλίγον έμελε τοῖς ένοικοῦσι πολιορκίας, ἀφθόνου τροφῆς αὐτοῖς κεχυμένης καὶ πηγής Ενδον ὑδάτων συντελούσης περιουσίαν, ώστε τοῖς μὲν ὑπῆρχε κατὰ (6) πολλὴν ἐξουσίαν τρυφᾶν, τοῖς δὲ περιβαλλομένοις (1) το φρούριον ανόνητα πιέζεσθαι καὶ πονείν τῷ μήκει(8) τῆς προσεδρείας. [4] Τοιαύτας εἶχόν σοι τὰς φροντίδας αι νύκτες, τοιοῦτοί σοι μεθ' ημέραν έστρεφον την ψυχην λογισμοί. [5] Καί ποτε κύκλφ περισκοπών τὸ χωρίον, κατανοήσας τὸν ἔξω φέροντα πόρον τῶν ἔνδον ὑδάτων τὸ περιττὸν καὶ τῷ προσώπω μηνύσας ως έξεύρηταί σοι τὸ πάλαι ποθούμενον καὶ παραδούς ώσπερ άλλο τι μάθημα τη διανοία, νύκτα φυλάξας οὶ γὰρ ἢν ὑφ' ἡλίφ τὸ βούλευμα() προελθεῖν — καὶ τῆς νυκτὸς ὕπνου τοῦ πρώτου καιρὸν, δ'9' ή(10) μεγίστη τῶν αἰσθήσεων ήσιχία δοχεί, τότε τοις ύδασιν επιτρέψας το σώμα, ούδε συστρατιώτας ότι μη δύο λαβών, καθεύδοντι τῷ φύλακι τῶν πυλῶν επιστάς, τὸν μεν όξεως ἀνείλες, ὅπως μὴ λάθοι τοῦ τολμήματος μηνιτής γεγονώς, όλολυζούσης δέ οί(11) της γυναικός οἰμωγη τε χρωμένης και κηρυττούσης το γεγονός, σὸ μεν είστήκεις οὐδεν ύφηρώμενης ώς έπαμῦναί σοι καλουμένων οθς έπὶ σὲ βοῶσα σινηγε των δε πολεμίων οί μεν ώσπες εν ονείρατι βοης γινομένης έπὶ τῆς εὐνῆς ἐταράττοντο, τοὺς δὲ, οἶον εἰκὸς ἄρτι γευσαμένους υπνου καὶ πολεμίας ἐπιβουλῆς ἀπροσδοκήτου (12) συμβάσης, ου μέτριον έλαβε δέος, καὶ δῷδας (18) αὐτοῖς (14) ἐπιφέρον $au_{\epsilon\varsigma}(^{15})$  ελάνθανον ύμ $au(^{16})$  χορηγοῦντες τὸ φῶς, ὅθεν ὁ δεύτερος αεί προσιών αγνοία του πρώτου προσέπιπτέ σου (17) τῷ ξίφει: καὶ συχνών ήδη σοι τῶν οἰκείων εἰσχεομένων τὰς πύλας ἀναπε-

ı

<sup>6. ...</sup> Ms. (mangeure de ver).

<sup>7.</sup> περιβ... ομένοις Ms. (mangeure de ver).

<sup>8.</sup>  $\mu$ .xe Ms. (mangeure de ver).

<sup>9.</sup> βούλημα Ms. 10. δθ' ή] δση Ms.

<sup>11.</sup> dè of (à ce qu'il semble) Ms. [Ces deux lettres peuvent n'avoir été, dans un des manuscrits précédents, que le commencement d'οἰμωνῆ, écrit par anticipation. — Réd.]

<sup>12.</sup> ἀπροσδο..του Ms. (mangeure de ver).

<sup>13.</sup> déos .... adas (ou adas?) Ms. (mangeure de ver).

<sup>14.</sup> αὐτοῖς Με.

<sup>15.</sup> επιφέροντες] Cf. § VII, 2.

<sup>16.</sup> Boissonade, page 29, note 1: «Frequens pronomen ὑμέτερος pluralis significationis pro σος in recentioribus auctoribus, et ὑμεῖς pro σύ. Monui ad Simocattae epistolas, p. 364, memor lôci Choriciani» (p. 29, l. 5, τοῖς ὑμετεροις ἔχνεσιν, en parlant au seul Summus) «et aliorum. Sic statim ὑμῶς pro σέ» (p. 29, l. 17). Cf. encore p. 29, l. 14: p. 33, l. 5 d'en bas: p. 81, l. 3: p. 110, l. 16: p. 111, l. 6: p. 252, l. 8.

<sup>17.</sup> σοι Ms.

φυρμένους θορύβους καὶ οὐ μικρά τούτων ἀποτελέσματα καθεστώτα. - Chap. III (vers la fin): καὶ (θεσπίζομεν) γινώσκειν άπαντας είς τον εφεξής γρόνον Παλαιστίνους, ότι πάλιν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀνθυπατείας ἀποδίδοται δίκαιον, καὶ ὁ τῆς πρώτης Παλαιστίνης εξάργων ανθύπατός εστιν αὐτοῖς.

La Novelle n'entre point dans le détail des services rendus par Stéphanos; notre discours est naturellement plus explicite. On v renvoie le lecteur.

Il reste à présenter une dernière considération, qui est importante pour fixer la date de l'éloge. La Novelle 103 a été publiée le jour des calendes de juillet de l'an 536. L'Éloge de Chorikios, qui, à la riqueur, comme on l'a vu, pourrait être déjà de l'année 533, mais qui sans doute est plus récent, est du moins antérieur à ce mois de juillet 536 (1). Autrement, il est de la plus frappante évidence que le panégyriste n'eût point passé sous silence la haute marque de faveur accordée en cette année à Stéphanos par l'empereur. Puis il n'eût pas manqué de le désigner par son titre de proconsul, tandis qu'il n'emploie, en fait, que celui de «gouverneur»,  $\ddot{\alpha}\rho\chi\omega\nu$  (2), dont il semble qu'on ne se servît dans l'usage que pour les gouverneurs des trois classes inférieures, à savoir le praeses, ἄρχων, — le corrector, ἡγεμών, — le consularis,  $\hat{v}\pi\alpha\tau_{1}\times\dot{o}\varsigma$  (3).

plus grande.
2. Le discours porte en titre εἰς ᾿Αράπιον δοῦκα καὶ Στέφανον ἄρχυντα.
Cf. aussi l'expression suivante dans le corps du discours (§ VI, 1), οὐτος ό την Παλαιστίνην ήμιν πυβερνών.

3. C'est ainsi que Justinien, dans la Γνώσις τῆς ... ὀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ. adjointe à la Novelle 8, commence comme suit la section intitulée καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ἤτοι κονσουλάριαι:

<sup>1.</sup> Voy., à la page 34, le parti que, peut-être, il y a à tirer de la péroraison de l'Eloge pour en fixer la date avec une précision encore un peu

<sup>[§ 6.]</sup> Από του αρχοντος Παλαιστίνης πρώτης κιλ. Il emploie constamment cette même désignation pour tous les gouverneurs dont il s'occupe dans cette section, aussi bien que pour ceux que comprend la section καὶ ὅσαι άρχαι ήγεμονικαι ήτοι correctoriae (§§ 34 et suiv.). Mais il n'en est pas de même dans les cinq premiers §§ de la Irwois, qui commencent respectivement comme suit:

Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος τῆς ἀνατολῆς - 'Από τοῦ ἀνθυπάτου 'Απίας Απὸ τοῦ περιβλέπτου χόμητος Φρυγίας Πακατιανής — Απὸ τοῦ περιβλέπτου χόμητος Γαλατίας πρώτης — Απὸ τοῦ βικαρίου τοῦ μακροῦ τείχους.

- PLAN de l'Éloge d'ARATIOS, dux Palaestinac, et de Stéphanos, consularis Palaestinae primae, prononcé par Chorikios, à Gaza, entre l'hiver de 533-4 et le 11 juillet 536, comme limites extrêmes, et très-probablement vers les derniers mois de l'année 535 ou les premiers mois de l'année 536.
  - §§ I-II. Exorde. C'est la première fois que Chorikios prononce l'éloge de gouverneurs civils ou militaires.
  - §§ III-V. Éloge du Duc (1re partie):
    - III. Soumission d'un parti de factieux aux environs de Césarée.
    - IV. Prise d'une forteresse par l'égout.
    - V. Pacification d'une route qui était infestée par des brigands.
- §§ VI-XIII. Éloge du Gouverneur, avec digression sur les embellissements de Gaza.
  - VI. Répression des brigandages qui se commettaient à la frontière d'Égypte.
  - VII. Pacification des routes de la Palestine.
  - VIII. Émeute prévenue à Césarée.
    - IX. Disette évitée en Palestine.
    - X. Réparation de l'aqueduc de Césarée.
  - XI-XIII. Résumé des mérites de Stéphanos. Il est rendu bon témoignage de lui à l'Empereur. Ses qualités personnelles. Il dirige les embellissements de Gaza, sa ville natale.
  - § XIV. Éloge du Duc (2° partie):

    La possession de Jotabé est assurée par la conquête d'une forteresse qui la commandait.
    - § XV. Péroraison. Éloge en commun du Duc et du Gouverneur.
- AVEBTISSEMENT concernant la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs.
- Toutes les leçons fautives du manuscrit n'ont pas été indistinctement notées. Ont été négligées, en général, les variantes qui ne consistent que dans l'accentuation, celles qui proviennent de l'omission de l'e souscrit, de l'emploi de la lettre simple (surtout si c'est une liquide ou la siffante) à la place de la lettre redoublée, et réciproquement (ξμέλε = ξμέλλε, δυσερών = δυσσερών, etc.), de la confusion de o et ω, ε et αι, ι, ει, η, η, οι et υ. On n'a tenu aucun compte de la ponctuation du manuscrit.
- Chorikios paraît avoir évité l'hiatus à peu près dans la même mesure que Démosthène dans ses harangues: il se permet l'hiatus après une simple

- virgule, ou même un simple repos de la voix. On a laissé subsister un certain nombre d'hiatus purement apparents, comme τοῦ ἄστεως.
- Ms. désigne le manuscrit unique qui a fourni le texte (Madrid, Biblioteca nacional, N-101).
- Chaque fois que commence un nouveau feuillet dans le manuscrit, on en a averti en mettant dans le texte le numéro du feuillet commençant.
- Le signe | indique la fin d'un vers, ou la fin d'une ligne de manuscrit.
- On désigne par des points les lacunes que l'on croit reconnaître dans le texte. On place entre crochets obliques <> les lettres ou les mots que l'on propose pour combler ces lacunes. On réserve les crochets droits [] pour enfermer ce qu'on considère comme intrus dans le texte et non authentique.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101.
[Folio 26 verso:]

# EIΣ APATION ΔΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ

## $\langle \Delta | A \Lambda E \Xi | \Sigma(1) \rangle$

Η διάλεξις νῦν πρῶτον ἀρχικὸν τολμήσασα θέατρον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς παρρησίας. Incipit: Δωρίωνα (Ίδωρίωνα Ms.) λόγος τὸν αἰλητὴν τὸν Δελφὸν (ἀδελφὸν d'abord, puis δελφὸν, Ms.) κτλ. Desinit: ἀμφοτέροις εἰκόνα.

Cette dialexis se trouve chez Boissonade, Choricii Gazaci, etc., p. 126 - 128. Il est inutile de la publier de nouveau ici.

<sup>1.</sup> Dans les scances oratoires que donnait Chorikios, il nous semble que les dialégies répondaient aux spréludes de nos musiciens. Si nous ne nous trompons, l'orateur devait, aussitét monté à la tribune, prononcer ces courtes compositions, plus ou moins en rapport avec son sujet, pour se mettre, en quelque sorte, en haleine et fixer l'attention de son public. Puis, au bout de quelques instants de repos, il abordait son véritable discours. Cet usage n'était pas particulier à Chorikios. Nous pensons qu'on s'en convaincra en se reportant aux différents passages des Vies des Sophistes de Philostrate, auxquels renvoie l'Index rerum de Kayser au mot dialeges (édition in 4°, Zurich, 1844). D'ordinaire, une triouise (cf. la définition de ce terme par Ernesti, cité ci-dessous, § I, note 6) se composait

## $\langle \Lambda O \Gamma O \Sigma \rangle$

[Fol. 27 recto. 1. 3 d'en bas:] 'Ο λόγος (2) οίδε μεν επεισάκτου κόσμου μη δευμένους ους επαινέσων παρηλθεν, ηχει δε την του λέγοντος εμφαίνων ποοαίρεσιν, όση δύναμις, αμει- [fol. 27 verso] βομένην τους εὐεργέτας.

§ I. [Fol. 27 verso, l. 2] "Εδει (1) μεν ετέρους των ἄρχειν ήδη λαγόντων (2) ὑπόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις, ἵνα, τοῖς ἐκείνων έπαίνοις έγγυμνασάμενος χαὶ μετά τοιούτων άγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας, ἐφάμιλλον (8) ούτως ύμιν ἀκονήσω (4) τὴν γλῶτταν, καὶ μή μοι συμβή παραπλήσιον ώσπερ αν εί θρασύς άθλητης, μήπω την δώμην Ισθμίοις (5) δοχιμασθείς, Όλυμπίαζε παραγένοιτο · οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ λαμπροτέραν, ώς τῆς τῶν ἔργων ὑπερβολῆς καὶ πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην(6) ίχανῆς ἐρεθίσαι (¹). [2] Πάλαι μὲν οὖν τῆ φύσει ῥαθυμίαν ώνείδιζον

d'une διάλεξις, puis du discours ou de la déclamation proprement dite, λόγος ou μελέτη. C'est ce qu'on voit assez clairement, ce nous semble, dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: . . . . ἐψεύσθη dans le texte suivant, qui concerne le sophiste l'illagros: . . . εψευση της επιδείξεως (on pourrait traduire: «sa représentation manqua») παρελθών ες άχροατὰς οὐχ εὕνους. 'Ως γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ήχουον, προσέχρουσε μὲν ἡ διάλεξις γεαροηχής δόξασα καὶ ἐσπασμένη τὰς ἐννοίας, ἔδοξε δὲ καὶ μειρακιώδης. . . · τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπεβουλεύθη κτλ. (Philostrate, Vies des Sophistes, p. 579, l. 15). Oehlschlaeger (Olearius), en commentant ce passage, et tous les savants qui, depuis, ont écrit sur la rhétorique des anciens, paraissent ε'être mépris sur le sens de διάλεξις.
2. 'Ο λόγος οἰδε-τοὺς εὐεργέτας, fragment πς' chez Boissonade, p. 298. Au lieu de παρᾶλθεν. Boissonade a donné, par inadvertance, παρᾶλθεν.

Au lieu de παρηλθεν, Boissonade a donné, par inadvertance, προήλθεν.

§ I.] 1. Εδει μεν-τοις λόγοις, fragment πζ chez Boissonade, p. 298.
2. Cf. Éloge de Summus, p. 34, l. 14, Boisson., ἄρχειν πολλάκις λαχών.
3. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 9, Boisson., και νικάν είωθώς τοις λόγοις τὰ πράγματα, τότε πρώτον ἐφάμιλλος ὤφθη τοις ἔργοις.
4. Cf. Patrocle, p. 259, l. 1, Boisson., τῆ σάλπιγγι τὰς τῶν πολεμούντων

ακονούντος (sic) ψυχάς.
5. Cf. 'Ολυμπίοις chez Thucydide, V, 47.
6. ἐπίδειξιν πρώτην]. Ernesti donne la définition suivante du terme ἐπίδειξις: «Proprie ἐπίδειξις dicitur de λόγοις ἐπιδειχτικοῖς, de genere demonstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψύγος.» (Lexicon technologiae Graccae rhetoricae). Il ne faudrait cependant pas conclure des paroles de Chorikios que nous ayons ici son début dans le discours d'apparat. En effet, le premier, au moins, des deux éloges qu'il prononça de l'évêque Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel il y est Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel 11 y est fait, sans aucun doute, allusion (voy. § XII, 5, et la note). Cet éloge de Marcien est, à son tour, postérieur à un autre discours qui ne semble pas nous avoir été conservé (voy. p. 80, l. 14 et suiv.. Boisson.), ainsi qu'à l'Oraison funèbre de Procope (voy. § XI, note 16). Il faut donc entendre seulement ici que Chorikios n'avait encore prononcé l'éloge d'aucun gouverneur civil ou militaire, ἄοχειν λαχόντων. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la matière de la dialexis, νῦν ποωτον ἀοχικόν τολμήσασα (νον à la p. 10 giocontre).

δέατρον (voy. à la p. 10, ci-contro).
7. Cf. § VI, 3, ὅ γε θυμὸς εἰς ἀβουλίαν ἡρέθισε: Éloge de Summus, p. 33, l. 12, Boisson., τοῦτό με μάλλον ἐρεθίζει πρὸς ἔπαινον: Oraison funèbre de

Procope, p. 7, l. 5, πρός έρωτα δεινόν έρεθίσαι.

καὶ στείραν εκάλουν φορᾶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ὑπορρεούσης ἀεὶ κατ' ολίγον της αρετης άλλα νυν εύ ποιούσα δια μιας ανδρων ξυνωρίδος(8) απολογείται τῷ παρόντι καιρῷ καὶ δίδωσιν αὐτῷ δι' ὑμῷν πρός τὸν φθάσαντα χρόνον παρρησιάζεσθαι. [3] Οὐ γὰρ ἐκ πατρίδος εὐδοκιμοῦντες (9) πονηρία καταδύεσθε (10) γένους, οὐδὲ γονέων (11) επιειχεία χοσμούμενοι άδελφων ερυθρίατε φαυλότητι, οὐδ' επί τούτοις μέγα φρονοῦντες ἀπορεῖτε τῆς οἴχοθεν εὐφημίας( $^{12}$ ). [4] Πολλοί μεν οὖν ετέρους εγχωμιάζοντες, άγαθῶν πράξεων ενδεεῖς (13), ἐπὶ πατέρας ὁμοῦ καὶ μητέρας καὶ πάππους ἐνίοτε καὶ τήθας αναβαίνοντες, [fol. 28] έξ έχαστου τι μέρος έρανισάμενοι, χαλλωπίσμασι τούτων έρχονται τὸν εἰς ἐχείνους συρράψαντες έπαινον: ύμιν δε τοσούτον πλεονεκτημάτων (14) περίεστιν, ώστ', εί τις έτέροις ἄρχουσιν ἔργων (15) χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι(16) τῶν ὑμετέρων, ἐκάστω διδοὺς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀρκέσοντα παντελή, περιλειφθήναι πράξεις ύμιν είς όλον λόγον άρχούσας(17). [5] Καὶ πρόδηλον μὲν ώς οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες, όσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήχοον, πάντες . . . ἐστὶν (18) ὁ βασιλεύς εναργεστάτη δε της εκείνου διανοίας είκων εν ύμιν

9. εὐδοχι.οῦντες Ms. (mangeure de ver).

10. χαταδύσθε Μs.

11. γ..εων Ms. (mangeure de ver).

15. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 125, Boisson., ἐνταῦθα πέρας τῷ λόγφ σὺ μεν οὐ δίδως, ἔργων ἀφθονία πλουτών, ὁ δὲ καιρὸς ἐπιμέρει, πανήγυρις ὥν.
16. διανέμει Ms. Cf. § XIV, 13, εἰ δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην, οὐτος ἐκεῖνός ἐστιν κτλ. Au surplus, on avoue ne pas connaître suffisamment la syntaxe de Chorikios pour restituer avec assurance le mode et le

temps employés par cet auteur dans cette phrase, ainsi que dans plusicurs autres semblables. (Voy., p. ex., § V, note 14.)

17. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 3, Boisson., έδει κοινή συνελθόντας, δοοι τήθε παιδεύειν ξπιχειρουμέν, διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ὰλλήλους, καὶ, λαβόνια τὸ μέρος, ἔκασιον όλον αὐτὸν εἰς τοῦτο κενῶσαι. Καὶ μόλις ᾶν ούτως ήρχεσαμεν μίαν σοι πάντες εύφημίαν συνθείναι.

18. πάντες έστὶν (sans trace de lacune) Ms.

<sup>8.</sup> συνωρίδος Ms. Mais cf. p. 98, l. 7 d'en bas, Boisson., ληστρικής μεταξύ ξυνωρίδος: p. 29, l. 5 d'en bas, δυοίν ανδρών ξυνωρίς: p. 40, l. 12, ή δε λοιπή ξυνωρίς.

<sup>12.</sup> της οίκοθεν εὐφημίας, de gloire personnelle.
13. Cf. p. 111, l. 5, Boisson., ἄνευ πράξεων ἀγαθῶν.
14. Cf. § XII, 3, τι γὰο τῶν σῶν ἐκεῖνος πλεονεκτημάτων ἠγνόησεν: Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 15, Boisson., πρώην ἐγὼ βραχέα περὶ τῶν σῶν πλεονεκτημάτων διαλεχθείς: et p. 82, l. 3, μέγα φρονεῖν αὐτῷ παρεχούσης τοσαύτης πλεονεκτημάτων φορᾶς: Éloge de Marcien, II, p. 107, l. 8 d'en bas, τοσαντής πλεονεκτηματών φορας: Ευοχε αε παιτείεν, 11, p. 101, 1. ο α επ σας, μέλλων ουν ήδη του καταλόγου των σών πλεονεκτημάτων ἀπάρχεσθαι: et p. 110, l. 6, ή γὰο πρός το χείρον παράθεσις όλίγοις ἀρέσκεται πλεονεκτήμασιν: Éloge de Summus, p. 26, l. 4 d'en bas, μηθὲ τὰ τῆς παρούσης (ἡλικίας) πλεονεκτήματα χωρούντος τοῦ λόγου: et p. 35, l. 7, τὰ τοῦ στρατηγοῦντος .... πλεονεκτήματα: Oraison funèbre de Marie, p. 38, l. 3 d'en bas, εκαστον μὲν ούν αὐτῆς πλεονέχτημα.

0/

θεωρείται. [6] 'Αλλ' Ενεκά γε τοῦ τὰ σκηπτρα λαχόντος έχρην τινα έπαινέτην, Έρμου Λογίου τ΄ πον (19), εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, έγω δε βραχέα των ύμετέρων έρχομαι φράσων.

§ ΙΙ. Μέλλων δὲ ήδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς αρχής ύφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν όλον αὐτής ἀποδώσω σκοπὸν, τί ποτε βουλομένη παρηλθεν είς βίον, εκ ποίων άρετων άξία(1) δεσπόζειν έτέρων, ποῖον λήψομαι (2) κέρδος ὑποκύπτων αὐτ $\tilde{\eta}$ (3): ταϊτα διά βραγέων εθέλω δηλώσαι καὶ δείξαι διά πάντων ύμας ήχοντας των γνωρισμάτων (4). [2] "Εστι τοίνυν ήγεμονία σαφής (5) ήμερον ήθος καὶ λογισμοῦ θυμός ὑπηρέτης καὶ τὸ χρημάτων ύπεροραν είς κάλλος τε ζην(6) καὶ τὸν ἐν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. [3] Φύσει μέν οὖν ἀλλήλοις πραότης τε καὶ θυμός δοκεῖ διαμάχεσθαι(7), ώστε καὶ Σωκράτης ἀπορήσας που(8) φαίνεται, πόθεν

Digitized by Google

<sup>19.</sup> Cf. Oraison functre de Procope, p. 22-23, Boisson., Δημοσθένης..., ον Ερμού Δογίου παράθειγμα των σοφών τις καλεί, ου l'éditeur cite en note Aristide, discours xLvi, p. 398: περί Δημοσθένους ον έγω φαίην αν Τομοῦ τινος Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους κατελθεῖν. Le même, p. 22, dans la note: «Synesius inter notas Possini ad Pachymerem, t. I, p. 640: . . . . νον ἀν ἰδων Δημοσθένης μεθ' ἡμῶν εἰπεν Ερμοῦ Λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους ἡκειν. Τhomas Magister, Ερίστ, I, § 1: . . . Ερμοῦ Λογίου τύπος, νώς εἰπεῖν, καὶ ῶν καὶ καλούμενος. Quem vide et § 6, cum nota Normanni. Συπαρίυς de Prohaeresio, p. 84: οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν, οἱ δὲ Ερμοῦ Λογίου κίντος. ντύπον. Ubi plurima apposui.»

<sup>§</sup> II.] 1. ἀρ. τῶν ἄξιοι Ms. (mangeure de ver).
2. λήψου... Ms.
3. Cf. § V, 3, τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποχύπτει: Éthopée d'Aphrodite, p. 144, l. 14, Boisson., ὑπέχυψα τῆ γονῆ: et l. 3, οù Boissonade a restitué avec raison οὐδὲν οὐ τῆ ἔμῆ ὑπέχυπτε δεξιᾶ.
4. Cf. Éloge de Summus, p. 26, l. 4, Boisson., ἔνιά σου τῶν γνωρισμάτων ὑποτάξας τῷ μέτρω: p. 32, l. 2, (νέον) ὡ γνωρισμα μέγιστον ὁ πατήρ: et p. 34, l. 2, τι δ' ἄν τις οὐ θαυμάσειε σου τῶν γνωρισμάτων: La Rose, p. 131, l. 1, ταύτης δὲ (c.-à-d. τῆς Ἀφροδίτης Πανδήμου) γνώρισμα γάμοι.
5. Cf. § XV, 2, φιλίαν ἄδολον καὶ σωρῆ: § XIV, 4, τὸ κατασκόπους ἐχπέμψαι μαρτυρία σαφὴς τοῦ τεταράχθαι: Éloge de Summus, p. 28, l. 3 d'en bas.. Boisson.. πορῆλθε ταῖς πόλεσιν ἐλευθερία σαφὴς ἐξ ἀφροήτου δουλείας.

bas., Boisson., προηλθε ταις πόλεσιν έλευθερία σαφής εξ αφορήτου δουλείας.
6. Cf. Oraison fundbre de Procope, p. 9, 1. 7, Boisson., φράζω το δέον els zálloς.

On peut comparer aussi l'expression είς χάλλος γράφειν. Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. zállos, nous citerons les Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. κάλλος, nous citerons les suivants: Lucien, Contre l'ignorant, § 2 (III, p. 100, Reitz), ὅσα ὁ Καλλίνος ἐς κάλλος ἢ ὁ ἀοίδιμος ἀπτικὸς σὺν ἐπιμελεία τῆ πάση γράψαιεν: Novelle 42, chap. I, § 2, γραφέσθω δὲ παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπὸν, μηδὲ τῶν εἰς κάλος, μηδὲ τῶν εἰς κάχος γραφόντων: Théophylacte Simocatta, VIII, 13 (p. 341, l. 20, Bekker), ἐδέησε γάρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: l'hotios, Bibliothèque, 121 (p. 94 a, l. 38, Bekker), ἐπτὰ ταχυγράφους καὶ ἐτίρους τοσούτους γραφοντας εἰς κάλλος. — Comp. une construction analogue, Éloge de Marcien, II, p. 109, l. 9, Boisson., ψυχὴν ὑαδίως τε δεχομένην καὶ βεβαίως φυλάττουσαν τοὺς καρποὺς εἰς πλῆθος ᾶμα καὶ τάχος. Τιξι ὰ la marge du Ma. σημείωσαι ώραζου.

<sup>7.</sup> Ici, à la marge du Ms., σημείωσαι ώραιον. 8. Entre nov et quiverai, il y dans le Ms. Sia, encadré de points qui sont de première main: c'est un commencement de digraphie de διαμάχεσθαι

άμα πρᾶον καί μεγαλόψυχον ήθος εύρήσει, χαλεποῦ πεφυκότος είς εν εκάτερον συνελθείν παρ' ύμιν δε λύει την έριν άμφω καί διαλλάττεται (9). [4] Τίνες αὶ τούτων ἀποδείξεις; ἐναργεῖς καὶ λαμπραί και κοιναί κατά τον παλαιόν λόγον άμφοῖν, εί γε κοινά τὰ τῶν φίλων (10) φασίν.

§ ΙΙΙ. Έγένετο ποψην φορά δυσσεβών, τους Καισαρέων περιοίκους ληϊζομένη καὶ μαχομένη πρὸς δόγμα θεοφιλές έκ δυοίν βασιλέων, τοῦ μεν εν οὐρανῷ προελθὸν, τοῦ δε κατὰ γην όρισθέν (1). [2] Φυομένης τοίνυν της έναγους έκείνης καὶ περιβοήτου συστάσεως, ἔμελε μὲν ὅπως σωφρονισθείη τῷ χορυφαίφ τῶν ἱερέων $(^2)$ , ήν δὲ τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν( $^{8}$ ) ἐπιμελὲς, οὐχ ἡμελεῖτο( $^{4}$ ) δὲ οὐδὲ τ $\tilde{\wp}$ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη (δ). [3] Καὶ δὴ (θ) πόλεμος ἦν πρᾶγμα βασιλεῖ μέν ούκ άρεστόν — ἐπὶ γὰρ ὑπηκόους συνεκροτεῖτο —, την δὲ τῶν άνοσίων έταιρείαν εύφραϊνον, ούχ ύτι νίκης ελπίδα παρείχεν - ένηφον γάρ, οίμαι, τοσούτον όσον μη προσδοχήσαι νικάν —, σεμνολογεῖσθαι δὲ προξενοῦν τοῖς [fol. 29] ἀλαζόσι. [4] Τοιαύταις . . . . έδεήθη(7) βασιλεύς είς άλωσιν ήμετέραν πολέμου, καὶ τῶν άλλων ψιλαίς εντολαίς πειθομένων ήμιων γ' Ενεκεν οπλα κινείται. [5]

2. Il parle sans doute du patriarche de Jérusalem. Cf. plus bas, § XII, 1,

άπάντων ίερεων ο χράτιστος.

3. = Ducibus Palaestinae qui fuerant ante Aratium.

4. οὐν. | μελείτο Ms. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 157 (en tête), οὔποτ'

αν νομοθέταις ημελήθη 'Ρωμαίων.

6. zal. n Ms. (mangeure de ver).



<sup>(</sup>voy. six mots plus haut), corrigée sur-le-champ par le copiste lui-même. -Le passage auquel il est fait ici allusion se trouve chez Platon, République, II, p. 376 C, ποθεν αμα πράον και μεγαλόθυμον ήθος ευρήσομεν; εναντια γάρ που θυμοειδεί πραεία φύσις.
9. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 158, εκατέραν γάρ αμφω (c.-à.-d. τοὺς μαγείρους και τοὺς μίμους) ποιείν ή τέχνη παρακελεύεται.
10. Euripide, Oreste, 735, κοινὰ γάρ τὰ τῶν φίλων. Cf. Térence, Adelphes,

V, 3, 17, nam vetus quidem hoc verbum, amicorum inter se communia esse omnia, et Suidas, 8. v., χοινά τὰ τῶν φίλων . . . κέχρηται τῆ παροιμία Μέναν-Jous 'Adelpois. Cf. encore Zénobios, IV, 79.

<sup>§</sup> III.] 1. La sédition à laquelle il est fait allusion dans ce passage paraît être un reste et comme un épisode attardé de la grande révolte des Samaritains, étoussée, dans son ensemble, en l'an 529, par les généraux Théodore et Jean. Οι κατά Παλαιστίνην Σαμαρείται, το έθνος άπαν, κατά τῶν Χριστιανῶν στρατεύσαντες, πολλά ἀθεμιτα διεπραξαντο πτλ. (Cyrille de Scythopolis, Vie de S¹ Sabas, § 70, dans les Ecclesiae Graccae monumenta de Cotelier, t. III, p. 220 et suiv. — Voy. l'indication des autres sources chez Ed. de Muralt, Chronographie byzantine).

<sup>5.</sup> ο τ. φ. ἀρχηγέτης, le gouverneur civil de la province. Cf. Novelle 30, chap. 5, καλείσθω τε ο ταύτης ηγούμενος τη πατρίω φωνή Procos. Justiniancus Cappadociae, ωστε και τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἴδιον και τὸν άρχηγέτην συνονομάζειν το πράγματι.

<sup>7.</sup> Tomerais Edenon (sans trace de lacune) Ms.

Πῶς οὖν τοὺς οὕτω τετυφωμένους ἐπαίδευσας τὰ τῶν ἀρχομένων φρονείν; "Ηδεις ώς φάλαγγες δπλιτών καὶ ψιλός δμιλος ἱππέων τε τάγμα καὶ βία χειρῶν(8) καὶ ὅλως  $\hat{\eta}$ (9) τοῦ πολέμιου φύσις σωμάτων μεν ίσως, γνώμης δε κρατείν ου φιλεί, μαλλον δε φιλονειχοτέραν ποιεί πρός τὸ δοκοῦν ἀσύμφορον ἄγουσα. [6] Καὶ αμα τὸ δοχεῖν ἐξ ἴσου τοῖς ὅπλοις ἀγωνίζεσθαι παρρησίαν αὐτοῖς είς ἀπόνοιαν εδωρείτο. [7] Ούτω ποτέ καὶ Σκυθών (10) οἱ νομάδες, έπαναστάντων αὐτοῖς τῶν οἰκετῶν, μέχρι μέν ἐν ὅπλοις ὁ πόλεμος ην, ερίζηντας είχον τὸ γὰρ ίσον τοῦ σχήματης εποίησε τοὺς θεράποντας επιλαθέσθαι της τύχης αναλαβόντες δε μάστιγας. τοῦτό τινος ὑποθεμένου, ταχέως αὐτοὺς τῆς δουλείας ἀνέμνησαν, δεσπόται φανέντες. [8] "Ω μεγάλης μεν της βασιλέως φιλανθοωπίας, μεγάλης δὲ τῆς σῆς πρὸς τοῦτο διακονίας. [9] "Εδει (11) γὰρ τὸν μέν νομοθετήσαι της ἀσεβείας τὴν(12) ἴασιν, σὲ δ' ἤπια φάρμακα πάσσειν (18). [10] Καθάπες οὐν τῶν Ασκληπιαδῶν οἱ τεγνίται φοιτώσι πολλάχις παρά τον χάμνοντα, τὰ μεν ήδεα χαὶ προσηνή, τὰ δὲ πικρότερα φέροντες, Γνα διαμαρτόντες, ὰν οῦτω τίχη, των πραοτέρων τοῖς όδυνηροῖς ἀποχρήσωνται, μη βουλόμενοι μέν είς τοῦτο χρείας έλθειν, τη δε βία της νόσου νενικημένοι ούτω διπλη παρασκευή πεφραγμένος, ήμέροις τε λόγοις χαὶ πλήθει συντεταγμένω, πλησίον που την ένοπλον δύναμιν παραστήσας, τοῦ μη θόρυβον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν ἴσως ἄνευ (14) πολέμου πρός τὸ λυσιτελοῦν (ἀν) ἀγομένοις, ἐχώρεις τῆς ἀσφαλείας ένέχυρον έχων τὸ πολλάκι τοι(15) μῦθος εἰς καιρὸν εἰρη-

<sup>8.</sup> τάγμα και τάγμα χειρῶν Ms.
9. ἡ τοῦ πολέμου ~ ἀσυμφορον ἄγουσα, fragment η΄ chez Boissonade, p. 283, avec cette note: «Fragmenta η΄ « ιδ΄ excerpsit Macarius Chrysocephalas Roseto apud Villoison. Diatr. p. 20, ex Choricii in Aratium oratione.»

<sup>10.</sup> Σχυθών οἱ νομάδες, ἐπαναστάντων αὐτοῖς ποτε των οἰκ. - δεσπόται φανέντες, fragment θ' chez Boissonade, p. 283. — Cette anecdote est emprantée à Hérodote, IV, 34.

<sup>11.</sup> de Ms (mangeure de ver).

<sup>12.</sup> τ.. Ms. (mangeure de ver).
13. Πιαde, XI, 830, επὶ δ' ήπια φάρμαχα πάσσε. C'est une des citations favorites de Chorikios (voy., p. ex., Eloge de Marcien, I, p. 94, l. 9, Boisson.).

<sup>14.</sup> aveu av lv Ms. [Peut-être lows (av) aveu. — Réd. de la Revue.] 16. On reconnaît dans les mots πολλάκι τοι μύθος κτλ. une citation de poëte, mais que l'orateur ne semble pas avoir rapportée textuellement. Weil a arrangé ce fragment en choliambes:

<sup>- - -</sup> πολλά τἂν μῦθος είς παιρόν έλθων ψαδίως πατορθοίη οπερ βιαίως <οὐα ἔπραξεν> ἡ ξώμη. — Πολλάπις καλ λόγος εἰς καιρὸν εἰρ. κ. τ. ξ. δ. β. ἡ ξώμη, fragment i chez Boissonade, p. 283.

μένος κατορθοί τι φαδίως, ὅπερ βιαίως ἡ φώμη. [11] Τί οὖν; ἐκεῖνοι ἃνθρωποι(16), στρατόπεδον ὅλον, πάντες ἀπονενοημένοι  $(^{17})$ , πάντες έξωπλισμένοι —  $\alpha \stackrel{\circ}{v}$ τος  $(^{18})$  δέ, κατά την ποίησιν(19), ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος — ἀπλῆ παραινέσει τὸ δέον εφρόνησαν. [12] Οὐκοῦν δυνάμει μεν τὴν δίκην λαβών, καλοκάγαθία δε τρόπων την δργην εκχαλάσας, διχόθεν αύτους παρεσκεύασας (20) σωφρονείν, την μέν ανδρείαν ύφορωμένους, ύπερ δε τῆς πραότητος εὐνοοῦντας · έξωθεν μὲν οὐν οὐτωσὶ (21) τὰ πεπραγμένα τις θεωρών δόξειεν αν ήμερότητα μόνον έπανθείν τοίς είργασμένοις, εμβλέψας δε τῷ βάθει τῆς διανοίας καὶ τὸ τῆς άνδρείας δψεται μέγεθος. [13] Ο μεν γάρ υπέρ την άξίαν έκ του παραλόγου τι κατορθών, ἀσθενέστερος ὢν ἢ προσδοκῆσαι (22) νίκην δευτέραν, μέχρι καὶ ές όλεθρον αμύνεται τοὺς [fol. 30] λυπήσαντας, κάν τύχωσιν όντες της έσχάτης ανάξιοι δίκης · ὁ δὲ συνειδώς έαυτῷ τὴν, ὅτε βούλεται, χειρώσασθαι τοὺς ἐχθροὺς έξουσίαν, ό τοιούτος ούχ άξιοι τῷ θυμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέπειν, ἄλλως τε(<sup>23</sup>) μηδὲ π**ο**ὸς άλλοφύλους γενησομένω.

§ Ι. Τοιγαρούν τους βαρβάρους ὁ πολύς (1) ήμιν στρατηγός πικροτέρω δικαίως έπηλθε σωφρονισμ $\tilde{\varphi}(^2)$ . [2] Φρούριον ήν χρυσοῦ μέταλλα πρόσοδον φέρον (3), πανταχόθεν πολιορχεῖν ἀπορώτερον ἢ τὸ τῶν Σάρδεων τεῖχος Άλιχαρνασσέως τινὸς μῦθοί φασι (4): τὸ μεν γὰρ πλάσμα συγγραφικὸν εἰργάσατο δυσπολέμητον — γυνή, φησίν, έτεχε λέοντα, καὶ περιενεχθέντος τοῦ θηρίου έδει τὸ τεῖχος ανάλωτον(5) είναι —, τὸ δὲ δημιούργημα τέχνης ἐστὶν, οὐ

17. απεννοημένοι Με.

σί

21. α.ιω Ms. (mangeure de ver).

22. Voy. Krüger, Grammaire grecque, § 49, 4.
23. άλλως τε, comme au § XV, 2. Au surplus, voy. Hermann sur Viger,

§ IV.] 1. Cf. Éloge de Summus, p. 27, l. 5 d'en bas, Boisson., ὁ δὲ πάντα πολύς ούτοσί. 2. Cf. § VI, note 5.

3. Lire μετάλλου πρόσοδον ἀφαιρούμενον? ou peut-être ἀφαιρούν avec le sens de « dérobant, ôtant (aux nôtres), fermant l'accès d'une mine. » Au point de vue paléographique, ἀφαιρούμενον (qui s'écrivait ἀφαιρούμ) = ἀφαιρούν (qui s'écrivait ἀφαιρούμ); et φαιρούν, ou φαιρούμ, devait presque inévitablement produire q égor.

4. Hérodote, Î, 84. 5. τὸ τείχος έδει τὸ τείχος ἀνάλωτον Ms. (le premier τὸ τείχος est de seconde encre).

<sup>16.</sup> Εχείνοι ἄνθρωποι Ms. Pour éviter l'hiatus, on pourrait écrire ανθρωποι 'κείνοι ou conjecturer έκείνοι γ' ανθρωποι.

<sup>18.</sup> Odyssée, XVI, 294, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. 19. Cf. plus bas, § V, note 7. 20. παρασκευάσας Ms.

De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 778 (4º édit.).

μυθολόγημα συγγραφής. [3] Ούτω τοίνυν αποτόμου πρός άλωσιν ὄντος, ολίγον έμελε τοῖς ένοιχοῦσι πολιορχίας, ἀφθόνου τροφῆς αὐτοῖς κεγυμένης καὶ πηγής ἔνδον ὑδάτων συντελούσης περιουσίαν, ώστε τοῖς μὲν ὑπῆρχε κατὰ (6) πολλὴν ἐξουσίαν τρυφᾶν, τοῖς δὲ περιβαλλομένοις (7) το φρούριον ανόνητα πιέζεσθαι καὶ πονεῖν τῷ μήπει(8) τῆς προσεδρείας. [4] Τοιαύτας εἶχόν σοι τὰς φροντίδας αι νύχτες, τοιούτοι σοι μεθ' ήμέραν έστρεφον την ψυχην λογισμοί. [5] Καί ποτε κύκλω περισκοπών τὸ χωρίον, κατανοήσας τὸν ἔξω φέροντα πόρον τῶν ἔνδον ὑδάτων τὸ περιττὸν καὶ τῷ προσώπω μηνύσας ώς έξεύρηταί σοι τὸ πάλαι ποθούμενον καὶ παραδούς ώσπερ άλλο τι μάθημα τη διανοία, νύχτα φυλάξας οὐ γὰρ ἢν ὑφ' ἡλίφ τὸ βούλευμα(9) προελθεῖν — καὶ τῆς νυκτὸς ὕπνου τοῦ πρώτου καιρὸν, δ'θ' ή(10) μεγίστη τῶν αἰσθήσεων ήσιχία δοχεί, τότε τοις ύδασιν ἐπιτρέψας τὸ σῶμα, οὐδὲ συστρατιώτας ότι μη δύο λαβών, καθεύδοντι τῷ φύλακι τῶν πυλῶν ξπιστάς, τὸν μὲν όξέως ἀνείλες, ὅπως μὴ λάθοι τοῦ τολμήματος μηνιτής γεγονώς, ολολυζούσης δέ οί(11) τῆς γυναικὸς οἰμωγῆ τε χρωμένης καὶ κηρυττούσης τὸ γεγονὸς, σὺ μὲν εἰστήκεις οὐδὲν ύφορώμενος ώς επαμυναί σοι καλουμένων οθς επί σε βοώσα συνήγε των δε πολεμίων οι μεν ώσπες εν δνείρατι βοής γινομένης έπὶ τῆς εὐνῆς έταράττοντο, τοὺς δὲ, οἶον εἰκὸς ἄρτι γευσαμένους ύπνου καὶ πολεμίας ἐπιβουλῆς ἀπροσδοκήτου (12) συμβάσης, ου μέτριον έλαβε δέος, και δάδας (18) αυτοίς (14) επιφέροντες(15) ελάνθανον ύμιν(16) χορηγούντες τὸ φώς, όθεν ὁ δεύτερος αεί προσιών αγνοία του πρώτου προσέπιπτέ σου (17) τῷ ξίφει: χαὶ συχνών ήδη σοι τών οἰκείων εἰσχεομένων τὰς πύλας ἀναπε-

<sup>6. ...</sup> Ms. (mangeure de ver).

<sup>7.</sup> περιβ ... ομένοις Ms. (mangeure de ver).

<sup>8.</sup>  $\mu$ .xi Ms. (mangeure de ver).

<sup>9.</sup> βούλημα Ms. 10. δθ' ή] δση Ms.

<sup>11.</sup>  $\delta i$  of a ce qu'il semble) Ms. [Ces deux lettres peuvent n'avoir été, dans un des manuscrits précédents, que le commencement d'ol $\mu\omega\gamma\tilde{\eta}$ , écrit par anticipation. — Réd.]

<sup>12.</sup> απουσδο..του Ms. (mangeure de ver).

<sup>13.</sup> δέος .... ασας (ou άσας?) Ms. (mangeure de ver).

<sup>14.</sup> autois Ms.

<sup>15.</sup> επιφέροντες] Cf. § VII, 2.
16. Boissonade, page 29, note 1: «Frequens pronomen ὑμέτερος pluralis significationis pro σός in recentioribus auctoribus, et ὑμεῖς pro σύ. Monui rad Simocattae epistolas, p. 364, memor loci Choriciani» (p. 29, l. 5, τοῖς ὑμετέρος Γχνεσιν, en parlant au seul Summus) «et aliorum. Sic statim τιμός pro σέ» (p. 29, l. 17). Cf. encore p. 29, l. 14: p. 33, l. 5 d'en bas: p. 81, l. 3: p. 110, l. 16: p. 111, l. 6: p. 252, l. 8.
17. σοι Ms.

τάσαντι, τότε πρώτον ηλέγχθη τὸ φρού-[fol. 31]ριον οὐ πᾶσιν άμαχον πεφυκός. [6] Εν δ' άρα κέρδος προσεγένετο τοῖς πολεμίοις ὅτι τῆ πείρα μετέμαθον ώς οιδέν(18) ἐστιν ἀνάλωτον άρετη (19). [7] Ένταυθα δη διά πάντων έχώρει τὰ ξίφη, καὶ τῶν πολεμίων οι μέν προ των άλλων πεσόντες αυτώ τῷ πρωτοι(20) παθείν την άξίαν δίκην ύπείγον, οί δὲ τὸν γρόνον κερδαναι δοκοῦντες όσος έδαπανάτο ταις προτέραις σφαγαίς τη θέα των συμφορών έκολάζοντο, ώστε τὸν ἴσον ἄπαντας ὑποστῆναι σωφρονισμόν (21). [8] Εὶ μὲν οὖν μὴ πολλοὶ πρότερον καὶ δεινοὶ τὰ πολέμια στρατηγοί πειράσαντες του χωρίου πολλάχις έγνωσαν άδυνάτων έρωντες (22), ίσως αν είχεν ό φθόνος ασθένειαν αιτιάσασθαι τοῦ φρουρίου καὶ ταύτη βραχύ σου τῆς εὐδοξίας ἀποσυλῆσαι · νῦν δὲ. πολλών μεν έγχειρησάντων, ουδενός δε δεδρακότος ουδέν, οι προ τῆς σῆς ἀριστείας ἀποτυχόντες μάρτυρες γίνονται τοῦ μεγέθους τῆς νίκης. [9] Στρατήγημα φοβερον και πρίν γενέσθαι μη πιστειόμενον εἰσῆλθέ σε πρᾶγμα τοσοῦτον, εἰσελθὸν ἐτολμήθη, τολμηθέν οὐ διήμαρτεν. [10] Ένταῦθα λοιπον(23) ἀναγχάζομαι καὶ νόμον τινὰ παραβηναι της τέχνης(24) εκείνη(25) κελεύει(26) τον έπαινέτην δν ευφημεί παραβάλλειν δμοίοις άνδράσι (27) πάλαι γεγενημένοις. ήμεῖς δὲ πολλούς μὲν ἡκούσαμέν τε πολέμους καὶ μεμαθήκαμεν (28): ού μὴν ἴσμεν τοιοῦτον πώποτε τρόπον νίκης (29) παρειληφότες (30):

<sup>18.</sup> οὐθέν έστιν ἀνάλωτον ἀφετῆ, fragment ια chez Boissonade, p. 283. 19. Cf. Eloge de Summus, p. 29-30, Boisson., έδειξεν ή πείρα σαφώς ώς οὐδεν ἄπρακτον ὅπου ᾶν τύχη Σοῦμμος παρών.

<sup>20.</sup> πρώτ Ms.

<sup>20.</sup> πρωτ μες.
21. Cf. § VI, note 5.
22. Cf. Euripide, Hercule furieux, 318, αδυνάτων ξοικ' ξοᾶν: Lucien, Dialogues des Dieux, VIII (à la fin), πλην οίδα ότι αδυνάτων ξοᾶς. Cf. aussi κατών, του καταστίσου της καθ' ξαυτών, Linuagues aes Lieux, VIII (a ia in), πλην οίδα οτι αθυνατών έρας. Cf. aussi le proverbe Αδύνατα θηράς επί τοῦ εγχειροῦντος μείζοσιν η καθ' έαυτον, Zénobios, dans le vol. I des Paramiographes grecs de Leutsch et Schneidewin, et la note des éditeurs; puis Macarios, 1, 26, dans le vol. II, et la note. 23. λοι... ἀναγχάζομαι Ms. (mangeure de ver). 24. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 125, l. 5, Boisson., ὑπόλοιπόν ἐστί μοι πρὸς τοὺς πάλαι τεμένη δημιουργήσαντας τον ἐερέα παραβαλεῖν . . . . νομοθετρίσης οῦντι τῶς χένικς. Charibias rappelle valorities des contracts de la contract de la contrac

θετούσης οὐτω τῆς τέχνης. Chorikios rappelle volontiers dans ses discours les préceptes de la rhétorique. Cf. encore Oraison funèbre de Marie, p. 39, l. 3 d'en bas, εt των παίδων εγχώμιον έγραφον, έδει κατά νόμον φητορικόν ξα τών γονέων αὐτοὺς ώραϊσαι.

<sup>25.</sup> ε΄...'νη Ms. (mangeure de ver). 26. Cf. § X, 8, η τέχνη κελέψει κτλ.

<sup>27.</sup> ἀνδράσιν Με.

<sup>28.</sup> μεμσθήχαμεν (sic) Ms.

<sup>29.</sup> vixn Ms.

<sup>30.</sup> Bélisaire se servit, peu de temps après (en 536), du même procédé pour prendre Naples. (Procope, Guerre Gothique, I, 10.) Ed. de Muralt, Essai de chronographie byzantine: «An 526. Naples. Après vingt jours de

όθεν ἐπ' ἄλλο τι τῶν σῶν μεταβήσομαι, τῆς πρὸς τοῦτό μοι παραθέσεως (31) ἀπόρως έχούσης.

§ V. Πορείαν οὖν ἄβατον οὖ τῷ (¹) πλήθει τῆς ἕλης κατὰ τὴν εξ Όδρυσων (2) επί Παίονας όδον, ην ωμάλισεν ό Σιτάλκης, δασείας δ' ύλης και πυκνής τραγυτέραν εφόδοις Σαρακηνών ίδειν μέν αγοίων, αδικία (8) δε χαλεπωτέρων, την τοιαύτην πορείαν εὐκόλως ήμερωσας, στρατιώταις οὐδὲ είχοσιν άριθμον τοὺς εν ταῖς ὁδοῖς οχληρούς εξαπειλών (4) άναστήσας. [2] Ταύτην εγώ σου την νίκην τιμιωτέραν φημί των δπλοις καί πυρί καί σιδήρω σοι πεπραγμένων(5). [3] Πολυχειρίας μεν γάρ κατορθούσης, πάντες μερίζονται των εἰργασμένων την δόξαν, άλλων άλλους καταβαλόντων (6), καν ό στρατηγός τη τραγωδία (1) δοκή την εθκλειαν ἄρνυσθαι (8). ὅτε δὲ τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενές ὑποχύπτει(9), Ενα δεσπότην έχει καὶ κληρονόμον ή νίκη τον έμβαλόντα το δέος. [4] Καὶ τὰ μὲν δι' ἀγῶνός τε καὶ χειρῶν καὶ ὀργάνων τῆς μάχης ιστάμενα τρόπαια πολλάς δίδωσι τοις ήττωμένοις παραμυθίας έμφάσεις — καὶ γὰρ τύχης ἐπιβουλὴν αἰτιάσασθαι καὶ χωρίων ἀσθένειαν καὶ τὸ τοὺς πολεμίους ἐξαίφνης ἐπιπεσεῖν καὶ δόλους  $\delta \hat{h}_i^{(10)}$  καὶ ἀπάτας, καὶ μυρία τοιαῦτα τοῖς ἡττωμένοιςm(11) ὑπάρχει

άρνυται | πτλ.

siège, Bélisaire pénètre dans la ville par l'aqueduc et fait huit cents prisonniers.

<sup>31.</sup> παραθέσεως] Cf. § V, 5.

<sup>§</sup> V.] 1. οῦτω Ms.

<sup>2.</sup> έξω δουσών Ms. - Chorikios se souvient ici de Thucydide (II, 98).

<sup>4.</sup> Ou εξ απειλών? Le composé εξαπειλών manque aux lexiques. On pourrait conjecturer encore ἀπειλών εξαναστήσας, ου εξαναστήσας ἀπειλών. 5. Cf. Eloge de Summus, p. 30, l. 4, Boisson., ταύτην εγώ την διάλυσιν παντός είναι φημι τροπαίου τιμιωτέραν. 6. καταβαλλόντων Ms.

ντακω juneire de Marie, p. 40, 1. 0, εχεινήν ολρίαν προσείτεν αν είχοτως τι τοαγωδία, ήπερ εὐτυχῶς την τελευταίαν επέρασεν ήμεραν: Description de l'horloge, p. 151, l. 1 d'en bas, ταύτην (την Γοργώ) αν είπεν ή τραγωδία αίματωτόν τε καὶ δρακοντώδη κόρην: Eloge de Marcien, II, p. 114, l. 9 d'en bas, (κίονες) «λευκότεροι χιόνος» κατὰ την ποίησιν: Description du tableau, p. 158, l. 5 d'en bas, δρνιθας ας πελειάδας μεν είπεν ή ποίησις.

8. Ευτίριδε, Andromaque, 696, ὅταν τρόπαια πολεμίων στήση στρατός, || οὐ τῶν πονούντων τούργον ήγοῦνται τόδε, || ἀλλ' ὁ στρατηγὸς την δόκησιν

<sup>9.</sup> Cf. § II, note 3.

<sup>10.</sup> δολου.. η Ms. (mangeure de ver). 11. η . ωμένοις Ms. (mangeure de ver).

\_2

το δέ προ τίς

με σεν έχει τοιαίτη.

εξείς κιστικός ξηθ

εξείς μοι τόν

εξείς του δέχα μέν

εξείς του ξέχι

εξείς του δέχα μέν

εξείς του το δέχα μέν

εξείς του δέχα μέν

εξείς του το δέχα μέν

εξείς του δέχα μέν

εξείς του το δέχα μέν

εξείς του δέχα μέν

εξείς του δέχα μέν

εξείς του το δέχα μέν

εξείς του δέχα

· W

1 (1)

..6

n

τος στρατιγούντι

ε του ε του

Primary articles of the memeral of y. § VII. 3, brow district, et la nove allerent a co passage.

<sup>12</sup> The room We is the second of Free pr. p. 6. l. 8, Boisson, the same than the second of the second

If I'm the set out to Type of parasse incorrect (voy. Krüger, Grunnar groups, 2 to 13 ft. russ by persons has qu'il y ait là d'albertaire promant de fait des consess (in peut rapprocher d'autres

<sup>15</sup> Le seus eine un dernet de die de control (ce mot est necessare pour évier l'ares a sommé or sirce ner for Ougour évier to neces au l'ares en muse ici Thucydide, I, 10, 3, την στησε τείαν έχεινην την δηι Τομαία μη εσην μεν γενέσθαι κών που αίνης, λείπο μένην δε τών κίν, τη Ομήρα κι τώνοι εί τι χρη κανταύθα πιστεύειν, ην κίκος έπι το μείχν μεν πάπην όττα κοσμήσαι, δίμως δέ quivera καλ ούτως ένδινστέρα.

<sup>16.</sup> zui paraît ici nécessaire.

<sup>§</sup> VI.] 1. A l'élège du duc Aratios succède celui du gouverneur Stéphanos.
2. Τῷ στρατηγοίντι = Duci. - 'Ο την Παλαστίνην κυβερνών = Praeses Paluestinae ou, pour désigner ce magistrat par son titre spécial, Consularis l'aluestinae.

<sup>3.</sup> Faut-il Ιμπόδιον? Cf. Éloge de Marcien, I, p. 87, l. 13, Boisson., εξ μή προς την θείαν ἀχρόασιν ξυπόδιον ήν ηθεγγομένη: Polybe, IV, 81, 4, θεωρών δι μέγιστον ξυπόδιον ὑπάρχον αὐτῷ πρὸς τὴν ξπιβολὴν τὸν Αυκούφ-γον κτλ.

ήρέθισε (4) προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ δύναμιν γὰρ ἀπογρῶσαν  $\dot{a}$ γείρας, την εκείνων εσωφρόνισας ( $^{5}$ )  $\dot{a}$ κρασίαν, πανταχήθεν ηλλοτριωμένην (6) συγγνώμης ου γαρ έρως ην δ την ακολασίαν ποιών, ἵνα δοχῶσί τινα παραίτησιν (<sup>7</sup>) ἔχειν τοῦ πάθους δουλωσαμένου την γνώμην, άλλα θρασύτης ασελγώς ενυβρίζουσα.

§ VII. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν τοῦ λόγου τὸ μέρος ἐνταῦθα πέρας έχέτω ' δευτέρα δέ σου κηρίττεται πρᾶξις έκ τῆς Καισαρέων ἅμα καὶ τῶν ἐκείνης ὁμόρων. [2] Τὰς γὰρ ἐν μέσω τῶν πόλεων κακούργων ενέδραις επισφαλείς λεωφόρους, αίς ούδε στρατιώτης άνηρ έχρητο θαρρών, νυνί (1) και παιδίον ακινδύνως πορεύεται. κῶν ἥδη λιπούσης τῆς ἀκτῖνος (2) ἀνὴρ ὁδοιπόρος ἐξ ἑτέρας τῶν πόλεων επί την έτεραν ιών μεταξύ που καθεύδη(3) χρυσον επιφέρων (4), ἄσυλον αὐτῷ τὸ χρυσίον (5) ἐν ἐρημία καὶ νυκτὶ καὶ ὑπνφ, τῆς τοῦ κέρδους ἐπιθυμίας τῷ φόβφ παραχωρούσης. [3] Τέως δὲ, τῶν ὁδῶν κεκλειμένων ληστρικαῖς ἐπηρείαις, τὸ των ἐπιμίξεων ήδύ τε καὶ χρήσιμον τὰς πόλεις ἐξέλειπεν: ήδὸ μέν γὰρ ἐκδημοῦντας ἱστορῆσαι γείτονα πόλιν (6), ἡδὸ δὲ τὴν έπιθυμίαν έμπλήσαντας πάλιν έπὶ τὴν οἰκείαν ἰέναι τό γε μὴν (7) περδαλέον καὶ λυσιτελές οὐδὲ τὸν λίαν ἀπράγμονα καὶ διὰ παντὸς οίκουρούντα λανθάνει · καὶ γὰρ πλείονα πεῖραν πραγμάτων καὶ τριβήν όξιτέραν καὶ τὸ ραδίως ὅτου δέοιτο (8) πορίζεσθαι των πόλεων αί προς άλλήλας επιμιξίαι χαρίζονται έκάστη γάρ, τὸ

5. Cf. § IV, 1, πικροτέρω επηλθε σωφρονισμώ: et 7, την Ισον απαντας υποστήναι σωφρονισμόν: Tyrannicide, p. 58, l. 9, Boisson., την . . . κακίαν

οίονιαι δείν σωφρονίζειν οἱ νόμοι.
6. ηλλοτοιωμένης Ms. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 110, l. 4 d'en bas, Boisson., επαινος δε γυναιχών πάσης ήλλοτοίωται χολαχείας. Cf. aussi Théodoret, sur Daniel, ch. 3 (t. II, p. 1116, Schulze), και μη παντελώς ήμας της σης προμηθείας άλλοτριώσαι.

7. π. . αίτησιν Ms.

§ VII.] 1. yovn Ms.: vovl Tournier.

2. lnyovsns (à ce qu'il semble) artivos Ms.

3. xabeuder Ms.

4. ἐπιφέρων] Cf. § IV, 5.

4. επιφέρων] Cf. § 1V, 5.
5. χουσίον est écrit deux fois dans le Ms.
6. Voy, un développement tout semblable, sur le même motif, dans le second Eloge de Marcien, p. 124, Boissonade.
7. γε μὲν Ms. Au sujet de γε μὴν, voy. Hermann sur Viger, De praccipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 826 (4° éd.).
8. Cf. § V, 5, ὅν γὰρ ἄγοι, et la note; puis § XII, 3, ὅπου γῆς εἴης: p. 64, l. 7, Boisson. (βούλεται πληφοῦσθαι) πᾶν ὁτιοῦν προστάξειεν: et cidessons εἴπ (νον ποτο 12) dessous sin (voy. note 12).

<sup>4.</sup> Cf. § I, 1, πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην ἐρεθίσαι, et la note afférente à ce

μὲν αὐτὴ κέκτηται, τὸ δὲ παρ' ἑτέρας( $^9$ ) λαμβάνει ( $^{10}$ ), τάχα τῆς φύσεως ἐξεπίτηδες ( $^{11}$ ) τοῦτο μηχανωμένης, ἵνα πρόφασις εἴη( $^{12}$ ) φιλίας ταῖς πόλεσιν ἡ πρὸς ἀλλήλας τῶν ἐπιτηδείων ἀντίδοσις.

§ VIII. Ο τοίνυν εν μέση τη Καίσαρος έργον σοι πέπρακται, καὶ μάλα σοι πεπράχθαι προσήκον, οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωπη καρτερω (1). [2] Έσπέρα μὲν ην, ἀγορὰ δὲ πλή-[fol. 33]θουσα πανταχοῦ, μήπω τοῦ καιροῦ καλοῦντος ἐπὶ τὴν ἔμφυτον ἡσυχίαν θορύβου δέ τινος ἄφνω συμβάντος οἶον φιλεῖ δημος ποιεῖν, ἄλλος ἀλλαχοῦ περιέτρεχον πῦρ ὀνομάζοντες ·

πάπτηνεν(2) δ' ἄρ' Εκαστος ὅποι φύγοι αὶπὺν ὅλεθρον(3) παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις (4) ἦλθε κινδύνου. [3] Οὕτω δὴ πάντων ὡς ἐν φλογὶ καὶ νυκτομαχία ταραττομένων τῆς νυκτὸς ἐκείνης οὐδὲν εἰς ἀνάπαυλαν προσλαβών, οὐδ' ὅσον τοὔπος (5) 'Ομήρου συστῆσαι κοινὸν ἀπάντων δεσπότην τὸν 'Υπνον ἀποκαλοῦντος (8), περιέθεις λαμπαδίψ προηγουμένω πάντα περισκοπῶν, πᾶσιν ἐφεστηκώς, μή τις ἐξάπτη τὸν δῆμον εἰς ταραχὴν, μή που λανθάνουσι (7) κεκρυμμένοι σπινθῆρες οὐ γὰρ ἡγήσω δεῖν ἀναπαύεσθαι τῆς φλογὸς οὐ δεχομένης ἀνακωχήν τὸ γὰρ πρῶτον ἀεὶ δαπανώμενον εἰς πυρὸς φύσιν μεταβληθὲν ἐπινέμεται τὸ πλησίον. [4] Νὺξ ἐκποδών καὶ πάντες εἰρηνικῶς

<sup>9.</sup> έτέροις Με.

 <sup>10.</sup> λ.μβάνει Ms. (mangeure de ver).
 11. ἐξεπι,ηδὲς Ms. (mangeure de ver).

<sup>12.</sup> Eth est incorrect; cependant il n'est pas sûr que Chorikios ait écrit j. Voy. d'autres irrégularités du même genre, ci-dessus, à la note 8.

<sup>§</sup> VIII.] 1. φέρειν σιωπῆ καφτερῶ peut paraître suspect. — Éloge de Summus, p. 34, l. 17, Boisson., τὰ τοὖδε σιγῆ παφαδούς: Mimes (discours inédit), fol. 154, ὅθεν καὶ τοῦτο . . . σιγῆ παφατρέχεις.

<sup>2.</sup> πάπτην εν Ms.

<sup>3.</sup> Πάπτηνεν δε εκαστος όπη φύγοι αλπύν όλεθουν.

Πάαλς, XVI, 283.

<sup>4.</sup> Césarée était alors la métropole de la province de Palestine première. Cf. plus bas, § IX, 2: et surtout Justinien, προσίμιον de la Novelle 103, 
Ή Καισαρέων μητρόπολις ἡ Παλαιστίνης ἡγουμένη τῆς πρώτης. Cf. encore Hiéroclès, Syneedème νγ' (éd. G. Parthey, Berlin, 1866), Καισάφια μητρόπολις (en tête des vingt-deux villes principales de la Palestine première). L'importance de Césarée remonte bien plus haut que Justinien. De la Tacite (Histoires, II, 78) l'appelait Judaeae caput; et on voit dans les Actes des Apôtres que Césarée était, dès cette époque, la résidence du gouverneur de la province, ἡγεμών (ce gouverneur portait alors le titre de procurator Palaestinae).

 <sup>5.</sup> τὸ ἔπος Ms.
 6. Υπνε, ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθοώπων Iliade, XIV, 283.

<sup>7.</sup> λανθάνουσιν Με.

ξαὶ θέαν συνέρρεον (8), τῶν θορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων (9). [5] Συγγραψάτω δή τις, ὅτφ τέχνη συγγράφειν, τὰ τῶν στάσεων χαλεπὰ, νόμων ὀλιγωρίαν, ἐταιρείας (10) ἀτόπους · ὅσφ γὰρ ἄν τις κατηγορήση τῶν στάσεων, μείζων τῷ διαλύσαντι (11) γίνεται κόσμος. [6] Αῆμοι γὰρ ἐπ' ἀλλήλους ἐρίζοντες φιλονεικότεροι πολεμίων, καὶ μάλιστα σιδηροφορεῖν ἐγχειροῦντες, τῆς ἀπειροκαλίας (12) αὐτοὺς εἰς ἄκριτον συμπλοκὴν ἐμφερούσης · δεινὴ δὲ καὶ ἄλλως καὶ δυσίατος ἔρις ἡ τῶν οἰκείων ἐστὶ πρὸς ἀλλήλους. [7] Τοιγαροῦν, εἴ ποτέ τις ἔδοξε τὴν προτέραν σύγχυσιν ἀναστεῖλαι, πάλιν αὐτῆς ὁμοίως (18) ἀναφυείσης ἔγνω πεποιηκώς τι τοιοῦτον ὥσπερ ἂν εἰ φλογὸς ἐκ ῥίζης τινὸς ἀφανοῦς εἰς ὕψος ἡρμένης, τὸ περιθέον ἄνωθεν πῦρ ἀποσβέσας τὴν ὕπουλον φλόγα καὶ κάτωθε βρύουσαν εἴασε. [8] Τὸ γὰρ πάλιν μὲν ἐκείνους νεωτερίσαι, πάλιν δὲ πυρπολῆσαι τὸ ἄστυ, τοῦ μὴ πρόρριζον ἐκκεκόφθαι (14) τὴν σιάσιν τεκμήριον ἦν.

§ ΙΧ. Έχει σου καὶ τρίτην (1) λέγειν φιλανθρωπίαν ὁ δῆμος ὁ Καισαρέων. [2] Σιτοδείας γὰρ ἔναγχος ἐκείνοις ἀπειλουμένης, καὶ τοσούτου δέους ἐπικρεμασθέντος ὡς ἐν μεγάλη πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούση (2) καὶ ζὴν ἐν εὐπαθείαις εἰθισμένη, σίτω πλουσίαν ἔδει-

συνέφ.εον Ms. (mangeure de ver).
 λελυμένω. Ms. (mangeure de ver).

<sup>10.</sup> έταιρίας Με.

<sup>11.</sup> Justinien, créant par sa Novelle 103 le proconsulat de Palestine en faveur de Stéphanos, qui avait rendu des services exceptionnels comme gouverneur de la province consulaire de Palestine première, confirme d'une manière éclatante, dans l'exposé des motifs, le témoignage rendu ici par Chorikios: καὶ γὰο δὴ τοῦτο αὐτοῦ (c.-à-d. Στεφάνου) τῆς ἀρχῆς ἴδιον, ες δἡ παραλαβῶν στασιάζουσαν τὴν χώραν ἔχ τε προφ. ἀσεων ἐτέρων καὶ μάλιστα ἐχ τοῦ διαφόρου τῶν θρησκευμάτων εἰρηνικήν τε ἀπέθειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε παραχῆς. — «Au culte des divinités adorées par leurs ancêtres,» dit Mignot, dans son sixième mémoire sur les Phéniciens, en se référant au témoignage de "Marc. Diacon. Vita S. Porphyr. ap. Baron. ad. ann 401", «les Gazéens avaient ajouté celui des dieux de la Grèce qu'ils avaient adopté pendant qu'ils étaient sous la domination des successeurs d'Alexandre, et ils le conservèrent sous celle des Romains: cette idolâtrie était encore la religion dominante de leur ville à la fin du 1v° siècle et au commencement du v° siècle. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIV [1770].) On voit que l'idolâtrie persistait encore dans la province vers le milieu du vr° siècle.

<sup>12.</sup> απει.οχαλίας Ms. (mangeure de ver).

<sup>13.</sup> Peut-être addis opolas.

<sup>14.</sup> Cf. Tyrannicide, p. 57, l. 10, Boisson., μήπω προορίζου τῆς τυραννίδος εκκεκομμένης.

<sup>§</sup> IX.] 1. L'orateur réunit sous un seul chef les faits énoncés dans les §§ VII et VIII; c'est ainsi qu'il n'en est encore qu'au troisième point de l'éloge du gouverneur.

<sup>2.</sup> Cf. ci-dessus, § VIII, 2, note 4.

ξας την μητρόπολιν · καὶ πρός την εναντίαν δόξαν [fol. 34] περιέστησαν οι καιροί, ώστε τους πάλαι της εύπαθείας ένδείας γενέσθαι δοχείν παραβαλλομένους του σίτου τη περιουσία.

§ Χ. Έτέραν τοίνυν εὐεργεσίαν τῆς εἰρημένης ἀντίρροπον ἐχ της αυτης ήκω σοι πόλεως φέρων. [2] Σταδίους, οίμαι, πεντήχοντα πρός ξω της πόλεως έξιόντι πηγαί συναντώσι διαφανή χαί άλύπω νάματι(1) · έντευθεν όδὸς μεμηχάνηται τὰ τῶν πηγῶν εἰσάγουσα δώρα τῆ πόλει (2) χρήναις πεποιημέναις εἰς ὑδάτων ὑποδοχήν. [3] Φιλεί δὲ τὰ τοιαῦτα πυκνοτέρας τυγχάνειν ἐπιμελείας. [4] Ραθυμίας οὖν γινομένης(8), οὐκέτι τοῖς ξεύμασιν ὁ πόρος ὁμοίως ακώλυτος ήν, αλλα πολλαχή τε προσέπταιεν ή των ύδατων φορά καὶ σχολαιότερον (4) τοῦ συνήθους εβάδιζεν, ώστε τὰς κρήνας εντεύθεν τὰς μεν ἀπράκτους παριέναι συνέβαινεν ἐρήμους οὖσας ύδάτων, παρά δὲ τῶν ἔλαττον τῆς χρείας ύδρεύεσθαι, καὶ τοῦτο τους εν ήλικίας άκμη, μετά πλείστης άμα φιλονεικίας, των άρίε-

2. Des restes de cet aqueduc sont encore visibles aujourd'hui parmi les ruines de Césarée de la Palestine (moderne Kaisnies injourdant par le comte de Medem chez Berghaus, Asie, 3° livraison, Monuments de la Syrie, p. 42 (cité d'après Cless, au t. IV, p. 354, de la Real-Encyclopaedie de Pauly).

<sup>§</sup> Χ.] 1. διαφανή καὶ ἀλύπφ νάματι Ms. première main: διαφανή καὶ ἀλύπα νάματα ἔχουσαι deuxième main. — Si la seconde main jouissait de quelque autorité, ce qui est au moins fort douteux, il suffirait peut-être de lire πηγαλ... διαφανή καὶ ἀλιπή (ου ἀλειπή) κάματα έχουσαι. Si l'on considère, au contraire, les leçons de la seconde main comme n'ayant d'autre valeur que celle de simples conjectures, on pourra songer à diverses restitutions. Voici d'abord quelques passages de l'auteur qui ont une certaine ressemblance avec celui qui nous occupe. Oraison funèbre de Protaine ressemblance avec celui qui nous occupe. Oraison funèbre de Procope, p. 7, l. 7, Boisson. δπου χαρίεντα καὶ διαφανῆ καὶ πότιμα νάματα: Oraison funèbre de Marie, p. 42, l. 2 d'en bas, ἔνθα.... εἰκὸς.... πηγὰς καθαρὰς καὶ διαφανῆ νάματα ὁεῖν: Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 5 d'en bas, ὡσπερ γὰρ ἀφθύνου πηγῆς χρυσίου σου νάματα χορηγούσης: Éloge de Marcien, II, p. 109, l. 4, ἀπὸ τοιούτων οὖν πηγῶν ἀρυσάμενος πολλην ναμάτων φοράν: Oraison funèbre de Procope, p. 11, l. 4, την ψυχὴν πηγὴν εἰναί τινα παντοίοις βρύουσαν νάμασιν. La paléographie suggérerait la correction πηγαl.. διαφανεῖς ἀλιπεῖ (on reviendra plus bas sur ce mot) νάματι (ΛΙΑΦΛΝΕΙCΛΛ = ΔΙΑΦΛΝΕΙΙCΛΛ, c.-à-d. διαφανει και αλ., d'οὐ διαφανῆ καὶ ἀλ.). Nous croyons cependant être plutôt dans le vrai en supposant qu'îl est tombé un mot. Alors, la restitution διαφανῆ καὶ ἀλ.) supposant qu'il est tombé un mot. Alors, la restitution διαφανή καὶ άλιπη (χορηγούσαι) νάματα nous paraîtrait préférable à celle de la se-conde main. Mais nous nous arrêterions plus volontiers à la suivante: πηγαλ . . . διαφανείς καὶ άλιπεσι (βρύουσαι) νάμασιν (en comparant le texte de la p. 11, l. 4 de Boisson., cité plus haut dans cette note, et rapprochant βρύουσαν § VIII, 7). — Quant au mot caché sous ἀλύπφ, nous ne voyons, dans aucun cas, que ce puisse être un autre adjectif que αλιπής ou αλει- $\pi\eta\varsigma$  (alin  $\epsilon\epsilon I = \alpha l v\pi \omega I$ ), bien qu'il n'y ait qu'un seul exemple de la première forme au Thesaurus-Didot, et que l'autre ne soit connue que comme le nom d'une certaine source intarissable qui existait à Éphèse.

<sup>3.</sup> Peut-être yevouérns.

<sup>4.</sup> Peut-être Chorikios avait-il écrit σχολαίτερον.

σθαι βουλομένων συνωθουμένων άλλήλοις γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦται καὶ παϊδες, ένιοι μέν συν κενοῖς ἐπανήρχοντο (5) τοῖς ἀγγείοις, ένίοις δε μέγας ύπηρχεν άγων ήμιτελη ταῦτα κομίζειν, πολλοί δὲ τῶν παίδων, κατεαγότων αὐτοῖς τῶν σκευῶν, ἀπήεσαν(6) ἀδυούμενοι. [5] Της οὖν τῶν ὑδάτων ἐνδείας τὴν ἐπιθυμίαν αὐξούσης, της ἐπιθυμίας δὲ μείζω ποιούσης την σπάνιν, καὶ συναυξανομένων αμφοτέρων αλλήλαις, πανταχόθεν αφόρητον ήν το κακόν. [6] Καί τις τότε ποιητικός (7) είκότως ἂν έφη την Καίσαρος πολυδίψιον ἄστυ (8) · μᾶλλον δὲ, τὸ μὲν "Αργος — οὕτω γὰρ ἐκεῖνο καλούσιν οι ποιηταί - τους ενοικούντας αμέμπτους εποίει των ύδατων την απορίαν έμφυτον έχον, Καισαρεῦσι δὲ προς ονειδος της έφθυμίας έρρεον αι πηγαί και πικροτέραν αυτοίς έντευθεν άθυμίαν εἰσῆγον οὐ γὰ $oldsymbol{q}$  οὕτω $oldsymbol{q}$ 0 λυπεῖ $oldsymbol{(10)}$  τὰ τερπνὰ διεστηκότα της θέας δσον (11) φαινόμενα τους απολαύειν ου δυναμένους. [7] Τίς οὖν ὁ ταύτην λύσας τὴν συμφοράν; τίς ὁ τοῖς ῥεύμασιν όδον έλευθέραν ανοίξας και τα πάλαι κωλύματα τεχνίταις αποτεμών τὰ τοιαῦτα δεινοίς (12); τίς ὁ ταῖς χρήναις ἐτέρας ἔτι προσθείς, τῆς(13) τῶν ὑδάτων ψύμης νικώσης τῶν προτέρων τὸ πλῆθης; "Ισασιν οἱ πεπειραμένοι. [8] "Ηρχει μεν οὐν εἰς ἔσχατον δρον επαίνου σοι ταῦτα, τῶν μάλιστα συντελούντων εἰς βίον αὶτίφ φανέντι οὐ μὴν ἄχρι τούτων ή χορηγία τοῖς εὐφημεῖν βουλομένοις, πάλιν ένταῦθα χρηστόν σου (14) ζηλώσαντος λατρόν: έχεινόν τε γάρ ή τέχνη κελεύει (15) τοῦ τε μη νόσον ἐπιπεσείν προνοείσθαι καὶ γενομένην ἐπανορθοῦν (16), σύ τε τὸν ἐλπισθέντα

5. επαν. eχοντο Ms. (mangeure de ver).

6. Selon Cobet, un attique et un bon atticiste auraient écrit ἀπῆσαν (Variae Lectiones, 2° éd., p. 308: et ailleurs.)
7. Cf. Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 4 d'en bas, Boisson., ἐγὼ δὲ

μέτοου χωρίς, ου γάρ είμι ποιητικός. 8. και κεν ελέγχιστος πολυδίψιον Αργος Ικυίμην. (Iliade, IV, 171.) Cf. Oraison fundore de Procope, p. 23, l. 5 d'en bas, Boisson., η τε γάρ πόλις τοσούτον προσείλησε μέγεθος των στοών, ως εξείναι ποιητικώς εὐρυάγυιαν αὐτην ονομάζειν.

9. ούχ ούτω λυπεί τα τ. δ. τ. θ. όσον φαιν. τ. ά. ού δυναμένους, fragment s chez Boissonade, p. 283. (Sur l'origine de ce fragment, voyez la note 9

du § III.)

10. A la marge, abréviation de γνώμη.
11. δσφ Ms: δσον manuscrit de Macarios Chrysocéphale (voyez la note 9

ci-dessus, et cf. la note 9 du § III).

12. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 13, l. 1, Boisson., καταγέλωτα πινείν τοίς τα τοιαύτα δεινοίς.

13. La seconde main (sur l'autorité de cette main, voy. la note 1 du § X) a ajouté ως entre προσθείς et της.

14. µov Ms.

 15. Cf. § IV, 10 ἐκείνη (ἡ τέχνη) κελεύει τὸν ἐπαινέτην κτλ.
 16. Cf. Tyrannicide, p. 60, l. 4, Boisson., τοῖς Ασκληπιάδαις μείζων ὀφείλειαι χάρις επερχομένην αναστελλουσι νόσον, ή παραπεσούσαν Ιασαμένοις.

λιμον ανακόψας, - έξ οδ πλείστα συμβαίνειν αρρωστήματα πέσυχεν. - ἐπειδή τοὺς ἐλάττω τῶν ἱχανῶν κεχτημένους νόσος μετά της ενδείας επιθεμένη διετίθει κακώς, έπαθες την ψυχήν, έγορήγησας [fol. 35] τὰ πρὸς ζασιν, συνήσθης ἀπηλλαγμένοις.

§ ΧΙ. Ἐντεῦθεν (1) δοχῶ μοι τὰς πόλεις δρᾶν κύκλω περιεστώσας, εκάστην εμού δεομένην πλείοσιν ύπερ αύτης χρήσασθαι λόγοις (2), οία δη πλείους των άλλων δφειλούσης σοι γάριτας. την μέν (3) παϊδας υποδειχνύουσαν μοι καὶ γύναια ληστρικής έπηρείας ελεύθερα, την δε τους οικείους πολίτας το θείον πεπαιδευμένους τιμαν, ετέραν πολεμίων ακολασίας απηλλαγμένους, άλλην ταραχώδεις φατρίας(\*) πεπαυμένας. [2] Καὶ τὰς ἄλλας μὲν οθτω πως θεωρώ τη φαντασία, την ημετέραν δε πόλιν υπονοώ μειδιώσαν δράν, εί, παρεστηχυίας αὐτῆς, οἴεταί τις τὴν νικώσαν άρπάσαι (4) καὶ μη λογίζονται πόθεν αὐταῖς γέγονεν εὖ παθεῖν: εί γὰρ μη τοῦτον έγω, φησίν, έθρεψάμην (5), πῶς ὰν ύμῖν ὑπῆργε σωθηναι; [3] Δίκαια τοίνυν λεγούση ψηφίζομαι πρός γάρ τῷ μήτης είναι, και μεγίστας περί αίτην(6) προβάλλεταί σου φιλοτιμίας (7). [4] Καὶ τί φησι; «  $\int \dot{v} o(8)$  μάλιστα τρόποι (9) φρου-

§ XI.] 1. Résumé de l'éloge de Stéphanos.

copiste).

4. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 119, l. 8, Boisson., τῶν γὰο Ισυρρόπων οὐ φάθιον ότο ψηφίσεται την νιχώσαν εύφείν: Eustathe (alias Eumathe) le romancier, p. 9, συ δ' αν εί δικαστής καθίσης αυτών, ουκ οίδ' ώ την νικώσαν αποχαρίση.

5. Stéphanos était donc originaire de Gaza. Cf. 3, πρὸς γὰρ τῷ μή-

της είναι.

6. αὐτήν Ms. 7. Cf. Oraison functre de Procope, p. 23, l. 10, Boisson., τὰς ἄψτι σοι πραχθείσας τῷ πόλει φιλοτιμίας. On trouvera aussi à cet endroit-là de l'o-

raison funchre de Procope quelques détails sur les embellissements de Gaza.

8. δέο μάλιστα τοόποι φ. τ. π., ε. τ. θ. και περίβολος ἀρραγής (ἀραγής Ms.) fragment ιγ΄, chez Boissonade, p. 283. (Sur l'origine de ce fragment,

<sup>2.</sup> Voy. le même procédé oratoire dans l'Oraison funèbre de Marie, p. 43, Boisson., και πρός τοσούτους αὐτή της φιλανθρωπίας μεριζομένης, εί τις την μεγίστην έχείνης εὐεργεσίαν επιθυμήσας μαθείν, είς εν τι τών χωρίων τοὺς εὐ παθόντας συναγαγών, έχαστον έρωτο τίνα διὰ πλείονος ήγαγε μᾶλλον εὐνοίας, έαιτὸν ἀπᾶς (sic Boisson.) ἐρεῖ.
3. μὲ Ms. (le ν n'a pas été mangé par un ver: il a été oublié par le

voy. la note 9 du § III.)
9. Cf. Tyrannicide, p. 73, 1. 11, Boisson., είσι τρόποι παντοδαποι πρὸς ονησιν ή προς εύθυμίαν εύρημενοι της πόλεως, αριστείαι (αριστείαι manuscrit: αφιστεία Boisson.) και χυρηγίαι και τριηρών επιδύσεις και τα τούτοις προσεοιχότα. — Néanmoins τοόποι φουσούσι peut paraître suspect. Weil songe à προστάται et rapproche Eschyle, Les Sept contre Thèbes, 408, τωνδ' άντιτάξω προστάτην πυλωμάτων.

<sup>\*</sup> Voy. ci-après, p. 80, l. 14 d'en bas. H. G.

ρούσι τὰς πόλεις, εὐμένειά τε θεοῦ καὶ περίβολος ἀρραγής  $(^{10})$ : ων τὸ μέν παρά σου γέγονε, τὸ δὲ διὰ σου καὶ νῦν έκατέρωθεν αδεής εγενόμην, του μέν τεμένους (11) είς εθνοιάν μοι το θείον έπισπωμένου, τοῦ δὲ τείχους (12) ἀκέραιόν με φρουρούντος. [5] Τοιαύτας έχω, φησί, καὶ τοῦ μέλλοντος τὰς ελπίδας (13). Απολήψεταί μοι τὸν όρηφον ὁ βασιλέως ἐπώνυμος χῶρος (14), ἀπολήψεταί μοι τὸ λεῖπον ή πρὸς τὴν ώραίαν γινομένη σκηνή, ἀνοίξω τοῖς ἐνοιχοῦσιν ἔτερον χειμώνος ώρ $q^{(15)}$  λουτρον $p^{(16)}$  καὶ μετοχετεύσω λουομένοις πότιμον ύδως και λίαν επιτήδειον εύεξία σωμάτων.» [6] Ταῦθ' ἡ(17) πόλις εγώ δέ σου τὰ πεπραγμένα θαυμάζων, και την των έργων αποδέχομαι τάξιν, δτι τῷ περιβόλφ την πρώτην απονείμας φροντίδα καὶ την πόλιν ανάλωτον καταστήσας, ούτω της ένδον ευπρεπείας επεμελήθης, ίνα μή τοῖς πολεμίοις καλλωπίσης την πόλιν.

§ XII. "Ηχουσε των πανταχού σοι πεπονημένων ὁ βασιλεύς ανδοών οὐδαμώς οίων τε ψεύδεσθαι ήν μέν γαο ή ποεσβεία τρείς αμα τον αριθμον ίερεις, ο δε τους πρέσβεις εκπέμψας απάντων ໂερέων ὁ κράτιστος (1). [2] Πῶς οὖν εἰκὸς βασιλέα διατεθηναι πρὸς τὴν πρεσβείαν; ἢ δῆλον ὅτι (2) περιχαρῆ μὲν γενέσθαι,

évêque, sans faire même mention du gouverneur, tout le mérite de la re-

<sup>10.</sup> ἀρογής (à ce qu'il semble) Ms.: ἀραγης Macarios Chrysocéphale (voy. ci-dessus la n. 8, et cf. la n. 9 du § III). [viii. II, p. 20: ἀραγίς. H. G.]
11. Il s'agit du temple dédié au martyr Sergios. Cf. plus bas, § XII, 4.
12. Dans les deux éloges de l'évêque Marcien, Chorikios attribue à cet

creque, sans taire meme mention du gouverneur, tout le mêrite de la reconstruction des remparts (voy. aux pages 81 et 111 de l'édition Boissonade).

13. Chorikios, après avoir parlé des premiers embellissements de Gaza, dirigés par l'évêque Marcien, disait de même, dans l'Oraison funèbre de Procope (p. 23, dernière ligne, Boisson.), καὶ μαντεύομαι γε πλείονα τε καὶ μείζω γενήσεσθαι τῶν γεγονότων. [On attendrait τοιαύτας δ'έχω κιλ. — Réd.]

14. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 7, l. 6, Boisson., ἡ μὲν Αντιόχου (κέκηται) τὸν ὁμώνυμον χῶρον τῆς Ἀπόλλωνος ἐρωμένης, οù Boissonade a mis cette note: «celeberrimum fuit Daphne suburbium Antiochiae.»

15. Cf. ὧοα χειμώνος, p. 114. l. 4 d'en bas. Boissonade.

Cf. ὅρᾳ χειμῶνος, p. 114, l. 4 d'en bas, Boissonade.
 Un premier établissement de bains avait été ouvert précédemment par l'évêque Marcien, comme on le voit dans l'Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 3 d'en bas, Boisson., τό τε λοιτρον ἀνέφχται διὰ σε. Rien que le rapprochement de ces deux termes, rò λουτούν, ετεφον λουτούν, suffirait à établir que l'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est postérieur à l'Oraison funèbre de Procope. Du reste, il paraît probable que, du vivant de Procope, on n'eût pas pris l'élève de préférence au maître pour prononcer le discours dans une occasion aussi solennelle qu'était la réception des deux plus hauts personnages de la province.

<sup>17.</sup> Ταὐτα ή Μs.

<sup>§</sup> XII.] 1. Cf. plus haut, § III, 2, τῷ κορυφαίφ τῶν ἱερέων. Chorikios veut sans doute désigner par ces expressions le patriarche de Jérusalem. 2. Boissonade écrit ordinairement  $\bar{\eta}$   $\delta \bar{\eta} \lambda o \nu \, \ddot{\sigma} \iota \iota$ , sans être absolument constant avec lui-même (p. 65, l. 5 d'en bas,  $\hat{\eta}$   $\delta \hat{\eta} lov \delta n$ ).

μηδαμῶς δὲ θαυμάζειν. εὶ τοιαῦτά σοι μαρτυροῖεν μείζονα γὰρ συνειδέναι σοι τούτων. [3] Τί γὰρ τῶν σῶν ἐκεῖνος πλεονεκτημάτων (3) ἢγνόησεν; οὐ τῶν ἀποκρίσεων (4) αὐτῷ τὰς μεγίστας ὑπηρετεῖς; οὐ τοσαύτην ὀξίτητα ταῖς χρείαις εἰσάγεις, ὡς ἐννοεῖσθαί τινα «Μὴ τοιοῦτος ὧν ὁ Περσεὺς ὑπόπτερος ώνομάσθη τῷ μύθψ(5); οὐ τὴν φήμην ἀεὶ θορυβεῖς, [fol. 36] οὐδὲ χώραν αὐτῃ προξενῶν ὅπου γῆς εἴης (6) ἀργέλλειν (7); [4] Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν εἰναι τοιοῖτον ἄνδρα περὶ τὸ θεῖον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε καὶ τιμῷ δείκνυσι νεώς οὖτος ἐν ἄστει πολυτελῆς (8), τοῦ μὲν ἱερέως (9) ἐπιμελεία, σῷ δὲ φιλοτιμία μεγαλοπρεπῶς εἰργασμένος περὶ οὖ τὶ ἄν μαχρολογοίην εὐρυχωρίαν (10) ἢ κάλλος ἢ (?) πλακῶν ἀγλαΐαν (11) ἢ γραφικὴν ποικιλίαν ἢ ὡς ἐν καλῷ τοῦ ἄστεως

3. πλεονεχτημάτων] Cf. § I, note 14.

5. Cf. § V, 3, χαν ο στρατηγός τη τραγωδία δοχή την ευχλειαν άρνισθα,

et la note afférente à ce passage.
6. Cf. § V, note 14, et § VII, note 8.

7. Chorikios loue Stephanos de son activité prodigieuse. Il est, pour ainsi dire, partout à la fois. A la frontière d'Égypte, il châtie les brigands; il purge toutes les grandes routes de sa province des volcurs qui les infestaient; il prévient les séditions à Césarée, lieu officiel de sa résidence, et il y répare l'aqueduc; puis c'est Gaza, sa patrie, où il dirige les travaux de fortification, bâtit un temple magnifique; il en fête le couronnement par un banquet auquel les personnages marquants de toute la Palostine sont conviés. La renommée ne saurait dire, à un moment donné, où se trouve Stéphanos.

8. Pout-être: και θαυμαστόν οὐθέν είναι τοιοῦτον (δν) ἄνθρα περί τὸ θείον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε και τιμή θείκνυσι(ν ὁ) νεώς οὐτος

our agiet noduteling xil. [Pour our, of Kruger, § 14, 2, 2. H. G.]

9. à tepeus, c'est Marcien, évêque de Gaza. Chorikios composa plusieurs éloges de ce personnage, dont deux, qui nous ont été conservés, se trouvent chez Boissonade (p. 77 et 105).

10. Cf. Élage de Marcien, I, p. 90, l. 13, Boisson., οù Chorikios dit du même temple, τοσούτον αὐτῷ μεγέθους περίεστιν, ὥστε πολλούς πολλαχόθεν ἐνθάδε συρρέοντας δόξαν όλίγων διδόναι, πολλῆς ἐχάστῷ προσούσης εὐουχωρίας.

11. η χάλλει πλα | ἀγλαΐαν Ms. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 13

<sup>4.</sup> Απόχοισις signifie en grec byzantin ambassade, commission, dépêche. Voy. p. ex. Justinien, Norelle 123, chap. 25 et 36 bis; cf. Évagrios, Histoire ecclésiastique, IV, 38 (t. LXXXVI, col. 2776 A, collection Migne), ταὶς γὰρ ἀποχοίσεοι τοῦ Ἀμασείας ἐπισχόπου διπχονείτο: Jean Moschos, t. LXXXVII, col. 2964 D, Migne, ἀλὶ ἔπαγε, ποίησον ἀπόχοισιν: col. 3099 A, ἀποπιέλλει τινὰ τῶν τὰς ἀποχρίσεις διαχονούντων: et col. 3096 A, ἐπέμπειο εἰς ἀποχρίσεις τοῦ κοινοβίον: St Dorothée, t. LXXXVIII, col. 1720 A, Migne, ἔπεμψέ με ὁ οἰκονομος εἰς τήνδε τὴν ἀπόχοισιν: Jean Malala, p. 130, l. 17, L. Dindorf, καὶ ἐπέμψαμεν πρὸς αὐτὸν ἀπόχοισιν: Théophane, p. 295, l. 7, Classen, ὁ τὰς βασιλικὰς ἀποχρίσεις ποιῶν βεριδαριος: Constantin Porphyrogénète, Cérémonies, p. 76 C, Reiske, ἐνέγκαντος ἀπόχοισιν τῷ πραιποσίπω, et l'annotation de Reiske. Voy. aussi les articles Αροστίστατια, dans l'Onomasticon de Rosweyd, Vitae patrum, Anvers 1628: ἀποχρισιαρίς (legatus), et ἐποχρισιαρίχιον (legatio) chez Du Cange, Glossar, med, et infim. graccitatis: ἀποχρισιαρίς (messenger, ambassador) chez Sophocles, Greek Lexicon of roman and byzantine periods, Boston 1870.

ϊδουται ἢ ὅτι τοῖς γεισίοις (12) ἐπὶ μέγα χωρήσας τοὺς δεῦρο πορευομένους ψυχαγωγεῖ πόρρωθεν ἐμφαίνων τὴν πόλιν (13); [5] Τὶ ἂν ταῦτα μηκύνοιμι λέγων, οὐχ ὡς ἅπαντα πρώην εἰπὼν, ἡνίχα τὸν ἱερέα σκοπὸν ἔστησά μου τοῖς λόγοις (14);

§ XIII. Αλλὰ τῆ γλώττη μετρήσας τὴν εὐφημίαν, ἐκεῖνο γοῦν(1) εἰς μέσον ἄγειν ἐθέλω ἐπειδὴ γὰρ εἰχέ σοι πέρας τὸ τέμενος, ἑορτὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἐποίεις(2) : εἰς δὲ τὴν πανήγυριν ταύτην πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας  $\mathfrak{G}$  (3) ἅμα

et suiv., ὥστε ζωγράφων παίδες..., εξ που δέοιντο χιόνων εξς μίμησιν ἢ πλαχῶν ἀγλαΐας, ... χαλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε (il s'agit d'un autre temple de la même ville de Gaza) παραδειγμάτων. Chorikios se sert fréquemment du terme αἱ πλάχες pour désigner les marbres (p. ex. p. 89, l. 3, Boisson: p. 90, l. 1: p. 113, l. 17: p. 115, l. 17: p. 116, ll. 7 et 10: p. 118,

l. 5: etc.). Quant à la genèse de la leçon πλα, elle est toute simple à expliquer. Il faut se représenter que l'ω qui surmonte l'α cache un z du type du x° siècle (μ). — De plus, nous soupçonnons que sous la leçon altérée κάλλει, est dissimulée la leçon κάλλο η, que nous avons mise dans le texte.

12. τῆσι εἰς Ms.: (τοῖς) γεισίοις Tournier (l'EICIOIC = THCIEIC). — Cf. ce que dit Chorikios de la «coupole» de ce temple dans l'Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 9, Boisson., καὶ δη πρὸς ἄπαντα λίαν ἐκπεπληγμένος, ἐπιεικῶς ἄγαμαι τοῦ τεμένους τῆς ὀροφῆς. (Suit la description de la

coupole.)

13. Chorikios s'exprime ailleurs dans les termes suivants à propos de ce même temple: Ενταῦθά τις πάλιν ξμοὶ χαταλεγέτω τὰς πόλεις ὅσαις ὁνομα γέγονεν ἐξ ἀνακτόρων κατασκευῆς, τῶν μὲν ἐν καλῷ κειμένων τοῦ ἄστεως (ἄστεος Boisson.), τῶν δὲ λίθων αὐγαῖς ἀστραπτόντων, ἐτέρων ἐκ μεγέθους βεβοημένων, ἄλλων γραφῆς ἀγλαῖα λαμπόντων. Τὰ γὰρ ἄπασι τοῖς ἄλλοις μεμερισμένα ταῦτα συλλήβθην ἔχει τὸ τέμενος. Εἰορε de Marcien, I, p. 90, Boissonade.) — Αἰ δὲ πλευραὶ τῶν στοῶν, αὶ μέν εἰσι τοῖχαι, πλάχας ἡμφιεσμένοι, τῆ μὲν τέχνη μιὰ συνεχομένας ἀρμονία, τῆ δὲ φύσει τῆς ὑλης ἴσα καὶ γραφικῆ ποικιλία κεκοσμημένας ὁ οἱ δὲ κίονες καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς αὐτόν ἐκαστος μιὰ χρωμενοι συμφωνία κτλ. (Ibid., p. 85, au bas de la page.) — Τοὺς... ἐκ τῶν βαναύσων ἀποτρεφομένους τὸν νεῶν κοσμεῖν οἰς ἔκαστος δύναται, καὶ τεκταίνεσθαι μὲν τοὺς τοῦτο μεμαθηκότας, βιάσασθαι δὲ μαρμάρων ἀνωμαλίαν τοὺς τοῦτο πεπαιδευμένους, καταποκίλαι δὶ τοὺς γραφέας Ιστορίαις παντοδαπαῖς. (Ibid., p. 83, ll. 13 et suiv.) — Chorikios consacre encore en passant un alinéa à la description du même temple, dans le second Éloge de Marcien, p. 112, οὰ on lit (l. 5 d'en bas), ὑψους, εὐυχωρίας, φωτὸς, χρωμάτων ποικίλων, σχημάτων οἰκοδομίας παντοδαπών, τοῦτων ἀπάντων ὁμοῦ, μᾶλλον δὲ μέρους ἐκάστου κατέχειν ἀρκοῦντος τὸν θεατήν.

14. Allusion au λόγος πρώτος είς Μαρχιανὸν Γάζης Επίσχοπον, εν ψ και εχφρασις ναοῦ τοῦ άγίου μάρτυρος Σεργίου (p. 77 et suiv., Boisson.).

§ XIII.] 1. γοῦν] δ' οὖν Ms.

3. 78 Ms.

<sup>2.</sup> Voy. une brillante description de cette fête, banquets publics en plein air, décoration du champ de fête, installation de marchands forains, illuminations, noms des autorités écrits en lettres de feu, bals de nuit, etc., vers la fin de l'Éloge de Marcien, I, aux pages 100 et suivantes.

αλεπτημίτονας (\*) . . . . (\*) ή Κασσαρος (\*) έναβούνεται, έστιων (1) δ αύτους και φιλοτησιας ποριτείνων (1) καλήν ένεδείξω πορος απαντας δεξιότηται?. μη Γρωσίας έχεινον του κατητή και σύννουν 10) Επαμεινωνόαν. 2 Ιεμεται γαο Θιβιάων αγόντων πανδημον έροτην και διημερευρντών οίσν είκος έν ευωχίαις καί πόποις, έρομένου τινός τι δη μόνος ού μετέχει της ήδονης και ti ant  $\tilde{\epsilon}^{i}$  aetonvilling, danzolvandai  $\tilde{\delta}ti(\tilde{\epsilon}^{i})$  t $\tilde{\omega}$ v zolv $\tilde{\omega}$ v $\tilde{\epsilon}$  $\pi i$ μελείτη ποσημάτων. [3] Ούτος ο λόγος άγνουζντα τον Θηβαίον έλέγχει την ποος το Ιππονίκου μειράκιον 12) συμβουλήν, ώς άπειgοκαλον $^{(13)}$  παρα τὰ γελοῖα σπονδα $^{(24)}$ . [4]  $O\dot{v}$   $\mu$  ν τὸ σχυθοριστον Έταμεινωνδου φυγών την ανελεύθερον Αλεξάνδρου τουτεν έμιμετω, δε έν πότω τινι την λυφαν αναλιετών συνέδε τοίς χοοίμασι» (15), ώστε και απέσκωψεν είς αὐτὸν ὁ πατής εἰ μή (16) κατωθύσιτο κιθασίζων. [5] Σύ δέ, του μέν την ακέραιον (17)

5. mu antogrétique; ois (sans trace de lacune) Ms. première main: xal

antagrationas na ois seconde main.

7. Voy. ci-dessus, la note 2.

 Il fant sans donte corriger ici ποραίνων, comme ont fait Gesner et Cobet dans ce passage de Lucien (Veux. 39), χουσά ἐχποματα ποραίνων Croatervoueros on προτείνων Mss.) τος συμπότως (voy. l'ed. de Fritzsche). Cr Démostnene. Ambassade, § 139. p. 384. 13, Reiske, επισματ' αργυρά za joura nouver autoi; où plusieurs Mss. presentent la leçon nouver mêmes variantes, the L. § 126, p. 380, fin, et ailleurs. Sur cette conform fremente, voy, aussi Cobet. Novae Lectiones, p. 396.

) + f Mimes, (discours inedit), fol. 156, ci-lessous, p. 55, 1 12] the evice τότοις αυτού (c.-à-d. Φιλίπτου) δεξιότητος αγασθέντες: Théophylacte Simo-

catta, 17, 10. p. 179. l. 14. Bokker, desiotytt zai godogogorovy roctov essurev. 10 (f. Einge de Mircien, II. p. 122. l. 10. Boisson., tís yao vov octw הניעטוון מעקנו אמנ הצומוהן אדא.

11 ασχώνασθαι ότι. La pause peut justifier l'hiatus: et Homère élide αι.

12. Le ils d'Il pponique, c'est Démonique. (Voy. ci-dessous la note 14.)
13. Απειοισπίου - σπουθαζείν, fragment ω chez Boissonade, p. 283. Villosson, premier éditeur de ce fragment, avait proposé à tort de lire asoit

14 Isocrate, Demonique, § 31. p. 8 E, Estienne, unde raoà rà yeloia στουδαίουν, μηθέ παρα τα σπουδαία τοις γελοίοις χαίοουν το γάς ακαιουν ACVICE YOU KUT NOUV.

15. zonosunese Ma. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 6, l. 9, Boisson., χορώτιασε θέλγων τούς χάτω θεούς.

16 Sur et un interrogatif. voy. Krüger, Gramm. gr., § 67, 3, remarque. 17 Cf. Description de l'horloge, p. 152, l. 3 d'en bas. Boisson, védè rès

<sup>4.</sup> Le même fait est relaté au début de l'Éloge de Murcien, I. p. 79, Βεάνθεσα, όση μεν Εφρίτησεν εύχλεια πανταχού χαταπλήττουσα τώ τεμένα τας αχοίες, έργης μαρτυρούσεν αι πολείς, έτι θέαν έλπεμψασία τα τέλη τών otent ionv. - Cf., pour l'expression. Oraison funèbre de Murie, p. 42, 1.2, ταύτα του απτυγειτόνων έχίνησε τα τέλη.

<sup>8. §</sup> Kaistang. Césarée, la metropole de la province de Palestine premore. Expression frequente chez Cherikios: ip. ex. \$ VIII, I: § X, 6: Orazon funebre de Procope, p. 6, L 3 d'en bas, Boisson.).

σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ τὸ περιττῶς ἁβροδίαιτον, ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας (18), ἀμφότερα τῷ καιρῷ συμβαίνοντα πράττων, τοῦ μεν δσίου τῆς ερρτῖς τὸ σεμνὸν βουλομένου, τοῦ δὲ λαμπροῦ καὶ φαιδρόν τι προσαπαιτοῦντος.

§ XIV. Έστι τοίνυν της αυτης ευσεβείας τεμένη δημιουργείν καί τούς ταύτα διαφθείροντας τιμωρείσθαι τούτο δή τού στρατηγοῦντος τὸ τρόπαιον (1). [2] Σκοπεῖτε γὰρ (\*) νῆσος ἔστιν ὄνομα μὲν Ἰωτάβη (2), τὸ δ' ἔργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ἰνδικῶν, ών μέγας φόρος τὰ τέλη · προσοικοῦσι δ' ἄνδρες αὐτὴν, ἀνόσιον

§ XIV.] 1. L'orateur revient aux exploits du duc. 2. Ιστάβη Ms. — L'île de Jotabé est située au fond de la mer Rouge,

Δμαζόνας ἀπεραίους ἀφηπεν (Ἡρακλῆς).
18. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 102, l. 2 d'en bas, Boisson., τοῖς ἀστειοτέροις τῶν πολιτῶν (il s'agit des habitants de Gaza) τὸ σεμνὸν ἐπανθεῖ.

dans la partie N.-E., presque à l'entrée du golfe Élanite. Le Syncodeme de Hiéroclès la range dans la province d'Isaurie, sous le nom de Ἰστάπη (p. 40, éd. Parthey). Dans le Leonis Sapientis et Photii ordo patriarcharum, publié à la suite de Hiéroclès par Parthey, cette île est désignée sous le nom de Ἰωστάπη; elle s'y trouve de même dans la province d'Isaurie, et figure comme siège d'un évêché (p. 85). Abandonnée par les Romains un peu plus d'un demi-siècle avant l'expédition que raconte Chorikios, elle avait été recouvrée par eux seulement, à ce qu'il semble, en 498, c'est-àdire au bout de vingt-cinq ans. Tout ce qu'on sait de l'histoire de cette petite île paraît être contenu dans le passage de Chorikios qui fait l'objet de cette note, et dans les trois textes suivants: — I.] Malchos de Philadelphie, fragment I, au t. IV des Fragmenta historicorum Graccorum de C. Müller, p. 113, . . . . Εν δε τοις Περσαις ήν ο Αμόρχεσος του Νοχαλίου γένους . . . Μίαν δε των 'Ρωμαίων παρεσπάσατο νήσον 'Ιωτάβην όνομα' και τους δεχατηλόγους εχβαλών των 'Ρωμαίων αὐτός έσχε την νήσον, και τα τελη τους δεκατηλόγους ξκβαλών των 'Ρωμαίων αύτὸς ξοχε τὴν νήσον, καὶ τὰ τέλη ταίτης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ ὀλίγων ἐντεῦθεν. Par suite d'un arrangement, l'empereur Léon ler, sous le règne duquel cet événement se passa, confirma à Amorkésos la possession de l'île de Jotabé (an 473 après J.-C.) — II.] Théophane, Chronique, an du monde 5990 (498 après J.-C.), p. 218, l. 11, Classen, τότε καὶ Ἰωτάβην τὴν νῆσον κειμένην ἐν τῷ κόλπῳ τῆς Ερυθρᾶς Θαλάσσης καὶ ὑποτελῆ φόροις οὐκ ὀλίγοις ὑπάρχουσαν βασιλεί Ρωμαίων, κατασχεθείσαν δὲ μεταξύ ὑπὸ τῶν Σκηνητῶν Λράβων, μάχαις Ισχυαϊς ὁ 'Ρωμανὸς (Rhomanos était τῆς ἐν Παλαιστίνη δυνάμεως ἄρχων, ἀνηρ ἀρστος ἐν βουλῆ καὶ στρατηγία, même page, l. 5) ἡλευθέρωσεν, αὐθις Ρωμαίος πραγματευταϊς δοὺς αὐτονόμως οἰκείν τὴν νῆσον καὶ τὰ ἐξ Ἰνδῶν Ικπορεύεσθαι φορτία, καὶ τὸν τεταγμένον βασιλεί φόρον εἰσαγείν(\*\*). — III.] Γωμαίος πραγματεύταις σους αυτονομώς οίκειν την νησών και τα ξε Ινώων Ικπορεύεσθαι φορτία, και τον τεταγμένον βασιλεί φόρον είσαγεῖν(\*\*). — III.] Γοςορρ, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10, G. Dindorf, . . . . ξε την Ιωτάβην καλουμένην νήσον, Αιλά πόλεως σταδίους οὐχ ήσσον η χιλίους διέχουσαν ένθα Έβραδιοι αὐτόνομοι μέν έκ παλαιοῦ ῷκηντο, έπὶ τούτου δὲ Ιωστιπανοῦ βασιλεύοντος κατήκου Ρωμαίων γεγένηται (νου, l'introduction, Β. 6) Procone paraît ignorar que out o δίο ρυσίτ δίο αναρτίσου γτώρο. P. 6). Procope paraît ignorer que cette île avait déjà appartenu précédemment à l'Empire, et ne fournit d'ailleurs aucun détail sur la manière dont la possession de ce comptoir fut de nouveau assurée aux Romains. Le récit de Chorikios vient fort à propos combler cette lacune.

<sup>8</sup>ic, Rev. de Phil. et ms. de Ch. G. H. G.

<sup>\*\*</sup> lo. Classen: είσάγειν; - Rev. de Phil.: είσαγείν; - ms. de Ch. G.: είσάγειν. H. G.

έθνος(3), φορύφιον οίκουντες οθδαμόθεν επίμαχον τοῦς επιοίσιν' οίτοι τη νίσω πολεμίως έπιπεσόντες, - έστιν αὐτόθι γεώς ιδοπμένος, [tol. 37] ένθα νομίζεται του Θεού την Μητέρα την Παρθένον τιμάσθαι -, τοίτον οι δυσσεβείς εδαπάνησαν χειροποιίτω αλογί, και τα τέλη σφετερισάμενοι των αγωγίμων έκαρπουντο τον βασιλέα (4). [3] Ἡχτσάμενος οιν την περί τον νεών άδιχίαν εφόδιών σοι γενέσθαι της έξ ουρανού συμμαχίας, εξίμις έπι το των έναγων όρμητηριον και, τοις έκειθεν κατασκόποις περιτυχών και τα των έκπεμηθάντων απόροιτα γνούς παρά των έλπισάντων έχείνοις διαπορθμείσειν (5) τα σὰ, αὐτὸς ἄγγελος ήλθες τοῖς πολεμίοις. [4] Αιτό τοίνιν πρώτον το κατασκόπους έκπέμψαι μαρτιρία των αποστειλάντων σασής του τεταράχθαι και πεπληρώσθαι τὰς ἀνρὰς τῶν ἀμέμπτων(6) καὶ πάλαι τὴν σὴν ἐπ΄ αὐτοὺς ἄφιξιν ἀνειφοπολεῖν τε καὶ τρέμειν. [5] "Ηλπιζον μέν οὐν έχ τῶν περί σοῦ φερομένων ἄνδρα θεάσασθαι(7) χρείττω τῶν έν τοῖς βιβλίοις (8) ἀριστευσάντων (9), εξρον δε στρατηγόν καὶ τως αιτών ελπίδας νικώντα. [6] Κλίμακα γὰρ τοῖς τείχεσιν έπιστίσας, περινοστών σου το πληθος λόγον άφηχας ές το στρατόπεδον, καιρον είπων απασιν ήκειν την εκάστου βασανίζοντα προθυμίαν καὶ φώμην(10)· τὸ βραχὰ τοῦτο φθεγξάμενος πολεμικοῦ τους υπηκόους ενέπλησας έρωτος, και πάσιν ευθύς αγαθή συνέπεσεν έρις, δς αναβήσεται πρώτος. [7] Εδοξεν αν τις έσπουδακότας ίδων, οὐ πρὸς ἀγῶνα καὶ κίνδυνον αὐτοὺς ἀναβαίνειν, ἀλλ' οἶον ἀγῶνος τετελεσμένου πρός το άθλον επείγεσθαι · ούτως όλίγαι συλλαβαί στρατιώταις άρχουσι πρός εύτολμίαν ύφ' ήγεμόνι χρηστῷ τρεφομένοις. [8] Ούχουν φασὶ καφτεφήσαι την κλίμακα την δξύτητα των άνιόντων ήν δέ, ως έρικεν, οὐ τύχης ἐπήρεια τοῦτο — οὐ γάρ ἂν είλες τον τύπον(11) —, ἐπίνοια δέ τις καὶ παρασκευή τοῦ δαιμονίου πολλάς σοι πρός εὔκλειαν εὐτρεπίζοντος ἀφορμάς. [9] Ἐκτετοξευμένων των βελών τοις έπι του τείχους έστωσι, βρόχοις έχ θατέρου των ἄχρων άρτήσαντες βέλη καὶ τὰς ἄλλας τῶν καλφδίων άρχὰς ἐπὶ

<sup>3.</sup> Imitation de Thucydide, I, 24, Επίδαμνος έστι πόλις έν δεξιά εσπλέοντι τον Ιόνιον χόλπον ποοσωιχούσι δ' αὐτην Ταυλάντιοι βάοβαροι, 'Ιλλυριχον Εθνος.

<sup>4. «</sup>Faut-il écrire τα βασίλεια?» (Weil.) δ. διαπορθμεύειν Ms.

<sup>6.</sup> των (πραξεών (ou έργων) σου των) αμέμπτων? Cf., pour έργων et nousemy, § I, 4, et la note 15.

<sup>7.</sup> θεματαθαί? Cf. 3, ελπισάντων διαπορθμεύ(σ)ειν.

<sup>8.</sup> roie sistines Ms. première main: rais sistènes seconde main.

<sup>9.</sup> Peut-être apparevortor. (Tournier).

<sup>10.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 17, l. 2 d'en bas, Boisson, πάρεστιν ήδη καιρός τας υμετέρας έξεταζων ψυχάς.

<sup>11.</sup> Cf. Eloge de Summus, p. 30, 1. 4 d'en bas, Boisson., où yao av Επράχθη τὸ τολμηθέν.

τὸ τείγος ἀφέντες τοῖς ἄνω, οὕτως αὐτοῖς ἐγορηγεῖτε τοξεύειν. [10] Τοιούτοις εκείνων ακροβολισμοῖς κεχρημένων, ετεροι φλόγα προσηγον ταῖς πύλαις πνευμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς(12). [11] Εἰσβιασθέντος (18) οὖν τῷ πνεύματι τοῦ πυρὸς καὶ τοὺς ἀποσβέσαι πειρωμένους . . . . , καὶ (14) τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους συνεχέσι βολαίς ίσα τῷ πυρὶ δυναμένων καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦτο θέοντας (16) άναχοψάντων πυχνοτέροις τοξεύμασι, καὶ τὰς πύλας ὑμῖν ἀνοίξαντος τοῦ πυρός, διενείμω (18) τοὺς ἐνοικοῦντας εἰς θάνατον καὶ δουλείαν, καὶ παραδέδωκας ἀνδράσι πιστοῖς τὸ χωρίον ἀργυοολογείν βασιλεί τεταγμένοις. [12] Έντεῦ θεν ὄνομα (17) τῷ μέλλοντι παραπέμπεται χρόνω ή γαρ όψις του τόπου τον θεατήν άναμιμνήσκει τοῦ γεγονότος (18), καί ποτέ τις [fol. 38] ἐκεῖθέν που παριών διηγήσεται τῷ πλησίον· «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρών ενδιαίτημα γέγονεν, ους πολλών ελθείν τολμησάντων είς ανήρ ήδυνή θη (19) · » δ καὶ μάλιστά γε των σων άξιον άγασ θηναι · τὸ γὰρ, ἀνδρῶν ήδη μαχίμων διαμαρτόντων καὶ πρὸς δευτέραν άπεγνωκότων πείραν, είς έννοιάν σε λαβείν τοῦ χωρίου την έπιαράτησιν, μάλα θαρροῦντός(20) έστι τη περιουσία της εὐψυχίας. [13] Τοῦ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔργοις ἐπιχειροῦντος μεγάλοις δ μετὰ τὸν αποτυχόντα(21) τοις αυτοίς έγχειρων θαυμαστότερος έκείνου την προθυμίαν, καν έφ' έκατέρου το μη κατορθώσαι συμβή εί δέ τις καὶ προς ἔργον ἄγοι την γνώμην(22), οὖτος ἐκεῖνός ἐστιν ό φθόνου την άρετην άνωτέρω λαχών.

§ Χ. Οίδα τοίνυν τινάς οί, πρίν είς άρχην παρελθείν, ίνα τύχωσι ταύτης, επιεικείας εκφέρουσι δείγμα καί, χρηστής απογεύσαντες έλπίδος τους έντυγχάνοντας, έπειδαν λάβωνται τοῦ ποθουμένου, πρός την ολκείαν υποφέρουσι φύσιν, ελς πλεονεξίαν τὸν χρόνον ἀναλίσκοντες τῆς ἐξουσίας ἀλλ' ἀμφοτέροις ὑμῖν τὰ

<sup>12.</sup> αὐτήν Με.

<sup>13.</sup> ἐχβιασθέντος Με.

<sup>14.</sup> ἀποσβέσαι πειρωμένους και (sans trace de lacune) Ms. Il doit être tombé, soit après, soit avant πειρωμένους un mot de même sens que απελαύνοντος, έξωθοῦντος. 15. θεῶντας Με.

<sup>16.</sup> L'emploi du moyen ne s'explique guère ici. [Plus loin, sans doute παφέδωκας. — Réd.]
17. Il faut sans doute restituer Έντεῦθεν (τὸ σὸν) ὄνομα.

On lit ici χρήσιμον à la marge du Ms.
 Peut-être faut-il restituer ους, πολλών (ἐπ)ελθεῖν τολμησάντων, (έλειν) είς άνηρ ήδυνήθη.

<sup>20.</sup> θαρρούντες Με.

<sup>21.</sup> Peut-être μετ' αὐτὸν ἀποτυχόντα.

<sup>22.</sup> Conduit son dessein jusqu'à l'exécution. Sur la syntaxe de cette phrase, cf. § I, note 16.

τε σχήματος άξια της παρούσης \_\_\_ = = = ετέρας αξια μείζονος(1). [2] = τοις γαρ έπομένης τοις ζωσι πρός ιαν ίσαι μεν άρεται, ίσαι δε τύ-= σπουδή, μία δε παρά βασιλέως - τουτον άμιλλασθε τον λόγον -, τίι το το συγγράψαντες τοιοίτους παρέδω--- τια: καὶ φιλίαν ἄδολον καὶ σαφῆ κε-- Σελαμίνιον καὶ Κόνωνα τὸν Αθηναϊόν απ φίλους . ύμεῖς τοίνυν έχείνους δσον τοσούτον τη πρός άλλίλους εθνοία. « xai Κόνων εισηλθε, συνεισηλθεν δ . τιλοτέχνημα παρά τουτον γάρ είστή-... τ. καὶ (5) ως έδει καὶ ντν τῶν ἐργαζημέχείνο ζηλώσαι τὸ σχιμα καὶ μέσον ὑμῶν - μουργήσαι (6). [5] Ἐτίμησα (δ') αν ὑμᾶς . επιαματι (8). « Αι πόλεις τους άρχοντας επίψαγαθίας Ένεκα καὶ δικαιοσύνης.

τιοθωπεύσας ο λόγος, καὶ [fol. 39] τιμώ : τανω δινάμενος, καὶ γένοιτο λαμποοτέρων τους ταραλαβείν (9) καὶ (10) τους ἐμους λόγους ε τι τιι ξευθαι τύχαις (11).

de l'orateur ne tardèrent pas à recevoir une éclaon 536, la province de Palestine première fut érigée synsulat avec suprematie du proconsul sur le gouverscomic, et le premier proconsul qui fut nommé fut Sté-Stant & Aratios, il fut appelé, comme on a vu dans l'ins, et deviut l'un des principaux lieutenants de Bélisaire. M. Musen, I, p. 90, I. 6 d'en bas, Boisson., rò d'è anque-

. Pracyclide, II, 45, φθόνος γὰς τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον.

Tour union re, cf. § III, note 23. ente, Evagoras, § 57, p. 200 C, Estienne, ràs elxoras Αρεοινος και Ευαγόρου) Εστήσαμεν, ούπερ το του Διος γλησίον έχείνου τε χαλ σφών αὐτών, αμφοτέρων ὑπόand quara qu'Isocrate ne dit pas si les statues étaient d'airain. Acceptation qui isociate ne die pas si les statues etaient d'airain.

Accepts qui est placée en tête de ce discours, l'orateur
in pass être un Zeuxis, pour pouvoir peindre Aratios et
in Vertu ('τρετή') et l'Autorité (Μοχή), ἐδημιούργησ' αν

Accept κελ. (p. 127. Boissonade.)

Accept κελ. (p. 127. Boissonade.)

Accept τον τάνον ἐτίμησεν αν. ἐνώ ἐλλ (ἐκον).

Articles ion inch seftuden an. ghm ge heiden Xooge ur

bientôt réalisée (voy, la note sur le § XV, 1). το τυχαις fragment πή, chez Boissonade, p. 298. Chabitude, après le dernier mot.

# CHORIKIOS

### APOLOGIE DES MIMES

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

On trouvera dans ce discours des détails neufs et souvent curieux sur l'histoire du théâtre sous Justinien, ainsi qu'un bon nombre de fragments en partie inédits d'auteurs anciens et quelques indications nouvelles relatives à leurs ouvrages. Nous voulons indiquer ici, très-sommairement, quelques endroits qui nous ont paru particulièrement intéressants au point de vue de la littérature classique (2).

# ARCHILOQUE.

§ VI, 10. Licence extrême de la pensée et de l'expression chez Archiloque.

# Άδέσποτον έπος.

(Vers probablement gnomique.)

§ V, 2, μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεῦδος δμόσσης.

### SOPHRON (8).

§ III, 10, φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ (c'est-à-dire Σώφρονι) μηπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν.

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1877 (Juillet), p. 209 - 247.

<sup>2.</sup> Pour tous renseignements concernant l'auteur, le manuscrit, la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs, voy. CHORIKIOS, Eloge du duc Aratios et du gouverneur Stéphanos, aux pages 1 à 10 du présent volume. On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets obliques (>) les lettres ou les mots que l'on propose pour combler certaines lacunes que l'on croît reconnaître dans le texte.

<sup>3.</sup> On ne relève pas ici les détails connus d'ailleurs, tels que l'introduction des mimes de Sophron à Athènes par Platon au retour d'un voyage en Sicile, la division de ces mimes en ardossos et yuvanxios, etc.

On sait que les Syracusaines de Théocrite étaient une imitation d'un mime de Sophron, dont le titre, selon les conjectures les plus plausibles, devait être ταὶ θάμεναι τὰ Ἰσθμια: vov. les quelques fragments qui nous ont été conservés de ce mime. dans Sophroneorum mimorum reliquias conquisivit disposuit explanavit Dr. Lud. Botzon, p. 5 et suiv. Marioburgi 1867. Jadis Valckenaer, après avoir recherché avec le plus grand soin les traces des emprunts faits au mime sophronien par l'auteur des Suracusaines. concluait en ces termes (Annotationes in Adoniasusas Theocriti p. 27, édit. de Berlin, 1810): «Quidquid ferme Sophronis apud » veteres sparsum legitur haec mihi scribenti obversatur; in his » perpauca tantum invenio, quae in Adoniazusis videri queat » expressisse Theocritus. » La question n'avait pas fait un pas depuis l'époque où le célèbre philologue hollandais écrivit ces lignes. Chorikios vient nous apprendre quelque chose de plus; on peut penser désormais que l'imitation de Théocrite descendait jusqu'aux menus détails. C'est un fait précieux et curieux à noter, que l'enfant qui pleure dans les Syracusaines, doit être un souvenir de cet autre enfant que Sophron, s'il faut en croire Chorikios, avait mis en scène.

#### EURIPIDE.

L

§ XVI, 10.

(Α) λλ' ἄκρας εὐηθίας

ἄπτοιτ' ἂν ὅστις τὴν φύσιν νικᾶν θέλοι. Fragment d'une pièce indéterminée.

#### II.

§ VII, 4. Citation de sept vers ïambiques, sous le nom du tragique misogyne, c'est-à-dire Euripide. Six de ces vers sont connus, mais non pas pour être d'Euripide. Ils appartiennent à un morceau de quinze ou seize vers qui, après avoir été attribué pendant longtemps à Ménandre, avait, en fin de compte, été classé par les éditeurs les plus autorisés comme fragment tragique ἀδέσποτον. Voici en deux mots cette histoire. On lisait chez Stobée, au Florilège, parmi les γαμικὰ παραγγέλματα, une série de dix-huit vers, portant pour lemme Μενάνδρον, qui parut à Henri Estienne, le premier, — et d'autres critiques, Bentley, Pierson, etc., vinrent se ranger à cette opinion — devoir être

scindée en deux fragments, dont l'un, composé des trois premiers vers seulement, appartenait seul à Ménandre, tandis que l'autre, comprenant le reste du morceau — à partir de τὸ μέν μέγιστον, ce qui est le commencement de la citation de Chorikios, devait, à en juger par le ton et le style, être attribué à Euripide. Gaisford, Matthiae pensèrent de même, et celui-ci admit les quinze derniers vers dans son édition d'Euripide parmi les fragmenta dubia. Plusieurs philologues s'inscrivirent en faux contre ce jugement; Buttmann et Reisig prétendirent qu'on ne voyait pas dans la bouche de quelle femme Euripide aurait placé cette tirade. Cette remarque fit impression sur Meineke, qui, lorsqu'il donna son édition des fragments de Ménandre et de Philémon (1823), était arrivé à la conclusion suivante: « Itaque nihil relinquitur nisi ut Menandrum consulto sublimiorem orationis formam affectasse statuamus, quod cur ille faciendum putaret, plura in caussa esse potuerunt.» Au surplus, il revint de cette opinion qui, en fait, était erronée. D'après les derniers résultats de la critique (voy. Stobée, Florilège, LXXIV, 27°, édit. neke; Wagner, Perditorum tragicorum fragmenta, coll. Didot, fragment 240 anonymorum, à la page 89; Nauck, Fragmenta tragicorum Graecorum, nº 450 des αδέσποτα), les deux premiers vers seulement seraient de Ménandre, et le reste, d'un poëte tragique, sans qu'on doive pencher pour Euripide plutôt que pour un autre.

Le témoignage de Chorikios vient donner gain de cause à Henri Estienne, Bentley, Pierson, Gaisfort et Matthiae, tant pour ce qui concerne l'attribution que pour l'endroit de la coupure. La citation de Chorikios provient vraisemblablement du recueil de Stobée, où il paraît avoir lu, à la suite des trois premiers vers attribués à Ménandre,

Εὐριπίδου: Τὸ μὲν μέγιστον ατλ.

Dans la citation de Chorikios est intercalé un vers que n'a pas l'extrait de Stobée; c'est le suivant:

έρξ δ'άκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν.

# Fragment tragique άδέσποτον.

§ XVI, 2, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη, κατὰ τὴν τραγφδίαν, συμβαίνει.

μηδαμώς δε θαυμάζειν, εί τοιαυτά σοι μαρτυροίεν μείζονα γάρ συνειδέναι σοι τούτων. [3] Τί γὰρ τῶν σῶν ἐχεῖνος πλεονεχτημάτων (3) ηγνόησεν; οὐ τῶν ἀποχρίσεων (4) αὐτῷ τὰς μεγίστας ὑπηρετεῖς; ού τοσαύτην δξύτητα ταϊς χρείαις είσάγεις, ώς έννοεῖσθαί τινα: «Μή τοιοῦτος ών δ Περσεὺς ὑπόπτερος ώνομάσθη τῷ μύθ $\varphi(5)$ ;» ου την φήμην αεί θορυβείς, [fol. 36] ουδέ χώραν αυτή προξενών δπου  $\gamma \tilde{\eta}_S \in \tilde{l}_{\eta S}(6)$  αγγέλλειν(7); [4] Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν εἶναι τοιοίτον ανδρα περί το θείον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε καὶ τιμῆ δείκνυσι νεώς οἶτος ἐν ἄστει πολυτελης(8), τοῦ μὲν ίερέως (9) επιμελεία, ση δε φιλοτιμία μεγαλοπρεπώς είργασμένος: περὶ οὖ τί ἂν μαχρολογοίην εὐρυχωρίαν(10) ἢ κάλλος ἢ(?) πλακῶν ἀγλαΐαν(11) ἢ γραφικὴν ποικιλίαν ἢ ώς ἐν καλῷ τοῦ ἄστεως

3. πλεονεχτημάτων] Cf. § I, note 14.

5. Cf. § V, 3, καν ο στρατηγός τη τραγωδία δοκή την ευκλειαν άρνυσθαι,

et la note afférente à ce passage.
6. Cf. § V, note 14, et § VII, note 8.

7. Chorikios loue Stéphanos de son activité prodigieuse. Il est, pour ainsi dire, partout à la fois. A la frontière d'Égypte, il châtie les brigands; il purge toutes les grandes routes de sa province des voleurs qui les infestaient; il prévient les séditions à Césarée, lieu officiel de sa résidence, et il y répare l'aqueduc; puis c'est Gaza, sa patrie, où il dirige les tra-vaux de fortification, bâtit un temple magnifique; il en fête le couronnement par un banquet auquel les personnages marquants de toute la Palestine sont conviés. La renommée ne saurait dire, à un moment donné, où se trouve Stéphanos.

8. Peut-être: και θαυμαστόν οὐδεν είναι τοιοῦτον (ον) ἄνδρα περί το θείον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε και τιμή δείκνυσι(ν ό) νεώς ούτος

ούν ἄστει πολυτέλης χτλ. [Pour σύν, σt. Kruger, § 14. 2, 2. H. G.]
9. ὁ ἱεφεύς, c'est Marcien, évêque de Gaza. Chorikios composa plusieurs éloges de ce personnage, dont deux, qui nous ont été conservés, se trouvent chez Boissonade (p. 77 et 105).

10. Cf. Eloge de Marcien, I, p. 90, l. 13, Boisson., où Chorikios dit du même temple, τοσοΐτον αὐτῷ μέγέθους περίεστιν, ὥστέ πολλοὺς πολλαχόθεν ἔν-θάδε συρρέοντας δόξαν όλίγων διδόναι, πολλῆς έχάστῳ προσούσης εὐρυχωρίας.

11. η κάλλει πλα | άγλαΐαν Ms. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 13

<sup>4.</sup> Απόχοισις signifie en grec byzantin ambassade, commission, dépêche. Voy. p. ex. Justinien, Novelle 123, chap. 25 et 36 bis; cf. Evagrios, Histoire ecclésiastique, IV, 38 (t. LXXXVI, col. 2776 A, collection Migne), ταίς γὰο ἀποχοίσεσι τοῦ Αμασείας Επισχόπου διηχονείτο: Jean Moschos, t. LXXXVII, col. 2964 D, Migne, ἀλλ' ϋπαγε, ποίησον ἀπόχοισιν: col. 3009 A, άποστελλει τινὰ τῶν τὰς ἀποχρίσεις διαχονούντων: et col. 3096 Α, ἐπέμπετο εἰς ἀποχρίσεις τοῦ χοινοβίου; St Dorothée, t. LXXXVIII, col. 1720 Α, Migne, ἔπεμψέ με ὁ οἰχονόμος εἰς τήνδε τὴν ἀπόχρισιν: Jean Malala, p. 130, l. 17, L. Dindorf, και επεμιμαμέν προς αυτον απόκρισιν: Theophane, p. 295, 1. 7, Classen, ὁ τὰς βασιλικὰς ἀποκρίσεις ποιῶν βεριδάριος: Constantin Porphyrogenete, Cérémonies, p. 76 C, Reiske, ενέγχαντος ἀπόχοισιν τῷ πραιποσίτῳ, et l'annotation de Reiske. Voy. aussi les articles Apocrisiarius, dans l'Onomasticon de Rosweyd, Vitae patrum, Anvers 1628: Αποχρισιάριος (legatus), et 'Αποχοισιαρίχιον (legatio) chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graccitatis: Αποχρισιάριος (messenger, ambassador) chez Sophocles, Greek Lexicon of roman and byzantine periods, Boston 1870.

ϊδουται ἢ ὅτι τοῖς γεισίοις (12) ἐπὶ μέγα χωρήσας τοὺς δεῦρο πορευομένους ψυχαγωγεῖ πόρρωθεν έμφαίνων την πόλιν (13); [5] Τί αν ταύτα μηχύνοιμι λέγων, ούχ ως απαντα πρώην είπων, ήνίχα τὸν ἱερέα σχοπὸν ἔστησά μου τοῖς λόγοις (14);

§ XIII. 'Αλλά τη γλώττη μετρήσας την εὐφημίαν, εκείνο γουν(1) είς μέσον ἄγειν έθέλω επειδή γάρ είχε σοι πέρας τὸ τέμενος, έορτην άξίαν τῶν ἔργων ἐποίεις $\binom{2}{2}$  · εἰς δὲ την πανήγυριν ταύτην πάντας τοὺς έν τέλει συνήγαγες πολίτας 9' (3) άμα

et suiv., ωστε ζωγράφων παϊδες..., εἴ που δέοιντο χιόνων εἰς μίμησιν ἢ πλαχων ἀγλαΐας, ... χαλων εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε (il s'agit d'un autre temple de la même ville de Gaza) παραθειγμάτων. Chorikios se sert fréquemment du terme αἰ πλάχες pour désigner les marbres (p. ex. p. 89, l. 3, Boisson: p. 90, l. 1: p. 113, l. 17: p. 115, l. 17: p. 116, ll. 7 et 10: p. 118,

l. 5: etc.). Quant à la genèse de la leçon  $\pi \lambda \alpha$ , elle est toute simple à expliquer. Il faut se représenter que l' $\omega$  qui surmonte l' $\alpha$  cache un xdu type du x° siècle (u). — De plus, nous soupçonnons que sous la leçon altérée κάλλει, est dissimulée la leçon κάλλο η, que nous avons mise dans

12. τησι είς Ms.: (τοίς) γεισίος Tournier (l'EICIOIC = THCIEIC). — Cf. ce que dit Chorikios de la «coupole» de ce temple dans l'Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 9, Boisson., και δή προς απαντα λίαν εκπεπληγμένος, επιεικώς άγαμαι του τεμένους της όροψης. (Suit la description de la

coupole.)

- 13. Chorikios s'exprime ailleurs dans les termes suivants à propos de 15. Chorikos s'exprime alleurs dans les termes sulvants a propos de ce même temple: Ενταῦθά τις πάλιν εμολ καταλεγείω τὰς πόλεις δσαις δνομα γεγονεν εξ ἀνακτόρων κατασκευῆς, τῶν μεν εν καλῷ κειμενων τοῦ αστεως (άστεος Boisson.), τῶν δὲ λίθων αὐγαῖς ἀστραπτόντων, ἐτερων ἐκ μεγεθους βεβοημενων, ἄλλων γραφῆς ἀγλαΐα λαμπόντων. Τὰ γὰρ ἄπασι τοῖς ἄλλοις μεμερισμένα ταῦτα συλληβοην έχει τὸ τεμενος. (Éloge de Martim 1900) cien, I, p. 90, Boissonade.) - Al de nhevoul two στοών, al μέν είσι τοίχοι, πλάχας ημφιεσμένοι, τη μέν τέχνη μια συνεχομένας άρμονία, τη δε φύσει της ύλης τσα και γραφική ποικιλία κεκοπμημένας οι δε κίονες και πρός αλλήλους και πρὸς αὐτον έκαστος μια χρώμενοι συμφωνία κτλ. (Ibid., p. 85, au bas de la page.) — Τοὺς . . . έκ τῶν βαναύσων ἀποτρεφομένους τὸν νεών ποσμείν οἰς Εκαστός δύναται, και τεκταίνεσθαι μέν τοὺς τοῦτο μεμαθηκότας, βιάσασθαι δε μαρμάρων άνωμαλίαν τους τουτο πεπαιδευμένους, καταποικίλαι θε τους γραφέας Ιστορίαις παντοδαπαϊς. (Ibid., p. 83, 11. 13 et suiv.) — Chorikios consacre encore en passant un alinéa à la description du même temple, dans le second Éloge de Marcien, p. 112, où on lit (l. 5 d'en bas), υψους, εὐρυχωρίας, φωτός, χοωμάτων ποιχίλων, σχημάτων οἰχοδομίας παντοδαπών, τούτων απάντων όμου, μαλλον δε μέρους εχάστου χατέχειν αρχούντυς τὸν θεατήν.
- 14. Allusion au λόγος πρώτος είς Μαρχιανον Γάζης επίσχοπον, εν ψ καί έχφρασις ναού του άγιου μάρτυρος Σεργίου (p. 77 et suiv., Boisson.).

§ XIII.] 1. youv] d' ouv Ms. 2. Voy. une brillante description de cette fête, banquets publics en plein air, décoration du champ de fête, installation de marchands forains, illuminations, noms des autorités écrits en lettres de feu, bals de nuit, etc., vers la fin de l'Éloge de Marcien, I, aux pages 100 et suivantes.

3. Te Ms.

κα στυγείτονας (4) ... δίς (5) η Καίσαρος (6) ἐναβρύνεται,έστιων (7) δ' αὐτούς καὶ φιλοτησίας προτείνων (8) καλήν ἐνεδείξω πρός άπαντας δεξιότητα(9), μη ζηλώσας έχεινον τον κατηφή καί σύννουν (10) Επαμεινώνδαν. [2] Λέγεται γάρ Θηβαίων άγοντων πάνδημον έρρτην και διημερευόντων οίον είκος εν ευωχίαις και κώμοις, ερομένου τινός τί δη μόνος ου μετέχει της ήδονης καί τί ποτ' είη πεφροντικώς, αποκρίνασθαι δτι (11) των κοινών έπιμελοίτο πραγμάτων. [3] Ούτος ὁ λόγος άγνοοῦντα τὸν Θιβαίον ελέγχει την πρός το Ίππονίχου μειράχιον (12) συμβουλήν, ώς άπειρώχαλον(13) παρὰ τὰ γελοῖα σπουδάζειν(14). [4] Οὐ μὴν τὸ σκυθρωπον Ἐπαμεινώνδου φυγών την άνελεύθερον Αλεξάνδρου τρυφήν εμιμήσω, δς εν πότω τινί την λύραν άναλαβών συνήδε τοῖς προύμασιν (15), ώστε καὶ ἀπέσκωψεν εἰς αὐτὸν ὁ πατήρ εἰ μή (16) καταδύοιτο κιθαρίζων. [5]  $\Sigma \dot{v}$  δέ, τοῦ μέν τὴν ἀκέραιον (17)

5. xal darvyelroras ois (sans trace de lacune) Ms. première main: xal

dorvy eltoras xal ois seconde main.

6. ή Kaisagos, Césarée, la métropole de la province de Palestine première. Expression fréquente chez Chorikios; (p. ex. § VIII, 1: § X, 6: Oraison funèbre de Procope, p. 6, l. 3 d'en bas, Boisson.). 7. Voy. ci-dessus, la note 2.

8. Il faut sans doute corriger ici προπίνων, comme ont fait Gesner et Cobet dans ce passage de Lucien (Vaux, 39), χουσά εκπώματα προπίτων Codet dans de passage de Lucien (ναακ, 53), χρέσω εκπωματά προπίνον (προπεινόμενος ου προπείνων Mss.) τοῖς συμπόταις (voy. l'éd. de Fritzsche). Cf. Démosthène, Ambassade, § 139, p. 384, 13, Reiske, εκπώματ' αργυρά καὶ χρυσᾶ προϋπίνεν αὐτοῖς, οù plusieurs Mss. présentent la leçon προϋπεινεν: mêmes variantes, ibid., § 126, p. 380, fin, et ailleurs. Sur cette confusion fréquente, voy. aussi Cobet. Novae Lectiones, p. 396.

9. Cf. Mimes, (discours inédit), fol. 156, [ci-dessous, p. 55, l. 12] της εν τοις πότοις αὐτοῦ (c.-à-d. Φιλίππου) δεξιότητος αγασθέντες: Théophylacte Simocatta, IV, 10, p. 179, l. 14, Bekker, δεξίστητι και φιλοφροσύνη τουτον εξένισεν.

10. Cf. Eloge de Marcien, II, p. 122, l. 10, Boisson., ils yag vor oura

σύννους ανήρ και σχαιός κιλ.

11. 'ποχοίτασθαι δτι. La pause peut justifier l'hiatus; et Homère élide αι. 12. Le fils d'Hipponique, c'est Démonique. (Voy. ci-dessous la note 14.) 13. Απειρόχαλον - σπουθάζειν, fragment ιδ' chez Boissonade, p. 283. Vil-

loison, premier éditeur de ce fragment, avait proposé à tort de lire asoi τὰ γελοῖα.

14. Isocrate, Démonique, § 31, p. 8 E, Estienne, μηδέ παρά τὰ γελοία σπουδάζων, μηδε παρά τὰ σπουδαία τοις γελοίοις χαίρων το γάρ ἄχαιρον πανταγού λυπηρόν.

15. zoovouaoi Ms. Cf. Oraison funchre de Procope, p. 6, l. 9, Boisson., χοούμασι θέλγων τοὺς κάτω θεούς. 16. Sur el μή interrogatif, voy. Krüger, Gramm. gr., § 67, 3, remarque.

17. Cf. Description de l'horloge, p. 152, l. 3 d'en bas, Boisson., οὐθὲ τὰς

<sup>4.</sup> Le même fait est relaté au début de l'Éloge de Marcien, I, p. 79, Boisson., ὅση μὲν ἐφοίτησεν εὕχλεια πανταχοῦ χαταπλήτιουσα τῷ τεμένει τὰς ἀχοὰς, ἔργῷ μαριυρουσιν αἱ πόλεις, ἔπὶ θέαν ἔχπεμψασαι τὰ τέλη τῶν οἰχητόρων. — Cf., pour l'expression, Oraison funèbre de Marie, p. 42, 1.2, ταυτα των αστυγειτόνων εχίνησε τα τέλη.

σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ τὸ περιττῶς άβροδίαιτον, άστειοσύνην τινά σεμνότητι συνεκέρασας (18), άμφότερα τῷ καιρῷ συμβαίνοντα πράττων, τοῦ μεν όσίου τῆς εορτῖς τὸ σεμνὸν βουλομένου, τοῦ δὲ λαμπροῦ καὶ φαιδρόν τι προσαπαιτοῦντος.

§ XIV. Έστι τοίνυν τῆς αὐτῆς εὐσεβείας τεμένη δημιουργείν χαὶ τοὺς ταῦτα διαφθείροντας τιμωρείσθαι τοῦτο δή τοῦ στρατηγούντος τὸ τρόπαιον (1). [2] Σκοπείτε γὰρ (\*) νῆσος ἔστιν ὄνομα μέν 'Ιωτάβη (2), τὸ δ' έργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ίνδικῶν, ών μέγας φόρος τὰ τέλη προσοιχοῦσι δ' ἄνδρες αὐτὴν, ἀνόσιον

§ XIV.] 1. L'orateur revient aux exploits du duc. 2. Ἰστάβη Ms. — L'île de Jotabé est située au fond de la mer Rouge, dans la partie N.-E., presque à l'entrée du golfe Élanite. Le Syncodème de Hiéroclès la range dans la province d'Isaurie, sous le nom de 'Iorann (p. 40, éd. Parthey). Dans le Leonis Sapientis et Photii ordo patriarcharum, publié à la suite de Hiéroclès par Parthey, cette île est désignée sous le nom de Ἰωστάπη; elle s'y trouve de même dans la province d'Isaurie, et figure comme siège d'un évêché (p. 85). Abandonnée par les Romains un peu plus d'un demi-siècle avant l'expédition que raconte Chorikios, elle avait été recouvrée par eux seulement, à ce qu'il semble, en 498, c'est-à-dire au bout de vingt-cinq ans. Tout ce qu'on sait de l'histoire de cette petite île paraît être contenu dans le passage de Chorikios qui fait l'objet de cette note, et dans les trois textes suivants: — I.] Malchos de Philadelphie, fragment I, au t. IV des Fragmenta historicorum Graecorum de C. Müller, p. 113, . . . . Εν δε τοις Πέρσαις ην ο Δμόρκεσος του Νοκαλίου γένους . . . Μίαν δε των 'Ρωμαίων παρεσπάσατο νήσον 'Ιωτάβην ὄνομα' καὶ τους θεκατηλόγους εκβαλών των 'Ρωμαίων αυτός έσχε την νησον, και τα τέλη ταύτης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ όλίγων εντεῦθεν. Par suite d'un arrangement, l'empereur Léon ler, sous le règne duquel cet événement se passa, confirma à Amorkésos la possession de l'île de Jotabé (an 473 après passa, comprime a Amorkesos la possession de l'île de Jotabe (an 4/3 après J.-C.) — II.] Théophane, Chronique, an du monde 5990 (498 après J.-C.), p. 218, l. 11, Classen, τότε καὶ Ἰωτάβην τὴν νῆσον κειμένην ἐν τῷ κόλης τῆς Ερυθοᾶς Θαλάσσης καὶ ὑποτελῆ φόροις οὐκ ὀλίγοις ὑπάοχουσαν βασιλεί Ῥωμαίων, κατασχεθείσαν δὲ μεταξύ ὑπὸ τῶν Σκηνητῶν Αράβων, μάχαις Ισχυριᾶς ὁ Ῥωμανὸς (Rhomanos était τῆς ἐν Παλαιστίνη δυνάμεως ἄρχων, ἀνῆρ ἄριστος ἐν βουλῆ καὶ στρατηγία, même page, l. 5) ἡλευθέρωσεν, αὐθις Ῥωμαίως πραγματευταῖς δοὺς αὐτονόμως οἰκεῖν τῆν νῆσον καὶ τὰ ἐξ Ἰνδῶν Εκπινείσαθαι κοιρία καὶ τὸν εκπινείσαθαι κοίρις (\*\*) — III.] Εκπορεύεσθαι φορτία, καὶ τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσαγεῖν(\*\*). — III.] Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10, G. Dindorf, . . . ες την Ιωτάβην καλουμένην νήσον, Αλλα πόλεως σταδίους οὐχ ήσσον ή χιλίους διέχουσαν ενθα Έβραῖοι αὐτόνομοι μὲν ἐκ παλαιοῦ ψκηντο, ἐπὶ τούτου δὲ Ιουστινιανοῦ βασιλεύοντος κατήκοοι 'Ρωμαίων γεγένηνται (voy. l'introduction, 6). p. 6). Procope paraît ignorer que cette île avait déjà appartenu précédemment à l'Empire, et ne fournit d'ailleurs aucun détail sur la manière dont la possession de ce comptoir fut de nouveau assurée aux Romains. Le récit de Chorikios vient fort à propos combler cette lacune.

Αμαζόνας ἀχεραίους ἀφῆχεν (Ἡρακλῆς).
18. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 102, l. 2 d'en bas, Boisson., τοις ἀστειοτέgois των πολιτών (il s'agit des habitants de Gaza) το σεμνον επανθεί.

<sup>\*</sup> Sic, Rev. de Phil. et ms. de Ch. G. H. G.

<sup>\*\*</sup> Io. Classen: εἰσάγειν; — Rev. de Phil.: εἰσαγεῖν; — ms. de Ch. G.: εἰσάγειν. H. G.

έθνος (3), φρούριον οἰκοῦντες οὐδαμόθεν ἐπίμαχον τοῖς ἐπιοῦσιν οδτοι τη νήσω πολεμίως επιπεσόντες, - έστιν αθτόθι νεώς ίδρυμένος, [fol. 37] ένθα νομίζεται τοῦ Θεοῦ τὴν Μητέρα τὴν Παρθένον τιμάσθαι -, τούτον οἱ δυσσεβεῖς ἐδαπάνησαν χειροποιήτω φλογί, και τα τέλη σφετερισάμενοι των αγωγίμων έκαρπούντο τον βασιλέα (4). [3] Ήγησάμενος οὐν τὴν περὶ τὸν νεών άδιχίαν εφόδιον σοι γενέσθαι της έξ ούρανοῦ συμμαχίας, έξήεις έπὶ τὸ τῶν ἐναγῶν ὁρμητήριον καὶ, τοῖς ἐκεῖθεν κατασκόποις περιτυχών καὶ τὰ τῶν ἐκπεμψάντων ἀπόρρητα γνούς παρὰ τῶν ἐλπισάντων εκείνοις διαπορθμεύσειν (5) τὰ σὰ, αὐτὸς ἄγγελος ἢλθες τοῖς πολεμίοις. [4] Αὐτὸ τοίνυν πρώτον τὸ κατασκόπους ἐκπέμψαι μαρτυρία τῶν ἀποστειλάντων σαφής τοῦ τεταράχθαι καὶ πεπληριώσθαι τὰς ἀκοὰς τῶν ἀμέμπτων(6) καὶ πάλαι τὴν σὴν ἐπ' αὐτοὺς ἄφιξιν ἀνειροπολεῖν τε καὶ τρέμειν. [5] "Ηλπιζον μέν οὖν έχ τῶν περὶ σοῦ φερομένων ἄνδρα θεάσασθαι(7) κρείττω τῶν έν τοῖς βιβλίοις (8) ἀριστευσάντων (9), είδρον δὲ στρατηγόν καὶ τάς αὐτῶν ἐλπίδας νικῶντα. [6] Κλίμακα γάρ τοῖς τείχεσιν ἐπιστήσας, περινοστών σου τὸ πληθος λόγον ἀφηκας ἐς τὸ στρατόπεδον, καιρον είπων άπασιν ήκειν την εκάστου βασανίζοντα προθυμίαν καὶ δώμην (10) · τὸ βραχὸ τοῦτο φθεγξάμενος πολεμικοῖ τους υπηκόους ενέπλησας έρωτος, και πάσιν ευθύς άγαθή συνέπεσεν έρις, ης αναβήσεται πρώτος. [7] Εδοξεν άν τις έσπουδακότας ίδων, οὐ πρὸς ἀγῶνα καὶ κίνδυνον αὐτοὺς ἀναβαίνειν, ἀλλ' οἶον ἀγῶνος τετελεσμένου πρός τὸ ἀθλον ἐπείγεσθαι · οὕτως ὀλίγαι συλλαβαὶ στρατιώταις άρχουσι πρός εύτολμίαν ύφ' ήγεμόνι χρηστῷ τρεφομένοις. [8] Ούκουν φασί καρτερήσαι την κλίμακα την οξύτητα των άνιόντων ήν δε, ώς έρικεν, οὐ τύχης επήρεια τοῦτο — οὐ γάρ αν είλες τὸν τόπον(11) —, ἐπίνοια δέ τις καὶ παρασκευή τοῦ δαιμονίου πολλάς σοι πρός εθκλειαν εθτρεπίζοντος άφορμάς. [9] Έκτετοξευμένων των βελών τοις έπὶ τοῦ τείχους έστωσι, βρόχοις έκ θατέρου των άχρων άρτήσαντες βέλη καὶ τὰς ἄλλας τῶν καλφδίων άρχὰς ἐπὶ

4. «Faut-il écrire τα βασίλεια?» (Weil.)

8. τοῖς βιβλίοις Ms. première main: ταῖς βίβλοις seconde main.
9. Peut-être ἀριστευοντων. (Tournier).
10. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 17, l. 2 d'en bas, Boisson., πάρεστιν ήθη καιρὸς τὰς ὑμετέρας ἐξεταζων ψυχάς.
11. Cf. Floge de Summus, p. 30, l. 4 d'en bas, Boisson., οὐ γὰρ ἆν

ξπράχθη το τολμηθέν.

<sup>3.</sup> Imitation de Thucydide, I, 24, Επίδαμνος έστι πόλις εν δεξιά εσπλεοντι τὸν Ιόνιον χόλπον' προσοιχοῦσι δ' αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ίλλυριχὸν έθνος.

<sup>5.</sup> διαπορθμεύειν Ms. 6. τῶν (πράξεων (ου ξογων) σου τῶν) ἀμέμπτων? Cf., pour ξογων et πράξεων, § I, 4, et la note 15.
7. θεάσεσθαι? Cf. 3, ἐλπισάντων διαπορθμεύ(σ)ειν.

τὸ τεῖγος ἀφέντες τοῖς ἄνω, οὕτως αὐτοῖς ἐχορηγεῖτε τοξεύειν. [10] Τοιούτοις εκείνων ακροβολισμοίς κεγρημένων, ετεροι φλόγα προσηγον ταϊς πύλαις πνεύμα τηρήσαντες επιφέρον είς αὐτάς(12), [11] Εἰσβιασθέντος (18) οὖν τῷ πνεύματι τοῦ πυρὸς καὶ τοὺς ἀποσβέσαι πειρωμένους . . . . , καὶ (14) τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους συνεχέσι βολαῖς ἴσα τῷ πυρὶ δυναμένων καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦτο θέοντας (15) άνακοψάντων πυκνοτέροις τοξεύμασι, καὶ τὰς πύλας ὑμῖν ἀνοίξαντος τοῦ πυρὸς, διενείμω (16) τοὺς ἐνοιχοῦντας εἰς θάνατον καὶ δουλείαν, καὶ παραδέδωκας ἀνδράσι πιστοῖς τὸ γωρίον ἀργυρολογείν βασιλεί τεταγμένοις. [12] Έντεῦθεν ὄνομα (17) τῷ μέλλοντι παραπέμπεται χρόνψ' ή γαρ όψις τοῦ τόπου τον θεατην άναμιμνήσχει τοῦ γεγονότος (18), καί ποτέ τις [fol. 38] ἐκεῖθέν που παριών διηγήσεται τῷ πλησίον· «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρών ενδιαίτημα γέγονεν, οθς πολλών ελθείν τολμησάντων είς ανήρ ήδυνήθη(19) » δ καὶ μάλιστά γε των σων άξιον άγασθήναι. τὸ γὰρ, ἀνδρῶν ήδη μαχίμων διαμαρτόντων καὶ πρὸς δευτέραν άπεγνωκότων πείραν, είς έννοιάν σε λαβείν τοῦ χωρίου τὴν ἐπικράτησιν, μάλα θαρρουντός(20) έστι τη περιουσία της εθψυχίας. [13] Τοῦ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔργοις ἐπιχειροῦντος μεγάλοις ὁ μετὰ τὸν αποτυχόντα(21) τοῖς αὐτοῖς ἐγχειρῶν θαυμαστότερος ἐκείνου τὴν προθυμίαν, κάν έφ' έκατέρου το μή κατορθώσαι συμβή εί δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην(22), οὖτος ἐκεῖνός ἐστιν ὁ φθόνου την άρετην άνωτέρω λαγών.

§ XV. Οίδα τοίνυν τινάς οί, πρίν είς άρχην παρελθείν, ίνα τύχωσι ταύτης, επιεικείας εκφέρουσι δείγμα καί, χρηστής απογεύσαντες έλπίδος τοὺς έντυγχάνοντας, έπειδαν λάβωνται τοῦ ποθουμένου, πρός την οἰκείαν ύποφέρουσι φύσιν, εἰς πλεονεξίαν τὸν γρόνον ἀναλίσκοντες τῆς ἐξουσίας ἀλλ' ἀμφοτέροις ὑμῖν τὰ

<sup>12.</sup> αὐτήν Με.

<sup>13.</sup> ἐχβιασθέντος Με.

<sup>14.</sup> ἀποσβέσαι πειρωμένους καὶ (sans trace de lacune) Ms. Il doit être tombé, soit après, soit avant πειρωμένους un mot de même sens que απελαύνοντος, έξωθούντος.

<sup>15.</sup> θεώντας Με.

<sup>16.</sup> L'emploi du moyen ne s'explique guère ici. [Plus loin, sans doute παρέδωκας. - Réd.]

<sup>17.</sup> Il faut sans doute restituer Έντεῦθεν (τὸ σὸν) ὄνομα.

On lit ici χρήσιμον à la marge du Ms.
 Peut-être faut-il restituer ους, πολλών (ἐπ)ελθεῖν τολμησάντων, (દંદદાપ) દાંડ લેખોઇ નેઉપખાં છેન.

<sup>20.</sup> θαρρούντές Με.

Peut-être μετ' αὐτὸν ἀποτυχόντα.
 Conduit son dessein jusqu'à l'exécution.» Sur la syntaxe de cette phrase, cf. § I, note 16.

μέν πρὸ τοῦδε πεπραγμένα τοῦ σχήματος άξια τῆς παρούσης άργης, τὰ δὲ τῆς ἡγεμονίας αιτῆς ετέρας άξια μείζονος (1). [2] Τὸ δὲ παράδοξον (2) — βασκανίας γὰρ ἑπομένης τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον (3), ἄλλως θ' (4) ὅταν ἴσαι μεν ἀρεταὶ, ἴσαι δὲ τύγαι, καὶ μία μὲν πρὸς βασιλέα σπουδή, μία δὲ παρὰ βασιλέως εύνοια καὶ τιμή, μόνοι πρὸς τοῦτον άμιλλᾶσθε τὸν λόγον --, τίνας ημίν οι πολέμους άρχαίους συγγράψαντες τοιούτους παρέδωκαν άλληλοις οθτω συμπνέοντας καὶ φιλίαν άδολον καὶ σαφή κεκτημένους; [3] Εὐαγόραν τὸν Σαλαμίνιον καὶ Κόνωνα τὸν Αθηνα**ῖόν** φασιν όμογνώμονας είναι καὶ φίλους ύμεῖς τοίνυν ἐκείνους ὅσον τοῖς ἔργοις ὑπερεβάλλεσθε, τοσοῦτον τῆ πρὸς ἀλλήλους εὐνοία. [4] Έπεὶ δ' Εὐαγόρας εμοὶ καὶ Κόνων εἰσῆλθε, συνεισῆλθεν δ Ζεύς των 'Αθηναίων τὸ φιλοτέχνημα παρά τοῦτον γάρ είστήκεσαν τον θεον αμφω χαλκοι (5)· ως έδει και νιν των έργαζομένων ταυτα τον ἄριστον έχεινο ζηλώσαι το σχήμα και μέσον υμών αμφοτέρων βασιλέα δημιουργήσαι (6). [5] Ετίμησα (δ') αν ύμας τοιῷδε καὐτὸς (7) ἐπιγράμματι (8). «Αι πόλεις τοὺς ἄρχοντας έκατέρωθεν βασιλέως ανδραγαθίας Ένεκα καὶ δικαιοσύνης.»

Ειργασταί μοι μηδέν ύποθωπεύσας ό λόγος, καὶ [fol. 39] τιμώ τούτοις ύμας οίς τυγχάνω δινάμενος, καὶ γένοιτο λαμποοτέρων ἀρχῶν τὰς ἡνίας ἄμφω παραλαβεῖν (9) καὶ (10) τοὺς ἐμοὺς λόγους άεὶ ταῖς ὑμετέραις συναύξεσθαι τύγαις(11).

<sup>§</sup> XV.] 1. Ces paroles de l'orateur ne tardèrent pas à recevoir une éclatante confirmation: en 536, la province de Palestine première fut érigée par Justinien en proconsulat avec suprématie du proconsul sur le gouverneur de Palestine seconde, et le premier proconsul qui fut nommé fut Stéphanos lui-même. Quant à Aratios, il fut appelé, comme on a vu dans l'introduction, en Italie, et devint l'un des principaux lieutenants de Bélisaire. 2. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 90, l. 6 d'en bas, Boisson., το δε παρά-

δοξον' των ξογων ατλ. Imitation de Thucydide, II, 45, φθόνος γὰο τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον.
 τε Ms. — Pour ἄλλως τε, cf. § III, note 23.

<sup>5.</sup> Souvenir d'Isocrate, Évagoras, § 57, p. 200 C, Estienne, ras elxoras αὐτῶν (c'est-à-dire Κόνωνος και Εὐαγόρου) Εστήσαμεν, ούπερ το τοῦ Διὸς αγαλμα του Σωτήρος, πλησίον έχείνου τε και σφών αὐτών, αμφοτέρων υπόμνημα πλ. On remarquera qu'Isocrate ne dit pas si les statues étaient d'airain.

<sup>6.</sup> Dans la dialexis qui est placée en tête de ce discours, l'orateur regrettait de ne pas être un Zeuxis, pour pouvoir peindre Aratios et Stéphanos entre la Vertu (Λοετή) et l'Autorité (Λοχή), εδημιούργησ' αν αμφοτέρους έν μέσφ κτλ. (p. 127, Boissonade.)
7. Cf. Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 7 et suiv., Boisson., ποιητής

μέν ουν έπων επιγράμματι τον τάφον ετίμησεν αν. εγώ δε μέτρου γωρίς κτλ. 8. και αὐτὸς Με.

<sup>9.</sup> Prédiction bientôt réalisée (voy. la note sur le § XV, 1).

Καὶ τοὺς ἐ. λ. ἀ. τ. ὑ. σ. τύχαις fragment πή, chez Boissonade, p. 298.
 Le titre εἰς ᾿Αράτιον δοὺκα καὶ Στέφανον ἄρχοντα est répété dans le Ms., conformément à l'habitude, après le dernier mot.

# CHORIKIOS

#### APOLOGIE DES MIMES

D'APBÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

On trouvera dans ce discours des détails neufs et souvent curieux sur l'histoire du théâtre sous Justinien, ainsi qu'un bon nombre de fragments en partie inédits d'auteurs anciens et quelques indications nouvelles relatives à leurs ouvrages. Nous voulons indiquer ici, très-sommairement, quelques endroits qui nous ont paru particulièrement intéressants au point de vue de la littérature classique (2).

#### ARCHILOQUE.

§ VI, 10. Licence extrême de la pensée et de l'expression chez Archiloque.

Άδέσποτον έπος.

(Vers probablement gnomique.)

§ V, 2, μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεύδος ομόσσης.

#### SOPHRON (8).

§ III, 10, φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ (c'est-à-dire Σώφρονι) μήπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν.

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1877 (Juillet), p. 209 - 247.

<sup>2.</sup> Pour tous renseignements concernant l'auteur, le manuscrit, la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs, voy. CHORIKIOS, Eloge du duc Aratios et du gouverneur Stéphanos, aux pages 1 à 10 du présent volume. On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets obliques (> les lettres ou les mots que l'on propose pour combler certaines lacunes que l'on croit reconnaître dans le texte.

<sup>3.</sup> On ne relève pas ici les détails connus d'ailleurs, tels que l'introduction des mimes de Sophron à Athènes par Platon au retour d'un voyage en Sicile, la division de ces mimes en àvôgeios et yvrauxeios, etc.

On sait que les Suracusaines de Théocrite étaient une imitation d'un mime de Sophron, dont le titre, selon les conjectures les plus plausibles, devait être ταὶ θάμεναι τὰ Ἰσθμια: voy. les quelques fragments qui nous ont été conservés de ce mime, dans Sophroneorum mimorum reliquias conquisivit disposuit explanavit Dr. Lud. Botzon, p. 5 et suiv. Marioburgi 1867. Jadis Valckenaer, après avoir recherché avec le plus grand soin les traces des emprunts faits au mime sophronien par l'auteur des Syracusaines, concluait en ces termes (Annotationes in Adoniasusas Theocriti p. 27, édit. de Berlin, 1810): « Quidquid ferme Sophronis apud » veteres sparsum legitur haec mihi scribenti obversatur: in his » perpauca tantum invenio, quae in Adoniazusis videri queat » expressisse Theocritus. » La question n'avait pas fait un pas depuis l'époque où le célèbre philologue hollandais écrivit ces lignes. Chorikios vient nous apprendre quelque chose de plus; on peut penser désormais que l'imitation de Théocrite descendait jusqu'aux menus détails. C'est un fait précieux et curieux à noter, que l'enfant qui pleure dans les Syracusaines, doit être un souvenir de cet autre enfant que Sophron, s'il faut en croire Chorikios, avait mis en scène.

# EURIPIDE.

I.

§ XVI, 10.

(Δ)λλ' ἄχρας εὐηθίας

ἄπτοιτ' ἂν ὅστις τὴν φύσιν νικᾶν θέλοι. Fragment d'une pièce indéterminée.

### II.

§ VII, 4. Citation de sept vers l'ambiques, sous le nom du tragique misogyne, c'est-à-dire Euripide. Six de ces vers sont connus, mais non pas pour être d'Euripide. Ils appartiennent à un morceau de quinze ou seize vers qui, après avoir été attribué pendant longtemps à Ménandre, avait, en fin de compte, été classé par les éditeurs les plus autorisés comme fragment tragique ἀδέσποτον. Voici en deux mots cette histoire. On lisait chez Stobée, au Florilège, parmi les γαμικὰ παραγγέλματα, une série de dix-huit vers, portant pour lemme Μενάνδρον, qui parut à Henri Estienne, le premier, — et d'autres critiques, Bentley, Pierson, etc., vinrent se ranger à cette opinion — devoir être

scindée en deux fragments, dont l'un, composé des trois premiers vers seulement, appartenait seul à Ménandre, tandis que l'autre, comprenant le reste du morceau — à partir de τὸ μέν μέγιστον. ce qui est le commencement de la citation de Chorikios, devait, à en juger par le ton et le style, être attribué à Euripide. Gaisford, Matthiae pensèrent de même, et celui-ci admit les quinze derniers vers dans son édition d'Euripide parmi les frag-Plusieurs philologues s'inscrivirent en faux contre menta dubia. ce jugement; Buttmann et Reisig prétendirent qu'on ne voyait pas dans la bouche de quelle femme Euripide aurait placé cette tirade. Cette remarque fit impression sur Meineke, qui, lorsqu'il donna son édition des fragments de Ménandre et de Philémon (1823), était arrivé à la conclusion suivante: « Itaque nihil relinquitur nisi ut Menandrum consulto sublimiorem orationis formam affectasse statuamus, quod cur ille faciendum putaret, plura in caussa esse potuerunt.» Au surplus, il revint de cette opinion qui, en fait, était erronée. D'après les derniers résultats de la critique (voy. Stobée, Florilège, LXXIV, 27ª, édit. neke; Wagner, Perditorum tragicorum fragmenta, coll. Didot, fragment 240 anonymorum, à la page 89; Nauck, Fragmenta tragicorum Graecorum, nº 450 des άδέσποτα), les deux premiers vers seulement seraient de Ménandre, et le reste, d'un poëte tragique, sans qu'on doive pencher pour Euripide plutôt que pour un autre.

Le témoignage de Chorikios vient donner gain de cause à Henri Estienne, Bentley, Pierson, Gaisfort et Matthiae, tant pour ce qui concerne l'attribution que pour l'endroit de la coupure. La citation de Chorikios provient vraisemblablement du recueil de Stobée, où il paraît avoir lu, à la suite des trois premiers vers attribués à Ménandre,

Εὐριπίδου: Τὸ μὲν μέγιστον ατλ.

Dans la citation de Chorikios est intercalé un vers que n'a pas l'extrait de Stobée; c'est le suivant:

έρᾶ δ'ἀκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν.

### Fragment tragique άδέσποιον.

§ XVI, 2, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη, κατὰ τὴν τραγφδίαν, συμβαίνει.

# PHILÉMON ET MÉNANDRE.

Les mots γνώμας ἐμμέτρους ἀλλήλους ἀντιτιθέντας καὶ μὴ χείρονα Μενάνδρου δόξαι τὸν ἔτερον (au § XVIII, 2), en parlant de Philémon et de Ménandre, donnent lieu de croire qu'il existait déjà, du temps de Chorikios, un recueil de sentences et de pensées parallèles sur les mêmes sujets, empruntées tour à tour à chacun des deux comiques, à peu près comme cela se présente dans la Μενάνδρου καὶ Φιλήμονος σύγκρισις, publiée par Rutgers (voy. la note afférente à cet endroit du texte).

### MÉNANDRE.

Au § IX, 3, il est question de quatre personnages des comédies de Ménandre, à savoir Moschion et Chérestrate, deux jeunes gens amoureux, Cnémon et Smicrinès, deux variétés de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine la haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre se montre de la plus ridicule avarice. Chorikios nous donne sur leur compte quelques renseignements nouveaux et qui ne pourront manquer d'être bien accueillis. Si le lecteur veut bien se reporter à la note que nous avons mise au bas du texte à propos de Cnémon, il verra qu'Alciphron, en traçant le portrait de son Cnémon (lettres 13 et suiv. des Lettres rustiques), a dû emprunter ses traits à la comédie de Ménandre. On ne se doutait point de ce fait. En outre, personne ne sera sans doute fâché d'apprendre que l'Avare de Ménandre craignait que la fumée, en s'échappant de son foyer, ne lui dérobât quelque chose.

ş

§ XVIII, 2, φασὶ τὸν εύρηκότα τὴν ὑπὲρ τζ ἀγωνίζομαι τέχνην, ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μὲν δεύτερος τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐκεῖνον δὴ (c'est-à-dire Philémon) λέγουσι καὶ τὸν παῖδα τὸν Διοπείθους (Ménandre) ἡλικιώτας τ' ἄμφω κτλ.

Nous avouons ne pas comprendre la proposition  $\xi \in \tilde{vv} - n \varrho \tilde{w} \tau n g$ . On nous en propose les deux explications suivantes comme possibles. Nous les reproduisons ici avec l'espoir d'attirer l'attention des philologues sur cette phrase, qui, en tout état de cause, paraît cacher sous une énigme quelque donnée intéressante.

1) « Celui dont le mime dit δ δεύτερος (par opposition au mime ancien de Sophron), bien qu'il soit en réalité le premier

par ordre de mérite, avoue ne faire que réciter de mémoire les œuvres (que reproduire les inventions).» Miµoç paraît être à insérer, s'il n'est seulement à sous-entendre; et τὴν τάξιν peut avoir pris la place de  $\tau \eta \nu \alpha \xi / \alpha \nu$ . Il y aurait là un renseignement littéraire nouveau, d'où il résulterait que les anciens distinguaient deux genres successifs dans l'histoire du mime, comme ils en distinguaient trois dans l'histoire de la comédie.

2) S'agirait-il du fameux Ératosthène surnommé  $\beta \tilde{\eta} \tau \alpha$ , parce qu'il se distinguait dans tous les genres en restant partout au second rang? Il s'était particulièrement occupé de l'histoire de la comédie grecque. Dans cette hypothèse, les mots obscurs έξ οἶ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν devraient être tenus pour altérés. Le mot τάξιν pourrait se prendre dans le sens de rang, ou bien aussi dans celui d'ordre des temps. En effet, Ératosthène passe pour avoir pris le premier le nom de φιλόλογος, à cause de l'universalité de ses connaissances et de ses écrits.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101. [Folio 151 verso, ligne 9 (au milieu):]

'Ο λόγος ύπερ των εν Διονύσου τον βίον εξχονιζόντων (1).

§ Ι. Μηδείς (2) ύμων, ω παρόντες, όνειδός μοι νομίση την ύπόθεσιν φέρειν, εί, πάντα μιμεῖσθαι τῶν λόγων ἀσκούντων. τοῖς ὄνομα κεκτημένοις την μίμησιν (3) ἐπικουρήσων ἀφίγμαι. ισφ γαρ αδίχως εν αισχρά γεγόνασιν υποψία (4), τοσούτω μαλλον αὐτῶν ὑπερασπίσαι προήχθην, μεγίστην είναι νομίσας βάσανον έπτορος τούς μετά κινδύνων άγωνας. [2] Δεήσομαι δή πάντων ύμων ην ούτοι συνήθη ποιούνται πρός τὰ θέατρα (5) δέησιν ίλα-

5. το θέατρον est fréquemment employé pour of θεαταί par Aristophane et autres auteurs: cf. Cobet, Variae lectiones, p. 297 de la seconde édition.

— De même plus bas, § VI, 5, et § X, 8. — En tête de la phrase, écrire Δεήσομαι δὲ πάντων?

<sup>1.</sup> On lit ici, à la marge du manuscrit, de la main d'Iriarte: «De Dionysi sive Bacchi mores exprimentibus. > Iriarte a reconnu plus tard sa distraction; il imprime dans son catalogue (Regiae bibliothecae Matritensis codices

tion; il imprime dans son catalogue (Regiae bibliothecae Matritensis codices Graeci mss., Matriti, 1769, p. 400) la traduction suivante, qui, cette fois, est exacte: «Oratio de illis qui in Bacchi (theatro) mores imitantur.» § 1.] 2. Μηθείς » ὑπόθεσιν φέφειν, fragment φο α΄ chez Boisson., p. 309. 3. ὄνομα πεπτημένοις (παφά) την μίμησιν?

4. Sur la mauvaise réputation des acteurs et actrices connus sous le nom de «mimes» voy. plus bas, § IV, 1, et la note 1. Cf. Horace, Satires I, 2, début, Ambubajarum collegia, pharmacopolae, || mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne, etc. On pourra consulter sur ce sujet l'article Mimus, par Witzschel, dans la Real-Encyclopädie de Pauly.

5. τὸ θέστορο est fréquemment, employé pour of θεσταί par Aristophane

ρῶς ἀχρῦσαι τοῦ λόγου, μὴ πρὸς τὴν οὐκ οἶδ' ὅπως κατέχουσαν βλέποντας δόξαν, άλλα την του πράγματος ακριβώς δοκιμάζοντας φύσιν. [3] Εὶ γὰρ πρὸς Ενα κατήγορον οὐ φάδιον ἀντειπεῖν, ὅτι τὸ (6) πρότερος λέγειν πλεονεκτεῖ, λοιδορίαις καὶ σκώμμασιν έμφράττων τῷ συλλόγω τὰς ἀχοὰς, πῶς ἄν τις πολλὴν ἐπιστομίσειε φήμην πάλαι χρατούσαν (7) καὶ πλείστην καταγέουσαν τῶν μίμων διαβολήν; τολμήσω δ' όμως τοὺς μὲν τοῦ(8) κακῶς ἀκούειν, τοὺς δὲ τοῦ κακῶς δοξάζειν έλευθερῶσαι. [4] Εἰ μέν οὖν ἄμοιρος ταύτης ύπηρχον της θέας, ουδ' ούτως αν εκαρτέρουν συκοφαντουμένων άνθρώπων ύπεριδείν επεί δε θεατής εγινόμην, ήνίχα με πλείστων ήγουμένων ίδρώτων είς άνάπαυλαν δ καιρός βραχεῖαν ἐκάλει πρίν είς παιδευτάς εγγραφηναι(9), καὶ της εντεύθεν μετείχον ψυχαγωγίας, ήγησάμην αγνώμων τις είναι δόξειν(10), εί μη τ $\tilde{\eta}(11)$ [fol. 152] τέχνη, δι' ής έκηλούμην, την έκ της γλώττης βοή θειαν άμοιβὴν ἐκτίσω τῆς ἡδονῆς. [5] 'Δεὶ μὲν γὰρ ὑβριζημένη συνήλγουν ως δε φίλους άνδρας και τραφέντας εν λόγοις και τον τρίπον έπιειχείς τὰ μίμων ήσθόμην εν ἀστεία (12) τινὶ παίζοντας (13) έροτη και κροτούντα τον δημον, πρέπειν ώήθην έμαυτῷ και τοῖς φίλοις καὶ τῷ δήμω τὰ δίκαια συνειπεῖν, Ίνα μὴ δοκοίην ἐγώ μεν φαύλων είναι συνήθης, οι δ' ανελεύθερον έργον επιτηδεύειν, ό δὲ δημος άγεννές τι ποιούντας κροτείν. [6] Τοσαϋταί με την παρούσαν απήτουν συνηγορίαν προφάσεις.

§ ΙΙ. Ἐπειγομένου δή μοι πρὸς τοὺς ἀγῶνας τοῦ λόγου, οὐ πρότερον αὐτὸν εἰς ἐχείνους ἀφίημι πρὶν διδάξαι τὸν τρόπον δν προσήκειν ήγουμαι τὸ παρὸν δοκιμάζεσθαι πρᾶγμα. [2] Τὰς τέχνας οι καλώς έξετάζοντες πρός τους έν ταύταις ευδοκιμουντας όρωσιν, ού τους εν εσχάτη μοίρα του χορού τεταγμένους (1). [3]

<sup>6.</sup> τὸ est l'orthographe du manuscrit. L'auteur avait-il dit τῷ ou τό? la question est délicate à trancher.

<sup>7.</sup> Eschyle, Suppliantes, v. 294, φάτις πολλή χρατεί. Cf. Plutarque, C. Gracchus, 1, καίτοι χρατεί δόξα πολλή τοῦτον ἄχρατον γενέσθαι δη-

<sup>8.</sup> τοὺς μὲν τοῦ] τοῦ τοὺς μὲν Με.

<sup>9.</sup> Voy. le § XIII, 2 et 5, où l'orateur nous apprend que la coutume de Gaza défendait aux maîtres qui tenaient une école dans cette ville (παιδευταίς) d'assister à aucune sorte de spectacle. — Au lieu de ήγουμένων, qui ne se comprend guère, ἡττώμενου? (Tournier).

<sup>10.</sup> δόξειν] δοχείν Μ΄8.

<sup>11.</sup> εὶ μὴ τῆ [fol. 152] εὶ μὴ τῆ Ms. 12. ἀστικῆ scrait plus conforme à l'usage. L'orateur fait allusion à une fête qui eut lieu à Gaza: voy. § XI, 11 et § XIII, 2.
13. D'abord παίζοντα (ς ajouté de seconde encre) Ms.

<sup>§</sup> II.] 1. Cf. § V, 9, έξω μοι τοῦ γοροῦ τετάχθω τῶν μίμων.

Τοῦτό μοι πας' όλην φυλάξατε την ύπες των μίμων επικουρίαν, μή πρός τους ήττον κομψούς αποβλέποντες, αλλά τους πανταχού γῆς ὑμνουμένους καὶ δικαίως ἐκ τῆς τέχνης πεπλουτηκότας, ὡς έσθητι πολυτελεί και χουσίου περιουσία και σκεύεσιν άργυροῖς καὶ δούλων εναβούνεσθαι καταλόγω (2). [4] Όρθως, οἶμαι, κρίνειν ύμας άξιω. ώς τοίνυν ούτω χρινούντων άγωνιουμαι.

§ ΙΙΙ. Ότι τοίνυν οὐ φαῦλον ή μίμησις — δεῖ γὰς, ἐπειδή ταύτην έχουσιν έπωνυμίαν καὶ τέχνην, τοῦτο παραστήσαι τὸν λόγον — ύμιν εγώ (1) παρέξομαι μάρτυρας οθς οθ παραγράψασθαι θέμις. [2] Μιμεῖται γὰρ Δηΐφοβον μὲν 'Αθηνᾶ (2), ἡ δ' Αφροδίτη γυναϊκα πρεσβυτιν(3), ὁ δὲ Ποσειδών τοῖς Αχαιοῖς ἐν Τροία συναγωνίζεται «παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς» (4), άλλὰ καὶ "Αρης ανδρός έχων ιδέαν "Εκτορι «λοιγόν αμύνει» (5), απλώς απαντες οί θεοί

> ξείνοισιν ξοικότες άλλοδαποῖσι, παντοῖοι (6) τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας (7).

[3] Θεῶν οὖν μιμουμένων, τίνα τρόπον ἀνθρώποις ἔγκλημα γίνεται μίμησις; [4] "Εχει μέν οὖν ἀρκοῦσαν ὁ λόγος τὴν ἐξ οὖρανοῦ μαρτιρίαν επεί δε τα πασιν δρώμενα μείζονα πίστιν έχει των άφανων, καλον αν είη τοις είρημένοις έτέραν απόδειξιν ανθρωπείαν προσθείναι (8). [5] Όρᾶτε τοίνυν ώσαι τέχναι τὸ πλήθος έργον ποιουνται την μίμησιν : φητορική, ποίησις, ή τον χαλκόν έξ ύδατος έμψυχόν πως δοκείν είναι μηχανωμένη (9), δρχησταί, πλάσται,

 § III.] 1. ξογφ Ms.: ἐγὼ Tournier.
 Δηϊφόβφ (Αθηναίη) εἰχυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν. Iliade XXII, 227.

Cf. ibid., 595.

6. παντοίσι Με.

8. προθείναι Με.

<sup>2.</sup> Cf. § XV, 9, τῷ καταλόγφ τῶν γνωρισμάτων κτλ.: Tyrannicide, p. 76, 1. 2, Boisson., και καταλόγους δορυφόρων ταττομένους.

γρητ δε μιν είχυῖα ('Αφρυδίτη) παλαιγενεί προσέειπεν κιλ. Iliade, III, 386. 3.

<sup>4.</sup> Iliade, XIV, 136. 5. τῷ δ' (Εκτορι) αἰεὶ πάρα εἶς γε θεῶν, δς λοιγὸν ἀμύνει ' xal νῦν οἱ πάρα κεῖνος ᾿Αρης βροτῷ ἀνδοὶ ἐοικώς. Iliade, V, 603 - 4.

<sup>7.</sup> Odyssée, XVII, 425 + 6, και τε θεοί ξείνοισιν ξοικότες α., | παντοίοι τ., έ. πόληας.

<sup>9.</sup> Quel est cet art? Pour quiconque se rappellera les joueurs de trompette automates de Héron d'Alexandrie ou ces oiseaux qu'on fait, à vo-lonté, boire ou chanter, et cela par l'effet d'un simple écoulement d'eau (voy. notamment les n° 16 et 49, 14, 15, 28, 29, 30, 43 et 44 de la tra-duction anglaise des *Pneumatiques* publiée par B. Woodcroft), il y aura

ζωγράφοι. [6] Τί ὰν μεῖζον είποι τις μίμων έγχωμιον ἢ τὸ προσηγορίαν έγειν τοιαύτην έφ' ην σπεύδουσιν απαντες: [7] Ισμεν δέ που (10) καὶ τὴν Σώφρονος ποίησιν (11) ώς ἃπασα μίμοι προσαγορεύεται καὶ τοῦτο μέν άπασι γνώριμον, έκεῖνο δὲ τὰς τῶν πολλών διέλαθεν αχοάς. [8] Λέγεται (12) Πλάτωνα τον Αρίστωνος τουτωνὶ τῶν συγγραμμάτων . . . . . ώς ἐκ Σικελίας Αθήναζε ταῦτα κομίσαι, μέγα τι δώρον ολόμενον άγειν τῆ θρεψαμένη καὶ πόλιν εκ τούτων κοσμείν Πλάτωνός τε πατρίδα καὶ πάσης μητέρα σοφίας. [9] Οθτω δὲ λόγος ἐκεῖνον ταῦτα θαυμάσαι, ὡς οὐ μόνον ημέραν (την) όλην αὐτοῖς (13) όμιλεῖν, ἀλλὰ καὶ τῆς νυκτὸς ύποβάλλειν αύτοῦ κατόπιν τῆ στρωμνῆ τὸ βιβλίον (14), ὅπως, οίμαι, γένοιτο πρόγειρον εί πού τις έννοια παραπέσοι νύκτωρ αὐτῷ δεομένη τοῦ ποιητοῦ. [10] Οὖτος τοίνυν ὁ Πλάτωνα λα-

quelque présomption que Chorikios avait ici en vue la fabrication des automates.

10. δήπου?

père, puis à les nommer eux-mêmes un peu plus tard: comp. au § XVIII la phrase sur Ménandre. C'est pourquoi nous pensons à supprimer Πλάτωια.

13. αὐταῖς Με.

<sup>11.</sup> L'orateur appelle les compositions de Sophron «poésies» (ποίησεν: cf. plus bas, 11, Σωφρονα μίμους ξαιγράφειν αὐτοῦ τὰ ποιηματα), et Sophron lui-même un «poëte» (τοῦ ποιητοῦ, 9), bien que cet auteur n'ait pas écrit en vers. Cf. un scoliaste de saint Grégoire de Nazianze, chez Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, p. 120, εν τούτω τῷ λόγω τὸν Συραχούσιον Σώφρονα μιμείται ούτος γάρ μόνος ποιητών δυθμοίς τισι και κώλοις εχρήσατο ποιητικής αναλογίας καταφρονήσας. (Henry Stevenson exprime l'opinion, dans la Revue des Questions historiques du 1er septembre 1876, à la page 496, que cette scolie pourrait bien être de Cosmas le Mélode.) Démétrios, περὶ ἐρμηνείας, 156, parle des «drame» de Sophron, σχεδόν τε πάσας ἐχ τῶν ὁ ραμάτων αὐιοῦ τὰς παροιμίας ἐχλέξαι ἐστιν (\*). — «Schon» Aristoteles (bei Athen. XI, p. 505. c. vgl. Poet. I, 8) sagte dass jene Mimen ungeachtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach für Dichtungen zu halten seien.» (Witzschel, à l'article Mimus de la Real-Encytungen zu halten seien.» clopadie de Pauly). Il nous semble, comme à Dobree, qu'on fait dire ici à Aristote ce qu'il n'a pas dit: voy. P. P. Dobree, Adversaria critica, t. II, p. 336 - 337, Scholefield (= t. III, p. 117, Wagner).

12. Ici, à la marge du manuscrit, σημείωσαι. — Chorikios aime à désigner d'abord les auteurs illustres dont il parle par le nom de leur

<sup>14.</sup> Cf. Diogène Laërce, III, 1, 18, δοχεῖ δὲ Πλάτων καὶ τὰ Σώφυονος του μιμογοάφου βιβλία ημελημένα πρώτος είς Αθήνας διαχομίσαι και ήθοποιήσαι πρός αυτά ά και ευρεθήναι υπό τη κειραλή αυτου: Olympiodore, Vie de Platon, III, ήνεκα ετελεύτησεν εύρεθήναι εν τη κλίνη αυτού Αριστο-φάνην και Σώφρονα: Athénée, Banquet des Sophistes, XI, p. 504 B, και ο τους μίμους δε πεποιηκώς ους άει δια χειρός έχειν Λουρίς φησι τον σοφόν Marwa: Quintilien, I, 10, 17, Sophron..., mimorum quidem scriptor, sed quem Plato adeo probavit ut suppositos capiti libros ejus, cum moreretur, habuisse credatur»; Valère Maxime, VIII, 7; Tzetzès; Suidas, etc. Schuster a discuté les sources d'où proviennent ces différents témoignages dans le Rhein. Museum, nouv. sér., t. XXIX, p. 610.

<sup>\*</sup> šotir Rev. de Phil.; šotír Spengel, Rhet. grasc., III, p. 297. H. G.

χων ἐραστὴν μιμεῖται μὲν ἄνδρας, μιμεῖται δὲ γύναια ( $^{15}$ ). Φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ μήπω γινῶσκον δρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν ( $^{16}$ ). [11] Οἴεσθ' οὖν, εἰ τὸ μίμων ἄδοξον ἢν ἐπιτήδευμα, ἢ Σώφρονα μίμους ἐπιγράφειν αὐτοῦ τὰ ποιήματα ἢ Πλάτωνα τούτων ἐπαινέτην γενέσθαι ἢ τὸν Διόνισον( $^{17}$ ), ώς φασιν, [τὸ θέατρον] ( $^{18}$ ) ἀνακεῖσθαι τούτοις αὐτοῦ τὸ τέμενος ἐπιτρέπειν( $^{19}$ );

§ IV. Αλλά βίος, φησὶ, τοῖς πλείοσιν ἀσελγὴς καὶ γέμων ἐπιορχίας, ὥστε, κὰν αὐτὸ μὴ θῶμεν φαῦλον εἶναι τοὐπιτήδευμα, τῷ βίῳ κακίζεται τῶν μετιόντων(1). [2] Τί γὰρ ὧν ἐπιτηδεύουσιν

15. C'est une supposition généralement admise, mais erronée, que la division des Mimes de Sophron en μίμοι ἀνδρεῖοι et μίμοι γυναιχεῖοι est du fait du grammairien Apollodore d'Athènes, qui vivait au second siècle avant notre ère. Cette division remonte plus haut, et probablement à Sophron lui-même ou à ses premiers éditeurs. Voy., en effet, le texte suivant de la République de Platon, l. V. p. 451 C, signalé par Richard Foerster (Rheinisches Museum, nouv. série, t. XXX [1875], p. 316: τάχα δὲ οἴπως ᾶν ὁ οθῶς ἔχοι μετὰ ἀνδοεῖον δρᾶμα (lire μετὰ τάνδρεῖον δρᾶμα?) παντελος διαπερανθὲν τὸ γυναιχεῖον αὐ περαθνειν. Schuster, dans le Rhein. Museum, t. XXIX, n. s., p. 610, croit reconnaître dans un passage du Gorgias de Platon (p. 493-494 A), l'esquisse de deux mimes de Sophron, l'un ἀνδρεῖος, l'autre γυναιχεῖος.

16. Théocrite, dans les Syracusaines (Idylle XV), avait imité un mime de Sophron probablement intitulé ταὶ θάμεναι τὰ Ἰσθμια; on le sait d'une manière générale (voyez l'Introduction, p. 36), les éléments manquant du reste pour suivre la comparaison dans le détail. Il est intéressant de pouvoir se rendre compte, grâce à l'allusion que fait ici Chorikios à l'enfant du mime sophronien, que Théocrite avait dû suivre pas à pas le modèle qu'il s'était choisi. Voy. Syracusaines, vv. 11 ≈ 14 et 40-41. — L'emploi de οὐ après μὴ, celui de γινώσχω καλεῖν dans le sens de οἰδα καλεῖν, sont l'un et l'autre à noter. Nous ne répondons point de la pureté du

texte en cet endroit.

17. Cf. § XII, 7 et la note 5. 18. ως φασι τὸ θέατρον Ms.

19. Les mimes étaient représentés au théâtre. Voy. là-dessus Grysar, Der Römische Mimus, p. 40. Cf. le titre même de ce discours, ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰχονιζόντων.

§ IV.] 1. Cf. Horace, Satires, I, 2, 55 et suiv., Ut quondam Marsaeus, amator Originis ille, || qui patrium mimae donat fundumque Laremque, || «nil fuerit mi,» inquit, «cum uxoribus unquam alienis.» || Verum est cum mimis, est cum meretricibus, unde || fama malum gravius quam res trahit. Les mauvaises mœurs des mimes sont attestées à toutes les époques: voy. p. ex. Plutarque, Sylla, 2 et 36; Antoine, 9 et 21; Cicéron, Philippiques, II, 22; 24; 25; 27; 39; ad divers., IX, 26; ad Attic., X, 10; Trebellius Pollion, Gallien, 8; les Trente Tyrans, 9; Vopiscus, Aurélien, 42 et 50; etc. Cf. encore le début de ce discours, et la note 4. Justinien (début de la Nocelle LI) s'exprime dans les termes suivants au sujet de la condition d'actrice: louen πρώην πεποιημένοι νόμον ἀπαγορεύοντα μηδενί παροησίαν είναι τὰς εξς σχητὴν κατιούσας γυναϊκας εγγυητὰς εἰσπμάττειν. ώς προσεδορεύσουσι καὶ τὴν ἀ σεβῆ πληρώσουσιν εργασίαν, μεταμέλου καιρονούν εχουσαι: et, quelques lignes plus bas, ώς οὐδέποτε παύσονται τῆς ἀ σεβοῦς ἐκείνης καὶ ἀπχήμονος ἐγγασίας.

άνθρωποι πάντας έχει τοὺς μετιόντας άμέμπτους; [3] Δοχίμαζε πάσας, εὶ βούλει, τὰς τέγνας την άνιοῦσαν άγρι τῶν ἐν οὐρανῷ ααινημένων, την ούκ είδσαν άβατον είναι την του Ποσειδώνος άργην [αὐτούς μοι σχόπει τοὺς διδασχάλους τῶν λόγων, οἶς ἡ μὲν πρόσοδος ἀπὸ τοῦ σωφρονείν, τὸ δὲ ἐνδεὲς [fol. 153] ἐχ τῶν ἐναντίων], τας βαναύσους, τας επαγγελλομένας ευφραίνειν, τας είς όνησιν εύρημένας, τὰς ώφελεία καὶ τέρψει συγκεκραμένας. [4] Τίνα τούτων δρας ανεγκλήτους απαντας έχουσαν τους αυτή κεχρημένους; [5] Καλώ τοίνυν αὐτὰς ἐνταῦθα πρὸς συμμαχίαν δεῦρό μοι ήκετε πᾶσαι καί μοι συλλάβεσθε τοῦ πρὸς τοῦτον ἀγῶνος, πολλοὺς μὲν αύτης έχαστη καταλέγουσα μαθητάς, δμολογούσα δε τούτων ενίους επιόρχους είναι καὶ νοσείν (2) ακρασίαν. [6] Τί οὐν, ω θαυμάσιε, δράσωμεν; ώρα (3) γαρ η πάσας ατίμως έκ των πόλεων έχχηρύξαι - οὐδεμία γὰρ ἄπαντας Εξει τούς φοιτητάς ἀναμαρτήτους δειχνύναι - ή μηδε των μίμων φαυλίσαι την επιτήδευσιν παρά την τῶν ἐν αὐτοῖς οὐ σωφρονούντων κακίαν. [7] Εἰ μὲν γὰρ ό της τέχνης απήτει σχοπός έπιορχείν τε και ακολασταίνειν, ήν ầν τελέως άμηχανον μιμον όφθηναί τινα τούτων άπηλλαγμένον(4)· έπει δε και πονηρίαν ένεστι φεύγειν και το πράγμα διώκειν, αὐτην αν οίμαι πρός σε την τέχνην είπειν, εί ποθεν λάβοι φωνήν: «πλείστην έγω σοι χάριν δτι των εν διαβολή με ποιούντων μίμων κατηγορεῖς. »

§ V. Ταῦτά μοι δοχῶ(1) λεγουσης ἀχούειν ἐχείνης. [2] Εἶναι μὲν γὰρ ἔνια τῶν τελουμένων (2) παιγνίων ἐν οἶς ἐπιορχία τις ἐστὶν, οὐχ ἀντιλέγω οὐ μὴν διὰ ταῦτα φαίην ἂν αὐτὸ χρῆναι τὸ πρᾶγμα κακίζειν, ἀλλὰ μὴ δεῖν ὅλως ἄγεσθαι ταῦτα. [3] Ἐπεὶ καὶ τῶν συγγραμμάτων ὅσα τοῖς κορυφαίοις εἴρηται (8) τῶν ποιητῶν ὅσα τε τοῖς ἀρίστοις εἴργασται τῶν ρητόρων ἔστιν ἃ παν-

<sup>2.</sup> Cf. § XV, 9, ξκατέρου νοσήματος ἀπηλλάχθαι (c'est-à-dire n'être ni gourmands ni ivrognes).

<sup>3.</sup> ωθα Ms. Cf. Lucien, Jugement des voyelles, § 6. p. 90, ωρα λέγειν, et les nombreux exemples de cette locution chez Lucien indiqués dans le Lexicon Lucianeum de Reitz au mot ωρα.

<sup>4.</sup> Cf. § VI, 2, παίγνιον ... πάθους άπηλλαγμένον τοιούτου: § XI, 2, πάσης αλσχύνης άπηλλαγμένα: § XIV, 2, οὐδένα δὲ ἤάδιον άμφοιν (c'est-à-dire ὀργής τε καὶ λύπης) ἀπηλλάχθαι: et ci-dessus note 2.

<sup>§</sup> V.] 1. δοχεί Μs.
2. Cf. § XIII, 6, των έπι σχηνής τελουμένων παιγνίων: § VIII, 5, τελείται μεν (θέαμα μίμων) εν βασιλείοις: Saint Jean Chrysostome, Homélie 3° sur David, t. IV, p. 770 E, Montfaucon, τελείται δράματα. — Cf. aussi ci-dessous, § XII, 4, της τον άγωνα τελούσης ήμερας: 7, θεων πανηγύρεις οι μεν άγιως τελούσιν.

<sup>3.</sup> Il paraît vraisemblable que les mots εξοριαι et εξορασται (plus bas dans la même phrase) ont pris la place l'un de l'autre. (Tournier.)

τάπασιν ἀποδοκιμάζομεν, ώς μή (4) παραδιδόναι τοῖς νέοις, αὐτων τε των κεκριμένων έστιν άπερ ούκ δρθως είρησθαί φαμεν. Οίον, ενα σοι τὸ τῆς ἐπιορχίας λύσωμεν ἔγχλημα, τίς οὐχ ἂν ὁαδίως τῶν ἐρώντων ἐπιορχήσειε

τούς (5) εν έρωτι

δρχους (ἀχούων) μη δύνειν οὖατ' ἐς άθανάτων, ετέρου (6) τε λέγοντος ποιητού

μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεῦδος ομόσσης (7); [4] 'Αλλ' οὖτε μισόλογος οὖτως οὖδεὶς ώς τούτων γ' Ένεκα τὴν τῶν λόγων ἀφανίσαι παιδείαν, οὖτε γέλωτι τοσοῦτον οὐδείς ἐστι πολέμιος ώς ξνεχα παιγνίων εὐαριθμήτων εν οίς εστιν επιορχία τὸ τῶν μίμων ἐπιτήδευμα καταλῦσαι. [5] Εἰ δέ μοι τοσοῦτον έξην δσον δνόματα βασανίζειν, οὐκ ἂν ὢκνησα λέγειν ώς οὐδ' ένεστιν όλως επιουκίας μίμησιν είναι. [6] Των μεν γάρ άλλων οσα ποιούσιν ἢ φθέγγονται μἴμοι, τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσθαι (8)· κἂν ἰατρὸν ἢ φήτορα σχηματίσηται μίμος ἢ μοιχὸν ἢ δεσπότην ἢ δοῦλον, μιμεῖται μέν ἄπαντα, γίνεται δὲ τούτων οὐδέν τὰ δὲ ψευδῆ διομνύμενος, αὐτὸ τῆς έπιορχίας ὑπομένει τὸ πάθος. [7] Οὐκ ἂν, ἀκριβεῖ λόγφ, μῖμος ἐπιορκήσειεν ὰν, εἰ μὴ τὴν προσηγορίαν ἀρνοῖτο τοῖς ἔργοις (9). [8] Αύτὸς δή μοι λόγος καὶ πρὸς τὸ μὴ χρῆναί (10) τι βλάσφημον λέγειν εἰρήσθω · οὐδὲν γὰρ ήττον καὶ τοῦτο πρᾶξίς ἐστιν, οὐ μίμησις. [9] Εὶ δέ τις ἄρα μὴ τῆς αύτοῦ τέχνης τὸν νόμον φυλάττων, μήτε (11) τοῦ λόγου τὸν ἔλεγχον αἰσχυνόμενος, ἐπιορχία

Peut-être vaudrait-il mieux μηδέ.
 Callimaque, Épigrammes, 26, 3-4. Au lieu de οὖατ', que portent avec raison les éditions de Callimaque, οὖας Ms.

<sup>6.</sup> Nous ignorons quel est ce poëte.
7. Rien de plus commun que l'expression de cette pensée dans la littérature grecque. Cf. le scoliaste de Platon, sur le Banquet, p. 183 B, Αφροδίσιος δρχος οὐχ ξμποίνιμος, ξπὶ τῶν δι'ξρωτα ὀμνυόντων πολλάχις καὶ ἐπιορκούντων μέμνηται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος λέγων ἐπ τοῦδ' ὅρχον ἔθηκεν ἀμείνονα (?) ἀνθρώποισι νοσφιδίων ἔργων περὶ (lire πέρι?) Κύπριδος:

Diogénien, III, 37, au tome Ier des Paroemiographi Graeci de Leutsch et Schneidewin, et la note des éditeurs. Tibulle a dit de même: neriuria

Schneidewin, et la note des éditeurs. Tibulle a dit de même: perjuria ridet amantum | Juppiter; Publilius Syrus, Sentences, 22 (édit. Orelli), amantis jusjurandum poenam non habet.

<sup>8.</sup> Lire: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων (masculin) ὅσα ποιοῦσιν ἡ φθέγγονται, μέμοις (ου μέμω) τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσθαι? (Tournier.)
9. «S'il ne renie (ne cesse de justifier) son nom par ses actes;» en d'autres termes: «tant qu'il ne fait autre chose que μιμεῖσθαι.»
10. πρὸς τ` [μὴ] χοῆναι? (Tournier.)
11. Il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer ici μήτε par μηδὲ:

voy. Tournier, Exercices critiques, nº 380. — L'argumentation de Chorikios est aussi obscure que subtile.

se ypisetal nai Silisgium ngetral tollisel gwrit, ê'Ew hol τοι χοροί τεταχόω 121 των μιμων. [16] Τις οίν έτι λοιπόν (18) έσται σου πόρως διαθοίλες: εἶ γας άπαξ ώς άλλθως τὸ πράγμα decren Exeginel nive two uetinotwo Elen began en tie wordt naung un (14) too ès um gerois 18, unios telegannemen orders an τοιτ' ἀσκήσας έφανη 🛂 την τοράς ύπως τών φίσει κακών οθκ έστιν οι δεν ανδρα μετελέτει αναξιίο. Γεριστίμαν, προδισίαν, μοιγειαν, αίλα θ' ίσα ταις προσταιοσαις αναστελλοσοι δικαις οι νόμοι;

ξ VI. Αιλά γαρ μοιγείαι άποί σας ού στηγωρείο έφιπάς μοι τω λόγω προβαίνειν, έτερας έντεί θεν είρων κατηγορίας λαβίν. [2] Έρεις γαρ οι ότι, ως είπειν, αιτοίς παίγηνο είναι πάθους άπιλλογμένος 1 τοιοίτοι, ώςτε τος θέστις, και μάλιστα τον έν ήμεία, των ήδονών είς αντέεττον έρωτα πίπτειν, διαφθαρέντος roi konouoù roiz opmuerouz 12. [5] Ail frina uonzelar, di

<sup>12.</sup> Cf § II. 2 role is drywny whose tot youn retenuerous.

13. We alknow set asset instituted their allowed in langue precque. Voy p. ex. Diding d'Alexandro, dans in Partologic greeque de Migne. 2 XXXIX col. 478 A. not out along it were noted retoucher regression données et et et les autres exemples signales cher Sophooles, Greek Lexikon or the Roman and Fuzant's serveds, at mot koinos.

<sup>14.</sup> out - zee, three if community European Indigenie en Tauride, 591-2. Well. It & et you be forme ute diggerte au ras Munipas oioba y .

<sup>15.</sup> noncein, sortes d'établissements d'enseignement supérieur, dont le celebre Musee d'Alexandre avant fourne le modern. V vez les textes indiques an Thesaurus-Indon à l'arune muentien, et l'inversate. Vies des Syphistes, L. 21, ? 3, 516, Chear a rouve une vie Jenuis mon montélou menomométres agricomment énégal rouve y Luigne. On s'etonne qu'il ne soit pas du tout opestion des l'artein dans le livre de J. H. Krause, Genohishte die Erziehung, als Universität und am Billiung bei den Griechen, Etruskern und homen

<sup>16.</sup> V.y. § I. 5. § XIII. 2 et § XI. 12 - 14. où fi est question de représentations données par des amateurs appartenant à la bonne société.

<sup>§</sup> VI. 1. Cf. § IV. 7. minor... routou extrangueros, et la note afférente à ce dresace.

<sup>2</sup> C. Lactance. Instit. de vere cultu. 6. 20. e quid de mimis loquar cor-» rustelarum praeferentibus disciplinam, qui docent adulteria, dum fingunt. et simulatis erudiunt ad vera? quid invenes aut virgines facianti quum nace et fieri sine pudore et speciari literiter al omnibus cernunt?» Do-> mat. ad Virg. Ara., 5, 64. on imi stills inhonestis et adulteris placent; > per filles enim discitur, quemadio dun illicita fiant aut facta noscantur. Saint Jean Chrysostome, Himeda & sur Invest, t. IV. p. 770 E. Montf., ob θεθωκάς τους αυτούς οφεραλικώς την καρής την έτι της δεχήστερας βλέπουν, Asse to alongio teasital the mayear document. On trouvers reunis chez Stryser. Der Amische Meines, p. 18 et suiv., un certain nombre de textes. derent des queurs première socios en rés J. C., qui etablissent que le thème ordinaire des poèces dites sum a erait la representation de l'adultère. Sur Lumination de ces pieces, ci. aus Toufon to-schichte der Romischen Lu-raim. & h.

βέλτιστε, θεωρεῖς, τότε καὶ δικαστήριον ὁρῷς ἀρχικὸν (8), καὶ κατηγορεί μέν ὁ τῆς ἐαλωκυίας ἀνὴρ, κρίνεται δὲ μετὰ τῆς ἐρωμένης [fol. 154] ό την μοιχείαν τολμήσας, απειλεί δὲ τιμωρίαν αμφοτέροις ὁ δικαστής (4) επεὶ δ' όλον παιδιά τις ἐστὶ τὸ χρημα, τὸ πέρας αὐτοῖς εἰς ψδήν τινα καὶ γέλωτα λήγει (5). [4] Πάντα γὰρ εἰς αναψυχήν μεμηχάνηται καὶ δαστώνην, καί μοι δοκῶ τὸν Διόνυσον(6), φιλόγελως γάρ δ θείς, την ημετέραν ελεήσαντα φύσιν ἄλλαι γὰρ ἄλλους ἀνιῶσι φροντίδες, τὸν μὲν (7) παίδων ἀποβολή, τὸν δὲ πένθος γηνέων, Ετερον θάνατος άδελφῶν, άλλον χρηστῆς γυναικός τελευτή, πολλούς ένδεια δάκνει χρημάτων, πολλούς άτιμία λυπεῖ -, δοκῶ δή(8) μοι ταῦτ' ἐκεῖνον οἰκτείραντα τῶνανθρώπων τοῖς εὐτραπέλοις τοιαύτην εμβαλείν επιτήδευσιν, όπως ταίτη παραμυθοϊντο τους άθύμως διακειμένους. όθεν αυτον ἐπήρετο μεν δ θεράπων κατά την του κωμικού μαρτυρίαν(9) εί τι λέγοι «τῶν εἰωθότων ἐφ' οἶς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι», ό δὲ «νὴ (10) τὸν Δί' ὅ τι βούλει γε » εἶπεν · οὕτως εὐχαρις ὁ θεός καὶ φιλανθρωπία προσκείμενος, ώς έκ παντός ἐπιτρέψαι γέλωτα γίνεσθαι τρόπου. [5] Πλήν ἐπειδή σχημα μοιχείας ὅλον δοκεί σοι το θέατρον είς αισχράν Ελκειν επιθυμίαν, εκείνό σε παρατηρείν άξιω ούδεις, ως έπης είπειν, έν μίμων παιγνίοις μοιχεύσας διέλαθεν, ώστε προτρέπουσι ταύτη τον θεατήν εύχοσμίας ἐπιμελεῖσθαι · ἀσκεῖ (11) γὰρ τὸ σεμνὸν ἔνθα τὸ φαῦλον

9. Aristophane, Grenouilles, début:

ΕΑΝΘΙΑΣ. Είπω τι τῶν εὶωθότων, ω δέσποτα,

 ξφ' οἰς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;
 ΛΙΟΝΥΣΟΣ. Νη τὸν Λι' ὅ τι βούλει γε κτλ.
 10. ὁ δὲ «νη) οὐδὲν ῆ Μs.
 11. ἀρέσκει? (Weil.) ἀσκεῖται? — Fragment οη' chez Boissonade, p. 296: ἄσκει τὸ σεμνὸν ἔθος τὸ φαϊλον άλισκεια. Une note avertit que l'édition de Macarios Chrysocéphale, d'où ce fragment est tiré, porte ἄσκει τὸ σεμνὸν, ἔθα, et que Villoison avait proposé de corriger ἄσκει σεμνὰ ἤθη. Dans les Addenda et Corrigenda, Boissonade, revenant sur ce passage, dit: «Non ipse meam lectionem pro certissima propono. Corrupta vox ξθα ducit ad proximum ξνθα. Sed si ξνθα scribatur, consilium erit pravum.» — Nota. «Fragmenta οη'-πβ' excerpsit Macarius Roseto apud Villoiso-

<sup>3.</sup> ἀρχικόν = τοῦ Ἰρχοντος. La plupart des gouverneurs de provinces sous Justinien, étaient désignés par le titre de ἄρχοντες. Voy. là-dessus l'intro-

duction de l'Éloge d'Aratios, p. 8, et la note 3.
4. Comp. la scène retracée au § VII, 8 - 10.
5. Cf. saint Jean Chrysostome, Homélie 6° sur saint Matthieu, t. VII, p. 101 A, Montf., γέλως πολύς. μοιχείας τολμωμένης τοσαύτης, και κραυγή και κρότοι. C'était une loi du genre que la pièce finît gaiement.
6. Cf. § XII, note 5, concernant la mythologie de notre orateur.

<sup>7.</sup> τῷ μὲν Ms., et de même ensuite τῷ δὲ.
8. δὲ Ms. — Notez la construction δοκῶ μοι τὸν Λιόνυσον pour δοκεῖ μοι ὁ Διόνυσος.

ELLEGATURE II THOMAS INSTACT METERS COMMERCIAL STORE RESCRIPTION это функция в таприян п. опаста поющинать вы Ахов, ф Frances existing course rates according on their an according mer rig riiz nagariemi, cong. T. Lin. ing kinnen, kedemira Franculum, m vin mingin er vin fraction neutrific be nequel-भक्त कार्य कार्याच्याता का क्रांताह <sup>338</sup> जिल्ला बात कार्यका बात हैंहें केलालेक F recommend out the transferred transference in a letter idea ў ў вестрыня . В Ганта ніна мнерац вострыми (В) destentos una vang mange von Engana W an amende nore youor normen à sai imprasan sun Anton chiance ser Kertouri-Groces in garma sic Emering a humiland and Templemen in Hing adelaty zen end phatten etterman ng educter værg. [6] Oldinous entrenant to unite ma the mitter (alternit) and (18) nai natio ėjepovei. [12] Aigungo par sobe nasakilleir švenir Olog Eteor, under en erroum te me lego ectatig axoquiag Extelocatora 19. [11] Kantina um espa racta de mingong. [12] Eler : roi; Ourgot de undong not reguer. (er oly retolurται μοιχεία θεών, "Αφις την Ηταιστός μιαίνων είνην και ταϊς έκείνου μηχαναίς έμπεσων [13] Ειτα μειφανία μέν απαγγέλλειν(21) έκεινα παραστεί Σομέν τοι τοσαύτιν ποιούμεθα τοίτου σπουδήν ώς τον αμείρεντα τους κατά τον ποσειδών † σωφρονίζειν πληγαίς (≥), ανδράσι δε και παιδίοις και πρεσβύταις και

12. θεασόμενος?

14. ή γη διααστρέφειν (sic) Ms. - Cf. § VII, 3, ετ την θέαν ήθος φετο

διαφθείψειν.

16. Peut-être την Έλενης, et plus bas την Κλιταιμνήστρας, την Πασιφάης.
17. Il doit falloir suppléer quelque chose comme 
Τηρεύς τῆς αὐτοῦ γυνακὸς ου 
Τῆς τὸίας συνοίχου Τηρεύς.

18. καὶ τῶν αὐτῶν ἄσμα (ce dernier mot a été biffé) || ἄμα, et, à la marge, αὐτοῦ τέκνων (le tout de première main, à ce qu'il semble) Ms.

19. ελλελοιπότα?

ξαπεσών Ms.: ξμπεσών Weil.
 Cf. ci-dessus, 8, et la note 15.

num Diatriba, p. 67, ἐχ τοῦ ἰοροι πρώτοι τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσω (sic) τὸν βίον εἰχονιζόντων, ἢ τοῦ ἐπερ τῶν μίμων.» (Boissonade, note 8 de la page 296.)

<sup>13.</sup> L'habitude de quitter sa place avant la fin du spectacle remonte, comme on voit, à l'antiquité.

<sup>15.</sup> Cf. 13, μειφάχια μεν ἀπαγγελλειν εχείνα παφασχευάζομεν: 16, ἀπαγγελία δε μετφον εχουσα και φυθμον βεβαίαν εντίθησι μνήμην: § X, 13, τους παίδας οι φύσαντες... δράματα κωμικα παφασχευάζουσιν ἀπαγγελλειν: § XV, 8, ηδύ δε της σκηνης εξιόντας ἀπαγγελλειν τους εωφακότας τοις οὐ τεθεαμένος.

<sup>22.</sup> Lire: ως τον αιιελούντα (κάληθινωτά?)ταις, ναλ μὰ τὸν Ποσειδώ, σωφρονίζειν πληγαίς? (Tournier.)

νέοις μίμους θεωμένοις (23) μεμψόμεθα; [14] Καὶ μὴν ἡ τοῖς τοιούτοις συγγράμμασιν δμιλούσα νεότης αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἐστὶ τὸ σφαλερώτατον καὶ μάλιστα πρὸς ἐπιθυμίαν εὐάγωγον : άλλ' ίσμεν δτι παίγνια ταῦτα. [15] Άλλ' ἀκοῆς δφθαλμοὶ δρῶσί τι πλέον (24); [16] 'Αλλά τὰ μεν θεωρήσαντες μόνον ἀπέρχονται καί τις μιχρον (25) ύστερον γίνεται λήθη · απαγγελία (26) δε μέτρον έχουσα καὶ δυθμον βεβαίαν εντίθησι μνήμην. [17] Οὔκουν ἀνάγκη πάσαν διαγράψαι ποιητικήν, εί τοῖς τῶν ἐντυγχανόντων λυμαίνεται τρόποις; [18] 'Αλλά μη ραδίως ούτως έξολισθαίνειν ήγοῦ σώφρονα φύσιν, ώς ύπὸ μίμων ἢ δραμάτων ἢ μύθων ἐπὶ πορνείαν αὐτομολεῖν. [19] Σάτυρον δη (27), οἶμαι, τὸν κωμικὸν ἀκούεις ύποκριτήν, τους δε κωμικούς ύποκριτάς (28) ούκ αν αμάρτοις μίμους καλών 'Αττικούς. [20] 'Επεί ουν (29) είλεν 'Όλυνθον Φίλιππος, ξορτήν ήγεν Όλύμπια, καὶ πάντας μέν τοὺς τεγνίτας είστία, στεφάνοις δε τους νενικηκότας ετίμα. [21] Ήχεν ουτος ό Σάτυρος, και ην των έστιωμένων, εί δε των νενικηκότων, οὐ τοῦτό με Δημοσθένης ἐδίδαξε (80). [22] Φιλίππου δὲ (81) πυθομένου τί δη, των άλλων αιτούντων ο τι [fol. 155] βούλοι 9' Εκαστος, μόνος οὐδὲν ἐπαγγέλλεται, «οὐ μιχροψυχίαν, ἔφη, σοῦ τινα καταγνούς - ή γάρ σοι τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι βασιλεϊ (32) καὶ Όλυμπίων αγώνι — δέδοικα μέντοι μη διαμάρτω.» [23] 'Ηρέθισε ταῦτ' εἰπών τὴν ἐκείνου φιλοτιμίαν, ώστ' οὐδ' απώχνησεν, ότου αν αιτήση τυχείν, ύποσχέσθαι διδόναι · δ δε δωρεάν ήτησε ζημίαν αύτῷ προξενοῦσαν. [24] Τῆς γὰρ Απολλοφάνους φιλίας οὐδὲ τεθνεῶτος ἐπελανθάνετο, τὰς ἐκείνου δὲ θυγατέρας - καὶ γὰρ ἔτυγε ταύτας αἰγμαλώτους Φίλιππος ἔχων -

<sup>23.</sup> θεωμένους Με.

<sup>24.</sup> A la marge, σημείωσαι. — Cf. Hérodote, I, 8, ώτα γαο τυγχάνει ανθρώποισι εόντα απιστότερα όφθαλμών: et Horace, Art Poélique, 180-181, \*Segnius irritant animos demissa per aurem || quam quae sunt oculis sub•jecta fidelibus et quae || ipse sibi tradit spectator. •

25. καί τι σμικρὸν Ms. — Peut-être faut-il écrire καὐθις μικρὸν.

<sup>26.</sup> Cf. ci-dessus, 8, et la note 15.

<sup>27.</sup> đè Ms.

<sup>28.</sup> ὑποκριτάς] ποιητάς Ms.

<sup>29.</sup> Cf. Démosthène, Ambassade, §§ 192 et suiv., p. 401-402, ἐπειδή γὰρ είλεν Ολυνθον Φίλιππος, Ὀλύμπι' ἐποίει κτλ.

<sup>30.</sup> En effet, Démosthène dit seulement, l. c., έστιῶν δ' αὐτοὺς (c.-à-d. πάντας τους τεχνίτας) και στεφανών τους νενικηκότας ήρετο Σάτυρον τουτονί, τὸν χωμιχὸν ὑποχριτήν χτλ.

<sup>31.</sup>  $\delta \dot{\eta}$  Ms.  $(\delta \dot{\eta}$  provient de  $t \ell \delta \dot{\eta}$ , ci-après).

<sup>32.</sup> ή γάρ σοι τῶν δ. π. π. ε. βασί Ms. Faudrait-il ή γάρ σου τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά έστι βασιλεί? Il est vrai que la faute ne se comprendrait guère ainsi. Il serait peut-être plus satisfaisant d'écrire σοι γὰρ ή τών δ. π. π. έ., βασιλεύ, και Όλυμπίων αγώνι.

ηξίου λαβείν, επαγγειλάμενος, εὶ λάβοι, προίκα προσθείς εκδιδόναι ήδη γαρ ανδρός ήσαν ωραΐαι. [25] Έκρότησε μέν τὸ συμπόσιον άπαν επλήρωσε δε την υπόσχεσιν Φίλιππος, συναλγήσας μέν ταϊς κόραις, θαυμάσας δὲ Σάτυρον, ἐπαρθεὶς δὲ τῷ κρότω. [26] Ούτως ένι χωμικόν (38) είναι την τέχνην, έγχρατη δε την γνώμην. [27] Αλλά γὰρ Σάτυρος ὁ τῆς κωμωδίας οὖτος ὑποκριτής τῶν Σοφοκλέους ανέμνησε με σατύρων, οθς εκείνος είσηγαγεν οθτω προς ασέλγειαν μεμηνότας, ώσθ' δ γ' Αριστείδης, οθς (84) λοιδορεί φιλοσόφους καὶ πλείστη φησὶν ἀκολασία συζην, τοῖς Σοφοκλέους απεικάζει σατύροις (35). [28] 'Αλλ' όμως ούδεις ήτιασατο Σοφοκλέα τους θεατάς άκρατείς καταστήσαι.

§ VII. Ώς τοίνυν οὐ μόνον άβλαβης τοῖς θεωμένοις ή τῶν μίμων εστίν επιτήδευσις, άλλ' ουδε βλάβης υπόνοιαν έχει παρά τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἡ πεῖρά σοι λέγει. [2] Παννυχίζει μὲν γὰρ πολλάχις ή πόλις : ἀνέωκται δὲ, παρόντων ἀνδρών, γυναιξὶ καὶ παρθένοις (1) τὸ θέατρον (2), οὐ μόνον ταῖς εἰς ὄχλον τελούσαις, άλλὰ καὶ ταῖς ἐν μέσω τεταγμέναις τῆς τύχης, καὶ ναὶ μὰ  $\Delta$ ία(3)

<sup>33.</sup> χωμιχόν (μέν) είναι?

<sup>34.</sup> ous] où Ms. 35. εΕλ ένης γάμος (Σατυρικός). Aristides, vol. II, p. 307 (cujus verba repetivit Photius Bibl., p. 438, 6), αὐτην μέν γάρ ξάν ίδωσι την Ελένην, Ελένην λέγω; θεράπαιναν μέν οὖν οποίαν ἐποίησε Μένανδρος την Φρυγίαν, τῷ ὄντι παιδιάν ἀποφαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ Σοφοκλέους. Satyri igitur hujus dramatis, ut monet Nauckius, quum Helenam conspexerunt, turpi libidine inflammantur.» (G. Dindorf, Poet. scenic. graec., ed. V, Σοφοκλ. ἀποσπάσμ., p. 130.)

<sup>§</sup> VII.] 1. Sur la présence des jeunes filles et des femmes à ces représentations, cf. Tertullien, De spectaculis, § 21, édit. Klussmann (1877), «ut et qui filiae virginis ab omni spurco verbo aures tuetur, ipse eam in theatrum ad illas voces gesticulationesque deducat : etc.: et Lactance cité dans la note 2 du § VI. De même Plutarque, Problèmes symposiaques, VII, 4, 4, p. 712 E, (il vient de dire qu'on divisait les mimes en υποθέσεις et en παίγνια: voy. ci-dessous § VIII, note 11), τὰ δὲ παίγνια, πολλῆς γέμοντα βωμολοχίας καὶ σπερμολοχίας, οὐθὲ τοῖς τὰ ὑποθήματα κομίζουσι παιδαρίοις — ἄ γε θἡ (lire ἀν au lieu de δὴ?) δεσποτών ἡ σωφρονούντων — θεάσασθαι προσήχει οί δὲ πολλοί και γυναικών συγκατακειμένων και παίδων ανήβων ξπιδείχνυνται μιμήματα πραγμάτων και λόγων α πάσης μέθης ταραχωδέστε-ρον τὰς ψυχὰς διατίθησιν.

<sup>2.</sup> Remarquez que ces représentations avaient lieu après le coucher du soleil. Cf. § XIII, 2, τὴν ἔναγχος θέαν... ἐν πανηγύρει δημοτελεῖ νύπτωρ ἀχθεῖσαν. On pourra comparer, dans l'Éloge de Marcien, I, p. 100 et suiv., Boissonade, la description d'une fête où il est question de bals de nuit avec illuminations. Cf. Hérodien, V, 6, 6, πανηγύρεις τε παντοδαπάς συνεπρότει, επποδρόμους τε κατασκευάσας και θέατρα διά τε ήνιοχείας και πάντων θεαμάτων και άκουσμάτων πλείστων εύωχούμενον τον δημον και παννυχίζοντα εὐφραίνειν ὥετο. 3. Cf. § XII, 7, note 5.

πολλαῖς εὐγενείας (4) τε καὶ πλούτου φερούσαις τὰ πρῶτα κοὕτε κόρην πατήρ ούτε σύνοικον ανήρ αποτρέπει. [3] Τίς δ' ούκ αν διεχώλυεν, εὶ τὴν θέαν ήθης ψετο διαφθείρειν (5); [4] Εὶ δὲ μέμφη τους άνδρας δσοι προϊέναι και θεωρείν ταις αυτών ενδιδόασι γυναιξίν, υπολαμβάνων, εί την οικίαν αυταίς δεσμωτήριον καταστήσεις, μεγίστην είναι φορυράν σωφορσύνης, τραγικήν ἄκουε δῆσιν έναντία σοι λένουσαν (6)

> τὸ μὲν μέγιστον οὖποτ' ἄνδρα χρὴ σοφὸν λίαν φυλάσσειν άλοχον έν μυχοῖς δόμων: έρα γαρ δψις της θύραθεν ήδονης,  $\dot{\epsilon} \varrho \tilde{q} \delta'$  ἀκούειν ών φυλάττεται κλύειν (7), έν δ' αφθόνοισι τοῖσδ' αναστρωφωμένη (8) βλέπουσά τ' είς πᾶν (9) καὶ παροῦσα (10) πανταχοῦ, την όψιν εμπλήσασ' απήλλακται κακών.

[5] Άχούεις ἀνδρὸς μισογύνου καὶ σώφρονος οἶα τοὺς γήμαντας νουθετεί. [6] 'Αλλά μην (11) αὐτων ἂν ἴδοις των μίμων τινάς έλευθέρως οθτω διαχειμένους ώστε, των αστειστέρων ές τας ολχίας πυχνῶς εἰσιόντες ἐπὶ παϊδας καὶ γυναῖκας καὶ τὰ τιμιώτατα, οιδεν άτοπον ουδαμού πράξαντες ώφθησαν. [7] Όπερ ουν άσχῶν τις ἐπιμελῶς οὐ βλάπτεται τὴν ψυχὴν, τοῦτο πῶς ἄν τις βλάπτοιτο θεωρών; [8] Οίμαι τοίνυν κάκεῖνο πρός οὐ μιχράν τείνειν μίμων συνηγορίαν, ότι γυναϊκας οι πλείους άγονται καὶ παιδοποιοῦνται κατὰ τοὺς νόμους, κοὐκ ἀνέγκλητον οὐδενὶ μίμου γυναϊκα μοιχεύειν, κὰν άλῷ τις τοῦτο πεποιηκώς, ζδώσει δίκην οὐκ) ελάττω της επὶ τοῖς ἄλλοις μοιχοῖς ώρισμένης, οὐδὲ λέξει πρὸς τοὺς δικάζειν λαχόντας: «ἄνδρες δικασταὶ, οὖτός με ταυτα πράττειν εδίδαξεν ούτος την ιδίαν επαίδευσε σύνοικον μηδέν οἴεσθαι χαλεπον είναι μοιχείαν.» [9] Ούχ οὕτως ἀπολογήσεται· λέγοντος γάρ ἀχούσεται τοῦ κατηγόρου· «'Ανθρωπε, οὐδὲ τὸν ἐπὶ σκηνῆς τὴν δοκοῦσαν μοιχεύοντά μου γυναῖκα περιορῶ,

<sup>4.</sup> εὐγενείαις Ms. — Dans la phrase suivante, διεκώλυσεν Ms.
5. Cf. § VI, 7, σκιαγραφίαν δὲ μοιχείας ήθος ἡγῆ διαστρέφειν.
6. Les vers qui sont cités ici par l'orateur se lisent — à la réserve du quatrième — chez Stobée, Florilège, LXXIV, 27 (274, édit. Meineke), où ils font partie d'un morceau de dix-huit vers attribués à Ménandre. (Voy., à ce sujet, l'Introduction qui précède ce discours, pages 36 et 37.)

<sup>7.</sup> Ce vers n'est pas donné par les manuscrits de Stobée. — xluqu Ms.

<sup>8.</sup> αναστρεφομένη Με.: αναστρωφωμένη (αναστρεφομένη Α. Β. αναστροφωμένη Voss. Trinc.) Stobée.

<sup>9.</sup> εἰς ἄπαν Ms.: εἰς πᾶν Stobée. 10. παθοῦσα Ms.: παροῦσα Stobée.

<sup>11.</sup> μην] μέν Ms. - Ligne suiv., peut-être faut-il corriger ελευθερίως.

άγανακτῶ δὲ καὶ δεινά φημι πεπονθέναι καὶ "κάλει παῖδα" καὶ "μάχαιράν τις φερέτω". [10] Πρώσεισιν οἰκέτης ἔχων τὸ προσταχθέν ( $^{12}$ ): εἶτα βουλήν τινα δοὶς ἐμαυτῷ καὶ δεινὸν ἡγησάμενος αὐτοχειρία τὴν τιμωρίαν λαβεῖν, ἀμφοτέρους εἰς δικαστήριον ἄγω ( $^{13}$ ).»

§ VIII. Πόθεν οἶν τὸ πρᾶγμα κακῶς δίκαιον λέγειν; ὡς, εἰ πρὸς εὐκοσμίαν ἐπίβουλον ἦν, οὐ πάροδον εἰχεν ἐν Λακεδαίμονι(¹) — φασὶ δὲ (²) τοὺς ἄνδρας μηδὲν ἄσχημον πράττειν ἐπιμελεῖσθαι καὶ τρόπων κοσμιότητι καλλωπίζεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ περὶ τοὺς ἀγῶνας ἀνδρία —, οὐ πόλει βασιλευούσῃ (³) περισπούδαστον ἦν. [2] Ἐκείνη γὰρ ὅσους τῶν μίμων αὐτῷ διαπρέπειν ἡ φήμη κηρύττει, κὰν πόρρω που τύχωσιν ὅντες, πρὸς ἑαυτὴν ἐφέλκεται καὶ καλεῖ καὶ δεῖγμα σαφὲς ἡ τῶν ἀδελφῶν ξυνωρὶς (⁴) [fol. 156] πατρίδα καὶ τροφὸν κτησαμένων τὴν πόλιν (⁵), οὐ πάλαι πέρας τοῦ βίου λαχόντων. [3] Καὶ σεμνύνεται μὲν ἡ πέμψασα πόλις,

<sup>12.</sup> Démosthène, Ambassade, § 197. p. 402, à la fin, ὕροιν τὸ πρᾶγα' ἔφασαν ούτοσι και ὁ Φρύνων και οὐκ ἀνεκτὸν εἶναι ...., και «κάλει παῖδα» και «ἰμᾶντά τις φερέτω». Ἡκεν οἰκέτης ἔχων ὑιτῆσα.

<sup>13.</sup> Les dénoûments tragiques n'étaient pas de mise dans ce genre de pièces. Cf. § VI, 3, et la note 5.

<sup>§</sup> VIII.] 1. Athénée, Banquet des Sophistes, XIV, p. 621 D-E, παρά δὲ Δακεδαιμονίοις κωμικής παιδιάς ην τις τρόπος παλαιός, ως ψησι Σωσίβιος, οὐκ ἄγαν σπουδαίος, ἄτε δη κάν τούτοις τὸ Διτόν τής Σπάστης μεταδιωκούσης. Έμιμεῖτο γάο τις ἐν εὐτελεῖ τῆ (lire τω ου τινι?) λέξει κλέπτοντάς τινας οπώραν, ῆ ξενικόν ἰατρόν κτλ.... Ἐκαλοῦντο δ' οἱ μετιόντες τὴν τοιαίτην παιδιάν παρά τοῖς Δάκωσι δικηλισταὶ ως ἄν τις σκευοποιούς εἴηη καὶ μιμητάς.

<sup>2.</sup> de] corrigez pao.

<sup>3.</sup> Par les mots πόλει βασιλευούση l'orateur veut sans doute désigner Constantinople. Un statère d'or de Chersonèse Taurique, frappé en l'an 75 de notre ère, et publié, pour la première fois exactement, par A. de Sallet dans la Zeitschrift für Numismatik, t. IV, 3° liv., p. 273 sv., porte, au lieu de l'épithète £\_1EYOLP\_1C (se rapportant à la ville) qu'on trouve ordinairement sur les monnaies de Chersonèse, la légende, unique jusqu'à ce jour, B\_1Cl\_1E(Y)OYCHC ETOY(C) PO (ces derniers mots, tiots os 'signifient l'année 109 de l'ère propre à cette ville), à propos de laquelle de Sallet fait l'observation suivante: «Ein Stadtbeiname βασιλείουσα ist nach allem, was ich von Fachmännern erfahren konnte, unerhört.» Cf. L. Dindorf au Thesaurus-Didot, t. II, col. 169: «'Η βασιλείουσα πόλις, de Roma Athen., 3, p. 98 c, ab Schweigh, indicatus, Malalas, p. 254, 4, idemque de Cpoli p. 323, 8; 353, 11. Et omisso πόλις Leo Diac., p. 110, 20.» Hase, Notae in Leon. Diac., sur p. 15, 3: «τῆς βασιλειούσης ἐπίσχοπος, episcopus reginae urbium, hoc est Constantinopoleos.» 4. Cf. Eloge d'Aratios, § I, 2, et la note. — Nous ne savons quels sont les deux acteurs de qui il est question ici.

<sup>5.</sup> την πόλιν, c'est-à-dire probablement Gaza, où le discours doit avoir été prononcé.

ήδεται δ' ή τυχοῦσα τοῦ δώρου, ή μεν ώς οὐ βραχύ τι κερδάνασα, ή δ' ώς ου μικρόν τι δωρησαμένη. [4] Εἰκότως οὐδὲ βασιλεὺς γὰρ ἀποδοκιμάζει τὴν θέαν, ὰλλὰ παρὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ἀκμὴν, έν ή 'Ρωμαΐοι την πάτριον άγουσιν έορτην, ένιαυτοῦ τοῦ μέν πεπαυμένου, τοῦ δ' ἀρχομένου (6), ἡνίκα νόμος αὐτῷ τοῖς ἐν τέλει συνεστιασθαι (7), ήδίω την εύωχίαν ήγειται θεάματι γίνεσθαι (8) μίμων. [5] Τοιγαροῦν τελεῖται μεν εν βασιλείοις, πάρεστι δὲ τὸ βασιλικόν άπαν συνέδριον, προκαθημένου τοῦ τὰ σκηπτρα λαχόντης (θ) · ην μίαν δε μήνον ή δευτέραν ή τρίτην εωρακότες ήμέραν έμπίπλανται, κάν διπλασιάσης τον άριθμον, άλλης έτι μιᾶς προσδεήσει. [6] Μισθον δε της θυμηδίας αυτοίς βασιλεύς νέμει φιλοτιμίας έχείνω πρεπούσας (10). [7] Καίτοι Φιλίππου, φησί, κατηγόρησε Δημοσθένης δτι μίμους γελοίων άγαπα και περι αυτον έχει (11). [8] Eπειδή παρά (12) τὰ σπουδαῖα (18) τοῖς γελοίοις έγρη-

Bruma novi prima est veterisque novissima solis: Principium capiunt Phoebus et annus idem.

Sur les divertissements, souvent accompagnés de scandale, donnés par les empereurs d'Orient à propos de cette fête, cf. Concile de l'an 706 dit empereurs d'Orient à propos de cette fête, cf. Concile de l'an 706 dit Concilium Trullanum, canon 62 (Hardouin, Acta concil., t. III, col. 1684); Etienne le diacre (IX° siècle) dans la Patrologie Grecque-Latine de Migne, t. C, col. 1169 B; Théophane continué, pp. 456 et suivante. Le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional de Madrid contient, entre autres pièces inédites de Chorikios, εἰς τὰ τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ βρουμάλια (voy. le catalogue d'Iriarte, à la p. 399). Cf. dans Bergk, Poetae Lyrici Graeci, p. 1097, éd. III, εἰς τὰ βρουμάλια ἀπολούθου (Weil a corrigé Κολούθου) τοῦ γραμματιποῦ: et ibid., p. 1079, la mention d'Aréthas, εἰς τὰ τοῦ Λέοντος τοῦ βασιλέως βρουμάλια τοῦ Καίσαρος Βάρδα.
8. γενέσθαι Ms. — Sur τελείται (même ligne), cf. § V, 2, et la note 2. 9. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, ἕνεκά γε τοῦ τὰ σπήπτρα λαγόντος.

9. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, ενεκά γε του τὰ σκηπτοα λαχόντος.

10. Tandis que Chorikios vante ici la libéralité de l'empereur envers les mimes et nous représente leur art comme jouissant de la plus grande faveur dans la capitale et à la cour, Procope dit expressément que Jus-tinien, par esprit d'économie, laissa tomber le théâtre dans la plus complète décadence. Histoire secrète, 26, τά τε γὰο θέατρα..... ἐκ τοῦ ἐπιπλείστον ἄπαντα ἤργει· ου δή οἱ τὴν γυναϊκα τετέχθαι τε καὶ τετράφθαι καὶ πεπαιδεῦσθαι ξυνέβαινεν ὑστερον δὲ ταῦτα δὴ ἀργεῖν ἐν Βυζαντίῳ ἐκέλευσε τὰ θεάματα, τοῦ μὴ τὰ εἰωθότα χορηγεῖν τὸ δημόσιον πολλοῖς τε καὶ σχεδόν τι ἀναφίθμοις οὐσιν οἰς ἐνθένδε ὁ βίος. Il paraît donc nécessaire d'admettre que le présent discours a été prononcé, soit avant l'avénement de Justinien

αι trône, soit pendant les premières années de son règne.

11. Démosthène, 2° Olynthienne, § 19, p. 23, μίμους γελοίων και ποιητάς αισχοῶν ἀσμάτων..., τούτους ἀγαπὰ και περί αὐτὸν ἔχει. Cf. Zosime, 4, 33, μίμοι τε γὰρ γελοίων και οι κακῶς ἀπολούμενοι ὀρχησται και πᾶν ὅ τι πρὸς αἰσχρότητα καὶ την ἄτοπον ταύτην και εκμελη συντελεί μουσικην ήσκήθη τε επί τούτου (sous Théodose) κτλ.: Plutarque, Problèmes symposiaques, VII,

<sup>6.</sup> Cf. Odyssée, XIV, 162, τοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς, τοῦ δ' Ισταμένοιο.
7. Chorikios fait allusion à la fête des Brumalia, dont la Chronique pascale (p. 211 - 213, édit. L. Dindorf) fait remonter l'institution à Romulus. Cf. Ovide, Fastes, 163-164:

το, πολλών αὐτῷ πολέμων συνεστηχότων. [9] Ότι γάρ τις χαὶ γελοίων έστὶ καιρός, αὐτοῦ μοι τοῦ Δημοσθένους μάρτυς ὁ παιδευτής (14), τὸν Ἱππονίχου παῖδα (15) γελοίων ἀχροᾶσθαι προτρέπων, εἰ (16) μὴ καιρὸς ἢ σπουδαίων (17). [10] Ἐτι τοίνυν οὐ θεωρούντα μέμφεται Φίλιππον, άλλ' ότι, φησίν, άγαπ ξ καί περί αύτον έχει. [11] Οὔκουν τὴν θέαν άπλῶς, τὸ δὲ τούτοις αξεί συνδιατρίβειν έν μέρει ποιείται κατηγορίας δεί γαρ ούτε στέργειν τοσούτον όσον καὶ συνοικείν, ούτε τοσούτον μισείν δσον καὶ τὴν θέαν ἐκκλίνειν τὸ μὲν γὰρ δάθυμον, τὸ δὲ σκυθρωπόν. [12] Εἰ δέ με χρή (18) κατόπιν τῆς άληθείας τάξαι τὸν φήτορα καὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον αἰδοῦς περὶ πλείονος ταύτην ποιήσασθαι, φαίην αν ώς τα μεν άθυμουντα τον δημον παραμυθούμενος, τὰ δὲ τὸν Μακεδόνα μισῶν, ἐλοιδόρει τους έχείνω συνόντας έπει, κατά γε κρίσιν δρθήν, Φίλιππός μοι χοσμεί την υπόθεσιν, δν αυτός είς έλεγχόν μοι προφέρεις. [13] Ο γὰρ ἀνὴρ, εἰ μὲν ὕπτιος ἦν τις καὶ πάντα τὸν βίον ἀργία καὶ τρυφή δεδωκώς καὶ βραχύ φροντίζων εθκλείας, ήν απόδειξις έναργής του μεστόν αίσχύνης είναι πράγμα τούς μίμους οίος (19) γὰο πέφυκεν ξκαστος, τοιούτοις χαίρει συνών. [14] Ἐπεὶ δὲ τὴν δόξαν (20) ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς ἥρητο, κατὰ τὴν αὐτοῦ δυσμενούς μαρτυρίαν, καὶ πᾶν ὅπερ ήθελε μέρος ή τύγη τοῦ

<sup>4, 3</sup> et 4, p. 712 E, οὐχοῦν... μιμοί τινές είσιν, ών τοὺς μεν ὑποθέσεις, τοὺς δὲ παίγνια καλοῦσι. Ulpien, sur le passage de Démosthène cité dans cette note, μίμοι γελοίων: ἀναγχαϊον τὸ τῆς προσθήχης οὐχ ἄπασα γὰο μίμησις γελοία τυγχάνει, ἀλλ' ἔστι καλ σπουθαία. Ἡ γὰο τραγφόία μίμησίς ἔστιν ήθων και παθών βασιλικών, και ή κωμφδία μίμησις, και οι μίμοι Σώφρονος σπουθαΐοι. L'expression μίμοι γελοίων se retrouve encore dans un passage de saint Grégoire de Nazianze cité à la note 3 du § XIX.

<sup>12.</sup>  $\pi$  Ms. =  $\pi\alpha\rho\alpha$ ?

<sup>13.</sup> Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 3, et les notes afférentes au passage: voy. ci-dessous la note 17.

<sup>14.</sup> On voit que Chorikios était de ceux qui admettaient que Démosthène avait reçu directement les leçons d'Isocrate.

<sup>15.</sup> Le fils d'Hipponique, c'est Démonique (voy. la note 17).

<sup>17.</sup> Isocrate, Démonique, § 31, p. 8 E, Estienne, μηδέ παυά τὰ γελοία σπουδάζων, μηδέ παρά τα σπουδαΐα τοις γελοίοις χαίρων το γαρ ακαιρον πανταχοῦ λυπηρόν.

<sup>18.</sup> εὶ δὲ μέχρι Με.

<sup>19.</sup> Fragm. 03', chez Boissonade, p. 296: οίος πέφυκεν εκαστος τοιούτοις χαίρει συνών (cf. ci-dessus la note 11 du § VI, au Nota); et en note: Noti versus Euripidis in Stobaei Appendice, p. 19, et in Hermogenis Prog. » c. 4, ex Phoenice Fr. 9: δστις δ' ομιλών ήδεται κακοῖς ἀνηρ || οὐ πώποτ' » ηρώτησα, γιγνώσκων ὅτι || τοιοῦτός ἐστιν οισπερ ήδεται ξυνών. » (Ce sont les vers 7-9 du n° 809 des Euripidis fragmenta, rec. A. Nauck. Lipsiae 1869. Ils sont cités par Démosth., Ambassade, § 245, p. 417.)
20. Démosthène, 2° Olynthienne, § 15, p. 22, δόξαν αντί τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς

ἡρημένος.

σώματος ετοίμως εχείνη προείθ' ώστε τῷ λοιπῷ σεμνῶς βασιλεύειν (21), πῶς ὰν, εἴπερ ἄδηξον ήσαν οἱ μῖμοι, τούτοις ἐκεῖνος συνην ανθρωπος, ύπερ ευδοξίας ηκρωτηριασμένος είναι μαλλον ύπομείνας ήπερ όλος διάγειν ασχήμως; [15] Έξ αὐτοῦ τοίνυν Φιλίππου πάρεστιν άμφότερα γνωναι, ώς δει μέν εικλείας έραν, καὶ σωτηρίας αὐτὴν (28) Εμπροσθεν άγειν, καὶ δρέπεσθαι πόνοις καὶ κινδύνοις τὸ κτῆμα, δεῖ δὲ καὶ τῆς ἐκ τῶν μίμων ἀναπαύλης μετέχειν. [16] "Εστι γάρ, έστιν άμα τη θυμηδία ήθος (23) έντεῦθεν άναλαβείν τους συνόντας ευφραϊνον και σκωμμάτων γάριν ζηλώσαι. [17] Τοιγαρούν των Αθηναίων οι πρέσβεις, οθς ύπερ είρήνης ή πόλις απέστειλεν, οὐ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μόνον Φιλίππου δεινότητα θαυμάσαντες έπανηλθον, άλλα και της έν τοις πότοις αύτοῦ δεξιότητος (24) ἀγασθέντες, ώστε τὸν ἐν ἐκείνοις πρεσβύτατον (25) είπειν ώς τυγχάνοι μέν είς μακρον ήδη γήρας έλάσας, οὔπω δ' οὕτως ήδὺν κὰστεῖον ⟨ἄνθρωπον⟩ (26) έωρακώς εἴη. [18] Ούτω φιλοπονίας και χάριτος ὁ Μακεδών εἰς ἄκρον ἀφίκετο, καὶ οἴχοθε (27) μεν, ώς εἰχὸς, ἐπαφρόδιτος ὢν, προσλαβών δέ τι (28)χαὶ τῆ θέα τῶν μίμων. [19] "Εστιν ἄρα πρόθυμόν τ' είναι χαὶ κτήσασθαι δόξαν . . . . . . μίμων (29) κεὐφοοσύνην μη ζημιοῦσθαι (30) · ταῦτα γὰρ ἄπαντα Φιλίππω προσῆν. [20] ᾿Αλλ', εἰ δοχεῖ, Φίλιππον καὶ Μακεδονίαν ἀφέντες - ἱκανάς (31) γὰρ ἡμῖν ἐγορή-

22. D'abord αὐτῆ, changé de première main en αὐτὴν, Ms.

23. θυμηδία ήθος, hiatus atténué par la pause.

24. Eschine, Ambassade, § 47, p. 229, καὶ τῆς (Φιλίππου) ἐν τοῖς πότοις ἐπιδεξιότητος. Cf. Chorikios, Éloge d'Aratios, § XIII, 1, ἐστιῶν δ' αὐτοὺς καὶ φιλοτησίας προπίγων καλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἄπαντας δεξιότητα, et la note afférente à ce passage.

26. πρεσβύτην Ms. — Eschine, Ambassade, § 42, p. 225, Κτησιφώντος δὲ, ὅσπερ ἡν ἡμῶν πρεσβύτατος, ὑπερβολήν τιν' ἐαυτοῦ παλαιότητος καὶ πλήθους ἐτῶν εἰπόνιος, καὶ προσθέντος ὡς ἐν τοσούτω χρόνω καὶ βίω οὐ πώποθ' οὖτως ἡδὺν οὐδ' ἐπαφρόδιτον ἄνθρωπον (il parle de Philippe) ἑωρακώς εἶη.

26. L'addition de ἄνθρωπον est motivée par le texte d'Eschine cité à note précédente.

27. οίκθε Ms. Pour la forme οίκοθε, qui n'est pas signalée au Thesaurus-Didot, cf. ἐντεῦθε plus bas, § XVII, 4, et la note 6.

28. đề tò Ms.

29. δόξαν μίμων (sans trace de lacune) Ms.

30. ζημιασθαι **Ms.** 

<sup>21.</sup> Démosthène, Couronne, § 67, p. 247, πᾶν ὅ τι βουληθείη μέρος ἡ τύχη τοῦ σώματος παρελέσθαι, τοῦτο προϊέμενον ὥστε τῷ λοιπῷ μετὰ τιμῆς καὶ δόξης ζῆν. La vulgate insérait dans ce passage, entre τοῦτο et προϊέμενον, les mots ἡαδίως καὶ ἐτοίμως; certains manuscrits, ainsi qu'un reviseur ancien du Parisinus Σ, seulement ἐτοίμως. Le manuscrit dans lequel Chorikios lisait Démosthène appartenait, comme on voit, à la même classe que ces derniers.

<sup>31.</sup> ixavas d'abord, changé de première main en ixavas, Ms.

γισαν (🖹) ἀφορμάς — ίωμεν επί την Ρώμην τῷ λόγω. [21] Πέντε τοίτιν είσι ανήμαι βασιλειών (33), και μήπος είη πλειόνων άφίστη δε και μερίστη πασών ή παροίσα. [22] Φαίνεται τοίνιν αθτη μαλιστα μίμοις χρωμένη, ούχ αν εί (34) φαϊλον υπτρχε το θέαμα. [3] Τοσαίτη γάο ή Ρωμαίων σεμνότης ώστε των άμαρτημάτων δοα πάλαι μικράν έφιστατοι 🖏 δίκεν, ταθτα πικρώς οι Ρωμαίων σωφοριίζουσι νόμοι τέν γιναίχα (\*) γάρ ές' ή αν άλφ μοιχός νώιοι μέν Αττικοί χρισοφορείν είργοισι καί (37) δημοτελέσιν ieonis aaoa3aileir, Ponain de Tunioi Varatu (38). [24] Oizatr δοιο (\* uei or rir noixeier zaka oroi dixy, τοσούτφι πλείονα σωσφοσύνης τίθενται πρόνωιαν, ώστε παντί που δήλον ώς, εί rir regnisar egege kiure f rig er Bearges [fol. 157] polyeias είχων — πάλιν γάρ επί ται την έχε με σερων ο λόγος —, οξπου ar rouoderais quelifor Poucior.

§ IX. Έχεινων οιν οιδει άδιχειν ή γισαμένων το πράγμα, σύ τούτο προτρέπειν οίει τούς έρωντας 🖰 μοιχείειν. [2] Μή τοσούrov accipita miner (2) pericias zartoziotte gioteog. [3]  $^{n}H$  xai

St. Propriett Ms.

<sup>33.</sup> Quels sont les cinq empires que Choribbs a en vue? Le cinquième, comme il ressort clairement du texte- est l'Empire Romain. Les quatre autres sont-ils les quatre empires de Paniel. II. 85-40? La plupart des interprêtes comprendent de la less tran l'Empire Remain dans les quatre empires de Paniel. Mais Chorikos etait peni-ètre d'une autre opinion; et d'allieurs, il est possible qu'il ne se soit pas même demandé quels étaient des quatre empires.

<sup>\$4.</sup> Bien que cette construction puisse étauner un peu tout d'abord, il ne nous semble pas qu'il y ait là de faute.

<sup>2</sup>M. COTOTRIUM IN

Số. En regard de ceste phrase, à la marge du MS, squeimoni. - Thy na volima ky ny na oli ji w minyipomiana a idefami mipianinan, avec la variante obxoby one Pounties assistant fractions of the Rossistands, p. 297 (cf. ci-dessus la note 11 du § VI. an North — Eschine, Timarque, § 183, p. 176, à de Liber, à vie vouceteren entremme propages appalos ad seuvies περό της τών γαναινών είπαιμας. Την γαι γαναίπε έφ' ς αν αλφ μοιχός καπ έξ ποκιμόσδαι ιαθέ εξε να θηματέλ δεμά εξαινία. Εξε κοκιμόσδαι ιαθέ εξε να θηματέλ δεμά εξαινία. Εξε κονηγαίζουν ανά άπδισάς γαις ένας παδιανό (κετ.) barrê, et εξογουσι

all alum pricepts in that is appointed that ins

SS . Loges Romanae admiteram manerem morse multarunt; sed serius, nt videtur, noc ante Constantir um. Vide Broth ad Tacitum Ann. 2, 50.> (Bossonado, note 2 de la page 297.) La Nomilie CXXXIV dit seulement chap N. ere de univertenna summer rais monnes normes una et ere N. chap usire de nomeranguo du Achisodem. La femme adultice peut même, au bont de deux ans, sortet du mensatère, si seu main consent à la reprendre.)

<sup>89.</sup> Après loga le manuscret de Macaries Chrystocophale insère 'Populior: voy, en-dosens la note Sh et la note 11 du \$ VL an Nota-

IX 1. Epinorae Ms.

<sup>2</sup> for l'expression multime accume el. Pletarque ellé el-dessus, à la note 11 da & VIII.

τῶν Μενάνδοψ πεποιημένων προσώπων Μοσχίων (8) μὲν ἡμᾶς παρεσχεύασε παρθένους βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος (4) δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων (5) δὲ δυσχόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμιχρίνης (6) δὲ φιλαργύρους ὁ δεδιώς (7) μή τι τῶν ἔνδον ὁ καπνὸς οἴχοιτο φέρων; [4] ᾿Αλλ' οὐδεὶς ἂν, οἰμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν (8). [5] Καίτοι μισανθρωπία καὶ ψαλτρίας ἔρως καὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος ἔχει τιμωρίας ἐχτὸς, μοιχεία δὲ (9) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐπιτιμίοις. [6] Οὔχουν ἐχεῖνα μᾶλλον ἱχανὰ πρὸς ζῆλον ἐγείρειν, ὅσφ τὰ μὲν ψέγεται μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίκη;

Photios et Suidas, s. v. πέμπειν, Μένανδρος Ύποβολιμαίῳ ἢ 'Αγροίκῳ.
Μικρὰ Παναθήναι' ἐπειδὴ δι' ἀγορᾶς πέμποντά σε,
Μοσχίων, μήτηρ ἐώρα τῆς κόρης ἐφ' ἄρματος.

(Meineke, Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 211.) On manquait absolument d'autres renseignements sur ce personnage de Ménandre: Chorikios nous rend ici un trait important de la figure de

Moschion.

4. Tout ce que l'on savait jusqu'ici de Chérestrate est contenu dans la notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 216): «Cicer. pro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46, "ecquid tandem tibi videtur, ut ad fabulas veniamus, senex ille Caecilianus minoris facere Eutychum, filium rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus supplicit causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif., p. 337, ed. Godofr. "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato". Comparez la note précédente et le texte auquel elle se réfère. Moschion et Chérestrate se présentent en même temps au souvenir de Chorikios; c'est tout naturel: ce sont deux personnages de la même pièce.

5. Élien, Lettres Rustiques, dépeint un misanthrope, bourru et méchant quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, ainsi que le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσκολος et de la μισανθρωπία (lettres 13 - 16, de Callippide à Cnémon et de Cnémon à Callippide). Il y a lieu de croire qu'Elien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. Ménandre avait composé aussi un pièce intitulée Δύσκολος, dont il existe quelques fragments, mais le δύσκολος qui paraît en avoir été le personnage principal, était un vieillard du nom de Smicrinès (voy. la note suivante). D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés de δύσκολος. Le nom de Cnémon se trouve une fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει τι, Κνήμων; εἰπέ μου (Meineke, t. IV, p. 322, fragment 457 des Menandre fabulae incertae).

6. Smicrinès était un vieillard δύσκολος dont Ménandre avait fait le type

6. Smicrinès était un vieillard δύσκολος dont Ménaudre avait fait le type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux pièces au moins, le Λύσκολος et les Ἐπιτρέποντες (voy. Meineke, Fragm. comic. Gracc., t. IV, p. 106-107, 120-121: Jacobs, Lectiones Stobenses, p. 96-97, et, au Thesaurus-Didot, les renvois de l'article Σμικρίνης). En somme, on ne connaissait jusqu'ici, du caractère de Smicrinès, que les traits généraux. Chorikios nous rend un détail curieux, et, à ce que nous croyons, inconnu, du portreit au Ménaudre carit trait au Ménaudre avait trait au le la caractère de l'avait de caractère de la caractère

trait que Ménandre avait tracé de son Avare.

δ δὲ διὸς Ms.
 εὐφραίνων Ms.

<sup>9.</sup> μοιχείας δὲ Ms.

§ Χ. Είθε, φησί, μοιχείας αὐτοῖς μίμησις ήρχει, καὶ μη πολύ δεινοτέραν αὐτης ἐπετήδευον, πεπορνευμένον (1) ὑποκρινόμενοι. [2] Τίνα δή βλάπτειν ήγη την υπόκρισιν; αυτόν, εἰπέ μοι, τὸν κεχοημένον η τον θεώμενον οίει θηλύνειν; [3] Σύ μεν αμφοτέρους έρεις έγω δε τούτων οὐδέτερον. [4] Ου γάρ συναλλοιοῦται τοῖς ἐσθήμασιν ἡ ψυχὴ, κὰν συνάδοντά τις τῷ σχήματι Φθέγξηται ούτε γὰρ ἀνδρεῖον ή λεοντῆ τον Αριστοφάνους ἐποίει Ξανθίαν (2), οὖτε δειλον ή γυναικεία στολή τον Πηλέως καν έγω το σχημα τούτο της Αττικής (3) αποθέμενος αναλάβω στρατιώτου σκευήν ου γενήσομαί τις πολεμικός. [5] Καὶ τί με δεί πρὸς ύμᾶς έμαυτῷ παραδείγματι χρήσασθαι; [6] Παίζουσι πόλεμον ενίστε μίμοι καὶ γίνεται δὴ στρατηγὸς μέν τις τῶν Τρώων, ετερος δέ τις των Μυρμιδόνων, άμφω δε μένουσι την έμφυτον έχοντες δύναμιν, οὐ τὴν πεπλασμένην ἰσχύν. [7] Αἰσθάνομαι μὲν ἡρέμα σου κατανεύοντος · έπεὶ δὲ μήπω (4) βεβαίως ἔοικας πειθαρχείν, ακούση τι μείζον των είρημένων. [8] Εὶ μίμος εἰη πεπορνευμένος, αν την ιδίαν υποκρίνηται (5) νόσον, ου γελάν, ου θαυμάζειν κινήσει τὸ θέατρον (6) · ώστε φροντίς αὐτῷ γίνεται καὶ σπουδή πάθος διαφυγείν, ίνα γέλωτος τύχη καὶ κρότου. [9] Εὶ δὲ λέγεις κατά βραχύ την μίμησιν ύποσαίνουσαν την ψυχην έντος παραδύεσθαι καὶ γίνεσθαι φύσιν, δρθώς αν είποις, ήνίκα τις εν τι καὶ μόνον ἀσκεῖ καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὸν λογισμὸν ἐκδίδωσιν ὅλον· εἰ δέ τις είδη παντοδαπά σχηματίζεται καὶ πρὸς έτερον έξ έτέρου μεταπηδά και το παρον έτι μιμούμενος έννοειται το προσδοκώμενον, δ δε τοιούτος ούτε τοῖς σεμνοτέροις γίνεται σχήμασι κρείττων, οἴτε τοῖς ετέρως έχουσι χείρων. [10] Μή τοίνυν πράγμα πειρώ καταλύειν, όπερ τον μετιόντα μεν ούδεν αδικεί, των δε τεθεαμένων τους μεν οίκαδε πέμπει, τους δ' είς αγοραν εξάγει, έκατέρους φέροντας εν (7) τῷ προσώπφ μειδιάματος λείψανον · ὑπέρ τῶν μιμουμένων ούτως ή πεῖρά σοι διαμάχεται. [11] Ύπερ δε των θεωμένων οι 'Ρωμαίων πρός σε πάλιν δπλίζονται νόμοι. [12] Ώσπερ γὰρ Αθηναίους οὐδὲν ή κωμφδία βλάπτειν ἐδόκει πρὸς

<sup>§</sup> X.] 1. πεπορνευμένους? Cf. cependant § XIII, 9, σχημα πεπορνευμένου φέψεις είς μέσον.

<sup>2.</sup> Aristophane, Grenouilles, v. 498 et suiv.: v. 589 et suivants. - Ensuite, allusion à Achille caché sous des habits de femme dans l'île de Scyros, parmi les filles de Lycomède.

<sup>3.</sup> τῆς ἀστικῆς? (Weil.) Cf. Sophocle, Philoctète, 223, σχημα μέν γὰο 'Ελλάδος || στολῆς ὑπάρχει.

<sup>4.</sup> μή πως Ms.

<sup>5.</sup> υποχρίνεται Ms.

 <sup>6.</sup> Cf. § I, 2, et la note 5.
 7. ἐν] ἔτι Ms.

σωφροσύνην, μνήμην ποιουμένη Κλεισθένους οίαν ο τούτου βίος απήτει (8) — ο γαρ Αθήνησι νόμος, ατίμους ποιών τους έπὶ τώ σώματι μισθαρνούντας (9), ούχ εία δοξάζειν τον δημον ώς δεί τοιαΐτα τολμάν οξα χωμικοί παίζουσι ποιηταί -, ούτω καί νύν δ κολάζων νόμιος τους πωλοῦντας την ώραν δείκνυσι παίγνιον διν (10) τὰ δρώμενα. [13] Διὰ τοῦτο τους παϊδας οἱ φύσαντες καὶ μίμους οιδαμώς είργουσιν εν δέοντι θεωρείν και δράματα κωμικά παρασκειάζουσιν απαγγέλλειν (11) · δέδοικε δ' ούδείς μη λάθη γύννις καὶ θηλυδρίας ὁ παῖς αὐτῷ γεγονώς, ἢ μῖμον ἰδών τοιαῦτα σχηματιζόμενον (12) ἢ λέγοντος Αριστοφάνους ἀχούσας ἃ δὴ τοὺς τοιούτους έχεινός που έφη χωμφδων (18), ουδέ γραμματιστήν ήτησε πώποτε μειραχίου πατήρ (14) τὰ μεν άλλα δράματα τῷ παιδὶ παραδούναι, έν οίς δέ τι τοιοῦτόν έστι παραλιπείν. [14] Καίτοι τῶν γονέων οί νοῦν έχοντες τῆς εὐκοσμίας μᾶλλον ἢ τῆς γλώττης αἰτοῦσι πρόνοιαν έχειν τὸν παιδευτήν. [15] 'Αλλ' (16) ούτε τοιαῦτα λέγοντα ποιητήν, ούτε μίμον ούτως ύποχρινόμενον ύφορώνται, ούδὲ τοῖς οἰκέταις οἶς (16) παραδιδόασι τοὺς υἰεῖς διακελεύονται πάντα πλην μίμων ενδιδόναι τοῖς παισὶ θεωρεῖν. [16] Τοσούτων ήδη λεχθέντων, οὔπω ( $^{17}$ ) τὸ μέγιστον εἴρηται αὐτοὺς γὰρ τοὺς πεπορνευμένους οθς ονομάζομεν, εκτούτου τὰ σώματα διαλελύσθαι τῷ πάθει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἐκάστης ἡρῶντες, ἀκούοντές τε κυμβαλιζόντων (18) εν τοῖς συμποσίοις, οὐδεμίαν αἰσθανόμεθα βλάβην

9. Loi citée chez Eschine, Timarque, § 21, p. 47, car 115 Adnacios étaignan,

υ. Σοι είνος είνες είνεια με τιπαταμές, § 21, p. 41, εαν τις Αθηναίος εταιρήση, μη εξέστω αὐτῷ τῶν εννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηθ ερωσύνην εράσασθαι, μηθὸ συνδικήσαι τῷ δήμῳ, μηθὲ ἀρχήν ἀρχέτω μηθεμίαν, μηθὲ κτλ.

10. Sur παίγνιον ὄν, et non ὄντα, cf. Madvig, Syntaxe Greeque, § 4 (= Krüger, Grammaire Greeque, § 63, 6, remarque): τὴν ἡδονὴν διώχετε ὡς ἀγαθὸν ὄν, Platon, Protagoras, p. 354 C.

11. Cf. § VI, 8, et la note 15.

12. μίμων τ. τ. σχηματιζόμενον Ms.: on pourrait aussi bien conjecturer

μίμων 1. τ. σχηματιζομένων.

14. πατής] πατεί Ms.

15. .\lambda ' Ms. 16. οῦς Ms. 17. οῦτω Ms.

<sup>8.</sup> Voy. Aristophane, Grenouilles, vers 48 et 57 (Chorikios doit avoir ces deux passages particulièrement en vue; car à deux reprises déjà, dans les lignes précédentes, on a eu à signaler des réminiscences de la comédie des Grenouilles, & VI, 4, note 9, et & X, 4, note 2): Lysistrate, Guepes, etc.,

<sup>13.</sup> Aristophane se sert du mot yúvris en parlant d'Agathon et caractérise son chant par l'épithète Inludquades (Thesmophor., vers 131 et 186). Times ne se trouve que cette seule fois dans ce qui nous reste d'Aristophane, et θηλυδρίας ne s'y rencontre point.

<sup>18.</sup> χυμβαλίζειν, mot rare, qui n'est signalé au Thesaurus que dans deux passages, Lucien, Calomnie, § XVI, p. 147, et Cassius Hemina chez Nonius, p. 90, 25. On peut citer encore, dans la version des Septante, Néhémie, 12, 27, εν ώδαῖς χυμβαλίζοντες.

έντει θεν ήμιν (έπομένην) (19) [fol. 158]. Ούδεν οθν λυμαινομένων (20) των τούτο νοσούντων, τί αν πάθοι τις έκ των μιμουμένων;

\$ ΧΙ. Τάγα τοίνυν, έπειδη μνήμην άρτίως (1) Ισοκράτους έποιησάμην, εἰς ἔννοιαν παρ' έμου τουτον λαβών, ἐκείνην αὐτου την παραίνεσιν εἰς ἔλεγγον οἴσεις τῶν μίμων  ${}^{4}$ α $({}^{2})$  ποιεῖν αἰσχρὸν, ταῦτα νόμιζε μηθε λέγειν είναι χαλόν» · οἱ δὲ ποιοῦσι μεν α μεδε θεωρείν άξιον, λέγουσι δ' α μεδ' απούειν παλόν. [2] Αλλ' εί μεν από σπουδής τοιούτοις έγρωντο σχήμασί τε καὶ λόγοις. πάνυ (3) αὐτοῖς συνηγορών ήσχυνόμην, μαλλον δὲ μή ψόγον ἐπιδειχνύμενος ' έπεὶ δὲ καὶ μίμησις ὑπάρχει του πιτήδευμα, ἑκατέρας δ' ιδέας μετέχει - νῦν μὲν γὰρ οὐ σεμνὰ σχηματίζονται, νῦν δὲ πάσης αἰσχύνης ἀπηλλαγμένα (\*) —, αὐτοῦ (5) τε τὸ δοκοῦν εἶναι παράνομον διχαστού παραδίδοται ψήφω, τί μέμψεως ἄξιον αὐτοῖς ἐνορᾶς; πλην εὶ μη φήσεις σε (6) κάκεῖνο κατηγορεῖν ὅτι μη μόνα τὰ βελτίω μιμοῦνται. [3] Καὶ πῶς τὴν αξτῶν ἐβεβαίουν έπωνυμίαν, ην έχ του τον βίον ύπογράφειν προσαγορεύονται, εί των εν τῷ βίφ πραγμάτων τὰ μεν ὑπεκρίνοντο, τὰ δὲ παρεώρων; ώσπες αν εί και (7) των οψοποιών κατηγόρεις ότι τὰ μέν ώφέλιμα ποιούσι των όψων, τὰ δ' οῦ, τοιαύτα δέον μόνα μαγειρεύειν δσα πρὸς ὑγίειαν λυσιτελεῖ. [4] 'Αλλ' οὕτε μαγείρους οὔτε μίμους αιτιατέον · έχατερα (8) γαρ αμφω ποιείν ή τέχνη παρακελεύεται. [5] 'Αλλ' αντί μεν εκείνων μέμφου τούς επιτάττοντας (9) αντί δε μίμων τούς ού χρηστά πράττοντας έργα, της ού καλης δεδωκότα

20. λυμαινομ (l'accent aigu de l'é et la plus grande partie de l'abréviation uv enlevés par le rogneur lors de la reliure du volume) Ms.

<sup>19.</sup> La dernière ligne du folio 157 verso se termine sur le mot ημίν. La page suivante est tout entière d'une autre main que la plus grande partie du discours; c'est la même qui a encore écrit plus bas le folio 160 verso, le folio 163 recto à partir de λοιπόν (début du § XIX), le folio 163 verso, ainsi que d'autres parties du manuscrit, notamment l'Eloge d'Aratios tout entier (voy. ci-dessus, p. 1). Le folio 158 recto commençant sur le mot ovdév, il était évident qu'il existait là une lacune. Une main postérieure a ajouté en bas du folio 157 verso, à la place qu'occupent ordinairement les réclames, le mot έπομένης, d'où nous avons tiré έπομένην, qui fait le sens.

<sup>§</sup> XI.] 1. Voy. § VIII, 9.

<sup>2.</sup> Isocrate, Démonique, § XV, p. 5 A, Estienne.

Peut-être πάνυ (γ' ἀν) αἰτοῖς.
 Cf. § IV, 7, et la note 4.
 αὐτό Ms.

β. φήσει σε Ms.

<sup>7.</sup> av et zai] avyxe Ms.

<sup>8.</sup> έχατέραν Ms.

<sup>9.</sup> ξπιτάττοντας Επιτύττοντας Με.

μμήσεως άφορμήν. [6] Οξτω πανταχή τὸ πράγμα περιστρέφοντες, ύπεύθυνον ουδαμού κατηγορίας δρώμεν. [7] Ου γάρ αυτό δήπου τὸ παρασκευάζειν γελᾶν είποις αν υπαίτιον [fol. 158 v°] είναι (10): ούδὲ γὰρ Αυχούργος ὁ Σπαρτιάτης, ἀνήρ σύννους (11) καί πράττων ουδέν άνευ μεγάλου φρονήματος, πρός δυ είρηκέναι τον Απόλλωνά φασιν

δίζω (12) ή (18) σε θεόν μαντεύσομαι ή άνθρωπον,

άλλ' έτι χαὶ μᾶλλον θεὸν έλπομαι, οὐδ' οὖτος ὁ Λάκων, ὁ παρὰ κριτῆ τῷ Πυθίφ φύσεως ἀνθρωπείας έχων άμείνω τον νοῦν, υβρίζειν ψήθη την Σπάρτην ίδρυσάμενος ταύτη Ι έλωτος άγαλμα (14), καλώς γε ταῦτα φρονήσας καί της Απόλλωνος ευφημίας άξίως. [8] Δύο γὰρ ἄνθρωπος έχει χοινά μεν πρός το θείον, έξαίρετα δε πρός την άλογον φύ-

σιν, λόγον καὶ γέλωτα. [9] Ώς γὰρ πεφύκασι γελᾶν καὶ θεοὶ, οἶδεν

δ μεμνημένος τοῦ λέγοντος ἔπους

θεοῖσι δὲ γέλως ἄσβεστος ὄρωρεν(15). τὸ δὲ φιλομμειδης Αφοοδίτη(16), κἂν ἐγὼ παραλείψω, λογίζεσθε ὁ δ' Ερως(17) κανεκάγχασεν εὐστόχως την Αἰήτου βαλών. [10] Πῶς οὖν ἄν τις ἐπιτήδευμα λοιδορήσειεν, [ἐν] ὧ πρόσεστιν έργην χοινόν μεν άνθρώπης τε καί θεοῦ, πόρρω δε γένους άλόγου; [11] Έντεῦθεν ἄνδρες ἐν λόγοις τε καὶ νόμοις ἀχθέντες ούχ άποχνοῦσι τοιαῦτα, χαιροῦ χαλοῦντος, ἐπιτηδεύειν καὶ τοὺς μέν ένταῦθα τοῦτο πεποιηκότας (18) τί δεῖ πρὸς εἰδότας εἰπεῖν; [12] Αποβλέψατε δὲ πρὸς τὴν Καίσαρος (19) πόλιν, ἢν ἐκαλλώπισε πανταχόθεν ή φύσις : ώραία τε γάρ καὶ μεγάλη καὶ λόγοις

11. Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 10.

jambes de Jason, lance un trait contre Médée, ηχ' έπλ Μηδείη · την δ' ἀμφασίη λάβε θυμόν· αὐτὸς δ' ὑψορόφοιο παλιμπετές έχ μεγάροιο χαγχαλόων ήιξε.

<sup>10.</sup> A partir du folio 158 verso, la main qui avait copié le discours, depuis le commencement jusqu'au bas du folio 157 verso, reprend.

<sup>12.</sup> A la marge du manuscrit, on lit ici σημείωσαι. — Cet oracle se lit chez Hérodote, I, 65.
13. & Ms.: ή Hérodote.

<sup>14.</sup> Cf. Plutarque, Lycurgue, 25, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἢν ἀχράτως αὐστηρὸς ὁ Δυχοῦργος ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Γέλωτος ἀγαλμάτιον ἐκεῖνον ἱδρύσασθαι Σωσίβιος ἱστορεῖ: Cléomène, 9, ἔστι δὲ Δαχεδαιμονίοις οὐ Φόβου μόνον, ἀλλὰ καὶ Θα-

πίου και Γελωτος και τοιούτων άλλων παθημάτων Ιερά.
15. Sie. — Cf. Iliade, I, 599:
Ασβεστος δ΄ άρ' ἐνῶρτο γελως μακάρεσαι θεολοίν.
16. Φιλομμειδής Αφροδίτη, Iliade, IV, 10: Iliade et Odyssée, passim.
17. Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, 286: Eros, blotti dans les immes de Isaan Isaac un trait contra Midde.

<sup>18.</sup> Cf. § I, 5, et § XIII, 2. 19. Chorikios désigne ordinairement Césarée par l'expression ή Καίσαφος (sans ajouter πόλις). Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 6.

άνθοῦσα καὶ πλούτψ καὶ παντοδαποῖς άξιώμασι, πολλών τε καὶ καλών πόλεων ήγεμων άμα καὶ μήτης (20) οι ταύτην οἰκοῦντες μικρον από του άστεος - γινώσκετε, οίμαι, τον χώρον, οί μέν έωρακότες οἱ δὲ πεπυσμένοι — ἐχχύκλιον ἄγουσιν ἑορτὴν οὐδὲ τοῦ λαχόντος τὴν πόλιν ἰθύνειν (21) ἀπόντος · ἡδεῖα δὲ καὶ πλήρης άβρότητος ή πανήγυρις αθτη άφικνείται γάρ απασα της πόλεως ή σκηνή (22) παραγίνονται δὲ καὶ ἡήτορες ἄνδρες τὰ μίμων ύποχοινόμενοι, οὐ φαύλως βεβιωχότες, οὐδ' εὐγλωττία λειπόμενοι τῶν ὁμοτέχνων (23). [13] \*Αρ' οὖν εἰ τῷδε τῷ πράγματι στιγμή προσην (24) αδοξίας, άρχοντος εναντίον κάστων και ξένων άνδρες έκεινοι τουτ' αν έπετήδευον; [14] Ουδείς αν λέγειν αποτολμήσειε (25), καν πάνυ δύσερις ή.

§ XII. Όμολογῶ μέν γὰρ εἶναί τινας οἶς ἔνι ⟨α τῶν ἐν⟩ αίτοῖς (1) [fol. 159] γινομένων διαθερμαίνειν την φαντασίαν οι δέ θεάτρων χωρίς ήρεμοῦσαν. [2] Ού μην διὰ τοὺς ἀσελγῶς θεωρουντας την των σεμνώς θεωμένων ανάπαυλαν καταλύσαι προσήκει ωσπερ οὐδὲ τῶν ἱππων τὴν αμιλλαν, ὅτι τῶν ἄθλων οἱ πλείοις έτι μεν συν[αν]ιστάμενοι τους άκρατως έχοντας εν εκατέρα μερίδι δύσφημα βοᾶν εκβιάζονται, πεπαυμένοι δε τους ήττημένους. [3] Εὶ δὲ καὶ διὰ πάντων ὧν οἱ τῆς θέας ώρισαν νόμοι σταδίων άγοιτό τις των άθλων καὶ παντοίας έχοι τύχης ίδέας, έλπίδα τινά συνεχή νίκης άμφοτέροις διδούς, τίς αν έξαριθμήσειε τας έκατέρων έπιορχίας τον οίχειον άμα και τον άλλοτριον διομνυμένων νικάν; [4] Καὶ τὸ μὲν ἄθλου συγκροτουμένου (2) τοιαῦτα παθεῖν ἄτοπον μέν, οὖπω δὲ τῆς ἄχρας μανίας τεχμήριον : άλλὰ πρὸ τῆς τὸν ἀγῶνα

<sup>20.</sup> Voy. Éloge d'Aratios, § VIII, 2, et la note 4. 21. οὐθε τοῦτο λαχόντες τὸ τὴν πολιν δθάνειν Ms. (το écrit au-dessus de τες par un reviseur, afin qu'on lût correctement λαχόντος, n'aura pas été compris et aura été introduit dans le texte à la suite de λαχόντες: τοῦτο pour rov semble être une prétendue correction de copiste, qui sera venue à la suite de la première faute.) Cf. ci-dessous, 13, «oxorros evartor.

<sup>22.</sup> On sait la multitude de mimes et d'histrions de toutes sortes que produisait la Syrie sous l'Empire (voy., au surplus, les textes de Grysar, Der Romische Mimus, p. 48): il n'y a rien d'étonnant que Césarée de Palestine possédât une nombreuse troupe de mimes.

<sup>23.</sup> Cf. Eloge de Marcien, I, p. 109, l. 3, Boisson., πλήθει τε λόγων και τρόπω καθεστηκότι τα πρώτα φέροντι των όμοτέχνων.

<sup>25.</sup> Eschine, Ctésiphon, § 131, p. 521, απετόλμησε λέγειν: § 160, p. 547, απετόλμα δε λέγειν.

<sup>§</sup> XII.] 1. Eviau (le r étant surmonté lui-même d'un signe qui ressemble un peu à l'abréviation de ous, mais davantage à celle de ois) Ms. 2. άθλους συγχροτουμένου Ms.

τελούσης (3) ημέρας ουδεν ήττον είς επιορχίαν εκφέρονται, καθ' αύτους μέν άγωνιώντες έκατεροι, πρός δέ τους έναντίους όμνύντες ώς αύτῶν ἔσται τὸ κράτος, τῆς πρὸς τὸν ἀγῶνα φιλονεικίας ούκ έωσης αυτούς έννοειν ώς ανάγκη τους έτέρους έπιορκειν άληθέστερον δ' είπειν αμφοτέρους, άλλων εν άλλοις άθλοις αποτυχόντων της ενόρχου μαντείας. [5] Είτα διά τούτους άναιρήσομεν θέαν ην 'Απόλλωνι τῷ Δηλίω προσέθεσαν 'Αθηναῖοι (4); [6] 'Αλλ' οὐ δίχαιον τοὺς ἐχπίπτοντας τοῦ σχοποῦ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην τοίς πράγμασι φέρειν. [7] Ιαμοῦσι γὰρ ἅνθρωποι πολλοὶ μὲν οξεγήμενοι τέχνων, πολλοί δε πρός ήδονην αὐτάς 3' ας άγομεν θεων πανηγύρεις (δ) οἱ μεν δσίως τελοῦσιν, οἱ δὲ πρόφασιν ἀσωτίας ποιούνται. [8] Ούτως άρα κάκειναι, αι πάντων είσι των έν άνθρώποις το μέγιστον, έχουσι δήπου τινάς ούχ ώς έδει χρωμένους. [9] Ου . . . . . . Αησόμεθα (6) νόμον μη χρηναι γάμφ χρησθαι, μή θείαν άγειν πανήγυριν οῦ γὰρ άντὶ τοῦ κολάζειν τὸ φαϊλον δεί τὸ χρηστὸν ἀδικείν. [10] 'Αλλά μὴν τῆς ὑγιείας, είπερ τινός άλλου, πρόνοια (7) καὶ σπουδή πᾶσι μέν ἔστιν (8) άνθρώποις, μάλιστα δὲ τοῖς νόσων πεπειραμένοις ή γὰρ ἐχ τούτων οδύνη την (9) εκείνης εμφαίνει σαφώς εύφροσύνην, επεί και παν άγαθον ήδιον φαίνεται τοῖς οἶον τοὐναντίον πέφυκεν εγνωκόσι. [11] Λέγεται τοίνυν τις ἀήθει νόσφ περιπεσών πολλών μεν ἰατρών είς πείραν αφίχθαι, μηδένα δε κρείττω τοῦ πάθους εύρειν. [12] 'Ως δὲ τὸ κακὸν ἄμαχον ἢν καὶ μάτην ἄλλοτ' ἄλλα προσήγετο φάρμαχά τε χαὶ ποτὰ χαὶ σιτία, τούτων δή τινα τῶν γελωτοποιῶν

4. Thucydide, III, 104 (à la fin), οἱ Αθηναΐοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν (il s'agit des jeux Déliens) καὶ ἐπποδρομίας, ὁ πρότερον οὐκ ἡν.

<sup>3.</sup> Cf. § V, 2, et la note 2.

<sup>(</sup>Il s'agit des jeux Déliens) καὶ ἐπποδρομίας, δ πρότερον οὐκ ἡν.

5. Ἐστι δὲ (Χορίκιος) καὶ τῆς εὐσεβείας ἔραστὴς, τὰ χριστιανῶν ὅργια καὶ ἐκμένη τιμῶν· πλὴν οὐκ οἰδ' ὅπως ὀλιγώρως καὶ λόγω σὖν οὐδενὶ μύθους καὶ ἱστορίας ἐλληνικὰς, οὐ δέον ὄν, ἔγκαταμίγνυσι τοῖς ἑαυτοῦ συγγράμμασιν, ἱστιν ὅτε καὶ ἰερολογῶν. (Εχ Phot. Biblioth. cod. CLX.) Cf. les renvois de Boissonade, à propos de ce texte, p. viij de son édition de Chorikios, note 2; et, dans le présent discours, § VII, 2, ναὶ μὰ Δία: § VI, 13, ναὶ μὰ τὸν Ποσειδῶ (conjecture, à la note 22): § ΧΙΧ, 9, πρὸς θεῶν: 10, νὴ Δία: § ΧΙΥ, 4: et surtout les passages suivants, § III, 11: § VI, 4-5: § ΧΧΙΙ, 5: § ΧΧ.

6. οὐ θησομέθα Με.: le sens réclame quelque chose comme οὐ (μέντοι)

<sup>6.</sup> οὐ θησόμεθα Ms.: le sens réclame quelque chose comme οὐ (μέντοι) θησόμεθα, ou bien οὐ (μὴν ἀἰλὶ οὐ) θησόμεθα.

7. πρόνοια est le dernier mot de la dernière ligne du folio 159 recto.

<sup>7.</sup> πρόνοια est le dernier mot de la dernière ligne du folio 159 recto. On lit dans le manuscrit au-dessous de ce mot, — c'est-à-dire à la place qu'occupent ordinairement les réclames, quand il y en a, — καὶ νῦν (traces de grattage sous ϋν). Le folio 159 verso commence sur les mots καὶ σπουδή.

<sup>8.</sup> Peut-être πασι μέν (εν) εστιν ανθρώποις.

<sup>9.</sup> Peut-être Tỹv (15) exelvys.

icano in reivor true in elem intel. Bornoueron fluoriofici the with me letter tell with the language of the TO TO ALLEGE THE TITTE RIVE TELEPORETON FOR MULIPHYTE. יהעידה הצבידות חוקים מיותר ביותר במוני ביותר במוני ווא הביותר במונים ווא מיותר במונים ביותר ביותר במונים ביות That we were the same and a court of the tradity records STELLT .

# III. Tone with very preenter mor mider, such an provens martin " too a news arm to youn. [2] To you. group. A The souther seve tre starge has store we are the HETC! A. THETOELLIP THE THE HILLIP IT HUTTONEL OF HOTERED TON-THE TABLETT HE TENTE CENT IN THE TREATERS TO THE יות אות אונות בנייישים על ביני יונע אונות בינים אונים בינים אונים לא היועד בינים אונים בינים אונים בינים אונים בינים בינ mie coie Tos receveir engelogier o ni ma se abone ur. यह क कार माध्य कराहुकर साथ क एक्ट अब किस्टी. हस्त्रयम-wee ter geer acourter. The tarm and and opting apparent. tee n-value ter terthowarte a o tor tailertor youghir we amourer remunderer un une augue marandar anto warma to 444 an this k the artis whomesale taxanicous. an tent are acour misses and its morning. 4. Et de that by a morety a more and it has desidue nedinaide sopiuttren. Tom ; or utrant told areeone nexercited undartic evactionne e ma trea anni ur namur inocetteta raider-THE TO ME TONOTHER DUTY CONTROL STREET, THE IT PROCESUALS AND postanie prones renious w annuesta mus contares necourais Louis necessaries an Mountain : in Law, here without on that-

<sup>10.</sup> Tous wors murme tele mele a erm in manuscrit - Le sens 

<sup>·</sup>ir i IIII., in marco de première maini Ms., et a la margo, ringours de premiere nain, monipher,

<sup>1</sup> Jay m 1 - 1. 1 7 1 1 2 a note I

<sup>&</sup>amp; anim tru Ms.

<sup>5.</sup> Cf. nedessons. 5. m surrout à I & ni Chorikios ruemte de lui-même in I ulait mix conceentations les mines non 40 minoraire Secondoppei.

d. decining Me. 7. Cf. Frason funcion le Imem. 3. 3. lern. .. Bosson. In use doine THE THINTING TARRET MAD IN IL THE THEFTE THURSTHEEMS "THURLETTE, SE Едини во тимингнев бригите ушини стои пининги шин в та биний в ber unwhemmer: Zinge de Martien. L. y. Od., tern. . tinne dimenc nys nongemic nic the fire des lagrandisme in Maiorn. To may pain timesidan not know papearun: On tin, de Primine, y. h. h. de Jamon traylog Bigidente ure Lebad untertermenteil

/ں

βης είργει με [fol. 160] φόβος, νόμος δέ τις ήμιν ἐπιχώριος, οὐ τοῖς πανταχοῦ παιδευταῖς ώρισμένος τοιγαρος ν ἀνὰ τὴν Φοινίκην  $\ddot{a}$ πασαν, εὶ διδασκάλων τις  $\dot{a}$ θέατης εἶη(8), δύσκηλης εἶναι καὶ δυσάρεστης ύποπτεύεται πλην εί καὶ δώσημεν πανταχοῦ κύριον είναι τον ένταυθα κρατήσαντα [τον] νόμον, ου μίμοις τούτο γίνεται ψόγος η γάρ (9) αν αποβάλλοιμεν (10) ιπποδρομίας καί πυνηγέσια καὶ χορούς ἄδοντας κώρχησιν καθλούς καὶ χορδών άρμονίαν - τούτων γὰρ οὐδενὶ παιδευταῖς νενόμισται παραβάλλειν - : ώστε νόμφ πόλεως ακολουθοΐντες ου θεώμεθα μίμους, αλλ' ου δεδιότες μή τι βλάβος ήμιν έντευθεν έμπέση. [6] Πολλά γάρ τῶν ἐπὶ σχηνῆς τελουμένων (11) παιγνίων ἐχ προοιμίων εἰς τέλος οὐδὲν ἔξω σεμνότητος ἔχει. [7] Δόξαις ἂν ἄνδρα βλέπειν καθεστηχήτα σωφορνείν παραινούντα τη συνοικούση καὶ φεύγειν των φιλαιτίων τας λοιδορίας ένι και στρατιώτας ίδειν, και δητόρων άχουσαι, δυείν ενίστε μίμων του μεν αλόγιστόν τινα μιμουμένου, τοῦ δὲ καλῶς ἐν λόγοις ἀχθέντα, ώστε γελωμένου μὲν ἐκείνου, προτουμένου δὲ τούτου (12), λογισμός εἰσέρχεται τοῖς θεωμένοις ώς δει παίδευσιν μεν άγαπαν όπως επαινοίντο(18), άμαθίαν δε φεύγειν ίνα μή σχωμμάτων γένωνται πρόφασις. [8] Τίς δ' ούκ ων απείποι καταλέγειν έπιχειρων όσα μιμοῦνται; δεσπότην, οἰκέτας, χαπήλους, άλλαντοπώλας (14), όψοποιοὺς, έστιάτορα, δαιτυμόνας, συμβόλαια γράφοντας, παιδάριον ψελλιζόμενον, νεανίσκον έρωντα, θυμούμενον έτερον, άλλον τῷ θυμουμένω πραθνοντα τὴν όργήν. [9] Τί οὐν ἄπαντά μοι παραδραμών σχημα πεπορνευμένου φέρεις είς μέσον; ἢ τοῦτο μόνον ἡμῖν τυγχάνεις τεθεαμένος; [10] Τί δὲ; τοῦτο μὲν τοὺς ὁρῶντας θηλύνειν ὑπολαμβάνεις, τῶν δὲ βελτιόνων σχημάτων οὐδεν πρός έαυτο μεταφέρειν οίει τοὺς θεατάς; [11] Καίτοι τὸ μὲν νόσος ἐστὶ φύσεως ὅρον ἐκβᾶσα, τὰ δὲ ζηλοῦν τε καὶ πράττειν ή φύσις ἐνομοθέτησε.

8. Sur cet optatif, cf. ci-dessous la note 13.

14. Était-ce, dans les mimes, un souvenir du personnage des Chevaliers d'Aristophane?

Digitized by Google

<sup>9.</sup> Voy., sur η γάο, Viger, De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 411 (4e éd.).

<sup>10.</sup> Peut-être εκβάλλοιμεν. Cf. § XVII, 3, ωστε μίμων εκβεβλημένων συναπελαύνονται τούτοις οι μείζονα βλάπτοντες (Weil.)

Cf. § V, 2, et la note 2.
 δὲ τούτου] δὲ ἐκείνου Ms.

<sup>13.</sup> Chorikios, comme on l'a déjà fait observer à plusieurs reprises en publiant l'Éloge d'Aratios (voy., par ex., § VII, 3, et la note 8), emploie l'optatif là où peut-être les Attiques ne l'auraient pas mis. Cf. encore ci-dessus, 5, εὶ διδασχάλων τις άθεατος εῖη. — A la ligne suivante, cf., pour πρόφασις, § XII, 7.

§ XIV. Βούλει την έκ τοῦ πράγματος ὄνησιν [fol. 160 vo] δοθως (1) έξετάσαι; [2] Σκόπει τὰ μέγιστα των ανθρωπείων κακών, δογήν τε καὶ λύπην, ων ή μεν των ιδίων εξίστησι λογισμών εί (2) γαρ έση τις τὸν θυμὸν μανίαν όλιγογρόνιον είναι —, τὰ πλεῖστα γὰρ(3) ἄπασιν ἀρρωστήματα λύ $\pi_T(4)$  κατὰ τὴν τραγωδίαν(5)συμβαίνει οὐδένα δὲ ὁάδιον ἀμφοῖν ἀπηλλάχθαι(6), ἀλλὰ τὸν μὲν ανιά τι, τὸν δὲ παροξίνει (7), τισὶ δ' αμφότερα ταῦτα παρενοχλεῖ. [3] "Hon  $\tau_{ig}$  vou  $\vartheta$   $\varepsilon$   $\sigma$   $(\vartheta)$  olize  $(\omega)$  ( $\vartheta$ )  $\eta$   $\sigma$   $(\lambda\omega)$  or  $\delta$   $(\delta)$   $(\omega)$ μίμους θεασάμενος έφαιδούνθη, τὰ μέν εἰς τούτους δρών, τὰ δὲ λογιζόμενος ώς κάλλους είκος έν πλήθει καθήσθαι τοσούτω (10) πάσχοντας μεν αὐτῷ παραπλήσια, μειδιῶντας δ' δμως : ώστε, κῶν μή βεβαίας ιάσεως τύχη, τόν γε του θεάματος χρόνον χουφότερον έξει. [4] "Ιππων μέν οιν άγωνες έκμαίνουσι (11) μαλλον ή τέρπουσι τὰς τῶν θεωμένων ψυγάς, καὶ πολλάς ήδη καὶ μεγάλας ανέτρεψαν πόλεις μιμοι δε τέρψιν απράγμονα και στάσεως ελευθέραν καὶ ταραχης ἐπιδείκνυνται καὶ μάλα (12) συμβαίνουσαν τῷ Διονύσφ. [5] Κάνταῦθα μὲν οὐδεὶς σύννους οὕτω καὶ κατηφής (13),

§ XIV.] 1. Cette page est tout entière de la même main que le folio 158 recto (voy. la note 19 du § X).

2. Εὐ ἔφη τις τὸν θυμὸν μανίαν όλιγοχοόνιον είναι, fragment πα' chez Boissonade, p. 297, avec cette note: Themistius Orat. 22, p. 328, trò de Boissonade, p. 297, avec cette note: «Themistius Urat. 22, p. 328, εγω σε οίμαι την δογήν μανίαν διιγοχρόνιον είναι. Quod etiam dixit et Orat. 1, p. 7. Seneca De ira 1, 1, 2, Quidam itaque e sapientibus viris iram dixerunt brevem insaniam. Ibi Ruhkopf. Horatius Epist. 1, 2, 62, Ira furor brevis est.» Orelli dans une note sur le passage cité d'Horace, rapproche encore Philémon, p. 417, Meineke, μαινομέθα πάντες, όποταν δογιζωμέθα, et Caton l'Ancien chez Stobée, XX, 68, τον δογιζομένον νόμιζε τοῦ μαινομένου χρόνω διαφέρειν. Cf. Galien, Diagnostic et traitement des passions, chap. 5 (t. V, p. 22). δτι νάο ὁ θυμὸς οὐθὲν ἀποθεῖ μανίας. Εξ αὐτῶν ἤθη ὧν ποιοῦσιν οί p. 22), ότι γάο ὁ θυμὸς οὐθὲν ἀποθεί μανίας, ἐξ αὐτῶν ἤθη ὧν ποιοῦσιν οἰ θυμούμενοι μαθείν ἔστιν: Η. Estienne, au Thesaurus, s. v. ὀλιγοχοόνιος, · Medici oliyoxooviov µavlav, Furorem s. Insaniam brevi durantem tempore dixerunt..., quae ... levi de causa exorta, statim evanescit. Nous ignorons à quel texte des médecins grecs Estienne fait ici allusion.)

3. Lire τὰ πλεῖστα δ' ἄπασιν?

4. λύπη Ms.
 5. Cf. Éloge d'Aratios, § V, 3 et la note 7.
 6. Cf. § IV, 7, et la note 4.
 7. τὸν δέ ⟨τι⟩ παροξύνει?

8. νουθεσίας Μs.

9. D'abord olasiwr (?), changé (peut-être de seconde main) en olasiwr Ms. 10. τοιούτω dans le texte, τοσούτω à la marge (de première main) Ms.

11. εκβαίνουσι Ms.: εκμαίνουσι Tournier.

12. µala]. Nous n'avons pu déchiffrer le mot qui est ici dans le manuscrit: on dirait quelque chose comme  $\mu \omega n \lambda$  (ou  $\mu n \lambda \lambda$ ?). On a mis dans le texte μάλα, qui paraît convenir assez bien au sens.

13. Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, μη ζηλώσας έχεινον τον κατηφη καλ σύννουν Έπαμεινώνδαν, et la note afférente à ce passage.

Digitized by Google

δς ού φαιδρότερος έσται έχει δέ, πράος ούτω κεύθυμός (14) έστιν ούδεις, δς ούκ εξάπτεται και βοά και φιλονεικίας εμπίπλαται καὶ θυμοῦ. [6] Τοιγαροῦν ἀποδέχομαι τῶν πόλεων τὴν ἐπίνοιαν αίς νενόμισται μίμους εν ταίς των ίππων αμίλλαις μεταξύ παίζειν των άθλων, ενα τοῖς θεωμένοις μαλάξωσι (15) την δργήν, την μέν των ήττημένων πραύνοντες λύπην, την δέ των νενικηκότων αναστέλλοντες ύβριν πηλούμενοι γαρ οί μεν έλαττον άθυμοῦσιν, οἱ δὲ τὴν ήτταν αὐτοῖς ὀνειδίζοντες παύονται, κὰν μὴ σύμπαν [fol. 161]  $το̂(^{18})$   $μέρος(^{17})$ , άλλ' οἱ πλείους τὸν ἀριθμόν: καν ή πασα των νενικηκότων επιμείνη (18) βοώσα μερίς, ήττον της έναντίας οι πλείστοι βοώντων ακούσονται περί μίμους ήσχολημένοι. [7] Ίπποδρομίας μεν οὖν κὤρχησιν ὑπεραίρει τὸ πρᾶγμα τῷ μηδέν στασιῶδες τοῖς δήμοις ἐμβάλλειν, θαυματοποιούς δὲ καὶ τραγφδίας ὑπόχρισιν μετιόντας (19) καὶ λύρα χρωμένους τῷ μή κόρον διδόναι εκείνων γάρ ούτως ενεπλήσθησαν άνθρωποι των θεαμάτων, ως μόλις δημοσιεύειν (20). [8] Ού τοίνυν μόνον τοσαύτην υπές αυτών άφθονίαν χοςηγοῦσι δικαιωμάτων, άλλὰ καὶ τὴν πολιτείαν ήμιν οὐ μικρὰ πολλάκις εὐεργετοῦσιν, ἄρχοντας εν καιρῷ τοῖς σκώμμασι σωφρονίζοντες. [9] 'Αναβαίνει γὰρ αὐτοῖς καὶ μέχρι (21) δυναστείας ή παρρησία (22) καὶ τῶν μὲν

20. Cf. Théophane, Chronographie, p. 281, l. 2, Classen, εκαστος ελεύθερος όπου θέλει ακινδύνως δημοσιεύει (tuto atque impune in publicum procedere potest).

<sup>14.</sup> και άθυμός Ms.: κεύθυμός Tournier.

<sup>15.</sup> μαλάζωσι première main (il semble qu'une main postérieure ait voulu corriger μαλάξωσι) Ms.

corriger μαλαξωσι) Ms.

16. Avec le folio 161, la main qui a écrit la plus grande partie de ce discours reprend (voy. § X, note 19).

17. μέρος = party of the Circus (Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods, s. h. v.: nombreux exemples). Μερίς a le même sens plus bas dans cette même phrase, et aussi chez saint Grégoire de Nazianze, t. XXXVI, col. 304 A, Migne.

18. Peut-être vaudrait-il mieux écrire ἐπιμένη?

19. L'orateur fait allusion à des représentations de tragédies classiques. Bien que ce spectacle devint de moins en moins goûté (Grysser, Der Rö.

Bien que ce spectacle devînt de moins en moins goûté (Grysar, Der Römische Mimus, pp. 47 - 49), on voit par les inscriptions et chez les auteurs qu'il se donna encore de temps en temps des représentations de ce genre dans diverses parties de l'empire, jusque sous le règne de Justinien. (*Ibid.*, p. 47.) Le témoignage de Chorikios vient s'ajouter aux textes que l'on connaissait déjà. (Il est de nouveau question des acteurs tragiques plus bas, § XVII, 2.) — L'omission de l'article devant μετιόντας et χρωμένους est à noter.

<sup>21.</sup> με (à ce qu'il semble) Ms.
22. Tout le monde a présentes à la mémoire les plaintes de Labérius,
23. Tout le monde a présentes à la mémoire les plaintes de Labérius, que César avait contraint, quoiqu'il eût le rang de chevalier, de monter sur la scène pour représenter lui-même ses mimes (Macrobe, Saturnales, II, 7). Grysar (Der Römische Mimus, p. 27) cite quelques exemples carac-

ήγεμόνων οἱ φίλοι τὸν ὄγκον ὑποστέλλονται τῆς ἐξουσίας, κἂν ἔδωσί τι ποιοῦντας ἀνάξιον τῆς ἀρχῆς οὐ θαρροῦσιν ἐπιτιμᾶν, μίμοις δὲ πάρεστι σκώπτειν ἀφόβως. [10] Οὐ μὴν ἀποσκώπτουσι μὲν, ἀνόνητοι δὲ περιφρονούμενοι γίνονται, ἀλλ' εὕροις ἂν τοὺς ἐνόχους ὄντας τοῖς σκώμμασιν ἢ πεπαυμένους ἢ σπανιώτερον ἁμαρτάνοντας ἢ πειρωμένους ἐπισκιάζειν ἃ πρόσθεν ἀνέδην ἐτόλμων. [11] Παῦσαι τοίνυν αὐτοῖς λοιδορούμενος, μή που καὶ σὲ δικαίως ἀμυνόμενοι σκώψωσι. [12] Ποιοῦνται δὲ τὴν ἐπίπληξιν ἐφ' οἶς ἂν ταύτη χρήσασθαι δέη(<sup>28</sup>) οὐ πικρὰν οὕτω κἄκρατον, θέλγουσαν δέ πως ἅμα καὶ δάκνουσαν, τῆ συνήθει κεράσαντες χάριτι.

§ XV. Αλλὰ τούτων οὕτω σαφῶς δεικνυμένων, οὐδὲν, φησὶν, ἀπάδουσι τῶν Ἡσιόδου κηφήνων (¹), οἱ τὰ τῶν ἐργαζομένων ἀργοῦντες αὐτοὶ κατεσθίουσι καὶ δαπανῶσι μὲν τὰ τῶν εὐπορούντων οὐδὲν ἢ τρυφᾶν (²) ἐπιστάμενοι, τοῖς δὲ πενομένοις ἐμπόδιον γίνονται πρὸς τὴν θέαν αὐτοὺς ἐκ τῶν οἰκείων ἕλκοντες ἔργων ἀμέλει γὰρ ὡς ἀργοὶ μελέτης οὐ δέονται, ἀλλ' ὑποβεβρεγμένοι καὶ τὴν γαστέρα πληροῦντες τὰ αὐτῶν (³) ἐπιδείκνυνται τοῖς θεωμένοις. [2] Πῶς οὖν ἦθος φυλάττειν, πῶς δ' ἄδειν (⁴) ἐμμελῶς μεθύοντας ἔνεστι; [3] Δεῖ γὰρ καὶ φωνὴν εὐφραίνουσαν ἔχειν καὶ ὁἐουσαν γλῶτταν ἑτοίμως — μῖμος γὰρ διλογῶν ἢ προσπταίων (⁵) συρίττεται μᾶλλον ἢ ὑήτωρ τοῦτο (⁶) παθών — δεῖ καὶ χορεύ-

téristiques des libertés que prenaient impunément les mimes de Rome vis-à-vis des empereurs mêmes (voy. Capitolin, Les deux Maximins, 9: Marc-Aurèle, 29).

23. δέη Ms.

§ XV.] 1. Hésiode, Travaux et Jours, v. 303 et suiv.:

ός κεν α εργύς ζώη, κηψήνεσσι κοθούροις εξκελος όρμήν, οι τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν α εργολ εσθοντες.

Cf. Théogonie, v. 595.

2. οὐδενὶ τρυφῶν Ms. Sur l'emploi de οὐδὲν ἢ pour οὐδὲν ἄλλο ἢ, voy. Fischer, Animadv. ad Welleri grammat. Graec., III, 1, p. 250: et Schaeser sur Lambert Bos, Ellipses Graecae, p. 879. Cf. Hypéride, Euxénippe, col. XXI, ll. 3-4, οὐδενὸς ἄν μνησθείην ἢ τούτου.

3. τὰ αὐτῶν, hiatus. — Pour l'expression, cf. § I, 5, τὰ μίμων. — Le mot précédent, πληροῦντες, ne va pas. Faut-il πλήθοντες? Cf. Eschyle, Agamemnon, 1220, χεῖρας κρεῶν πλήθοντες. On sait combien la langue byzantine s'approprie volontiers les mots poétiques.

4. Les cantica semblent avoir été une partie esssentielle du mime: voy. là-dessus Teuffel, Geschichte der Römischen Literatur, 8, 11: cf. ci-dessous

§ XVI, 1 - 5, et la note 1.

5. H. Estienne, au Thesaurus, aux articles εδισσολογέω, sive διπολογέω, et διλογέω» et προσπταίω: «Synes., de quodam memoriter pronuntiante carmina, τούτους τοὺς στίχους ἀποδίδωσιν, οὐ προσπταίων, οὐ δισσολογών,

ειν επίστασθαι καὶ μὴ φθέγγεσθαι μόνον ἐπιδεξίως, άλλά καὶ βλέμματι θέλγειν(7), καν δέη δοκείν αυτόν απατασθαι, δρώντα μή δραν, τὸ τοῦ λόγου (8), καὶ ἀκούοντα μή ἀκούειν, ὅπως μηδέν απολείπη (9) χάριτος ήδυσμα καν άπαντα ταῦτα τύχη μόνα λαχών, πολλών έστιν (έτ') ένδεής ού γαρ επιλήσμονα δεί πεφυκέναι, μή τι τῶκ έξω μελετηθέντων ένδον αὐτὸν διαφύγη, οὐδὲ παρρησίας ενδεέστερον είναι — δειλία γάρ μνήμην εκπιλήσσει —. [4] Σὺ μέν οὖν οἴει τοὺς μίμους ἐμπόδισμα γίνεσθαι τοῖς ἀπὸ τῶν χειρών τρεφομένοις· έγω δε μείζονος αιτίους δρώ προθυμίας (10). [5] Ώσπερ γάρ οὖ τὸν μέτριον ὕπνον φαμέν κώλυμ' εἶναι τοῖς έργοις, άλλα τα μέγιστα τούτοις λυσιτελείν επιρρωννύντα το σῶμα, καὶ τούς μακράν πορευομένους όδον τὰς ἐν μέσφ καταγωγὰς οἰόμεθα προθυμοτέρους ποιείν, ὅταν αὐτοῖς ἢ δένδρου σκιᾶς  $\tilde{\eta}$  πηγ $\tilde{\eta}$ ς  $\tilde{\eta}$  λουτρού τινος ἀπολαύειν έξ $\tilde{\eta}$ (11)· ούτω καὶ σύμμετρος έκ τῆς θέας ἀνάπαυσις σπουδαιότερον ἔχεσθαι τῶν ἔργων παρασχευάζει, ώστε τους εργαζημένους διπλούν είκοτως μισθόν εποφείλειν τοῖς μίμοις, εὐφροσύνης τε καὶ σπουδῆς. [6] Όθεν πρὸς έμαυτον τοιαυτά μοι λέγοντας άναπλάττω· «μή λάθη σε των μίμων δ κατίγορος απατήσας οιδεν ημίν εμποδών (12) εστιν ή θέα, άλλα και του συνήθους όξύτερον προτρέπει μαλλον έργαζεσθαι τούς ἀπολαύειν ἐπειγομένους διὰ ταύτην καὶ νύκτως πληροῦσί τινες δ μεθ' ήμέραν έργον ποιείν έβουλεύοντο, [7] Ού γάρ πενία

οία ξφιστάμενος ξφ' ψ τὴν ἀνάμνησιν ἀθροῖσαι.» Προσπταίω = « s'arrêter en récitant». Δισσολογῶ ou διλογῶ = « bégayer, répéter en récitant». L'idée contraire à celle de ces deux verbes est exprimée dans la phrase suivante par φθέγγεσθαι ξπιδεξίως. Pour προσπταίω, cf. Aristote, Problèmes, 11, 60, προσπταίοντες ἐπίσχουσιν ὥσπερ οἱ ὀργιζόμενοι. Quant à δισσολογῶ chez Synesios et διλογῶ ici chez Chorikios, ce sont des exemples uniques de ces verbes dans ce sens.

<sup>6.</sup> Vaut-il mieux écrire ταὐτὸ?

<sup>7.</sup> On sait que les mimes jouaient sans masque. Cf., p. ex., Athénée, X, p. 452 F, Κλέων ὁ μίμαυλος ἐπικαλούμενος, ὅσπερ καὶ τῶν Ἰταλικῶν μίμων τριστος γέγονεν αὐτοπρόσωπος ὑποκριτής.

<sup>8.</sup> τὸ τοῦ λόγου, «comme dit le proverbe»: voy. Schaefer sur Lambert Bos, Ellipses Graecae, p. 917.

<sup>9.</sup> απολείποι, et ainsi un peu plus bas διαφύγοι, Ms.

<sup>10.</sup> Comparez le développement qui commence ici avec le passage suivant de l'Éloge de Marcien, II, p. 124, l. 12 et suiv., Boisson., οὐ μὴν τῶν ἑορτῶν ἡ πυπροίης τοῖς ἔργοις λυμαίνεται, πόνων ἀτέλειαν ἔχουσα: ἀλλὰ μαλλον τὰς τέχνας αὐται ποσμούσι, προθυμοτέρους ποιοῦσαι τοὺς μετιόντας, ὥσπεο τοὺς ματρὰν πορευομένους ὁδὸν αἱ μεταξὺ καταλύσεις, δένδρων, ᾶν οὕτω τύχη, σκιὰν, πὺρ τε μέτριον καὶ πηγὴν ἀιψοφητὶ ὁξουσαν ἔχουσαι. Οἶ τε γὰρ πόνοι ταῖς ἑορταῖς κουφότεροι γίνονται, καὶ τοὶς πόνοις αὐται μᾶλλον ἡδίους.

<sup>11.</sup> έξην Ms.
12. Cf. Éloge d'Aratios, § VI, 2, οὐ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ἐμποδων πρὸς
την ἔβοιν θεμένη. Voy. ci-dessus, 1, τοῖς δὲ πενομένοις ἐμπόδιον γένονται,
et, 4, ἐμπόδισμα.

μόνον εγείρει τάς τέχνας, άλλά και θέας επιθυμία, και νικά τιν έχ της άγρυπνίας ταλαιπωρίαν ή της έχ του θεωρείν ευθυμίας (13) έλπίς.» [8] Τοιούτοις οἱ χειροτέχναι διαθουλοῦσί μοι λόγοις τὰ ὧτα (14), ὡς ἡδὲ μὲν τῆς τοιαύτης ἀπόνασθαι θέας, ἡδὲ δὲ της σχηνης έξιοντας απαγγέλλειν (15) τους εωραχότας τοις ου τεθεαμένοις. [9] Είτα λέγεις λίχνους καὶ φιλοπότας είναι τοὺς μίμους. Καίτοι τῷ καταλόγω τῶν γνωρισμάτων(16), ἐξ ὧν ἔφαμεν χρηναι μιμον ειδοχιμείν, και το φωνασκείν συνηρίθμηται, [fol. 162] ώστε δείν έκατέρου νοσήματος (17) απηλλάχθαι, όπως αὐτῷ μη βλάψη την ευφωνίαν σιτίων πληθος και μέθη(18).

§ XVI. Βλάψειέ γε, φησίν, ω θεοί αισχρών γαρ ασμάτων(1) απρόασις — μίμοις δὲ ταῦτα(2) σύνηθες ἄδειν — ὅσω αν (3) εμμελέστερον έχη, τοσούτω μαλλον ταϊς των ακουόντων επιβουλεύει ψυχαῖς, πλείονα μνήμην τῆς εὐφωνίας ἐργαζομένης χώσα μὲν πράττουσιν ή φθέγγονται μίμοι μόνους βλάπτειν τούς παρόντας λοχύει, τὰ δὲ τούτων ἄσματα καὶ κόρην οἴκοι καθημένην κοσμίως είς αχράτειαν μεταφέρει, των έξω τα τοιαυτα πυχνά μελφδούντων, οιδέ ταύτην εωντων ανήκοον είναι. [2] Είτά σοι τοσαύτην έχειν δοκεί μίμων ἄσματα δώμην, ώς τρέπειν καὶ μεταπλάττειν των ακροωμένων τας γνώμας; [3] Καὶ φύσις ή μεν γίνεται, ή δ' απόλλυται (4) · ύποχωρεί μεν ή κρείττων, ή δ' εναντία, ταύτις έξιούσης (5), την επί ψυχην πάροδον λήψεται; [4] Καν θυγάτριον έχης ώραν άγουσαν ήδη παστάδος, εί σοι την οικίαν άδοι τις παριών, δέδοικας μή, καταλείψασα τον ίστον ή την ήλακάτην καί

<sup>13.</sup> ἐπιθυμίας Ms. — Un peu plus bas, διαθουλλούσι Ms.: mais voy.

Cobet, Miscellanea critica, p. 221.

14. Cf. Platon, République, l. II, p. 358 C, απορώ μέντοι διατεθουλημένος τὰ ώτα ἀχούων Θοασυμάχου και μυρίων ἄλλων.
15. Cf. § VI, 8, et la note 15.
16. καταλόγω, cf. § II, 3, et la note 2; γνωρισμάτων, cf. Éloge d'Aratios,

<sup>§</sup> II, 1, et la note 4.

<sup>17.</sup> Cf. § IV, 5, νοσείν ακρασίαν.

<sup>18.</sup> Platon, Lois, l. II, p. 665 E, καὶ ταῦτά γ' εἰ καθάπεο οἱ πεοὶ νίκης χοροί άγωνιζόμενοι πεφωνασκηκότες ίσχνοι τε και άσιτοι άναγκάζοιντο άθειν οί τοιούτοι: Suidas, φωνασκείν εύφωνίαν άσκείν.

<sup>§</sup> XVI.] 1. Saint Jean Chrysostome, Contre les jeux du Cirque et les spectacles, t. VI, p. 274 E, Montfaucon, γυναίκα πόρνην .... άσματα άδουσαν (έν τῷ θεάτρω) πορνικά, μέλη κατακεκλασμένα: et, quelques lignes plus bas, p. 275 A, τὰ μέλη τὰ πορνικά. Cf. ci-dessus, § XV, 2, et la note 4.

Ne faut-il pas plutôt τοιαίτα?
 ὅσφ ⟨περ⟩ αν ferait disparaître l'hiatus.

<sup>4.</sup> Platon oppose perpétuellement γίγνομαι et ἀπόλλυμαι; p. ex., Parménide, p. 156 B, όταν μεν γίγνηται εν, το πολλά είναι απόλλιται. Voy. Ast, Lexicon Platonicum, t. I, p. 245.

<sup>5.</sup> εξισούσης Ms.

τον άτρακτον άπορρίψασα η ο τι ων έργαζομένη τυγχάνη, παρακολουθήση τῷ ἄδοντι δελεασθείσα τῷ μέλει; [5] Πόσου αν πρίαιτη  $\binom{6}{1}$  νέης σώφρονος χήρης έρων  $\binom{7}{1}$  τοσαύτην ἰσχὺν έν ταύταις είναι ταϊς μελφδίαις ὅσην ὑπολαμβάνεις πλεῖστα γὰρ ὅσα ταῖς θύραις προσάδων τῆς ἐρωμένης, παρὰ κωφοῦ θύραν ἄδει, κατά (8) την παροιμίαν (9) · την δε κακώς τεθραμμένην, χῶν ἄμουσης ἢ τις, ὁρδίως ἐφέλχεται. [6] Οὐχοῦν εἰ μὴ πρότερον, άλλα ντν μάνθανε ταυτα. [7] Παραδέδωκέ τις άτοποις έπιθυμίαις τὸν λογισμόν; οὐδαμῶς αὐτὸν μετάρρυθμίσαι δυνήση, κὰν μακρότερον της Ιλιάδος έγχωμιον έγχρατείας αὐτῷ διεξέλθης. [8] Σώφρων έφυ (10) τις έτερης; οὐ μετατίθης τὸν ἄνδρα, κὰν (11) διαρραγής ἄδων αἴσχιστα μέλη. [9] "Αν δὲ πύθη την πρόφασιν, άποκρινουνταί σοι ταύτην άνδρες, σοφίαν μεν άλλος άλλην επιδειξάμενοι, πάντες δ' ἄμαχον είρηκότες την φύσιν είναι. [10] Ευριπίδης μέν γάρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει (12) σοφώτερος,

 $\langle \vec{\alpha} \rangle \lambda \lambda' \; \ddot{\alpha} \kappa \rho \alpha \varsigma \; (\phi \eta \sigma i \nu) \; \epsilon \vec{v} \eta \vartheta i \alpha \varsigma (^{18})$ απτοιτ' αν δστις την φύσιν νικαν θέλοι (14).

[11] Πίνδαρος δέ, τὸ θρέμμα τῶν μελιττῶν, τόδ' ἔφη που (15) λέγων

7. ὁρῶν Ms. - Peut-être faudrait-il écrire ensuite τὸ (το)σαύτην. 8. adei zara] adeixta Ms.

<sup>6.</sup> πριάτο Ms. - Πόσου αν, et un peu plus haut τῷ ἄδοντι font hiatus. Peut-être y aurait-il lieu d'écrire πόσου (δ') αν, et de retrancher το

<sup>9.</sup> Macarios Chrysocéphale, VI, 89, chez Leutsch, Paroemiographi Graeci, τ. Η μ. 200, παρὰ κωφοῦ θύρας ἀλεῖν (le ms. de Leutsch porte ἀλεῖν: Walz avait conjecturé heureusement ἀδειν): ἐπὶ τῶν μἡ προσεχόντων. Cf. Aristónète, I, 28, p. 125, Boissonade, παρὰ κωφὸν ἄδειν δοκεῖς: Libanios chez Boissonade, Anecdota Graeca, t. I, p. 167, ἀλλ' ἡδον, τὸ τῆς παροιμίας, ἐπὶ κωψὸ: Virgile, Bucoliques, X, 8, non canimus surdis. Si l'on fait attention que le proverbe dont il s'agit se rencontre fort communément dans la littérature classique avec des variantes dans l'avances on (νου Βαρουν Car littérature classique avec des variantes dans l'expression (voy. Paroem. Gr., t. I, p. 370, note sur Grégoire de Chypre, III, 32), mais que Chorikios et Makarios Chrysocéphale le citent sous une même forme et qui leur est propre à eux deux — car aleir n'est autre chose qu'une faute de copie —; si l'on se rappelle, en outre, que ce dernier auteur a fait entrer dans sa Ροδωνιά un grand nombre de « pensées » recueillies chez Chorikios, on sera amené à conclure que le proverbe 89° de la vi° centurie de Makarios a été tiré du passage même de Chorikios qui fait l'objet de cette note.

<sup>10.</sup> ἔφη Μ̂s. 11. zār] zai Ms.

<sup>12.</sup> Pour ce datif, cf. Sophocle, Trachiniennes, 718, δόξη γοῦν ἐμῷ.
13. μακρᾶς ψησιν εὐθείας Ms. — ἀλλ' ἄκρας Tournier. — Chorikios a peut-être voulu imiter cette expression d'Euripide, au § XII, 4, ἄτοπον μέν, ούπω δε της άχρας μανίας τεχμήψιον.

<sup>14.</sup> Iste Ms. La leçon Iste peut d'ailleurs aller, si oous se rapportait à une personne déterminée, avec le sens de quippe qui. - Ce fragment d'Euripide paraît nouveau.

<sup>15.</sup> Olympiques, XI, 20-21, τὸ γὰρ | ξμφυές οὕτ' αίθων κτλ.

ούτ' αίθων αλώπηξ

ουτ' ερίβρομοι λέοντες μεταλλάξαιντο (16) ήθος. [12] Ούτε δεινότης, φησί, - τοῦτο γάρ ή κερδώ σημαίνει τῷ ποιητή — μετασχευάσαι δύναται γνώμην, ούτε φόβος — τοῦτο γάρ ό λέων εμφαίνει. [13] Καὶ μὴν ἄσματ' ἐστὶ τὰ Πινδάρου ποιήματα, κάπὸ τοῦ πασσάλου τὴν φόρμιγγα καθελών(17) ήδεν ἅμια κιθαρίζων(18) τὰ μέλη, ἀλλ' διμώς αὐτός σοι διαρρήδην βοᾶ· μή μου τάσματα φύσεως απαίτει κρατείν, καν άδω προς λύραν, ούτε γὰς αἴθων ἀλώπηξ οὖτ' ἐςίβςομοι λέοντες τοῦτ' ἂν δύναιντο. [14] Ώσπερ οὖν Πίνδαρος άδων οὖ ποιεῖ σωφρονεῖν τὸν ἀχόλαστον, οὕτως (19) ἄδοντες μῖμοι τὸν ἐγχρατῆ χαὶ σεμνὸν πρός αίσχρας ου μεταφέρουσιν ήδονάς. [15] Εί δέ με δεί καί φητορικήν τινα μαρτυρίαν προσθείναι - δεί δέ, σοφιστήν είναι πειρώμενον -, λέγει που δήτωρ τις, ου χάριτες οι λόγοι προσαγορεύονται (20): «οὐκ ἂν γένοιτο χρηστὸς ὁ κακὸς ἐξ ἑτέρας είς έτέραν πόλιν έλθών.» [16] Ούτω πάγιον αποφαίνονται πάντες είναι τὸ πεφυχός. [17] Πάρεστι δὲ τὰ τοῖς πάλαι σοφοῖς είρημένα βεβαιώσαι τοῖς νῦν ὁρωμένοις εἰ'δηλον γὰρ ώς κάκεῖνοι τοιούτοις έξ ων ξώρων έχρησαντο λόγοις. [18] Πόσοι δη φύλαχες προς ήδονας επειγόμενον κατέχειν δύνανται νέον; [19] Διεξελιλύθασί γε διὰ πάσης ἃνθρωποι φυλαχής, ἀεί τι πλείον εἰς ἀσις άλειαν, ως ψοντο, προστιθέντες, εί πως την ακρατή βιασαιντο φύσιν καὶ πλείστας ήνίας μηγανησάμενοι, παιδαγωγούς, άπειλάς. διδασκάλους, μάστιγας, χαλιναγωγείν οὐ δεδύνηνται. [20] Πόσας οί γυναικών ερώντες κοσμίων επάγουσι προσβολάς ταϊς ερωμέναις, ίκετείας, δάκουα, μέλη, δώρων επαγγελίας αι δε μένουσιν άτρωτοι. [21] Ινούς τοίνυν έξ αμφοτέρων, έχ τε των βελτιόνων έχ τε των εναντίων, ώς αμετάστατον έχατέροις ή φύσις, μή βούλου δοκείν άγροικότερος είναι τῷ πρὸς τἄσματα φόβω, ἄλλως τε καὶ πολλών εν τούτοις ακοσμίας εχόντων οὐδέν.

§ XVII. Ἐπεὶ δὲ τὴν εὐφωνίαν 'ποστέλλεσθαι φὴς ὡς ἐπαρᾶσθαι ταύτης αὐτοὺς ἐκπεσεῖν, φέρε τι (¹) καὶ πρὸς τοῦτό σοι

<sup>16.</sup> Les manuscrits de Pindare portent διαλλάξαιντο.

<sup>17.</sup> Pindare, Olympiques, I, 27, αλλά Δωρίαν ἀπό φόρμιγγα πασσάλου || λάμβαν.

<sup>18.</sup> Tournier voudrait retrancher αμα πιθαρίζων.

<sup>19.</sup> οίτος Με.

<sup>20.</sup> Photios, Bibliothèque, manuscrit 61, p. 20 A, Bekker, τους μέν λόγους αὐτοῦ (c.-à-d. Αὶ σχίνου) τινες Χάφιτας ώνόμασαν κτλ.

<sup>§</sup> XVII.] 1. φέρετέ τι Ms.

λέξωμεν. [2] Μίμος γὰρ ἄπας, κὰν ἄγαν (2) εὖφωνος  $\vec{\eta}$ , τὰ δεύτερα φέρει τραγωδίας υποχριτοῦ (3), δς νῦν μεν εἰσέρχεται παϊδα q(ονέ)α (4) [fol. 163] μητρός (ὑποκρινόμενος), νῦν δὲ μητέρα ξίφος επιφέρουσαν τέχνοις υπό ζηλοτυπίας ερωτικής (5). [3] Εί τοίνυν εκείνων ατοπώτερα ταῦτα καὶ μίμων φωνης ή τούτων καθέστηκε κρείττων, διχόθεν οδτοι μίμων έλέγχονται βλαβερώτεροι, ώστε, μίμων εκβεβλημένων συναπελαύνονται τούτοις οί μείζονα βλάπτοντες· μαλλον δὲ διώχων μέν τις ἐχείνους τάχα φείσεται μίμων, εἴπερ ἦττον λυμαίνονται, τούτους δὲ φυγῆ ζημιῶν ἐκείνοις μείζονα σωφρονισμόν επιθήσει ωστε τη κατά των μίμων όργη λανθάνεις έτέρους ους ου βούλει προπηλαχίζων. [4] Τί οὖν έντεῦθε (6) συμβαίνει; κεκλεῖσθαι τὰ θέατρα (7), καὶ μάτην οὕτως έστάναι, δ πολύ δεινότερον έστι τοῦ καθελείν καθαιρεθέντα μέν γάρ κατά βραχύ την μνήμην απομαραίνει, έστηκότα δ' οὐκ έῷ τοὺς ερώντας επιλανθάνεσθαι, αναμνησις (8) δ' ήδονης τελέως καταλυθείσης πικροτάτη γίνεται λύπη, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀποβαλόντων τὰ φίλταθ' οἱ μεμνημένοι τῶν ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀθλιώτεροι (9). [5] Εί δὲ καθελεῖν ἡμῖν ἐπιτρέψεις, ἔλαττον μεν ἡ καθαίρεσις, χρόνου προϊόντος, λυπεί, μείζονα δε την δυσσέβειαν έχει πρός τον άρχειν θεάτρου λαχόντα θεόν(10).

§ XVIII. Πάνυ τοίνυν εἰκότως ἂν ἐμαυτοῦ καταγνοίην, εἰ χωμφδίας πολλαχοῦ μνημονεύσας τοῦ λόγου, ἐχεῖνο παραλιπεῖν χαρτερήσω. [2] Φασί τὸν εύρηχότα τὴν ὑπέρ ἦς ἀγωνίζομαι τέχνην (1), έξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μεν δεύτε-

2. äywv Ms.: äyav Tournier.

4. φ... (lettres disparues) Ms.

5. Allusions aux tragédies des Choéphores, d'Électre, de Médée.

6. La forme evrevos est donnée de même par le manuscrit dans l'Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 16, Boisson., καλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε παρα-δαγμάτων. On a rencontré plus haut, § VIII, 18, οἴκοθε pour οἴκοθεν.

7. Les représentations de mimes au théâtre furent abolies un abolies un de la contraction de mimes au théâtre furent abolies un de la contraction de mimes au théâtre furent abolies un de la contraction de la c

1. Les représentations de mimes au theâtre furent abolies un siècle et demi après Chorikios par un canon du concile dit «Concilium Trullanum», en l'an 706. Hardouin, Acta concil., t. III, p. 1681, canon 51, καθόλου άπαγορευει ἡ άγια καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος αὕτη τοὺς λεγομένους μίμους καὶ τὰ τούτων θέατρα... καὶ τὰς ἐπὶ σκηνῶν ὁρχήσεις ἐπιτελεῖσθαι. Alors les mimes, selon Grysar (Der Römische Mimus, p. 103), se réfugièrent au Cirque, où les avaient précédés les danseurs, ainsi que les pantomimes. 8. ἀνάμνησις ἡδονῆς → ἐπιλελησμένων εἰσῖν ἀθλιώτατοι, fragment πβ΄ chez Boissonade, p. 297. (Cf. la note 11 du § VI, au Nota). 9. ἀθλιώτεροι Ms. Villoison d'après le manuscrit de Macarios Chrysocéphale et Boissonade d'après Villoison avaient édité ἀθλιώτατοι, mais

céphale et Boissonade d'après Villoison avaient édité à 321 wiraroi, mais Boissonade avait déjà proposé en note άθλιώτεροι.

10. Sur le paganisme de Chorikios, voy. plus haut § XII, 7, et la note 5. § XVIII.] 1. L'orateur veut parler de Philémon, l'inventeur de la «co-

<sup>3.</sup> Sur les représentations de tragédies à cette époque, voy. § XIV, 7, et la note 19.

gos, την τάξιν δὲ πρῶτος (2), ἐκεῖνον δη λέγουσι καὶ τὸν παῖδα τὸν Λιοπείθους (3) ἡλικιώτας τ' ἄμφω καὶ φίλους ὅτι μάλιστ' είναι, συνάπτοντος καθ' Όμηρον του θεού τους δμοίους τον τρόπον( $^{4}$ ), καὶ γνώμας εμμέτρους άλληλοις αντιτιθέναι( $^{5}$ ) καὶ μη χείρονα Μενάνδρου δόξαι τον έτερον τοιοῦτον ἄνδρα διαβάλλειν έπιχειρείς.

§ XIX.  $Ao(\pi \hat{o} v)$  (1)  $\tau o(v v v) \eta u(v v) \pi g \hat{o} g v \hat{o} \tau \tilde{o} g v \sigma v g \tilde{a} g \tilde{e} (\delta o g)$ καὶ τὸ ξαπίζεσθαι (3) μεταβήση, ψόγον εξ άμφοτέρων ολόμενος μίμοις κατασκευάζειν. [2] Έκατέραν δέ σου κατηγορίαν είς άπο-

médie nouvelle. Il semble, ici et au § II, considérer le mime comme l'héritier de la comédie nouvelle. Cf. aussi Marc-Aurèle, XI, 6, (ή νέα κομφόία) και ολίγον έπλ την έκ μιμήσεως φιλοτεχνίαν ὑπερούη. Voy., à ce sujet, Welcker, Geschichte der Griechisch-Römischen Tragödie, p. 1433 et suivantes.

2. Phrase obscure: voy. l'Introduction, p. 38.

8. Le fils de Diopithe, c'est Ménandre

ώς αξεί τὸν όμοιον αγει θεὸς ώς τὸν όμοιον. Odyssée, XVII, 218.

5. Allusion évidente à quelque composition du genre de la Merardoor xal Φιλήμονος (Φιλιστωνος manuscrit) συγκρισις, publiée par Rutgers, Variarum lectionum libri sex (Leyde, 1618), pp. 356 et suiv., et très-probablement à cette σύγκρισις même. Meineke (Menandri et Philemonis reliquiae, p. VII) croit qu'elle a été composée à l'aide du recueil de Stobée: elle aura paru vraisemblablement peu de temps après la publication de ce recueil, qui ne remonte pas lui-même beaucoup au delà de l'époque de Chorikios. Cette σύγχρισις était sans doute encore une nouveauté littéraire quand il prononça ce discours sur les mimes. — Plus bas, dans cette même phrase: Eregov? ou éraigov?

§ XIX.] 1. La fin du folio 163 recto à partir du mot λοιπόν, ainsi que le folio 163 verso tout entier, sont de la même mauvaise écriture qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises dans les pages précédentes (voyez

§ X, note 19).

2. Dans tous les mimes figurait un personnage bouffon, chauve, toujours battu et recevant des soufflets de tout le monde, sorte de paillasse que les Grecs nommaient μωρὸς φαλαχρός et les Romains morio, scurra, stupidus, sannio (Cicéron, de Oratore, 2, 61). C'est à ce personnage que fait allusion Juvénal. V, 171, «pulsandum vertice raso || praebebis quandoque caput. » Cf. Nonius Marcellus, s. v. Calvitur, «dictum est frustratur, tractum a calvis mimicis, quod sint omnibus frustratui. Martial parle en deux endroits (voy. la note suivante) d'un de ces paillasses, nommé Panniculus, qui fut un acteur célèbre. Voy. aussi Tertullien cité à la note suivante, et Arnobe, l. 7, f° 151, p. 267, 10, Reifferscheid, «stupidorum capitibus rasis. >

3. Comparez ce que rapporte de la future impératrice Théodora, alors actrice dans une troupe de mimes, Procope, Histoire secrète, ch. 9, καὶ τοιαύτη τις ην οία ψαπιζομένη μέν τε καὶ κατά κόροης πατασσομένη χαφιέντίζειν τε και μέγιστα ανακαγχάζειν. «Hoc spectaculi genus carmine Gregorius Nazianzenus exposuit εν τῷ Νικοβούλου πρός τὸν πατέρα (= t. XXXVII,

col. 1517, Migne: v. 157 et suiv.),

υβρεσιν άλλοι άνδοων, θηλιτέρων, πολυχαμπέα τέρψιν έχοντες, και μίμων σκιεφοίσι φαπίσμασιν, οις υπο κόρρη γυμνούται ψοφέουσα γελοίτον άντι γόσιο.

χρούεται (4) μίμος, δυ άπαιτεί τρέφειν τε κόμην ή τέχνη καὶ φαπίζειν τους άλλους. [3] Εὶ μεν ουν εκείνον μέμψεως εξαιρείς, πῶς ὅλον αὐτὸ διαβάλλεις τὸ πρᾶγμα; τὸ γὰρ ὅλως αἰσχρὸν ούδένα τῶν μετιόντων ἄμεμπτον έχει. [4] Εὶ δὲ μηδὲ τοῦτον λοιδορίας έλευθεροίς, τί τοις άλλοις είς άδοξίαν προφέρεις της τε κεφαλής τὸ ψιλὸν καὶ τὴν ἐπὶ κόρρης πληγήν; [5] Εἴ τις, ω δαιμόνιε, ψόγος έκ τοιαύτης ύπῆρχε κουρᾶς, οὐκ ἂν οἱ σοφώτατοι πάντων Αιγύπτιοι ταύτην άσκειν εύθυς έκ παίδων ήξίουν, ως πού φησιν ό τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ῷ φιλοξενίας μισθὸν έκάστη βίβλον έδωκε μίαν (δ). [6] Τί δέ σοι τῶν Αἰγυπτίων τὸν ιδιώτην δμιλον λέγω, των εν αὐτοῖς ἱερέων κεφαλήν τε καὶ γένειον έν χρῷ ξυρομένων (6); [7] Εὶ δὲ τῷ ὁαπίσαντι φαυλίζεις τὴν ἐπιτήδευσιν, πῶς θεασόμεθα πύκτας ών αὶ πληγαὶ καὶ φόνον πολλάκις εἰργάσαντο, δθεν δ τοῦ Δράκοντος νόμος «ἄν (7) τις ἀποκτείνη, φησίν, εν άθλοις άκων; » [8] Τί δ' αν είποις περί των ίθύνειν τους Εππους είδότων, οξ πολλάκις τύπτειν άλλήλους έξάγονται δυοίν εν ταύτῷ συμπλεχομένων άρμάτων; άλλὰ χαὶ πίνδυνος έπει συνεχής εππων τε πάνδρων, κάν άνέλη τις τοῦτο, συνανείλε καὶ τὴν ἐκ τῆς ἁμίλλης ἡδονὴν τῶν θεωμένων. [9] Τί δὲ φήσομεν, πρὸς θεῶν (8), ὰν ἀθλητης τὸν ἀντίπαλον καταβάλη (9); τί δ', εἰ δρομεὺς τὸν ἐναντίον ὑποσκελίσει; [10] Τί δράσεις

Et ad Seleucum,

μίμοι γελοίων χονδύλοις είδισμένοι saturno et Isidi et Libero proximam facere insuper contumeliis alaparum sic obicit, tanquam de praecepto domini ludat? docet scilicet et diabolus verberandam maxillam patienter offerre». Voy., pour une époque plus ancienne, Martial, II, 72, 8-4, «os tibi percisum quanto non ipse Latinus || vilia Panniculi percutit ora sono»: V, 61, 11-12, «O quam dignus eras alapis, Mariane, Latini: || te successurum credo ego Panniculo». Cf. encore Arnobe corrigé par L. Havet, Rev. de Phil., 1877, p. 281.
4. εἰσὰποκρούεται Ms. — Cf. § XX, 2, ἀμφότερον δῶρον ἐνὸς (?? ος Ms.)

ύπάρχει θεοῦ.

τάρχει θεού. 5. Hérodote, II, 36, Αλγύπτιοι δε ύπο τους θανάτους ανιείσι τας τρίχας - La αύξεσθαι τάς τε έν τή κεφαλή και τῷ γενείω, τεως εξυρημένοι. — La légende que Chorikios rapporte ici sur Hérodote ne paraît pas connue

9. καταβάλλη Με.

<sup>6.</sup> Ibid., οι ίφες θεών τῆ μεν ἄλλη χομεουσι, εν Αιγύπτω δε ξυρεύνται.
7. Loi de Dracon citée chez Démosthène, Aristocrate, § 58, p. 637, l. 1. ἐάν τις ἀποχτείνη ἐν ἄθλοις ἄχων ἢ χτλ..., τούτων ἕνεχα μὴ φεύγειν χτείναντα. Cf. Platon, Lois, IX, p. 865 A.

<sup>8.</sup> Cf. 10, vn Ala: et § XII, 7, ainsi que la note 5.

αγωνοθέτης ήμιν καταστάς; Ἐπιτάξεις, νη Δία (10), τῷ κήςυκι προειπεῖν ἄπασι μη τοιαῦτα τολμάν; « Πῶς οὐν στεφανωθήσομαι (11)» βοῶντος ἀκοίση δικαίως ἐκάστου. [11] Ακουε δη, φασὶ, πρὸς τοῦτο μάλα καλοῦ λόγου. [12] Συμπόσιον (12) ην, καὶ παρῆν αὐλητής τηθει μὲν οῦτος, οἱ δὲ πίνοντες ἤκουον. [13] Ώς δὲ τοῦ δείπνου προϊόντος (13) ωρκοῦντο—οἰνος γὰρ καὶ αὐλὸς εἰς ὅρκησιν ἐγείρειν φιλεῖ —, ἔτι σφοδρότερον ἐνέπνευσε τοῖς αὐλοῖς, ωστε διέσυρέ τις τὸν [fol. 164] ἄνδρα (14), τὰς γνάθους ὁρῶν ωγκωμένας ὁ δὲ παυσάμενος τοῦ αὐλεῖν (15) ὅτε τῆς ὀρχήσεως οἱ λοιποὶ, ἢξίου μὴ τὸν ὅγκον αὐτοῦ τῆς ὄψεως μέμψασθαι της γὰρ οἰόν τ' εἰναι τούτου χωρὶς εὐδοκιμεῖν αὐληταῖς. [14] Τοῦτο καὶ μίμοις καὶ παγκρατιασταῖς καὶ δρομεῦσι κάθληταῖς λέγειν ἀρμόσει, ἐκάστου την ἐκ τῆς ἰδίας προβαλλομένου τέχνης πληγήν της γὰρ οἶόν τ' (16) εἰναι ταύτης ἐκτὸς ἐπιδείκνυσθαι.

§ ΧΧ. Οἰμαι τοίνυν, εἰ τὸν Λιόνυσον (¹) ἡλίχος ἐστὶ θεὸς ἐν βραχεῖ παραστήσω τὰς εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίας αἰτοῦ διελθών, εἰς τὴν παροῦσάν μοι τοῦτο τείνειν ὑπόθεσιν μίμοις γὰρ κόσμον οὐ μιχρὸν συντελεῖν τὴν εὐσημίαν τοῦ προεστηκότος μίμων θεοῦ ἐπεὶ κὰν ἡνιόχοις συνηγορῆ τις τὸν Ἱππιον (²) ὑμινήσει θεὸν, τὴν δὲ Λητοῦς, ὰν ἐπαινεῖν ἐθέλη τὰ κυνηγέσια. [2] Κό τοίνυν ὄντων οἰς ἥδεται μάλιστα φύσις ἀνθρώπων ἀμπέλου τε καὶ συκῆς—ὥστε τὸν παῖδα τὸν Λύξου δεικνύναι βουλόμενον τὴν Περσῶν ἀτυχίαν «οὐκ (³) οἶνω χρέωνται» φάναι, «οὐ σῦκα ἔχουσι τρώγειν» —, ἀμφότερον δῶρον ἐνὸς (¹) ὑπάρχει θεοῦ. [3] Έωρακῶς δὲ τῶν δωρεῶν τὴν ἔτέραν τὸν οἶνον λυμαινόμενον τοῖς κεχρημένοις—οὖπω γὰρ οἴνου χύδατος ἔγνωστο κρᾶσις ἀνθρώ-

<sup>10.</sup> Cf. 9, πρὸς θεών, et la note 8.

<sup>11.</sup> στεφανηθήσομαι Ms.

<sup>12.</sup> En regard de la ligne dans laquelle commence ce récit, on voit à la marge du manuscrit l'abréviation qui signifie ωφαίον.

<sup>13.</sup> Démosthène, Ambassade, § 197, p. 402, 23, ώς δὲ προήει τὸ πράγμα.

14. Avec le folio 164 recto, la main qui a copié la plus grande partie du discours reprend, et elle le conduit jusqu'à la fin. Voy. § X, note 19, et § XI, note 10.

et § XI, note 10.

15. L'hiatus ne messied pas au ton de cette anecdote. — Un peu plus bas, nžiouv Ms.

<sup>16.</sup> οίονται Ms.

<sup>§</sup> XX.] 1. Sur la singularité de cet éloge de Dionysos dans la bouche d'un orateur chrétien, voy. § XII, 7, et la note 5.

<sup>2. &</sup>quot;Innios, surnom de Posidon.

<sup>3.</sup> Hérodote, I. 71, οὐχ οἴνω διαχοξωνται, ἀλλὰ ὑδοοποτέοισιν, οὐ σῦχα δὲ ἔχουσι τοώγειν, οὐχ ἄλλο δὲ ἀγαθόν οὐδέν.

<sup>4.</sup> ε.ος (lettres disparues) Ms. Cf. § XIX, 2, έχατέραν δέ σου χατηγορίαν είς αποχρούεται μίμος.

ποις --, πάλιν ώς ήμας εφοίτα, καὶ ταύτην εἰσηγεῖται τὴν μῖξιν. [4] Έντεῦθεν αὐτῷ διπλῆν ἄγοντες έορτὴν Αθηναῖοι τιμώσιν έν ἄστει, θεραπεύουσιν εν άγρῷ τὸν θεόν. [5] Τοιοῦτος, ὧ παρόντες, δ τῶν μίμων προστάτης δοῦναι δὲ χάριν αὐτὸν αἰτῶ μου τῷ λόγῳ, καὶ (5) τοῦτον ἐκτῖσαι μοι τῆς συνηγορίας μισθὸν ἣν  $\dot{v}$ πέρ της τέχνης  $\langle \dot{\eta}_S \rangle$  (6) έφορός έστιν είργασάμην.

Notes ajoutées par Charles Graux depuis juillet 1877 [H. G.]:

I, note 9. Voy. Loi de Julien au Code Théodosien, livre 13, titre 3, loi 5: «Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, quisquis docere vult, non repente, nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore rante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, it altiore quodam honore nostro judicio studiis civitatum accedant (de l'an 362). Cf., dans le même titre, d'autres lois sur les professeurs. — Voy. aussi Schlosser, Weltgeschichte, 3. Th., 3. Abth., p. 53, cité par E. Chastel, Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient, p. 97-98. IV, note 18. Λ., & φασι τ. θ. ἀ., τ. κτλ. Hug (Miscell. phil.). VIII, note 3. Julien, sur le Roi Soleil, p. 131 D: ἡ βασιλεύουσα πόλις (= CP). — Lydus, de ostentis, p. 60, Wachsm.: τὰ τῆς βασιλίδος πόλεως lague καρίχτονα

έσται χρείττονα.

- note 7. Sur les Brumalia, consulter les auteurs auxquels renvoie

 E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 311, notes 3-6.
 note 33. Cf. art. de Vernes dans la Revue Critique du 1er mars 1879, p. 166.

XIII, note 7. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, et la note 19.

XV, note 8. Cf. Démosthène, Aristogit., 589: το της παροιμίας ὁρῶν-

τας μη όραν και ακούοντας μη ακούειν.

XVI, note 1. Sur St Jean Chrysostome, contre ces « chants profanes et impies, qui, appris au théâtre, retentissaient dans les maisons, etc., cf. E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 210, avec les renvois de la

A la fin. Für die Geschichte der Mimen in der spätesten Kaiserzeit liefert wenigstens ein Material von ganz brauchbaren Notizen Er. Müller: de genio aevi Theodosiani. Havniae 1797, p. II, pag. 91 in dem cap. 9 « de spectaculis scenicis ».

La publication des deux pièces de Chorikios qu'on vient de lire a valu à Ch. Graux l'honneur d'un article de M. C. G. Cobet, dans Mnemosyne, et d'une Lettre de M. Th. Gomperz, parue dans la Revue de Philologie même, dont nous avons cru pouvoir reproduire ici les parties principales, que voici:

καὶ τοῦτον → εἰργασάμην, fragment ροβ΄ chez Boissonade, p. 309. 6. (Inserui 15.) (Boissonade).

的复数经验 医医检验 医医检验 医医检验检验

## MNEMOSYNE

(1877, pages 159 et s.).

...... Inest in co libro Choricii oratio ex Codice Matritensi descripta et nunc primum edita et emendata et luculento commentario illustrata a viro cl. Charles Graux, cui pro magno hoc merito hanc tenuem gratiam referam ut pauculos ex ea oratione locos aut paullo emendatiores proponam aut ex quo antiquo scriptore sumti sint demonstrem.

Offendo in limine. Prima orationis verba haec sunt pag. 11 (1). Έδει μὲν ἐτέρους τῶν ἄρχειν ἤδη λαχόντων ὑπόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις ἵνα — ἐφάμιλλον οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω τὴν γλῶτταν καὶ μή μοι συμβῇ παραπλήσιον κτὲ. Aut Choricius Graecae compositionis prorsus ignarus fuit aut scripsit ἵνα — ἤκόνησα pro ἀκονήσω. Praecedente enim ἔδει, ἐχρῆν, ἐβουλόμην ἄν, εἴθε, εἴθ ἄφελον et sim. ἵνα et ὅπως semper et ubique cum indicativo componuntur, ut ipsa cuiusque loci sententia requirit; namque manifesto hoc dicit Choricius: εἰ μὲν ἑτέρους τῶν ἀρχόντων πρότερον ἐπήνεσα, ἦκόνησα ἀν οὕτω τὴν γλῶτταν. Nemo mirari debet componi ἵνα ἦκόνησα et (ἵνα) μή μοι συμβῷ, ut illud ad tempus praeteritum referatur, hoc ad futurum. Euripides in Phoenissis 92:

προύξερευνήσω στίβον μή τις πολιτῶν ἐν τρίβω φαντάζεται, κάμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος ὡς δούλω ψόγος, σοὶ δ' ὡς ἀνάσση.

et Choricius ipse pag. 22. μή τις έξάπτη τὸν δῆμον εἰς ταραχήν, μή που λανθάνουσι κεκρυμμένοι σπινθῆρες.

Pag. 12. οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες ὅσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήκοον πάντες.... ἐστὶν ὁ βασιλεύς · ἐναργεστάτη δὲ τῆς ἐκείνου ὁιανοίας εἰκὼν ἐν ὑμῖν θεορεῖται. Lacunam indicavit Editor;

<sup>1.</sup> C'est le chiffre de la page dans le présent volume. Nous le substituons à celui de la Rev. de Phil., cité par Mnemosyne. H. G.

suppleverim: πάντες (προθυμοῦνται γενέσθαι τοιοῦτοι οδός) έστιν δ βασιλεύς: έναργεστάτη δέ κτέ.

Pag. 21. τὰς γὰς — λεωφόςους, αἶς οὐδὲ στρατιώτης ἀνῆς ἐχρῆτο θαρρῶν, νυνὶ καὶ παιδίον ἀκινδύνως πορεύεται. In codice est θαρρῶν, γυνὴ καὶ παιδίον. Rectissime vidit doctissimus Tournier νυνί esse necessarium, idque pro γυνή substituit. Recipiam νυνί vel νῦν, sed γυνὴ καὶ παιδίον sanum est. Alexis Athenaei pag. 226. b.

κάνταῦθα καὶ γραῦς καὶ γέρων καὶ παιδίον πεμφθεὶς ἄπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον.

Choricius pag. 25. γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦται καὶ παῖδες — σὐν κενοῖς ἐπανήρχοντο τοῖς ἀγγείοις. Itaque malim: NYN γυνή καὶ παιδίον.

Sequitur: κἂν ήδη λιπούσης τῆς ἀκτῖνος ἀνὴς — που καθεύδη (pag. 21). Pro λιπούσης in Codice est λεγούσης, in quo latet ΑΗγούσης τῆς ἀκτῖνος.

Post pauca scribe (pag. 21): τὸ τῶν ἐπιμιξιῶν ἡδύ pro ἐπιμίξεων, ut in loco vicino: τῶν πόλεων αὶ πρὸς ἀλλήλας ἐπιμιξίαι.

Pag. 26. ἔπαθες τὴν ψυχήν. Usitatum est omnibus in tali re dicere ἔπαθές ΤΙ τὴν ψυχήν. Plutarchus in Symposiac. IX. 1. Κορίνθιος παῖς ὅτε ἡ πόλις ἀπώλετο καὶ Μόμμιος — ἐκέλευσε γράψαι στίχον ἔγραψε:

τρισμάχαρες Δαναοί καὶ τετράχις οἱ τότ' ὅλοντο. παθεῖν τι τὸν Μόμμιὸν φασι καὶ δακρῦσαι.

Pag. 26. ἄλλην (ἐπιδεικνύουσαν) ταραχώδεις φατρίας πεπαυμένας. Non est Graecum φατρίας et φρατρίας a loci sententia abhorret. Lege ταραχώδεις έταιρείας, ut pag. 14. τὴν δὲ τῶν ἀνοσίων ἐταιρείαν εὖφραῖνον. et pag. 23. τὰ τῶν στάσεων χαλεπά, νόμων ὀλιγωρίαν, ἐταιρείας ἀτόπους, et passim apud alios in turbis civilibus hominum improborum et seditiosorum sodalicia ἐταιρεῖαι appellantur.

Pag. 29. τί ἂν ταῦτα μηκύνοιμι λέγων οὐχ ὡς ἅπαντα πρώην εἰπών; Transpone ὡς οὐχ ἅπαντα.

Pag. 29. πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας θ' ἄμα καὶ ἀστυγείτονας.... οἶς ἡ Καίσαρος ἐναβρύνεται, ἑστιῶν δ' αὐτοὺς καὶ φιλοτησίας προτείνων καλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἄπαντας δεξιότητα. Lacunam indicavit Editor haud seio an iure, namque equidem nihil desidero, sed rectissime emendavit φιλοτησίας προπίνων pro προτείνων, quod receptum oportuit.

Pag. 31. σὲ δὲ τοῦ μὲν (Epaminondae) τὴν ἀκέραιον σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ (Alexandri) τὸ περιττῶς ἀβροδίαιτον ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας. Emendandum est τὴν "ΑΚΑΙΡΟΝ σεμνότητα. Fuerat "ΑΚΕΡΟΝ et αι superscriptum in alienam sedem aberravit.

Pag. 33. ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, οὖς πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνὴρ ἢδυνήθη. Intelligerem locum sic scriptum: Ὁ πολλῶν ἙΛεῖν ΠΕΙΡΑσάντων εἶς ἀνὴρ ἢδυνήθη. ἐλθεῖν pro ἑλεῖν non infrequens in libris confusio est.

Pag. 33. φλόγα προσῆγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς. Legendum ἐπίφΟρον. Thucydides II. 77. πνεῦμα εἰ ἐπεγένετο αὐτῆ ἐπίφορον — οὐκ ἂν διέφυγον. et III. 74. ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῷ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. et sic passim ἄνεμος ἐπίφορος et πνεῦμα ἐπίφορον legitur.

Pag. 34. ὑμεῖς τοίνυν ἐκείνους ὅσον τοῖς ἔργοις ὑπερΕβάλλεσθε τοσοῦτον τῷ πρὸς ἀλλήλους εὐνοία. Sententia clamat praesens tempus reponi oportere ὑπερβάλλεσθε, ut paullo ante: μόνοι πρὸς τοῦτον ἀμιλλᾶσθε τὸν λόγον.

Choricius multis ex Thucydide, Isocrate, Platone, Demosthene, Homero, Euripide flosculis orationem suam exornare solet. Harum imitationum plerasque doctus et diligens Editor indicavit. Supersunt pauculae, quas paucis ostendam.

Thucydides III. 49. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε μνδίνου. Choricius pag. 22. παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις ἦλθε μνδύνου.

Thucydides I. 18. ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Plutarchus Tom. II. pag. 79. f. μὴ μόνον, ὡς Θουκυδίδης ἔλεγε, μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Dionysius Halicarnassensis A. R. pag. 65. ἦσαν δὲ τὰ πολέμια ἐκ τοῦ μετὰ κινδύνων πεποιῆσθαι τὰς μελέτας πολλῶν ἀμείνους. Choricius pag. 11. μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας.

Choricius pag. 17. τοιοῦτοι σοι — στρέφουσι τὴν ψυχὴν λογισμοί. Plato de Rep. pag. 330. d. οἱ μῦθοι — στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχήν.

Choricius pag. 20-21.  $\delta \vartheta v \mu \delta \varsigma = \pi \varrho \sigma \pi \eta \delta \dot{\eta} \sigma \alpha \varsigma \tau \sigma \tilde{v} \lambda \sigma \rho \sigma \mu \sigma \tilde{v}$ . Euripidis est versiculus:

πηδών ό θυμός των φρενών άνωτέρω.

Digitized by Google

Choricius pag. 22. οἶον φιλεῖ δῆμος ποιεῖν. Thucydides II. 65. ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν.

Choricius pag. 23. τῶν θορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων. Thucydides II. 7. λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν.

Pag. 25. ἴσασιν οἱ πεπειραμένοι. Demosthenes pag. 782. 16. ἴσασι δ' οἱ πεπληγμένοι.

Choricius pag. 27. "Ηκουσεν — ὁ βασιλεὺς ἀνδρῶν οὐδαμῶς οἵων τε ψεύδεσθαι. Demosthenes pag. 23. 3. ἤκουον ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι. Iulianus Epist. XXII. παρ' ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι δεδιδαγμένος, ubi Wyttenbach. in Epist. Crit. pag. 35. adscripsit locum Aristidis Orat. Aegypt. pag. 334. ἔγωγ' οὖν ἤκουσα, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ Δημοσθένους, ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι.

Quod Choricius pag. 30. de Alexandro et Epaminonda narrat, sumtum est ex duodus Plutarchi locis: in vita Periclis cap. I. δ δὲ Φίλιππος πρὸς τὸν νἱὸν ἐπιτερπῶς ἔν τινι πότφ ψήλαντα καὶ τεχνιχῶς εἶπεν· "Οὐκ αἰσχύνη καλῶς οὕτω ψάλλων;" et ad principem ineruditum pag. 781. e. δ δ' Ἐπαμεινώνδας εἰς ἑορτήν τινα καὶ πότον ἀνειμένως τῶν Θηβαίων ὁνέντων μόνος ἐφώδενε τὰ ὅπλα καὶ τὰ τείχη νήφειν λέγων καὶ ἀγρυπνεῖν ὅπως ἐξῆ τοῖς ἄλλοις μεθύειν καὶ καθεύδειν. Quanto melius et suavius Plutarchus rem narravit quam Choricius, qui Epaminondae dictum per vim ad rem suam accommodans omnia corrupit. Omnino Choricius in decrepita Graecia et in teterrimo flagitiosae adulationis foetore vitam agens ubique aetatis suae vitia resipit. Scribit p. 12. olim sibi sterilem et effoctam naturam visam esse:

terra malos homines nunc educat atque pusillos.
quum ecce Aratius et Stephanus nati sunt et sic natura διὰ μιᾶς ἀνδρῶν ξυνωρίδος ἀπολογεῖται τῷ παρόντι καιρῷ, quos Rhetor ita immodicis laudibus effert in coelum ut legentibus in libertate natis fastidium pariat ac nauseam.

Ad Iustinianum laudandum, ut scribit p. 13. έχρην τινα Έρμοῦ λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, Iustinianum, ὧ Μοῦσαι φίλαι!

Alterum turpis assentationis exemplum legitur p. 12. Vobis (inquit) tanta meritorum copia superest, ώστ' εἴ τις ἐτέφοις ἄφχουσιν ἔργων χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι τῶν ὑμετέφων ἐκάστω διδοὸς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀφκέσοντα παντελῆ περιλειφθηναι πράξεις ὑμῖν εἰς ὅλον λόγον ἀρχούσας, quibuscum aptissime Editor comparavit locum ex laudatione Marciani: ἔδει χοινῆ

συνελθόντας δσοι τῆδε παιδεύειν ἐπιχειροῦμεν διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους καὶ λαβόντα τὸ μέρος ἕκαστον ὅλον αὐτὸν εἰς τοῦτο κενῶσαι καὶ μόλις ἂν οὕτως ἦρκέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐφημίαν συνθεῖναι. Quis cum antiquis Graecis vivere solitus talia aequo animo legere potest?

Aratius cum militibus pauculis (οὐδ' εἴκοσιν ἀριθμόν pag. 19.) solo nominis sui terrore Saracenos quosdam expulit, qui vias in Palaestina infestabant. Hoc magnum et memorabile facinus vanus Rhetor bellis omnibus, quae umquam gesta sunt, anteponit, φερέτω τοίνυν εἰς μέσον, inquit, δν ἐθέλει τις πόλεμον — οἰχήσεται τὰ δεύτερα φέρων. Comparaverit aliquis bellum Troianum, sed Troia non vi sed dolo capta est. Itaque σεμνότερος ὁ παρών (πόλεμος Aratii) ἤπερ δν ἔδοξαν ἄδειν αὶ Μοῦσαι.

Αῆροι καὶ φλήναφοι.

C. G. COBET.

RÉPLIQUE A COBET.(1) Je n'étonnerai aucun philologue en disant que la conjecture proposée par Cobet (Mncmosyne, 1877, ci-devant, page 80) sur Chorikios (page 21 du prés. vol.), (νῦν) γυνή καὶ παιdior, est la première qui me soit venue à l'esprit. Si je n'ai pas cru devoir m'y arrêter, c'est qu'un mot signifiant 'même' m'a paru nécessaire, au second membre de phrase, pour faire opposition au οὐδέ qui est dans le premier: « Là où pas même un soldat...., aujourd'hui, même un enfant.» C'est ce qui m'a fait chercher une autre correction, et trouver verì xai maidior, que je crois pouvoir maintenir. Personne ne contestera que les idées de 'femme' et d' 'enfant' ne soient très-souvent rapprochées, et les deux citations grecques produites par Cobet à l'appui de son opinion peuvent paraître superflues. Mais c'est justement, selon moi, la fréquence, la banalité de ce rapprochement qui a conduit le copiste à substituer involontairement le mot si usuel yeur à veui, qui pouvait être écrit vevei, et qui ne diffère guère de vev, sinon

<sup>1.</sup> par É. T[ournier]. (Revue de philologie, année 1878, p. 61).

en ce qu'il est d'un usage moins fréquent, au moins dans la basse grécité, et que certains orateurs, comme Démosthène, paraissent l'avoir préféré. Voy. Thesaurus-Didot, tome V, col. 1612. Dans Chorikios même, je trouve τοιτωνί, Apol. des mimes, § III, 8, et οἶτωσί, restitué par conjecture dans l'Éloge d'Aratios, § III, 12.

## LETTRE

## à M. CH. GRAUX SUR CHORIKIOS (1).

Agréez, Monsieur, l'hommage des remarques suivantes, qui vous reviennent de droit, à vous et à la Revue de Philologie...

CHORIKIOS, Éloge du duc Aratios (Revue de Philologie, tome Ier, pages 55 et suiv. (2), § II, 2: Έστι τοίνυν ήγεμονία σαφής ήμερον ήθος καὶ λογισμοῦ θυμός ύπηρέτης κτλ. Comparez § XIV, 4: τὸ κατασκόπους ἐκπέμψαι μαρτυρία... σαφής τοῦ τεταράχθαι, et corrigez: ἡγεμον(ίας μαρτυρ)ία σαφής. L'œil du scribe a très-bien pu sauter du premier au second groupe IAC.

Ibid., § VIII, 1: οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωπῆ καρτερώ. C'est à bon droit que φέρειν σιωπή a paru suspect à l'éditeur. Je suppose que ΦΕΡΕΙΝ est altéré et que στέγειν σιωπη est ce que l'auteur a écrit. Cf. Sophocle, Œdipe roi, vers 341: καν έγω σιγη στέγω. Le verbe στέγειν est, à ce qu'il me semble, le plus convenable ici; il a été souvent méconnu par les copistes. On le trouve expliqué non-seulement par ὑπομένω, βαστάζω (Hesychius, Suidas, Etymol. Magn.), mais aussi par φέρω (scolies sur Euripide, Phéniciennes, v. 1214). — Ibid., 2: 'Εσπέρα μέν ην ατλ. Peut-être un écho de Démosthène, Couronne, § 169, page 284 (Reiske): Έσπέρα μὲν γὰρ ἢν.

Ibid., § X, 7. Est-il permis de reconnaître dans la phrase un peu prétentieuse: Ἰσασιν οἱ πεπειραμένοι un souvenir d'Euripide, Iphigénie en Tauride, v. 539 (Nauck et Weil):

. . . . ώς ζσασιν οι πεπονθότες,

passage si bien restitué par Nauck?

Ibid., § XIV, 6: καὶ πᾶσιν εύθυς ἀγαθή συνέπεσεν έρις. Il n'est pas douteux que le rhéteur ne se soit souvenu ici d'Hésiode, Œuvres et jours, vers 24:

. . . . . . . άγαθή δ'έρις ήδε βροτοίσιν.

Revue de philologie, 1878, pages 11 et s.
 Dans le présent volume, voir les pages 1 et suiv.

— Ibid., 12: καί ποτέ τις ἐκεῖθέν που παριών διηγήσεται τῷ πλησίον «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, ους πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνὴρ ἤδυνήθη.» Je crois reconnaître là des réminiscences homériques. Comparez Iliade, VI, 479:

et ce vers souvent répété (*Iliade*, IV, 81; XXII, 372; *Odyssée*, VIII, 328; X, 37; XIII, 167; XVIII, 72 et 400; XXI, 396): <sup>2</sup> Ωδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδών ἐς πλησίον ἄλλον.

Dans la fin de la phrase, je pense qu'il suffit de changer (avec l'éditeur) έλθεῖν en έλεῖν, et que le reste est sain; il y a dans τολμησάντων, si l'on peut le dire, un βουληθέντων caché. Cf. § IV. 9: εἰσῆλθέ σε πρᾶγμα τοσοῦτον, εἰσελθὸν ἐτολμήθη, τολμηθὲν οὐ διήμαρτεν (1).

CHORIKIOS, Apologie des Mimes (Revue de Philologie, tome Ier, pages 209 et suiv.), § V, 9: ἔξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχθω τῶν μίμων. Cf. Platon, Phèdre, page 247 A: φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται.

Ibid., § VI, 4. Chez un auteur qui ne se repaît que de souvenirs, il paraît très-vraisemblable que les mots  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\alpha\iota$   $\gamma\dot{\alpha}\varrho$   $\ddot{\alpha}\lambda\lambda ovg$   $\dot{\alpha}\nu\iota\bar{\omega}\sigma\iota$   $\varphi\varrho ov\iota\dot{\iota}\delta\varepsilon\varsigma$  sont tirés d'un trimètre Yambique; par exemple:

ἄλλαι γὰς ἄλλους διατρέφουσι φροντίδες, ce qui pourrait être un vers de Ménandre.

Ibid., § X, 4: κὰν ἐγὼ τὸ σχημα τοῦτο τῆς ἀττικῆς ἀποθέμενος ἀναλάβω στρατιώτου σκευὴν, οὐ γενήσομαί τις πολεμικός. Peut-être τῆς ⟨γραμμ⟩ατικῆς, au lieu de τῆς ἀττικῆς. — Ibid., 8. Il faut sans doute lire: ώστε φροντὶς αὐτῷ γίνεται καὶ σπουδὴ ⟨τὸ⟩ πάθος διαφυγεῖν, et ibid., 16, probablement: αὐτοὺς γὰρ τοὺς πεπορνευμένους οὺς ὀνομάζομεν, ἐκλύτους (ἐκ τοίτου Μs.) τὰ σώματα [διαλελύσθαι] τῷ πάθει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἑκάστης ὁρῶντες κτλ.

<sup>1.</sup> Corriger tout simplement έλεῖν τολμησάντων est la première idée qui nous vint aussi à l'esprit, et, déjà avant de savoir que nous nous étions rencontré avec M. Gomperz, nous avions regret de ne pas nous y être tenu. Cf. encore Apologie des Mimes, § I, 3: τολμήσω δ'όμως τοὺς μὲν τοῦ κακῶς ἀκούειν, τοὺς δὲ τοῦ κακῶς δοξάζειν ἐλευθερῶσαι. Le verbe τολμῶ doit être traduit, chez Chorikios, par oser entreprendre. [C. G.]

Ibid., § XII, 1: 'Ομολογῶ μὲν γὰς εἶναί τινας οἶς ἔνι(α τῶν ἐν) αὐτοῖς γινομένων διαθερμαίνειν τὴν φαντασίαν. Si, comme je le pense, la correction ἔνια τῶν ἐν αὐτοῖς est bonne (1), il faudra, ou changer διαθερμαίνειν en διαθερμαίνει, ou insérer un verbe comme πέφυκε, soit avant διαθερμαίνειν, soit après φαντασίαν.

Ibid., § XIV, 2: Σκόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων κακῶν, ὀργήν τε καὶ λύπην, ὧν ἡ μὲν τῶν ἰδίων ἐξίστησι λογισμῶν — εὖ γὰρ ἔφη τις τὸν θυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι —, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη κατὰ τὴν τραγωδίαν συμβαίνει κτλ. Le rhéteur fait allusion, en dernier lieu, au vers d'Euripide (chez Stobée, Florilége, XCIX, 10 = fragment 1056, Nauck):

λυπαι γαρ ανθρώποισι τίκτουσιν νόσους.

Il a employé à peu près les mêmes expressions dans l'Éloge d'Aratios, § X, 8:  $(\tau \hat{o} \nu \ \lambda \iota \mu \hat{o} \nu)$  έξ οὖ πλεῖστα συμβαίνειν ἀρρωστήματα πέφυκεν. Considérant le parallélisme des deux phrases εὖ γὰρ ἔφη τις et τὰ πλεῖστα γὰρ απασιν, il vaut mieux, je crois, ne pas changer γάρ en δέ, comme l'éditeur le propose en note, mais supposer après ὀλιγοχρόνιον εἶναι une lacune, qu'on pourrait remplir à peu près ainsi:  $\langle \hat{\gamma} \ \delta' \tilde{\alpha} \mu \alpha \ \tau \tilde{\eta} \ \psi \nu \chi \tilde{\eta} \ \kappa \alpha \hat{\iota} \ \tau \hat{o} \ \sigma \tilde{\omega} + \mu \alpha \ \delta \iota \alpha \varphi \vartheta \epsilon \iota \rho \epsilon$  τὰ πλεῖστα γὰρ κτλ.

Ibid., § XV, 3: ὁρῶντα μὴ ὁρᾶν, τὸ τοῦ λόγον, καὶ ἀκούοντα μὴ ἀκούειν. Cf. Héraclite, fragment 3, Bywater: ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσι ἐοίκασι φάτις αὐτοῖσι μαρτυρέει παρεόντας ἀπεῖναι. Cf. aussi Euripide, fragment 523, 2, Nauck, et Fragm. tragic. adespot. 431 (²). — Ibid., 5, et Éloge de Marcien, II, page 124, Boissonade. Ces deux passages sont le développement d'une pensée de Démocrite: βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος (chez Stobée, Florilège, XVI, 21 = 32° fragment moral de Démocrite au tome Ier des Fragm. philos. graec. de Mullach). — Ibid., 7: Οὐ γὰρ πενία μόνον ἐγείρει τὰς τέχνας. C'est un écho du vers de Théocrite (début de l'idylle XXI°):

Α πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας έγείρει.

Ibid., § XVI, 5: κὰν ἄμουσος  $\mathring{\eta}$  τις, ὁφδίως ἐφέλκεται. Le rhéteur se souvient-il des vers d'Euripide (fragment 666, Nauck):

2. Démosthène, contre Aristogit., I. § 89, p. 797: τὸ τῆς παφοιμίας, ὁςῶντας μὴ ὁςᾶν καὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν. [C. G.]

<sup>1.</sup> Elle est de M. H. Weil; c'est par suite d'un bourdon qu'elle ne lui est pas attribuée dans l'édition. [C. G.]

..... ποιητην δ' ἄρα Έρως διδάσχει χἂν ἄμιουσος ή τὸ πρίν,

ou de la parodie d'Aristophane (Guêpes, vers 1074):

ραδίως εγώ διδάξω καν αμουσος ή το πρίν?

Il y a lieu de le croire, cette phrase ayant été citée très-fréquemment, entre autres par Aristide, si familier à notre auteur.

— Ibid., 10: Εὐριπίδης μὲν γὰρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει σοφώτερος κτλ. Allusion à l'oracle apocryphe (scolie sur le vers 144 des Nuées d'Aristophane):

Σοφός Σοφοκλής, σοφώτερος δ' Εὐριπίδης.

Ibid., § XVIII, 2: Φασὶ τὸν εἑρηκότα τὴν ὑπὲρ ἦς ἀγωνίζομαι τέχνην, ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγέλλειν ὁ προσηγορία μεν δεύτερος, τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐκεῖνον δὴ (c'est-à-dire Philémon) λέγονσι καὶ τὸν παῖδα τὸν Διοπείθους (Ménandre) ἡλικιώτας τ' ἄμφω κτλ. J'inclinais d'abord fortement à adopter la seconde des deux explications proposées à la page 39 (explication suivant laquelle il s'agirait dans ce passage du «fameux Ératosthène surnommé βἦτα»), en corrigeant toutefois le texte comme il suit: ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἄστεα γελᾶν (au lieu de ἀπαγγέλλειν) ὁ προσηγορία μὲν δεύτερος κτλ. Il résulterait de là qu'Ératosthène avait fait l'éloge de Philémon dans une épigramme (σοὶ δ' ἄστεα πάντ' ἐγέλασσεν?) comme Aristophane de Byzance a fait celui de Ménandre dans les vers célèbres (car, malgré l'autorité de Nauck, Aristoph. Byz., page 250, je crois que ce sont bien des vers):

. . . . . . . . . . . . . . . . Μένανδοε καὶ βίε, πότερος ἄρ' τη το τερον απεμιμήσατο;

et que peut-on dire de mieux en l'honneur d'un poëte comique aussi populaire et aussi plein de verve qu'était Philémon, si ce n'est qu'il a fait rire tout le monde? Mais, en y réfléchissant de nouveau, je crois avoir trouvé une autre solution, peut-être plus satisfaisante, de l'énigme que nous propose Chorikios par la phrase ὁ προσηγορία μὲν δεύτερος, ce qui d'ailleurs ne m'empêche pas de maintenir le reste de ma conjecture. Ne serait-ce pas un jeu de mots qui se rapporterait plutôt à SECUNDUS, auteur de quatre épigrammes de l'Anthologie? Si Fabricius a raison (Bibliotheca Graeca, t. IV, p. 494, édit. Harles), c'était un contemporain, ou peu s'en faut, de notre rhéteur, et, dans ce cas, l'allusion flatteuse pourrait tenir à des relations personnelles qui nous échappent.

Ibid., § XIX, 5: ώς πού φησιν ό τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ῷ φιλοξενίας μισθὸν ἐκάστη βίβλον ἔδωκε μίαν. Cf. Anthologie Palatine, livre IX, épigramme 160:

'Ηρόδοτος Μούσας υπεδέξατο τῷ δ' ἄρ' ἐκάστη ἀντὶ φιλοξενίης βίβλον ἔδωκε μίαν (1).

TH. GOMPERZ.

Vienne, ce 20 juillet 1877.

1. M. le professeur Ussing a eu la bienveillance de nous communiquer aussi un rapprochement important qui nous avait échappé. Smicrinès, l'Avare de Ménandre, craignait, au rapport de Chorikios, μή τι τῶν ἔνδον ο καπνὸς οἶχοιτο φέρων (Apologie des Mimes, § IX, 8). C'est précisément la même chose que Congrion le cuisinier raconte de l'Avare de Plaute, Euclion, dans un passage qui n'a pas toujours été bien compris par les commentateurs (Aulularia, vers 293 = acte II, scène IV, vers 22):

Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem,

Suam rem perisse, seque eradicarier, De suo tigillo fumus si qua exit foras.

Tigillum n'est pas, comme on l'entend, la bûche qui brûle dans la cheminee; c'est la poutre à laquelle sont suspendus les jambons et autres viandes qui se fument. Euclion ne voudrait pas laisser échapper cette fumée qui a passé sur ses jambons et peut en emporter quelque odeur avec elle. [C. G.]

#### SUR UN TEXTE NOUVEAU

RELATIF

# A MÉNANDRE<sup>(1)</sup>.

L'Apologie des Mimes, discours de Chorikios de Gaza, qui vient d'être publié pour la première fois dans la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (nouvelle série, t. Ier, ci-devant, pages 39 à 77), contient la phrase suivante dans laquelle il est dit quelques mots de quatre personnages des comédies de Ménandre:

«Les Romains ne pensaient pas que les spectacles des mimes fussent capables de produire le moindre mal: toi, tu crois qu'ils poussent les spectateurs à commettre l'adultère. Mais non! Des farces de mimes ne sauraient avoir tant de prise sur une nature bonnête! Ou bien, prenons les personnages de Ménandre: Moschion nous apprendrait donc à faire violence à des jeunes filles; Chérestrate, à tomber amoureux d'une joueuse de lyre; Cnémon nous rendrait bourrus et chagrins; Smicrinès, avares, lui qui craint que la fumée n'emporte quelque chose en sortant de la maison? Mais il n'est personne dans son bon sens, j'imagine, qui s'aviserait de dire cela. Et cependant la misanthropie, la passion pour une musicienne, l'avarice, sauf la honte qu'elles trainent après elles, ne sont passibles d'aucune pénalité, tandis que l'adultère est sévèrement puni par la loi. Ainsi ces personnages ne seraient-ils pas d'autant plus capables de nous porter à imiter leur exemple, que ces défauts font seulement encourir le blâme, tandis que l'adultère est réprimé par les plus grands châtiments?

<sup>1.</sup> Article publié dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France (année 1877, p. 118).

§ ΙΧ. Ἐκείνων οὖν οὐδὲν ἀδικεῖν ἡγησαμένων τὸ πρᾶγμα, σὲ τοῦτο προτρέπειν οἴει τοὺς ὁρῶντας(¹) μοιχεύειν. Μὴ τοσοῖτον παίγνια μίμων γενναίας κατισχύσειε φύσεως. Ἡ καὶ τῶν Μενάν-δρω πεποιημένων προσώπων Μοσχίων μὲν ἡμᾶς παρεσκεύασε παρθένους βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων δὲ δυσκόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμικρίνης δὲ φιλαργύρους ὁ δεδιῶς (²) μή τι τῶν ἔνδον ὁ καπνὸς οἴχοιτο φέρων; ᾿Αλλ' οὐδεὶς ἄν, οἶμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν(³). Καίτοι μισανθρωπία καὶ ψαλτρίας ἔρως καὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος ἔχει τιμωρίας ἐκτὸς, μοιχεία δὲ(¹) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐπιτιμίοις. Οὕκουν ἐκεῖνα μᾶλλον ἰκανὰ πρὸς ζῆλον ἐγείρειν, ὅσω τὰ μὲν ψέγεται μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίχη;

Ainsi, des quatre personnages dont il est ici question, Moschion et Chérestrate sont deux jeunes amoureux. Quant à Cnémon et à Smicrinès, ils représentent, comme on va voir, deux variétés de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine la haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre est de la plus ridicule avarice.

Le nom de Moschion était déjà connu. Photius et Suidas nous ont conservé, à l'article πέμπειν, deux vers de la comédie de Ménandre intitulée Υποβολιμαῖος η Αγφοῖκος, le Fils supposé ou le Paysan, dont voici le sens et le texte:

La mère de la jeune fille avait vu Moschion à la procession des petites Panathénées traverser l'agora sur un char.

Μικοὰ Παναθήναι' ἐπειδὴ δι' ἀγορᾶς πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτης ἑώρα τῆς κόρης ἐφ' ἅρματος. (Meineke, Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 211.)

Cette jeune fille, dont nous n'avons pas le nom, c'est évidemment la παρθένος ην Μοσχίων εβιάσατο dont parle Chorikios. Voilà donc retrouvé un trait important de la figure de Moschion. En même temps que Moschion, Chérestrate se présente au souvenir de Chorikios. C'est naturel: ce sont — on l'apprend par Festus (5) — deux personnages de la même pièce. Aux fils

<sup>1.</sup> ξοώντας Ms.

<sup>2.</sup> ò đè điòs Ms.

<sup>3.</sup> εὐφραίνων Ms. 4. μοιχείας δὲ Ms.

<sup>5.</sup> Tout ce que l'on savait jusqu'ici de Chérestrate est contenu dans la notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Gracc., t. IV, p. 216): «Cicerpro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46 "ecquid tandem tibi videtur, ut ad fabulas veniamus, senex ille Caecilianus minoris facere Eutychum, filium

déjà connus de l'intrigue de l' Υποβολιμαῖος vient s'ajouter maintenant la passion de Chérestrate pour une ψάλτρια.

Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait le type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux pièces au moins, le Δύσχολος et les Ἐπιτρέποντες (voy. Meineke, Fragm. comic. Graec.. t. IV, p. 106-107 et 120-121; Jacobs, Lectiones Stobenses, p. 96-97, et, au Thesaurus-Didot, les renvois de l'article Σμιχρίνης). Du caractère de Smicrinès, on ne connaissait, en somme, jusqu'ici que les traits généraux. Chorikios nous rend un détail curieux du portrait que Ménandre avait tracé de son avare: il craignait que la fumée, en sortant de la maison, n'emportât quelque chose avec elle (¹). L'Euclion de Plante tremble de la même peur. On remarquera à ce propos que Plaute, en transportant dans son théâtre l'avare de Ménandre, ne lui conserva pas son nom.

Passons maintenant à Cnémon. Le nom de Cnémon se trouve une fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει τι, Κνήμων; εἰπέ μοι (Meineke, t. IV, page 322, fragment 457 des Menandri fabulae incertae). On n'a là rien de bien significatif. Mais Élien dépeint, dans quatre Lettres rustiques, un misanthrope bourru et méchant, quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, tout comme le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσχολος et de la μισανθωπία. Voyons un peu les lettres 13-16, de Callipide à Cnémon et de Cnémon à Callipide.

Élien, Lettres rustiques, 13. Callipide à Cnémon.

«La vie (2) de la campagne contribue à la douceur du caractère. Toi pourtant, Cnémon, tu es rustique d'une singulière façon: il ne fait pas bon être ton voisin. Tu nous jettes des mottes de terre et des poires sauvages; tu pousses de grands

rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus supplicii causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif., p. 337, ed. Godofr.: "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato", etc. > 1. Aululaire 293, dans le portrait d'Euclion par Strobilus

Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem, Suam rem perisse, seque eradicarier,

Suam rem perisse, seque eradicarier,

De suo tigillo fumus si qua exit foras.

2. Ce n'est pas une traduction, mais une sorte d'analyse que nous donnons ici de ces lettres d'Élien.

cris, lorsque tu vois un homme, et le poursuis comme un loup; tu es terrible et, comme dit le proverbe, un amer voisinage (1). De Callippide termine en engageant son redoutable voisin à écouter les conseils d'un ami et à apprivoiser son caractère farouche.

### 14. Réponse de Cnémon à Callippide.

«Il vaudrait mieux ne pas te répondre du tout, répond Cnémon. Mais pour répondre faut-il, voici ma réponse, une réponse à la Scythe. La vue du genre humain me rend furieux et sanguinaire: je hais le genre humain (μισῶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος): aussi lancé-je des mottes de terre et des pierres à quiconque s'approche de mon champ. Heureux Persée! Il planait au-dessus des hommes sans rencontrer ni saluer personne; ou bien, s'il paraissait quelqu'un en face de lui, il le pétrifiait. Je voudrais avoir aussi le pouvoir de pétrifier: la terre serait couverte de statues de pierre; je commencerais par toi.» Cnémon a laissé inculte toute la partie de son champ qui borde le chemin pour ne pas voir passer les hommes. Il repousse, en terminant sa lettre, l'amitié de Callippide et de tous: «Je ne suis pas moi-même mon ami,» dit-il.

### 15. Deuxième lettre de Callippide à Cnémon.

Callippide n'abandonne pas la partie pour si peu. Revenant à la charge, il sollicite son voisin, au nom des dieux Termes qui leur sont communs, de s'adoueir au point de venir prendre part à un sacrifice qu'il va offrir à Pan, ainsi qu'à un grand dîner qui doit avoir lieu ensuite et auquel assisteront ses meilleurs amis. Il compte sur Dionysos pour calmer la misanthropie du furieux Cnémon. Les sons de la flûte l'engageront peut-être à chanter même quelque chanson: cela ramènerait la sérénité dans son âme. L'ivresse le rendra galant(2); rien de plus convenable dans un sacrifice à Pan(3).

3. Και γάρ τοι πάπεινος (c'est-à-dire Pan) ξρωτιπός εὐ μάλα και οἰος ξπανίστασθαι παρθένοις.

<sup>1.</sup> Καὶ τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον, ἀλμυρὸν γειτόνημα. Cf. Plat., Lois, IV, p. 705 A, ἀλμυρὸν καὶ πικρὸν γειτόνημα. Le mot est d'Alcman.

<sup>2.</sup> Εί δε που και μεθύων κόρη περιπέσοις αβραν άνακαλούση ή την τίτθην υπολειφθεϊσαν εύρειν πειρωμένη, τάχα πού τι και θερμόν δράσεις και νεανκόν εργον.

### 16. Deuxième réponse de Cnémon à Callippide.

Cnémon reste insensible: son caractère est comme un roc inébranlable. Quelques traits de sa seconde réponse achèvent son portrait: «D'abord, de voir beaucoup de monde, de me trouver au milieu d'une foule de gens, cela me cause un frisson terrible; je redoute un sacrifice en commun, comme le lâche l'ennemi. Quant aux dieux, je les salue bien tous, et Pan comme les autres. Je ne leur fais pas de sacrifice de peur de les importuner.» Il repousse avec indignation les excitations au plaisir que lui a adressées Callippide, et termine fièrement sur ces mots: «Ni pour sacrifier ensemble, ni pour rien, ton amitié, je n'en veux point.»

Il y a lieu de croire qu'Élien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. C'est ce qui relève singulièrement l'intérêt de ces quatre petites pièces, que l'on n'avait regardées jusqu'ici que comme de vaines compositions de rhétorique, plus ou moins bien réussies dans leur genre. A l'avenir, on les considérera surtout comme un écho, peut-être quelque peu dénaturé, mais qui répercute encore par moments quelques notes originales de Ménandre.

Ménandre avait justement composé une pièce intitulée Δύσκολος, dont il existe quelques fragments, et l'on pourraît croire, à première vue, que c'est à Cnémon le δύσκολος que cette comédie devait son nom. Mais le δύσκολος qui parait en avoir été le personnage principal, était le vieillard Smicrinès. D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés du type du Δύσκολος, l'un, Cnémon, jeune et déjà misanthrope, l'autre, Smicrinès, un vieil avare.

## UN FRAGMENT DE SAPHO

CHEZ

#### CHORICIUS (1).

Le manuscrit N-101 de la Biblioteca nacional de Madrid(2), contient un épithalame inédit, adressé par Choricius à son élève Zacharie, dans lequel on lit au f° 48 les lignes suivantes:

Έγω οὖν τὴν νύμφην, ἵνα σοι πάλιν χαρίσωμαι, σαπφικῆ μελωδία κοσμήσω. Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος καὶ ὅμματα μελιχρὰ,
ἔρος δὲ καλῷ περικέχυται προσώπω, καὶ. Σὲ τετίμηκεν
ἐξόχως ἡ ᾿Αφροδίτη. ᾿Αλλ' ἐπεὶ οὕπω τῆς Σαπφοῦς ἡκροάσω
κθάρας, πάλιν αὖ τοῦ ποιητοῦ δεηθῶμεν φαιδρῦναι τὴν κόρην.
Δέμας τε ἡδὲ φυὴν, ἀτὰρ φρένας, ἡδέ τι ἔργα δεινῶς
ἀθανάτησι θεαῖς ἄγχιστα ἐψκει (sic) (³). Ἐνταῦθά μοι δοκεῖ χρῆναι καταλῦσαι τὸν λόγον κτλ.

Du texte ci-dessus, il faut rapprocher le fragment 100 [alias 64] des Ἐπιθαλάμια de Sapho (Anthologia lyrica de Bergk, ed. min.). Il est tiré d'Héphestion, et présente un rapport évident avec les fragments de σαπφική μελφδία rappelés par Choricius:

Μελλίχοοης δ' επ' ιμέρτψ κέχυται προσώπψ.

M. H. Weil a essayé, non sans succès, de mettre ces bribes en valeur. Nous communiquons ici au lecteur la lettre qu'il a bien voulu nous écrire à ce sujet:

"Je reviens sur ma première impression, et je commence à croire qu'on peut tirer quelque chose des réminiscences de Sapho dont votre Choricius a émaillé la prose de son Épithalame. Il est vrai qu'il ne cite pas textuellement, et que rien ne ga-

<sup>1.</sup> Article publié dans la Revue de Philologie, 1880 (Janvier), p. 81.

<sup>2.</sup> Cf. sur ce manuscrit, pages 1 et 39 du présent volume. 3. Cf. Iliade, I, 115; Odyssée, V, 212; VI, 152; VII, 210; etc.

rantit que les trois membres de phrase qu'il tire de Sapho se soient suivis de la même façon chez le poète, ni même qu'ils soient empruntés à la même ode. La manière dont Choricius se sert dans le même passage de souvenirs homériques doit nous mettre en garde et semble nous interdire de chercher à reconstruire le texte.

« Cependant, dans le cas présent, nous avons un grand secours: c'est la citation textuelle d'Héphestion (XV, à la fin, fr. 100 Bergk):

Μελλίχοοος δ' έπ' ιμέρτω κέχυται προσώπω.

La ressemblance entre μελλίχορος et μελιχρὰ, ἔρως est trop grande pour être fortuite: les deux leçons se rapportent à un texte unique. Laquelle choisir? L'adjectif μελλίχορος demanderait dans le vers suivant un substantif difficile à trouver et dont il n'y a pas trace dans Choricius. Ce dernier, tout en prenant de grandes libertés avec le texte, a dû en rendre assez exactement le sens général. Héphestion au contraire, qui ne voit que le mètre, sans se préoccuper du sens, a pu citer un vers composé des fragments de deux membres de phrase. S'il en est ainsi, les deux premières phrases rapprochées par Choricius se suivaient aussi dans Sapho; et, comme Héphestion nous donne le mètre du morceau, nous pouvons, je crois, hasarder cette restitution partielle:

Σοὶ χάριεν μὲν εἰδος, ὅππατα δ' . . . . . . μέλλιχρ', ἔρος δ' ἐπ' ἰμέρτψ κέχυται προσώπψ . . . . . . τετίμακ' ἔξοχά σ' Αφροδίτα.

«Les imitations de Catulle servent à confirmer ce texte. Avec ὅππατα μέλλιχρα (ου μέλλιχα) comparer mellitos oculos (Cat., XLVIII, 1); avec τετίμαχ' ἔξοχά σ' Αφροδίτα, Pulcher es, neque te Venus neglegit (LXI, 194).»

## HARPOCRATION

#### LETTRE A UN EMPEREUR

D'APRÈS UN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Il y a quelque apparence que l'auteur de cette lettre est Harpocration, l'ami de Libanius (2). Prétendre que ce personnage et peut-être aussi le nôtre doit être identique à Valerius Harpocration dont le nom figure en tête du précieux Lexique des dix orateurs, serait émettre une hypothèse qui ne pourrait pas, à notre sens, être taxée d'invraisemblance, mais qui ne reposerait d'ailleurs sur aucune preuve à proprement parler (3). On a tout lieu de croire que la lettre est adressée à l'empereur Julien, ce

1. Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1878 (Janvier), p. 65 - 77.

2. Voici dans quels termes Libanius, à la date de 356 (cf. Sievers, Das Leben des Libanius, p. 299), recommande à Aristénète son ami Harpo-cration qui se rendait alors à Nicomédie:

Ααβών δὲ παρὰ σοῦ δύο ἄρχοντας φίλους, ενὶ γεμοντι σοφίας αμείβομαί σου το δώρον. Αρποκρατίων γάρ ούτοσι και ποιητής άγαθός και παιδευτής άμεινων, δεινός μεν ενθείναι τα των παλαιών νέοις, δεινός δε εκείνοις παρισωθήναι, βεβιωκώς δε συνεχώς εν βιβλίοις, ήδίστην δε έχει κομψείαν (la variante ηκιστα μεν έχει κομψίας ne paraît rien valoir), άπλους τις ών καί γενναίος, και οὐκ αν άλοίη φρονών μεν έτερα, λέγων δε άλλα. (Lettre 367 W...)ς. 367, Wolf.)

Ne semble-t-il pas, en lisant la lettre de notre Harpocration, qu'on reconnaisse quelques traits de ce portrait? La fin de la lettre citée de Libanius, ainsi que celles du même auteur qui portent les nos 371 et 729, nous apprennent encore quelques circonstances de la vie d'Harpocration l'ami de Libanius, entr'autres qu'il était Égyptien, qu'il possédait à un haut degré le talent de la parole et que, cédant aux instances de Themistisme. mistius, il quitta, vers l'année 355, Antioche, où il vivait alors dans l'in-

timité de Libanius, pour se rendre à Constantinople.

3. Boysen, le dernier auteur, à notre connaissance, qui ait essayé de déterminer l'époque à laquelle a vécu Valerius Harpocration (De Harpocrationis lexici fontibus [Kiel, 1876], chap. I, § 2), se prononce contre l'identification du lexicographe avec l'ami de Libanius et estime que le premier fut sans doute un contemporain des Antonins. Ses conclusions ne s'imposent pas; après comme avant lui, il est encore vrai de dire, pour employer ses propres paroles: «Usque ad hoc tempus viri docti de actate

qui fixerait la date entre les mois de décembre 361 et de juillet 363.

Ce fut Juan Iriarte qui, le premier, à ce qu'il semble, en signala l'existence. Avant découvert cette petite pièce dans le manuscrit N-110 de la Biblioteca nacional de Madrid, il en communiqua quelques courts extraits, une quinzaine de lignes en tout, dans son catalogue intitulé Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci Mss. (tome Ier, Madrid, 1769, in-fol.). Nous avons conié cette lettre sur le manuscrit d'Iriarte. C'est un petit inquarto en papier, de 162 feuillets, écrit en 1474 à Messine par Constantin Lascaris (4), composé en partie de traités ayant rapnort à l'astrologie, en partie de morceaux, les uns connus, les autres présumés inédits, de Dioscoride. En tête du manuscrit se trouve une suite d'ouvrages hermétiques, en quatre livres. ani appartient à la collection dite des Kugarides. Le premier livre s'occupe des vertus de vingt-quatre plantes, vingt-quatre oiseaux, vingt-quatre poissons, vingt-quatre pierres: c'est une compilation dont le rédacteur déclare (5) avoir puisé principalement les éléments dans un livre cyranique auquel il donne pour titre: 'Αρποκρατίωνος βίβλος ἀπό Συρίας θεραπευτική (fol. 6 verso). Ce rédacteur a fait précèder son premier livre de deux prologues qui ont pour objet d'exposer l'origine merveilleuse et le contenu des fameuses Kugarides. De ces deux prologues, l'un est anonyme et très-court; l'autre commence dans les termes suivants: Τη οίχεια θυγατοί ο Αρποκρατίων γέγραφε τάδε. Όδοιπορίας μοί τινος γενομένης περί την Βαβυλωνίαν χώραν κτλ. Il n'v a point de doute que l'Harpocration de ce prologue et du premier livre cyranique d'une part, l'Harpocration de la lettre qu'on publie ci-dessous d'autre part, ne soient une seule et même personne (6).



Harpocrationis vehementer dissident. Cf., sur cette question, Naber, Prolégomènes de son édition du Lexique de Photius (Leyde, 1864), § 12, p. 106 et suiv.; Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticos ex recensione Guil. Dindorni (Oxonii, 1855), préface du Ier volume. p. xxi; M. H. E. Meier, deux dissertations-programmes De actate Harpocrationis (Halle, 1843 et 1855), réimprimées dans les Opuscula academica de l'auteur, t. II, p. 147-179; et Bernhardy, Quaestionum de Harpocrationis actate auctarium, dissertation-programme (Halle, 1856), faisant suite et servant de conclusion à celles de Meier.

<sup>4.</sup> Souscriptions de Lascaris. I°, au fol. 5: Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάψως κτῆμα καὶ κόπος, ἐν Μεσσήνη τῆς Σικελίας. 2°, au fol. 147: Κωνσταντίνος ὁ Λάσκαψε ξέγγραψε χρώμενος ἐν Μεσσήνη τῆς Σικελίας αυοδ΄.

<sup>5.</sup> Dans une note qu'Iriarte reproduit textuellement à sa page 434.
6. Iriarte, dans sa description du Matritensis N-110, a publié in extenso

Passons de suite à l'examen de cette question: quel est l'empereur à qui la lettre est adressée? La suscription ouvre un vaste champ à la conjecture: Αρποκρατίων Καίσαρι Αθγούστφ χαίρειν. Mais, au cours de la lettre elle-même, on peut relever des indices d'époque à peu près sûrs selon nous. Harpocration raconte - a-t-on à faire à un récit purement imaginaire, et l'auteur est-il un charlatan? ou joua-t-il simplement dans cette histoire le rôle de dupe? tout en inclinant vers la première hypothèse, nous nous en remettrons sur ce point au jugement de plus fins que nous — une apparition merveilleuse en présence réelle, ce qu'on appelait dans ces temps-là une αὐτοψία, du dieu qui révéla aux hommes l'astrologie, d'Asclépios luimême. Nous voilà ainsi transportés en plein règne de la théurgie. La scène se passe à Thèbes de la Haute-Égypte. Pour les lecteurs un peu initiés à la littérature néoplatonicienne que produisit l'école de Jamblique, la teinte générale du récit d'Harpocration accusera nettement une époque voisine de celle où florissaient ces philosophes. Parcourons d'un regard rapide l'histoire de la théurgie et de la magie sous l'Empire. Au second siècle de notre ère, elle brille du plus vif éclat. Il suffit de rappeler la polémique que dirigea alors avec vigueur contre les

les deux prologues dont il vient d'être question: ajoutons qu'il l'a fait si peu habilement qu'il est difficile de comprendre grand' chose à son texte. On trouvera aussi chez lui, en cet endroit, plus de détails que chez nul autre auteur relativement aux Κυρανίδες. Au demeurant, prologue et Κυρανίδες se peuvent lire à la Bibliothèque nationale de Paris dans les manuscrits n° 2537 et 2419 de l'ancien fonds grec: le texte des prologues y est un peu plus intelligible que chez Iriarte. Cf. Harles au tome VI, p. 250, note b de la Bibliothèca Graeca de Fabricius: «Inter codd. graecos MSSt., apud » Nanios Venetiis adservatos, in cod. CCXLVII, n° vIII» (ajoutons: et dans un chartaceus de Moscou d'après Matthaei, Accurata codicum Graecorum mss. bibl. Mosquens. sanct. synodi notitia et recensio [Leipzig, 1805], t. II, p. 302-3) « est ἐν τῶν τοῦ Αρποκρατίωνος τοῦ Αλεξανόρ ἐως περὶ φυσικῶν » δυνάμεων ζώων τε καὶ φυτῶν καὶ λίθων, ἃ ἔγραψε πρὸς τὴν ἰδίαν θυγατέρα » etc., et editor catalogi» (voici le titre exact de ce catalogue: Graeci codices mss. apud Nanios, Patricios Venetos, asservati. Bononiae, typis Laelii a Vulpe, 1784. Un volume in-4°. L'auteur doit être J. A. Mingarelli) « p. 440 sqq. dedit specimen excerptorum ex illo Harpocrationis opere » de virtutibus naturalibus etc. (Cf. Harles, ibid., t. IV, p. 164.) In cod. «Coislin. CLVIII est fol. 80: βιβλίον Άρποκρατίωνος, σύνθεσις δὲ Κυρανοῦ » βασιλέως περὶ κδ΄ λίθων πετεινῶν τε καὶ ἰχθύων καὶ βοιανῶν και ἀλφαν» βασιλέως περὶ κδ΄ λίθων πετεινῶν τε καὶ ἰχθύων καὶ βοιανῶν και ἀλφαν» βασιλέως περὶ κοί ετα de venise et de Moscou donnent l'auteur de ce traité pour Alexandrin, ce qui ne serait pas exact, s'il fallait entendre par Alexandrin né à Alexandrie.

théurges égyptiens (μαθηματικοί) un Père de l'Église dont le nom, au surplus, a été matière à controverse (voyez le traité publié successivement sous le titre de Philosophumena d'Origène. et de Réfutation de toutes les hérésies, par saint Hippolyte). Voilà l'âge d'or de la théurgie. Il se prolongea pendant près de deux siècles et jusque dans les dernières années de la vie de Jamblique. Lorsque mourut ce philosophe visionnaire, c'est-à dire vers la fin du premier tiers du 1ve siècle, des adversaires puissants s'étaient élevés qui essayaient, dans une lutte passionnée, d'abattre le paganisme chancelant et commencaient à renverser les derniers appuis sur lesquels le néoplatonisme de Jamblique avait prétendu l'étayer, la magie, les évocations, ces mille sortes de divinations dont on lit la liste énigmatique dans l'Υπομνηστικόν de Joseph (7). Constantin le Grand fit les premiers préparatifs de guerre. Selon Maury (8), il aurait déjà « porté des lois sévères contre la magie ». Nous ignorons sur quels textes se fonde cette opinion. Nous ne connaissons, quant à nous, qu'une loi de Constantin, de l'an 321, insérée au Code Justinien, livre IX, titre XVIII, qui ne fait, en substance, que renouveler une loi de Dioclétien (voy. ibid.) en vertu de laquelle la magie nuisible (ars mathematica damnabilis) était interdite. Qu'on lise, en effet, la seconde partie de la loi de Constantin: « Nullis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus, » etc. Il faut bien se rendre à l'évidence. Constantin n'osait pas encore interdire ouvertement toute pratique de sorcellerie. Mais il sera raisonnable d'accorder que ce règne n'avait pas été favorable aux croyances occultes. La loi de 321 prêtait beaucoup à l'interprétation. Libanius lui-même, un rhéteur bien inoffensif, ne dut-il pas s'enfuir de Constantinople en 346 sous une inculpation de magie? La première mesure ostensible et décisive qui fut prise, doit être une loi de Constance datée de l'an 357. Or cette loi suppose nécessairement, ne fût-ce que par la dureté même des termes dans lesquels elle est rédigée ainsi que de la sanction qui l'accompagne, un long mécontentement de la part du gouvernement impérial et, nous appelons l'attention sur ce point, une persécution antérieure plus ou moins hautement déclarée. On ne peut donc

8. La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen-âge, chapitre VI.

<sup>7.</sup> Galland, Bibliotheca Patrum, tome XIV, p. 72 = Migne, Patrologie grecque, tome CVI, colonnes 160 et suiv.

guère se dispenser d'admettre qu'il se passa alors, comme préparation au grand coup qui fut ensuite frappé, un demi-siècle environ de lutte conduite sourdement, mais non pas sans vigueur, contre toute magie. Quant à l'importante loi de 357, en voici le texte dans son intégrité: « Nemo haruspicem consulat »aut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos male-» ficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat nec ad hanc » partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi » curiositas. Etenim supplicium capitis feret gladio ultore pro-» stratus quicunque jussis obsequium denegaverit. » (Code Théodosien. livre IX. titre XVI. et Code Justinien. livre IX. titre XVIII.) D'autres lois, édictées coup sur coup, viennent confirmer celle-ci (voy. les mêmes codes aux mêmes titres). Nous assistons, cette fois, à la condamnation définitive de la magie (9). Des empereurs postérieurs, nul ne revint sur ce jugement, un seul excepté, Julien. Mais Julien n'occupa le trône impérial que bien peu de temps, moins de deux ans. La magie païenne était déjà trop compromise; elle ne devait pas être sauvée. Après Julien, elle ne compta plus jamais, ni en Orient, ni en Occident, de défenseurs en haut lieu (10). Par tout l'Empire, Valens et Valentinien traquèrent, païens ou mauvais chrétiens sans distinction, tout ce qui faisait encore profession de croire à la magie. Il y eut alors une affaire célèbre de lécanomancie. cette sorte de mantique qui joue un rôle principal dans notre Lettre à un Empereur (voy. p. 108, et la note 41): la fin tragique de Théodore et de tous ceux qui avaient eu l'audace de se livrer, de concert avec lui, à cette pratique superstitieuse montre combien ces actes étaient devenus coupables aux yeux des empereurs et leur paraissaient odieux. La décadence reprend rapidement sa marche pour ne plus s'arrêter. Une loi de Théodose le Grand (Code Théodosien, livre XVI, titre x, loi 7) ne fait que l'accélérer encore. Sous Justinien enfin, avec les disciples de

<sup>9.</sup> Les conclusions que nous présentons ici se trouvent tout à fait conformes au jugement porté par Beugnot (Destruction du paganisme, livre II, chapitre I<sup>ex</sup>). A l'époque où nous en sommes arrivé dans notre exposition, «les empereurs,» dit-il, «faisaient une guerre acharnée à l'art divinatoire.»

<sup>10.</sup> Quelques empereurs ou usurpateurs du trône d'Occident inclinèrent encore par la suite au paganisme; l'histoire nomme Eugène, Attale, Anthemius. Mais il n'y a pas la moindre circonstance pour nous inviter à supposer que la lettre d'Harpocration ait pu être adressée à l'un d'eux.

Proclus et les derniers professeurs de l'École d'Athènes, disparut à tout jamais la magie bellénique. Une renaissance n'était plus possible désormais, du moins sous la forme antique et païenne.

Il fallait tracer cette esquisse. Maintenant, nous pouvons nous le demander, à quelle époque la lettre d'Harpocration a-telle été écrite? Au déclin de la magie païenne. Harpocration arrive dans le sanctuaire le plus vénéré de l'Égypte, Diospolis ou Thèbes; là, il demande aux prêtres, dont il n'a pas tardé à gagner l'amitié, εἴ τι τῆς μαγικῆς ἐνεργείας σώζεται. Et, en effet, parmi ceux-ci un seul se rencontre, déjà avancé en âge, qui a conservé religieusement quelque puissant secret théurgique. Les autres membres du collège sacré ne possèdent plus que la tradition de fausses recettes, qu'ils n'ont point éprouvées eux-mêmes, et sans vertu. Toutefois, nous ne pouvons pas descendre très-bas pour dater la lettre. D'abord Alexandrie, au temps où écrivait notre auteur, continuait à passer pour le foyer le plus brillant de la civilisation grecque; la philologie et l'enseignement de la médecine s'y trouvaient toujours en honneur; ses bibliothèques n'avaient pas encore été dépouillées de leurs richesses (11). Mais sans plus attendre, présentons un argument d'une portée beaucoup plus précise. Cette lettre, qui est toute à la glorification de l'astrologie et de la théurgie païennes, est envoyée à un empereur; et elle ne pouvait l'être, sans exposer le signataire aux plus grands périls, qu'à celui qui prit ces arts païens sons sa protection spéciale et se voua lui-même à celle des dieux égyptiens (12), à l'admirateur du « divin » Jamblique (13), au familier de ce puissant uárres, Chrysanthios, au disciple enthousiaste de Maxime d'Éphèse, un roi de la magie (14), au dévot serviteur du Roi Soleil et des astres (15), au

<sup>11.</sup> Voy. la Lettre, 4, 5 et 6. avec la note 23.

<sup>12. «</sup>La superstition égyptienne domine sur les monnaies de Julien. Il y est souvent représenté sous la figure de Sérapis, et Hélène, son épouse, sous celle d'Isis.... On trouve une foule de médailles de ce prince qui offrent les images d'Isis et d'Osiris, d'Isis et d'Horus, de Sérapis, d'Anubis, d'Isis Pharia, d'Harpocrate, du Nil et du Sphinx.» (Beugnot, Destructum du pagnaisme, hyre III, chapitre II: avec renvois à Banduri, II, 427-440 et à Mionnet, II, 292-302.)

<sup>13.</sup> Julien, sur le Roi Soleil, page 127 C.

<sup>14.</sup> Sozomène Histoire ecclésiastique, V. 2; cf. Socrate, III, L.

<sup>15.</sup> Julien, sur le Roi Soleil, page 130 D: πάντα άθούος άφεις τοις οίφανένις προπείχον κάλλεσιν...., εδόκοιν τε περιεργότερον έχειν πρός αίτα και πολιπράγμων τις είναι, και με τις ήθη άστρόμαντιν ύπελαβεν άρτι γενειήτην.

philosophe superstitieux (16) qui fit un instant tout l'espoir de ce vieux monde qui périssait: on vient de peindre Julien l'Apostat.

On ne trouvera point ci-dessous en son entier la lettre d'Harpocration. D'abord le manuscrit de Madrid n'en a conservé que les premières pages. Puis nous devons avertir les lecteurs que ce fragment n'est même pas publié ici intégralement. Dans le manuscrit, il s'arrête au milieu de considérations relatives à une sorte de pharmaceutique fondée sur les influences astrales: cette partie du texte n'aurait présenté un intérêt bien vif que pour les adeptes, si tant est qu'il en existe encore, et aurait eu l'inconvénient d'être fort délicate à constituer pour des profanes comme nous. Nous avons donc cessé de copier quand ce grimoire commençait, et le résultat est que l'on communique un fragment plus court de dix lignes que ce qui se lit dans le manuscrit. Ajoutons que l'incomparable livre aux quatorze remèdes du roi Necepso, cette heureuse trouvaille de notre grammairien, ne semble pas entièrement et à tout jamais perdu. Le morceau sans titre qui, dans le manuscrit, suit la lettre d'Harpocration (voy. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis, etc., page 435), paraît former, en effet, le premier quart environ, encore inédit, de cette œuvre. Selon toute vraisemblance, Harpocration envoya à l'Empereur, avec le livre du savant égyptien, la lettre dont voici maintenant le texte; elle servait à la fois de dédicace et de préface.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-110.

[Folio 75 recto, en haut de la page:]

Άρποχρατίων (17) Καίσαρι Αὐγούστω χαίρειν.

[1] Πολλών επιχειρησάντων εν τῷ βίφ, Σεβαστε Καΐσαρ, πα-. ραδούναι πολλά παράδοξα μηδενός πρός τέλος άγαγείν τας έπαγγελίας δυνηθέντος (18) διὰ τὸν τῆς εἰμαρμένης ταῖς διανοίαις αὐ-

<sup>16.</sup> Ammien Marcellin, XXV, 4, 17: superstitiosus magis quam sacrorum kgitimus observator.

<sup>17.</sup> En publiant ce texte, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes abréviatifs que pour les deux discours inédits de Chori-

kios (voy. l'Avertissement de la p. 9 du présent volume).

18. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis, etc., p. 435, cite le début jusqu'à ce mot Surn dévios.

Mai

Proclus et les derniers professeurs de l'Éco! rut à tout jamais la magie hellénique. Un plus possible désormais, du moins sous naïenne.

Il fallait tracer cette esquisse. nous le demander, à quelle époque la 1elle été écrite? Au déclin de la magi arrive dans le sanctuaire le plus vénéro ou Thèbes; là, il demande aux prêtre gagner l'amitié, εί τι τῆς μαγικῆς ἐν effet, parmi ceux-ci un seul se renc qui a conservé religieusement que gique. Les autres membres du col que la tradition de fausses recette eux-mêmes, et sans vertu. Tout cendre très-bas pour dater la temps où écrivait notre auteu foyer le plus brillant de la et l'enseignement de la méde neur: ses bibliothèques n'av leurs richesses (11). Mais 8 gument d'une portée beauc est toute à la glorification nes, est envoyée à un en exposer le signataire au ces arts païens sons sa à celle des dieux és

11. Voy. la Lettre 12. «La superstit

Jamblique (13), au fan

au disciple enthousis

gie (14), au dévot se

. 9 púc, nager าสอ**ไม้เล้า** 3 Aotie Asiac nervus Euc END REπούου, πούος έντεπενας ξυεκα Empireon de συνεπατροδίας η η αυν γαρ voxio zis vir zonim si TODIOUTHE, TEε παλον τινά Νεтот опоцитос ной

es consecture rana. mile de Usaire, 8: kyii ing applicant these authorized таковая таковае formation znil Césaire

limited Jours critiques I, the rest row dynamomartes, trade largically PROPERTY STREET, OUVIEW meion y halemans n month mon de Histor-

Inche derit Meyerbin. un ren Necespso, ou Ne-Largetteens, Ebraicus, 1656, in-40. Dans m commun avec Pecours bellemique, ainsi Pline, Histoire Bir Harmes Trismegiste, man de la company de la compan a mie des curres d'Apulée. s It waster to articles No Pape Benseler,

est souvent représ sous celle d'Isis. offrent les image d'Isis Pharia, d'Il du paganisme, 1 et à Mionnet,

<sup>13.</sup> Julien, s 14. Sozomèn

<sup>15.</sup> Julien, νίοις προσείνη πολυπράγμω

πά λίθων τε καὶ βοταιληττόμην. [7] Ήν δὲ, σχευάσας γάρ τὸν ὑπ' γίσχον ήλιαχόν» καὶ τὰς ον θεραπείαις ηστόχησα. [8] ν είναι την πλάνην, ύπο της ιέστερον τη γραφή πεπιστευι ι ων, καὶ τοῖς γονεῦσιν ώς ήδη γγελλόμην. [9] Έν μέν οὖν τη ιε ην δια τον τών δμοτέχνων γέλα φθονείται (81) —, είς οίκον δέ τικ είχον μικρότερος (82) τῶν ἐπαγγετήειν δὲ τὴν (38) Αἴγυπτον οἴστρφ τῆς ι ζητών τι ζτῆς) προπετοῦς ἐπαγγελίας τὴ τυχών θανάτω λοιπὸν ἀφιέναι τὸν βίον. ψυχής προμαντευομένης θεοίς δμιλήσαι,

nicus Maternus, Astronomie, VIII, 3, fin: «Ex ista sisione, cum locum vitiorum et valetudinis quaerere tissime et facillime hoc totum poteris invenire. Hunc mus ille Necepso, ut remedia valetudinum inveniret, dilinem, ut divinum tanti viri potuit ingenium, manifestis cavit. Hujus ego libri interpretationem alio tibi tempore, as nostrum, intimare curabo. Héphestion de Thèbes, préface cité chez Saumaise, De annis climactericis et antiqua astro-e, Leyde, 1648, in-12, à la p. 52: τούτοις, ώς ξοικε, συνεγνωχότες οί ρυπτιοι ούτως έχουσι συνήιμαν πανταχοῦ τῷ δι' ἀστρονομίας προ-την ἐατρικήν διὰ τῶν καλουμένων παρ' αὐτοῖς ἐατρομαθηματικῶν τ, ἐξ ὧν προσφόρως ἐκάστω τὰ βοηθήματα προσφέρουσι. Wesseling, 444 du tome Ier de son Diodore de Sicile: «Medicinam Astrologiae rique την τελεστικήν, seu mysticam quandam sacrorum et initiandi mem, jungebant (Aegyptii), si fides scholiastae Ptolem. in Tetrabibl. 15, et xxxvi Decanos totidem corporis humani partibus praeficiebant pud Origen. VIII C. Cels. 58, p. 785, inque legendis herbis multa super-titione ex Hermetis quodam libro utebantur. Atque hanc medicinae eorum partem amplexus est Pamphilus Alexandrinus, qui herbarum imargines et vires κατά στοιχείον... digessit, docente ex Galeno V simpl. Medic. Fac. p. 68 Lambecio II Bib. Vindob. p. 535. - Έξηγητης άνωνος (quem tamen Proclum fuisse existimant) είς την Τετράβιβλον Πτολεμαίου. p. 15, l. 20, édit. de Bâle, 1559, in-fol.: Ούτοι γαρ οι Αλγύπτιοι εγνοικότες την αιτίαν της τοιαύτης αγνοίας, ούκ εδία μεν τα ιατρικά συνειαξαν (συνέταξον édit.), εδία δε τα αστρολογικά και τα τελεστικά, αλλ' αμα πάντα συνέγραψαν, ενα τὰ συγγενή καὶ έφεξης τεταγμένα είς καὶ ὁ αὐτος εἰδώς μή παρά την άγνοιαν των κοινων όντων (ουτων édit.) άντιστηναι τοις επιούσι μή δυνήσεται.

30. βραχυτέραν Ms.: τραχυτέραν Tournier.

32. μικρότευς (à ce qu'il semble) Ms.

33. τον Ms.

<sup>31.</sup> Καὶ γὰρ ἡδεως τὰ καλὰ (κατα)φρονείται? (Tournier).

των επικείμενον ζόφον, μόνος (19) δοκώ των ά πων πεποιηκέναι τι παράδοξον. [2] Επιχειρί απες θνητής μέτρα φύσεως υπερβαίνει, τούτ βασάνων καὶ κινδύνων, τὸ καθηκον τέλος έ κήσας ζγάρ τὴν γραμματικὴν (21) ἐπιστήμι **πλίμασι καὶ πάντων τῶν ἐκεῖ βελτίων** τινός τῆς ἐπιστήμης ἀπολαύειν. [4] Καὶ οισπούδαστον 'Αλεξάνδοειαν (23) μετὰ συ λεστάτους (<sup>24</sup>) τῶν φιλολόγων παρώδε καὶ συνέσεως ύπὸ πάντων ἐπαινούμε χώς καὶ εἰς τὰς τῶν διαλεκτικῶν ἰαι περισσώς ταύτης της έπιστήμης. [6 άπιέναι, κατὰ τρόπον ήδη μοι κ οιήειν τὰς βιβλιοθήκας ἐκζητῶν κεψώ (<sup>27</sup>) τεσσαρεσκαίδεκα (<sup>28</sup>) 🖑

11/1/1/40) IN EV TOIS

précéd. Tournier:

19. μόνον Μs.

20. επόθησα Ms. - Le τε qui 21. Iriarte, Regiae Bibliother

Ασχήσας γραμματικήν » ύπο π 22. είς?] περί Ms. Iriarte

23. Cf. saint Grégoire de μέν τοῖς κατά Παλαιστίνην όητορικής ἔρωτα, ὁ δὲ (Céπαιδεύσεως και τότε και τ fut médecin.

24. τοις Εντελεστάτοις 25. των διαλεκτικών τ 4 = t. IX, p. 789, Küh μένου μαχρά, μηδ' αυτο ποαγμάτων  $\hat{\eta}$  διαλεχτικ

27. Faut-il ajoute

as divines, Jamblique, τος, αγομένων αρτι έγρητος των πρακτέων ύψηγου-τον η και παντελώς έγρηγο-τον και ασώματον πνευμα την Δεν αίτου μη παρείναι, την The rest. De telles manifestations

- tout celle qu'obtint, comme on le

run inne. Thalès conseille au jeune τους του τους του κατά τους του Εμφιδι και Διοσσχέψιν... Καὶ ταῦτα το του του του μεστοί θεολογίας ὅντες χτὶ, γραμματικῆς ἢ όρτορι 26 κίνου 18. 26. sugor Ms. et le

" 12 11E

διά λίθων τε και μου το και μου με και διε το ποτ latin σεβερον. On trouvera beau chenne -1 · chepso, chez D. πατοπτικών με της σταθείτατουσι, φαντάσματα δε Graecus..., απ. πατοπτικών πετιχαντμένα οὐδαμῶς προτεί-l'antiquité, Nec 

του δεων ποτεί μεταβαλλει εἰς τὰ φαντάσματα tosiris las has to some ποτεί λείνου το του δεων ποτεί λείνου το του δεων ποτεί λείνου του δεων ποτεί λείνου του του δεων ποτεί λείνου του δεων ποτεί και του δεων ποτεί κα tosiris, les base que de la me de la m

naturelle, II. Actius, Tetre du sorcellerie aussi nom-actius, Tetre du se que care en vue d'une telle cérémonie. Asclepius que rance peneralement d'une baguette d'ébène une tradu generalement d'une baguette d'ébène, ou du Po chepsus

Che Vortern dans l'eau, comme dans un 28. ames de maris qui avaient été appelés. Pour ans que la vue de vains queracquara (voy. la aurait di accorder, cependant, que ces fantômes

Digitized by Google

τον έμοι περιπατήσαι, μηδέν ων των οὖν ήμων είς τι άλσος ος (48) περιπεσών ἐπὶ οχιερέως. [18] Έντως θέας και πυνθατωσχον ἐν αὐτῷ τὴν

. tité de Dieu, VII, 35: « Numa ... n aqua videret imagines deorum rapidus audiret, quid in sacris conl'sellus sait quelle espèce de démon nd que la façon dont il parlait était ο γνώσεως (traité intitulé Τίνα περί δαιμόνων par Boissonade à la suite du De operatione voy. à la p. 42). Au second siècle de notre paru sous le titre de Philosophumena d'Origène ement dans ces scènes de lécanomancie une supercion lui, le fond du bassin était de verre; le plancher, us surnaturelles, des compères agissant dans une pièce parlassent (S. Hippolyti Refutationis omnium haeresium quae supersunt, édit. L. Duncker et F. G. Schneidewin, p. 96. ch. 32 fin). Dans l'histoire fabuleuse d'Alexandre, racontée par do-Callisthènes, le roi Nectanebo surveille journellement dans son les mouvements des armées qui s'avancent contre l'Égypte. Un jour, vit les vaisseaux des ennemis guidés par les dieux des Egyptiens comme plotes; en magicien consommé qu'il était, il comprit que le dernier jour du royaume d'Égypte approchait. Il se déguisa, prit sur lui autant d'or qu'il put en emporter, et s'enfuit au loin. Il s'établit à Pella en Macédoine comme largoσοφιστής, πολλοίς άστρολογούμενος ώς προφήτης Αλγύπτιος: on sait comment il arriva qu'il devint le père d'Alexandre le Grand. Pendant qu'il était encore sur le trône d'Égypte, il avait fait bien souvent usage d'un procédé particulièrement commode pour se défendre des flottes qui menaçaient ses états. On dit qu'il façonnait de ses propres mains de petits vaisseaux et de petits hommes en cire et qu'il les mettait dans son bassin, après y avoir versé de l'eau. Il revêtait alors la robe de prophète, prenait à la main la baguette magique d'ébène, et, debout près du bassin, pro-nonçait certaines formules qui rendaient les petits hommes de cire animés. Puis il les submergait dans le bassin: au moment même, dans la pleine mer, les flottes de l'ennemi sombraient (édit. Ch. Müller, à la suite de l'Arrien-Didot, chap. III et I). On a fait allusion dans l'Introduction (p. 103) à une histoire de lécanomancie qui eut un dénoûment terrible pour les malheureux qui avaient eu l'audace de se livrer à cette pratique. Le fait a été rapporté dans le détail par divers historiens. Pour apprendre quel devait être le successeur de l'empereur Valens, quelques conjurés avaient suspendu un anneau au-dessus d'un bassin magique, dont le limbe divisé présentait les vingt-quatre lettres de l'alphabet; et, faisant courir l'anneau, ils tiraient des pronostics des lettres sur lesquelles il s'arrêtait de lui-même. Rien de plus varié, comme on voit, que les services que pouvait rendre un bassin aux magiciens de ces temps-là.

42. Ενφήνας Με.

<sup>43.</sup> αλφνιδίως? Cf. pourtant Thucydide, VIII, 28: προσβαλόντες τῆ Ἰάσφ αλφνιδίοι.

<sup>44.</sup> Il se peut que ενεκε soit la leçon authentique. Cependant plus haut, 4, nous trouvons la forme ordinaire ενεκα.

έξουσίαν είναι της έμης υπχής. έχειν γάρ με ανάγκην θεώ όμιλίσαι, τη έτιθυμίας αν αμαρτω, μέλλω αποτάσσεσθαι τῷ βίφ. [19] Αναστήσας δέ με από της της και παριγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, άσμένως ταύτα ποιείν έπιγγέλλετο (45), χαὶ έχέ-Leuger agreveir (44) fuegaig toisi (47). [20] Lagu Delsig de mou τις ψηγίς έπι ταις έπαγγελίαις του άργιερέως, ήσπασάμην αίτου την δεξιάν και είγαριστοιν (45), κρουνιδόν μοι των δακρύων σερομένων αυσικώς γάρ αποροδώκητος χαρά πλείονα λύπης έκκαλεϊται δάχουα. [21] Έπανελθόντες δε έχ του άλσους, περί (49) την άγνείαν έγιγνομεθα, εμοί των ήμερων διά την προσδοχίαν ένιαιror [fo]. 70 vo] aragiduoeneren. [22] Eriotaore de tre toitre ξιιέρας (<sup>50</sup>), ξπό τὸν ὄρθρον πορειθείς ἐσπασάμεν τὸν ἀρχιερία. [23] Εὐτρέπιστο (51) δε αὐτῷ οἰχος καθαρός καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρός την επίσκεψαν. [24] Έγω δε κατά προμήθειαν της ψυής είγον, άγνοουντος του άρχιερεως, χάρτην και μέλαν έπί (τω) σημειώσασθαι (32) των λεγομένων α αν (33) δείση. [25] 'Aναχρίνονros de ue (54) rot agreçeos noregor un zi (55) rezgot riros ? θεῷ ὁιιιλίσαι βουλοίμην, ἔφην Ασκληπιῷ (56), είναι δὲ τὸ τέλειον της χάριτος εί μόνο μοι πρός μόνον διαλείν έπιτρευείεν. δ μοι ούχ ήδως μένι (37) — τοί το γώρ ένέφωνον οι της δύεως γωρα-

47. Cl. Lucien. Disloyues des courtisones. S. 2. Etroper Shoe; Ereper étenonnana, passage que Cobet signale dans ses Farias lectiones, p. 326, 2º

edita en faisant remarquer qu'un classique aurait dit ola éry.

53 & er lav Ms. 54. us nor Ms.

57. Ermonwaug omonoczedniug men in en grill semble. Ma.

<sup>45.</sup> Expression Ms.

<sup>46.</sup> Jamblique. Sur les mystères IV. 11: un medagoj uér orte & agosdisime our de relovert d'annocouser (of Bené).

<sup>48.</sup> prymotroce (à ce qu'il semble) Ms. Mais on trouvers plus bas. 28. séroferoro, et 31. sérépnos. Au reste, men de plus semblable que e et q dans l'écriture de C. Lascaris, le copiste de notre manuscrit (on trouvers un fac-simile d'une page autographe de lui ci-après, en regurd de la p. 531. et dans l'Ammatire de l'Assoc, pour l'ene, des et, greoq, en France, 11º année). 49. 1562] Eti Ms.

<sup>30.</sup> Cr. Chariton d'Aphrodisie, VI. 1, 6: Not freing releurain mul 135 diene Bigensennen.

<sup>31.</sup> Cf. ci-dessus la note 48. 34. méine érisputimonodas Us.

<sup>35%</sup> normocon weginn première main, corrègée en nérsoon ways. Me.

<sup>56.</sup> Asclepios, on Esculape, était considéré par les adeptes comme ayant révelé à l'humanité la thérapeutique fondée sur l'astrològie. Julius Fir-micus Maternus, Astronomiae, proface du have IV (p. 846), «Ombis quae Acecularius Enichnusque tradicierunt, quae Petosycis exploravit et Nicejes. · quie Abribam. Orpheus et Critodemus ediderunt ceterojue omnes bajus \* artis antiseii (lisez autostries?) perlecta... in his persentisimus libris.?

κτῆρες (58) —, πλην επηγγείλατο. [26] Καὶ εγκλείσας με εἰς τὸν οίχον καὶ καθίσαι κελεύσας άντικρυς του θρόνου είς δν έμελλεν ό θεὸς καθέζεσθαι, προαγαγών διὰ τῶν ἀπορρήτων ὀνομάτων τὸν θεὸν καὶ ἐξελθών ἔκλεισε τὴν θύραν. [27] Καθεζομένου δέ μου καὶ ἐκλυομένου τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδοξον της θέας — ούτε γαρ τους της όψεως χαρακτήρας ούτε την τοῦ περικειμένου (59) κόσμου καλλονήν ἀνθρώπου λόγος διασαφήσαι δύναιτ' ἄν (60) —, ⟨άν⟩ατείνας (61) οὖν τὴν δεξιὰν ἤρξατο λέγειν ὁ μακάριος [28] «Παρὰ θεῷ τῷ ἔχοντι θέσσαλε (62): προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ γνωσθέντων (68) τῶν σῶν ἐπιτευγμάτων ώς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύουσιν (64). [29] Ἐπερώτα ουν περί ων θέλεις, ασμένως έμου πάντα παρέξοντος.» [30] Έγω δε μόλις μεν - κατεπεπλήγμην (γάρ) και πεπληρώμην (65) τον νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βλέπων (86) μορφήν -, ὅμως οὖν [fol. 77] επυνθανόμην δι' ην αιτίαν επί (67) ταῖς τοῦ Νεκεψώ δυνάμεσιν ήστόχησα. [31] Πρός δ ό θεός είπεν· « Ο βασιλεύς Νεκεψώ, άνηρ φρενηρέστατος καὶ πάσαις κεκοσμημένος άρεταῖς, παρά μέν θείας φωνής οὐδεν ών σύ μαθείν επιζητείς εὐτύχησε: φύσει δὲ χρησάμενος ἀγαθῆ, συμπαθείας λίθων καὶ βοτανῶν έπενόησε τους δε καιρούς και τους τόπους έν οίς δεί τας βοτάνας λαμβάνειν οὐκ ἔγνω. [32] Ώρια γὰρ πάντα τη τῶν ἄστρων απορροία αθξεται (68) και μειούται (69)· τό τε θείον έκείνο πνεύμα λεπτομερέστατον ύπάρχον διὰ πάσης οὐσίας διαρχεῖ (70), καὶ μάλιστα κατ' εκείνους τους τόπους καθ' ους αι των άστρων

<sup>58.</sup> Cf. Hérodote, I, 116: ὁ ... χαραπτήρ τοῦ προσώπου.

<sup>59.</sup> παρακειμένου Με.

<sup>60.</sup> Jamblique, Sur les mystères, II, 4: οὐχοῦν ἐν μὲν ταῖς τῶν θεῶν αὐτοψίας ἐναργέστερα καὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὁρᾶται τὰ θεάματα, ἀκριβῶς τε διαλάμπει και διηρθοωμένα λαμπρώς εκφαίνεται... Κατά τὰ αὐτά δὲ τοῖς είσημένοις το μέν των θεων πύρ ἄτομον ἄφθεγκτον εκλάμπει και πληροί τὰ όλα βάθη τοῦ κόσμου πυρίως, ἀλλ' οὐ περικοσμίως.

<sup>61.</sup> δύναιτο ανατείνας Με.

<sup>62.</sup> Il y a là quelque altération grave, probablement une lacune.

<sup>63.</sup> γνωθέντων Με.

<sup>64.</sup> Peut-être θρησκεύσουσιν.

<sup>65.</sup> Y a-t-il lieu d'écrire ἐπεπληρώμην?

<sup>66.</sup> βλέπειν Ms. 67. Cf. 7, έν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἠστόχησα. — ἐπὶ paraît douteux.

<sup>68.</sup> αὖξηται (à ce qu'il semble) Ms. Voy. ci-dessus la note 48. 69. Saumaise, *De annis climactericis*, p. 797: «Saniores nonnulli ex secta Graecorum astrologica virtutem illam astrorum quam in fatis geniturarum s faciendis ponunt ἀπόρροιαν esse tradiderunt.» Cf. Sextus Empiricus, V (contre les astrologues), 4, p. 729, Bekker: συμπαθεῖν τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανίοις καὶ κατὰ τὰς ἐκείνων ἀπορροίας ἐκάστοτε ταῦτα νεοχμοῦσθαι.

<sup>70.</sup> διαρφεί?

ξειται γενονιαι [τῆς] ἐπὶ τῆς ποσμικῆς καταβολῆς. [33] Ἐξ
τος το του (11) πρὸς πίστιν τῶν λοιπῶν παραστήσω. [34] Βοτος το του (11) πρὸς πίστιν τῶν λοιπῶν παραστήσω. [34] Βοτος του κοι (11) πρὸς πίστιν τῶν λοιπῶν παραστήσω. [34] Βοτος του ἐνὰς γεγενῆσθαι (72)· ἔτυχε δὲ ἐπὶ τῆς ποσμικῆς πατατοις ἐν Σκορπίω βάλλων τὰς ἀκτῖνας (73). Σκορπιανὸν δὲ (74) καὶ
κοινο τὸς Ἰταλίας κλίμα (75). [35] Αὐτη οὖν ἡ βοτάνη (76)
τωον τῆς θείας ἀπορροίας ἐλκίσασα (77), εἴτε ὑπὸ (78) τειρατοιο τὸς θείας ἀπορροίας ἐλκίσασα (77), εἴτε ὑπὸ (78) τειρατοιο ἢ ἀνθρώπου βρωθῆ, παραχρῆμα θανατοῖ· τινὲς δὲ καὶ
τοιο ἢ ἀνθρώπου βρωθῆ, παραχρῆμα θανατοῖ· τινὲς δὲ καὶ
τοιο ἢ ἀνθρώπου βρωθῆ, παραχρῆμα θανατοῖ παρὶ
τοιο ἢ ἀνθρώπου βρωθῆς ἐν ταῖς ἐριμίαις κατακλιθέντες παρὶ
τοιο ἡς ἐνείργειαν ἐτελεύτησ(αν). [36] ᾿Ανόμοιος δὲ ἡ

71. δὲ τοῦ Ms. — πρὸς est-il à retrancher? ou faut-il δε τοῦ (τι) πρὸς? 72. "Αρτως πάντα τὰ δοιμέα καὶ στισμώδη τῶν βοτατῶν, p. 120, l. 21 des Aucedota astrologica d'Arthur Ludwich (publiés à la suite de Maxime, περὶ

naragyor, dans la Bibliotheca Teubneriana, 1877).

74. 32 yaq Ms.

76. Dans le morceau intitulé Al xoom ouvoixeiouermi rois is confors, que vient de publier pour la première fois (d'après le Laurentianus XXVIII 34) Arthur Ludwich, à la suite de Maxime (voy. la note 72), on voit en effet que Paul d'Alexandrie et, en général, tous les auteurs astrologiques, à la renerve de Ptolémée et de Dorothée, attribuaient l'Italie au Scorpion. La Grete, au contraire, dont il sera question dans le texte quelques lignes plus bas, était, selon les mêmes auteurs et aussi selon Dorothée, en relation succe le Sagittaire. L'Italie, pour Dorothée, étant dévolue à la Balance, tandin que Ptolémée, qui fait décidément bande à part, donne l'Italie au Luon et la Crète à la Vierge (voy. Tétrabibles, p. 73), on voit que, dans tous les systèmes, la ciguë de Crète et celle d'Italie, nées, si nous pouvons la dire, sous des astres différents, devaient, astrologiquement parlant, jouir de propriétés non identiques.

76. Il manque ici un terme pour exprimer l'idée suivante: « la cigue (d'Italie)». Dans la phrase précédente, au contraire, les mots και εκείνο semblent parasites. Il nous paraît que tout irait mieux, si on lisait: « Σκομπιανόν δε [και εκείνο] τὸ τὴς Ἰταλίας κλίμα. Αὐτη οὐν (κατ' εκείνο) ἡ βιπάνη κτλ.: cf. ci-dessus, 32, κατ' εκείνους τοὺς τόπους καθ' οὺς κτλ.

77. Ικλύσασα Ms.: Ελχύσασα Tournier.

78. icai Ms.

70. aurokleiv Ms.: aurelkeiv Tournier.

190. abijs abior Ms.

<sup>73.</sup> Firmicus Maternus, qui nous a conservé le thème du monde, bâti par Petosyris et Necepso d'après les révélations faites à Asclépios et Anubis par la «puissante divinité de Hermès», vient corroborer ici l'assertion de notre auteur, et place, au moment de la naissance du monde, Arès au centre du signe du Scorpion. Le Scorpion est, pour les astrologues, le «domicile» (Saumaise, De annis climactericis. p. 535) ou l'un des deux domiciles de cette planete; voy. Ptolémée, Tétrabiblos, p. 38 (édit. de Bâle, 1553, in-8°): Την της δίε τῷ τοῦ Αρεως, ξηραντιχῷ μαλλον ὅντι τὴν φύσιν καὶ ὑπό τὴν τοῦ λίος Γχονιι τὴν σμαίσαν, τὰ ἐχοιμένα πάλιν ἐκείνων ἐδόθη δωδεκατημόρια τὴν ὁμοίαν ἔχονια φύσιν, ὅ τε Σκορπίος καὶ ὁ Κριός, ἀκολούθως τῷ φθαστικῷ καὶ ἐπομαντικῷ ποιότητι τὴν τειράγωνον πρὸς τὰ φῶτα ποιούντα διώτιαστν. — Sur βάλλων τὰς ἀκτίνας, voy. ci-dessous la note 82, relative la l'aktivoβolla.

(81) Κρήτη [fol. 77 💎] την άκτινοβολίαν (82) · την αὐτην οὖν βοτάνην είς Κρήτην, τὸ κώνειον (83), ἐσθίουσιν ἀνθρώποις οὖσαν τῶν πάντων λαγάνων ήδίονα (84). [37] Τοσοῦτον αὶ τῶν θεῶν ἀπόρ-

81. ετελεύτησαν. Όμοιως και ή Ms. La correction ( Αν)όμοιος est justifiée

par les explications données ci-dessus, aux notes 73, 75 et 76.

82. Il semble qu'il ne soit pas besoin d'être un bien fin astrologue pour voir clair dans ce passage. Néanmoins, voici toujours ce qu'on a pu re-cueillir de textes et de renseignements divers sur l'ακτινοβολία, à l'usage de ceux qui seront curieux de savoir le sens que ce mot prit chez certains auteurs astrologiques de l'antiquité. Saumaise, De annis climactericis, préface, à la première page du cahier f: «Hae (il s'agit des planètes) cum retro eunt radios jaciunt et iis feriunt ab ea parte occurrentes stellas, vut si quis retro ambularet, qui exadversum venirent comam ejus non faciem obviam haberent. Cum vero directo cursu meant, quod et ορθο-ποθείν Graeci dicunt, tum faciem praeferunt i. e. ὄψιν vel φάσιν vel »πρόσωπον vel σχηματισμόν ea parte proprie facere dicuntur cum stellis scerto intervallo distantibus et secundum ordinem signorum progredientibus etc. ; et, à la page 400: « qui crinibus solutis currit, coma ejus retro jactatur, et nudam faciem in anteriora praefert. Idem in stellis usu venire asserunt. Cum cursum peragunt, comam suam retro eas vibrare volunt, quod est ἀχτινοβολείν, et os ostendere tantum abante crinibus, i. e. radiis nudum. Ergo dum feruntur ante se stellae, praecedentem radiis refrient, sequentem aspectu afficient. Ptolémée, Tétrabiblos, III, p. 130, édit. citée: τῶν ἀφέσεων δύο τρόπους παραληπτέον, τόν τε εἰς τὰ ἐπόμενα τών ζωθίων μόνον ὑπὸ τὴν καλουμένην ἀκτινοβολίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀπηλιωτιχοίς, τουτέστι τοίς από του μεσουρανήματος επί τον ωροσχόπον τόποις ό άφετης η' και τουτον ου μόνον είς τὰ έπόμενα, άλλὰ και είς τὰ προηγουμενα, καιὰ την λεγομένην ωριμαίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀποκεκλικόσι τοῦ μεσουρανήματος τόποις ὁ ἀφετης η. Commentaire sur ce passage, extrait de l'Εξηγητής ἀνώνυμος (ou Pseudo-Proclus) déjà cité ci-dessus, à la note 29 : Πληρώσας τὴν άφεσιν τὴν είς τὰ ἡγούμενα, ην και ωριμαίαν (ωριαίαν édit.) ἐκάλεσε, νῦν ξηι την είς τα ξπόμενα μεταβέβηχεν, η και άκτινοβολία τών συναντώντων λέγεται ἀστέρων τὰς ἀχτίνας τῷ ἀφέτη ἐπιφερόντων χατὰ ἐξάγωνον χαλ τρέγωνον χαλ τετράγωνον χτλ. (p. 118). Porphyre, Είσαγωγή εἰς τὴν ἀποτελεσματικήν τοῦ Πτολεμαίου (ouvrage publié dans l'édit. de Bâle, 1559, in-fol., à la suite du Commentaire précédemment cité), p. 189, περι ἀκτινοβολίας: Απτινοβολεί δε αστήρ ο επόμενος τον ήγουμενον πατά σχήμα, οίον ο εν Κριφ τον εν Αίγοπερωτι παι Τοξότη ο δε ήγουμενος τον επόμενον εφορά μεν παι παθυπερτερεί φερόμενος επ' αυτόν, ουπ απτινοβολεί δε. Πάσης γαρ αύγης ή μεν όψις είς το ξυπροσθεν φέρεται, ή δ' ακτίς είς τουπίσω (texte ainsi rétabli par Saumaise, De annis climactericis, p. 399, en se fondant sur un passage analogue d'Héphestion)... Ταῦτα μὲν οὐν οὕτως, Θράσυλλος δε την απτινοβολίαν αναίρεσιν λέγει αναιρείν δε τους τοις τετραγώνοις σχήμασιν Επιπαρόντας ή τοις διαμέτροις εν τῷ διαστήματι τῆς ωροσχοπούσης μοίρας, τῆς τῶν τριγώνων μαρτυρίας μὴ λαμβανομένης εἰς ἀναίρεσιν τὸ δὲ πόθεν επιφερουσι την ακτίνα ου διοίσει, φησι, πότερον εκ δεξιών ή ευωνύμων ατλ

83. χώνιον, ici et plus haut, 84, Ms. — Tournier supprime ελς Κρήτην, tò xwyloy.

84. ήδίονα] ίδίαν Ms. Cf. plus haut, 3, πάντων των έχει βελτίων γενόμενος. - Ici notre auteur ne semble plus être du tout d'accord avec les autres témoignages qui nous sont parvenus de l'antiquité. Dioscoride, à la fin du chapitre qu'il consacre à la ciguë (IV, 79), s'exprime, par exemple, en ces termes: Ένεργέστατον δέ έστι τὸ Κρητικὸν καὶ Μεγαρικὸν καὶ τὸ

The Time of the man and an animal inventure of Rooma terries tie ettisien amilian finin à Histe. [30] THE E F MALLE STREET TWOTH "THE ZUN TIVE HEYERTLY OFжил в спеть выдоже то доле и обе вотичи тоте бении-20 TELL C 100 T to Tr Hun u.u. και διότι το Ξώδιος πάσι TIL T THE ENGLISH PELL ENWORDS . . . . . . (67).

interes en lace - - equipment in malentendu. — qui fait malber-Table a . Attende the life of et of proper par as thèse. - On - a react counts a rement a a recurre du passage suivant de Pline There early then will a will taken usus not omittendi. Semen and parier, com aum e trais ester e pierusque et en potimis... THE THE PROPERTY THE THE PROPERTY THE TRANSPORT OF THE THE TRANSPORT OF TH THE PETHETHE THE ARCTION STREET SEC.

anna sammere d'a literatur de sitt mont sep distantin a terra, vei же до чилот, чил писстанове изсения ем Pinnis, Hist. Nat., II, the same mart amilion, dain, our stellar suppras fuerint maximum ordination of the state of the remains interioring ostendant. Velocities, and remain restant and action more manifestation of the state The There we have seen the concentres there maxime \* FILLER OF I TELLED OLDS HE AL REFOR DESCRIPTION POSITOR. \* -To come is which is I so It he meanwhen ton nacromeron rubinesses and general vs. The most of Land in use to kind genousing tip its welle. De nooken nurnaum urmannen moierm, er de rais Aniais ter of t series we within author in his Loon of infound anatheirager ETTE BIL & LEFTER BA TO THE MUSICUL METTERS AND THE GROBERS MITOL жинеттик года на тих из Апан, вы тапервник ди та вчетии. 51 1. Trestatuor courses r. 10h — Voici les dermers mots de

An rece on on vient de live a ene l'objet d'un article de M. Rudolf with this as furtiteler für clussische Philologie, i. h. 155, mages 2-i en 1961, er qu'on trouvers ci-après: H. G.

क्षेत्रवत्र ब्रह्मा सं महत्त्वा महत्त्वाः प्रति स्थलामा वेणप्रवाः -

#### ZU DEM BRIEFE

## HARPOKRATIONS.

In dem neuesten hefte der Revue de philologie (bd. II 1878 s. 65 ff.) hat Charles Graux, einer der tüchtigsten und eifrigsten unter den jüngern französischen philologen, einen bisher unbekannten brief eines gewissen Harpokration veröffentlicht, den er in einer hs. der Madrider bibliothek (N 110) entdeckt hat. manche fehler der überlieferung hat der hg. glücklich verbessert, manche hat er aber auch stehen lassen, manche falsch zu heilen gesucht.

§ 4 bietet die hs. καὶ πλεύσας περὶ τὴν περισπούδαστον λλεξάνδρειαν μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων παρώδευον, καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος. statt περί ist weder παρά mit Iriarte noch εἰς mit Graux, sondern πρός zu lesen. aus πρ konnte leicht περί werden. τοῖς ἐντελεστάτοις hat Graux in τοὺς ἐντελεστάτοις geändert, aber παρώδευον 'ich gieng vorbei' passt hier ganz und gar nicht. der dativ ist richtig, und der fehler steckt in παρώδευον. ich erwarte einen begriff wie προσωμίλουν. περιοδεύω kommt in dem hier notwendigen sinne, so viel ich sehe, nicht vor, sonst könnte man τοὺς ἐντελεστάτους. περιώδευον lesen.

§ 8 θανάτου δέ βραχυτέραν ὑπολαβών εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώμην καὶ προπετέστερον τῷ γραφῷ πεπιστευκώς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεὐσιν ὡς ἤδη πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. das hsl. βραχυτέραν gibt einen trefflichen sinn ('da ich angenommen hatte dasz das umherschweifen des todes geringer sei, dh. dasz der tod nicht 80 leicht die menschen ereile') und ist nicht mit Tournier und Graux in τραχυτέραν zu ändern, das geradezu falsch ist. ver-

The same was an worker of the same was also be an additional series and the same as a series and the same an

= = The the are thereon entryelias outing the noone-Εις μα περαπεία πετέγνων ένως δέ τονος διά το σοβεύον (?) των των τη τη γαριίας μετρον πιστει θήναι δυναμένου ουχ The Bauer posseron laszt sich in der hs. nicht estitus eracenes a ce qu'il semble' setzt Granx zu, der co-I de de les passes hat dies ist nach meiner meinung en hoffartiger und eitler mensch flöszt doch The remains the man kann an ocuror (im sinne the street denken, and dem cyclio3pp der hs. hat Graux I the property gemacht hiergegen sprechen verschiedene That is es palaographisch nicht nahe liegend, war inst stat die construction von avagatites dat (im sinne oder 'losgemacht werden') mit dem genetiv neal merweren und endlich ist der ansdruck sehr geschraubt. ust senses speciem ich tenschte mich nicht in der freundwith the die hs. vielleicht wirklich bietet, da Granx zu results where is ce qu'il semble' hinzufügt.

same itovez δε εκ τοῦ άλσους, επὶ τὴν άγνείαν εγιsiati επὶ hat Granx περί in den text gesetzt. aber
representation is an wird nie im sinne von an etwas gehen, sich
mit revers beschäftigen gebraucht. es musz entweder ἐν τῆ
represent εκτημικένα oder ἐπὶ τὴν άγνείαν ἐτρεπόμεθα gelesen
reprisen.

(BRESLAU.)

RUDOLF PRINZ.

### SUPPLÉMENT

ΑŪ

## CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM

GRAECORUM(1).

Le manuscrit Σ-I-20 de la bibliothèque de l'Escurial (représenté par S dans la présente notice) est un petit in-folio, en papier, de 114 feuillets, écrit vers la fin du XVº siècle, à ce qu'il semble, et qui contient à partir du folio 44 verso, ligne 2 d'en bas, une collection de proverbes portant ce titre: Συναγωγή τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου καὶ τῶν παρά Σούδα (sic) καὶ ἄλλοις διαφόροις παροιμιών συντεθεισών κατά στοιχείον. L'écriture est à pleine page jusqu'au bas du verso du folio 57; à partir de là jusqu'à la fin, à deux colonnes. La collection est rangée dans l'ordre alphabétique rigoureux. Elle compte un peu plus de douze cents articles, chaque article étant composé d'un proverbe, accompagné généralement de plusieurs explications de provenances diverses. Les deux auteurs que le compilateur a surtout mis à contribution sont Zénobios et Suidas. Tous les autres parémiographes du Corpus de Schneidewin-Leutsch, à savoir Diogénien, le Pseudo-Plutarque, Michel Apostolios, Arsénios, Macarios Chrysocéphale, ainsi que les manuscrits qui ont fourni la matière de l'Appendix et de la Mantissa Proverbiorum du Corpus; puis, d'autre part, les lexiques de Phrynichos (dans les Anecdota de Bekker), d'Harpocration, d'Hésychios, les scoliastes d'Aristophane et de Platon, etc.: tels sont les principaux

<sup>1.</sup> Publié pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1878 (Juillet), p. 219 et suivantes.

συνεχώς εἰς οὐρανὸν (34) τὰς χεῖρας ἐκτείνων τοὺς θεοὺς ἐλιτάνευον δι' ονείρου φαντασίας η δια πνεύματος θείου (35) χαρίσασθαί μοί τι τοιούτο, δι' ού γαυριάσας ίλαρος είς την Αλεξάνδρειαν καὶ τὴν πατρίδα κατελθεῖν δυνηθ $\tilde{\omega}$  (36). [12] Γενόμενος οὖν ἐν Διὸς πόλει - ἀρχαιοτάτην (λέγω) της Αιγύπτου πόλιν και πολλά ίερὰ ἔχουσαν (37) —, διέτριβον αὐτόθι· ἦσαν γὰρ ἀρχιερεῖς φιλόλογοι καὶ ποικίλοις κεκοσμημένοι μαθήμασι. [13] Προβαίνοντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς πρὸς αὐτούς μοι φιλίας μᾶλλον αὐξανούσης, έπυνθανόμην εί τι της μαγικής ενεργείας σώζεται. [fol. 76] [14] Καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῆ προπετεία μου φερόντων κατέγνων ένὸς δέ τινος διὰ τὸ σοβαρον (38) τῶν ήθῶν καὶ τὸ τῆς ήλικίας μέτρον πιστευθήναι δυναμένου οὐκ ⟨άν⟩εχαιτίσθην (39) της φιλίας. [15] Έπηγγείλατο δὲ οὖτος αὐτοπτικήν (40) έχειν λεκάνης ενέργειαν (41). [16] Παρεκάλεσα οὐν αὐτὸν εν τοῖς

34. ομιλήσαι συνεχώς. είς οὐρανον Ms. - A la ligne précéd. Tournier: Ati δέ uoi.

36. Faut-il κατελθείν (αν) δυνηθώ?

38. σοβειον (a ce qu'il semble) Ms. Nous pensons que la leçon originelle était σοβαφόν, bien qu'on puisse aussi penser au mot latin σεβερόν.
39. οἰα Εχειίσθην (à ce qu'il semble) Ms.
40. Jamblique, Sur les mystères, II, 10: ἀλλ' αὐτὰς μὲν οἱ θεοὶ καὶ οἱ τοῖς θεοῖς ἐπόμενοι τὰς ἀληθινὰς ἐαυτῶν εἰκόνας ἀποκαλύπτουσι, φαντάσματα δὲ αὐτῶν οἰα τὰ ἐν εθασιν ἢ ἐν κατόπτροις μεμηχανημένα οὐδαμῶς προτείνουσιν..... Οὐδαμῶς ἄφα θεὸς οὐτε αὐτὸς ἐαυτὸν μεταβάλλει εἰς τὰ φαντάσματα οὕτε κτλ..... κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ τῶν θεῶν συνοπαδοὶ ζηλωταὶ τῆς τῶν θεῶν ἐἰκον ἐ θεών είσιν αὐτοπτιχής άληθείας.

41. Les bassins donnaient lieu à des pratiques de sorcellerie aussi nombreuses que diverses. Par exemple, un bassin plein d'eau était placé au milieu d'une chambre disposée tout exprès en vue d'une telle cérémonie. Armé des attributs de sa puissance, généralement d'une baguette d'ébène, le magicien prononçait, tout en accomplissant des rites mystérieux, l'irrésistible formule d'évocation. Les personnes qui assistaient à la séance se penchaient alors sur le bassin, et apercevaient dans l'eau, comme dans un miroir, les dieux, génies ou âmes de morts qui avaient été appelés. Pour Jamblique, on n'obtenait ainsi que la vue de vains ααντάσματα (voy. la note qui précède). Jamblique aurait dû accorder, cependant, que ces fantômes

<sup>35.</sup> Cf., sur la façon dont s'opéraient les révélations divines, Jamblique, Sur les mystères, III, 2: ἥτοι τοῦ ὕπνου ἀπολείποντος, ἀρχομένων ἄρτι έγρηγορέναι, απούειν πάρεστί τινος φωνής συντόμου περί των πραπτέων ύψηγουμένης, η μεταξύ του έγρηγορέναι και καθεύδειν όντων η και παντελώς έγρηγορότων αι φωναι ακούονται. Και ποτε μεν άφανες και ασώματον πνευμα περιέχει κύκλω τους κατακειμένους, ως δρασιν μεν αὐτοῦ μη παρείναι, την δε άλλην συναίσθησιν και παρακολούθησιν υπάρχειν. De telles manifestations de la divinité sont bien plus imparfaites que celle qu'obtint, comme on le verra par la suite, Harpocration, l'αὐτοψία.

<sup>37.</sup> Dans la Vie de Pythágore de Jamblique, Thalès conseille au jeune Pythagore de s'embarquer pour l'Egypte, και τοῖς ἐν Μέμφιδι και .Ιιοσ-πόλει μάλιστα συμβαλείν ἱερεῦσι ΄ παρά γὰρ ἐκείνων και ἐαυτὸν ἐφωδιάσθαι ταῦτα, δι' ὰ σοφὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς νομίζεται κτλ. (II, 12). Cf. Philostrate, Vie d'Apollonius, V, 24: καὶ ἡ Αἴγυπτος ἡ ἄνω μεστοί θεολογίας ὅντες κτλ. 38. σοβεύον (à ce qu'il semble) Ms. Nous pensons que la leçon originelle

έρημοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν ἐμοὶ περιπατῆσαι, μηδὲν ὧν ἔχρηζον ἐμφήνας (42). [17] ᾿Απελθόντων οὐν ἡμῶν εἴς τι ἄλσος ἡσυχία βαθυτάτη περιεχόμενον, αἰφνίδιος (43) περιπεσών ἐπὶ στόμα καὶ κλαίων τῶν ποδῶν εἰχόμην τοῦ ἀρχιερέως. [18] Ἐκπλαγέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς θέας καὶ πυνθανομένου τίνος ἕνεκε (44) τοῦτο ποιήσαιμι, ἔφασκον ἐν αὐτῷ τὴν

avaient l'usage de la parole. Saint Augustin, Cité de Dieu, VII, 35: « Numa ... » hydromantiam facere compulsus est, ut in aqua videret imagines deorum vel potius ludificationes daemonum, a quibus audiret, quid in sacris con-stituere atque observare deberet. Psellus sait quelle espèce de démon descendait dans le bassin, et prétend que la façon dont il parlait était vraiment peu intelligible: ἐπικείμενον τῷ ὕδατι ἀμυδρούς τινας φθόγγους της του μελλοντος ύπυψοφει προγνώσεως (traité intitule Tiva περι δαιμόνων δοξάζουσιν Ελληνες, publié par Boissonade à la suite du De operatione daemonum, Nuremberg 1838: voy. à la p. 42). Au second siècle de notre ère, l'auteur du traité paru sous le titre de Philosophumena d'Origène voulait voir tout simplement dans ces scènes de lécanomancie une supercherie sacerdotale. Selon lui, le fond du bassin était de verre; le plancher, percé; les apparitions surnaturelles, des compères agissant dans une pièce secrètement ménagée à l'étage inférieur: on comprend que, dans ces conditions, les visions parlassent (S. Hippolyti Refutationis omnium hacresium librorum X quae supersunt, édit. L. Duncker et F. G. Schneidewin, p. 96 = 1. IV, ch. 32 fin). Dans l'histoire fabuleuse d'Alexandre, racontée par le Pseudo-Callisthènes, le roi Nectanebo surveille journellement dans son bassin les mouvements des armées qui s'avancent contre l'Égypte. Un jour, il y vit les vaisseaux des ennemis guidés par les dieux des Égyptiens comme pilotes; en magicien consommé qu'il était, il comprit que le dernier jour du royaume d'Egypte approchait. Il se déguisa, prit sur lui autant d'or qu'il put en emporter, et s'enfuit au loin. Il s'établit à Pella en Macédoine comme λατροσοφιστής, πολλοίς ἀστρολογούμενος ώς προφήτης Αλγύπτιος: on sait comment il arriva qu'il devint le père d'Alexandre le Grand. Pendant qu'il était encore sur le trône d'Égypte, il avait fait bien souvent usage d'un procédé particulièrement commode pour se défendre des flottes qui menaçaient ses états. On dit qu'il façonnait de ses propres mains de petits vaisseaux et de petits hommes en cire et qu'il les mettait dans son bassin, après y avoir versé de l'eau. Il revêtait alors la robe de prophète, prenait à la main la baguette magique d'ébène, et, debout près du bassin, pro-nonçait certaines formules qui rendaient les petits hommes de cire animés. Puis il les submergait dans le bassin: au moment même, dans la pleine mer, les flottes de l'ennemi sombraient (édit. Ch. Müller, à la suite de l'Arrien-Didot, chap. III et I). On a fait allusion dans l'Introduction (p. 103) à une histoire de lécanomancie qui eut un dénoûment terrible pour les malheureux qui avaient eu l'audace de se livrer à cette pratique. Le fait a été rapporté dans le détail par divers historiens. Pour apprendre quel devait être le successeur de l'empereur Valens, quelques conjurés avaient suspendu un anneau au-dessus d'un bassin magique, dont le limbe divisé présentait les vingt-quatre lettres de l'alphabet; et, faisant courir l'anneau, ils tiraient des pronostics des lettres sur lesquelles il s'arrêtait de lui-même. Rien de plus varié, comme on voit, que les services que pouvait rendre un bassin aux magiciens de ces temps-là.

42. ενφήνας Ms.

<sup>43.</sup> αἰφνιδίως? Cf. pourtant Thucydide, VIII, 28: προσβαλόντες τῆ Ἰάσφ αἰφνίδιοι.

<sup>44.</sup> Il se peut que *exexe* soit la leçon authentique. Cependant plus haut, 4, nous trouvons la forme ordinaire *exexa*.

έξουσίαν είναι της έμης ψυχης. έχειν γάρ με ανάγκην θεώ όμιλῆσαι, ἦς ἐπιθυμίας ἂν ἁμάρτω, μέλλω ἀποτάσσεσθαι τῷ βίψ. [19] 'Αναστήσας δέ με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παρηγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, ἀσμένως ταυτα ποιείν ἐπηγγέλλετο (45), καὶ ἐκέλευσεν άγνεύειν (48) ἡμέραις τρισί (47). [20] Διαχυθείσης δέ μου τῆς ψυχῆς ἐπὶ ταῖς ἐπαγγελίαις τοῦ ἀρχιερέως, ἦσπασάμην αὐτοῦ την δεξιάν και εύχαρίστουν (48), κρουνηδόν μοι των δακρύων φερομένων φυσικώς γαρ απροσδόκητος χαρά πλείονα λύπης έκκαλεῖται δάκουα. [21] Ἐπανελθόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλσους, περὶ (49) τὴν άγνείαν εγιγνόμεθα, εμοί των ήμερων διά την προσδοκίαν ενιαυτῶν [fol. 76 vo] ἀπαριθμουμένων. [22] Ἐπιστάσης δὲ τῆς τρίτης ήμέρας (<sup>50</sup>), ὑπὸ τὸν ὄρθρον πορευθεὶς ἡσπασάμην τὸν ἀρχιερέα. [23] Εὐτρέπιστο (51) δὲ αὐτῷ οἶχος καθαρὸς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρός την επίσκεψιν. [24] Έγω δε κατά προμήθειαν της ψυχης είχον, άγνοοῦντος τοῦ ἀρχιερέως, χάρτην καὶ μέλαν ἐπί ζτῷς σημειώσασθαι (52) των λεγομένων α αν (58) δεήση. [25] Ανακρίνοντος δέ με (54) τοῦ ἀρχιερέως πότερον  $ψυχ<math>\tilde{\eta}$  (55) νεκροῦ τινος  $\tilde{\eta}$ θεῷ ὁμιλῆσαι βουλοίμην, ἔφην Ασκληπιῷ (58), εἶναι δὲ τὸ τέλειον της χάριτος εί μόνω μοι πρός μόνον δμιλείν έπιτρέψειεν. ὅ μοι ούχ ήδέως μέν (57) — τοῦτο γὰρ ἐνέφαινον οἱ τῆς ὄψεως χαρα-

45. απηγγέλετο Ms.

46. Jamblique, Sur les mystères IV, 11: μη καθαρῷ μὲν ὄντι ἐξ ἀφροδισίων οὐκ καλοῦντι ὑπακούσαιεν (οἱ θεοί).

47. Cf. Lucien, Dialogues des courtisanes, 8, 2, είχοσιν δλοις ξτεσιν έται-ρήσασα, passage que Cobet signale dans ses Variae lectiones, p. 326, 2°

édit., en faisant remarquer qu'un classique aurait dit ὅλα ἔτη.

48. ηθχαρίστουν (à ce qu'il semble) Ms. Mais on trouvera plus bas, 23, εὐτρέπιστο, et 31, εὐτύχησε. Au reste, rien de plus semblable que ε et η dans l'écriture de C. Lascaris, le copiste de notre manuscrit (on trouvera un fac-simile d'une page autographe de lui ci-après, en regard de la p. 531, et dans l'Annuaire de l'Assoc. pour l'enc. des ét. grecq. en France, 11° année).

49. περί?] ἐπὶ Ms. 50. Cf. Chariton d'Aphrodisie, VI, 1, 6: Νυξ εκείνη τελευταία προ της

δίχης εφειστήχει.

51. Cf. ci-dessus la note 48. μέλαν ἐπισημειώσασθαι Ms.
 α αν] ἐὰν Ms.

54. με] μου Ms. 55. ποτήριον ψυχήν première main, corrigée en πότερον ψυχή. Ms.

57. επιτρέψειας όμοσουχιδείως μέν (à ce qu'il semble) Ms.

<sup>56.</sup> Asclépios, ou Esculape, était considéré par les adeptes comme ayant révélé à l'humanité la thérapeutique fondée sur l'astrologie. Julius Firmicus Maternus, Astronomie, préface du livre IV (p. 84): «Omnia quae Aesculapius Enichnusque tradiderunt, quae Petosyris explicavit et Necepso, • quae Abraham, Orpheus et Critodemus ediderunt ceterique omnes hujus artis antiscii (lisez antistites?) perlecta... in his perscripsimus libris.

πίρες (56) —, πλην επηγγείλατο. [26] Καὶ εγκλείσας με είς τον οίχον και καθίσαι κελεύσας άντικρυς του θρόνου είς δν έμελλεν ό θεὸς καθέζεσθαι, προαγαγών διά των απορρήτων ονομάτων τὸν θεὸν καὶ έξελθιὸν Εκλεισε την θύραν. [27] Καθεζομένου δέ μου καὶ ἐκλυομένου τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδοξοι της θέας - ούτε γάρ τους της δίψεως χαρακτήρας ούτε τήν τοῦ περιχειμένου (59) χόσμου χαλλονήν άνθρώπου λόγος διασαφήσα δύναιτ' αν (60) —, (αν χατείνας (61) ούν την δεξιαν ήρξατο ίεγειν ὁ μαχάριος· [28] «Παρὰ θεῷ τῷ έχοντι θέσσαλε (62)· προϊόντος δε του χρόνου και γνωσθέντων (63) των σων έπιτευγμάτων ώς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύουσιν (64). [29] Ἐπερώτα ούν περί ων θέλεις, ασμένως έμου πάντα παρέξοντος.» [30] Έγω δὲ μόλις μὲν — κατεπεπλήγμην (γάρ) καὶ πεπληρώμην (65) τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βλέπων (66) μορφήν -, ἡμως οἶν [6]. 77] επυνθανόμην δι' ην αιτίαν επί (67) ταῖς τοῦ Νεκεψώ δινάμεσιν ήστόχησα. [31] Πρός δ ό θεός είπεν « Ο βασιλεύς Νεκεψώ, άνηρ φρενηρέστατος και πάσαις κεκοσμημένος άρεταις, παρά μέν θείας φωνής ουδέν ών συ μαθείν επιζητείς ευτύχησε. σύσει δὲ χρησάμενος άγαθη, συμπαθείας λίθων καὶ βοτανών επενόησε τους δε καιρούς και τους τόπους εν οίς δει τας βοτάνας λαμβάνειν οὐκ ἔγνω. [32] Ώρια γὰρ πάντα τῆ τῶν ἄστρων απορροία αυξεται (68) καὶ μειούται (69)· τό τε θείον έκεινο πνεύμα λεπτομερέστατον ύπάρχον διὰ πάσης οὐσίας διαρχεῖ (70), καὶ μάλιστα κατ' έκείνους τους τόπους καθ' ους αι των άστρων

<sup>58.</sup> Cf. Hérodote, I, 116: δ...χαραπτηρ τοῦ προσώπου.

<sup>59.</sup> παρακειμένου Με.

<sup>60.</sup> Jamblique, Sur les mystères, II, 4: οὐχοῦν ἐν μὲν ταῖς τῶν θεῶν αὐτοψίαις έναργέστερα και αὐτῆς τῆς άληθείας ὁρᾶται τὰ θεάματα, ἀκριβώς τε διαλάμπει καλ διηρθρωμένα λαμπρώς εκφαίνεται... Κατά τὰ αὐτά δὲ τοῖς τίοημένοις τὸ μὲν τῶν θεῶν πυρ ἄτομον ἄφθεγατον ἐκλάμπει καὶ πληροῖ τὰ οἰα βάθη τοῦ κόσμου πυρίως, ἀλλ' οὐ περικοσμίως.

<sup>61.</sup> δύναιτο άνατείνας Με.

<sup>62.</sup> Il y a là quelque altération grave, probablement une lacune.

<sup>63.</sup> γνωθέντων Ms. 64. Peut-être Θρησκεύσουσιν.

<sup>65.</sup> Y a-t-il lieu d'écrire ἐπεπληρώμην?

<sup>66.</sup> βλέπειν Μ8.

<sup>67.</sup> Cf. 7, εν πάσαις των παθων θεραπείαις ήστόχησα. — επί paraît

<sup>68.</sup> aŭtua (à ce qu'il semble) Ms. Voy. ci-dessus la note 48. 69. Saumaise, *De annis climactericis*, p. 797: «Saniores nonnulli ex secta Graecorum astrologica virtutem illam astrorum quam in fatis geniturarum faciendis ponunt ἀπόρροιαν esse tradiderunt. Cf. Sextus Empiricus, V (contre les astrologues), 4, p. 729, Bekker: συμπαθείν τα επίγεια τοις ούρα-νοις και κατά τας εκείνων απορροίας εκάστοτε ταυτα νεοχμούσθαι.

<sup>70.</sup> διαρρεί?

ἀπόροριαι γίνονται [τῆς] ἐπὶ τῆς κοσμικῆς καταβολῆς. [33] Ἐξ ἐνὸς δέ του (<sup>71</sup>) πρὸς πίστιν τῶν λοιπῶν παραστήσω. [34] Βοτάνη γὰρ ἔστιν, ἡ λεγομένη κώνειον αξτη δὲ ἐκ τῆς τοῦ ᾿Αρεος ἀπορορίας δοκεῖ γεγενῆσθαι (<sup>72</sup>): ἔτυχε δὲ ἐπὶ τῆς κοσμικῆς καταβολῆς ἐν Σκορπίω βάλλων τὰς ἀκτῖνας (<sup>73</sup>). Σκορπιανὸν δὲ (<sup>74</sup>) καὶ ἐκεῖνο τὸ τῆς Ἰταλίας κλίμα (<sup>75</sup>). [35] Αξτη οὖν ἡ βοτάνη (<sup>76</sup>) πλέον τῆς θείας ἀπορορίας ἐλκίσασα (<sup>77</sup>), εἴτε ὑπὸ (<sup>78</sup>) τετραπόδου ἢ ἀνθρώπου βρωθῆ, παρακρῆμα θανατοῖ: τινὲς δὲ καὶ κατ' ἄγνοιαν τῆς βοτάνης ἐν ταῖς ἐριμίαις κατακλιθέντες παρ' αὐτην καὶ κοιμηθέντες ἐν τῷ συνέλκειν (<sup>79</sup>) ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς αὐτῆς (<sup>50</sup>) τὴν ἐνέργειαν ἐτελεύτησ(αν). [36] ᾿Ανόμοιος δὲ ἡ

76. Îl manque ici un terme pour exprimer l'idée suivante : « la ciguê (d'Italie) ». Dans la phrase précédente, au contraire, les mots καὶ ἐκείνο semblent parasites. Il nous paraît que tout irait mieux, si on lisait: « Σκορπιανόν δέ [καὶ ἐκείνο] τὸ τῆς Ἰταλίας κλίμα. Αὐτη οὐν ⟨και' ἐκείνο⟩ ἡ βοτάνη κτλ.: cf. ci-dessus, 32, και' ἐκείνους τοὺς τόπους καθ' οὖς κτλ.

<sup>71.</sup> δε τοῦ Ms. — πρὸς est-il à retrancher? ou faut-il δε τοῦ (τι) πρὸς? 72. "Αρεως πάντα τὰ δριμέα καὶ στυφώδη τῶν βοτατῶν, p. 120, l. 21 des Anecdota astrologica d'Arthur Ludwich (publiés à la suite de Maxime, περὶ καταρχῶν, dans la Bibliotheca Teubneriana, 1877).

<sup>73.</sup> Firmicus Maternus, qui nous a conservé le thème du monde, hâti par Petosyris et Necepso d'après les révélations faites à Asclépios et Anubis par la «puissante divinité de Hermès», vient corroborer ici l'assertion de notre auteur, et place, au moment de la naissance du monde, l'assertion de notre auteur, et place, au moment de la naissance du monde. Arès au centre du signe du Scorpion. Le Scorpion est, pour les astrologues, le «domicile» (Sanmaise, De annis climactericis. p. 535) ou l'un des deux domiciles de cette planete; voy. Ptolémée, Tétrabiblos, p. 38 (édit. de Bâle, 1553, in-8°): ερείης δὲ τῷ τοῦ Λοξως, ξησαντιχῷ μαλλον ὄντι την φύσιν καὶ ὑπὸ την τοῦ Λοξώς ἐχοντι την σιαίσαν, τὰ ἐχομενα πάλιν ἐκείνων ἐδόθη δωδεκατημόρια την ὁμοίαν ἐχοντια φύσιν, ὅ τε Σκορπίος καὶ ὁ Κρώς, ἀκολούθως τῆ φθαρικῆ καὶ καυστικῆ καὶ ξησαντικῆ ποιότητι την τετράγωνον πρὸς τὰ φῶτα ποιότιτα διάστασιν. — Sur βάλλων τας ἀκτίνας, voy. ci-dessous la note 82, relative à Γάκτινοβολία.

<sup>74.</sup> de] yao Ms.

<sup>75.</sup> Dans le morceau intitulé Ai xῶραι συνοικειούμεναι τοῖς ιβ΄ ζοιδίοις, que vient de publier pour la première fois (d'après le Laurentianus XXVIII 34) Arthur Ludwich, à la suite de Maxime (voy. la note 72), on voit en effet que Paul d'Alexandrie et, en général, tous les auteurs astrologiques, à la réserve de Ptolémée et de Dorothée, attribuaient l'Italie au Scorpion. La Crète, au contraire, dont il sera question dans le texte quelques lignes plus bas, était, selon les mêmes auteurs et aussi selon Dorothée, en relation avec le Sagittaire. L'Italie, pour Dorothée, étant dévolue à la Balance, tandis que Ptolémée, qui fait décidément bande à part, donne l'Italie au Lion et la Crète à la Vierge (voy. Tétrabiblos, p. 73), on voit que, dans tous les systèmes, la cigué de Crète et celle d'Italie, nées, si nous pouvous le dire, sous des astres différents, devaient, astrologiquement parlant, jouir de propriétés non identiques.

<sup>77.</sup> Ιχλύσασα Ms.: Ελχύσασα Tournier.

<sup>78.</sup> йлі Мя.

<sup>79.</sup> συνοχλείν Ms.: συνέλχειν Tournier.

<sup>80.</sup> abiŋs] abiūr Ms.

(81) Κρήτη [fol. 77 ♥°] τὴν ἀκτινοβολίαν (82) · τὴν αὐτὴν οὖν βοτάνην είς Κρήτην, τὸ κώνειον (88), ἐσθίουσιν ἀνθρώποις οὖσαν τῶν πάνιων λαχάνων ήδίονα (84). [37] Τοσοῦτον αὶ τῶν θεῶν ἀπόρ-

81. ετελεύτησαν. 'Ομοίως και ή Ms. La correction ('Αν)όμοιος est justifiée par les explications données ci-dessus, aux notes 73, 75 et 76.

82. Il semble qu'il ne soit pas besoin d'être un bien fin astrologue pour voir clair dans ce passage. Néanmoins, voici toujours ce qu'on a pu recueillir de textes et de renseignements divers sur l'aπτινοβολία, à l'usage de ceux qui seront curieux de savoir le sens que ce mot prit chez certains auteurs astrologiques de l'antiquité. Saumaise, De annis climactericis, préface, à la première page du cahier f: «Hae (il s'agit des planètes) cum retro eunt radios jaciunt et iis feriunt ab ea parte occurrentes stellas, sut si quis retro ambularet, qui exadversum venirent comam ejus non faciem obviam haberent. Cum vero directo cursu meant, quod et ος θο-ποθείν Graeci dicunt, tum faciem praeferunt i. e. ὄψιν vel φάσιν vel πρόσωπον vel σχηματισμόν ea parte proprie facere dicuntur cum stellis certo intervallo distantibus et secundum ordinem signorum progredientibus etc. ; et, à la page 400: « qui crinibus solutis currit, coma ejus retro jactatur, et nudam faciem in anteriora praefert. Idem in stellis usu venire asserunt. Cum cursum peragunt, comam suam retro eas vibrare volunt, quod est ἀκτινοβολείν, et os ostendere tantum abante crinibus, i. e. radiis nudum. Ergo dum feruntur ante se stellae, praecedentem radiis » feriant, sequentem aspectu afficiunt. » Ptolémée, Tétrabiblos, III, p. 130, édit. citée: των αφέσεων δύο τρόπους παραληπτέον, τόν τε είς τα επόμενα των ζωδίων μόνον ὑπὸ τὴν καλουμένην ἀκτινοβολίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀπηλιωτικοίς, τουτέστι τοις ἀπὸ τοῦ μεσουρανήματος ἐπὶ τὸν ὡροσκόπον τόποις ὁ ἀφέτης ἢ΄ καὶ τοῦτον οὐ μόνον εἰς τὰ ἐπόμενα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ προηγούμενα, κατὰ τὴν λεγομένην ὡριμαίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀποκεκλικόσι τοῦ μεσουρανήματος τόποις ὁ ἀφέτης ἢ. Commentaire sur ce passage, extrait de l'Εξηγητής ἀνώνυμος (ou Pseudo-Proclus) déjà cité ci-dessus, à la note 29 : Πληοώσας τὴν ἄφεσιν τὴν εἰς τὰ ἡγούμενα, ἡν καὶ ὡριμαίαν (ώριαίαν édit.) ἐκάλεσε, νῦν έπι την είς τα επόμενα μεταβέβηχεν, η και ακτινοβολία των συναντώντων Μγεται ἀστέρων τὰς ἀχτίνας τῷ ἀφέτη ἐπιφερόντων κατὰ ἐξάγωνον καὶ τρέ-γωνον καὶ τετράγωνον κτλ. (p. 118). Porphyre, Είσαγωγή εἰς τὴν ἀποτελεσ-ματικήν τοῦ Πτολεμαίου (ouvrage publié dans l'édit. de Bâle, 1559, in-fol., à la suite du Commentaire précédemment cité), p. 189, περι ακτινοβολίας: Απτινοβολεί δε αστήρ ὁ επόμενος τὸν ἡγούμενον πατά σχήμα, οἰον ὁ εν Κριῷ τὸν εν Αιγοπέρωτι παι Τοξότη ὁ δε ἡγούμενος τὸν επόμενον εφορα μεν παι παθυπερτερεί φερόμενος επ' αὐτὸν, οὐπ απτινοβολεί δε. Πάσης γὰρ αὐγης ἡ μὲν ὄψης εἰς τὸ ἔμπροσθεν φερεται, ἡ δ' ἀκτίς εἰς τοὐπίσω (texte ainsi rétabli par Saumaise, De annis climactericis, p. 399, en se fondant sur un passage analogue d'Héphestion)... Ταῦτα μὲν οὐν οὕτως, Θράσυλλος

πόθεν επιφερουσι την ακτίνα ου διοίσει, φησί, πότερον εκ δεξιών ή ευω-83. χώνιον, ici et plus haut, 34, Ms. — Tournier supprime ελς Κρήτην, τὸ χώνιον.

YUMWY XTL.

δὲ τὴν ἀχτινοβολίαν ἀναίρεσιν λέγει · ἀναιρεῖν δὲ τοὺς τοῖς τετραγώνοις σχή-μασιν ἐπιπαρόντας ἢ τοῖς διαμέτροις ἐν τῷ διαστήματι τῆς ώροσχοπούσης κοιρούν ἐπιπαρόντας ἡ τοῖς διαμέτροις ἐν τῷ διαστήματι τῆς ώροσχοπούσης τὸ δὲ

84. ήδίονα] ίδίαν Ms. Cf. plus haut, 3, πάντων των έχει βελτίων γενόμενος. - Ici notre auteur ne semble plus être du tout d'accord avec les autres témoignages qui nous sont parvenus de l'antiquité. Dioscoride, à la fin du chapitre qu'il consacre à la ciguë (IV, 79), s'exprime, par exemple, en ces termes: Ἐνεργέστατον δέ ἐστι τὸ Κρητικὸν καὶ Μεγαρικὸν καὶ τὸ οριαι (85) παρά τούς τύπους καὶ καιρούς δύνανται. [38] Πρόδηλον (δ') ὅτι πάντων τῶν ἀστέρων βασιλεύς ἐστιν ὁ Ἡλιος. [39] Ούτος δε εν Κριφ γενόμενος ύψοῦται (86), καί τινα μεγίστην δύναμιν εν τούτω λαμβάνει τῷ ζωδίω αι οὐν βοτάναι τότε δυναμικώταται, ου μόνον δια τον "Ηλιον, αλλα και διότι το ζώδιον πασι τοῖς τὰ πάθη ἐκποιοῦσι θεοῖς ἐπίκοινον . . . . . (87).

'ATTIXOV XTA. Mais il y a seulement un malentendu, - qui fait malheureusement qu'Asclépios, tout dieu qu'il est, ne prouve pas sa thèse. — On s'en rendra compte aisément à la lecture du passage suivant de Pliue (Histoire naturelle, XXV, 18 (95) [151]: «Cicuta quoque venenum est, publica Atheniensium poena invisa, ad multa tamen usus non omittendi. Semen habet noxium, caulis autem et viridis estur a plerisque et in patinis... » Semini et foliis refrigeratoria vis, sic et necat... Vis maxima natae » Susis Parthorum, mox Laconicae, Creticae etc. »

85. ἀπορροαί Ms. 86. Valentin Nabod, Enarratio elementorum astrologiae, Cologne, 1560, in-4°, Differentia Ia, page 38: « Υψωμα, Exaltatio seu Altitudo planetae apud astrologos non intelligitur de situ locali seu distantia a terra, vel ab alio puncto, quali imaginatione deceptus est Plinius, (Hist. Nat., II, > 16), sed de parte signiferi, quam, cum stellae adeptae fuerint, maximam > mutationem in aere atque reliquis rebus inferioribus ostendunt. Veluti > Sol cum primum partem XIX Arietis ingressus fuerit, statim ver mani-• festum nobis ostendit... Juniores astrologos Ptolemaeum, qui in totis » signis planetas exaltari docet, sequi video, concedentes tamen maxime » exaltari cos in partibus quae hic ab autore describuntur positos. » — Ptolémée, Tetrabiblos, p. 41: Τὰ δὲ καλούμενα τῶν πλανωμένων ὑψώματα λόγον ἔχει τωόνδε. Ἐπειδή γὰο ὁ Ἡλιος ἐν μὲν τῷ Κοιῷ γενόμενος τῆν εἰς τὸ ὑψηλον καὶ βόφειον ἡμικυκλιον μετάβασιν ποιείται, ἐγ δὲ ταῖς Χηλαῖς τῆν είς το ταπεινόν και νότιον, οίκείως τον μεν Κοιόν ώς ύψωμα ανατεθείκασιν αὐτῷ, καθ' ον ἄρχεται καὶ το τῆς ἡμέρας μέγεθος καὶ το τῆς φύσεως αὐτοῦ

θερμαντικόν αιξεσθα, τὰς δὲ Χλλάς ὡς ταπείνωμα διὰ τὰ ἐναντία. 87. Voy. l'Introduction ci-dessus, p. 105. — Voici les derniers mots de la Lettre dans le manuscrit, d'après Iriarte, l.l.: εἰ δὲ ώμοὺς θέλεις χυλοὺς ἔκζεσον μετὰ δὲ ταὖτα σκεὐαζε καθ' ἐκάστην δύναμιν: —

La pièce qu'on vient de lire a été l'objet d'un article de M. Rudolf Prinz, publié dans les Jahrbücher für classische Philologie, 117. Bd. (1878), pages 245 et 246, et qu'on trouvera ci-après: H. G.

## ZU DEM BRIEFE

## HARPOKRATIONS.

In dem neuesten hefte der Revue de philologie (bd. II 1878 s. 65 ff.) hat Charles Graux, einer der tüchtigsten und eifrigsten unter den jüngern französischen philologen, einen bisher unbekannten brief eines gewissen Harpokration veröffentlicht, den er in einer hs. der Madrider bibliothek (N 110) entdeckt hat. manche fehler der überlieferung hat der hg. glücklich verbessert, manche hat er aber auch stehen lassen, manche falsch zu heilen gesucht.

§ 4 bietet die hs. καὶ πλεύσας περὶ τὴν περισπούδαστον ᾿Αλεξάνδρειαν μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων παρώδευον, καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος. statt περί ist weder παρά mit Iriarte noch εἰς mit Graux, sondern πρός zu lesen. aus πρ konnte leicht περί werden. τοῖς ἐντελεστάτοις hat Graux in τοὺς ἐντελεστάτοις geändert, aber παρώδευον 'ich gieng vorbei' passt hier ganz und gar nicht. der dativ ist richtig, und der fehler steckt in παρώδευον. ich erwarte einen begriff wie προσωμίλουν. περιοδεύω kommt in dem hier notwendigen sinne, so viel ich sehe, nicht vor, sonst könnte man τοὺς ἐντελεστάτους.. περιώδευον lesen.

§ 8 θανάτου δὲ βραχυτέραν ὑπολαβῶν εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώμην καὶ προπετέστερον τῷ γραφῷ πεπιστευκῶς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεὖσιν ὡς ἤδη πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. das hsl. βραχυτέραν gibt einen trefflichen sinn ('da ich angenommen hatte dasz das umherschweifen des todes geringer sei, dh. dasz der tod nicht 80 leicht die menschen ereile') und ist nicht mit Tournier und Graux in τραχυτέραν zu ändern, das geradezu falsch ist. ver-

besserungsbedtirftig ist aber das wort  $\alpha \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu$ , das man doch unmöglich auf das im vorigen satze ( $\dot{\epsilon} \nu$   $\pi \dot{\alpha} \sigma \alpha \iota \varsigma$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$   $\vartheta \epsilon \varrho \alpha \tau \dot{\epsilon} \alpha \iota \varsigma$   $\dot{\eta} \sigma \tau \dot{\alpha} \dot{\gamma} \eta \sigma \alpha$ ) stehende  $\pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$  beziehen kann. ich vermute  $\dot{\alpha} \varkappa \tilde{\omega} \nu$  und ziehe dies auch der vermutung  $\varphi \nu \tau \tilde{\omega} \nu$ , die mir ALudwich freundlichst mitteilt, vor, da in den  $\tilde{\alpha} \varkappa \eta$  auch die  $\lambda \dot{\iota} \vartheta \sigma \iota$  einbegriffen sind, von denen in § 6 neben den  $\vartheta \sigma \iota \dot{\alpha} \iota \alpha \iota$  die rede ist. im folgenden musz dann wol  $\varkappa \alpha \vartheta \iota \tau \sigma \sigma \tau \varrho \dot{\epsilon} \varphi \epsilon \iota \nu$  für  $\varkappa \alpha \dot{\iota}$   $\iota \tau \sigma \sigma \tau \varrho \dot{\epsilon} \varphi \epsilon \iota \nu$  gelesen werden.

§ 14 καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῆ προπετεία μου φερόντων κατέγνων ένος δέ τινος διά το σοβεύον (?) των ήθων και το της ήλικίας μέτρον πιστευθήναι δυναμένου ούκ έγετίσθην (?) της φιλίας. σοβεύον läszt sich in der hs. nicht dentlich erkennen: 'à ce qu'il semble' setzt Graux zu, der ooβαρόν in den text gesetzt hat. dies ist nach meiner meinung entschieden falsch. ein hoffärtiger und eitler mensch flöszt doch wahrlich nicht vertrauen ein. man kann an σεμνόν (im sinne von 'ehrenwert') denken. aus dem ἐχετίσθην der hs. hat Graux im text ανεχαιτίσθην gemacht. hiergegen sprechen verschiedene gründe. zunächst ist es paläographisch nicht nahe liegend. dann läszt sich die construction von αναγαιτίζεσθαι (im sinne von 'abgeschüttelt' oder 'losgemacht werden') mit dem genetiv nicht nachweisen, und endlich ist der ausdruck sehr geschraubt. ich schlage εψεύσθην ich teuschte mich nicht in der freundschaft' vor, das die hs. vielleicht wirklich bietet, da Graux zu exeriogny wieder 'à ce qu'il semble' hinzufügt.

§ 21 ἐπανελθόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλσους, ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐγιγνόμεθα. statt ἐπί hat Graux περί in den text gesetzt. aber γίγνεσθαι περί τι wird nie im sinne von 'an etwas gehen, sich mit etwas beschäftigen' gebraucht. es musz entweder ἐν τῆ ἁγνεία ἐγιγνόμεθα oder ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐτρεπόμεθα gelesen werden.

(Breslau.)

RUDOLF PRINZ.

## SUPPLÉMENT

ΑÜ

## CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM

GRAECORUM(1).

Le manuscrit Σ-I-20 de la bibliothèque de l'Escurial (représenté par S dans la présente notice) est un petit in-folio, en papier, de 114 feuillets, écrit vers la fin du xve siècle, à ce qu'il semble, et qui contient à partir du folio 44 verso, ligne 2 d'en bas, une collection de proverbes portant ce titre: Συναγωγή τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου καὶ τῶν παρὰ Σούδα (sic) καὶ ἄλλοις διαφόροις παροιμιών συντεθεισών κατά στοιχείον. L'écriture est à pleine page jusqu'au bas du verso du folio 57; à partir de là jusqu'à la fin, à deux colonnes. La collection est rangée dans l'ordre alphabétique rigoureux. Elle compte un peu plus de douze cents articles, chaque article étant composé d'un proverbe, accompagné généralement de plusieurs explications de provenances diverses. Les deux auteurs que le compilateur a surtout mis à contribution sont Zénobios et Suidas. autres parémiographes du Corpus de Schneidewin-Leutsch, à savoir Diogénien, le Pseudo-Plutarque, Michel Apostolios, Arsénios, Macarios Chrysocéphale, ainsi que les manuscrits qui ont fourni la matière de l'Appendix et de la Mantissa Proverbiorum du Corpus; puis, d'autre part, les lexiques de Phrynichos (dans les Anecdota de Bekker), d'Harpocration, d'Hésychios, les scoliastes d'Aristophane et de Platon, etc.: tels sont les principaux



<sup>1.</sup> Publié pour la première fois dans la *Revue de Philologie*, 1878 (Juillet), p. 219 et suivantes.

recueils dans lesquels se retrouvent littéralement un nombre plus ou moins considérable de proverbes et d'explications contenus dans la collection de l'Escurial. Il y a, en outre, dans S, des parties qui trahissent une origine plus particulièrement intéressante. Nous voulons parler d'un certain manuscrit, — appelons-le α, — ayant appartenu à la même famille que le précieux manuscrit M, qui est en la possession de E. Miller, et que ce savant a publié aux pages 349 - 384 de ses Mélanges de Littérature Grecque. La trace de a est aujourd'hui perdue; mais ce manuscrit a dû exister. C'était, ainsi que M, un débris de rédactions de Zénobios, du Pseudo-Plutarque, d'autres parémiographes, plus pures comme texte et beaucoup moins écourtées par les abréviateurs que les diverses rédactions offertes par les autres manuscrits de nous connus. Toute la substance de a, ou il s'en faut sans doute de peu, semble avoir passé dans la compilation du manuscrit S. Or, comparé à M dans l'état où l'a rencontré Miller, α possède sur M un avantage: il n'est point mutilé en tête de la quatrième série de proverbes (celle qui est disposée par ordre alphabétique). Du reste, dans α non plus que dans M, cette quatrième série ne se continuait pas au-delà du commencement de la lettre B. Enfin la valeur de α était bien diminuée par ce fait que les citations d'auteurs classiques, si nombreuses dans M, avaient été systématiquement retranchées dans a. Nous ignorons, ce qui d'ailleurs est d'un intérêt secondaire, si a présentait la même disposition à quatre séries que M.

Dans ces conditions, voici le parti que nous avons pu tirer de S. Nous signalons (articles précédés de deux astérisques\*\*) quelques bonnes leçons de S qui viennent confirmer certaines conjectures émises par les critiques, principalement sur le texte de M. Nous relevons une certaine quantité de variantes utiles, importantes, généralement nouvelles, qui se rapportent au texte, soit de M ou des divers parémiographes de Schneidewin-Leutsch, soit de Suidas. Enfin nous donnons (articles précédés d'un seul astérisque\*) quelques proverbes qui paraissent nouveaux, ainsi que de nombreux articles qui présentent quelque partic inédite, soit dans le lemme, soit dans l'explication des proverbes (2). Une variante nouvelle, si elle est considérable, c'est une par-

<sup>2.</sup> Nous ne pouvons être absolument sûr, dans un recueil de ce genre, que tel membre de phrase que nous considérons comme inédit l'est réellement; il faudrait pour cela avoir retourné pendant des années les lexico-

celle inédite: il va de soi, par conséquent, que tel article que nous avons placé dans l'avant-dernière de nos trois catégories pourrait quelquefois rentrer dans la dernière, et réciproquement. Ayant dépouillé très-consciencieusement la collection de S d'un bout à l'autre, nous croyons donner ici à peu de chose près tous les éléments vraiment utiles qui s'y rencontrent pour la constitution du texte tant des parémiographes que de Suidas. Si l'on a laissé perdre quelque paillette d'or, au milieu de ce sable, on fait appel à l'indulgence du lecteur: ce travail était d'une extrême minutie et fort long (3).

1. \* Αβρωνος βίος: κτλ. Zénob., I, 4, avec la variante δθεν καὶ άβροδίαιτος (cf. Apost., I, 4). — Καὶ ἄλλως, Αβρωνος βιοῖ βίον: ἐπὶ τῶν πολιτελέσι (¹) τραπέζαις χρωμένων καὶ άβρῶς καὶ ἀνειμένως ζώντων. Ἐπὶ τούτων καὶ ἡ Σαρδαναπάλλου τράπεζα (²) καὶ τὸ Συβαριτῶν δαῖτας (³) καὶ τὸ Σμινδυρίδου (¹) ἀπαλώτερος οὖτοι γὰρ ἄπαντες τρυφηλοὶ καὶ άβροὶ καὶ ἀσελγεῖς.

graphes et les scoliastes aussi bien que le Corpus paroemiographorum, ou il faudrait avoir édité soi-même ce Corpus ou Suidas. — Toutes les fois que nos articles se trouvent avoir, à notre connaissance, des parties communes ou une grande ressemblance avec d'autres textes imprimés, nous nous sommes contenté généralement de renvoyer à un seul de ces textes: les éditions qu'on possède aujourd'hui de la plupart des auteurs sont munies d'une assez bonne annotation, pour que, avec l'un quelconque des textes comme point de départ, on retrouve facilement, au moyen des renvois, tous les autres.

3. Voici les titres complets des ouvrages auxquels se rapportent les renvois qu'on rencontrera le plus fréquemment dans le cours de cette notice: Corpus paroemiographorum graecorum, éd. Leutsch et Schneidewin. 2 vol., Gattingue, 1839-51. — E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Paris, 1868. — Bericht über E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Von A. Nauck. Dans Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. III, 5/17 novembre 1868. — SUIDAE Lexicon graece et latine. Ad fidem optim. libror. exactum post Thomam Gaisfordum rec. et annot. crit. instr. Godofr. Bernhardy. 2 vol. Halle, 1834-1853.

En publiant ces textes, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes critiques que pour les discours inédits de Chorikios insérés l'année dernière dans la Revue de philologie (voyez, dans le présent volume, pages 9 et 10). On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets droits [] les parties du texte fourni par les mss. que l'on ne regarde point comme authentiques, et entre crochets obliques () ce que l'on a cru devoir ajouter à ce même texte.

1. <sup>1</sup>ποιελέσι S. — <sup>2</sup> Sur les proverbes relatifs à Sardanapale, cf. l'annotation de Leutsch sur Append., IV, 68. — <sup>3</sup> Cf. Zénob., V, 87, Συβαριτική τράπεζα. — <sup>4</sup> σμυσθρίου S: Σμινθυρίδου H. Weil. Cf. Suid. à Συβαριτι-

- ž \* 1 ati zai μάζα μετ' άφτον: επί των τά δευτερεϊά na horner. Zéneb. L 1212. - Kai allos, ent ror di anoτην τος πρώτος καλος το δείτερος έξ απάχεις άσπαζομένων. En refer za to Ar ut nogt roids oreonteor to ta-1.24 1
- 3. \* 14 a 20 î d a ce i daz e r e z a i de e z 1): ê z î r w v o o o de ca munation mai neòs danena de' oleren meneuerion (2).
- 4. \* Azadar arzi, za Sugaz azadar, zai Ayadar Sakasoa 1: Eri ver et montreur voix Enideeix (2) acreir ecdau ver didour.
- à \* L'exaumiérares saies afes: xil. Zénob., I, 16. -Kai allies. Agraunteteges ? afor Bator (2): ent tov हर्नुर्वेश्व हार्राञ्चा के कुलाम्यारम् एवं में क्षेत्रक हार्याञ्चे ज्ञांमध्या.
- 6. Aprintegos arcalione und Stid Kai ailus, Apriτερος ανδαλίον: έπι των ασπίλων και αμέμπτων (1). το γάρ कार्रविधाल वेधे है। वर्षे रावेश्वेल्टर, कि लीप हेर्स कुंगाल हैं),
- 7. \* 1. ορά Κερχώπων: Επί των πονιφών και κακοί θων Legeral. Kegnunes ging anateures (3) Egenorto rives er Egeogi οί και του Δια έξατατά πετείρατο Εί. - Και αίλιος, Αγορά

2 1 Cl. Stid. Anabr na uala uer agrer ent ron ra derregen biberron f abjuquerion, et la note de Berthardy: «Parum nos invant Proeverborum erritaires, dist adoit Propeniadus, L. 4. re vareja vai didortur. La nouvelle explication que fournit le me S. est de tout point satisfaisante. - Pour de dernier movembe, et Lenoh, L 54.

\$ 107. Zenob. L 14. on Suid. Nous ferons observer, en passant, que l'ordre alphabemque special qui a est sulvi par Suldas, se trouve dérangé dans de mes, immediatement arres l'article A-abit d'apidaupres and per insertion des chatte articles survaits: Amboning (extrait de Pozite Laurin. Luria mi. extruit de Inocite Luirce L. Lyabon. The more to a considere comme develo dur un extrem textoen de quelque commentations à Aristois et Aristos institute qui se trouve aussi dans le icanque de Jonarus L. y a lieu de ponser que ces articles n'etalent pas compres dans la reduction primotive de Suides et de sont gu'une intrusion

ma places. — summusem S.

4 Four ses deux derniers proverbes. E. Zenob., I. 10. Asubür empes, et I. 9. Thomasius a en ploye l'expression musém utime (Liecoms ANII. p. 460. l. 44. — Educiesk S. S. Termin magnic S. — Edit Magnin, I. IS.

6. Tausaron S - FC Diagon., ms. de Vienne, I. 10

7. Januarski pro 7. main. anurski 20 main. — 2 Cent la version de Conobias, I. S. avac quoi ues variantes qui se rannrochent de celles des

naiste, nuia riardis de (ride Se fantane). Merdigiéne (cente orthographe a terme cher les auteurs avec Suinkigultes deserm negutamicom song f. Aux textes relatifs à ce personnage, que signair Fernhardy, aportez notamment: Manassès in II des Eriches acriptimes praeus de Herichert VII. 20, Nixhou Suphementain, wrong Sundayadri, et Trensence Income XXVI, p. 899, Suphementain de mu Sundayadri mederides.

Κερχώπων: ἐπὶ συμμορίας πονηρῶν καὶ κακοήθων ἀνδρῶν ἐγένοντο γάρ τινες ἐν Ἐφέσφ [καὶ ᾿Αθήναις] ἀπατεῶνες (³) καὶ πονηροὶ Κέρκωπες καλούμενοι. Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ Λύκου δεκάς (\*) (ἐν γὰρ ᾿Αθήναις Λύκος τις ἥρως ἱδρυτο παρ' ῷ διέτριβον οἱ κακοήθεις κατὰ δέκα γινόμενοι ὁπηνίκα σκαιωρεῖν τι κατά τινος ἤβούλοντο) καὶ τὸ Ἐξ ᾿Ανακείου (δ) (εἰς τὸ ᾿Ανάκειον γὰρ οἱ πονηροὶ συνελέγοντο) καὶ τὸ Ἐκ Σηραγγίου (τόπος καὶ οὖτος τοῦ Πειραιῶς (δ), ἐν ῷ οἱ κακοῦργοι ἐκρύπτοντο). — Καὶ ἄλλως, ᾿Αγορὰ Κερχώπων: κτλ. Suid.

- 8. \*  $^*$ Αγο ρὰ Λύκειος (\frac{1}{2}): ἐπὶ τῶν ταχέως πιπρασκόντων τὰ ὧνια: αὕτη ἡ ἀγορὰ ἐν  $^*$ Αργει ἡν (\frac{2}{2}), ὀνομασθεῖσα ἀπὸ Λυκείου ἀνδρὸς, ἐφ' ἡς διὰ τὸ πλῆθος τῶν συνερχομένων (\frac{8}{2}) ἐπωλοῦντο τὰ ὧνια.
- 9. \* Αγρία μέλιττα: ἐπὶ τῶν σφόδρα πιχρῶν καὶ ώμῶν · αὕτη γὰρ πιχρὰ τοῖς ἐντυγχάνουσι (¹).
- 10. \* Aγρλς ἡ πόλις ἐγένετο (¹): ἐπὶ τῶν παρανομούντων ἐν τοῖς ἀγροῖς γὰρ οὐ τοσοῦτον πολιτεύονται νόμοις (²) ὅσον ἐν πόλεσι διὰ τὸ ἄγροικον τῶν ἀγροίκων.
- 11. \* "Αδακ ενς πόλεμος: κτλ. Diogén., I, 53, moins les derniers mots δθεν \* ἀπέθανεν. Καὶ ἄλλως, "Αδακενς πόλεμος: ἐπὶ τῶν ἔξω τινὸς χαλεποῦ πράγματος κατοεθούντων · ὁ γὰς Δωδωναῖος προεῖπε Λακεδαιμονίοις πολεμοῦσι πρὸς Λρκάδας μάχην ἄδακενν ἔσεσθαι, συμβαλόντες δὲ μετὰ ταῦτα ἐνίκησαν μηδενὸς ἀποθανόντος. Une seconde main a ajouté, à la marge, l'article "Λδακενς πόλεμος καὶ Καθεύδοντος τρόπαιον de Grégoire de Chypre, ms. de Moscou, I, 14.

mss. Bet V. πεπείραντο: πεπείρανται S. — δαπατεώνος S. — 4 Pour ce dernier proverbe, cf. Zénob., V, 2. Diogén., I, 3, rapproche aussi de Αγορά Κερκώπων le proverbe Αὐκων (sic) δεκάς. — 5 Démosthène, Stéphanos, I, § 80 (p. 1125, l. 24, Reiske): Πονηρός, ὁ ἄνδρες Αθηναίοι, πονηρός οὐτος ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἀνακείου κάδικος. — 6 Le Σηράγγιον était effectivement au Pirée, sans qu'on sache exactement à quelle place. Mais les mots τόπος καὶ οἰτος τοῦ Πειραιώς, qui impliquent l'idée que l'ἀνάκειον était situé de même au Pirée, contiennent une notion fausse, vu que l'ἀνάκειον était dans Athènes même, sur le versant nord de l'Acropole, au-dessous de l'Érechthéion et probablement à peu près à la place οῦ se voit aujourd'hui la petite église des ἄγιοι ἀνάργυροι (St Cosme et St Damien). (Note communiquée par O. Rayet.)

<sup>8.</sup> Cf. Diogén., II, 49. — <sup>2</sup> Sophocle, *Électre*, 7. — <sup>8</sup> Ne faut-il pas ajouter ici un mot comme rayfoc?

ajouter ici un mot comme ταχέως?
9. 1 Suid. (ou Macar., I, 24): 'Αγρία μέλιττα: επὶ τῶν σφόδρα πονηρῶν καὶ ωμῶν.

<sup>10. 1</sup> Cf. Diogén., II, 47, Άγρος ή πόλις. — <sup>2</sup>νόμοι S.

- 12. \* 'Αδεὲς δέος δέδιας: ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. Suid. à 'Αδεές, avec de légères variantes. Καὶ ἄλλως, 'Αδεὲς δέδοικας δέος (¹): ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. 'Επὶ τούτων καὶ τὸ Λεχώ δέδοικε λέαιναν (²) (αὕτη γὰρ ἐν τῷ τίκτειν ἀχίνητός ἐστι) καὶ τὸ Δέδοικας δέος ὁπωρινόν (ἐν γὰρ τοῖς κήποις οἱ φυτευόμενοι (³) φόβητρα ἱστῶσι χειρότευκτα ἀνθρωπόμορφα καὶ θηριόμορφα καὶ ὀρνεόμορφα).
- 13. \* 'Αδώνιδης κῆπος: κτλ. Suid., art. 'Αδώνιδος κῆποι, à cette variante près que la seconde partie de l'article ('Α. κῆπος et l'explication) précède dans le ms. S la première partie ('Α. κῆποι et l'explication). Καὶ ἄλλως, 'Αδώνιδης κῆποι: ἐπὶ τῶν πρὸ τῆς ώρας ξηραινομένων ἢ ἀπολλυμένων κήπων ἢ γηδίων: τῷ 'Αδώνιδι γὰρ κήπους τεχνητοῦς ἀνετίθουν ἄνθεσι κομῶνιας ἃ πρὸ τῆς ώρας ή ανίζοντο, αἰνιττόμενοι τὸ ἄωρον τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
- 14. \* 'Αεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (¹): ἐπὶ τῶν διὰ παντὸς εὐπραγούντων. Καὶ ἄλλως, 'Αεὶ γὰρ κτλ. Zénob., II, 44.
- 15. \* 'Αεὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος: κτλ. Zénob., II, 43, avec la mauvaise leçon ἐπ' ἐλπίδι, et δεινῶ au lieu de δεινῶν. Καὶ ἄλλως, 'Αεὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος: ἐπὶ τῶν ταῖς ἐλπίσι πλουτούντων καὶ ταύταις ἑαυτοὺς παρηγορούντων: οἱ γὰρ γεωργοὶ πλουτεῖν τῷ θέρει προσδοκῶσιν.
- 16. \*  $\mathcal{A}$ εὶ τά πέρυσι βελτίω (1): ἐπὶ τῶν εἰς τὰ κατόπιν (2) χωρούντων πραγμάτων.
- 17. \* Άέρα παίεις (1), Καθ' ὕδατος γράφεις (2), Κατὰ ψάμμου κτίζεις, Πλίνθον πλύνεις (3), Κοσκίνω ἀντλεῖς (4),  $\langle \Sigma \pi \acute{o} \gamma \gamma \psi \rangle$  πάτταλον κρούεις (5): ἐπὶ τῶν ἀνοήτοις ἐπιχειρούντων.

<sup>12.</sup> ¹Cf., pour le lemme, Apost., I, 30. — ²Ce proverbe-ci et le suivant semblent être inédits. — ³ φητεισμετοι S.
14. ¹Sophoele, fragm. 763, chez le scoliaste d'Euripide, Oreste, v. 592.

<sup>16.</sup> ¹ Cophocie, fragm. 763, chez le scollaste d'Euripide, Oreste, v. 592.
16. ¹ Cf. Diogén., II, 54. — Grégoire de Chypre, I, 48, complète ainsi ce proverbe: "Αμμες ποτ' ημεν (sic): ἀεὶ τὰ περυσι βελτίω. — ² καιόπι S.

<sup>17.</sup> ¹Cf. Suid. à Ἡ ερα δαίρειν. On peut rapprocher saint Grégoire de Nazianze, homélie XXI° (Éloge de S' Athanase), p. 389: (τῶν ἀθληιῶν οἱ ἄπειροι) τὸν ἀξρα πλείω παίστιες ἢ τὰ σώματα τῶν ἄθλων ἀποτεγχάνονσι.

- ³Cf. Suid. à Καθ' ἔ θαι ος γρά ψεν. - ³Cf. Zénob., VI, 48. - ⁴Cf. Macar., V, 20 - 5. Σπόγγω est omis dans le ms. S., qui donne, en outre, fautivement πάτισιλον. La restitution du texte exact de ce proverbe est fournie par la Mant. Proverb. (t. II de Leutsch), II, 88, et par Suid. à Ἰπχώ. (Acco fut, dit-on, le nom d'une folle qui avait la manie de vouloir

On trouve de nouveau dans le ms. S. à la lettre K: Κατά ψάμμου κτίζεις: έπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων.

18. \* 'Αετόν ἵπτασθαι διδάσκεις: κτλ. Zénob., II, 49. — Καὶ άλλως, Αετον επτασθαι διδάσχεις: ἐπὶ τῶν ἐχεῖνά τινας διδάσκειν επιγειρούντων α ούτοι (1) σαφώς γινώσκουσι.

Plus bas, à son rang dans la lettre I, le ms. S donne le proverbe  $\Delta \epsilon \lambda \alpha \tilde{\iota} \nu \alpha \nu \dot{\eta} \gamma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \pi \alpha \iota \delta \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \varsigma (2)$ , qu'il fait suivre de la même explication qu'on vient de reproduire (8).

- 19. \* 'Αετός έν νεφέλαις ίπτάμενος (1): ατλ. Zenob., II. 50.
- 20. \* 'Αετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: κτλ. Zénob., ΙΙ, 38, avec omission de παντός (comme l'ancienne vulgate). - Καὶ άλλως, Άετοῦ γῆρας, κορύδου νεότης: ἐπὶ τῶν κάν τῆ δυστυχία βιούντων ἄμεινον ἄλλων, ἢ κάν τῷ γήρα τινῶν ἄμεινον (1) λογυήντων · δ άετης γαρ και γιρών λογυρήτερής έστι κορύδου.
- 21. \* 'Αζαναῖα (sic) (1) κακά: κτλ. Zénob., II, 54, avec la bonne variante οἱ γεωργοί. - Καὶ άλλως, Άζαναῖα (sic) (1) κακά: ἐπὶ τῶν σκληρὰν γῆν καὶ ἄκαρπον γεωργούντων οἱ γὰρ την Αζάνην γεωργούντες πολλά χάμνοντες δλίγα ωφελούνται διά τὸ αὐτὴν σκληράν (εἶναι) καὶ ἄγονον.
- 22. \* Αλάντειος γέλως: ατλ. Zénob., I, 43. Καὶ ἄλλως, Αἰάντειος γέλως: ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων ἐχεῖνος γὰρ δτε έμάνη τοὺς χριοὺς ἀποσφάζων χαὶ αὶχιζόμενος έχάγχαζεν ώς τοὺς ἡγεμόνας τῶν Ἑλλήνων τιμωρούμενος (1).
  - 23. \* Αίγα [πρὸς] τὴν οὐρανίαν ἐπιτέλλουσαν ἐθεά-

pouillés par les éditeurs.

21. Il faut sans doute corriger 'Açavia avec Leutsch, conformément au témoignage d'Étienne de Byzance.

22. On trouve chez E. Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 355, proverbe &, une explication toute différente, qui a au moins le mérite

d'être très curieuse.
23. 1 Cf. Suid. à Ai ξ οὐ ο ανία: . . . Αίξ οὐν οὐρανία ἐπὶ τῶν τυγχανόντων οσων βούλονται· την γάρ αίγα την Λιός τροφόν κατηστερίσθαι φασί, καί φασι τον επιηθασάμενον (var. επιθεασάμενον: corr. θεασάμενον) επιτελλουσαν

causer avec son image dans la glace et enfoncer un clou en frappant avec une éponge. Cf. ci-dessous le proverbe Ακκιζόμενος Σκύθης τον όνον.)

18. ¹ αὐτοὶ S. — ² Cf. Zénob., III, 30, Δελαῖνα νήχεσθαι διδάσκεις. — ² Cette fois le ms. porte la bonne leçon οἶτοι (et non plus αὐτοὶ).

19. ¹ Ιπτάμενος ne se lit pas dans les mss. de Zénobios jusqu'ici déposition par les éditages.

<sup>20. &</sup>lt;sup>1</sup> αμεινον S: μείζον? (le second αμεινον doit provenir du premier.) Pour la locution μείζον Ισχύειν, cf. Démosthène, II. Philippique, § 27; et passim.

σαν ο: επί τών τιγίστων ων επιλιώτων και είνιγησάντων ελεγον γου ίδιστας επατελώσταν τη Λιας τροφών αίγα, ην εν ούρανο και ουτέμοσε οίνας, τιγγάνεων παυτώς άγοθος 1). Έτλ τοίνων και (\*, το Τίς Αυαλθείας κέρας \*) φαοί γου τον Λία κεκοφίνα το διέμων κέρας και τις της αίγως παρασχείν τη άναθρεινός κόπων (\*) δια της όι θείσης αίγως, έβλυζε δε τούτο πάν άγοθος.

24. Altiero taleiz na Artu w drakty: entrov dryrousew. Stid a the transposition pres. — Kai állus, Aljialo taleiz. Artu w drakty, Napa nwgot Vigas
áderz, Kera vállerz. Elz renpor vílor ízeiz, Nagi
érm trofferz: em ron elz narm talorirum roiz nij rom kejouenum blos émortegmonémos i denastamonémos, na nydér
aminrum. Emi ronom na roi? Marin aralianers édog:
of prometores yay i ro natador ngôz édog nepergruénov
élegion. Mosor, p. 876. — On retrouve plus bas dans la collection, à leure range respectifs dans l'ordre alphabétique, les
articles snivelts:

Kera Valleig: eni tier uctiv lalocitier.

Els rengor writer (\*) έχετς: επί των είς μάτην λαλούντων. Παρ' δο φ λορίζεις: snivî de tonte l'explication déjà transcrite ci-dessus, avec la var. επιστρεφομένοις, επαισθανομένοις δε

Enfin la variante que voici de Naçà xwqoù Fiças abets: Naçà xwq m négdets: èni tur àdvatur.

25. Aigueis (sic) oîte toitou oîte tétaqtou xtl. Zénoh, I. 48. — Και αίλισε, Αίγιεις οῦτε τρίτοι οῦτε τέταςτου επὶ τῶν εὐτελῶν μὲν όντων, μεγάλων δε δοχούντων (1) τοῖς Αίγιεῦσι γὰρ 2) ὑπὸ ἐπάρσεως κτλ. Miller, p. 377, sauf un bourdon dans S provenant de la répétition de τέταρτοι (τέταρτοι (τόταρτοι (τόταρτοι κοιτέστιν - ἐστὲ, οὐτε τέταρτοι M seul), ἀλλ).

either faithe gareit bos de sisteme. — 2 rai] et; S. — 1 Pour ce dernier proverbe, cf. Zenob., I. 26. et H. 48. — 4 artis] tortor S.

<sup>24. &</sup>lt;sup>1</sup>ŋ M: manque dans S. — <sup>2</sup> zei under errorrer (f. surrérrer) ént tourner. Aci re Mulier Nauck Melanges gréco-romains, t. III, p. 153-4) a restitué par conjecture le texte de M, tel qu'il nous est rendu maintenant par le ms. S. — <sup>8</sup> nagemor el érrogeventes M. — <sup>4</sup> érier S.

<sup>25.</sup> Lei tor sitelor mer detwe mergalwe de doroiteme S: Ent tor everent mer doroiteme mergalwe de elem M: Miller proposait, soit d'ajouter (au texte de M) souloméreme, soit de lire mèr mergalwe de doroiteme airois elem: la traic loçon paraît être, conceliant celles de S et de M, mèr orien, mergalwe de doroiteme elem, mergalwe de doroiteme element de doroiteme de doroiteme de doroiteme element de doroiteme de doroiteme element de doroiteme element de doroiteme de doroiteme element de doroiteme el

- 26 \* Αλγύπτου πόειμος (sic): ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῶς γαμούντων (1) · ούτης γάρ συζεύξας τούς υίεις ταίς θυγατράσι τοῦ άδελφοῦ πάντας (ἐν τῆ) αὐτῆ νυκτὶ εὐρεν ἀπεσφαγμένους ὑπὸ των ιδίων γυναικών πλην ένός.
- 27. \* Λίδως έν οφθαλμοῖς (1) ἡμῶν κεῖται, πρὸς δὲ χαρδίαν ου βέβηχεν: ἐπὶ τῶν τοὺς φίλους ὑρωμένους μεν αίδουμένων, μη δρωμένους δε μη σεβαζομένων. Καὶ άλλως, Αίδώς δ' οὐκ άγαθή κεχρημένω άνδρὶ προϊκτη (2): κτλ. Suid. à Αἰδώς.
- 28. \* Αλθίοπα σμήχων: κτλ. Zénob., I, 46 (ἔργον manque dans S). - Καὶ ἄλλως, Αὶθίοπα σμήχεις (1) καὶ Καρκίνον όρθα βαδίζειν διδάσχεις (2): ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων μεταπείθειν τοὺς αμεταπείστους.
- 29. \* Αλξ είς την έορτην: έπι των εύχαίρως έπί τι άφιχνουμένων (1).
- 30. \* Αϊξούπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἐτ' ὄντων, τέλεια δὲ πράττειν ἐθελόντων  $\pi \varrho \mathring{o}(1) \tau \tilde{\eta} \varsigma \tau \varepsilon \lambda \varepsilon \iota \omega \sigma \varepsilon \omega \varsigma(2).$
- \* Αῖξ οὖπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν τὰ οὖπω τεχθέντα (8) ώς γεγονότα προλεγόντων (4).
- 31. \* Αίξ την μάγαιραν: έπὶ τῶν ποιούντων τι καθ' έαυτῶν αἰγὸς γὰρ θύεσθαι μελλούσης, ἐπεὶ μαγαίρας ἢπόρει ὁ θίσαι θέλων, σκαλεύσασα (1) τοῖς ποσίν αΰτη τὴν γῆν μάχαιραν ανέφηνε κεχωσμένην, μεθ' ής αὐτην ἐσφαγίασεν (2). Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ Καθ' ἑαυτοῦ τὴν γραφὴν ὁ Βελλεροφόντης (8), καὶ τὸ Σφηκιὰν ἦ ρέθισας (4), καὶ τὸ Αὐτὸς εὖρε τοῦ κακοῦ  $\tilde{\tau} \dot{\eta} \nu \pi \iota \tau \dot{\upsilon} \alpha \nu \ (sic) \ (5), \quad \kappa \alpha \dot{\iota} \ \tau \dot{\alpha} \ \Lambda \upsilon \delta \tilde{\psi} \ \pi \varrho \dot{\alpha} \gamma \mu \alpha \tau' \ o \dot{\upsilon} \kappa \ \dot{\eta} \nu, \ \delta \ \delta'$

<sup>26. 1</sup> Cf. Diogén., II, 55, Αιγύπτου γάμος. Il faut admettre que Πόειμος

<sup>27.</sup> ¹Cf. Append. (t. I de Schneidewin-Leutsch). I, 10, et Diogén., ns. de Vienne, I, 69, 'λίδως ἐν ὀφθαλμοῖς. — ² Odyssée, XVII, 347.
28. ¹Cf. Apost., I, 71. — ² Cf. Append. (t. I de Schneid.-Leutsch), III, 45, Καρχίνου πορεία. Apost., IX, 50, Καρχίνος ὀρθά βαδίζειν οὐ μεμάθηκεν. Aristophane, Paix, 1083: Οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρθά βαδίζειν

<sup>29.</sup> ¹ ε Αῖξ εἰς τὴν ἐορτὴν, dici solitum ubi quis in tempore ad negotium saliquod accederet. Vid. Erasm. Chil. 3, 8, 77. > (Thesaurus, t. I, col. 1010.) 30. ¹ πρὸς S. — ² Cf. Diogén., I, 40. — δ τὰ ἔπωτεχθέντα S. — ⁴ Cf.

Zénob., 1, 42.

31. <sup>1</sup> σαλεύσασα S. Plus loin: αὐτήν] ταύτην S. — <sup>2</sup>Cf. Diogén., I, 52. —

Rustathe (cité Cf. Diogen., V. 45, Kad' έαυτου Βελλεροφόντης, et Eustathe (cité en note) qui donne le proverbe sous cette forme: Βελλευαφόντης κα3' εαυτοῦ γράμματα. — 4Cf. Macar., VII, 94. — 5Cf. Diogén., III, 18. —

Entire ver e A doc 209' favror tor The Terror of the transfer of == == == == == Atientizio nélayos), ---- ο σε σε τε σε σας τος τος καλουμένην The same of the sa тел — шел темпет парадыять, igatod ge The faction or will sour), rai to - - द का महा महिल्ला ठोरठां शहद प्रवो वेमगर्थwe with a man the enter action of the trip rigor (14) Tarrens The First The Tarrens Top authors aither a Tar Trans El aregara (all yap, üg THE THE THE THE TO THE TOTAL OF TOTAL ELPITAGE WAS Es auce es ce . zei to Kopwyn ton The second service and the actor rowdelon er or tre work a respective cità unioante naunolla -- de arangos nai eldos End - com - - E L'Erir nazaigar: xtl. Zénob., are a man-The The state of t 4 10 70m 27 92 E & £ £ £ £ £

στι το είωχεῖοθαι εἴορται δὲ ἀπὸ το είωχεῖοθαι εἴορται δὲ Οτγριε, ms. de Leyde, I, 6.

Statement M: deannollining S. — 2 nat omis par M et Miller.

The second process of the second process of

μηνίαις ενέπεσον (3), αεὶ τὸν τούτου φόνον ονειδιζόμενοι. Miller, p. 376.

- 34. \* Αἱ χάριτες γυμναί: κτλ. Zénob., I, 36, avec les var. δεῖ τὴν δωρεὰν ἀφειδῶς καὶ χαρίζεσθαι. Ἡ, Αἱ Χάριτες γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιχάριτας προαπαιτούντων (¹) · προτρέπεται γὰρ τὰς χάριτας προῖκα παντελῶς καὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας γίνεσθαι, εἴπερ κυρίως χάριτες εἶναι βούλονται.
- 35. Ακλητὶ κωμάζουσιν εἰς φίλων (1) φίλοι καὶ Αὐτόματοι δ' άγαθοὶ άγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι: ἐπὶ τῶν ἐξ
  ἀγάπης (2) ἐπὶ τὰς τῶν φίλων τραπέζας ἀκλητὶ παραγινομένων
  (Miller, p. 377) ἢ (3) αὐτομάτως πορευομένων ποι.
- 36. "Ακρον λάβε καὶ μέσον Έξεις: τούτψ (ούτω S, fautivement) χρώμεθα ὅταν τινὰ τὸ αἴνιγμα τὸ δωρηθὲν (sic M: S porte τὸ δοθὲν) νοῆσαι προτρεπώμεθα κτλ. Miller, p. 377.
- 37. \*\* "Αλλα μεν ο Λεύκων (1), ἄλλα ο ο Λεύκωνος ὅνος φέρει: κτλ. Miller, p. 379.
- 38. \*\* "Αλλο γένος κώπης: ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις πανουργούντων (corr., avec S, καινουργούντων) · φασὶ γὰρ 'Ηρακλέα ἐπὶ τὰς Ι ηρυονείους βοῦς ἐν λέβητι περαιωθῆναι, ἰστῷ μὲν τῷ ὁοπάλῳ χρησάμενον (χρησάμενος M: «fort. χρησάμενον» Miller: χρησάμενον se lit dans S), ἱστίῳ δὲ τῷ λεοντῷ, σχοίνοις δὲ τοῖς τῆς φαρέτρας ἱμάσι (corr., avec S., ἱμᾶσι), κώπη δὲ τῷ τόξῳ · δν οἱ τηνικαῦτα ἰδόντες τὸ παρὸν ἐπεφώνησαν. Miller, p. 379.
- 39. À l'article "Αλλος οὖτος 'Αφεοπαγίτης (Miller, p. 379), on lit dans S: Εἰς Τφοφωνίου μεμάντευται (-τευσαι Μ) φασὶ δὲ (corr. γὰφ avec Μ) τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ καταβάντας σκυθφωπάζειν ἀεί (Μ: σκυθφωπάζειν καὶ μηδέποτε διαχεῖσθαι).
- 40. \*\* "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Grég. de Chypre, ms. de Leyde, I, 38. "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Suid. Καὶ ἄλλως, "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: ἐπὶ τῶν βἰq (¹) τι πραττόν-

<sup>34.1</sup> προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων S.

<sup>35.</sup> ¹ εἰς φίλους M et S: εἰς φίλου corrigé d'après Zénobios, II, 46. — ² ἰξαπίνης? ἀκλητί pourrait être alors à supprimer. — <sup>8</sup> La fin de l'explication à partir de η manque chez Miller; elle se retrouve dans une autre rédaction, celle d'Apostolios, I, 92, mais avec la mauvaise variante που.

<sup>37.</sup> ¹ Λεύχων et ci-après Λευχωνος S: Λάχων, puis Λάχωνος M. Déjà Miller, note 7 de la p. 379: «Lisez Λεύχων-Λεύχωνος, Zén., I, 74.» 40. ¹ βία S: τῷ βίφ M. et Miller. βία avait été conjecturé par Nauck, Mélanges gréco-romains, t. III, p. 154. — ² παρόσον ούτος M.

των φίτη, για τη δινιστάς της Εδίτης Δη κατεπράξατο. Έπὶ τηίτων τια το Αφίς τέφαινος. Μώσι, p. 375.

4

11

41. \* Αμών, ὁ νυρκός. Και παφειώς. Αὐταῖς ἀμάλαις: Επιτών πανούν θρία διας θειφειώνων, οἰονεί αὐτοῖς βάθροις (1). 42. 'Αμαλθείας κέρας: επιτών ἀμθονώς και εὐδαμόνως ζώντων και εὐθηνούντων και εὐθηνούντων. Έρθ΄ Γνα μοι βίος ἐστίν 'Αμαλθείας κύρας αὐγός' ὑτιτῖ τροφῷ κτλ (1) Apost., II, 53, avec les deux additions suivantes (outre celle qui vient d'être signalée): 1.10 (après οὐκ ἔχοισα), γάλα (2), et l. 14 (après κέρατος), ὅθεν τοὺς εὐδαίμωνάς φασιν 'Αμαλθείας κέρας ἔχειν. — Καὶ ἄλλως, 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Suid.

43. \*\* "Αμβρις (1) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι πραττόντων, μαίνεσθαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοχούντων ' χρησμοῦ γὰρ δοθέντος Συβαρίταις (2) ἀπολεῖσθαι πάντας ὅταν θεοῦ βροτὸν (8) προτιμήσωσιν, ἰδών ποτε "Αμβρις ὁ σοφὸς οἰχέτην προσφυγόντα σιχῷ θεοῦ καὶ ἐκεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τάφους τῶν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ γεννητόρων καταφυγόντα καὶ σωθέντα, καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθεὶς, ἔξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ὑπεχώρησε τῆς Συβάρεως, δόξαν μανίας (4) τοῖς πολίταις παρασχών ' οἱ δὲ μετ' ὀλίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, p. 380. — Καὶ ἄλλως, "Αμυρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ φρενήρους. Θεωρὸς κτλ. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* ' $\Lambda$ μ' ἔπος, αμ' ἔργον: κτλ. Zénob., I, 77. — "Η άλλως, ' $\Lambda$ μ' ἔπος, αμ' ἔργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυημένων, ἐφ' ων (1) καὶ τὸ  $\Lambda$ φύας εἰς πῦρ (2) (τὸ γὰρ ἰχθύδιον τοῦτο (3)

<sup>41. 1</sup> Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre de celui de Suidas.

<sup>42.</sup> Les mots καὶ εὐθηνούντων - κέρας αἰγός manquent dans le texte d'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste, est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troisième explication du proverbe. — <sup>3</sup> Ce mot γάλα et, de nouveau plus loin, les mots qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), II, 27.

<sup>43. 1</sup> Augus M et S, ici et plus bas, corruption de Augus et peut-être de Churqus (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). — 2 Sistapirus M: Sistapirus S. — 3 sporér S, déjà conjecturé par Miller: sporér M. — 4 maries manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarquer (p. 154), que soit avant, soit après le mot désar, il fallait suppleer maries. Comme on voit, maries vient dans S après dosar.

<sup>44. 1</sup> by orl. Extractor M. — 2 Agrin & wip M (comme Apostoles, IV, 57). Diogenien, ms. de Vienne, I, 64, donne aussi le preverie sons la firme Agrin etc. — 2 moostor re insidior roure M. Nanck avait boen va qu. 154) que a su lieu de insidior le sens demandait typodom.

άμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (4) · ἐν τῇ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἦν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (5) ἀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοντο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ἄρους κρύπτεσθαι (6) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεομένων παρόσον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Δνερίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (1. 13), avec la var. ἀρινεὸς (1. 9). — Καὶ ἄλλως, Δνερίναστος εἶ: κτλ. Ζέnob., II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (1. 18), σφῆνας (1. 20), et 
cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπερ τούτων (¹) εἰρῆσθαι τὴν 
παροιμίαν. — Ἡ, Δνερίναστος εἶ: ἐπὶ τῶν ἄπερ ἂν λάβωσι 
μὴ κρατούντων ἐν γὰρ τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωύφια γίνεται ὰ 
προσαγορεύουσι ὑῆνας τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἄπτουσι 
τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπορρέῃ 
(sic):(²).

47. "Ανθοωπος χρίβανον: παροιμία ἐπὶ τῶν καινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αιγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν έπενόησε τον κρίβανον. - "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss., aroc. Cet article est précédé et suivi d'autres articles commençant par les lettres 'Av3q-: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθρωπος. Mais convertissons la leçon du ms. en "Aννος (dans le, lemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Avvog. -Une autre version remplaçait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ότι] τὴν "Ανναν Αίγυπτίαν οδσαν είς την των άρτων όπτησιν επινενοηκέναι τον κρίβανον.

48. 'Απὸ γραμμῆς: κτλ. Apost., III, 48. — Καὶ ἄλλως, 'Απὸ

Digitized by Google

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — <sup>4</sup> κατειργάσθαι M et S. — <sup>5</sup> οἱ M: manque dans S. — <sup>6</sup>τὰ δὲ λοιπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

<sup>45.</sup> ¹ Cf. Zénob., I, 17.
46. ¹ διὸ ἐπὶ τούτων? — ² C'est une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à ἀνηρίναστος.

των οίτος γὰρ (²) ἄπαντας τοὺς ἄθλους βία κατεπράξατο. Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ ᾿Αρτς τύραννος. Miller, p. 378.

41. \* 'Αμάλη ὁ χαρπός. Καὶ παροιμία, Αὐταῖς ἀμάλαις: ἐπὶ τῶν πανωλεθρία διαφθειρομένων, οἱονεὶ αὐτοῖς βάθροις (1).

- 42. 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Ζέπου., ΙΙ, 48. Καὶ ἄλλως, 'Αμαλθείας κέρας: ἐπὶ τῶν ἀρθόνως καὶ εἰδαιμόνως ζώντων καὶ εἰθηνούντων καὶ εἰπραγούντων. Ένθ ἵνα μοι βίος ἐστὶν 'Αμαλθείας κέρας αἰγός ὅτι τῷ τροσῷ κτλ. (1) Apost., ΙΙ, 53, avec les deux additions suivantes (ontre celle qui vient d'être signalée): 1. 10 (après οὐκ ἔχουσα), γάλα (2), et 1. 14 (après κέρα τος), ὅθεν τοὶς εὐδαίμονάς φασιν 'Αμαλθείας κέρας ἔχειν. — Καὶ ἄὐλως, 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Suid.
- 43. \*\* Μμβρις (¹) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι πραττόντων, μαίνεσθαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοπούντων: χρησμοῦ γὰρ δοθέντος Συβαρίταις (²) ἀπολεῖσθαι πάντας ὅταν θεοῦ βροτὸν (³) προτιμήσωσιν, ἰδών ποτε Μμβρις ὁ σοφὸς οἰπέτην προσφυγόντα σηπῷ θεοῦ καὶ ἐπεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τάφους τῶν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ γεννητόρων παταφυγόντα καὶ σωθέντα, καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθεὶς, ἐξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ὑπεχώρησε τῆς Συβάρεως, δόξαν μανίας (⁴) τοῖς πολίταις παρασχών: οἱ δὲ μετ' ὀλίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, p. 380. Καὶ ἄλλως, Μμυρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ φρενήρους. Θεωρὸς κτλ. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* ' $\Lambda$ μ' ἔπος, ἄμ' ἔργον: κτλ. Zénob., I, 77. — "Η ἄλλως, ' $\Lambda$ μ' ἔπος, ἃμ' ἔργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυημένων, ἐφ' ὧν (1) καὶ τὸ  $\Lambda$ φύας εἰς πῖρ (2) (τὸ γὰρ ἰχθύδιον τοῦτο (3)

<sup>41.</sup> ¹Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre de celui de Suidas.

<sup>42.</sup> Les mots και εὐθηνούντων - κέρας αἰγός manquent dans le texte d'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste, est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troisième explication du proverbe. — <sup>2</sup> Ce mot γάλα et, de nouveau plus loin, les mots qui viennent après κέραιος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch). II. 27.

qui viennent après κέφατος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), II, 27.

43. <sup>1</sup> Αμβοις M et S, ici et plus bas, corruption de Αμφοις et peut-être de Θάμυφος (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). — <sup>2</sup> Συβαφίταις M: Συβαφίταις S. — <sup>8</sup> βοστόν S, déjà conjecturé par Miller: βοωτόν M. — <sup>4</sup> μανίας manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarquer (p. 154), que, soit avant, soit après le mot δόξαν, il fallait suppléer μανίας. Comme on voit, μανίας vient dans S après δόξαν.

<sup>44.</sup> ¹ ἐψ' ὡν]. Ἐπὶ τοὐτων Μ. — ² Ἀφύα ἐς πῦο Μ (comme Apostolios, IV, 57). Diogénien, ms. de Vienne, I, 64, donne aussi le proverbe sous la forme λφύας εἰς πῦο. — ³ παρόσον το λυχίδιον τοῦτο Μ. Nauck avait bien vu (p. 154) que « au lieu de λυχίδιον le sens demandait ἐχθύδιον. »

άμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (4) · ἐν τῇ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἢν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (5) ὀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοντο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ὄρους κρύπτεσθαι (6) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεημένων παρόσον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Ανερίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (1. 13), avec la var. ἀρινεὸς (1. 9). — Καὶ ἄλλως, Ανερίναστος εἰ: κτλ. Ζέπου., II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (1. 18), σφῆνας (1. 20), et cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπερ τούτων (1) εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν. — "Η, Ανερίναστος εἰ: ἐπὶ τῶν ἄπερ ἂν λάβωσι μὴ κρατούντων ἐν γὰρ τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωΰφια γίνεται ὰ προσαγορεύουσι "ψῆνας τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἄπτουσι τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπορρέῃ (sie)](2).

47. "Ανθρωπος κρίβανον: παροιμία έπὶ τῶν καινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αλγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν έπενόησε τον κρίβανον. - "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss., aroc. Cet article est précédé et suivi d'autres articles commencant par les lettres Av3e: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθρωπος. Mais convertissons la leçon du ms. en "Aννος (dans le lemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Avvoc. -Une autre version remplaçait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ότι] τὴν "Ανναν Αιγυπτίαν οδσαν είς την των άρτων όπτησιν επινενοηκέναι τον κρίβανον.

48.  $\Lambda \pi \hat{o} \gamma \varrho \alpha \mu \mu \tilde{\eta} \varsigma$ :  $\kappa \tau \lambda$ . Apost., III, 48. —  $K \alpha \hat{i} \tilde{a} \lambda \lambda \omega \varsigma$ ,  $\Lambda \pi \hat{o} \tilde{i} \tilde{a} \lambda \lambda \omega \varsigma$ ,

Digitized by Google

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — <sup>4</sup> κατειργάσθαι M et S. — <sup>5</sup> οἱ M: manque dans S. — <sup>6</sup>τὰ δὲ λοπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

<sup>45.</sup> ¹ Cf. Zénob., I, 17.
46. ¹ διὸ ἐπὶ τούτων? — ² C'est une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à Άνηρίναστος.

- 12. \* 'Αδεὲς δέος δέδιας: ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. Suid. à 'Αδεές, avec de légères variantes. Καὶ ἄλλως, 'Αδεὲς δέδοικας δέος (¹): ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. 'Επὶ τούτων καὶ τὸ Λεχω δέδοικε λέαιναν (²) (αὕτη γὰρ ἐν τῷ τίκτειν ἀκίνητός ἐστι) καὶ τὸ Δέδοικας δέος ἀπωρινόν (ἐν γὰρ τοῖς κήποις οἱ φυτευόμενοι (³) φόβητρα ἱστῶσι χειρότευκτα ἀνθρωπόμορφα καὶ δηριόμορφα καὶ δρνεόμορφα).
- 13. \* 'Αδώνιδος κῆπος: κτλ. Suid., art. 'Αδώνιδος κῆποι, à cette variante près que la seconde partie de l'article ('Α. κῆπος et l'explication) précède dans le ms. S la première partie ('Α. κῆποι et l'explication). Καὶ ἄλλως, 'Αδώνιδος κῆποι: ἐπὶ τῶν πρὸ τῆς ώρας ξηραινομένων ἢ ἀπολλυμένων κήπων ἢ γηδίων: τῷ 'Αδώνιδι γὰρ κήπους τεχνητοὺς ἀνετίθουν ἄνθεσι κομῶντας ἃ πρὸ τῆς ώρας ἡφανίζοντο, αἰνιττόμενοι τὸ ἄωρον τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
- 14. \* 'Αεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς χύβοι (¹): ἐπὶ τῶν διὰ παντὸς εὐπραγούντων. Καὶ ἄλλως, 'Αεὶ γὰρ κτλ. Zénob., Η. 44.
- 15. \* 'Δεὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος: κτλ. Zénob., II, 43, avec la mauvaise leçon ἐπ' ἐλπίδι, et δεινῶ au lieu de δεινῶν. Καὶ ἄλλως, 'Δεὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος: ἐπὶ τῶν ταῖς ἐλπίσι πλουτούντων καὶ ταύταις ἑαυτοὺς παρηγορούντων οὶ γὰρ γεωργοὶ πλουτεῖν τῷ θέρει προσδοκῶσιν.
- 16. \* 'Δεὶ τά πέρυσι βελτίω (1): ἐπὶ τῶν εἰς τὰ κατόπιν (2) χωρούντων πραγμάτων.
- 17. \* 'Δέρα παίεις (¹), Καθ' ὕδατος γράφεις (²), Κατὰ ψάμμου κτίζεις, Πλίνθον πλύνεις (³), Κοσκίνω ἀντλεῖς (⁴), ⟨Σπόγγω⟩ πάτταλον κρούεις (⁵): ἐπὶ τῶν ἀνοήτοις ἐπιχει-ρούντων.

<sup>12.</sup> ¹Cf., pour le lemme, Apost., I, 30. — ²Ce proverbe-ci et le suivant semblent être inédits. — ³ φητενόμενοι S.

<sup>14.</sup> ¹ Sophocle, fragm. 763, chez le scoliaste d'Euripide, Oreste, v. 592. 16. ¹ Cf. Diogén., II, 54. — Grégoire de Chypre, I, 48, complète ainsi ce proverbe: Δμμες ποτ' ημεν (sic) ἀεὶ τὰ περυσι βελτίω. — ² κατόπι S.

<sup>17.</sup> ¹Cf. Suid. à Åερα δαίρειν. On peut rapprocher saint Grégoire de Nazianze, homélie XXIº (Éloge de St Athanase), p. 389: (τῶν ἀθληιῶν οἱ ἄπτιροι) τὸν ἀξρα πλείω παίοντες ἡ τὰ σώματα τῶν ἄθλων ἀποτυγχάνουσι.

- ³Cf. Suid. à Καθ' ἔθατος γράφειν. - ³Cf. Zénob., VI, 48. - ⁴Cf. Macar., V, 20 - 5. Σπόγγω est omis dans le ms. S., qui donne, en outre, fautivement πάπτοιλον. La restitution du texte exact de ce proverbe est fournie par la Mant. Proverb. (t. II de Leutsch), II, 88, et par Suid. à ἀκκώ. (Acco fut, dit-on, le nom d'une folle qui avait la manie de vouloir

On trouve de nouveau dans le ms. S. à la lettre  $K: K\alpha\tau\dot{\alpha}$ ψάμμου ατίζεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων.

18. \* 'Αετόν επτασθαι διδάσχεις: χτλ. Zénob., ΙΙ, 49. — Καὶ ἄλλως, Άετὸν Επτασθαι διδάσκεις: ἐπὶ τῶν ἐκεῖνά τινας διδάσχειν επιχειρούντων & ούτοι (1) σαφώς γινώσχουσι.

Plus bas, à son rang dans la lettre J, le ms. S donne le proverbe  $\Delta \epsilon \lambda \phi \tilde{\iota} \nu \alpha \nu \dot{\eta} \gamma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \pi \alpha \iota \delta \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \varsigma (^2)$ , qu'il fait suivre de la même explication qu'on vient de reproduire (3).

- 19. \* 'Αετός εν νεφέλαις ἱπτάμενος (1): ατλ. Zėnob., II, 50.
- 20. \* 'Αετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: κτλ. Zénob., ΙΙ, 38, avec omission de παντός (comme l'ancienne vulgate). - Καὶ άλλως, Άετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: ἐπὶ τῶν κάν τῆ διστιχία βιούντων άμεινον άλλων, ή κάν τῷ γήρα τινῶν άμεινον (1) Ισχυήντων. δ άετης γάρ και γηρών Ισχυρήτερής έστι κορύδου.
- 21. \* 'Αζαναῖα (sic) (1) κακά: κτλ. Zénob., II, 54, avec la bonne variante οἱ γεωργοί. — Καὶ ἄλλως, Άζαναῖα (sic) (1) παχά: ἐπὶ τῶν σκληρὰν γῆν καὶ ἄκαφπον γεωργούντων οί γὰρ την Αζάνην γεωργούντες πολλά κάμνοντες βλίγα ώφελούνται διά τὸ αὐτὴν σκληράν (είναι) καὶ ἄγονον.
- 22. \* Λιάντειος γέλως: κτλ. Zénob., I, 43. Καὶ ἄλλως, Αἰάντειος γέλως: ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων ἐχεῖνος γὰρ ότε εμάνη τοὺς πριοὺς ἀποσφάζων παὶ αὶπιζόμενος επάγχαζεν ώς τούς ήγεμόνας των Ελλήνων τιμωρούμενος (1).
  - 23. \* Αίγα [πρός] την οθρανίαν επιτέλλουσαν έθεά-

pouillés par les éditeurs.

21. Il faut sans doute corriger Açarıa avec Leutsch, conformément au témoignage d'Étienne de Byzance.

22. On trouve chez E Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 355, proverbe &, une explication toute différente, qui a au moins le mérite

d'être très curieuse.
23. Cf. Suid. à Aî E où o av la: ... Aî E où v où ou vala Ent two tuy xavo rion όσων βούλονται την γαρ αίγα την Διός τροφόν κατηστερίσθαι φασί, καί φασι τον επιηθασάμενον (var. επιθεασάμενον: corr. θεασάμενον) επιτελλουσαν

causer avec son image dans la glace et enfoncer un clou en frappant avec une éponge. Cf. ci-dessous le proverbe Ακκιζόμενος Σκύθης τὸν ὅνον.)
18. ¹αὐτοὶ S. — ² Cf. Zénob., III, 30, Δελαῖνα νήχεσθαι διδάσκεις. — ³ Cette fois le ms. porte la bonne leçon οἶτοι (et non plus αὐτοὶ).
19. ¹ ἐπτάμενος ne se lit pas dans les mss. de Zénobios jusqu'ici déposition par les élèctes.

<sup>20. &</sup>lt;sup>1</sup> αμείνου S: μείζου? (le second αμείνου doit provenir du premier.) Pour la locution μείζον τσχύειν, cf. Démosthène, II. Philippique, § 27; et passim.

σατο: έπι των τυγόντων ών έβούλοντο και εύτυγισάντων. έλεγον γαο ιδόντας επιτέλλουσαν την Διος τροφον αίγα, ην εν ούρανο ματιστέρισεν ούτος, τυγχάνειν παντός άγαθοί (1). Επί τοίτων καί (2) τὸ Τῆς 'Αμαλθείας κέρας (3) · φασὶ γὰρ τὸν Δία κεκοαότα τὸ δεξιὸν κέρας ταύτης τῆς αίγὸς παρασγείν τῆ ἀναθρεψάση αὐτὸν (4) διὰ τῆς ὁηθείσης αἰγὸς, ἔβλυζε δὲ τοῦτο πᾶν άγαθόν.

24. \*\* Λίγιαλῷ λαλεῖς, χαὶ Ανέμω διαλέγη: ἐπὶ τῶν ἀνηzοίστων. Suid. (à une transposition près). - Καὶ ἄλλως, Aiγιαλφ λαλείς, Ανέμφ διαλέγη, Παρά χωφού θύρας ἄδεις, Κενὰ ψάλλεις. Εἰς νεχρόν ώτίον ήγεῖς, Παρ' όνφ λυρίζεις: έπὶ τῶν εἰς μάτην λαλούντων τοῖς μὴ τῶν λεγομένων όλως επιστρεφομένοις η (1) επαισθανομένοις, καὶ μηδέν άνυόντων. Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ (²) Μάτην άναλίσκεις ὕδωρ· οί φητορεύοντες γάρ (3) το παλαιόν πρός ύδωρ μεμετρημένον έλεγον. Miller, p. 376. — On retrouve plus bas dans la collection, à leurs rangs, respectifs dans l'ordre alphabétique, les articles suivants:

Κενά ψάλλεις: ἐπὶ τῶν μάτην λαλούντων.

Είς νεχρον ώτίον (4) ήχεῖς: ἐπὶ τῶν είς μάτην λαλούντων. Παρ' ὄνφ λυρίζεις: suivi de toute l'explication déjà transcrite ci-dessus, avec la var. ἐπιστρεφομένοις, ἐπαισθανομένοις δέ.

Enfin la variante que voici de Παρά κωφοῦ θύρας ἄδεις: Παρά χωφῷ πέρδεις: ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων.

25. Αίγιεῖς (sic) οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι: xtl. Z6nob., Ι, 48. — Καὶ ἄλλως, Αίγιεῖς οὕτε τρίτοι οὕτε τέταρτοι: ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μεν ὄντων, μεγάλων δε δοκούντων (1). τοῖς Alyιεισι γάρ(2) ὑπὸ ἐπάρσεως κτλ. Miller, p. 377, sauf un bourdon dans S provenant de la répétition de τέταρτοι (τέταρτοι < τουτέστιν - έστὲ, οὕτε τέταρτοι M seul>, ἀλλ').

αὐτην ἐπιτυγχάνειν ὅσα αν ευξηται. - 2 xal] είς S. - 8 Pour ce dernier pro-

verbe, cf. Zénob., I, 26, et II, 48. —  $\frac{4}{4}$  αὐτὸν] τοῦτον S.  $\frac{24.1}{9}$  M: manque dans S. —  $\frac{2}{2}$  καὶ μηθέν ἀνιόντων (f. συνιέντων) έπὶ τούτων. Καὶ τὸ Miller. Nauck (Mélanges gréco-romains, t. III, p. 153-4) a restitué par conjecture le texte de M, tel qu'il nous est rendu maintenant par le ms. S. — δπαρόσον οἱ ὁητορείοντες Μ. — Δώθίον S.

<sup>25. &</sup>lt;sup>1</sup> επὶ τῶν εὐτελῶν μὲν ὅντων, μεγάλων δὲ δοχούντων S: ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μὲν ἀντων, μεγάλων δὲ δοχούντων S: ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μὲν ἀντων, αιτοῖς εἰναι M: Miller proposait, soit d'ajouter (au texte de M) βουλομένων, soit de lire μὲν μεγάλων δὲ δοχούντων αὐτοῖς εἰναι: la vraie leçon paraît être, conciliant celles de S et de M, μὲν ὅντων, μεγάλων δὲ δοχούντων εἰναι. — <sup>2</sup>παρόσον τοῖς Αἰγιεῦσιν M.

- 26 \* Αλγύπτου πόειμος (sic): ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῶς γαμούντων (1) · ούτης γάρ συζεύξας τους υίεις ταίς θυγατράσι τοῦ άδελφου πάντας ζέν τῆς αὐτῆ νυκτί εύρεν ἀπεσφαγμένους ὑπὸ τῶν ἰδίων γυναικῶν πλην ένός.
- 27. \* Αἰδώς ἐν ὀφθαλμοῖς (1) ἡμῶν κεῖται, πρὸς δὲ καρδίαν ου βέβηκεν: ἐπὶ τῶν τοὺς φίλους ὑρωμένους μέν αίδουμένων, μη δρωμένους δε μη σεβαζομένων. Καὶ άλλως, Αίδώς δ' οὐκ ἀγαθή κεχρημένφ ἀνδρὶ προΐκτη (º): κτλ. Snid. à Aldws.
- 28. \* Αἰθίοπα σμήχων: κτλ. Zénob., I, 46 (ἔργον manque dans S). - Καὶ ἄλλως, Αἰθίοπα σμήγεις (1) καὶ Καρκίνον δοθά βαδίζειν διδάσκεις (2): ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων μεταπείθειν τους αμεταπείστους.
- 29. \* Αὶξ εἰς τὴν έρρτήν: έπὶ τῶν εὐχαίρως ἐπί τι ἀφιχνουμένων (1).
- 30. \* Αἲξουπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἐτ' ὄντων, τέλεια δὲ πράττειν ἐθελόντων  $\pi \varrho \hat{o}(1) \tau \tilde{\eta} \varsigma \tau \epsilon \lambda \epsilon \iota \omega \sigma \epsilon \omega \varsigma(2).$
- \* Αῖξ οὖπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν τὰ οὖπω τεχθέντα (8) ώς γεγονότα προλεγόντων (4).
- 31. \* Αξξ την μάχαιραν: έπὶ τῶν ποιούντων τι καθ' έαυτῶν αίγὸς γὰρ θύεσθαι μελλούσης, ἐπεὶ μαγαίρας ἡπόρει ὁ θίσαι θέλων, σχαλεύσασα (1) τοῖς ποσίν αΰτη τὴν γῆν μάχαιραν ανέφηνε κεχωσμένην, μεθ' ής αὐτην ἐσφαγίασεν (2). Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ Καθ' ἐαυτοῦ τὴν γραφήν ὁ Βελλεροφόντης (8), καὶ τὸ Σφηκιὰν ἦρέθισας (4), καὶ τὸ Αὐτὸς εὖρε τοῦ κακοῦ τήν πιτύαν (sic) (5), καὶ τὸ Λυδῷ πράγματ' οὐκ ἦν, ὁ δ'

29. 1 « Atξ εlς την ξορτην, dici solitum ubi quis in tempore ad negotium » aliquod accederet. Vid. Erasm. Chil. 3, 8, 77. » (Thesaurus, t. I, col. 1010.) 30. 1πρὸς S. — 2 Cf. Diogén., I, 40. — 3 τὰ ἔπωτεχθέντα S. — 4 Cf.

<sup>26.</sup> ¹ Cf. Diogén., II, 55, Λὶγύπτου γάμος. Il faut admettre que Πόειμος est une corruption de Γάμος (sans doute en passant par Πόειμος).
27. ¹ Cf. Append. (t. I de Schneidewin-Leutsch). I, 10, et Diogén., ms. de Vienne, I, 69, Ἰιδώς ἐνὸφθαλμοῖς. — ² Odyssée, XVII, 347.
28. ¹ Cf. Apost., I, 71. — ² Cf. Append. (t. I de Schneid.-Leutsch), III, 45, Καρχίνου πορεία. Apost., IX, 50, Καρχίνος ὁρθὰ βαδίζειν οὺ μεμάθηχεν. Aristophane, Paix, 1083: Οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρθὰ βαδίζειν βαδίζειν.

Zénob., 1, 42.
31. <sup>1</sup> σαλεύσασα S. Plus loin: αὐτὴν] ταύτην S. — <sup>2</sup>Cf. Diogén., I, 52. — Cf. Diogén., V. 45, Καθ' ξαυτοῦ Βελλεροφόντης, et Eustathe (cité en note) qui donne le proverbe sous cette forme: Βελλεροφόντης καθ' <sup>ξαυτοῦ</sup> γράμματα. - <sup>4</sup>Cf. Macar., VII, 94. - <sup>5</sup>Cf. Diogén., III, 18. -

Δοίσης γάρ ὁ Λυδής καθ' ξαυτοῦ τὸν . Ατλας τον Ουρανόν (8) (τουτον γάρ, we Euerog elg ξενίαν και φωραθείς έπιι του (10) είς το Ατιαντικόν πέλαγος), ταράδραν (οι γάρ (11) την καλουμένην με τε τε υσαντες την άνωθεν αιτών φερομένην εκείνες κατήρδευσαν παραδείσους ύδατος δέ τολλάς των οίχιων απώλεσαν), και τό  $\omega$  .  $1 \le \hat{\epsilon} = 1 \in \mathbb{N}$  so  $\hat{\epsilon} = 1 \in \mathbb{N}$   $\hat{\epsilon} = 1 \in \mathbb{N}$ ι νε πληθυνθέντες (15) τὰς ἀμπέλους αὐτῶν ια .υ Έφ' ξαυτήν αξξ τὰ χέρατα (αξ γάρ, ώς ετιίς τὰ πέρατα ἔφυσε), καὶ τὸ Κορώνη τὸν το του το τον άρπάσασα καὶ έπ' αὐτοῦ τρωθείσα και το Ανάγυρον κινείς (τον γάρ (19) τάφον φωος οι γειτονούντες αὐτῷ κινήσαντες πάμπολλα ... ειεστησαν. "Εστι (20) δε ανάγυρος και είδος .... - "Η, Αιξ την μάχαιραν: ατλ. Zénob., ... aussion de ἐπιλελῆσθαι (à la ligne 6) et la maua i. ε επισκευάσασα (à la ligne 7). — "Η οίτω, Κορινwent to a Suid. & Alt.

ασσχάλην: ἐπὶ τῶν ὀρχουμένων ἀγροίχως. Une a corrigé: ἀντὶ τοῦ εὐωχεῖσθαι εἴρηται δὲ ἀπὸ κὸ ἀρχουμένων, ce qui est, à une faute d'accent de Grégoire de Chypre, ms. de Leyde, I, 6.

ετον αἶμα: κτλ. Ζέπου., I, 47, avec l'omission de ct la var. μυθεύεσθαι (l. 15). — Ἡ, Αἰσώπειον δισαπονίπτοις (¹) ὀνείδεσι καὶ (²) κακοῖς συνεχο
λλφοὶ τοῦτον ἀνελόντες πολλαῖς δι' αὐτὸν θεο-

Comme & Freezeway M.

Diogen., ms. de Vienne, I, 42. — 8 Cf. Macar., II, 57. — 10 παρ' αὐτοῦ Μ: παρ' αὐτοῦ S. — 18 λαγωοῦς Μ. — 14 Les mots II τοῦς Μ: τοῦς S. — 18 λαγωοῦς Μ. — 14 Les mots II τοῦς Μ: πληθετες Μ: πλακυνθέντες S. — 16 ξαρειοαν Μ. — 17 τῶς αρα Μ: τῶς S. Η 16 και τοῦς Ν. Η 16 και τοῦς S. Η 16 και τοῦς Θετείου Μ: 16 και τοῦς S. Η 16 και τοῦς S. Η 16 και τοῦς Θετείου Μ: 16 και τοῦς S. Η 16 και τοῦς Θετείου Μ: 16 και τοῦς S. Η 16 και τοῦς Θετείου Μ: 16 και τοῦς Θετείου

34. \* Αί χάριτες γυμναί: χτί. Ζ΄ απο... Ε΄ Μ. Τ΄ - - - Τ΄ δεί την δωρεάν άφειδως χαί χαριζεσθα. — Ε΄ Δ΄ ε τ... - - γυμναί: επί των άντιχάριτας προσπαιτων συν συν συν συν χάρ τὰς χάριτας προϊχα παντελώς και ένευ τικοί τικοί τικοί πρίως χάριτες είναι βούλονται.

36. Αχρον λάβε χαι μεσον Εξειτί του το ποπο ment) χρώμεθα όταν τινά το αίντρος τι ίσως το σε Ι - αστο τό δοθέν) νοίζααι προτρεπώμεθα τελ Η το 1

,

,

39. A l'article Alling of the Agent to the Martin on lit dans S: Eig Thogas it agent to the same of yari de (corr. yan aree M to the total of the same partas oxivogeniages are M: trickyon and me in the same priodae).

de Leyde, I, 38. — Allo; ofter Humair me buil - Au allos, Allos ofter Herritz me tu buil - Au

<sup>34.1</sup> nonanautorness: acomes enteress enteres d'alterna l'ou noire del l'Estanting? Autril pourrant est entere à southerne l'alterna l'action à partir de 9 metres entere à southerness entere tourne tours une sur rédaction, celle d'Appendiene l'actione entere l'entere entere l'entere et contraine l'actions et nouve et course d'actions et manure en manure et l'action et course d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions de l'action et d'action de l'action de l'action d'action d'action de l'action de l'acti

άπελθών (6) επρίατο (Κροϊσος γάρ ὁ Δυδός καθ' έαυτοῦ τὸν Κύρον εχίνησε) (7), καὶ τὸ "Ατλας τὸν Οὐρανὸν(8) (τοῦτον γὰρ. ως (9) φασιν, "Ατλας υποδεξάμενος είς ξενίαν και φωραθείς έπιβουλεύων έρρίση παρ' αυτού (10) είς τὸ Ατλαντικόν πέλαγος), καὶ τὸ Οἰναῖοι τὴν γαράδραν (οἱ γὰρ (11) τὴν καλουμένην Οίνην οίκουντες, παρογετεύσαντες την άνωθεν αυτών φερομένην . γαράδραν, τους (12) οίχείους κατήρδευσαν παραδείσους ύδατος δέ πολλοῦ ἐπιγεγονότος, πολλάς των οἰκιων ἀπώλεσαν), καὶ τὸ Καρπάθιοι τὸν λαγών (οὖτοι γὰρ νῆσον οἰκοῦντες καὶ ἀμπέλων μόνων εύπορουντες έπεκομίσαντο λαγώς (18) είς την νησον (14) τέρψεως ξνεχεν οί δε πληθυνθέντες (16) τὰς ἀμπέλους αὐτῶν έφθειραν)(16), καὶ τὸ Ἐφ' ἑαυτὴν αἲξ τὰ κέρατα (αἲξ γάρ, ὧς σασι, τόξω βληθείσα καὶ τὸ τόξον Ιδοῦσα τοῦτο εἰρήκει ώς άρα (17) χαθ' ξαυτής τὰ κέρατα ξωυσε), καὶ τὸ Κορώνη τὸν σχορπίον (αθτη γάρ τουτον άρπάσασα και ύπ' αθτου τρωθείσα έθανατώθη (18) καὶ τὸ Ανάγυρον κινεῖς (τὸν γὰρ (19) τάσον Αναγύρου τοῦ ήρωος οἱ γειτονοῦντες αὐτῷ κινήσαντες πάμπολλα δεινά υπ' αυτου υπέστησαν. "Εστι (20) δε άνάγυρος και είδος δένδρου δυσώδους). - "Η, Αι ξ την μάχαιραν: ατλ. Zénob., I. 27, avec l'omission de ἐπιλελῆσθαι (à la ligne 6) et la mauvaise variante ἀνασκευάσασα (à la ligne 7). — "Η οίτω, Κορινθίων "Ηρα ατλ. Suid. à Aiξ.

32. Αἴ φειν μασχάλην: ἐπὶ τῶν ὁρχουμένων ἀγροίχως. Une seconde main a corrigé: ἀντὶ τοῦ εἰωχεῖσθαι εἰρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀγροιχῶς (sic) ὀρχουμένων, ce qui est, à une faute d'accent près, la version de Grégoire de Chypre, ms. de Leyde, I, 6.

33. Αἰσώπειον αἶμα: κτλ. Zénob., İ, 47, avec l'omission de Δελφοῖς (l. 11) et la var. μυθεύεσθαι (l. 15). — Ἡ, Αἰσώπειον αἶμα: ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις (¹) ὀνείδεσι καὶ (²) κακοῖς συνεχομένων οἱ γὰς Δελφοὶ τοῦτον ἀνελόντες πολλαῖς δι' αὐτὸν θεο-

δάλλ' αὐτὸς ἔξελθῶν, que donnent, p. ex., les mss. de Diogénien, semble préférable. — <sup>7</sup> Cf. Diogén., ms. de Vienne, I, 42. — <sup>8</sup> Cf. Macar., II, 57. —
 Sur ce mot ῶs commence le fragment de la quatrième collection de Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 376. — <sup>10</sup> παο' αὐτοῦ Μ: παρ' αὐτοῦ S. — <sup>11</sup> παρόπον οἱ Μ. — <sup>12</sup> τοῦς Μ: τοῦ S. — <sup>13</sup> λαγωοῦς Μ. — <sup>14</sup> Les mots οἰποῦντες καὶ - τὴν τῆσον manquent dans S; cette lacune a été comblée cidessus à l'aide de M. — <sup>15</sup> πληθυνθέντες Μ: πλακυνθέντες S. — <sup>16</sup> ἔμα ειραν ου ἰμθειραν S (à ce qu'il semble): διέμθειρον Μ. — <sup>17</sup> ὡς ἄρα Μ: ὡς S. — <sup>16</sup> παρ' αὐτοῦ τρωθείσα θανατώθη S. J'ai donné le texte de M. — <sup>19</sup> παρόσον τὸν Μ. — <sup>20</sup> Εστι et les mots suivants ne se lisent pas dans M. Cf. Suid. à ἀνάγυρος.

<sup>33, &</sup>lt;sup>1</sup> δυσαπογίπτως **M**; δυσαπολίπτως S. — <sup>2</sup> και omis par **M** et Miller. - <sup>2</sup> ενέπεσον S: ὑπέπεσον **M**.

μηνίαις ενέπεσον (3), αεί τον τούτου φόνον όνειδιζόμενοι. Miller, n. 376.

- 34. \* Αὶ γάριτες γυμναί: ατλ. Zénob., I, 36, avec les var. δεί την δωρεάν άφειδώς και χαρίζεσθαι. - "Η, Αί Χάριτες γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιχάριτας προαπαιτούντων (1) προτρέπεται γὰο τὰς γάριτας προϊκα παντελώς καὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας γίνεσθαι, είπεο χυρίως χάριτες είναι βούλονται.
- 35. 'Ακλητί κωμάζουσιν είς φίλων (1) φίλοι καὶ Αὐτόματοι δ' άγαθοί άγαθων έπὶ δαϊτας ἴασι: έπὶ των έξ άγάπης (2) επί τὰς τῶν φίλων τραπέζας ἀκλητὶ παραγινομένων (Miller, p. 377) η (3) αὐτομάτως πορευομένων ποι.
- 36. "Ακρον λάβε καὶ μέσον έξεις: τούτω (ούτω S, fautivement) χρώμεθα όταν τινά τὸ αίνιγμα τὸ δωρηθέν (sic M: S porte τὸ δοθέν) νοῆσαι προτρεπώμεθα κτλ. Miller, p. 377.
- 37. \*\* "Αλλα μεν ο Λεύκων (1), άλλα δ' ο Λεύκωνος ὄνος φέρει: κτλ. Miller, p. 379.
- 38. \*\* "Αλλο γένος κώπης: ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις πανουργούντων (corr., avec S, καινουργούντων) · φασὶ γὰρ 'Ηρακλέα έπὶ τὰς Γηρυονείους βους έν λέβητι περαιωθήναι, ίστῷ μέν τῷ ὁοπάλω χρησάμενον (χρησάμενος M: «fort. χρησάμενον» Miller: γρησάμενον se lit dans S), ίστίω δὲ τη λεοντή, σχοίνοις δὲ τοις της φαρέτρας ιμάσι (corr., avec S., ιμασι), κώπη δὲ τῷ τόξω· δν οι τηνικαυτα ιδύντες το παρον επεφώνησαν. Miller, p. 379.
- 39. A l'article "Αλλος οὖτος 'Αρεοπαγίτης (Miller, p. 379), on lit dans S: Είς Τροφωνίου μεμάντευται (-τευσαι M): φασί δὲ (corr. γὰρ avec M) τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ καταβάντας σχυθρωπάζειν αξί (Μ: σχυθρωπάζειν καὶ μηδέποτε διαγεῖσθαι).
- 40. \*\* "Αλλος οδτος 'Ηρακλης: κτλ. Greg. de Chypre, ms. de Leyde, I, 38. — "Αλλος οὖτος 'Ηρακλής: κτλ. Suid. — Καὶ αλλως, Αλλος οθτος Ήρακλης: ἐπὶ τῶν βία (1) τι πραττόν-

<sup>34.1</sup> προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων S. 35. 1 sis wilous M et S: sis wilour corrigé d'après Zénobios, II, 46. — ² ἐξαπίνης? 'Ακλητί pourrait être alors à supprimer. — 8 La fin de l'explication à partir de η manque chez Miller; elle se retrouve dans une autre rédaction, celle d'Apostolios, I, 92, mais avec la mauvaise variante που. 37. ¹ Λεύχων et ci-après Λεύχωνος S: Λάχων, puis Λάχωνος M. Déjà Mil-

ler, note 7 de la p. 379: «Lisez Λεύκων-Λεύκωνος, Zén., I, 74.»
40. <sup>1</sup> βία S: τῷ βίω M. et Miller. βία avait été conjecturé par Nauck, Mélanges gréco-romains, t. III, p. 154. — <sup>2</sup> παρόσον ούτος M.

των οὖτος γὰρ (²) ἅπαντας τοὺς ἄθλους βία κατεπράξατο. Ἐπὶ τούτων καὶ τὸ "Αρης τύραννος. Miller, p. 378.

41. \* Αμάλη ὁ χαρπός. Καὶ παροιμία, Αὐταῖς ἀμάλαις: ἐπὶ τῶν πανωλεθρία διαφθειρομένων, οἱονεὶ αὐτοῖς βάθροις (1).

- 42. 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Ζέπου., ΙΙ, 48. Καὶ ἄλλως, 'Αμαλθείας κέρας: ἐπὶ τῶν ἀφθόνως καὶ εὐδαιμόνως ζώντων καὶ εὐθηνούντων καὶ εὐπραγούντων. Ένθ' ἵνα μοι βίος ἐστὶν 'Αμαλθείας κέρας αἰγός: ὅτι τῷ τροφῷ κτλ.(1) Apost., ΙΙ, 53, avec les deux additions suivantes (outre celle qui vient d'être signalée): 1. 10 (après οὐκ ἔχουσα), γάλα(2), et l. 14 (après κέρατος), ὅθεν τοὺς εὐδαίμονάς φασιν 'Αμαλθείας κέρας ἔχειν. Καὶ ἄλλως, 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Suid.
- 43. \*\* "Αμβρις (1) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι πραττόντων, μαίνεσθαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοχούντων: χρησμοῦ γὰρ δοθέντος Συβαρίταις (2) ἀπολεῖσθαι πάντας ὅταν θεοῦ βροτὸν (3) προτιμήσωσιν, ἰδών ποτε "Αμβρις ὁ σοφὸς οἰχέτην προσφυγόντα σηχῷ θεοῦ καὶ ἐκεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τάφους τῶν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ γεννητόρων καταφυγόντα καὶ σωθέντα, καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθεὶς, ἐξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ὑπεχώρησε τῆς Συβάρεως, δόξαν μανίας (4) τοῖς πολίταις παρασχών: οἱ δὲ μετ' ὀλίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, p. 380. Καὶ ἄλλως, "Αμυρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ φρενήρους. Θεωρὸς κτλ. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\*  $^{\prime\prime}$ Αμ' ἔπος, ᾶμ' ἔργον: κτλ. Zénob., 1, 77. —  $^{\prime\prime}$ Η ἄλλως,  $^{\prime\prime}$ Αμ' ἔπος, ᾶμ' ἔργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυομένων, ἐφ' ων  $^{\prime\prime}$ 1) καὶ τὸ Αφύας εἰς πῦρ  $^{\prime\prime}$ 2) (τὸ γὰρ ἰχθύδιον τοῦτο  $^{\prime\prime}$ 3)

<sup>41.</sup> ¹Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre de celui de Suidas.

<sup>42.</sup> Les mots και εὐθηνούντων - κέρας αιγός manquent dans le texte d'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste, est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troisième explication du proverbe. — <sup>2</sup> Ce mot γάλα et, de nouveau plus loin, les mots qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), II, 27.

qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), II, 27.

48. <sup>1</sup> Αμβρις M et S, ici et plus bas, corruption de Αμυρις et peut-être de Θάμυρις (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). — <sup>2</sup> Συβαρίταις Μ: Συβαρίταις S. — <sup>8</sup> βροτὸν S, déjà conjecturé par Miller: βρωτὸν Μ. — <sup>4</sup> μανίας manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarquer (p. 154), que, soit avant, soit après le mot δόξαν, il fallait suppléer μανίας. Comme on voit, μανίας vient dans S après δόξαν.

μανίας vient dans S après δόξαν.

44. <sup>1</sup> εφ' ών]. Έπι τούτων Μ. — <sup>2</sup> Αφύα ες πῦρ Μ (comme Apostolios, IV, 57). Diogénien, ms. de Vienne, I, 64, donne aussi le proverbe sous la forme Αφύας εις πῦρ. — <sup>8</sup> παρόπον τὸ λυχίδιον τοῦτο Μ. Nauck avait bien vu (p. 154) que « au lieu de λυχίδιον le sens demandait τχθύδιον. »

άμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (4) · ἐν τῇ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἢν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (5) ὀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοντο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ὄρους κρύπτεσθαι (6) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεημένων παρόσον οιδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Ανερίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (1. 13), avec la var. άρινεὸς (1. 9). — Καὶ ἄλλως, Ανερίναστος εἰ: κτλ. Ζέπου., II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (1. 18), σφῆνας (1. 20), et cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπερ τούτων (¹) εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν. — Ἡ, Ανερίναστος εἰ: ἐπὶ τῶν ἅπερ ἂν λάβωσι μὴ κρατούντων ἐν γὰρ τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωΰφια γίνεται ὰ προσαγορεύουσι ψῆνας · τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἅπτουσι τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπορρέῃ (sie))(²).

47. "Ανθοωπος κρίβανον: παροιμία ἐπὶ τῶν καινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αιγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν έπενόησε τον κρίβανον. - "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss., avoc. Cet article est précédé et suivi d'autres articles commencant par les lettres Av3q:: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθοωπος. Mais convertissons la leçon du ms. en "Aννος (dans le lemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Arrog. -Une autre version remplaçait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ότι] την "Ανναν Αιγυπτίαν οὖσαν εἰς τὴν τῶν ἄρτων ὅπτησιν ἐπινενοηκέναι τὸν κρίβανον.

48. 'Απὸ γραμμῆς: κτλ. Apost., III, 48. — Καὶ ἄλλως, 'Απὸ

Digitized by Google

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — <sup>4</sup> κατειργάσθαι M et S. — <sup>5</sup> οἱ M: manque dans S. — <sup>6</sup>τὰ δὲ λοιπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

<sup>45.</sup> ¹Cf. Zénob., I, 17.
46. ¹διὸ ἐπὶ τούτων? — ² Cest une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à Ανηρίναστος.

γραμμης καὶ Απὸ βαλβίδος, ήτοι ἀπ' ἀρχης, καλὸν δεῖ ε ίναι (¹).

- 49. Αρπαγά τὰ Κοννίδα(1): Κοννίδας εγένετο πορνοτρόφος, πλουσιώτατος γοῦν ἐχ τῆς ἐργασίας γενόμενος, ὅστις(2) τελευτων διέθετο ούτως 'Αρπαγά τὰ Κοννίδα. 'Αναγνωσθείσης δὲ τῆς διαθήκης ὁ δῆμος τάς τε παιδίσκας καὶ τὰ γρήματα διήρπασεν.
- 50. Βάγας (sic) Εστηχας: ούτος Εστηχεν οίον άγανης καὶ παταγώδης (1) καὶ ὑπόμωρος (2).
- 51. Βαλανεύς εἶ (1): ἐπὶ τοῦ πολυπράγμονος οἶτοι γὰρ στολην άγοντες πολυπράγμονές είσι. Grég. de Chypre, ms. de Leyde, I, 73.
- 52. \* Βάλλ' ές κόρακας: τουτέστι ἄπιθι ές ἀπώλειαν καί φθόρον άπο ίστορίας εν ταϊς παροιμίαις κειμέμης (1), επί των όλέθοου άξίων (²) οἶον καταπόντισον.
- 53. Βασιλικόν βοΐδιον: ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ νέου Διονύσου (1) βασιλεύοντος βους απέτεκεν εξ βοίδια πρώς αγαθού δε οίωνου τὸ συμβεβηχὸς λαβών ὁ Πτολεμαΐος προσέταξεν εν τοῖς βασιλείοις μετα πάσης επιμελείας πολυτελώς αυτά τρέφεσθαι(2).
- 54. Γεράνδουον μεταφυτεύειν: ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου παρεγγυῷ ὅτι μὴ δεῖ τοὺς παρηβηκότας (1) προάγειν (2) εἰς τὰ τιῦν ἀχμαζόντων έργα (8). "Εστι γάρ γεράνδρυον παλαιόν φυτόν καὶ γεγη-

48. ¹ Cf. Grég. de Chypre, ms. de Leyde, I, 56.

49. ¹ Comp. le même proverbe, mais avec le nom propre Κιννάρου au lieu de Korrida et une explication tronquée, chez Zénob., I, 31. La rédaction de S est un abrégé de celle que reproduit, non d'ailleurs sans faute, le ms. M. Nauck fait remarquer (p. 149) que la leçon d'Hésychios άρπαγη τὰ κόρνα semble plutôt parler en faveur de Κοννίδα que de Κιννάρου. — Κοννίδας ξγένειο πορνοτρόφιος Σελινούσιος, (ος inséré par Nauck) πλουσιώτατος ξε τῆς ξογασίας γενόμενος,...τελευτών κιλ. Μ.

50. 1 «Vocabulum suspectum, quod neque Lobeckius Aglaoph. p. 27 pro-» babiliter explicuit, neque Bernhardyus, quum παταιχώδης conjiceret, pro-» babiliter emendavit. » (Thesaurus-Didot, à Παταγώδης.) Παταγώδης est formé comme θορυβώδης et ταραχώδης: ce devaient être trois synonymes. Ici le contexte suggère la correction ἀπαταγώδης (mot inconnu aux lexiques): cf., à côté de χρειώδης et ταραχώδης, αχρειώδης et αταραχώδης. — 2 Cf.

Suid. à Byous Estyxev.

51. 1 et ne se lit pas chez Grég. de Chypre. Ce mot est ici à sa place, cf. ci-dessus 'Ανερίναστος εί; chez Zénob., II, 62, Βάπηλος εί, etc. 52. 1 Jusqu'ici c'est l'article de Suidas. — 2 Cf. Zénob., II, 77. 53. 1 Πτολεμαίου τοῦ νέου Λιονυσίου S, comme le ms. B de Diogénien. Il s'agit de Ptolémée XI dit Aulète, père de la fameuse Cléopâtre. Cf. Pape-Benseler, Wörterbuch der griech. Eigennamen. — 2 Cf. Diogén., VIII, 41, avec les var. de B et K.

54. <sup>1</sup> παραβεβηχότας S. — <sup>2</sup> προσάγειν Suid. — <sup>8</sup> Toute cette première

149

i

... <u>کن</u>د 178 - 22.1 TITE 'L. THE P BEST TO STATE OF THE PARTY. Lucion in the second second THE THE SETT POWER OF SET LONG P. S. P. A. TE DIM TO THE TRUE TO THE TENTH OF 1 7 21.77 - OF THE GENTLEMENT WILL AS LAND CONTRACTOR all fill Firmine til de Sabesa Lobisch, V. To linear a miner intention out in a court des tenses de la linear de concernos que la linear de la linea he Aller Their moentain the all commune a notions Sof and an area. Elle est commune a notions Sof and a soft an a soft and a soft a Lance 2 100 Late Edward Soils To Lething Towns of an interpretation, in and a failure of the state 🗲 e relace 🚉 rojac dong akandér, 🖟 Esdajing érahite. For testing my reting 3003 autobors, on the explication of the second parame graphes rapportent la mêmo explication of the second secon and parent graphes rapportent to the semethent A Atlanta III and the second sex animals sacrifies, qu'ils se mettent A Atlanta III and the second sex animals sacrifies, qu'ils se mettent A Atlanta III and the second sex animals sacrifies (V. 8) donnent: nedita. An lieu de neuron, Leuis. בות לפיני הבדבנים, χρνα. Au lieu de πετεινών, Lenna (1) m'act nas tombé juste, ninsi qu'on jenini relecor: il n'est pas tombé junte, ninni qu'on Des deux mots ogrer et necessor, .....
ze nous fait plus que cinq victimes au lieu de six.

La la lacon necessor; le sixième unimat aussi chez lui. Voici encore len termen dont ne met : Βούς Εβδομος: ... θυομένων δε τών έξ Ιμιβίγων, πιρ. τ.

partie de l'article se lit, sauf en vas series saux terris. fin, cf. Macar., II, 76. ٤,

<sup>56. 1</sup> Auvan S. - 2 gertener ? It done were 4 /1 / ...

<sup>\*</sup> Enfβαθουν Said.: Επίδε έντο !.

57. 1 Εππεσων S.: αποπεσων έτα - 2 έντιμος !

παίνν πτηθείν Ινττή γιαν του Ιων τον μου του.

παίνν πτηθείν Ινττή γιαν του Ιων τον μου του.

πάνον δου θε τή που μέταν Ν ποπεσων ω του.

δύειν που έντι γιαν δίου του μον πολογιά

de Withen που νε ποιοποποίο το με κουρίο, εω το

ρουν καιτίτ εξησιτί του κ πο ?.

新いたち ニ im to the et st the act a E Garagen. An more a was made out to a Mile of State Peter ment of the time are the second to the second of ration to a restriction of the first of the office explient THE DEED . IN FIRE EVEN A THING TOWNSHIM, IT, Le auf Du gie be Groot in nerein biffe, Mais la arm i \_ tem tem er ammir on som sacri-From the most end for the first a monarieme collecis was an one of More an use in modern le non II time with the round E den ye bronter, הוא אבו או די בייב שות קישב או דים באווים ביים ביו או אבו או אווים

D \* E. win wern igen en von aguntun bois ne realing the remainmen In and Exercise 

'n proporte in dei doite das mile a collection à son rang time forms as interests in various or nome proverbe, time and me l'eminerator ou l'amondante. Come scolle sur Employed someway the atom Language residence terner total dierm tolk og beginder

by Erect one, inner Letter. III. 75. - Kai allow, Erdemonet i monther ber bei giran Still - Kar alling Erdeulunig iteln reterter in ihrenon .... (2 Yamog egaabeig σιαιδίες Ενδυμιώνες κειμουμ-νία έτι ναι νέο κατέχει αθτόν κοι-Mullerer. Mourtus zu to Eninerideice farog. 8).

61. Eyein til eni tom erber onton ital barir(1) i lygir ath. Suid., avec la legon order ya may dans la citation d'Aristotchane.

62. \* H(2) dei gazeir zehwrz zoea i mi gazeir(2): έπι τών κατακόρως και άδιαφώρως παντα ευθιόντων.

<sup>59. 1</sup> zai] ώς S. - 2 Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 25, et Apost., VI, 84.

<sup>60.</sup> ¹ Ce proverbe est énoncé ici sous une forme qui, à notre connaissance, n'a pas encore été signalée. — <sup>2</sup> La lacune se peut combler, à l'aide du ms. viennois de Diogénien (II, 48) ou de M (p. 351 Miller), de la façon suivante: Επὶ τῶν ⟨ἐντηλῶν Επιθή ἔν τον πόλει της Λαρίας ὁ⟩ Υπνος κτλ. — <sup>3</sup> Pour ce dernier proverbe, cf. Grég. de Chypre, II, 23. Cette troisième rédaction du proverbe sur le sommeil d'Endymion est. sauf la variante considérable du lemme et les autres différences signalées ci-dessus, identique au proverbe z' de la première collection Miller.

<sup>61. 1</sup> oger éditions. Küster, en comparant la scolie sur Aristophane. Nuées, 734, proposait déjà de rétablir őgur chez Suidas.
62. Le ms. S, réunissant par suite d'une confusion deux lemmes distincts

- 63. Ἡράκλειος ψώρα(1): ἡ τῶν (sic) Ἡρακλείων λουτρῶν δεομένη κτλ. Suid. avec la var. ἀνῆκε θερμὰ(2) λουτρὰ.
- 64 \* Θάλασσαν ἀντλεῖς(1): ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων.
- 65. Ἰαλέμου ψυχρότερος: κτλ. Zénob., IV, 39, avec omission de λέγουσι (1.33). Ἡ οὕτως, Ἰάλεμος υίος Καλλιόπης ὁ κακοδαίμων καὶ οὐδενὸς ἄξιος (1), ὅθεν καὶ Ἰαλέμου ψόὴ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς ἀξία (2), καὶ παροιμία Ψυχρότερος Ἰαλέμου καὶ Οἰκτρότερος Ἰαλέμου · καὶ τὸ θρηνεῖν λαλεμίζειν λέγεται (8).
- 66 \*\* On lit chez Diogénien, V, 74:  $K\alpha x \dot{\eta}$  πρόδοσις: ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. L'explication ne convient pas du tout au proverbe. Aussi Leutsch a-t-il accepté avec empressement le changement dans le lemme qu'il trouvait chez Apostolios:  $K\alpha x \dot{\eta}$  πρόσοδος (avec la même explication, mot pour mot). Cependant la leçon d'Apostolios ne semble être qu'une conjecture, ingénieuse peut-être, mais mauvaise. Les mss. M (p. 363, Miller, proverbe μβ΄) et S donnent, en effet, la rédaction, claire et satisfaisante, que voici:  $K\alpha x \dot{\eta}$  πρόδοσις (¹): ἐπὶ τῶν ἐρωμένων (²) τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον οὐ (³) κομιζομένων μισθόν.
- 67. Κινήσω τὸν ἀφ' ἱερᾶς: κτλ. Suid. Var.:... ἀπὸ τῶν πεττευόντων παρ' αὐτοῖς γὰρ κεῖται ψῆφος οἶον ἱερὰ καὶ ἀκίνητος, θεῶν νομιζομένη (cf. la scolie sur Platon citée en note par Bernhardy).

en un seul, donne:  $Ao\dot{\nu}\sigma\alpha\iota\varsigma$  τὸν  $\Pi\eta\lambda (\alpha\nu$  η δεὶ  $\varphi\alpha\gamma$ εῖν  $x\tau\lambda$ . (à la lettre A). — <sup>2</sup> Cf. Zénob., IV, 19. 63.  $^1\varphi oρ\dot{\alpha}$  S. —  $^2\Im ερμ\dot{\alpha}$  qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant

<sup>63.</sup>  $^{1}\varphi o \rho \dot{\alpha}$  S.  $-^{2}\vartheta \epsilon \rho \mu \dot{\alpha}$  qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant servi de base aux éditions de cet auteur, ne manque d'ailleurs à aucune des rédactions parallèles qui se trouvent chez les parémiographes.

<sup>64.</sup> ¹ Cf. Append. Prov. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 58
65. ¹ Cf. Suid. à Ἰαλεμος. — ² Comp. Suid.: Ἰαλεμώδη: τὰ ψυχοὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια. — β Tout cet article est composé à l'aide des articles Ἰαλεμος, Ἰαλεμοίη et Ἰαλεμίζειν d'Hésychios

Ialeμώδη et 'Ialeμίζειν d'Hésychios.
66. <sup>1</sup> πρόδοσιν S. — <sup>2</sup> M ajoute ici λέγεται. — <sup>8</sup> οὐ M: μη S. — On a là la confirmation d'une conjecture de Meineke. Expliquant (Fragmenta comicorum Graecorum, t. II, p. 415) cette phrase de Pollux (VII, 194): Ευμιππος δὲ ἐπὶ τοῦ προπιστευθέντος ἄνευ ἀργυρίου πίνειν ἐκ καπηλείου «προδόσει πίνειν» εξοηκε, dans laquelle les mots empruntés à Hermippos signifient boire à crédit (cf. Casaubon sur Théophraste, Caractères, XVIII), il s'exprime dans les termes suivants: «Eandem significationem hoc nomen «πρόδοσις) habet in proverbio Κακη πρόδοσις, quod Diogenianus V 74 dici affirmat ἐπὶ τῶν μετὰ τῆν μίζιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. Eodem fere modo Proverbia Bodl. 572. Sed legendum haud dubie οὐ κομιζομένων. Nec multum dissimili sensu Demosthenes p. 1208 coniunxit δωρεὰς καὶ προδόσεις h. e. Vorschüsse» (en français, des avances).

alyog, Bode.
proverbe a mération
Eleudi
avec is adjac.
Inc.

.....εκιαι (<sup>3</sup>) δὲ ἀπὸ τῶν μάντεων· προτι-.....εκιαι (<sup>3</sup>) δὲ ἀπὸ τῶν μάντεων· προτι-....εκιαι (<sup>3</sup>) δὲ ἀπὸ τῶν μάντεων· ποντι-

πες αιστιγούμενος άμα αὐτὸν ἦ εγοπες αὶ κεςκυραῖαι λέγονται διάφοροι εἶναι πεκτημε (t. I de Schneid-Leutsch), I, 12. πες Αυνα: ἐπὶ τῶν ἐπὶ μακροῖς συκοφαν-

τις το Πίσση: > (1) ὁ Μῦς πύπτης ὢν (κατὰ τι ταὶς εκατὸν ολυμπιάσι μίαν ένίκησε.

S. 11-100 M. Dejà Miller a noté que l'accentuation Kullou

M. A le Αυλλου ἀναγινώσχοντες ὡς Κύχνου βαφιτόνως.

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leadou, lorsque ce mot revient plus bas au milieu

Leader Leader (y supra, i. e. ueterýreysta) » M. — Δησοπιτα

Leader Comp. Leadou, I, 25: οἱ μάττεις εἰώθασι τιθέναι τὸν

Leader Louis Leadou, - Διο Ιοίν S: manque dans M.

Leader Leader Leader Leader locatum opus, et pro v. ἡργο
Leader suspicatur leader locatum opus, et pro v. ἡργο
Leader suspicatur leader leader locatum opus, et pro v. ἡργο
Leader suspicatur leader leader locatum opus, et pro v. ἡργο
Leader suspicatur leader leader locatum opus, et pro v. ἡργο
Leader suspicatur leader leader leader esc. » Le ms. S donne raison à

Leader leader suspicatur leader le

- 74. Οὐδὲ ἐγγὺς ἱππικοῦ δρόμου: ἐπὶ τῶν μεγάλα ἐπαγγελλομένων, μηδεν (1) δε ποιούντων επειδή τον (2) ίππικον δρόμον τετράπωλον καθίστασαν (8) τέσσαρας (4) καμπάς έχοντα, τούς δὲ zīl. Miller, p. 351, proverbe  $\varkappa \eta'$ .
- 75. Οὐ πάνυ με ἡ τοῦ Κύκλωπος εὐφραίνει δωρεά: έπὶ τῶν δηθεν δωρουμένων ἀναβολήν (1) τινα καιροῦ, εἶτα πάλιν τὰ πρότερον δόξαντα πεποιηκότων ' ὁ γὰρ (2) Κύκλωψ εἰς ἀντίδοσιν της επί τῷ οἴνφ εὐφροσύνης, τὸ ὕστατον φαγεῖν τὸν Ὀδυσσέα αὐτῷ δὴ τούτῷ (3) ὑπισχνούμενος  $\mathring{\eta}_{V}$  (4). Miller, p. 381.
- 76. \* Ούρανοῦ τοξεύεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων (1).
- 77. \* 'Ο Φ(θ)άς σοι λέλακεν (1): Μεμφῖται τὸν "Ηφαιστον Φθάν καλούσιν· έστι δὲ χρησμολόγος ὁ Φθάς παρ' αὐτοῖς (2).
- 78. Παθών δέ τε νήπιος ἔγνω (1): ἐπὶ τῶν ὑπό τινος περιστάσεως σωφρονισθέντων καὶ προσεκτικωτέρων γενομένων. (Εχtrait de l'explication du proverbe Aλιεύς πληγείς νοῦν οἴσει, Miller, p. 378.)
- 79. Πάντα χναύματα (1): (χναύματα) λέγουσι τὰ ἀποθραύσματα τῶν ἰτρίων καὶ πλακούντων τὸ οὐν (2) πᾶν χναῦμα σημαίνει οδον πῶν πρῶγμα. Zénob., V, 73 et Miller, p. 364, proverbe  $\xi'$ .
- 80. Πλακιάδαι καὶ στέλαιον (sic)(1): ἐπὶ(2) τῶν μοιχῶν καὶ (3) ἀξίων ΰβρεως (4) · δῆμος δέ ἐστι (5) τῆς Αττικῆς οἱ Πλακιά-

<sup>74. 1</sup> μηδέν M: ούδέν S. — 2 τον M: τοι S. — 8 καθιστήσαν S. Au lieu de τετράπωλον, Weil conjecture τετράχωλον. — 4 τέσσαρας S: τέσσαρα M et

Miller.

75. <sup>1</sup> ἀναβαλήν S. — <sup>2</sup> παρόσον ὁ Μ. — <sup>8</sup> τούτω Μ: τοῦτο S. — <sup>4</sup> Μ ajoute: Τι γαρ αυτόν εμελλεν ονήσαι το της αναβολης, είπερ εμελλε ταυτόν και υστεcoν πεπονθέναι, ὅπερ καὶ πρότερον. «Il y aurait bien quelque chose à répondre à cette dernière réflexion; mais acceptons l'explication telle qu'elle nous est donnée.» (Miller, p. 347.) Cette «dernière réflexion» nous paraît provenir de la marge.

<sup>76. 1</sup> Cf. Zénob., III, 46, Εὶς οὐρανὸν τοξεύεις.
77. 1 Cf. Suid. Φθάς: ὁ Πφαιστος παρά Μεμφίταις και παροιμία, Ὁ Φθάς σοι λελάληκεν. — 3Φθάς γὰρ αὐτοῖς S.

<sup>78. &</sup>lt;sup>1</sup> Hésiode, Ocuvres et Jours, v. 218.
79. <sup>1</sup> πάντα χναύματα S et Zénob.: παγχναύματα M. (Miller, p. 344: καιγχναύματα, c'est-à-dire morceaux de pain d'épices et de gâteaux. Ce mot composé πάγχναυμα manque aux lexiques.) Cette mauvaise leçon

provient de l'orthographe πανχναυματα. — 2 τὸ οὐν M et S: τὸ γοῦν Zénob. 80. 1 Nauck (p. 145-7) conjecture: Ω Λακιάδαι (cf. Append Proverb., V, 53, avec l'annotation critique) και στειλέαι (cf. Hésych., Στειλέαν: την μα-χραν ξάφανον). — <sup>2</sup> Αυτη εξοηται έπι Μ. — <sup>8</sup> και S: ως έπι των Μ. — Après υβρεως, le ms. M ajoute: αἱ Κλαζομεναὶ ἐκ διζωπυριών, mots que

άπελθών (6) έπρίατο (Κροίσος γάρ ὁ Λυδός καθ' έαυτοῦ τὸν Κύρον εχίνησε) (7), καὶ τὸ "Ατλας τὸν Οὐρανὸν(8) (τοῦτον γὰρ. ως (9) φασιν, "Ατλας υποδεξάμενος είς ξενίαν και φωραθείς έπιβουλεύων ερρίφη παρ' αυτού (10) είς τὸ Ατλαντικόν πέλαγος), καὶ τὸ Οἰναῖοι τὴν χαράδραν (οἱ γὰρ (11) τὴν καλουμένην Οίτην οικουντες, παροχετεύσαντες την άνωθεν αυτών φερομένην γαράδραν, τους (12) οικείους κατήρδευσαν παραδείσους ύδατος δέ πολλοῦ ἐπιγεγονότος, πολλάς των οἰκιων ἀπώλεσαν), καὶ τὸ Καρπάθιοι τὸν λαγών (οὖτοι γὰρ νῆσον οἰκοῦντες καὶ ἀμπέλων μόνων εύπορουντες επεκομίσαντο λαγώς (18) είς την νησον (14) τέρψεως ένεχεν οι δε πληθυνθέντες (15) τας αμπέλους αὐτῶν έφθειραν)(16), καὶ τὸ Ἐφ' ἑαυτὴν αιξ τὰ κέρατα (αίξ γάρ, ώς φασι, τόξω βληθείσα καὶ τὸ τόξον ίδοῦσα τοῦτο εἰρήκει ώς ἄρα (17) καθ' ξαυτῆς τὰ κέρατα ἔφυσε), καὶ τὸ Κορώνη τὸν σχορπίον (αύτη γάρ τοῦτον άρπάσασα καὶ ὑπ' αὐτοῦ τρωθείσα έθανατώθη (18) καὶ τὸ Ανάγυρον κινεῖς (τὸν γὰρ (19) τάφον Αναγύρου τοῦ ἡρωος οἱ γειτονοῦντες αὐτῷ κινήσαντες πάμπολλα δεινα ύπ' αύτου ύπέστησαν. "Εστι (20) δε ανάγυρος και είδος δένδρου δυσώδους). - "Η, Αιξ την μάχαιραν: ατλ. Zénob., I, 27, avec l'omission de  $\tilde{\epsilon}\pi\iota\lambda\epsilon\lambda\tilde{\eta}\sigma\vartheta\alpha\iota$  (à la ligne 6) et la mauvaise variante ἀνασχευάσασα (à la ligne 7). — "Η οίτω, Κορινθίων "Ηρα ατλ. Suid. à Αίξ.

32. Αἶ φειν μασχάλην: ἐπὶ τῶν ἀρχουμένων ἀγροίχως. Une seconde main a corrigé: ἀντὶ τοῦ εἰωχεῖσθαι εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀγροιχῶς (sic) ἀρχουμένων, ce qui est, à une faute d'accent près, la version de Grégoire de Chypre, ms. de Leyde, I, 6.

33. Αἰσώπειον αἶ μα: κτλ. Zénob., I, 47, avec l'omission de Δελφοῖς (l. 11) et la var. μυθεύεσθαι (l. 15). — "Η, Αἰσώπειον αἴ μα: ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις (1) ὀνείδεσι καὶ (2) κακοῖς συνεχομένων οἱ γὰρ Δελφοὶ τοῦτον ἀνελόντες πολλαῖς δι' αὐτὸν θεο-

33, <sup>1</sup> δυσαπονίπτοις M: δυσαπολίπτοις S. — <sup>2</sup> και omis par M et Miller. — <sup>3</sup> ξνέπεσον S: ὑπέπεσον M.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ἀλλ' αὐτὸς ἐξελθών, que donnent, p. ex., les mss. de Diogénien, semble préférable. — <sup>7</sup> Cf. Diogén., ms. de Vienne, I, 42. — <sup>8</sup> Cf. Macar., II, 57. — <sup>9</sup> Sur ce mot ωs commence le fragment de la quatrième collection de Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 376. — <sup>10</sup> παρ' αὐτοῦ Μ: παρ' αὐτοῦ S. — <sup>11</sup> παρόσον οἱ Μ. — <sup>12</sup> τοὺς Μ: τοῦ S. — <sup>13</sup> λαγωοὺς Μ. — <sup>14</sup> Les mots οἰχοῦνες καὶ - τὴν νῆσον manquent dans S; cette lacune a été ceidessus à l'aide de Μ. — <sup>15</sup> πληθυνθέντες Μ: πλακυνθέντες S. — <sup>16</sup> ἔμα ειραν ου ἔφθειραν S (à ce qu'il semble): διέφθειρον Μ. — <sup>17</sup> ως ἄρα Μ: ως S. — <sup>16</sup> παρ' αὐτοῦ τρωθείσα θανατώθη S. J'ai donné le texte de Μ. — <sup>19</sup> παρόσον τὸν Μ. — <sup>20</sup> Εστι et les mots suivants ne se lisent pas dans Μ. Cf. Suid. à Ἰνάγυρος.

μηνίαις ενέπεσον (3), αεί τον τούτου φόνον ανειδιζομενοι. Miller,

p. 376.

34. \* Ai rápitec yeurai: xtà. Zénob., I, 36, avec les var. δεί την δωρεάν άφειδως και χαρίζεσθαι. - "Η, Αί Χάριτες γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιγάριτας προαπαιτούντων (1) · προτρέπεται γάρ τὰς γάριτας προίκα παντελώς καὶ άνευ τινός αἰτίας γίνεσθαι, είπερ χυρίως χάριτες είναι βούλονται.

35. Ακλητί κωμάζουσιν είς φίλων (1) φίλοι καὶ Αὐτόματοι δ' άγαθοί άγαθων έπι δαϊτας ζασι: έπι των έξ αγάπης (2) επί τὰς τών φίλων τραπέζας ακλητί παραγινομένων

(Miller, p. 377)  $\mathring{\eta}(8)$  αὐτομάτως πορευομένων ποι.

36. "Αχρον λάβε χαὶ μέσον έξεις: τούτω (ούτω S, fautivement) χρώμεθα όταν τινά τὸ αίνιγμα τὸ δωρηθέν (sic M: S porte τὸ δοθέν) νοῆσαι προτρεπώμεθα κτλ. Miller, p. 377.

37. \*\* "Αλλα μέν ὁ Λεύχων(1), ἄλλα δ' ὁ Λεύχωνος

ονος φέρει: ατλ. Miller, p. 379.

- 38. \*\* Αλλο γένος χώπης: ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις πανουργούντων (corr., avec S, καινουργοίντων) φασὶ γὰρ 'Ηρακλέα έπὶ τὰς Ιηρυονείους βους έν λέβητι περαιωθήναι, ίστῷ μέν τῷ ὁοπάλω χρησάμενον (χρησάμενος M: « fort. χρησάμενον » Miller: χρησάμενον se lit dans S), ίστίω δὲ τῆ λεοντῆ, σχοίνοις δὲ τοις της φαρέτρας ιμάσι (corr., avec S., ιμάσι), χώπη δὲ τῷ τόξω: δν οι τηνικαύτα ιδύντες το παρον έπεφώνησαν. Miller, p. 379.
- 39. A l'article "Allog o  $\tilde{v}$ τος 'Αρεοπαγίτης (Miller, p. 379), on lit dans S: Είς Τροφωνίου μεμάντευται (-τευσαι M): φασί δέ (corr. γὰρ avec M) τούς είς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ καταβάντας σχυθρωπάζειν αξί (Μ: σχυθρωπάζειν καὶ μηδέποτε διαγεῖσθαι).
- de Leyde, I, 38. — "Αλλος οὖτος 'Ηρακλής: κτλ. Suid. — Καὶ άλλως, "Αλλος οὖτος 'Ηρακλης: ἐπὶ τῶν βία (1) τι πραττόν-



<sup>34.1</sup> προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων S.

<sup>35. 1</sup> είς φίλους M et S: είς φίλων corrigé d'après Zénobios, II, 46. — <sup>3</sup> εξαπίνης? 'Ακλητί pourrait être alors à supprimer. — <sup>8</sup> La fin de l'explication à partir de n manque chez Miller; elle se retrouve dans une autre rédaction, celle d'Apostolios, I, 92, mais avec la mauvaise variante nov.

<sup>37. 1</sup> Λεύχων et ci-après Λεύχωνος S: Λάχων, puis Λάχωνος M. Déjà Miller, note 7 de la p. 379: «Lisez Δεύχων-Λεύχωνας, Zén., I, 74.» 40. ¹ βία S: τῷ βίφ M. et Miller. βία avait été conjecturé par Nauck, Mélanges gréco-romains, t. III, p. 154. — ² παρόσον ούτος M.

THE OTTE TO E LEVEL THE EVENT BIG MOTERQUETO, EN 

La zeonuia, Actais apalais: το που το που το που το που το που το που βάθροις (1). Zenob, II, 48. - Kai allos, me : The man and in the state of the mon bling forthe r roqu xtl. (1) Apost., II, 53, contre celle qui vient d'être with the street raid (2), et l. 14 (après xégo-- Auadorias xégas exeir. - an Allote Li regas: xth Suid.

: ετ. τ = = = της επιτέτης δοχούντων. Χθησμού γάρ more = E seuscus = Et meis deu nartag ötar geoù sentor (3) ερικε σοκεν. Διον τητε 12 έρις ο σοφός ολκέτην προσφυγόντα τικό τους και ακίδες κτουτασθέντα, είτα πρός τους τάφους των του ποιτοι αυτού γεννιτόρων καταφυγόντα καὶ σωθέντα, αα το ξοισμού μνισθείς. έξαργυρισάμενος την οδσίαν αύτου πεχωψισε της Σι δαρέως, δοξαν μανίας (4) τοῖς πολίταις παρασχων ω δε μετ ολίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, 3. 39). - Και άλλως, "Αμυρις μαίνεται: επὶ τοῦ φρενήρους. Sempos zel. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* '1u' έπος, αu' έργον: xth. Zénob., I, 77. — "Η άλλως, 'Α μ' έπος, αμ' έργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυομένων, ἐφ' ων 1) και το Αφύας είς πυρ(2) (το γάρ λχθύδιον τουτο (3)

<sup>41. &</sup>lt;sup>1</sup>Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre le ceiui de Suidas.

<sup>42.</sup> Les mots και εὐθηνούντων - κέρας αίγός manquent dans le texte j'Apostoilos: ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste, est cusuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troisième expincation du proverbe. — 2 Ce mot yaka et, de nouveau plus loin, les mots qui viennent après zéonios, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid.-

<sup>43. 1</sup> Augus M et S, ici et plus bas, corruption de Aurois et peut-être de emanyas (cf. Diogén, III, 26, et l'annotation). — <sup>3</sup> Συβαρίταις Μ: Συβαρίταις Μ: Συβαρίταις Ν: Συβαρίταις Ν: Συβαρίταις Ν: Αμανίας Ν: Αμανίας Ν: Δυανίας Ν: Διανίας Ν: Διαν manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarquer (p. 154), que, soit avant, soit après le mot Josav, il fallait suppléer unvias. Comme on voit,

<sup>14. [</sup>εψ' ων]. Επλ τούτων Μ. — 3 Αφύα ες πύο M (comme Apostolios, 15, 16). Diogenien, ms. de Vienne, I, 64, donne aussi le proverbe sous la tormo (τηνίας εξς πύο. — 3 παιώσου το λυπόδου τούτο M. Nauck avait bon vu (p. 154) que e su lieu de docision le sens demandait 1x900ion.

αμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (4) · ἐν τῷ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἦν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (5) ὀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοντο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ὄρους κρύπτεσθαι (6) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεομένων παρόσον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Ανεφίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (l. 13), avec la var. ἀρινεὸς (l. 9). — Καὶ ἄλλως, Ανεφίναστος εἰ: κτλ. Ζέποδ., II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (l. 18), σφῆνας (l. 20), et cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπες τούτων (¹) εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν. — "Η, Ανεφίναστος εἰ: ἐπὶ τῶν ἄπες ὰν λάβωσι μὴ κρατούντων ἐν γὰς τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωῦσια γίνεται ὰ προσαγορεύουσι "ψῆνας" τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἄπτουσι τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπορρέῃ (sic)!(²).

47. "Ανθρωπος χρίβανον: παροιμία έπὶ τῶν χαινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αιγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν επενόησε τον κρίβανον. - "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss., avoc. Cet article est précédé et suivi d'autres articles commencant par les lettres 'Av30-: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθοωπος. Mais convertissons la leçon du ms. en "Aννος (dans le lemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Avvoc. -Une autre version remplaçait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ότι] την "Ανναν Αίγυπτίαν ουσαν είς την των άρτων όπτησιν επινενοηκέναι τον κρίβανον.

48. Από γραμμης: κτλ. Apost., III, 48. — Καὶ ἄλλως, Από

Digitized by Google

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — <sup>4</sup> κατειργάσθαι M et S. — <sup>5</sup> of M: manque dans S. — <sup>6</sup>τὰ δὲ λοιπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.
45. <sup>1</sup> Cf. Zénob., I, 17.
46. <sup>1</sup> διὸ ἐπὶ τούτων? — <sup>2</sup> C'est une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à ἀνηρίναστος.

yourness mu Arn sand the true et with eachir del

- 19 Arrana ta Kropita Kornous erezta anaratonman, transmittating your ex the formitte remittene fittle " televtow dieters sixting. Agrana to Kinning. Anaroundleinig de the diadrives o ormos the to amountain an to you were dire-TURES
- St. Bagas and Easternas: orthe Easterner flor dymens and noregulare ( ), zau uninumone .
- 51. Βαλανευς είθες έπε του πολοποιομονός ούτοι γαο σγοher agores, nohumgaruovés siau. Gréz de Chypre, ms. de Leyde,

ð:

- 52. \* Βάλλ' ές πόραπας: τουτέστι απιθι ές απώλειαν καί  $q \mathcal{D} hoon'$  and introject in tail accountage requesing (1), each two όλέθοου άξίων (2) οίον καταπόντισον.
- 53. Βασιλικόν βοίδιον: έπι Πτολεμαίου του νέου Διονύσου (1) βασιλείοντος βούς απέτεχεν εξ βοίδια προς αγαθού δε ολωνού το συμβεβικός λαβων ο Πτολεμαίος προσέταξεν έν τοίς βυσιλείοις μετά πάσης έπιμελείας πολυτελώς αυτά τρέφεσθαι(2).
- 54. Γεράνδουον μεταφυτεύειν: ἐπὶ τοῦ ἀδινάτου παρεγ- $\gamma v \tilde{q}$  oti  $\mu \dot{\eta}$  dei to $\dot{v} c c$   $\pi a \varrho r \beta r \chi \dot{\rho} \tau a c c (1)$   $\pi \varrho \dot{\rho} \dot{\alpha} \gamma \epsilon i v (2)$  els tà tiểv àxμαζόντων έργα (3). "Εστι γαρ γεράνδρυον παλαιόν συτόν καὶ γεγη-

51. ¹ εί ne se lit pas chez Grég. de Chypre. Ce mot est ici à sa place, cf. ci-dessus 'Ανερίναστος εί, chez Zénob., II, 62, Βάπηλος εί, etc.
52. ¹ Jusqu'ici c'est l'article de Suidas. — ² Cf. Zénob., II, 77.

54 <sup>1</sup> παραβεβηχότας S. — <sup>2</sup> προσάγειν Suid. — <sup>8</sup> Toute cette première

<sup>48.</sup> ¹ Cf. Grég. de Chypre, ms. de Leyde, I, 56.
49. ¹ Comp. le même proverbe, mais avec le nom propre Κιννάρου au lieu de Κοννίδα et une explication tronquée, chez Zénob., I, 31. La rédaction de S est un abrégé de celle que reproduit, non d'ailleurs sans faute, le ms. M. Nauck fait remarquer (p. 149) que la leçon d'Hésychios ἀρπαγή τὰ κόρνα semble plutôt parler en faveur de Κοννίδα que de Κιννάρου. <sup>2</sup> Κοννίδας έγενετο πορνοτρόφος Σελινούσιος, (ος inséré par Nauck) πλουσιώτατος έχ τῆς ξογασίας γενόμενος,... τελευτών χιλ. Μ.

<sup>50. 1 «</sup>Vocabulum suspectum, quod neque Lobeckius Aglaoph. p. 27 pro-» babiliter explicuit, neque Bernhardyus, quum παταιχώδης conjiceret, pro-» babiliter emendavit. » (Thesaurus-Didot, à Παταγώδης.) Παταγώδης est formé comme θορυβώδης et ταραχώδης: ce devaient être trois synonymes. Ici le contexte suggère la correction ἀπαταγώδης (mot inconnu aux lexiques): cf., à côté de χρειώδης et ταραχώδης, άχρειώδης et άταραχώδης. — 3 Cf. Suid. à Βησᾶς ἔστηκεν.

<sup>58.</sup> Ilroleuator rov véou Atovetou S, comme le ms. B de Diogénien. Il s'agit de Ptolémée XI dit Aulète, père de la fameuse Cléopàtre. Cf. Pape-Benseler, Wörterbuch der griech. Eigennamen. - 3 Cf. Diogén., VIII, 41, avec les var. de B et K.

ρακός  $\cdot$  είρηται παρὰ τὴν δρῦν ήτις πρῶτον δοκεῖ φυτὸν γενέσ- $\theta$ αι (4).

- 55. Miller, p. 378, l. 5: Γυμνότερος ὑπέρου, ὅ ἐστι ξύλον μεθ' οὖ τρίβουσι πισσάνην. Lire, avec S: πτίσανην.
- 56. Δανάκη(1). Τοῦτο νομίσματός ἐστιν ὄνομα δ τοῖς νεκροῖς συνέκαον (2) Νεως Αχερουσίας ἐπίβαθρον (3). Suid.
- 57. \*\* Δέχεται καὶ βῶλον Αλήτης: κτλ. Zénob., III, 22. — Καὶ ἄλλως, Δέχεται καὶ βῶλον 'Αλήτης' ἐπὶ τῶν ἅπαντα πρὸς τὸ πρεῖττον ἐκδεχομένων. 'Αλήτης γὰρ, ὡς φησι Δοῦρις, ἐκπεσῶν (¹) Κορίνθον, κατὰ χρησμὸν τοῦ θεοῦ ἐπειρᾶτο (²) πάλιν κατελθεῖν ἐς τὴν χώραν' περιπεσῶν γάρ (lire δέ?) τινι βουκόλφ (³), ἤτει τροφήν' ὁ δὲ βῶλον ἐκ τῆς πήρας ἀράμενος ἐδίδον' ὁ δὲ 'Αλήτης ἐδέξατο οἰωνισάμενος καὶ εἰπών' Δέχεται καὶ βῶλον 'Αλήτης. Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), I, 48.
- 58. Nauck a attiré l'attention sur la plupart des renseignements nouveaux apportés par le recueil de proverbes qu'a publié Miller. Voici cependant une intéressante leçon qu'il ne semble pas avoir remarquée. Elle est commune à notre ms. S et au ms. M. Miller, p. 377, l. 14: "Εβδομος βοῦς. Έν 'Αθήναις γὰρ οί πένητες Εξ έμψυχα θύοντες πρόβατον, δν, κτλ . . . , Εβδομον έπέθυον πέμμα εἰς σγημα βοὸς πλασθέν, δι Εβδομος ἐχαλεῖτο βοῦς. Divers parémiographes rapportent la même explication: tous ils annoncent six animaux sacrifiés, qu'ils se mettent à énumérer. Diogénien (III, 50) et Apostolios (V, 8) donnent: πρόβατον, ὖν, αίγα, ὄρνιν, πετεινον, χηνα. Au lieu de πετεινόν, Leutsch coniecturait πέλειαν: il n'est pas tombé juste, ainsi qu'on va voir. Des deux mots ὄρνιν et πετεινόν, l'un revient à l'autre: et cela ne nous fait plus que cinq victimes au lieu de six. Macarios (II, 89) n'a point la lecon πετεινον; le sixième animal manque aussi chez lui. Voici encore les termes dont se sert Suidas à Βοῦς Εβδομος: ... θυομένων δὲ τῶν Εξ ἐμψύνων, προβάτου, ὑὸς.

56.  $^1$  Λανάχι S. —  $^2$  συνέχαον S: εδίδοσαν πάλαι συγκηδεύοντες Suid. —  $^8$  επίβαθμον Suid.: ὑπόβαθμον S.

partie de l'article se lit, sauf les var. notées, chez Suidas. — <sup>4</sup> Pour cette fin, cf. Macar., II, 76.

<sup>57.</sup> ½πεσών S: ἀποπεσών édit. — ½πειρᾶτο S: ἀπεπειρᾶτο édit. — ¾πάλιν κτηθείν. ἐνὶ τῆ χώρα περιϊδών τινα βουκόλον édit., avec l'annotation suivante: «ἐνὶ sanum esse nequit: videntur excidisse haec: ἐλθών οὐν εἰς κόρινθον, ἐν τῆ κτλ.: aliter Wyttenbachius: corrigit enim: πάλιν κατελθείν καὶ ἐν τῆ χώρα ἰδών τινα βουκόλον κτλ.» On voit que la conjecture de Wyttenbach se rapprochait déjà beaucoup de la leçon plausible que nous fournit anjourd'hui le ms. S.

αίγος, βοός, ὄρνιθος, γηνός, εθύετο Εβδομος ο εξ άλεύρου. Αυ proverbe oa' de la première collection de Miller (p. 357), l'énumération est concordante avec celle de Suidas: ξβδομον δέ. ἐπειδή τὰ ἔμψυγα εξ έθυον (c'est ainsi qu'il faut orthographier avec Nauck, p. 153, et non εξέθυον) οἱ πένητες, πρόβατον, ὖν, αίνα, ὄονιν, βοῦν, Υῆνα, καὶ Εβδομον τὸν πετεινὸν βοῦν. Mais la mention du bœuf parmi les six animaux vivants qui sont sacrifiés est inadmissible. Le texte commun à la quatrième collection parémiographique de Miller et au ms. S révèlent le nom du sixième animal. C'était un canard: εξ εμψιχα θύοντες, πρόβατον, δν, αίγα, δρνιν, γηνα, νησσαν, Εβδομον επέθυον πέμμα χτλ.

59. \* Είς κυνός πυγήν δραν: ἐπὶ τῶν λημώντων τοὺς δφθαλμούς ήτοι όφθαλμιώντων. Έπέλεγον καὶ (1) [Ες κυν ὸς  $\pi v \gamma \dot{\eta} \nu \dot{\delta} \rho \tilde{\alpha} \nu ] \times \alpha \dot{\iota} \tau \rho \iota \tilde{\omega} \nu \dot{\alpha} \lambda \omega \pi \dot{\epsilon} \times \omega \nu (^2).$ 

On retrouve un peu plus bas dans la collection, à son rang dans l'ordre alphabétique, une variante du même proverbe, tirée, ainsi que l'explication qui l'accompagne, d'une scolie sur Aristophane, Acharniens., v. 863; la voici: Εἰς πρωκτῶν κυνὸς βλέπε: τοῦτο έλεγον τοῖς ὀφθαλμιῶσιν.

- 60. Ένδυμίωνος  $\ddot{v}$ πνος: Zénob., III, 76. Καὶ άλλως, Ένδυμίωνος υπνον καθεύδεις: κτλ. Suid. - Καὶ ἄλλως, Ένδυμίωνος ήδιον καθεύδει (1): ἐπὶ τῶν .... (2) "Υπνος ἐρασθεὶς παιδός Ένδυμίωνος χαλουμένου έτι χαὶ νῦν χατέχει αὐτὸν χοιμώμενον. Ώσαύτως καὶ τὸ Ἐπιμενίδειος ἕπνος (3).
- 61. "Eyeic  $\tau_i$ :  $\vec{\epsilon}_{ii}$   $\vec{\iota}_{ii}$   $\vec{\iota}_{ii}$   $\vec{\iota}_{ij}$   $\vec{\iota}_{ij}$ Suid., avec la leçon οὐδέν γε πλην dans la citation d'Aristophane.
- 62. \* "H(1) δεῖ φαγεῖν χελώνης κρέα  $\mathring{\eta}$  μ $\mathring{\eta}$  φαγεῖν(2): έπὶ τῶν κατακόρως καὶ ἀδιαφόρως πάντα ἐσθιόντων.

<sup>59. 1</sup> xmi] ώς S. - 2 Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 25, et Apost., VI, 84.

<sup>60. 1</sup> Ce proverbe est énonce ici sous une forme qui, à notre connaissance, n'a pas encore été signalée. — <sup>2</sup> La lacune se peut combler, à l'aide du ms. viennois de Diogénien (II, 48) ou de M (p. 351 Miller), de la façon suivante: ἐπὶ τῶν ⟨υπτηλῶν' ἐπειδή ἔν τινι πόλει τῆς Λαφίας ὁ⟩
"Υπνος κτλ. — <sup>8</sup> Pour ce dernier proverbe, cf. Grég. de Chypre, II, 23.
Cette troisième rédaction du proverbe sur le sommeil d'Endymion est, sauf la variante considérable du lemme et les autres différences signalées ci-dessus, identique au proverbe x' de la première collection Miller.

61. 1 ager éditions. Küster, en comparant la scolie sur Aristophane,

Nuées, 734, proposait déjà de rétablir *vorry* chez Suidas.

62. Le ms. S. réunissant par suite d'une confusion deux lemmes distincts

- 63. Ἡράκλειος ψώρα(1): ἡ τῶν (sic) Ἡρακλείων λουτρῶν δεομένη κτλ. Suid. avec la var. ἀνὴκε θερμὰ(2) λουτρὰ.
- 64 \* Θάλασσαν άντλεῖς(1): ἐπὶ τῶν άνηνύτοις ἐπιχειρούν-
- 65. Ἰαλέμου ψυχρότερος: κτλ. Zénob., IV, 39, avec omission de λέγουσι (1.33). "Η οῦτως, Ἰάλεμος νίὸς Καλλιόπης δ κακοδαίμων καὶ οὐδενὸς ἄξιος (1), ὅθεν καὶ Ἰαλέμου ψόὴ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς ἀξία (2), καὶ παροιμία Ψυχρότερος Ἰαλέμου καὶ Οἰκτρότερος Ἰαλέμου καὶ τὸ θρηνεῖν ἰαλεμίζειν λέγεται (8).
- 66 \*\* On lit chez Diogénien, V, 74:  $K\alpha\kappa\eta$  πρόδοσις: ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. L'explication ne convient pas du tout au proverbe. Aussi Leutsch a-t-il accepté avec empressement le changement dans le lemme qu'il trouvait chez Apostolios:  $K\alpha\kappa\eta$  πρόσοδος (avec la même explication, mot pour mot). Cependant la leçon d'Apostolios ne semble être qu'une conjecture, ingénieuse peut-être, mais mauvaise. Les mss. M (p. 363, Miller, proverbe μβ') et S donnent, en effet, la rédaction, claire et satisfaisante, que voici:  $K\alpha\kappa\eta$  πρόδοσις (¹): ἐπὶ τῶν ἐρωμένων (²) τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον οὐ (³) κομιζομένων μισθόν.
- 67. Κινήσω τὸν ἀφ' ἱερᾶς: κτλ. Suid. Var.:... ἀπὸ τῶν πεττευόντων παρ' αὐτοῖς γὰρ κεῖται ψῆφος οἶον ἱερὰ καὶ ἀκίνητος, θεῶν νομιζομένη (cf. la scolie sur Platon citée en note par Bernhardy).

en un seul, donne: Aoύσαις τὸν Πηλίαν η δεῖ ψαγεῖν κτλ. (à la lettre <math>A).  $-\frac{2}{3}$  Cf. Zénob., IV, 19. 63.  $\frac{1}{3}φορὰ$  S.  $-\frac{2}{3}θερμὰ$  qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant

<sup>63.</sup>  $^{1}\varphi o \rho \dot{\alpha}$  S. —  $^{2}\vartheta \epsilon \rho \mu \dot{\alpha}$  qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant servi de base aux éditions de cet auteur, ne manque d'ailleurs à aucune des rédactions parallèles qui se trouvent chez les parémiographes.

<sup>64.</sup> ¹ Cf. Append. Prov. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 58
65. ¹ Cf. Suid. à Ἰάλεμος. — ² Comp. Suid.: Ἰαλεμώδη: τὰ ψυχοὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια. — ³ Tout cet article est composé à l'aide des articles Ἰάλεμος, Ἰαλεμώδη et Ἰαλεμίζεν d'Hésuchios

Taleμώθη et 'Ιαλεμίζειν d'Hésychios.
66. <sup>1</sup> πρόδοσιν S. — <sup>2</sup> M ajoute ici λέγεται. — <sup>8</sup> οὐ M: μη S. — On a là la confirmation d'une conjecture de Meineke. Expliquant (Fragmenta comicorum Graecorum. t. II, p. 415) cette phrase de Pollux (VII, 194): Ερμιππος δὲ ἐπὶ τοῦ προπιστευθέντος ἄνευ ἀργυρίου πίνειν ἐκ καπηλείου «προδόσει πίνειν» εξοηκε, dans laquelle les mots empruntés à Hermippos signifient boire à crédit (cf. Casaudon sur Théophraste, Caractères, XVIII), il s'exprime dans les termes suivants: «Eandem significationem hoc nomen »(πρόδοσις) habet in proverbio Κακ ἡ πρόδοσις, quod Diogenianus V 74 dici affirmat ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μίζιν τὸν συγκείμενον μισθὸν κομιζομένων. <sup>3</sup> Eodem fere modo Proverbia Bodl. 572. Sed legendum haud dubie οὐ κομιζομένων. Nec multum dissimili sensu Demosthenes p. 1208 coniunxit δωρεὰς <sup>3</sup> καὶ προδόσεις h. e. Vorschüsse» (en français, des avances).

- 68. Κυλλοῦ (¹) Πήραν: ἐπὶ τῶν τὴν φύσιν βιαζομένων κτλ. C'est la fin du proverbe λζ' de la deuxième série de Miller (p. 362). Var.: (κρήνην) ἀφ' ἦς τὰς στείρας (στειρίσας sie M et Miller; cf. αὶ στερίσαι, Append. Prov., III, 52, dans un récit parallèle) πίνειν γυναϊκας ἵνα συλλάβωσιν.
- 69. Μήπω μέγ' είπης πρίν τελευτήσαντ' ίδης (1): ἐπὶ τῶν θαυμαζόντων τοὺς τὰ μεγάλα ὑπισχνουμένους οὐ γάρ ἐστι πρίν ἀποθανόντα ίδης, ἀλλὰ πρίν εἰς τέλος ἀγαγόντ' ίδης (2) μη θαυμάσης τὸν μεγάλα καυχώμενον. Miller, p. 381.
- 70. Οἱ περὶ ἄλα καὶ κύμινον (1): ἐπὶ (2) τῶν ἀπορρήτου τινὸς κοινωνούντων: μετενήνεκται (3) δὲ ἀπὸ τῶν μάντεων προτιθέασι (4) γὰρ οὖτοι τῶν μαντευομένων τὸν ἅλα καὶ τὸ (5) κύμινον. Miller, p. 363.
- 71. \*\* Ὁ Κερχυραῖος μαστιγούμενος ἅμα αὖτὸν ἦργολάβησεν(¹): αἱ μάστιγες αἱ κερχυραῖαι λέγονται διάφοροι εἶναι παρὰ τὰς ἄλλας. Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), I, 12.
- 72. \* Όνος δάκνει κύνα: ἐπὶ τῶν ἐπὶ μακροῖς συκοφαντουμένων (sic).
- 73. \*  $\langle O\sigma\alpha M\tilde{v}_S \epsilon v H(\sigma\sigma\eta;) \rangle (1)$  δ  $M\tilde{v}_S \pi v \chi \tau \eta_S \tilde{\omega} v \langle \chi \alpha \tau \tilde{\alpha} \tau \tilde{\alpha} v \epsilon v \delta \epsilon \chi \tilde{\alpha} \tau \eta v \rangle (2)$  επὶ ταῖς έχατὸν όλυμπιάσι μίαν ένίχησε.

69. 1 Ce vers appartient, comme le fait remarquer Nauck (p. 154), au fragment 596 de Sophocle. — 2 άλλα ποιν είς τέλος άγαθόν τ' ίδης Μ.

70. ¹ Cf. Zénob., I, 25, ᾿Αλα καὶ χύαμον. — ² Δέγεται μὲν ἡ παροιμία ἐπὶ M. —  $^8$  «μετενήνεκται (γ supra, i. e. μετενήνεγκται) » M. —  $^4$  προσιμόσου S, M et Miller. Comp. Zénob., I, 25: οἱ μάντεις εἰώθασι τιθέναι τον ἄλα καὶ κύαμον πρὸ τῶν μαντευομένων. —  $^5$  τὸ] τὸν S: manque dans M.

71. ¹ αὐτον † ἡργολάβησαι édit., avec cette note: «Wyttenbachius vertit: » Corcyraeus simul se ipse flagellans suscepit locatum opus, et pro v. ἡργο- λάβησαι ἡργολάβησεν suspicatur legendum esse. » Le ms. S donne raison à Wyttenbach. M porte ἐψγολάβηκεν (Miller, p. 370, proverbe ιδ'). Quant à l'explication qui suit le lemme, et dans laquelle le ms. M présente devariantes que n'a pas S, Leutsch fait remarquer, avec beaucoup de vraisemblance, qu'elle doit se rapporter à un autre proverbe κερκονομία μάστιξ (cf. Zénob. IV. 49).

doit se rapporter à un autre proverbe Κερχυραία μάστιξ (cf. Zénob., IV, 49).

73. Le lemme manque dans S. Cet article 'Ο Μὖς κτλ. est placé à la suite du proverbe 'Ο λέσβιος ποὐλις (Plutarque, I, 42), et est suivi du proverbe 'Ο νεβρὸς τὸν λέοντα (Miller, p. 381). Puis, un peu plus bas et à son véritable rang selon l'ordre alphabétique, nous retrouvons le même proverbe 'Οσα Μὖς ἐν Πίσση, suivi de l'explication de Zénob., V. 42, avec cette mauvaise variante, qui est commune aux mss. M (p. 353, Miller, prov. λθ') et S: κὰ πρὸς πολλοὺς ἔχων. — ² Le rétablissement de ces mots κατὰ τὴν ἐνδεκάτην est indispensable; il est suggéré par la variante du ms. B de Zénobios (V, 46): ὂς ἐνίκησεν ἐν Πίσση.... κατὰ τὴν ρια ὁλυμπιάδα, et confirmé par la leçon du ms. viennois de Diogénien: δς κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἐπὶ ταῖς ἐκατὸν ὁλυμπιάσιν ἐνίκησε κτλ. (I, 72).

<sup>68.</sup> ¹ Κυλλοῦ S: Κύλλου M. Déjà Miller a noté que l'accentuation Κυλλοῦ était clairement indiquée par ces mots de la seconde partie de l'article dans le manuscrit M: οἱ δὲ Κύλλου ἀναγινώσχοντες ὡς Κύχνου βαφιτόνως. Du reste, S accentue Κύλλου, lorsque ce mot revient plus bas au milieu de l'explication.

- 74. Οὐδὲ ἐγγὺς ἱππικοῦ δρόμου: ἐπὶ τῶν μεγάλα ἐπαγγελλομένων, μηθέν (1) δε ποιούντων επειδή τον (2) ίππικον δρόμον τετράπωλον καθίστασαν (3) τέσσαρας (4) καμπάς έχοντα, τούς δέ xτλ. Miller, p. 351, proverbe xη'.
- 75. Οὐ πάνυ με ή τοῦ Κύκλωπος εὖφραίνει δωρεά: έπὶ τῶν δηθεν δωρουμένων ἀναβολήν (1) τινα καιροῦ, εἶτα πάλιν τὰ πρότερον δόξαντα πεποιγχότων ' ὁ γὰρ (2) Κύχλωψ εἰς ἀντίδοσιν της έπὶ τῷ οἴνφ εὐφροσύνις, τὸ ὕστατον φαγεῖν τὸν Όδυσσέα αὐτῷ δὴ τούτ $\psi(3)$  ὑπισχνούμενος  $\vec{\eta}_{\nu}(4)$ . Miller, p. 381.
- 76. \* Οὐρανοῦ τοξεύεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούν- $\tau\omega\nu$  (1).
- 77. \* 'Ο Φ(β) άς σοι λέλακεν (1): Μεμφῖται τὸν "Ηφαιστον Φθάν καλούσιν · έστι δὲ χρησμολόγος δ Φθάς παρ' αὐτοῖς (2).
- 78. Παθών δέ τε νήπιος έγνω (1): ἐπὶ τῶν ὑπό τινος περιστάσεως σωφρονισθέντων καὶ προσεκτικωτέρων γενομένων. (Εxtrait de l'explication du proverbe 'Αλιεύς πληγείς νοῦν οἴσει, Miller, p. 378.)
- 79. Πάντα χναύματα (1): (χναύματα) λέγουσι τὰ ἀποθραύσματα τών ໄτρίων καὶ πλακούντων· τὸ οὖν (²) πᾶν χναῦμα σημαίνει οίον πῶν πρᾶγμα. Zénob., V, 73 et Miller, p. 364, proverbe ξ'.
- 80. Πλακιάδαι καὶ στέλαιον (sic) (1): ἐπὶ (2) τῶν μοιχῶν  $x\alpha i(3)$   $\alpha \xi i\omega v \ v \beta \rho \varepsilon \omega \varsigma(4) \cdot \delta \tilde{\eta} \mu n \varsigma \delta \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \sigma \tau \iota(5) \ \tau \tilde{\eta} \varsigma A \tau \tau \iota x \tilde{\eta} \varsigma \delta \dot{\iota} I \lambda \alpha x \iota \dot{\alpha}$

<sup>74. 1</sup> under M: ovder S. - 2 tor M: tor S. - 8 xagrathaur S. Au lieu de τετράπωλον, Weil conjecture τετράχωλον. - 4 τέσσαρας S: τέσσαρα M et

<sup>75. 1</sup> ἀναβαλήν S. — 2 παρόσον ο Μ. — 8 τούτω Μ: τοῦτο S. — 4 M ajoute: Τι γαρ αυτόν ξμελλεν ονήσαι το της αναβολής, είπερ ξμελλε ταυτόν και υστερον πεπονθέναι, όπερ και πρότερον. «Il y aurait bien quelque chose à répondre à cetté dernière réflexion; mais acceptons l'explication telle qu'elle nous est donnée. Miller, p. 347.) Cette « dernière réflexion » nous paraît provenir de la marge.

provenir de la marge.

76. 1 Cf. Zénob., III, 46, Εἰς οὐρανὸν τοξεύεις.

77. 1 Cf. Suid. Φθάς: ὁ Ἰιγωστος παρὰ Μεμφίταις καὶ παροιμία, Ὁ Φθάς σοι ἰελάληκεν. — μΦθὰς γὰρ αὐτοῖς S.

78. 1 Hésiode, Ocuvres et Jours, v. 218.

79. 1 πάντα χναύματα S et Zénob.: παγχναύματα M. (Miller, p. 344:

<sup>«</sup>παγχναύματα, c'est-à-dire morceaux de pain d'épices et de gâteaux. Ce · mot composé πάγχναυμα manque aux lexiques. •) Cette mauvaise leçon

provient de l'orthographe πανχναυματα. — 2 τὸ οὐν M et S: τὸ γοῦν Zénob. 80. <sup>1</sup> Nauck (p. 145-7) conjecture: Ω Λακιάδαι (cf. Append Proverb., V, 53, avec l'annotation critique) και στειλέαι (cf. Hésych., Στειλέαν: την μα-χραν φάφανον). — <sup>2</sup> Αυτη εξοηται έπι Μ. — <sup>8</sup> και S: ώς έπι των Μ. — Après υρρεως, le ms. M ajoute: αἱ Κλαζομεναὶ ἐκ διζωπυριών, mots que

- δαι, κάκει φαφανίδες μεγάλαι γίνονται ταύταις δε (6) χρώνται κατά των ληφθέντων μοιγών έφυβρίζοντες εί δέ μή παρείεν, στελαί $\psi$  (7) τ $\tilde{\psi}$  έχ της διχέλλης. Miller, p. 357, proverbe ογ.
- 81. Πολλά μεταξί πέλει χύλιχος χαὶ γείλεος ἄχρου: κτλ. Zénob., V, 71, avec omission de έτι à la l. 15. — Καὶ άλλως, Πολλά μεταξύ πέλει χύλιχος χαὶ γείλεος ἄχρου: ταίτην φασίν (1) είρησθαι άπὸ της συμφοράς του Αντιγόνου (sic) (τοῦ) μνηστευσαμένου την Πηνελόπην (2) προσαγόμενος γάρ τὸ ἔκπιωμα ἐτελεύτησεν ἄλλοι δὲ (8) Αγκαῖόν τινα Σαμίων βασιλέα μέλλοντα πίνειν ἀπούσαί τινα (4) πραυγήν περὶ θύραν (5)γενομένην, καὶ έξελθόντα συμπλακηναι τῷ συϊ καὶ ἀποθανεῖν. Miller, p. 368, proverbe M5'.
- 82. \* Πολλοί θριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες (1) ἄνδρες: φασί την Αθηνάν εξρείν την διά των ψήφων (2) μαντικήν, ής εὐδοχιμοίσης μάλλον τῶν Δελφιχῶν χρησμῶν τὸν Δία χαριζόμενον τῷ Απόλλωνι ψευδή καταστήσαι τὴν διὰ τῶν ψήφων μαντείαν πάλιν ουν των ανθρώπων επί τους Δελφικούς εργομένων χρησμούς, είπεῖν τὴν Πυθίαν Πολλοί θριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες (1) ἄνδρες. Καλούνται δὲ αὶ μαντικαὶ ψῆφοι θριαί (3). — "Η οξιω, Πολλοί θριοβόλοι, παύροι δέ τε μάντιες ἄνδρες: κτλ. Zénob., V, 75, avec omission de τε à la l. 7.
- 83. Προμέρου κύνες: ούτος βασιλικός ολκέτης ών εμίσησε καθ' ύπερβολήν Ευριπίδην τον των τραγωδιών ποιητήν έκ τινων διαβολης (1) των πρός τον βασιλέα, αναλύοντι δ' αὐτῷ ἐπαφηκε κύνας άγρίους οδ τον Ευριπίδην κατεθοινήσαντο. Cf. les leçons des mss. Vaticanus et Baroccianus de Diogénien (VII, 52).
- 84. Πρόσω τις χελιδών όλοσχοίνους παρεϊται. tarque (t. I de Schneid. - Leutsch), I, 85, à une variante près: τις S, avec Érasme, IV, 3, 22, au lieu de καὶ.

ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans S, il peut y avoir lieu de croire qu'ils viennent de la marge, sans qu'il paraisse plus facile pour cela d'en rendre compte. — δε εσι Μ: Εσι S. — δε δε Μ: manque dans S. — η παρείεν στελαίφ Μ: παρείενοσελαίφ S. 81. ¹ταύτην ὁ Λιονύσιός q ησιν Μ. — ² ἀπὸ τῆς Αντικόου μνηστευσαμένου τῆν Πητελόπην συμφοράς Μ. — β 'Αριστοιέλης δε q ησιν Μ. — 4 ἀποϊσί τινα S: ἀποϊσία Μ. — 5 θύραν S: θήραν Μ et Miller. 82 ¹ Μάντεις (bis) S. — ² διὰ τῆν ψῆγον S. — β Cette dernière phrase se retrouve à peu près telle quelle chez Suidas à Πολλοί θοιο βολοί.

<sup>83. 1</sup> ex revor διαβολής S. Cf. mss. B et V de Diogénien: Ex revor διαβολών των πρώς των διαπού δεσπότην. Il nous paraît difficile de restituer à coup sur la vraie legen de ce passage.

- 85. Πυραύστου μόρος: ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς προξενούντων απώλειαν σχωμματιχήν(1) πτηνον γάρ έστι ζωύφιον, δ προσιπτάμενον τοῖς λύγνοις καὶ δοκοῦν ἄπτεσθαι τοῦ πυρὸς κατακαίεται. (Extrait de Miller, p. 352, prov.  $\lambda \varepsilon'$ ).
- 86. \*Πυρός θερμότερος καὶ Λόγων ἐν πόλει τῶν ἀναιδων αναιδέστεροι(1): ἐπὶ των καθ' ὑπερβολὴν γινομένων.
- 87. Dans l'article Σαρδάνιος γέλως de Suidas, col. 684 b (Bernhardy), au lieu de Σιληνός δὲ ἐν δ΄ τῶν περὶ Συρακούσας, S donne, d'accord avec l'ancienne vulgate, les deux leçons Σιμω- $\nu i \delta r c$   $\delta \hat{c}$  et  $\hat{c} \nu \beta'$ . La première de ces deux variantes est fautive; mais on a eu tort, selon nous, de ne pas conserver  $\partial \nu \beta'$ = ἐν δευτέρφ, qui explique la variante ἐν δ΄, tandis que la réciproque n'est pas vraie.
- 88. \* Συντομώτερος ληκύθου(1): οἱ γῆς ἐπίβαθρον παρ' Αθηναίοις τελούντες μέτοιχοι λοιδορούμενοι ύπο τών φύσει 'Αθηναίων ήνείχοντο(2) οὐδὲ χανεῖν(8) πρὸς τὴν λοιδορίαν δυνάμενοι.
  - 89. \*Τὰ ἐκ παλαιᾶς: λείπει ἐνθάδε «τῆς Τύρου» (1). Τύρον

86. 1 Aristophane, Chevaliers, v. 383-5: 'Ην ἄρα πυρός γ' έτερα θερμότερα, και λόγων | εν πόλει των άναιδων άναιδεστεροι.

88. <sup>1</sup> Ιλκήθου S. Cf. Zénob., V, 95, Συστομώτερος σκάφης, avec les leçons du Vaticanus, qui porte pour lemme Συστομώτερος ληκύθου. Συντομώτερος σκάφης est une leçon qu'a eue sous les yeux Érasme (d'après Schott, note sur Diogén., VIII, 12). Miller, p. 855, proverbe νθ΄, donne le même texte que Zénobios, à quelques variantes près, entr'autres Συντομώτερον σχάφης. Suidas (éd. Bernhardy): Συστομώτερον σχάφης, certains mss. offrant les variantes σχάφους et σχάφος. Il y a ici un jeu de mots par à peu près sur συστομώτερος σχάφης (les σχάφαι devant avoir été des vases à bouche étroite) et συντομώτερος σχαφέως (cf. Harpocration à Μετοίχιον, p. 127, l. 15, Bekker: Ἐχάλουν δὲ οἱ χωμικοὶ σχαφέας τοὺς μετοίχους, επεὶ εν ταῖς πομπαῖς τὰς σκάφας εχόμιζον οἰποι, et comp. l'explication du proverbe dans S, chez Zénob., etc.) ou même συντομώτερος σκάφης (cf. Suid., col. 990, l. 9, Bernh.: Καὶ ὁπότε δὲ εβούλοντο μετοίχου δηλώσαι, ἢ σκάφην ελεγον ἢ σκαφηφόρον). Il paraît bien probable que le dicton a eu cours dans l'antiquité classique sous les deux formes συντομώτερος ou συστομώτερος σχάφης, celle-ci antérieure, selon toute apparence, à celle-là, qui doit en être comme une parodie. Le lécythos aussi était, on le sait, sténostome. Ainsi la variante propre à S et au Vaticanus provient d'une permutation de synonymes; mais elle fait perdre à la plaisanterie tout son sel. — 2 de syorios (sic) (c.-à-d. elveixorros) S.— 3 χάναι S. Comp. Vatican.: Συστο μώτερος ληκύθου: οἱ γάρ μέτοικοι λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει Αθηναίων οὐδὶ χάναι (sic) πρὸς τὰς λοιδορίας ἡδύναντο (Zénob., V, 95, annotation critique).

89. ¹ Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 79, Τὰ ἐχ

<sup>85. 1</sup> On lit, à la fin de l'explication, dans M: εξοηται έπλ των έαυτων (sic) προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν (sic), passage dans lequel Nauck (p. 153) corrige έαυτοις (d'après Zénob., V, 79: έαυτοις est aussi la leçon de S) et σχωμματιχώς.

γὰρ τὴν παλαιὰν ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδών διέθηκε τὰ χαλεπώτατα( $^2$ ) ὁθεν λέγεται Ἐκ παλαιᾶς ( $^8$ ), ἤτοι ἐξ ὧν ἔπαθεν ἡ παλαιὰ Τύρος.

- 90. \*Τὰ μηδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον(1): τὴν κωμφδίαν καὶ τὴν τραγφδίαν ἀπὸ γέλωτος εἰς βίον φασὶ παρελθεῖν, καὶ κατὰ καιρὸν τῆς συγκομιδῆς τῶν γεννημάτων(2) παραγενομένους τινὰς ἐπὶ τὰς ληνοὺς καὶ τοῦ γλεύκους πίνοντας(3) ποιήματά τινα σκώπτειν καὶ γράφειν διὰ τὸ πρότερον εἰς κωμφδίαν καλεῖσθαι ἤρχοντο δὲ καὶ συνεχέστερον εἰς τὰς κώμας τὰς Αττικὰς γύψψ τὰς ὄψεις κεχρισμένοι καὶ ἔσκωπτον.
- 91. Dans l'explication du proverbe Τον εν Σάμψ κομήτην, que le ms. S reproduit exactement d'après le Pseudo-Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 8, il faut noter les leçons βαλανίτη βίψ (au lieu de πλάνητι βίψ, l. 10) et κατειργασμένον καὶ πρὸς τροφήν ετοιμον, confirmées par la rédaction parallèle de Suidas à Αληλεσμένον, et qui devront être introduites, sur l'autorité de S, dans le texte du Pseudo-Plutarque.
  - 92. \* "Υδωρ μένει: παροιμία ἐπὶ τῶν ἀνήνυτα πονούντων.
- 93. Υς ἐκώμασεν (1): ἐπὶ τῶν ἀκόσμων (sic) (2) τι ποιούντων.
- 94. \* Φρὺξ ἀν ἡρ πληγεὶς ἀμείνων (1): νωθροὶ γὰρ οἱ Φρύγες (2): ἐπεὶ πόλεμός τις αὐτοῖς γενόμενος ἄριστα μετέβαλλεν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης.

παλαιοῦ: λείπει τὸ Τύρου 'Τύρον (sic) γάρ κτλ. (suit une rédaction plus développée que la nôtre). Leutsch a omis de faire remarquer qu'on ne pouvait pas sous-entendre Τύρου après ἐκ παλαιοῦ. Le ms. S rétablit le genre qu'on attendait eu égard à Τύρου. — ² διέθηκεν ὅτι χαλεπώτατα? — δίθεν λέγεται (Τὰ) ἐκ παλαιᾶς?

<sup>(</sup>M). 1 Pour le lemme, cf. Append. Proverb., IV, 82. Le même proverbe no présente aussi sous d'autres formes: Οὐθὲν πρὸς τὸν Διόνυσον (Zonob. V, 40), Τι πρὸς Λιόνυσον, etc. — <sup>2</sup>τὸν γέννημα τῶν S. — <sup>3</sup> πίνοντες S.

<sup>93.</sup> ¹ Comme Diogén., VIII, 60, dont l'explication commence ainsi: ἐπὶ τῶν ἀστανως τι ποιούντων. — ² Faut-il corriger ἄχοσμον ου ἀχόσμως (cf. Diogénien ἀστανως)?

<sup>91.</sup> Uregoire de Chypre, III, 95, et Suidas achèvent ainsi le vers: xal dianoveate oc. — 2 Cette première partie de l'explication est l'abrégé de celle qu'en lit chez Grégoire de Chypre, où, par contre, ne se trouve pan la phrase suivante, du ms. S; cette dernière phrase semble altérée, ou ajoutée au texte primitif par un bien mauvais écrivain.

#### NOTICE ET EXTRAITS

# D'UN MANUSCRIT GREC

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BALE (1).

Manuscrit marqué A. N. II. 14 (2).

(Haenel, Catalogus librorum manuscriptorum, etc., col. 527, l. 3, et col. 533, l. 3, le désigne par l'ancienne marque F-I-6. — On voit aussi, sur le dos du manuscrit, une autre marque K-II-6, qui est biffée.)

Manuscrit in-folio, sur papier, du XVe ou du XVIe siècle, de 534 feuillets numérotés. Il est composé de deux parties écrites sur même papier (comme cela ressort de la comparaison des filigranes) par trois ou peut-être seulement deux mains différentes.

<sup>1.</sup> Publiés pour la première fois dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 1875, pages 76 - 89.

2. Ce manuscrit a été prêté à la bibliothèque de l'université de Paris. Qu'il nous soit permis d'adresser de vifs remercîments à M. Léon Renier, membre de l'Institut, administrateur de la bibliothèque de l'université de Paris, et à M. Louis Sieber, bibliothécaire de l'université de Bâle: c'est grâce à leur bienveillante obligeance qu'il nous a été donné d'étudier le manuscrit dont on public ici la description.

manuscrit dont on publie ici la description.

Cette description ne sera pas inutile, car il n'existe pas d'autre catalogue imprimé des manuscrits grecs de Bâle que celui qu'a publié Haenel (Catal. libr. man., p. 514 et suiv.), s'il est permis de donner ce nom à une série de renseignements fort incomplets, quelquefois faux. En ce qui concerne notre manuscrit en particulier, on savait, jusqu'à présent, qu'il contenait quelque chose d'Athénée, quelque chose de Héron, que c'était un chartaceus et qu'il était in-folio: et c'était tout. (V. Miller, Journal des Savants. 1868. p. 187) Savants, 1868, p. 187.)

La morre de desentación de la constante de la

#### FEENIÈRE PARTIE.

F-tillet le marie n'n numéroté. En blanc.

L Er l'are: pine seulement ce titre, au ro: A9n-TO THE LITED WILLIAM.

- Table l'efectueuse des matières comprises dans la promote parce

I America. Des machines de guerre (3).

E Eron d'Alexandrie, Construction de la chi-ج ي نيس

~ T

V 12. E.7. pée (6). V 27- L'idore, Poliorcétique (7). (Le fragment - r The Tall M. Wesscher, Poliorcétique des Grecs, p. 193, a a a a late à manque.)

E. . . V. Arollodore.] Construction de l'hélépole dite 1 .00 .

E . II. VII Pris n l'Ingénieur, Bélopée = livre IVe de Le titre et les premières lignes manin a rate de Pillon commence à la ligne 7 à compter is the a race of all simplement comme s'il vensit un nou-🔫 🖭 🐒 🛪 I service sinsi faire la continuation du morceau mots appartenant à Philon, dans le === ELECTOR (10).)

24 8 10 1 1 Note that the second scale Kriegsschriftsteller von Köchly und 192 p. 240.

Rath A. St. I. I., et gr. Kriegsschriftst., p. 242, l. 15.

Y ---- Der & Town Muhimaticorum opera, Paris., extyp. reg., The control of Papers of the manuscrit, les figures of the control of Papers of the manuscrit, les figures of the control of Papers of the manuscrit of Papers of the manuscrit of the manuscrit, les figures of the control of the con 1 . 1. 5 of Priese, p. 137. Dans le manuscrit, il manque

Fol. 68 v°. VIII.] Id., le prétendu cinquième livre de la  $M_{\eta}$ yanx $\hat{\eta}$  σύνταξις(11).

Fol. 83 vo. IX.] Jules l'Africain, Cestes (12).

Fol. 114 v°. X.] Compilation anonyme sur la défense des places, Όπως χρη τον της πολιοφχουμένης πόλεως στρατηγών κ. τ. λ. (13).

Fol. 132 v°. ΧΙ.] Παρεκβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων (compilation en partie inédite) (14).

Fol. 165 v°. XII.] Léon (l'empereur), Tactique éditée (15). (L'ordre des chapitres III-IV est interverti. Lacunes: 1) au fol. 208, commençant après τούλδου (p. 119, l. 12, éd. Meursius), finissant devant τὰ στρατιωτικὰ (p. 121, l. 10 d'en bas); 2) au fol. 211 v°, δυσχερία (p. 132, l. 13) ~ 'Εὰν οὖν (p. 179, l. 2 d'en bas); 3) au fol. 234, τείχει ἀποσο (sic) (p. 234, l. 6) ~ πρότερον (p. 236, l. 3). La seconde lacune est cause que le chap. XV se trouve numéroté XII dans le manuscrit, et que le numéro d'ordre de chacun des cinq chapitres suivants se trouve toujours diminué de trois unités. L'épilogue (pp. 416 ~ 433, éd. Meursius) manque à la fin de la Tactique; mais il a été incorporé plus haut (fol. 136 v° ~ fol. 142) dans les Παρεκβολαί [XI].)

Fol. 304 v°. XIII.] Nicéphore Phocas (l'empereur), Fragments militaires inédits désignés généralement par le titre du premier

13. Vet. Math., p. 317 et p. 361. Une traduction française de cette compilation, due à M. E. Caillemer, a été publiée à la suite du livre déjà cité de M. de Rochas, p. 197.

le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

15. Publiée pour la première fois par J. Meursius, à Leyde, imp. Lud. Elsevirij, 1612, in-4, et rééditée par Lamius dans J. Meursii opera, t. VI, Florence, 1745, in-fol. — Sur la Tactique inédite de l'empereur Léon, consulter Fr. Haase, ouvrage cité, p. 17, et Köchly, Programmes de l'université de Zurich, semestre d'été de 1854 et semestre d'hiver de 1854-55.

<sup>11.</sup> Vet. Math., p. 79. Une traduction française de ce livre, due à M. A. de Rochas d'Aiglun, a été publiée sous le titre: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance. Paris, 1872, in-8. 12. Vet. Math., p. 275.

<sup>14.</sup> Sur cette compilation, voir Fr. Haase, De militarium scriptorum graccorum et latinorum omnium editione instituenda, Berlin, 1847, p. 14. Ces παρεκβολαί se trouvent aussi dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 2437 et 2441 de l'ancien fonds grec et 26 du supplément grec, ainsi que dans les manuscrits grecs Y-111-11 de l'Escurial, 393 de la Bibliothèque palatine à Heidelberg, 195 de la bibliothèque de Munich, 219 de celle du Vatican, 24 et 55 (Nessel, 4° partie) de celle de Vienne, III-c-18 de celle de Naples, Baroccianus 187 de la bibliothèque Bodléienne à Oxford, Urbinas 79 de la bibliothèque du Vatican, et dans un manuscrit de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

d'entre eux:  $\pi \epsilon \varrho i$  καταστάσεως  $\partial \pi h i$ κτου, Sur la castramétation (16).

Fol. 324 v°. XIV.] Id.,  $\pi \epsilon \rho i \pi u \rho u \delta \rho o \mu \tilde{i}_{S} \langle \pi o \lambda \tilde{\epsilon} \mu o v \rangle$  (17).

Fol. 350-355. Ces six feuillets, postérieurement ajoutés au volume précédent, contiennent une table des matières (défectueuse) en latin.

#### DEUXIÈME PARTIE.

Fol. 356. Feuillet postérieurement ajouté. En blanc, sauf ce titre au v°: Ἐξήγησις ἀνώνυμος εἰς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίου. Fol. 357. XV.] Commentateur anonyme sur le Traité d'Astrologie Judiciaire, en quatre livres, de Claude Ptolémée (18).

La main qui a copié le commentaire ci-dessus n'est pas celle qui a exécuté la première partie du manuscrit.

<sup>16.</sup> Ce recueil, sans nom d'auteur dans le manuscrit, compte trente-deux chapitres: nous en publions plus bas trois seulement, à titre de spécimen. Il est signalé aussi dans les manuscrits suivants: Pulatinus 393, Monacensis 195, Neapolitanus 111-C-18, Escorialensis Σ-1-19, dans un manuscrit de la ville de Zeitz, puis dans trois manuscrits parsisens, savoir: 26 du supplément grec, 2437 et 2445 de l'ancien fonds grec (ce dernier manuscrit n'en renferme qu'une partie). Il est probable qu'on en reconnaîtrait l'existence dans d'autres manuscrits encore, si les notices des catalogues étaient, en général, suffisamment détaillées.

17. Publié pour la première fois par C.-B. Hase, à la suite de Leo Dia-

conus, Paris, 1819, in-4°, p. 117, et reproduit dans l'édition de Bonn, 1828, in-8.

18. Imprimé à Bâle, en 1559, avec une traduction latine attribuée à Jérôme Wolf, dans un volume in-fol, qui porte en titre: «Ἐξηγητής ἀνώνυμος εἰς τὴν τετράβλον Πτολεμαίου. — În Claudii Ptolemaei quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclum fuisse quidam existimant», et sur la dernière page (p. 279): «Basileae, ex officina petriana anno M. D. Lix, mense septembre.» Déjà il en avait paru à Venise, en 1502, une traduction latine, peu correcte, sous le nom de G. Valla (v. la préface de l'édition de 1559, et Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca, t. V, p. 288). — M. Ch.-Ém. Ruelle (Archives des missions scientifiques, 3° série, t. II (1875), 2° livr., p. 554), ne sait pas s'il doit identifier le commentaire anonyme sur la τετράβιβλος de Ptolémée signalé par M. Miller et qu'il a vu luimême dans le manuscrit de l'Escurial T-1-14 (Miller, Catal. des mss. grecs de l'Escur., p. 111), avec les commentaires sur le même traité qui existent dans les manuscrits grecs 303 et 314 de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise. Il n'y a pas de doute à conserver. Le Marcianus 303 contient la paraphrase de Proclus, publiée en grec et en latin à Bâle apud Johannem Oporinum, M. D. LIV, très-petit in-folio, avec une préface de Philippe Mélanchthon; mais l'exégète anonyme du manuscrit bâlois est bien lume qui se retrouve dans l'autre Marcianus, ainsi que dans l'Escorialeuse, et l'on peut ajouter encore dans le Coislinianus 171 (à la Bibliotheque nationale de Paris).

Fit 311 VII Perphyre. Introduction on Traité d'ASTRO-VOIT TIDITATE en puntre heres, de CLAUDE PROLÉMEE (19).

la min qui a ruie re livre le Porphyre, bien distincte de celle qui a neme e n' n' ex peut-èrre la même à qui l'on doit la première partie à maisera men que l'entiture soit ici plus grande et moins servee.

Pan In Stane.

P 34 Feullet postérieurement ajouté. En blanc.

Dus la premiere partie du manuscrit, on rencontre de temps en temps, à la marge, des écritures qui appartiennent à deux mais différentes. L'une est celle du copiste, qui a réparé luimème de trequentes omissions: la plupart de ces compléments marginaix sont de seconde encre, ce qui prouve que la copie, une fois terminée, a été collationnée par son auteur, soit sur loriginal soit sur quelque autre manuscrit. L'autre main propose survoit des rectifications et témoigne d'une revision posténieure.

<sup>19.</sup> Imprimé à Bâle, en 1559, à la suite de l'Espynthe draireuse (voir la note précedente). Comp. Fabric.-Harl., Bibl. grace., à l'endroit cité.

#### FRAGMENTS MILITAIRES INEDITS.

Nota. — Les mots que nous plaçons entre crochets obliques  $\langle \rangle$  manquent dans nos manuscrits; nous enfermons entre crochets droits [] ceux que nous sommes d'avis de retrancher.

En général, nous ne noterons pas les mauvaises leçons qui ne se rencontrent que dans deux au plus de nos trois manuscrits; nous ne relèverons même pas celles qui sont communes à tous les trois, quand nous n'aurons affaire qu'à une faute d'orthographe provenant de l'identité dans la prononciation de  $\iota$ ,  $\epsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $\omega$ ,  $\nu$ , entre eux, de  $\omega$  et  $\epsilon$ , enfin de  $\iota$ ,  $\omega$  et  $\omega$ .

I. Περί του ότι ασύμφορον έστιν έν ανύδροις τόποις όδοιπορείν πολεμίων επιόντων.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰδέναι δεῖ ὅτι πολεμίων προσδοκωμένων ἀσύμφορόν ἐστιν ἐν ἀνύδροις τόποις εἰσαγαγεῖν τὸ 
στράτευμα καὶ μάλιστα θέρους ώρα χειμῶνος μὲν γὰρ πολλάκις 
ἡμέραν ὁλόκληρον ἄνευ ὕδατος καρτερήσουσιν, ἐν δὲ τῷ θερινῷ 
καιρῷ οὐδὲ μέχρις ἀρίστου, ἀλλὰ συναπολοῦνται τοῖς ἵπποις καὶ 
οἱ ἄνθρωποι. Δεινὸν οὖν ἐστι δυσὶ πολέμοις ἑαυτὸν ἐκδοῦναι, 
⟨τῷ⟩ τῶν ἐχθρῶν λέγω καὶ τῷ τοῦ καίσωνος ὑδάτων ἐπιλειπόντων. ᾿Αλλ' εἰ δείσει, καὶ κόπον τριῶν ἢ καὶ τεσσάρων ἡμερῶν 
προκρινάτω τῆς συντετμημένης (²٥) ἐκείνης καὶ ἀνύδρου ὁδοῦ· 
κρεῖττον γὰρ κόπον αἰρετισάμενον δι' ἐκείνης τῆς μακρᾶς καὶ 
ἀκινδύνου ἀσφαλῶς ὁδεῦσαι ἢ προκρίναντα τὴν σύντομον κινδύνφ 
περιπεσεῖν.

ΙΙ. Περί τοῦ μὴ ἐπάγεσθαι πληθος ἀργὸν ἐν τῃ πολεμία.

Σφαλερὸν δὲ καὶ ἐπιβλαβὲς, καθὰ καὶ τοῖς παλαιοῖς δοκεὶ καὶ ἡμῖν ἡ πεῖρα παρέστησε, τὸ ἀργὸν καὶ ἀπόλεμον ἐπιφέρεσθαι πλῆθος ἐν πολεμία καὶ φόρτον παρὰ τὴν ἀναγκαίαν χρείαν καὶ ὅχλον ἡμιόνων καὶ ὄνων καὶ καμήλων ἔχειν καὶ μάλιστα ἐν τῷ τῶν Βουλγάρων χῶρα, ἐν ἡ καὶ κλεισοῦραι ὑλώδεις καὶ δύσβατοι καὶ ὁδοὶ στενότητα πολλὴν ἔχουσαι, ας, εἰ μέλλει διοδεύειν ἡ στρατια, ἀργίαν (21) ἐκ τοῦ τοιούτου ὑφίσταται τρόπου τὴν γὰρ ὁδὸν τῆς μιᾶς ἡμέρας, ὁπόταν τὸ ἀργὸν ἐπιφέρηται πλῆθος καὶ τὸν παράλογον καὶ τρυφηλὸν φόρτον τήν τε ἀνόνητον καὶ πολυτελῆ ἀποσκευὴν, οὐδ' αν εἰς τέσσαρας ἐξανύσειεν, ἀλλὰ καὶ ποταμῶν τοὺς βαθεῖς καὶ τελματώδεις ἐν τῷ περαιοῦσθαι ἡ γεφύ-

<sup>20.</sup> Συντεταμένης f.

<sup>21.</sup> Apyviav k f h; k, en marge, apysiar (de seconde main).

#### FRAGMENTS MILITAIRES INÉDITS

Publiés d'après le manuscrit de Bâle ci-dessus décrit (= k) et les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 26 du supplément grec (= f) et 2437 de l'ancien fonds grec (= h) (22).

#### TRADUCTION FRANÇAISE.

I. Qu'il est nuisible de faire traverser à l'armée un pays sans eau, quand l'ennemi approche.

Il faut savoir, en outre, que, lorsqu'on s'attend à voir bientôt l'ennemi, il est très-désavantageux d'engager l'armée dans un pays dépourvu d'eau, surtout en été. Encore, l'hiver, les soldats supporteraient-ils bien le manque d'eau pendant toute une journée; mais l'été, ils ne gagneront seulement pas midi: hommes et chevaux périront. C'est trop de se mettre à la fois deux guerres sur les bras, j'entends la guerre contre les ennemis, et la guerre contre la chaleur, en souffrant de la privation d'eau. Que l'armée préfère, s'il le faut, trois ou quatre journées de fatigue à une route plus courte, qui n'offrirait point d'eau. Il vaut bien mieux choisir la fatigue d'une route longue, mais sans danger, et marcher en sûreté, que de prendre la traverse et tomber dans le péril.

II. Qu'il ne faut pas mener à la suite de l'armée en pays ennemi de bouches inutiles.

Il est dangereux et nuisible, — tel est l'avis des anciens, et c'est ce que notre propre expérience nous a aussi démontré, — d'emmener en pays ennemi des bouches inutiles, ainsi que de traîner à sa suite plus de bagages qu'il n'est strictement nécessaire, avec un grand nombre de mulets, d'ânes et de chameaux. Cela est surtout vrai lorsqu'on fait une expédition chez les Bulgares; leur pays est rempli de défilés boisés et de difficile accès, ainsi que de passages étroits: si l'armée doit les franchir, elle est condamnée, dans ces conditions, à perdre beaucoup de temps. La route d'un jour, grâce à cette foule oisive, à ce train

<sup>22.</sup> Voir ci-dessus, pages 141 et 142, le n° xIII de la description du manuscrit de Bâle et la note.

- δαι, κάχει φαφανίδες μεγάλαι γίνονται· ταύταις δέ (6) χρώνται κατά των ληφθέντων μοιχων έφυβρίζοντες εί δε μή παρείεν, στελαί $\psi$  ( $\tau$ ) τ $\tilde{\psi}$  έχ τ $\tilde{\eta}$ ς διχέλλης. Miller, p. 357, proverbe ογ΄.
- 81. Πολλά μεταξί πέλει χύλιχος χαὶ γείλεος ἄχρου:  $x\tau\lambda$ . Zénob., V, 71, avec omission de έτι à la l. 15. — Καὶ ἄλλως, Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου: ταύτην φασίν (1) είρησθαι άπὸ της συμφοράς του Αντιγόνου (sic) ζτοῦ \ μνηστευσαμένου την Πηνελόπην (2) · προσαγόμενος γαρ τὸ ἔκπωμα ἐτελεύτησεν ἄλλοι δὲ (3) Αγκαϊόν τινα Σαμίων βασιλέα μέλλοντα πίνειν απούσαί τινα (4) πραιγήν περί θύραν (5) γενομένην, καὶ ἐξελθόντα συμπλακῆναι τῷ συτ καὶ ἀποθανεῖν. Miller, p. 368, proverbe Mc'.
- 82. \* Πολλοί θριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες (1) ἄνδρες: φασὶ τὴν Αθηνὰν είρεῖν τὴν διὰ τῶν ψήφων (2) μαντικὴν, ής εύδοχιμοίσης μάλλον τῶν Δελφικῶν χρησμῶν τὸν Δία χαριζόμενον τῷ ᾿Απόλλωνι ψευδή καταστήσαι τὴν διὰ τῶν ψήφων μαντείαν πάλιν οὖν τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοὺς Δελφικοὺς ἐρχομένων χρησμούς, είπεῖν τὴν Πυθίαν Πολλοί θριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες (1) ἄνδρες. Καλοῦνται δὲ αἱ μαντικαὶ ψῆφοι θριαί (3). — "Η οξτω, Πολλοί θριοβόλοι, παύροι δέ τε μάντιες ἄνδρες: ατλ. Zénob., V, 75, avec omission de τε à la l. 7.
- 83. Προμέρου χύνες: οδτος βασιλικός ολκέτης ων εμίσησε καθ' ύπερβολήν Εύριπίδην τον των τραγωδιών ποιητήν έκ τινων διαβολής (1) τῶν πρὸς τὸν βασιλέα, ἀναλύοντι δ' αὐτῷ ἐπαφήχε κύνας άγρίους οἱ τὸν Εὐριπίδην κατεθοινήσαντο. Cf. les leçons des mss. Vaticanus et Baroccianus de Diogénien (VII, 52).
- 84. Πρόσω τις χελιδών όλοσχοίνους παρεϊται. tarque (t. I de Schneid. - Leutsch), I, 85, à une variante près: τις S, avec Érasme, IV, 3, 22, au lieu de καί.

sûr la vraie leçon de ce passage.

ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans S, il peut y avoir lieu de croire qu'ils viennent de la marge, sans qu'il paraisse plus facile pour cela d'en rendre compte. — 5 δε επι Μ: επι Μ: επι S. — 6 δε Μ: manque dans S. — 7 παρείεν στελαίω Μ: παρείενοσελαίω S. 81. 1 παίτην ο επονέσιος φησιν Μ. — 2 απο τῆς Απτινόου μνηστευσαμένου τῆν Πηνελόπην συμφοράς Μ. — 3 Αριστοτέλης δε φησιν Μ. — 4 ἀχοῦσά τινα S: ἀχοῦσαι Μ. — 5 θύραν S: θήραν Μ et Miller. 82. 1 Μάντεις (bis) S. — 2 διὰ τῆν ψῆφον S. — 8 Cette dernière phrase se retrouve à peu près telle quelle chez Suidas à Πολλοί θοιοβόλοι. 83. 1 επινον διαβολός S. Cf. mss. B et V de Diogénien: Επινον διαβολός S. Cf. mss. B et V de Diogénien: Επινον διαβολός συν κοιπού δεπρότην. Η nous paraît difficile de restituer à cour

τών πρὸς τὸν ἐαυτοῦ δεσπότην. Il nous paraît difficile de restituer à coup

- 85. Πυραύστου μόρος: ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς προξενούντων άπώλειαν σχωμματικήν(1) πτηνόν γάρ έστι ζωΰφιον, δ προσιπτάμενον τοῖς λύχνοις καὶ δοκοῦν ἄπτεσθαι τοῦ πυρός κατακαίεται. (Extrait de Miller, p. 352, prov.  $\lambda \varepsilon'$ ).
- 86. \*Πυρός θερμότερος καὶ Λόγων ἐν πόλει τῶν ἀναιδων άναιδέστεροι(1): ἐπὶ τῶν καθ' ὑπερβολὴν γινομένων.
- 87. Dans l'article Σαρδάνιος γέλως de Suidas, col. 684 b (Bernhardy), au lieu de Σιληνός δὲ ἐν δ΄ τῶν περὶ Συρακούσας, S donne, d'accord avec l'ancienne vulgate, les deux leçons  $\Sigma \iota \mu \omega$ - $\nu i \delta \eta s$  dè et è  $\beta$ . La première de ces deux variantes est fautive; mais on a eu tort, selon nous, de ne pas conserver  $\vec{\epsilon} \nu \beta'$ =  $\vec{\epsilon} \nu \delta \epsilon \nu \tau \vec{\epsilon} \rho \omega$ , qui explique la variante  $\vec{\epsilon} \nu \delta'$ , tandis que la réciproque n'est pas vraie.
- 88. \* Συντομώτερος ληκύθου(1): οἱ γῆς ἐπίβαθρον παρ' Άθηναίοις τελουντες μέτοιχοι λοιδορούμενοι ύπο των φύσει 'Αθηναίων ήνείχοντο (2) οὐδὲ χανεῖν (3) πρὸς τὴν λοιδορίαν δυνάμεγοι.
  - 89. \*Τὰ ἐκ παλαιᾶς: λείπει ἐνθάδε «τῆς Τύρου» (1). Τύρον

de S) et σχωμματιχώς. 86. 1 Aristophane, Chevaliers, v. 383-5: 'Ην άρα πυρός γ' έτερα θερμότερα,

καὶ λόγων || ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι.

88. ¹ ληκήθου S. Cf. Zénob., V, 95, Συστομώτερος σκάφης, avec les leçons du Vaticanus, qui porte pour lemme Συστομώτερος ληκύθου. Συντομώτερος σκάφης est une levan qu'a eue sous les yeux Erasme (d'après Schott, note sur Diogén., VIII, 12). Miller, p. 355, proverbe νθ΄, donné la πότε από Τάπρλίου λ αμαίσμος νανίστερο près, entr'autres. donne le même texte que Zénobios, à quelques variantes près, entr'autres Συντομώτερον σχάφης. Suidas (éd. Bernhardy): Συστομώτερον σχάφης, certains mss. offrant les variantes σχάφους et σχάφος. Il y a ici un jeu de mots par à peu près sur συστομώτερος σχάφης (les σχάφαι devant avoir été des vases à bouche étroite) et συντομώτερος σχαφέως (cf. Harpocration à Μετοίχιον, p. 127, l. 15, Bekker: Έχαλουν δε οί χωμιχοί σχαφέας τους μετοίχους, επεί εν ταϊς πομπαϊς τας σχάιρας εχόμιζον ούτοι, et comp. l'explication du proverbe dans S, chez Zénob., etc.) ou même συντομώτερος σχάφης (cf. Suid., col. 990, l. 9, Bernh.: Καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο μέτοιχον δηλώσαι, ἢ σχάψην ἔλεγον ἢ σχαφηφόρον). Il paraît bien probable que le dicton a eu cours dans l'antiquité classique sous les deux formes συντομώτερος ou συστομώτερος σχάφης, celle-ci antérieure, selon toute apparence, à celle-là, qui doit en être comme une parodie. Le lécythos aussi était, on le sait, sténostome. Ainsi la variante propre à S et au Vaticanus provient d'une permutation de synonymes; mais elle fait perdre à la plaisanterie tout son sel. — 2 ἀυζχοντος (sic) (c.-à-d. εἰνείχοντος) S.— 3 χάναι S. Comp. Vatican.: Συστο μώτερος ληχύθου: οἱ γὰρ μέτοιχοι λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει Αθηναίων οἰνῖὲ χάναι (sic) πρὸς τὰς λοιδορίας ἡδύναντο (Zénob., V, 95, annotation critique).

89. ¹ Cf. Append. Proverb. (t. ¹ de Schneid.-Leutsch), IV, 79, Τὰ ἐχ

<sup>85. 1</sup> On lit, à la fin de l'explication, dans M: εἴρηται ἐπὶ τῶν ἐαυτῶν (sic) προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν (sic), passage dans lequel Nauck (p. 158) corrige έαυτοις (d'après Zénob., V, 79: έαυτοις est aussi la leçon

γὰρ τὴν παλαιὰν ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδών διέθηκε τὰ χαλεπώτατα( $^2$ ) ὁθεν λέγεται Ἐκ παλαιᾶς ( $^8$ ), ἤτοι ἐξ ὧν ἔπαθεν ἡ παλαιὰ Τύρος.

- 90. \*Τὰ μηδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον(1): τὴν κωμφδίαν καὶ τὴν τραγφδίαν ἀπὸ γέλωτος εἰς βίον φασὶ παρελθεῖν, καὶ κατὰ καιρὸν τῆς συγκομιδῆς τῶν γεννημάτων(2) παραγενομένους τινὰς ἐπὶ τὰς ληνοὺς καὶ τοῦ γλεύκους πίνοντας(3) ποιήματά τινα σκώπτειν καὶ γράφειν διὰ τὸ πρότερον εἰς κωμφδίαν καλεῖσθαι ἤρχοντο δὲ καὶ συνεχέστερον εἰς τὰς κώμας τὰς Αττικὰς γύψφ τὰς ὄψεις κεγρισιένοι καὶ ἔσκωπτον.
- 91. Dans l'explication du proverbe Τον εν Σάμφ κομήτην, que le ms. S reproduit exactement d'après le Pseudo-Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 8, il faut noter les leçons βαλανίτη βίφ (au lieu de πλάνητι βίφ, l. 10) et κατειργασμένον καὶ πρὸς τροφὴν ετοιμον, confirmées par la rédaction parallèle de Suidas à Αληλεσμένον, et qui devront être introduites, sur l'autorité de S, dans le texte du Pseudo-Plutarque.
  - 92. \* "Υδωρ μένει: παροιμία επὶ τῶν ἀνήνυτα πονούντων.
- 93. Υς ἐχώμασεν (1): ἐπὶ τῶν ἀχόσμων (sic) (2) τι ποιούντων.
- 94. \* Φρὶξ ἀν ἡρ πληγεὶς ἀμείνων (1): νωθροὶ γὰρ οἰ Φρύγες (2): ἐπεὶ πόλεμός τις αὐτοῖς γενόμενος ἄριστα μετέβαλλεν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης.

παλαιοῦ: λείπει τὸ Τύρου · Τῦρον (sic) γὰρ κτλ. (suit une rédaction plus développée que la nôtre). Leutsch a omis de faire remarquer qu'on ne pouvait pas sous-entendre Τύρου après ἐκ παλαιοῦ. Le ms. S rétablit le genre qu'on attendait eu égard à Τύρου. — ² διέθηκεν ὅτι χαλεπώτατα? — ³ δηεν λέγεται ⟨Τὰ⟩ ἐκ παλαιᾶς?

<sup>90. &</sup>lt;sup>1</sup> Pour le lemme, cf. Append. Proverb., IV, 82. Le même proverbe se présente aussi sous d'autres formes: Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον (Zénob. V, 40), Τί πρὸς Διόνυσον, etc. — <sup>2</sup>τὸν γέννημα τῶν S. — <sup>3</sup> πίνοντες S.

<sup>93.</sup> ¹ Comme Diogén., VIII, 60, dont l'explication commence ainsi: ἐπὶ τῶν ἀσέμνως τι ποιούντων. — ² Faut-il corriger ἄχοσμον ου ἀχόσμως (cf. Diogénien ἀσέμνως)?

<sup>94.</sup> ¹Grégoire de Chypre, III, 95, et Suidas achèvent ainsi le vers: καὶ διακονέστερος. — ²Cette première partie de l'explication est l'abrégé de celle qu'on lit chez Grégoire de Chypre, où, par contre, ne se trouve pas la phrase suivante, du ms. S; cette dernière phrase semble altérée, ou ajoutée au texte primitif par un bien mauvais écrivain.

#### NOTICE ET EXTRAITS

# D'UN MANUSCRIT GREC

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BALE (1).

Manuscrit marqué A. N. II. 14 (2).

(Haenel, Catalogus librorum manuscriptorum, etc., col. 527, l. 3, et col. 533, l. 3, le désigne par l'ancienne marque F-I-6. — On voit aussi, sur le dos du manuscrit, une autre marque K-II-6, qui est biffée.)

Manuscrit in-folio, sur papier, du xv° ou du xv1° siècle, de 534 feuillets numérotés. Il est composé de deux parties écrites sur même papier (comme cela ressort de la comparaison des filigranes) par trois ou peut-être seulement deux mains différentes.

1. Publiés pour la première fois dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 1875, pages 76 - 89.

Cette description ne sera pas inutile, car il n'existe pas d'autre catalogue imprimé des manuscrits grees de Bâle que celui qu'a publié Hacnel (Catal. libr. man., p. 514 et suiv.), s'il est permis de donner ce nom à une série de renseignements fort incomplets, quelquefois faux. En ce qui concerne notre manuscrit en particulier, on savait, jusqu'à présent, qu'il contenait quelque chose d'Athénée, quelque chose de Héron, que c'était un chartaceus et qu'il était in-folio: et c'était tout. (V. Miller, Journal des Savants, 1868, p. 187.)

<sup>2.</sup> Ce manuscrit a été prêté à la bibliothèque de l'université de Paris. Qu'il nous soit permis d'adresser de vifs remercîments à M. Léon Renier, membre de l'Institut, administrateur de la bibliothèque de l'université de Paris, et à M. Louis Sieber, bibliothécaire de l'université de Bâle: c'est grâce à leur bienveillante obligeance qu'il nous a été donné d'étudier le manuscrit dont on publie ici la description.

NOTA. - Sauf indication contraire, les écrits catalogués ci-dessous commencent et finissent dans le manuscrit comme dans les éditions auxquelles nous renvoyons dans les notes.

#### PREMIÈRE PARTIE.

Feuillet de garde, non numéroté. En blanc.

1. En blanc: porte seulement ce titre, au ro: Anναίου περί μηγανιμάτων.

2. Table (défectueuse) des matières comprises dans la Fol. première partie.

Fol. 9 vo. I.] Athénée, Des machines de guerre (3).

Fol. 15 v°. II.] Biton, Construction des machines de guerre (4). 4

Fol. 21 v°. III.] Héron d'Alexandrie, Construction de la chirobaliste (5).

Fol. 23 v°. IV.] Id., Bélopée (6).

V.] Apollodore, Poliorcétique (7). (Le fragment inédit publié par M. Wescher, Poliorcétique des Grecs, p. 193, de la ligne 1 à la ligne 5, manque.)

Fol. 50 v°. VI.] [Apollodore,] Construction de l'hélépole dite Κόραξ (8).

Fol. 52 v°. VII.] Philon l'Ingénieur, Bélopée = livre IVe de la Μηγανική σύνταξις (9). (Le titre et les premières lignes manquent: le traité de Philon commence à la ligne 7 à compter du bas de la page, tout simplement comme s'il venait un nouvel alinéa, et il semble ainsi faire la continuation du morceau précédent. Les premiers mots appartenant à Philon, dans le manuscrit, sont: ὅταν εἰς ἐλασσον (10).)

<sup>3.</sup> Imprimé dans les Veterum Mathematicorum opera, Paris., ex typ. reg., 1693, in fol, p. 1, et dans la Poliorcétique des Grecs, par C. Wescher, Paris, Impr. impér., 1867, in-4, p. l. (Les figures, soigneusement reproduites en apparence, sont fort altérées. Elles n'ont pas été mises en couleur. Ces observations s'appliquent également aux nos II - v.)

<sup>4.</sup> Imprimé dans les Vet. Math., p. 105, et dans la Poliorc., p. 43. Dans le manuscrit, il manque six figures; la place de trois a été laissée en blanc.

<sup>5.</sup> Vet. Math. p. 115, et Poliorc., p. 123. Dans le manuscrit, les figures sont incomplétement dessinées, et il en manque deux entièrement. 6. Vet. Math., p 121, et Poliorc., p. 71. Dans le manuscrit, il manque

cinq figures.
7. Vet. Math., p. 13, et Poliorc., p. 137. Dans le manuscrit, il manque

neuf figures.

<sup>8.</sup> Vet. Math., p. 43.

<sup>9.</sup> Vet. Math., p. 49, et griechische Kriegsschriftsteller von Köchly und Rüstow, t. I, Leipzig, 1853, in-12, p. 240. 10. Vet. Math., p. 50, l. 17, et gr. Kriegsschriftst., p. 242, l. 15.

Fol. 68 v°. VIII.] Id., le prétendu cinquième livre de la  $M_{\eta}$ χανική σύνταξις(11).

Fol. 83 v°. IX.] Jules l'Africain, Cestes (12).

Fol. 114 v°. X.] Compilation anonyme sur la défense des places,  $O\pi\omega_S$   $\chi\varrho\dot{\eta}$   $\tau\dot{\delta}\nu$   $\tau\ddot{\eta}_S$   $\pi\delta\lambda\iota\varrho\chi\sigma\nu\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_S$   $\pi\dot{\delta}\lambda\epsilon\omega_S$   $\sigma\tau\varrho\alpha\tau\eta\gamma\dot{\delta}\nu$  x.  $\tau$ .  $\lambda$ . (13).

Fol. 132 v°. ΧΙ.] Παρεκβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων (compilation en partie inédite) (14).

Fol. 165 v°. XII.] Léon (l'empereur), Tactique éditée (15). (L'ordre des chapitres III-IV est interverti. Lacunes: 1) au fol. 208, commençant après τούλδου (p. 119, l. 12, éd. Meursius), finissant devant τὰ στρατιωτικὰ (p. 121, l. 10 d'en bas); 2) au fol. 211 v°, δυσκερία (p. 132, l. 13) ~ Ἐὰν οὖν (p. 179, l. 2 d'en bas); 3) au fol. 234, τείχει ἀποσο (sic) (p. 234, l. 6) ~ πρότερον (p. 236, l. 3). La seconde lacune est cause que le chap. XV se trouve numéroté XII dans le manuscrit, et que le numéro d'ordre de chacun des cinq chapitres suivants se trouve toujours diminué de trois unités. L'épilogue (pp. 416 ~ 433, éd. Meursius) manque à la fin de la Tactique; mais il a été incorporé plus haut (fol. 136 v° ~ fol. 142) dans les Παρεκβολαί [XI].)

Fol. 304 v°. XIII.] Nicéphore Phocas (l'empereur), Fragments militaires inédits désignés généralement par le titre du premier

13. Vet. Math., p. 317 et p. 361. Une traduction française de cette compilation, due à M. E. Caillemer, a été publiée à la suite du livre déjà cité de M. de Rochas, p. 197.

de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

15. Publiée pour la première fois par J. Meursius, à Leyde, imp. Lud. Elzevirij, 1612, in-4, et rééditée par Lamius dans J. Meursii opera, t. VI, Florence, 1745, in-fol. — Sur la Tactique inédite de l'empereur Léon, consulter Fr. Haase, ouvrage cité, p. 17, et Köchly, Programmes de l'université de Zurich, semestre d'été de 1854 et semestre d'hiver de 1854-55.

<sup>11.</sup> Vet. Math., p. 79. Une traduction française de ce livre, due à M. A. de Rochas d'Aiglun, a été publiée sous le titre: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance. Paris, 1872, in-8. 12. Vet. Math., p. 275.

<sup>14.</sup> Sur cette compilation, voir Fr. Haase, De militarium scriptorum graccorum et latinorum omnium editione instituenda, Berlin, 1847, p. 14. Ces παρεκβολαί se trouvent aussi dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 2437 et 2441 de l'ancien fonds grec et 26 du supplément grec, ainsi que dans les manuscrits grecs Y-111-11 de l'Escurial, 393 de la Bibliothèque palatine à Heidelberg, 195 de la bibliothèque de Munich, 219 de celle du Vatican, 24 et 55 (Nessel, 4° partie) de celle de Vienne, III-C-18 de celle de Naples, Baroccianus 187 de la bibliothèque Bodléienne à Oxford, Urbinas 79 de la bibliothèque du Vatican, et dans un manuscrit de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

deutre eux: negl macordoewy àntiquem. Link (w).

Fol. 324 v°. XIV.] Id., need nagadooutis (\*), which we have the fol. 350 - 355. Ces six femillets, posterien a interest of the volume précédent, contiennent une table des a since tuense) en latin.

#### DEUXIÈME PARTIE.

AND CONTRACTOR OF THE CONTRACT

up von himm

Fol. 356. Feuillet postérieurement ajouté. En τετράβιβλ

Fol. 357. XV.] Commentateur anonyme . ASTROLOGIE JUDICIAIRE, en quatre livres, de CL.
MÉE (18).

La main qui a copié le commentaire ci-dessus n'est pas c cuté la première partie du manuscrit.

16. Ce recueil, sans nom d'auteur dans le manuscrit, compte chapitres: nous en publions plus bas trois seulement, à titre d. Il est signalé aussi dans les manuscrits suivants: Palatinus 3 censis 195, Neapolitanus III-C-18, Escorialensis Σ-1-19, dans un de la ville de Zeitz, puis dans trois manuscrits parisiens, savo supplément grec, 2437 et 2445 de l'ancien fonds grec (ce dern scrit n'en renferme qu'une partie). Il est probable qu'on en rece l'existence dans d'autres manuscrits encore, si les notices des caétaient, en général, suffisamment détaillées.

17. Publié pour la première fois par C.-B. Hase, à la suite de *L* conus, Paris, 1819, in-4°, p. 117, et reproduit dans l'édition de Bonn, 18:

<sup>18.</sup> Imprimé à Bâle, en 1559, avec une traduction latine attri Jérôme Wolf, dans un volume in-fol. qui porte en titre: «Ἐξηγητή, νυμος εἰς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίου. — În Claudii Ptolemaei quaditium enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclum fuisse quidam e mant», et sur la dernière page (p. 279): «Basileae, ex officina petr anno M. D. Lix, mense septembre.» Déjà il en avait paru à Venise, en 1 une traduction latine, peu correcte, sous le nom de G. Valla (v. la préi de l'édition de 1559, et Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca, t. V, p. 288). M. Ch.-Ém. Ruelle (Archives des missions scientifiques, 3° série, t. II (1872° livr., p. 554), ne sait pas s'il doit identifier le commentaire anony sur la τετράβιβλος de Ptolémée signalé par M. Miller et qu'il a vu lu même dans le manuscrit de l'Escurial T-i-14 (Miller, Catal. des mss. grec de l'Escur., p. 111), avec les commentaires sur le même traité qui existent dans les manuscrits grecs 303 et 314 de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise. Il n'y a pas de doute à conserver. Le Marcianus 803 contient la paraphrase de Proclus, publiée en grec et en latin à Bâle apud Johannem Oporinum, M. D. Liv, très-petit in-folio, avec une préface de Philippe Mélanchthon; mais l'exégète anonyme du manuscrit bâlois est bien le même qui se retrouve dans l'autre Marcianus, ainsi que dans l'Escorialensis, et l'on peut ajouter encore dans le Coislinianus 171 (à la Bibliothèque nationale de Paris).

ក្សាក្រី (ក្នុង ឆ្លង់១៩៩៩៩៩៤៩៩៤) <u>ក្រោយ ( 🖝 ការ ២</u>៤៤៩២២ ៤៤៤ ខិ

Les discommendations de la secución 
?# i ==

Pla har recomment of the la blace

in a read with the date of the control of the contr

Firmers Size on 1559, is having the Firmers, Size Figure 1559.

#### S INÉDITS

'-dessus décrit (= k) et ionale de Paris 26 du n fonds grec (= k)  $(^{22})$ .

'armée un pays sans

ttend à voir bientôt ir l'armée dans un l'hiver, les soldats toute une journée; idi: hommes et fois deux guerres nis, et la guerre 'eau. Que l'ars de fatigue à Il vaut bien sans danger,

## pays en-

ciens, et
ntré, —
que de
nt néchachez
cile
ir,

THE GREEN PREDECT

MUTARES INCOMES

ALL - In success (and other property of these ) and

make a series of the series of the Total

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.

manufacture is made; on a richmanufacture mane i to be being out were

materia in Principle propert is Talentis days 

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

to the latter of 
many times times alternated to

manager party in the rolling

The state of the state of Stat DESCRIPTION OF PERSONS AND nine that there

Same Endered

a Lineare too in cooper frequir

me eriber ider

l'imig ng prope; ser

and property to arrive under

mand the state mine; both my

ca critican stage ges der

The second Section Sec

and the re pilotte is the

and the state of the state of a pella doderen i

statute three the het

to be the second 
or Rivertor and achieve

man, alle zu no-

District St.

i de reminda ( 1890

d'entre eux: περί καταστάσεως ἀπλήκ tion (16).

Fol. 324 v°. XIV.] Id., περὶ παραδρο Fol. 350 - 355. Ces six feuillets, pos volume précédent, contiennent une tal tueuse) en latin.

#### DEUXIÈME PARTI

Fol. 356. Feuillet postérieurement ajo titre au vo: Ἐξήγησις ἀνώνυμος εἰς τὴν τ XV.] Commentateur an Fol. 357. d'Astrologie Judiciaire, en quatre livi MÉE (18).

La main qui a copié le commentaire ci-dessu cuté la première partie du manuscrit.

16. Ce recueil, sans nom d'auteur dans le man chapitres: nous en publions plus bas trois seulen Il est signalé aussi dans les manuscrits suivants censis 195, Neapolitanus III-c-18, Escorialensis de la villé de Zeitz, puis dans trois manuscrits supplément grec, 2437 et 2445 de l'ancien fond scrit n'en renferme qu'une partie). Il est probab l'existence dans d'autres manuscrits encore, si étaient, en général, suffisamment détaillées.

17. Publié pour la première fois par C.-B. Has conus, Paris, 1819, in-4°, p. 117, et reproduit dans l' 18. Imprimé à Bâle, en 1559, avec une trad Jérôme Wolf, dans un volume in-fol. qui porte νυμος είς την τετράβιβλον Πτολεμαίου. - În Clai titum enarrator ignoti nominis, quem tamen Procl mant , et sur la dernière page (p. 279): «Basil anno M. D. LIX, mense septembre. » Déjà il en avait une traduction latine, peu correcte, sous le nom de l'édition de 1559, et Fabricius-Harles, Bibliothec M. Ch.-Ém. Ruelle (Archives des missions scientifique 2º livr., p. 554), ne sait pas s'il doit identifier le sur la τετράβιβλος de Ptolémée signalé par M. M même dans le manuscrit de l'Escurial T-1-14 (Mille de l'Escur., p. 111), avec les commentaires sur le m dans les manuscrits grecs 303 et 314 de la biblic à Venise. Il n'y a pas de doute à conserver. Le 1 la paraphrase de Proclus, publiée en grec et en hannem Oporinum, M. D. LIV, très-petit in-folio, ave lippe Mélanchthon; mais l'exégète anonyme du mar le même qui se retrouve dans l'autre Marcianus, ain lensis, et l'on peut ajouter encore dans le Coislinian thèque nationale de Paris).

# 

THE PLANTS IN LA

Table paterior 2 2 2 mg

BETTER BETTER BETTER SET OF THE S

Table 1

### "AIRES INÉDITS

Bâle ci-dessus décrit (= k) et pue nationale de Paris 26 du le l'ancien fonds grec (= h) (22).

RANÇAISE.

verser à l'armée un pays sans

rsqu'on s'attend à voir bientôt x d'engager l'armée dans un é. Encore, l'hiver, les soldats eau pendant toute une journée; ment pas midi: hommes et mettre à la fois deux guerres ntre les ennemis, et la guerre la privation d'eau. Que l'arquatre journées de fatigue à it point d'eau. Il vaut bien e longue, mais sans danger, endre la traverse et tomber

suite de l'armée en pays en-

tel est l'avis des anciens, et e nous a aussi démontré, tches inutiles, ainsi que de qu'il n'est strictement némulets, d'ânes et de chaon fait une expédition chez défilés boisés et de difficile si l'armée doit les franchir, ons, à perdre beaucoup de ette foule oisive, à ce train

xiii de la description du manu-

#### FRAGMENTS MILITAIRES INEDITS.

Nota. - Les mots que nous plaçons entre crochets obliq quent dans nos manuscrits; nous enfermons entre crochets que nous sommes d'avis de retrancher.

En général, nous ne noterons pas les mauvaises leçon contrent que dans deux au plus de nos trois manuscritrons même pas celles qui sont communes à tous les n'aurons affaire qu'à une faute d'orthographe provet la prononciation de ι, ει, η, η, οι, υ, entre eux, ω et ω.

Ι. Περί του ότι ασύμφορόν έστιν έν α ρείν πολεμίων ἐπιόντων.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰδέναι δοχωμένων ασύμφορον έστιν εν ανέδ στράτευμα καὶ μάλιστα θέρους ώρα: ημέραν ολόκληρον άνευ ύδατος καρι χαιρώ οὐδὲ μέχρις ἀρίστου, ἀλλὰ οι ανθρωποι. Δεινόν ουν έστι δ (τῷ) τῶν ἐχθοῶν λέγω καὶ τῷ των. 'Αλλ' εί δεήσει, καὶ κόπι προκρινάτω της συντετμημένη χρείττον γάρ χόπον αίρετιο ακινδύνου ασφαλώς δδεῦσαι περιπεσείν.

ΙΙ. Περί τοῦ μη επίσ Σφαλερον δέ καὶ έπ ήμιν ή πείρα παρέσ πληθος έν πολεμία όχλον ήμιόνων καί καὶ όδοὶ στενότης στρατιά, άργίαν τον παράλογον τελη αποσκευ ταμών τους

1 xawithout tac MOV TIC XOÙ TON προς τῷ τὰς ιι καί το στρατόπεδον : είσθαί τε καὶ εἰδέναι τὰ : = και χώφων τοὺς ἐπιτηδείους ει απειοχώρητον τὸ απληχ-· τωμικ καὶ της θέσεως της πολετων Βουλγαρων χωι στου σται παιση πισερονίες ληθορίαι την

όδον της μιάς

2 Interesidae acreso. S

memilyogus, & h

Digitized by Google

hen one To soit long en latin The part A A Southantes, wheat Levidon of roman 20. Συντ Frank 1870, 7. S.

bagage superflu et somptueux, Faut-il traverser des fleuves r des ponts, c'est alors que ntravés par cette queue. mmer les combattants ile, les bouches infarde pas à forcer n faire. C'est nême avec des ne, sont amenés is ces mêmes ani l'ennemi fâchenx: ie à renaccès de l'en-

dont l'armée a quelque e procurer des guides extaire du bien, s'occuper d'eux .. eux: car, sans eux, on ne peut entreprise utile. Les guides dont simplement des gens qui savent les a, les premiers venus, des paysans suffifaut, en outre, être en état de diriger les rarmée au passage des défilés, de prévoir et s dimensions des camps, ainsi que les lieux qui les à les établir, comme étant abondamment pourvus tels qu'on ne puisse jamais s'y trouver bloqué. [Enfin avent posséder une connaissance exacte de la position du s de l'ennemi: l'armée y étant conduite par eux, fera du butin et des prisonniers].

Il faut avoir aussi de nombreux et bons éclaireurs, de ceux

<sup>29.</sup> Il y a lieu de soupçonner que le membre de phrase ξχειν τε - ξξαν-

δραποδίσηται est une addition postérieure à la rédaction originale.
30. Χωσάριοι k f h. Cp. χοσιάριοι chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graecit., p. 741, s. v. χουρσάριοι. On lit au chap. XI°, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: πυχναίς ξπιδρομαίς κατά της αὐτῶν χρῶνται χώρας διά τε χουρσόρων καλ τραπεζιτῶν τὧν παρὰ τοῖς δυικοῖς χωσαρίων καλουμένων. Ce sont les Romains qui sont désignés par l'expression of δυτικοί, «les Occidentaux». Χωσάριος ou γοσιάριος sont

τῷ τῆς ἀνατολῆς λαῷ καλούμενοι τραπεζῖται(81), καὶ συνεχῶς ἄλλοι ἀλλαχόθι τῆς χώρας εἰσίτωσαν πρὸς τὸ αἰχμαλωτίζειν ἀνθρώπους, ἵνα δι' αὐτῶν ἀχριβῶς αὶ τῶν πολεμίων ἀναδιδάσκωνται βουλαὶ εἴτε ἐπισυνάγονται ἢ συμμάχους (32) δέχονται, καὶ, συντόμως εἰπεῖν, ἵνα τῶν παρ' αὐτοῖς μελετωμένων λανθάνη μηδέν.

Οι δὲ ἀληθεῖς τῶν κατασκόπων καὶ αὐτοὶ χρησιμώτατοι εἰσιόντες γὰρ εἰς τὴν πολεμίαν δύνανται τὰ τῶν ἐχθρῶν ἀκριβῶς μανθάνειν καὶ τοῖς ἀποστέλλουσι δηλα ποιεῖν. Οὐ μόνον δὲ εἰς τοὺς Βουλγάρους ἔξεστι τῷ δομεστίκῳ (33) καὶ τοῖς ἀκρίταις στρατηγοῖς (34) καιασκόπους ἔχειν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ λοιπὰ γειτονοῦντα ἔθνη, εἴτουν (35) εἰς Πατζινακίαν (36) καὶ εἰς Τουρκίαν καὶ εἰς 'Ρωσίαν, ἵνα μηδὲν (37) τῶν ἐκείνων βουλευμάτων ἄγνωστον ἡμῖν ἦ.

Οι δε σύν γυναιξί και παισίν άλισκόμενοι αιχμάλωτοι ενίστε και αὐτοὶ τῶν κατασκόπων (38) πλείον ωφελοισι πίστεις γὰρ λαμβάνοντες παρὰ τῶν στρατηγῶν ελευθερίας τυχείν σύν γυναιξί και παιδίοις (39) και αὐτοὶ πρὸς καιασκοπὴν ἀποστελλονται και μετὰ τὸ κατανοῆσαι ως έχει τὰ τῶν ὁμοφύλων ἄπαντα ὑποστρέφοντες (40) τὸ ἀληθὲς ἀπαγγέλλουσιν.

32. Συμμετόχους f. — Peut-être faudrait-il corriger le mot suivant, δέχονται, en προσδέχονται. Pour la fréquente omission de πρὸς causée par l'emploi d'une abréviation ancienne devenue inintelligible plus tard pour les copistes, voir Cobet, Var. lectiones, p. 82: «Πρός intercidit, ut sexcenties,

ob siglam librariis sequioribus non intellectam.

des corruptions évidentes d'une forme cursarius qui a dû nécessairement exister dans la basse latinité et qui a donné, par exemple, le mot français corsaire. On trouve τροχάδια κουρσώρια, = « des sandales de piéton, de courrier», dans l'Édit de Dioclétien, ch. 1x, l. 14 (p. 25 éd. Waddington).

<sup>31.</sup> Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδοριῆς πολ., p. 121 D, éd. Hase:... καὶ τραπεζίτας ἐπιλέγεσθαι γενναίους καὶ ἀνθοείους, οὺς οἱ Αρμένιοι ταστιναρίους καλουσιν, ... καὶ τούτους διηνεκῶς ἀποστέλλειν τοῦ κατέρχεσθαι εἰς τῶς τῶν πολεμίων χώρας ... καὶ, εἴ που δυνηθῶσιν, τινὰς κατασχεῖν τῶν πολεμίων καὶ πρὸς τὸν ... στρατηγὸν ἀποκομίζειν, ὅπως δι' αὐτῶν τὰς τῶν ἐχθρῶν κινήσεις καὶ βουλὰς ἀναμανθάνη. Cp. ibid, p. 126 D: τοὺς τραπεζίτας ἀποστέλλειν ἤτοι τὰ τασινάκια. Le trapézite est, comme on voit, l'ancêtre du uhlan moderne. — «Le peuple du Levant» dont il est ici question, ce sont les Arméniens. Τραπεζίται qui n'est sans doute pas un mot arménien, puisqu'il est grec. pourrait bien avoir été substitué dans le texte à la leçon originale τασινάριοι ου τασινάκια.

qui sont connus chez le peuple du Levant (c.-à-d. les Arméniens) sous le nom de ? trapézites. On les envoie sans cesse sur le territoire ennemi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, pour v enlever des prisonniers dans le but d'être exactement renseigné par leur moyen sur les desseins de l'adversaire, d'apprendre s'il rassemble ses troupes, si des alliés viennent à son secours, en un mot, de n'ignorer rien de ce qui se prépare.

Les espions proprement dits rendent, eux aussi, les plus grands services. Ils vont dans le pays de l'ennemi, s'enquièrent exactement de tout et en instruisent ceux qui les ont envoyés. Le lieutenant général des armées de terre, ainsi que les généraux des armées frontières, doivent entretenir des espions non-seulement chez les Bulgares, mais aussi chez les autres nations avoisinantes, en Patzinaquie, en Turquie, en Russie, pour que rien, dans les projets de ces peuples, ne nous reste inconnu.

Parfois ceux des ennemis qui ont été faits prisonniers avec femmes et enfants peuvent être plus utiles eux-mêmes que les espions ordinaires. Les généraux, après s'être engagés à leur donner la liberté, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, les envoient espionner. Ils observent comment tout va chez leurs compatriotes, reviennent et rapportent fidèlement ce qui en est.

<sup>33.</sup> Cp. Léon Diacre, p. 3 D, éd. Hase.

<sup>34.</sup> Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδρ. πολ., p. 122 D, éd. Hase.
35. ε Επουν idem significat quod ἥγουν.» (Bast: lire sa note chez Grégoire de Corinthe, de dialectis, éd. Schaefer, p. 876.) Cp. aussi E. A. Sophocles, Greek Lexikon, s. v. επουν. De même au chapitre X\*, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: στοιχηδὸν πορευομένας επουν κατ' ορδίνου.

<sup>36.</sup> Le pays des Patzinaques ou Petchénègues s'étendait, au xe siècle, le long du littoral de la mer Noire, depuis l'embouchure du Danube jusqu'à celle du Don (voir, p. ex., Spruner, Hand-atlas . . . des Mittelalters, 1846, 44° carte). Les Russes étaient établis au nord des Petchénègues, et les débordaient un peu à l'est, occupant la région comprise entre la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'à la chaîne du Caucase. Quant aux Turcs, ils menaçaient perpétuellement la frontière orientale de l'Empire et l'Asie-Mineure, qu'ils devaient conquérir pendant le siècle suivant.

<sup>37.</sup> Mŋđè k f h.

<sup>38.</sup> k insère zai devant nleiov.

<sup>39.</sup> Haral f.

<sup>40.</sup> Αποστρέφοντες k f h.

Digitized by Google

# ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS

# PHILON DE BYZANCE

#### **FORTIFICATIONS**

ÉDITION CRITIQUE, AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (1).

L'ingénieur Philon, byzantin soit de naissance, soit par adoption — il est appelé Βυζάντιος par Héron d'Alexandrie (Automates, page 263, ligne 10 des Veteres Mathematici), Vitruve (VII, préface, 14), Eutokios (sur Archimède, Sphère et cylindre, liv. II, propos. II, page 136, l. 8 d'en bas, Torelli) et Héron le Jeune (p. 260, l. 5, Wescher) -, ne doit pas être confondu, comme ont fait notamment Héron le Jeune (p. 212, l. 12), à l'époque byzantine, et, dans les temps modernes, l'éditeur des Veteres Mathematici (p. XI, l. 35) et J.-A. Fabricius (Bibliotheca graeca, tome IV, p. 251, l. 1, Harles), avec Philon d'Athènes, architecte illustre, contemporain de Lycurgue l'orateur et de Demetrios de Phalères. D'autre part, le livre des Sept merveilles du monde, qui est intitulé, dans le manuscrit unique que nous en ayons, Φίλωνος Βυζαντίου περί των έπτα θεαμάτων, et qu'on publie toujours sous ce titre, n'a certainement pas été composé par l'ingénieur Philon.

Philon de Byzance, l'ingénieur, appartenait à une génération intermédiaire entre celle de Ctesibios, le célèbre mécanicien d'Alexandrie, et celle du non moins fameux disciple de Ctesi-

Digitized by Google

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1879 (Janvier, Avril, Juillet), p. 91 - 151, en collaboration avec M. A. de Rochas d'Aiglun, qui avait déjà fait, du prétendu cinquième livre de Philon l'Ingénieur, une traduction française, laquelle obtint en 1873 une médaille de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France.

bios, Héron, dont le nom figure encore aujourd'hui dans tons les traités de physique. En effet, lorsque Philon écrivit. alors dans un âge assez avancé, à ce qu'il semble, - le IVe livre du grand ouvrage dont nous parlerons plus bas. Ctesibios devait être déjà mort: on paraît être en droit de le conclure des mots Κτησίβιον τον εν Αλεξανδρεία γεγονότα (dans un passage cité ci-dessous, p. 155, l. 24). D'ailleurs, un autre livre du même ouvrage, certainement postérieur au IVe (voy. ci-dessous, p. 158, l. 4 sqq. et pp. 162-163), avait paru et jouissait déjà d'une grande célébrité, lorsqu' Héron composa ses Automates, comme on le voit nettement par la préface du second livre de ce dernier traité (p. 263). Or, Th.-H. Martin (Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, 1854, p. 22 sqq.) a ingénieusement et assez solidement établi qu'Héron n'a pas dû mourir avant le milieu du Ier siècle avant J.-C. Il serait oiseux de rouvrir la discussion qui a été longtemps pendante sur ce sujet, tant du moins que de nouvelles découvertes ne viendront point fournir d'éléments inattendus pour confirmer ou modifier les conclusions sagement posées par Martin. Il y a lieu d'admettre, pour le moment, que Philon a fleuri vers l'an 100 avant notre ère (2).

<sup>2.</sup> Frédéric Haase est l'auteur d'une notice sur la vie et les écrits de l'un ox, qui a paru dans l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 et dont Martin n'a pas eu connaissance. Pour Haase, Ctesibios, Philon et Héron out voeu au m' siècle avant J.-C., mais l'argumentation qu'il emploie n'est pas sans repunse possible. Sur beaucoup de points, cette excellente notice donne encore amound hui l'état de la question. - Tout dernièrement, Victor Prom (1 a Chirobaliste d'Heron d'Alexandrie, t. XXVI, 2º part. des Notices el accepte des manuscrits, 1877, p. 51), dans un travail d'une valeur incontextable, quoique executé d'une façon défectueuse au point de vue philologique, a enus, en adoptant les conclusions chronologiques de Martin, l'openion suivante: Ce serait par les Romains, et peu avant le milieu du ne savelo, à la suite de l'intervention de Rome dans les affaires d'Egypte, que ha incomours des l'tolemees auraient connu l'élasticité spéciale des actions especiale. Si cette opinion était prouvée, on saurait définitivement dans quel siècle placer la belle époque des mécaniciens d'Alexandrie. Il du de fait que su temps où Philon écrivit ses Bélopoiques, la propriété des reseaux motaliques n'était pas généralement connue dans le monde missinal Vin Silli, Kichly-Rustow, (h' γάο φάσχουσι δυνατόν είναι καμwas openin sh to in the Sanston, alla nounadistandai nally ent the Ex of the configuration and the remain, texte dans lequel il faut corriger arrais 1912 I'd as a a service of trerenir & sa position primitive: cf. § XLV, de nie es menemen aun meire er arondordun ras kentans - er de re Αγιαθείνη, του ε δεί την εμοίαν τος σχηματος αποχαθίστασθαι ταξίν).

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fit un assez long séjour à Alexandrie, et vécut aussi quelque temps à Rhodes:

Belopoïques, § v, Köchly-Rüstow, Ἱστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὐτοὶ περιειλήφαμεν (corr. παρειλήφαμεν) ἔν τε ᾿Αλεξανδρεία συσταθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (c.-à-d. τὴν βελοποιικὴν) καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν Ὑρόδψ γνωσθέντες οὖκ ὀλίγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὀργάνων εὖδοκιμοῦντα.

A Alexandrie, parmi ces τεχνῖται dont parle Philon, il faut évidemment ranger son contemporain, un peu plus âgé que lui, comme on vient de voir, Ctesibios. Philon (Bélop. § LX, sqq.) décrit de visu une machine, de l'invention de cet ingénieur, qui lançait des pierres par la force d'élasticité de l'air comprimé. Pour ce qui est d'une autre machine de guerre, à ressorts d'acier, imaginée par le même Ctesibios, Philon, sans doute après son départ d'Alexandrie, en ayant entendu parler d'une manière vague, et, si nous constituons bien le texte, alors que le secret de la construction n'était pas encore divulgué, se mit à construire de son côté une machine fonctionnant en vertu du même principe, mais qui, lorsque plus tard l'engin de Ctesibios lui fut décrit par des personnes qui l'avaient étudié de près, se trouva en différer beaucoup dans l'exécution:

ΒέΙορ., § ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήφαμεν εὐρετὴν μὲν — Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρεία γεγονότα: προσπεσόντος δὲ καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασκευῆς οὕτω (corr. οὔπω) διαδεδομένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (corr. αὐτοὶ) ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὀργάνου τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐκείνου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων (cf. § XLIX, "Υστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλόντινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων κτλ.).

Il serait difficile de dire si c'est avant ou après son séjour à Alexandrie que Philon se rendit à Rhodes. Rhodes, illustrée par la belle et victorieuse défense qu'elle opposa en 305/304 aux efforts prodigieux de Demetrios Poliorcète, avait toujours gardé dès lors, et conserva, jusqu'au temps des empereurs romains, la renommée d'une des villes le plus savamment forti-fièes et le mieux pourvues du monde en moyens de défense;

elle était le siège d'une célèbre école d'ingénieurs et de constructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Κάνταῦθα δὲ ὥσπερ ἐν Μασσαλία καὶ Κυζίκω τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ὀργανοποιίας καὶ θησαυροὺς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφερόντως καὶ ἔτι γε τῶν παρ' ἄλλοις μᾶλλον: Philon, Bélop., § v, cité ci-dessus, p. 155, l. 3: § LI, Διονύσιος δέ τις Δλεξανδρεὺς κατεσκεύασε 'Ροδίοις τὸν καλούμενον πολυβόλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνυ ποικίλην ἔχοντα κατασκευὴν κτλ. (Philon, qui avait vu cet engin à Rhodes même, le décrit minutieusement): Fortifications, § III, 6, et § VIII, 15: Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodus (Heiligenstadt, 1868), page 37: « Am Hafenbollwerk entlang und rings um die Stadt zog sich eine starke, mit vielen Thürmen versehene Mauer, von der an mehreren Stellen bis auf den heutigen Tag noch ansehnliche Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.»

Qu'il parle de Rhodes ou d'Alexandrie, Philon, dans ce qui nous reste de ses ouvrages, le fait toujours comme quelqu'un qui n'y est point établi. Cf. plusieurs des passages déjà cités, ainsi que le suivant (à propos des progrès accomplis dans l'art de la balistique):

Bélop., § III, Τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρεία τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχηκότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτεχνών \* ἐπειλῆφθαι βασιλέων.

Qu'était-il alors devenu? Où s'était-il fixé? C'est ce qu'on ignore absolument. Une anecdote, rapportée par Vitruve, donnera du moins une idée de la situation que pouvaient obtenir, vers cette époque et dans le monde hellénique, les ingénieurs militaires:

Vitruve, X, (XVI) XXII, 3. «Diognetus — fuerat Rhodius ar» chitectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis » dignitate tribuebatur ad honorem. Eo tempore quidam archinetetus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroansin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in » carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accindentem corripuit et transtulit intra murum. Hoc exemplar » Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam transpulerunt, » etc.

<sup>•</sup> φιλοτεχνων Rev. de Ph. : φιλοτέχνων K.-Rüst. H. G.

Soit à Byzance, soit ailleurs, Philon dut occuper un poste analogue à celui que les Rhodiens confièrent à Diognetos, puis à Callias, et remplir les fonctions, dont on reconnaît à première vue l'importance, d'ingénieur militaire au service de l'État(3).

Son ouvrage, à l'examen duquel nous allons maintenant passer, est dédié à un certain Ariston, qu'il ne paraît guère possible d'identifier avec l'un plutôt qu'avec l'autre des personnages historiques, plus ou moins connus, qui ont porté ce nom; on sait le mot de Lucien (Lexiphane, I): Πολλοὶ οἱ Αρίστωνες. Haase a supposé (4), avec assez de vraisemblance, en raison du ton dont Philon s'adresse à lui de temps en temps dans le cours de l'exposition, que cet Ariston devait être compétent dans les matières traitées par l'ingénieur, et se trouver, par suite de la situation considérable qu'il occupait sans doute dans sa patrie, désigné pour prendre en mains, par exemple en cas de siège, la conduite des affaires militaires.

On n'a retrouvé, jusqu'à présent, que les morceaux suivants de Philon:

1º Les Bélopoïques, publiées pour la première fois, en grec et en latin, dans Veterum Mathematicorum opera (Paris, 1693, fol., volume publié par les soins de Thévenot et devenu aujourd'hui fort rare), p. 49-78, sous le titre, différemment fautif en grec et en latin: Ἐκ τῶν Ψίλωνος Βελοποιικῶν λόγος δ΄. Εκ opere Philonis liber quartus, De telorum constructione.

C'est le livre IV, complet, de la Μηχανική σίνταξις de l'auteur. Il y est question de la construction des machines de tir.

Ce livre a été publié de nouveau, par Köchly et Rüstow, dans Griechische Kriegsschriftsteller, tome I (Leipzig, 1853), en texte grec, avec une traduction allemande, des notes et des figures.

Enfin, V. Prou (La Chirobaliste d'Héron d'Alexandrie, p. 76-79 et 89-105) a reproduit en grec, avec une traduction française et quelques notes, des parties importantes de ce traité.

2º Un prétendu cinquième livre de la Μηχανική σύνταξις, publié pour la seule et unique fois dans les Veter. Mathem. op.,

<sup>3.</sup> Voyez l'indication de textes concernant ces ingénieurs à la solde des villes libres ou des princes, dans l'article de Haase cité à la note précédente, p. 434, note 38.

<sup>4.</sup> Article cité, p. 429, note 13.

p. 79-104, sous le titre  $\Phi(\lambda\omega vog \lambda \dot{\alpha} yog \varepsilon')$ . Philonis liber V, et avec le titre courant Philonis de telorum constructione.

Le seul travail d'ensemble, imprimé, auquel ait donné lieu la publication de ce morceau est le suivant: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance, traduit —, commenté —, etc., par A. de Rochas d'Aiglun, capitaine du génie (Paris, 1872, in-8°) (5).

On n'a pas ici à faire à un livre conservé à peu près intact comme les Bélopoïques. Si nous ne nous trompons, ce prétendu V° livre se compose de quatre parties distinctes, dont chacune est l'epitome d'un des livres suivants de Philon: l° Fortifications, 2° Approvisionnements, 3° Défense des places, 4° Attaque des places.

Du prétendu Ve livre, et du IVe, il existe, dans les papiers manuscrits de A. J. H. Vincent, une traduction inédite, que l'on peut consulter à la bibliothèque de l'Institut de France.

3º Une traduction latine du moyen âge, faite sur une version arabe, d'un fragment assez considérable des *Pneumatiques*, publiée, en 1870, par Valentin Rose, au tome II de ses *Anecdota graeca et graecolatina* (p. 299-313) sous le titre « Philonis liber de ingeniis spiritualibus ».

On peut, à l'aide de ces parties plus ou moins fidèlement conservées, reconstituer, jusqu'à un certain point, l'ordonnance du grand ouvrage de Philon.

Mηχανική σύνταξις était le titre général que portait l'ouvrage (nous nous en sommes servis, par anticipation, dans les lignes qui précèdent). Le premier livre servait d'introduction générale; l'auteur y développait le plan de l'ensemble, et passait sans doute ensuite à la solution des principales questions de mathématiques qui trouvaient, de son temps, une application à la mécanique. On y voyait, notamment, traité le problème de la duplication du cube, et exposée la méthode à suivre pour construire, sur un modèle donné, des machines plus petites ou plus grandes que ce modèle. C'est ce qui ressort des passages que voici:



<sup>5.</sup> F. Prevost, commandant du génie (1869), paraît être le premier qui ait réussi à élucider, en partie du moins, le morceau de Philon relatif aux fortifications: cf. l'analyse qu'il en donne dans ses Études historiques sur la fortification, l'attaque et la défense des places (p. 19-23).

Βείορ., § ΧΙΙΙ-ΧΙΥ, — Μέθοδόν τινα υπάρχειν, ἐὰν ἀπὸ παραδειγματίου μικροῦ βουλώμεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ. ← Καθότι δεδηλώκαμεν ἐν τῷ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίω, πρώτω δὲ ὑπάρχοντι τῆς μηχανικῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous à propos des livres III-IV.

Ibid.,  $\S$  VII, Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμὸν, ώς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δεδηλώκαμεν.

Dans le second livre, intitulé Μοχλικά, l'auteur exposait le principe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Μοχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπες εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χρώμενος πρὸς τὴν ἔντασιν βία τῇ μεγίστη δεδειγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Όργανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Bélopoïques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Το μέν ανώτερον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά νῦν δε καθήκει λέγειν, καθότι την εξ άρχης διάταξιν εποιησάμεθα προς σε περί βελοποιικών, ὑπὸ δέ τινων όργανοποιικών καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la  $M\eta\chi\alpha$ - $\mu\nu\dot{\eta}$   $\sigma\dot{\nu}\nu\kappa\alpha\dot{\xi}\iota\varsigma$ .

<sup>6.</sup> Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Phile-tairios (ἐν μμενοποιίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, π, 87). Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voisinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la composition de ce livre.» (Haase, art. Philon, p. 430-1.)

Tagoroma.

The production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of t

Les surs in remainements of the Told section qui a trait and in contact section of the trait of the trait of the training of training of the training of training of the training of the training of the training of training of the training

Friday, Fill I Tive we into we recover the state of the s

In lating in the first in a prime de ce livre: c'est non sementie in in the first a relating experience continue sement entre que presente e l'es l'. si en la compare avec e signe readmin plus anche les l'especies, où les transité de le nanquent jamais et et les peutes digressions sont frequences. That e est sur un ce qui saute d'abord aux yeux, si i'un rapprisée in induit du libes l'ecux des deux autres livres conserves:

Debat les Espoignes. Vijez la première phrase ci-dessis, p. 153. L 21: il suit alors une introduction de deux à trois pages, rempile par des considerations générales sur le progrès de la balistique. Ce n'est qu'au ? Vi que commencent les prescriptions pratiques. To tot lubre degos, nois de de to ogravor ouotifocobie, els morades évereir ark.

Debut du liber V, Φιλων Αρίστωνι χαίρειν. Πρώτον μέν δεί τοις οικοδομοιντας πίργοις κιλ. (in medias res.)

Début des Preumatiques, « Quia tuum, amice mi Ariston(7), » iam novi desiderium ad sciendum ingenia subtilia, voluntati » tue obnoxius interrogacioni respondeo, peticioni de hoc libro » componendo libens acquiesco, presentem siquidem diligencie » tue instituo tractatum, ut de omnibus que huiusmodi quesieris » ingeniis tibi non incommodum sit exemplum. » Suit immédiatement, comme entrée en matière, une théorie générale de la matérialité de l'air et de la non-existence du vide absolu dans la nature.

Enfin, bien que le titre  $\psi i \lambda o ros \hat{\lambda} o ros \hat{\epsilon}'$  ne figure dans aucun manuscrit jouissant d'une autorité quelconque, il suffit, à notre

<sup>7.</sup> En passant par deux ou trois traductions successivement, il n'y a rien d'étonnant que la salutation initiale se soit altérée, et que le style ait perdu en partie la forme grecque.

avis, en l'absence de toute raison de récuser cette sorte de témoignage muet, que les Fortifications soient copiées dans les manuscrits à la suite des Bélopoïques, pour qu'il y ait lieu d'admettre que, ce dernier livre étant le quatrième, l'autre ait été originairement le cinquième. Construction des ports, puis des machines de guerre, puis des fortifications: cet ordre n'a rien d'inadmissible en soi.

La seconde partie du liber V (pages 86 - 90, Vet. Math.) nous paraît être un résumé, fort maigre d'ailleurs, d'un livre que Philon avait intitulé Παρασχειαστικά, qui pouvait faire suite aux Τειχοποιικά, et dans lequel l'auteur s'occupait des approvisionnements, précautions, préparatifs, etc., en vue de soutenir un siège (provisions de bouche, conservation des grains, construction de greniers, pâtes alimentaires, drogues, armes et outils. appareils à signaux, etc., etc.). Il y avait de même, dans l'encyclopédie militaire d'Énée le Tacticien, une Παρασκευαστική βίβλος: on peut voir le programme, trop long pour être cité ici, d'une partie des matières qui s'y trouvaient renfermées, dans le morceau qui nous a été conservé d'Énée, aux §§ VIII, 5, et XL, 8. En examinant ce programme, on se rend compte aisément que le contenu du livre d'Énée devait coïncider à peu près avec celui de la seconde partie de notre liber V. Philon, dans l'Attaque des places, renvoie à un passage de ses Ilapaσκευαστικά, dont on retrouve aujourd'hui à peine la trace dans l'epitome:

Attaque des places, p. 103, l. 33, Τον δὲ σῖτον διαφθείρειν τοῖς θανασίμοις φαρμάχοις, ώσαὐτως δὲ καὶ τὰ ὕδατα, ὅταν ἐγγίσωσιν οἱ πολέμιοι τίνα δὲ ταῦτά ἐστιν, ἐν τοῖς Παρασκευαστικοῖς ἡμῖν δεδήλωται.

Cf. Approvisionnements, p. 90, l. 19, Καὶ ἰχθυηρον Ελαιον προς το φθείρειν (τὰ εδατα) πολεμίων Επιπορευομένων.

ll nous reste comme un souvenir du titre Παρασκευαστικά dans les mots suivants par lesquels l'abréviateur commence la troisième partie:

P. 90. 1.6 d'en bas, Τούτων δὲ παρεσκευασμένων, πρὸ τῆς μελλούσις γενέσθαι προσβολῆς ἐφεστάναι δεῖ κτλ.

La troisième partie (p. 90 - 96) et la quatrième partie (p. 96 - 104) du liber V concernent, la première, la défense, l'autre, l'attaque des places, et doivent être l'abrégé de deux livres spéciaux de

Digitized by Google

Philon, dont nous ne savons pas les titres (8), qui venaient sans doute dans la Μηχανική σύνταξις après les Παρασκευαστικά.

On sait encore que Philon avait traité particulièrement, dans la suite de son ouvrage, de la Manière d'envoyer des lettres secrètes:

P. 102, 1. 3 d'en bas, Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ὡς δηλώσομεν ἐν τῷ εἰδει (sic) τῶν (corr. τῷ) περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων.

Rien ne nous dit que Philon n'avait pas encore compris dans sa Μηχανική σίνταξις d'autres livres concernant la guerre de siège. Seulement, les renseignements positifs que nous possédons sur ce point, se bornent à ce qui vient d'être exposé. Néanmoins, notre sentiment est que Philon de Byzance avait dû, quelque part en son grand ouvrage - était-ce dans le livre correspondant à la quatrième partie du liber V? ou était-ce dans un livre spécial dont le souvenir a disparu? nous ne le saurions dire —, décrire la construction du bélier, des tours de charpente, des diverses tortues, portiques et autres engins employés dans les sièges, avec un grand détail et en donnant toutes les dimensions, comme il avait fait, au IVe livre, pour l'artillerie, et comme, au travers de l'epitome du Ve, on devine encore qu'il avait fait pour les tours, les courtines et les autres parties constitutives de ses fortifications. Aussi, pour notre part, croyonsnous qu'il faut entendre de Philon de Byzance, ce qui, par suite ou d'un lapsus, ou d'une erreur imputable soit à Athénée luimême, soit aux copistes, se trouve dit de Philon d'Athènes dans le passage suivant:

Athénée, p. 15, Wescher,

Χελώνης χωστρίδος κατασκευή.

Τοῦτο τὸ κατασκει ασμά φησὶ Φίλων ὁ ᾿Αθηναῖος χρήσιμον είναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγήν (corr. προσα-

<sup>8.</sup> Le traité de la Défense des places d'Énée porte en titre dans le ms. Περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιορχουμένους ἀντέχειν, mais devait avoir reçu de l'auteur un titre plus concis. Πολιορχητεία scrait un titre approprié aux livres de l'Attaque des places, aussi bien d'Énée que de Philon: cf. ᾿Απολλοδώρου πολιορχητικά (dans la Poliorcétique des Grees, de Wescher, p. 137). Πολιορχητικών α΄ et β΄ pourraient encore avoir servi de titres à deux livres se correspondant, l'un sur la Défense, l'autre sur l'Attaque des places.

γωγάς) τῶν μηχανημάτων (θ) καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν σταδίων (corr. στωδίων [R. de Phil. στωδίων: ms. de Ch. Gr. στωδίων. H. G.]) καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέῃ χῶσαι.

C'est, à ce qu'on peut penser, à la suite de cette partie proprement militaire, que venaient, dans la Μηχανική σύνταξις, deux livres de physique pure.

- 1° Concernant l'un, savoir les Automates, on a deux témoignages, dont le second, s'il n'est pas récusé, établit la priorité de ce traité sur les Pneumatiques:
- 1) Héron, Autom., He livre, p. 263, l. 7 (après avoir dit que son Ier livre, Περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, contenait beaucoup de choses originales), Περὶ δὲ τῶν σιατῶν αὐτομάτων βουλόμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἄμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν άρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (d'après la restitution de Haase).
- 2) Philon, Pneumatiques, p. 302, l. 5, Rose, à propos d'explication sur la nature matérielle de l'air, « Et iam declaravi hoc » alias sufficienter ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus », ce que Valentin Rose, Anecd. graec., II, p. 285, entend, avec raison, pensons-nous, du livre des Automates.
- 2° L'autre livre, intitulé Πνευματικά, dont Rose a retrouvé en latin le commencement, à savoir l'introduction suivie d'un morceau important sur les machines hydrauliques (voy. ci-dessus, p. 158, l. 18), est annoncé par Philon lui-même dans les Bélopoïques comme devant paraître dans la suite de l'ouvrage:

Bélop., § LX, Συνιδών γὰρ (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματικοῖς θεωρήμασι τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ἡηθησομένοις ἰσχυρὸν ὑπάρχοντα καὶ εὐτονον τὸν ἀέρα κτλ.

Telles sont les données qu'on possède aujourd'hui sur l'ensemble de la Μηχανική σύνταξις de Philon de Byzance. Venant présenter, comme spécimen d'une édition critique de Philon, le texte de ce que nous considérons comme l'epitome du livre sur les Fortifications, (voy. ci-dessus, p. 160, l. 10 sqq.), accompagné d'une traduction française et de notes, il nous reste encore à fournir au lecteur, 1° des indications, au moins sommaires, sur



<sup>9.</sup> Wescher constitue ainsi ce texte: πρός τε τὰς γινομένας εἰς τὴν προσαγωγὴν τῶν μηχανημάτων (προσόδους) και τὰς κτλ.

bios, Héron, dont le nom figure encore aujourd'hui dans tou les traités de physique. En effet, lorsque Philon écrivit, alors dans un âge assez avancé, à ce qu'il semble, — le I. livre du grand ouvrage dont nous parlerons plus bas, Ctesib. devait être déjà mort: on paraît être en droit de le conclu des mots Κτησίβιον τον εν Αλεξανδρεία γεγονότα (dans passage cité ci-dessous, p. 155, l. 24). D'ailleurs, un autre li du même ouvrage, certainement postérieur au IVe (voy. ci-ci sous, p. 158, l. 4 sqq. et pp. 162-163), avait paru et jouissait d d'une grande célébrité, lorsqu' Héron composa ses Autonie comme on le voit nettement par la préface du second livrce dernier traité (p. 263). Or, Th.-H. Martin (Recherches la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, 1854, p. 22 squ ingénieusement et assez solidement établi qu'Héron n'a pa mourir avant le milieu du Ier siècle avant J.-C. Il serait of de rouvrir la discussion qui a été longtemps pendante s sujet, tant du moins que de nouvelles découvertes ne vier point fournir d'éléments inattendus pour confirmer ou me les conclusions sagement posées par Martin. Il y a lieu mettre, pour le moment, que Philon a fleuri vers l'an 100 notre ère (2).

<sup>2.</sup> Frédéric Haase est l'auteur d'une notice sur la vie et les Philon, qui a paru dans l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 Martin n'a pas eu connaissance. Pour Haase, Ctesibios, Philon ont vécu au 111° siècle avant J.-C., mais l'argumentation qu'il em pas sans réponse possible. Sur beaucoup de points, cette exceller donne encore aujourd'hui l'état de la question. — Tout dernièreme Prou (La Chirobaliste d'Héron d'Alexandrie, t. XXVI, 2° part. et extraits des manuscrits, 1877, p. 51), dans un travail d'une contestable, quoique exécuté d'une façon défectueuse au point de logique, a émis, en adoptant les conclusions chronologiques l'opinion suivante: Ce serait par les Romains, et peu avant le me siècle, à la suite de l'intervention de Rome dans les affaires que les ingénieurs des Ptolémées auraient connu l'élasticité s aciers espagnols. — Si cette opinion était prouvée, on saurait dé dans quel siècle placer la belle époque des mécaniciens d'Alex est de fait que, au temps où Philon écrivit ses Bélopoïques, des ressorts métalliques n'était pas généralement connue da oriental. Voy. § XLVI, Köchly-Rüstow, Οὐ γὰο φάσχουσι δυνατιπήν έχουσας τὰς λεπίδας καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγκώνος βίας ἀπουσικός καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγκώνος καὶ ὑπὸ τὰς καὶ ούχ όρθας εξς το λοιπον διαμένειν, αλλα προχαθίστασθαι παί ἀρχης ὑπάρχουσαν αὐτοῖς καμπήν, texte dans lequel il faut cor (avec P), et anoxa Ilorava al (revenir à sa position primitive Έν μέν τη καταγωγή — άναγκαῖον ην άπορθοῦσθαι τὰς λεπίδας σχασθήναι, πάλιν έπλ την όμοιαν του σχήματος αποχαθίστασ:

0 nts grec 1693, aufautif S'. Ex le l'aude tir. w, dans en texte s figures. p. 76 ~ 79 française ě. νταξις, ρυathem. op., la solde des te précéelle était le siège d'une célèbre école d'ingénieurs et de constructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Κάνταῦθα δὲ ὥσπερ ἐν Μασσαλία καὶ Κυζίκω τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ὀργανοποιίας καὶ θησαυροὺς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφερόντως καὶ ἔτι γε τῶν παρ' ἄλλοις μᾶλλον: Philon, Bέlop., § v, cité ci-dessus, p. 155, l. 3: § LI, Λιονύσιος δέ τις Δλεξανδρεὺς κατεσκεύασε 'Ροδίοις τὸν καλούμενον πολυβόλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνυ ποικίλην ἔχοντα κατασκευὴν κτλ. (Philon, qui avait vu cet engin à Rhodes même, le décrit minutieusement): Fortifications, § III, 6, et § VIII, 15: Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodus (Heiligenstadt, 1868), page 37: « Am Hafenbollwerk entlang und rings um die Stadt zog sich eine starke, mit vielen Thürmen versehene Mauer, von der an mehreren Stellen bis auf den heutigen Tag noch ansehnliche Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.»

Qu'il parle de Rhodes ou d'Alexandrie, Philon, dans ce qui nous reste de ses ouvrages, le fait toujours comme quelqu'un qui n'y est point établi. Cf. plusieurs des passages déjà cités, ainsi que le suivant (à propos des progrès accomplis dans l'art de la balistique):

Βέθορ., § ΙΙΙ, Τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρεία τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχηκότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτεχνών \* ἐπειλῆφθαι βασιλέων.

Qu'était-il alors devenu? Où s'était-il fixé? C'est ce qu'on ignore absolument. Une anecdote, rapportée par Vitruve, donnera du moins une idée de la situation que pouvaient obtenir, vers cette époque et dans le monde hellénique, les ingénieurs militaires:

Vitruve, X, (XVI) XXII, 3. «Diognetus — fuerat Rhodius architectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis
dignitate tribuebatur ad honorem. Eo tempore quidam architectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroasin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in
carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accidentem corripuit et transtulit intra murum. Hoc exemplar
Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam transtulerunt, • etc.

<sup>·</sup> geloregrur Rer. de Ph. : geloregrur E.-Rüst. H. G.

Soit à Byzance, soit ailleurs, Philon dut occuper un poste analogue à celui que les Rhodiens confièrent à Diognetos, puis à Callias, et remplir les fonctions, dont on reconnaît à première vue l'importance, d'ingénieur militaire au service de l'État(3).

Son ouvrage, à l'examen duquel nous allons maintenant passer, est dédié à un certain Ariston, qu'il ne paraît guère possible d'identifier avec l'un plutôt qu'avec l'autre des personnages historiques, plus ou moins connus, qui ont porté ce nom; on sait le mot de Lucien (Lexiphane, I): Πολλοὶ οἱ Αρίστωνες. Haase a supposé (4), avec assez de vraisemblance, en raison du ton dont Philon s'adresse à lui de temps en temps dans le cours de l'exposition, que cet Ariston devait être compétent dans les matières traitées par l'ingénieur, et se trouver, par suite de la situation considérable qu'il occupait sans doute dans sa patrie, désigné pour prendre en mains, par exemple en cas de siège, la conduite des affaires militaires.

On n'a retrouvé, jusqu'à présent, que les morceaux suivants de Philon:

1° Les Bélopoïques, publiées pour la première fois, en grec et en latin, dans Veterum Mathematicorum opera (Paris, 1693, fol., volume publié par les soins de Thévenot et devenu aujourd'hui fort rare), p. 49 - 78, sous le titre, différemment fautif en grec et en latin: Έχ τῶν Ψίλωνος Βελοποιικῶν λόγος δ΄. Εχ opere Philonis liber quartus, De telorum constructione.

C'est le livre IV, complet, de la Μηχανική σίνταξις de l'auteur. Il y est question de la construction des machines de tir.

Ce livre a été publié de nouveau, par Köchly et Rüstow, dans Griechische Kriegsschriftsteller, tome I (Leipzig, 1853), en texte grec, avec une traduction allemande, des notes et des figures.

Enfin, V. Prou (La Chirobaliste d'Héron d'Alexandrie, p. 76 - 79 et 89 - 105) a reproduit en grec, avec une traduction française et quelques notes, des parties importantes de ce traité.

2º Un prétendu cinquième livre de la Μηχανική σύνταξις, publié pour la seule et unique fois dans les Veter. Mathem. op.,

<sup>3.</sup> Voyez l'indication de textes concernant ces ingénieurs à la solde des villes libres ou des princes, dans l'article de Haase cité à la note précédente, p. 434, note 38.

<sup>4.</sup> Article cité, p. 429, note 13.

to the war of the General and a Pounds liber V, et was a time of the Pounds of the contractions.

Tauf de fortifica
on a tau de la compa de la configue de fortifica
on a tau de la compa de la compa de Byzance,

compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa de la compa della compa del

in la same a little a til little encente a peu près intact nome de El qui pas de piè de peu peu destinctes, dont chacune de little curait de Pillon: l'o Fortifications de Appricamente de Terras des piaces, 4º Attaque un piaces.

les promus V° livre, et de IV°, I existe, dans les papiers manuscrite de A. J. E. Vincent une traduction inédite, que l'on pour produiter à la bibliothèque de l'Institut de France.

o un traduction untine du mover age, faite sur une version araise d'un fragment assez considerative des Friedmatiques, puriers en 1871, par Valentin Rose, au tome II de ses Anecdota gruess et gruessaction p. 299-518) sons le titre «Philonis liber de myende grandatione».

On pout à l'aide de ces parties plus ou moins fidèlement conservers, reconstituer, jusqu'à un certain point. l'ordonnance de grand ouvrage de Palion.

Mojorica, virueție était le titre général que portait l'ouvrage (nous nous en sommes servis, par anticipation, dans les lignes qui précedent). Le premier livre servait d'introduction générale; l'auteur y développait le plan de l'ensemble, et passait sans doute ensuite à la solution des principales questions de mathematiques qui trouvaient, de son temps, une application a la mécanique. On y voyait, notamment, traité le problème de la duplication du cube, et exposée la méthode à suivre pour construire, sur un modèle donné, des machines plus petites ou plus grandes que ce modèle. C'est ce qui ressort des passages que voici :

<sup>6.</sup> F. Prevont, commandant du génie (1869), paraît être le premier qui ait réusei a élucider, en partie du moins, le morceau de Philon relatif nur fortifications: ef. l'analyse qu'il en donne dans ses Études historiques sur la fortification, l'attaque et la défense des places (p. 19-23).

ΒέΙορ., § ΧΙΙΙ-ΧΙΥ, — Μέθοδόν τινα ὑπάρχειν, ἐὰν ἀπὸ παραδειγματίου μικροῦ βουλώμεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ.  $\leftarrow$  Καθότι δεδηλώκαμεν ἐν τῷ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίῳ, πρώτῳ δὲ ὑπάρχοντι τῆς μηχανικῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous à propos des livres III-IV.

Ibid., § VII, Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμὸν, ώς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίφ δεδηλώκαμεν.

Dans le second livre, intitulé Μοχλικά, l'auteur exposait le principe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Μοχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπες εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χεώμενος πεὸς τὴν ἔντασιν βία τῇ μεγίστη δεδειγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Ὁργανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Bélopoïques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Το μέν ανώτερον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά νῦν δε καθήκει λέγειν, καθότι την εξ άρχης διάταξιν εποιησάμεθα προς σε περί βελοποιικών, ὑπὸ δέ τιων δργανοποιικών καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la  $M\eta\chi\alpha$ - $\mu\kappa\dot{\eta}$   $\sigma\dot{\nu}\nu\kappa\alpha\xi\iota\varsigma$ .

<sup>6. «</sup>Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Philetairios (ἐν μμενοποιίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, π, 87). Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voisinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la composition de ce livre.» (Haase, art. Philon, p. 430-1.)

# ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS

## PHILON DE BYZANCE

#### **FORTIFICATIONS**

ÉDITION CRITIQUE, AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (1).

L'ingénieur Philon, byzantin soit de naissance, soit par adoption — il est appelé Βυζάντιος par Héron d'Alexandrie (Automates, page 263, ligne 10 des Veteres Mathematici), Vitruve (VII, préface, 14), Eutokios (sur Archimède, Sphère et cylindre, liv. II, propos. II, page 136, l. 8 d'en bas, Torelli) et Héron le Jeune (p. 260, l. 5, Wescher) —, ne doit pas être confondu, comme ont fait notamment Héron le Jeune (p. 212, l. 12), à l'époque byzantine, et, dans les temps modernes, l'éditeur des Veteres Mathematici (p. XI, 1.35) et J.-A. Fabricius (Bibliotheca graeca, tome IV, p. 251, l. 1, Harles), avec Philon d'Athènes, architecte illustre, contemporain de Lycurgue l'orateur et de Demetrios de Phalères. D'autre part, le livre des Sept merveilles du monde, qui est intitulé, dans le manuscrit unique que nous en ayons, Φίλωνος Βυζαντίου περί των έπτα θεαμάτων, et qu'on publie toujours sous ce titre, n'a certainement pas été composé par l'ingénieur Philon.

Philon de Byzance, l'ingénieur, appartenait à une génération intermédiaire entre celle de Ctesibios, le célèbre mécanicien d'Alexandrie, et celle du non moins fameux disciple de Ctesi-

Digitized by Google

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1879 (Janvier, Avril, Juillet), p. 91 - 151, en collaboration avec M. A. de Rochas d'Aiglun, qui avait déjà fait, du prétendu cinquième livre de Philon l'Ingénieur, une traduction française, laquelle obtint en 1873 une médaille de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France.

anjourd'hui dans tous .. Mus. lorsque Philon écrivit, 1200 1 ce qu'il semble, - le IVe and the parlerons plus bas, Ctesibios a mant être en droit de le conclure r εμξανδρεία γεγονότα (dans un L 24). D'ailleurs, un autre livre rement postérieur au IVe (voy. ci-desavait paru et jouissait déjà Heron composa ses Automates, esterneus par la préface du second livre de . Dr. Or, Th.-H. Martin (Recherches sur mentre i From d'Alexandrie, 1854, p. 22 sqq.) 3 seindement établi qu'Héron n'a pas dû nilieu du l'er siècle avant J.-C. Il serait oiseux a communication a été longtemps pendante sur ce in moins the de nouvelles découvertes ne viendront was a memeris inattendus pour confirmer ou modifier accession successent posées par Martin. Il y a lieu d'adun to ment, que Philon a fleuri vers l'an 100 avant .... Se. 31.

Touteur Same est l'auteur d'une notice sur la vie et les écrits de ans l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 et dont rus et connaissance. Pour Haase, Ctesibios, Philon et Héron et un secte avant J.-C., mais l'argumentation qu'il emploie n'est Thomse resuble. Sur beaucoup de points, cette excellente notice anguer and hui l'état de la question. — Tout dernièrement, Victor Therministe d'Héron d'Alexandrie, t. XXVI, 2º part. des Notices manuscrits. 1877, p. 51), dans un travail d'une valeur inpersonne accoure exécuté d'une façon défectueuse au point de vue philo-Nous & cross en adoptant les conclusions chronologiques de Martin, want se varie: Ce serait par les Romains, et peu avant le milieu du - Novide à la suite de l'intervention de Rome dans les affaires d'Egypte, que es agraneurs des Prolémées auraient connu l'élasticité spéciale des www. sousce - Si cette opinion était prouvée, on saurait définitivement sure tre siècle placer la belle époque des mécaniciens d'Alexandrie. mire que, au temps où Philon écrivit ses Bélopoiques, la propriété nes resident metalliques n'était pas généralement connue dans le monde του του Κοτ. ΣΕΝΙ, Köchly-Rüstow, Οὐ γὰο φάσχουσι δυνατόν είναι καμ-του και Vor. ΣΕΝΙ, Κöchly-Rüstow, Οὐ γὰο φάσχουσι δυνατόν είναι καμ-του είναι και δεπίδας και υπό της του αγχώνος βίας απορθωθείσας μη του το το λοιπον διαμένειν, αλλά προχαθίστασθαι πάλω έπλ την έξ τις το γενογονοπε πιτοίς καμπήν, texte dans lequel il faut corriger αιταίς LIN P. et an ona Ristas dai (revenir & sa position primitive: cf. § XLV, १ का कि स्वाताका में - वेश्वा प्रवांका में वेत्र विवेध निवां के रेट मिल के कि ε μερούρους, ταλιν έτι την ομοίαν του σχηματος αποκαθίστασθαι ταξιν).

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fit un assez long séjour à Alexandrie, et vécut aussi quelque temps à Rhodes:

Bélopoïques, § v, Köchly-Rüstow, 'Ιστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὖτοὶ περιειλήφαμεν (corr. παρειλήφαμεν) ἔν τε Αλεξανδρεία συσταθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (c.-à-d. τὴν βελοποιικὴν) καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν 'Ρόδω γνωσθέντες οὖκ ὀλίγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὀργάνων εὖδοκιμοῦντα.

A Alexandrie, parmi ces τεχνῖται dont parle Philon, il faut évidemment ranger son contemporain, un peu plus âgé que lui, comme on vient de voir, Ctesibios. Philon (Bélop. § LX, sqq.) décrit de visu une machine, de l'invention de cet ingénieur, qui lançait des pierres par la force d'élasticité de l'air comprimé. Pour ce qui est d'une autre machine de guerre, à ressorts d'acier, imaginée par le même Ctesibios, Philon, sans doute après son départ d'Alexandrie, en ayant entendu parler d'une manière vague, et, si nous constituons bien le texte, alors que le secret de la construction n'était pas encore divulgué, se mit à construire de son côté une machine fonctionnant en vertu du même principe, mais qui, lorsque plus tard l'engin de Ctesibios lui fut décrit par des personnes qui l'avaient étudié de près, se trouva en différer beaucoup dans l'exécution:

Βέλορ., § ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήφαμεν εὐρετὴν μὲν — Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρεία γεγονότα: προσπεσόντος δὲ καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασκευῆς οὕτω (corr. οὕπω) διαδεδομένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (corr. αὐτοὶ) ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὐργάνου τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐκείνου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων (cf. § ΧΙΙΧ, 'Υστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλόν τινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων κτλ.).

Il serait difficile de dire si c'est avant ou après son séjour à Alexandrie que Philon se rendit à Rhodes. Rhodes, illustrée par la belle et victorieuse défense qu'elle opposa en 305/304 aux efforts prodigieux de Demetrios Poliorcète, avait toujours gardé dès lors, et conserva, jusqu'au temps des empereurs romains, la renommée d'une des villes le plus savamment fortifiées et le mieux pourvues du monde en moyens de défense;

ραις (23) διαβαίνειν άργίαν (24) οὐκ ολίγην ἐκ τοῦ ἀργος πάσχει πλήθους. Καὶ μέντοι καὶ τὰς τροφάς (25), ᾶς έχρην καταναλίσκειν τὸ μάχιμον μετὰ (26) τοῦ συμμέτρου καὶ χρειώδους ὑπουργικοῦ, τὸ ἀργὸν πληθος καταδαπανῶν ἔνδειαν ταχινὴν ποιεῖ τῷ στρατώ καὶ ἄπρακτον υποστρέφειν καταναγκάζει καὶ ὅπερ πολλάχις οὐδε βαρεία εχθρών δύναμις κατορθώσαι ἴσχυσεν αν μόνη, ή έξ άβουλίας ένδεια κατεργάζεται. Οι αυτοί δε και των κόπων άχηδιώντες καὶ τοὺς πολεμίους δεδιότες φήμας καὶ ἡήματα ἐξάγουσι βλαβερά σπεύδοντες και πάντα μηγανώμενοι κατά τὸ έγγωρούν αὐτοῖς τὰς ἐπὶ συμφέροντι τοῦ βασιλέως ἀνατρέψκα βουλας και σύντημον γενέσθαι την ύποστροφήν.

#### ΙΙΙ. Περὶ δουκατόρων (27) καὶ κατασκόπων.

Επειδή δέ τινος των συντεινόντων πρός κοινήν τω στρατώ λυσιτέλειαν ο' καλών άμελεῖν, δέον καὶ δουκάτορας έμπείρους καὶ συνετούς έχειν καὶ τούτους εὐεργετείν παντοίως τε προνοείσθαι καὶ ἀντιλαμβάνεσθαι · δίχα γὰρ αὐτῶν οὐδέν τι τῶν ἀγαθῶν κατορθούται. Τοιούτους δέ φαμεν δουχάτορας, ούχὶ άπλῶς τὰς όδοὺς ἐπισταμένους (28) (τοῦτο γὰρ καὶ τῶν εὐτελῶν τις καὶ τῶν άγροτων δύναται ποιείν), άλλα τοὺς δυναμένους πρός τῷ τὰς όδους επίστασθαι (καί) καλώς κυβερνήσαι [καί] τὸ στρατόπεδον είς την των κλεισουρών διέλευσιν, προνοείσθαί τε καὶ είδέναι τὰ σύμμετρα τῶν ἀπλήκτων διαστήματα καὶ γώρων τοὺς ἐπιτηδείους καὶ υδάτων άφθονίαν έχοντας πρός τὸ άστενοχώρητον τὸ ἄπληκτον γίνεσθαι, [έχειν τε ακριβή γνωσιν καὶ τῆς θέσεως τῆς πολεμίας χώρας ίνα την στρατιάν έν αὐτη εἰσάγοντες ληΐσηται την γώραν καὶ έξανδραποδίσηται (29)].

Εστωσαν δε καὶ γωσάριοι (30) πλεῖστοι καὶ ἐπιτήδειοι, παρά

28. Επισταμένους k h: επίστασθαι μόνους f.

<sup>23.</sup> Γεφύρας k f h. 24. 'Αργυίαν k f h.

<sup>25.</sup> Καὶ τὰς τροψὰς f: καταστροφὰς k h.

<sup>26.</sup> Μετά manque dans f.
27. L'orthographe δουκάτως, gén. -οους, bien que l'o soit long en latin dans ductôris, est prescrite par E. A. Sophocles, Greek Lexikon of roman and byzantine periods, Boston, 1870, p. 37.

immense et de luxe, à tout ce bagage superflu et somptueux, sera faite à grand'peine en quatre. Faut-il traverser des fleuves profonds ou à lit de vase, passer sur des ponts, c'est alors que les mouvements sont singulièrement entravés par cette queue. Cependant, les vivres que devraient consommer les combattants avec le nombre de valets convenable et utile, les bouches inutiles les dévorent, et le manque de vivres ne tarde pas à forcer l'armée de battre en retraite sans avoir pu rien faire. C'est ainsi que souvent les résultats que l'ennemi, même avec des forces considérables, n'aurait pu obtenir par lui-même, sont amenés par une disette que l'imprévoyance a causée. Puis ces mêmes gens, qui ne prennent point part aux fatigues et à qui l'ennemi fait peur, profèrent des paroles et des cris d'un effet fâcheux; ils s'empressent, s'ingénient dans la mesure du possible à renverser les projets formés par l'Empereur pour le succès de l'entreprise, et à accélérer la retraite.

#### III. Des quides et des espions.

Il est bon de ne rien négliger de ce dont l'armée a quelque avantage à retirer; aussi faudra-t-il se procurer des guides expérimentés et intelligents, et leur faire du bien, s'occuper d'eux de toute manière, s'intéresser à eux: car, sans eux, on ne peut mener à bonne fin aucune entreprise utile. Les guides dont nous parlons ne sont pas simplement des gens qui savent les chemins (car, pour cela, les premiers venus, des paysans suffiraient), mais il leur faut, en outre, être en état de diriger les mouvements de l'armée au passage des défilés, de prévoir et de connaître les dimensions des camps, ainsi que les lieux qui seront propres à les établir, comme étant abondamment pourvus d'eau et tels qu'on ne puisse jamais s'y trouver bloqué. [Enfin ils doivent posséder une connaissance exacte de la position du pays de l'ennemi: l'armée y étant conduite par eux, fera du butin et des prisonniers].

Il faut avoir aussi de nombreux et bons éclaireurs, de ceux

<sup>29.</sup> Il y a lieu de soupçonner que le membre de phrase έχειν τε - εξαν-

δραποδίσηται est une addition postérieure à la rédaction originale.

30. Χωσάριοι k f h. Cp. χοσάφιοι chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graecit., p. 741, s. v. χουρσάφιοι. On lit au chap. XI<sup>o</sup>, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: πυχναίς επιδρομαίς χατά της αύτων χρώνται χώρας διά τε κουρσόρων και τραπεζιτών τών παρά τοις δισικοίς χωσαρίων καλουμένων. Ce sont les Romains qui sont désignés par l'expression of δυτικοί, «les Occidentaux». Χωσάριος ou χοσιάριος sont

τῷ τῆς ἀνατολῆς λαῷ καλούμενοι τραπεζῖται(81), καὶ συνεχῶς ἄλλοι ἀλλαχόθι τῆς χώρας εἰσίτωσαν πρὸς τὸ αἰχμαλωτίζειν ἀνθρώπους, ἵνα δι' αὐτῶν ἀκριβῶς αἱ τῶν πολεμίων ἀναδιδάσκωνται βουλαὶ εἴτε ἐπισυνάγονται ἢ συμμάχους (32) δέχονται, καὶ, συντόμως εἰπεῖν, ἵνα τῶν παρ' αὐτοῖς μελετωμένων λανθάνη μιζέν.

Οι δὲ ἀληθεῖς τῶν κατασκόπων καὶ αὐτοὶ χρησιμώτατοι εἰσιόντες γὰρ εἰς τὴν πολεμίαν δύνανται τὰ τῶν ἐχθρῶν ἀκριβῶς μανθάνειν καὶ τοῖς ἀποστέλλουσι δὴλα ποιεῖν. Οὺ μόνον δὲ εἰς τοὺς Βουλγάρους ἔξεστι τῷ δομεστίκω (³³) καὶ τοῖς ἀκρίταις στρατηγοῖς (³⁴) κατασκόπους ἔχειν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ λοιπὰ γειτονοῦντα ἔθνη, εἴτουν (³⁵) εἰς Πατζινακίαν (³⁶) καὶ εἰς Τουρκίαν καὶ εἰς 'Ρωσίαν, ἵνα μηδὲν (³¹) τῶν ἐκείνων βουλευμάτων ἄγνωστον ἡμῖν ἢ.

Οι δε σύν γυναιξί και παισίν άλισχόμενοι αιχμάλωτοι ενίστε και αὐτοὶ τῶν κατασκόπων (38) πλείον ώφελοισι πίστεις γὰρ λαμβάνοντες παρὰ τῶν στρατηγών έλευθερίας τυχείν σύν γυναιξί και παιδίοις (39) και αὐτοὶ πρὸς καιασκοπὴν ἀποστέλλονται και μετὰ τὸ κατανοῆσαι ώς έχει τὰ τῶν ὁμοφύλων ἄπαντα ὑποστρέφοντες (40) τὸ ἀληθὲς ἀπαγγέλλουσιν.

des corruptions évidentes d'une forme cursarius qui a dû nécessairement exister dans la basse latinité et qui a donné, par exemple, le mot français corsaire. On trouve τροχάδια κουρσώρια, = « des sandales de piéton, de courrier», dans l'Édit de Dioclétien, ch. 1x, l. 14 (p. 25 éd. Waddington).

32. Συμμετόχους f. — Peut-être faudrait-il corriger le mot suivant, δέχονται, en προσδέχονται. Pour la fréquente omission de πρὸς causée par l'emploi d'une abréviation ancienne devenue inintelligible plus tard pour les copistes, voir Cobet, Var. lectiones, p. 82: «Πρός intercidit, ut sexcenties,

ob siglam librariis sequioribus non intellectam.»

<sup>31.</sup> Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδρομῆς πολ., p. 121 D, éd. Hase:... καὶ τραπεζίτας ἐπιλέγεσθαι γενναίους καὶ ἀνδοείους, οῖς οἱ Λομένιοι τασιναρίους καλουσιν, ... καὶ τούτους διηνεκῶς ἀποστέλλειν τοῦ καιέρχεσθαι εἰς τῶν πολεμίων χώρας ... καὶ, εἴ που δυνηθώσιν, τινάς καιασχείν τῶν πολεμίων καὶ πρὸς τὸν ... στρατηγὸν ἀποκομίζειν, ὅπως δι' αὐτῶν τὰς τῶν ἐχθρῶν κινήσεις καὶ βουλὰς ἀναμανθάνη. Cp. ibid, p. 126 D: τοῦς τραπεζίτας ἀποστέλλειν ἡτοι τὰ τασινάκια. Le trapézite est, comme on voit, l'ancêtre du uhlan moderne. — «Le peuple du Levant» dont il est ici question, ce sont les Arméniens. Τραπεζίται qui n'est sans doute pas un mot arménien, puisqu'il est grec. pourrait bien avoir été substitué dans le texte à la leçon originale τασινάριοι ου τασινάκια.

qui sont connus chez le peuple du Levant (c.-à-d. les Arméniens) sous le nom de ? trapézites. On les envoie sans cesse sur le territoire ennemi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, pour y enlever des prisonniers dans le but d'être exactement renseigné par leur moyen sur les desseins de l'adversaire, d'apprendre s'il rassemble ses troupes, si des alliés viennent à son secours, en un mot, de n'ignorer rien de ce qui se prépare.

Les espions proprement dits rendent, eux aussi, les plus grands services. Ils vont dans le pays de l'ennemi, s'enquièrent exactement de tout et en instruisent ceux qui les ont envoyés. Le lieutenant général des armées de terre, ainsi que les généraux des armées frontières, doivent entretenir des espions non-seulement chez les Bulgares, mais aussi chez les autres nations avoisinantes, en Patzinaquie, en Turquie, en Russie, pour que rien, dans les projets de ces peuples, ne nous reste inconnu.

Parfois ceux des ennemis qui ont été faits prisonniers avec femmes et enfants peuvent être plus utiles eux-mêmes que les espions ordinaires. Les généraux, après s'être engagés à leur donner la liberté, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, les envoient espionner. Ils observent comment tout va chez leurs compatriotes, reviennent et rapportent fidèlement ce qui en est.

<sup>33.</sup> Cp. Léon Diacre, p. 3 D, éd. Hase.

<sup>34.</sup> Cp. Nicéph. Phoc., περί παρασο. πολ., p. 122 D, éd. Hase.
35. «Επουν idem significat quod ηγουν.» (Bast: lire sa note chez Grégoire de Corinthe, de dialectis, éd. Schaefer, p. 876.) Cp. aussi E. A. Sophocles, Greek Lexikon, s. v. είτουν. De même au chapitre X°, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: στοιχηδόν πορευομένας είτουν κατ' δοδινον.

<sup>36.</sup> Le pays des Patzinaques ou Petchénègues s'étendait, au x° siècle, le long du littoral de la mer Noire, depuis l'embouchure du Danube jusqu'à celle du Don (voir, p. ex., Spruner, Hand-atlas... des Mittelalters, 1846, 44° carte). Les Russes étaient établis au nord des Petchénègues, et les débordaient un peu à l'est, occupant la région comprise entre la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'à la chaîne du Caucase. Quant aux Turcs, ils menaçaient perpétuellement la frontière orientale de l'Empire et l'Asie-Mineure, qu'ils devaient conquérir pendant le siècle suivant.

<sup>37.</sup> Μηδέ k f h.

<sup>38.</sup> k insère zal devant nleiov.

<sup>39.</sup> Hairl f.

<sup>40.</sup> Αποστρέφοντες k f h.

τῷ τῆς ἀνατολῆς λαῷ καλούμενοι τ άλλοι άλλαχόθι της χώρας εἰσίτο άνθοώπους, Ένα δι' αὐτῶν ἀχριβῶ σχωνται βουλαί είτε έπισυνάγονται καὶ, συντόμως εἰπεῖν, ἵνα τῶν παρ

μηδέν.

Οἱ δὲ ἀληθεῖς τῶν κατασκόπι είσιόντες γάρ είς την πολεμίαν δύνο μανθάνειν καὶ τοῖς ἀποστέλλουσι ο τούς Βουλγάρους έξεστι τῷ δομε στρατηγοίς (34) κατασκόπους έχειν, νοῦντα έθνη, είτουν (85) είς Πατζινα είς 'Ρωσίαν, ίνα μηδέν (37) των έ ήμῖν ή.

Οί δὲ σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ά καὶ αὐτοὶ τῶν κατασκόπων (38) π λαμβάνοντες παρά τῶν στρατηγῶν καὶ παιδίοις (39) καὶ αὐτοὶ πρὸς κι μετά τὸ κατανοῆσαι ώς ἔχει τὰ τῶ φοντες (40) τὸ άληθες ἀπαγγέλλουσι

des corruptions évidentes d'une forme c exister dans la basse latinité et qui a do corsaire. On trouve τροχάδια χουρσώρια, courrier, dans l'Édit de Dioclétien, ch. 31. Cp. Nicéph. Phoc., περί παραδρομ

καὶ τραπεζίτας ἐπιλέγεσθαι γενναίους καὶ ρίους χαλούσιν, ... χαὶ τούτους διηνεχώ τας των πολεμίων χώρας . . . καὶ, εἴ πο πολεμίων και πρός τον . . . στρατηγόν ά. έχθοων χινήσεις καὶ βουλάς άναμανθάνη. αποστέλλειν ήτοι τα τασινάχια. Le trapé du uhlan moderne. — Le peuple du ce sont les Arméniens. Τοαπεζίται qui n nien, puisqu'il est grec, pourrait bien a \*\* la leçon originale τασινάριοι ου τασινάχι 😘

<sup>32.</sup> Συμμετόχους f. - Peut-être fau 😹 δέχονται, en προσδέχονται. Pour la fréqu l'emploi d'une abréviation ancienne deve 👟 les copistes, voir Cobet, Var. lectiones, p. 8 ob siglam librariis sequioribus non intel

The state of the season of the

er minerals

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# **3 NOUVELLES**

DE

res grecs

### PHILON DE BYZANCE

#### **FORTIFICATIONS**

ÉDITION CRITIQUE, AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (1).

L'ingénieur Philon, byzantin soit de naissance, soit par adoption — il est appelé Βυζάντιος par Héron d'Alexandrie (Automates, page 263, ligne 10 des Veteres Mathematici), Vitruve (VII, préface, 14), Eutokios (sur Archimède, Sphère et cylindre, liv. II, propos. II, page 136, l. 8 d'en bas, Torelli) et Héron le Jeune (p. 260, l. 5, Wescher) —, ne doit pas être confondu, comme ont fait notamment Héron le Jeune (p. 212, l. 12), à l'époque byzantine, et, dans les temps modernes, l'éditeur des Veteres Mathematici (p. XI, 1.35) et J.-A. Fabricius (Bibliotheca graeca, tome IV, p. 251, 1.1, Harles), avec Philon d'Athènes, architecte illustre, contemporain de Lycurgue l'orateur et de Demetrios de Phalères. D'autre part, le livre des Sept merveilles du monde, qui est intitulé, dans le manuscrit unique que nous en ayons, Φίλωνος Βυζαντίου περί των έπτα θεαμάτων, et qu'on publie toujours sous ce titre, n'a certainement pas été composé par l'ingénieur Philon.

Philon de Byzance, l'ingénieur, appartenait à une génération intermédiaire entre celle de Ctesibios, le célèbre mécanicien d'Alexandrie, et celle du non moins fameux disciple de Ctesi-

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1879 (Janvier, Avril, Juillet), p. 91 - 151, en collaboration avec M. A. de Rochas d'Aiglun, qui avait déjà fait, du prétendu cinquième livre de Philon l'Ingénieur, une traduction française, laquelle obtint en 1873 une médaille de l'Association pour l'encouragement des études grecques en França.

are anjourd'hui dans tons orsque Philon écrivit. e qu'il semble, - le IVe arierons plus bas, Ctesibios ... tre en droit de le conclure εξενδρεία γεγονότα (dans un ... 244. D'ailleurs, un autre livre \_ca. postérieur au IVe (voy. ci-des-2-.63, avait paru et jouissait déjà . Heron composa ses Automates, ar la préface du second livre de Jr. Th.-H. Martin (Recherches sur Liven d'Alexandrie, 1854, p. 22 sqq.) a viidement établi qu'Héron n'a pas dû . .u : siècle avant J.-C. Il serait oiseux a été longtemps pendante sur ce ... de de nouvelles découvertes ne viendront chenis inattendus pour confirmer ou modifier watent posées par Martin. Il y a lieu d'admarcut, que Philon a fleuri vers l'an 100 avant

casse est l'auteur d'une notice sur la vie et les écrits de ians l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 et dont a connaissance. Pour Haase, Ctesibios, Philon et Héron wssibie. Sur beaucoup de points, cette excellente notice uni hur l'état de la question. — Tout dernièrement, Victor mounte d'Héron d'Alexandrie, t. XXVI, 2° part. des Notices manuscrets. 1877. p. 51), dans un travail d'une valeur inacquo execute d'une façon défectueuse au point de vue philouns, ou adoptant les conclusions chronologiques de Martin, Co serait par les Romains, et peu avant le milieu du a suite de l'intervention de Rome dans les affaires d'Égypte, Sameurs des Prolemees auraient connu l'élasticité spéciale des Si cette opinion était prouvée, on saurait définitivement as an acco piacer la belle époque des mécaniciens d'Alexandrie. Il ατό μες μας του μπετε το δείτε ερεσμέν ατό mecaniciens d'Alexandrie. Il το το του μας, αι temps où Philon écrivit ses Bélopoïques, la propriété ποι του ποια liques n'etait pas généralement connue dans le monde serves moia liques n'etait pas généralement connue dans le monde le moia l'existe serves par connue dans le monde le moia l'existe serves par connue dans le moia l'existe serves par connue dans l'existence de l'exis τος το το δουτόν διαμένειν, αλλά πουχαθίστασθαι πάλιν έπι την έξ raggicous acrois many, texte dans lequel il faut corriger airais A so a some dentardat (revenir à sa position primitive: cf. § XLV, ο τη ωτογωνή — άναγκαίον ην αποφθοίσθαι τας λεπίδας — έν δέ τψ γιοσημος τουν ξελ την ομοίαν του σχηματος αποχαθίστασθαι τάξιν).

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fit un assez long séjour à Alexandrie, et vécut aussi quelque temps à Rhodes:

Βέλοροϊques, § v, Köchly-Rüstow, Ίστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὐτοὶ περιειλήφαμεν (corr. παρειλήφαμεν) ἔν τε Αλεξανδρεία συσταθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (c.-à-d. τὴν βελοποιικὴν) καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν Ῥόδω γνωσθέντες οὖκ δλίγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὀργάνων εὐδοκιμοῦντα.

A Alexandrie, parmi ces τεχνῖται dont parle Philon, il faut évidemment ranger son contemporain, un peu plus âgé que lui, comme on vient de voir, Ctesibios. Philon (Bélop. § LX, sqq.) décrit de visu une machine, de l'invention de cet ingénieur, qui lançait des pierres par la force d'élasticité de l'air comprimé. Pour ce qui est d'une autre machine de guerre, à ressorts d'acier, imaginée par le même Ctesibios, Philon, sans doute après son départ d'Alexandrie, en ayant entendu parler d'une manière vague, et, si nous constituons bien le texte, alors que le secret de la construction n'était pas encore divulgué, se mit à construire de son côté une machine fonctionnant en vertu du même principe, mais qui, lorsque plus tard l'engin de Ctesibios lui fut décrit par des personnes qui l'avaient étudié de près, se trouva en différer beaucoup dans l'exécution:

Βέλορ., § ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήφαμεν εὐρετὴν μὲν — Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρεία γεγονότα προσπεσόντος δὲ καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασκευῆς οὕτω (corr. οὕπω) διαδεδο μένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (corr. αὐτὸ) ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὑργάνου τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐκείνου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων (cf. § XLIX, "Υστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλόντινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων κτλ.).

Il serait difficile de dire si c'est avant ou après son séjour à Alexandrie que Philon se rendit à Rhodes. Rhodes, illustrée par la belle et victorieuse défense qu'elle opposa en 305/304 aux efforts prodigieux de Demetrios Poliorcète, avait toujours gardé dès lors, et conserva, jusqu'au temps des empereurs romains, la renommée d'une des villes le plus savamment forti-fièes et le mieux pourvues du monde en moyens de défense;

elle était le siège d'une célèbre école d'ingénieurs et de constructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Κάνταῦθα δὲ ὥσπες ἐν Μασσαλία καὶ Κυζίκω τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ὀργανοποιίας καὶ θησαυροὺς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφερόντως καὶ ἔτι γε τῶν παρ' ἄλλοις μᾶλλον: Philon, Bέlop., § v, cité ci-dessus, p. 155, l. 3: § LI, Λιονύσιος δὲ τις Αλεξανδρεὺς κατεσκεύασε 'Pοδίσις τὸν καλούμενον πολυβόλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνυ ποικίλην ἔχοντα κατασκευὴν κτλ. (Philon, qui avait vu cet engin à Rhodes même, le décrit minutieusement): Fortifications, § III, 6, et § VIII, 15: Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodus (Heiligenstadt, 1868), page 37: «Am Hafenbollwerk entlang und rings um die Stadt zog sich eine starke, mit vielen Thürmen versehene Mauer, von der an mehreren Stellen bis auf den heutigen Tag noch ansehnliche Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.»

Qu'il parle de Rhodes ou d'Alexandrie, Philon, dans ce qui nous reste de ses ouvrages, le fait toujours comme quelqu'un qui n'y est point établi. Cf. plusieurs des passages déjà cités, ainsi que le suivant (à propos des progrès accomplis dans l'art de la balistique):

Bélop., § III, Τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν Δλεξανδρεία τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχηκότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτεχνῶν \* ἐπειλῆφθαι βασιλέων.

Qu'était-il alors devenu? Où s'était-il fixé? C'est ce qu'on ignore absolument. Une anecdote, rapportée par Vitruve, donnera du moins une idée de la situation que pouvaient obtenir, vers cette époque et dans le monde hellénique, les ingénieurs militaires:

Vitruve, X, (XVI) XXII, 3. «Diognetus — fuerat Rhodius architectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis
dignitate tribuebatur ad honorem. Eo tempore quidam architectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroasin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in
carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accidentem corripuit et transtulit intra murum. Hoc exemplar
Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam transtulerunt, » etc.

<sup>·</sup> φιλοτεχνων Rev. de Ph. : φιλοτέγνων K.-Rüst. H. G.

Soit à Byzance, soit ailleurs, Philon dut occuper un poste analogue à celui que les Rhodiens confièrent à Diognetos, puis à Callias, et remplir les fonctions, dont on reconnaît à première vue l'importance, d'ingénieur militaire au service de l'État(3).

Son ouvrage, à l'examen duquel nous allons maintenant passer, est dédié à un certain Ariston, qu'il ne paraît guère possible d'identifier avec l'un plutôt qu'avec l'autre des personnages historiques, plus ou moins connus, qui ont porté ce nom; on sait le mot de Lucien (Lexiphane, I): Πολλοὶ οὶ Αρίστωνες. Haase a supposé (4), avec assez de vraisemblance, en raison du ton dont Philon s'adresse à lui de temps en temps dans le cours de l'exposition, que cet Ariston devait être compétent dans les matières traitées par l'ingénieur, et se trouver, par suite de la situation considérable qu'il occupait sans doute dans sa patrie, désigné pour prendre en mains, par exemple en cas de siège, la conduite des affaires militaires.

On n'a retrouvé, jusqu'à présent, que les morceaux suivants de Philon:

1º Les Bélopoïques, publiées pour la première fois, en grec et en latin, dans Veterum Mathematicorum opera (Paris, 1693, fol., volume publié par les soins de Thévenot et devenu aujourd'hui fort rare), p. 49-78, sous le titre, différemment fautif en grec et en latin: Έχ τῶν Ψίλωνος Βελοποιικῶν λόγος δ΄. Εχ opere Philonis liber quartus, De telorum constructione.

C'est le livre IV, complet, de la Μηχανική σύνταξις de l'auteur. Il y est question de la construction des machines de tir.

Ce livre a été publié de nouveau, par Köchly et Rüstow, dans Griechische Kriegsschriftsteller, tome I (Leipzig, 1853), en texte grec, avec une traduction allemande, des notes et des figures.

Enfin, V. Prou (La Chirobaliste d'Héron d'Alexandrie, p. 76-79 et 89-105) a reproduit en grec, avec une traduction française et quelques notes, des parties importantes de ce traité.

2º Un prétendu cinquième livre de la Μηχανική σύνταξις, publié pour la seule et unique fois dans les Veter. Mathem. op.,

4. Article cité, p. 429, note 13.

<sup>3.</sup> Voyez l'indication de textes concernant ces ingénieurs à la solde des villes libres ou des princes, dans l'article de Haase cité à la note précédente, p. 434, note 38.

elle était le siège d'une célèbre éctructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Kaviain Kvūiaų ta περί τους άρχιτέχιος σαυρούς όπλων τε καὶ τῶν ἄλλος μαλλος sus, p. 155, l. 3: § Li, Jion ασε Podiois τὸν καλούμε καὶ πάνυ ποικίλην έχουτα cet engin à Rhodes mer fications, § III, 6, et § Insel Rhodus (Heilige entlang und rings up Thurmen verseher den heutigen Tare Sandsteinquade

Qu'il parbe nous reste qui n'y ainsi e de la L' &v.

....

10

Philonis liber V, et ustructione.

anțuel ait donne lieu la ant: Traité de fortificapar Philon de Byzance, ne Rochas d'Aiglun, capi-

- conservé à peu près intact le rous trompons, ce prétendu - arties distinctes, dont chacune - airants de Philon: l' Fortificale Definse des places, 4° Attaque

in IV., il existe, dans les papiers licent, une traduction inédite, que l'on leque de l'Institut de France.

ousiderable des Pneumatiques, puemm Rose, au tome II de ses Ancedota (29-313) sous le titre «Philonis liber

e es parties plus ou moins fidèlement er, usqu'à un certain point, l'ordonnance e l'inion.

tait le titre général que portait l'ouvrage

dannes servis, par anticipation, dans les lignes

de remor livre servait d'introduction généeveroppait le plan de l'ensemble, et passait

dans la solution des principales questions
des un trouvaient, de son temps, une application
de la voyait notamment, traité le problème de
de une de exposée la méthode à suivre pour
un modeie donne, des machines plus petites ou

me de modeie. C'est ce qui ressort des passages

amanahant in genie (1869), paraît être le premier de la marca au mouss, le morceau de Philon relatif (1869), paraît être le premier de la marca de morceau de Philon relatif (1869), paraît de la morceau de Philon relatif (1869), paraît de la phices (p. 19-23).

θοδόν τινα υπάρχειν, ἐὰν ἀπὸ παραστημεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ. ← Καθότι στοὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίφ, πρώτφ δὲ χανιχῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous στος III-IV.

...., Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμὸν, ώς ἐν τῷ π.ίφ δεδηλώκαμεν.

is le second livre, intitulé Μοχλικά, l'auteur exposait le meipe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Μοχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπες εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χρώμενος πρὸς τὴν έντασιν βία τἢ μεγίστη δεδειγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Όργανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Bélopoïques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Το μέν ανώτερον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά νῦν δε καθήκει λέγειν, καθότι την εξ άρχης διάταξιν εποιησάμεθα προς σε περί βελοποιικών, ὑπὸ δε τινων όργανοποιικών καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la Μηχανική σύνταξις.

<sup>6. «</sup>Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Phile-tairios (ξν λμενοποιίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, π, 87). Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voisinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la composition de ce livre.» (Haase, art. Philon, p. 430-1.)

p. 79 - 104, sous le titre Φίλωνος λόγος avec le titre courant Philonis de teloru

Le seul travail d'ensemble, imprimé publication de ce morceau est le se tion, d'attaque et de défense des plutraduit —, commenté —, etc., par taine du génie (Paris, 1872, in-8

On n'a pas ici à faire à un le comme les Bélopoïques. Si no Ve livre se compose de quat est l'epitome d'un des livretions, 2° Approvisionnement des places.

Du prétendu V° livre, manuscrits de A. J. H. peut consulter à la bi

3º Une traduction arabe, d'un fragmeut bliée, en 1870, par graeca et graecola de ingeniis spirit

On peut, à U conservées, redugrand ou

c est
conent concon la compare
cones, où les trancaes digressions sont
saute d'abord aux yeux,
r V ceux des deux autres

115.

la première phrase ci-dessus, introduction de deux à trois pages, intens générales sur le progrès de la ΝΙ que commencent les prescription βάρος, πρὸς δν ἂν δέη τὸ ὄργανον εξενείν κτλ.

Αρίστωνι χαίρειν. Πρώτον μέν δεί και χιλ. (in medias res.)

Mryavez Quia tuum, amice mi Ariston(7), (nous nor ad sciendum ingenia subtilia, voluntati qui pré gacioni respondeo, peticioni de hoc libro rale; l' 100 acquiesco, presentem siquidem diligencie sans and ut de omnibus que huiusmodi quesieris de > a accumodum sit exemplum. Suit immédiaà 🗄 e natière, une théorie générale de la 1:-3.7 et de la non-existence du vide absolu dans

e le titre diλοτος λόγος ε' ne figure dans aucun

a salutation initiale se soit altérée, et que le style ait

raison de récuser cette sorte de témoiions soient copiées dans les manuspour qu'il y ait lieu d'admettre ime, l'autre ait été originairenorts, puis des machines de n'a rien d'inadmissible

- 86 - 90, Vet. Math.) nous d'ailleurs, d'un livre que πικά, qui pouvait faire suite pael l'auteur s'occupait des appropréparatifs, etc., en vue de soutenir bouche, conservation des grains, consmes alimentaires, drogues, armes et outils, ... etc., etc.). Il y avait de même, dans l'encaire d'Énée le Tacticien, une Παρασκευαστική peut voir le programme, trop long pour être cité partie des matières qui s'y trouvaient renfermées, morceau qui nous a été conservé d'Énée, aux §§ VIII, AL. 8. En examinant ce programme, on se rend compte essement que le contenu du livre d'Énée devait coïncider à peu près avec celui de la seconde partie de notre liber V. Philon, dans l'Attaque des places, renvoie à un passage de ses Ilaçaσχευαστικά, dont on retrouve aujourd'hui à peine la trace dans l'epitome:

Attaque des places, p. 103, l. 33, Τον δε στον διαφθείφειν τοῖς θανασίμοις φαρμάχοις, ώσαύτως δε καὶ τὰ ὕδατα, ὅταν ἐγγίσωσιν οἱ πολέμιοι τίνα δε ταῦτά ἐστιν, ἐν τοῖς Παρασκευαστικοῖς ἡμῖν δεδήλωται.

Cf. Approvisionnements, p. 90, l. 19, Καὶ ἰχθυηρον ἔλαιον πρὸς τὸ φθείρειν (τὰ ὕδατα) πολεμίων ἐπιπορευομένων.

Il nous reste comme un souvenir du titre Παρασκευαστικά dans les mots suivants par lesquels l'abréviateur commence la troisième partie:

P. 90. l. 6 d'en bas, Τούτων δὲ παφεσκευασμένων, πρὸ τῆς μελλούσης γενέσθαι προσβολῆς ἐφεστάναι δεῖ κτλ.

La troisième partie (p. 90 - 96) et la quatrième partie (p. 96 - 104) du liber V concernent, la première, la défense, l'autre, l'attaque des places, et doivent être l'abrégé de deux livres spéciaux de

Au cinquième rang se présentaient peut-être le Ce titre et cette place nous paraîtraient convenila première partie du *liber V* des *Vet. Mathem*. ( ) à nos yeux, un epitome.

Les mots qui terminent, dans le liber V, la se aux fortifications, ont bien l'air de terminer un Fortifications, § XII, 3, Τούτων δὲ ὧν δεδηλώς.

πυργοποιιών εν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίῳ τὰ σχήματο φέστερον ίνα καταμάθης.

Nous n'avons dû conserver qu'un epitome d non seulement ce qui ressort de la rédaction ex cise, sèche, coupée, que présente le liber V, avec le style beaucoup plus ample des Bélopoi sitions ne manquent jamais et où les petites fréquentes; mais c'est surtout ce qui saute c si l'on rapproche du début du liber V ceux livres conservés:

Début des Bélopoïques. Voyez la première p. 159, l. 21; il suit alors une introduction de remplie par des considérations générales sibalistique. Ce n'est qu'au § VI que comme tions pratiques, Τὸ τοῦ λίθου βάρος, πρὸς δ συστήσασθαι, εἰς μονάδας ἀγαγεῖν κτλ.

Debut du liber V, Φίλων Αρίστωνι χαίρε τοὺς οἰχοδομοῦντας πύργους κιλ. (in media

Début des Pneumatiques, « Quia tuum, » iam novi desiderium ad sciendum ingen » tue obnoxius interrogacioni respondeo, p » componendo libens acquiesco, presenten » tue instituo tractatum, ut de omnibus qu » ingeniis tibi non incommodum sit exemptement, comme entrée en matière, une t matérialité de l'air et de la non-existence la nature.

Enfin, bien que le titre Φίλονος λόγος ε manuscrit jouissant d'une autorité quelce

<sup>7.</sup> En passant par deux ou trois traductions d'étonnant que la salutation initiale se soit a perdu en partie la forme grecque.

ον σταδίων ον. Η. G.]) δέη χῶσαι.

partie proνταξις, deux

deux témoilit la priorité

avoir dit que ontenait beauπομάτων βουπρὸ ἡμῶν ἄμα
ν ὑπὸ Φίλωνος tion de Haase). propos d'explin declaravi hoc iis mirabilibus »,
5, entend, avec

· consuport de a my

3 avail if

qui . ,

ose a retrouvé en suivie d'un mor-(voy. ci-dessus, p. dans les Bélopoïl'ouvrage: ῆς λεγομένοις πνευὰ ταῦτα ἡηθησολέρα κτλ.

de Byzance. Venant ritique de Philon, le l'epitome du livre sur 10 sqq.), accompagné il nous reste encore à moins sommaires, sur

τὰς γινομένας εἰς τὴν προ-

Philon, dont nous doute dans la W

leaques mots d'explication

On sait encoula suite de se crètes: leux-ci. à première vue, se m se compose de trois manu-

P. 102, 1. **πρυφαί**ους (sie) του στελλο

z= z= siècle); secre : -- z= siècle).

R<sup>3</sup> sa sic ar un nombre considérable de ma--ar. in papier, mais qui, en tout cas, l'assance ou d'une époque encore plus erra après discussion, ce second groupe pre, sans aucune espèce de valeur.

particularités, présentent respective-

#### E.

mattie en tête. Le feuillet sur lequel comie soupé, ainsi que le précédent. Au verso
our es, init le morceau anonyme intitulé Kacoque en 2 ονομαζομένου (sic: p. 43-48, Vet.
members mots du folio 49 recto, δταν εἰς ἐλασids nous trouvons en plein texte de Philon, Béi? Vet. Math. = p. 242, l. 15, Köchly-Rüme de manuscrit) du début. Le livre IV finit
i de so recto, et est suivi des mots: ἐπληρώθη τὸ
con à la ligne 5, commence, sans titre, le liber V,
preser ignoture (sic) χαίσειν πρώτον κτλ. Le macacaçue pius ancien que les deux autres de son
e mous son des trois.

V

pas mutilé en tête. On lit aussi à la fin:

bare πεώτην (pour πρώτην). — L'abbé L. Duchesne a bien voulu collationner ce manuscrit.

Р.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit à la fin: ἐπληοώθη τὸ τέταοτον (vers le bas du fol. 114 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι γαίρειν πρώτον ατλ. Le liber V est incomplet à la fin. Le manuscrit s'arrête actuellement sur les mots: τοὺς μέν στασιάζειν ποιήσουσι κατά δὲ (n. 103, l. 4), qui terminent le fol. 124 v.: les feuillets qui suivaient sont perdus. - P présente un certain nombre de fautes et de bonnes leçons qui lui sont propres. Notamment, dans les Approvisionnements, p. 90, l. 3. P contient seul. dans la phrase suivante, les huit mots imprimés en caractères espacés (les mots que nous avons mis entre crochets nous paraissent devoir être retranchés, bien qu'ils soient donnés par tous les mss.): Δεδοχιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην [έν ταῖς γρείαις]. Ένα μὴ κατὰ πόλεμον έν ταϊς συμβαινούσαις γρείαις συντριβόμενα άγρεῖα γένηται. - Des trois manuscrits du groupe ancien. P. le plus récent. est le meilleur.

Les Notes critiques renferment la collation complète de E. V. P., à l'exception de certaines catégories de variantes qui ont été systématiquement négligées: ce sont celles qui portent sur l'accentuation, l' $\iota$  muet, le  $\nu$  dit euphonique, l'emploi de la lettre simple pour la lettre redoublée ou réciproquement, sur la confusion de o avec  $\omega$ , de  $\alpha\iota$  avec  $\varepsilon$ , des sons  $\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$  et v entre eux; enfin on ne s'est généralement pas inquiété de la ponctuation des manuscrits.

Si l'on passe maintenant au groupe de la Renaissance, on trouvera d'abord que les dix-neuf manuscrits dont la liste va suivre — et nous ne doutons pas un instant, d'ailleurs, que cette liste ne puisse être facilement augmentée — n'ont pas le commencement du IVe livre de Philon, et que les derniers mots du traité anonyme sur le  $K \acute{o} \varrho \alpha \xi$  y sont suivis immédiatement des mots:  $\acute{o} \tau \alpha \nu$  els  $\acute{e} \lambda \alpha \sigma \sigma \sigma \nu$   $\sigma \nu \nu \alpha \iota \varrho \widetilde{o} \nu$ , ceux-là mêmes qui commencent le fol. 49 r. de notre manuscrit E. Ce sont donc des manuscrits dérivés, directement ou indirectement, de E, après la perte des deux feuillets. Voici la liste annoncée:

2437, 2438, 2441 de l'ancien de l'ancien de de grec; de de n° 3;

----

: 10 1

الأرز

. 1.25. 2.13. 25.13

ो स्ट राज्य

ਬੜੇ: ਬਿਤਾ

3.<del>5</del> 4'

1.5 j

7.

3 1 10

era de de com

. Dan

≟. (ઇ

5 175

٠, ١

T fat

- 12g

-:-

1.1

45.1

ن جن ر بر ز

۲,۰

. . . . .

:

.. wale, nº 182, in-4°, du nouveau

.. : milol. graec., nos 24 et 55;

1. 3; 1. 3; 1. 1. 12 219; Urbinas, nº 79; 11. C. 18); 13. c. actionale, 0-42;

amuscrits, copiés de la main d'un scribe malmanurios (fin du XVI° siècle), contiennent ou en V sans le livre IV. Ce sont:

2-1V-10;

ì

and Amothèque de S.M., nº 36.

cache sous de faux titres; le texte dérive encore, cache sous de faux titres; le texte dérive encore, cache, de E. Le texte du manuscrit de Strasbourg ne differer sensiblement de celui de ses deux frères.

tes manuscrits dont le signalement nous est parvenu, de la Renaissance à consect. Ils occupent une autre position dans l'arbre généa-

10 Levde, cod. Vossianus graec., in 4°, n° 70 (J. van Leeunea e ca l'obligeance de collationner ce manuscrit pour tout

Sou le Paris, um 2145 et 2435 de l'ancien fonds: nous dé-

1 Romo, cod. Valuanus, nº 220 (liber V collationné en entier par labbe L. Duchesne).

Ce dernier ms. est une copie de V, dont il reproduit fidèlement, à quelques lapsus près, les bonnes et les mauvaises lecons, y compris la forme barbare πεώτην. N'était que cette même variante πεώτην ne se trouve pas reproduite dans les trois autres manuscrits, on pourrait admettre sans hésiter qu'ils dérivent également de V. Le premier ancêtre commun (en remontant le cours du temps) de ces trois copies porta la leçon πεσώτην, qui est aussi celle de toute la famille de E (P seul a conservé la vraie leçon  $\pi \rho \dot{\omega} \tau \eta \nu$ ), et il présentait çà et là dans le texte quelques corrections conjecturales, qui ont fait disparaître de ces copies quelques-unes des fautes les plus grossières qui existent encore dans V: mais, en se livrant à ce travail, il arriva au correcteur d'aggraver parfois les altérations (voy. p. ex. cidessous, p. 168, l. 18). Outre ces infidélités volontaires, les trois manuscrits dont il s'agit fourmillent de fautes de copie inconscientes, consistant surtout en mots passés. Bref, ils ne peuvent à aucun degré nous servir de sources pour la constitution du texte : ce serait puiser volontairement à des sources d'erreur.

C'est pourtant ce qu'a fait l'éditeur des Veteres Mathematici. Il a reproduit le texte de p, ainsi que les variantes inscrites à la marge, «avec une fidélité telle qu'il semble que le manuscrit » ait été employé directement pour l'impression, sans l'intermé » diaire d'aucune copie  $(^{10})$ . » Il est vrai de dire que ces variantes marginales proviennent de P: elles nous font l'effet d'être le résultat d'une collation très superficielle de P, entreprise à l'occasion même de l'édition. Nous avons marqué ci-dessous, dans les Notes critiques, peut-être par un scrupule excessif, toutes les variantes, sauf celles d'accent, de l'édition princeps par rapport à notre texte, et un certain nombre des leçons de p, qui suffisent pour mettre en évidence dans quelle mesure l'édition est dépendante de p. On désigne ici l'édition par les lettres Th (du nom de Thévenot, l'éditeur du volume).

En résumé, pour la constitution de notre texte, 1° l'édition princeps n'est pas à consulter, sinon pour y recueillir les conjectures, extrêmement clair-semées, que l'éditeur a tirées de son fonds et proposées en marge ou insérées dans son texte; 2° des



<sup>10.</sup> C. Wescher, Poliorcétique des Grecs, p. xxxv. Nous devons avertir que. sur plusieurs points, notre classement est contradictoire avec les conclusions posées par Wescher.

p. 79-104, sous le titre  $\Phii\lambda\omega ros$   $\lambda\acute{o}\gamma os$   $\acute{e}$ . Philonis liber V, et avec le titre courant Philonis de telorum constructione.

Le seul travail d'ensemble, imprimé, auquel ait donné lieu la publication de ce morceau est le suivant: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance, traduit —, commenté —, etc., par A. de Rochas d'Aiglun, capitaine du génie (Paris, 1872, in-8°) (5).

On n'a pas ici à faire à un livre conservé à peu près intact comme les Bélopoïques. Si nous ne nous trompons, ce prétendu Ve livre se compose de quatre parties distinctes, dont chacune est l'epitome d'un des livres suivants de Philon: l° Fortifications, 2° Approvisionnements, 3° Défense des places, 4° Attaque des places.

Du prétendu Ve livre, et du IVe, il existe, dans les papiers manuscrits de A. J. H. Vincent, une traduction inédite, que l'on peut consulter à la bibliothèque de l'Institut de France.

3º Une traduction latine du moyen âge, faite sur une version arabe, d'un fragment assez considérable des *Pneumatiques*, publiée, en 1870, par Valentin Rose, au tome II de ses *Ancedota graeca et graecolatina* (p. 299-313) sous le titre « Philonis liber de ingeniis spiritualibus ».

On peut, à l'aide de ces parties plus ou moins fidèlement conservées, reconstituer, jusqu'à un certain point, l'ordonnance du grand ouvrage de Philon.

Mηχανική σύνταξις était le titre général que portait l'ouvrage (nous nous en sommes servis, par anticipation, dans les lignes qui précèdent). Le premier livre servait d'introduction générale; l'auteur y développait le plan de l'ensemble, et passait sans doute ensuite à la solution des principales questions de mathématiques qui trouvaient, de son temps, une application à la mécanique. On y voyait, notamment, traité le problème de la duplication du cube, et exposée la méthode à suivre pour construire, sur un modèle donné, des machines plus petites ou plus grandes que ce modèle. C'est ce qui ressort des passages que voici :



<sup>5.</sup> F. Prevost, commandant du génie (1869), paraît être le premier qui ait réussi à élucider, en partie du moins, le morceau de Philon relatif aux fortifications: cf. l'analyse qu'il en donne dans ses Études historiques sur la fortification, l'attaque et la défense des places (p. 19-23).

ΒέΙορ., § ΧΙΙΙ-ΧΙΥ, — Μέθοδόν τινα ὑπάρχειν, ἐὰν ἀπὸ παραδειγματίου μιχροῦ βουλώμεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ. ← Καθύτι δεδηλώχαμεν ἐν τῷ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίω, πρώτω δὲ ὑπάρχοντι τῆς μηχανικῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous à propos des livres III-IV.

Ibid., § VII, Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμὸν, ώς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίφ δεδηλώκαμεν.

Dans le second livre, intitulé Μοχλικά, l'auteur exposait le principe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Μοχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπες εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χρώμενος πρὸς τὴν ἔντασιν βία τῇ μεγίστη δεδειγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Ὁςγανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Bélopoïques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Το μέν ανώτερον αποσταλέν πρός σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά νύν δε καθήκει λέγειν, καθότι την εξ άρχης διάταξιν έποιησάμεθα πρός σε περί βελοποιικών, ύπο δέτιων δργανοποιικών καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la Μηχανική σύνταξις.

<sup>6. «</sup>Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Phile-tairios (ἐν μμενοποίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, π, 87). Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voisinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la composition de ce livre.» (Haase, art. Piillon, p. 430-1.)

## TON CRITIQUE

persentaient peut-être les Τειχοποιικά.

consentaient convenir au livre dont

convenir V des Vet. Mathem. (p. 79-86), est,

at oien l'air de terminer un livre:

dû conserver qu'un epitome de ce livre: c'est ce qui ressort de la rédaction excessivement concoupée, que présente le liber V, si on la compare de beaucoup plus ample des Bélopoïques, où les tranmanquent jamais et où les petites digressions sont mais c'est surtout ce qui saute d'abord aux yeux, approche du début du liber V ceux des deux autres conserves:

des Bélopoïques. Voyez la première phrase ci-dessus, et l. 21; il suit alors une introduction de deux à trois pages, capito par des considérations générales sur le progrès de la saistique. Ce n'est qu'au § VI que commencent les prescripment pratiques, Τὸ τοῦ λίθου βάρος, πρὸς δν ἂν δέῃ τὸ ὄργανον κατερομοθία, εἰς μονάδας ἀγαγεῖν κτλ.

Pebut du liber V, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Πρώτον μέν δεί τους οίκοδομούντας πύργους κτλ. (in medias res.)

Debut des Pneumatiques, « Quia tuum, amice mi Ariston (7), siam novi desiderium ad sciendum ingenia subtilia, voluntati une obnoxius interrogacioni respondeo, peticioni de hoc libro componendo libens acquiesco, presentem siquidem diligencie tue Instituo tractatum, ut de omnibus que huiusmodi quesieris linguniis tibi non incommodum sit exemplum. Suit immédiatement, comme entrée en matière, une théorie générale de la matérialité de l'air et de la non-existence du vide absolu dans la nature.

Enfin, bien que le titre Vilorog lóyog é ne figure dans aucun manuscrit jouissant d'une autorité quelconque, il suffit, à notre

<sup>7</sup> En passant par deux ou trois traductions successivement, il n'y a rien d'étomment que la salutation initiale se soit altérée, et que le style ait partie la forme grecque.

avis, en l'absence de toute raison de récuser cette sorte de témoignage muet, que les Fortifications soient copiées dans les manuscrits à la suite des Bélopoïques, pour qu'il y ait lieu d'admettre que, ce dernier livre étant le quatrième, l'autre ait été originairement le cinquième. Construction des ports, puis des machines de guerre, puis des fortifications: cet ordre n'a rien d'inadmissible en soi.

La seconde partie du liber V (pages 86 - 90, Vet. Math.) nous paraît être un résumé, fort maigre d'ailleurs, d'un livre que Philon avait intitulė Παρασχευαστικά, qui pouvait faire suite aux Τειχοποιικά, et dans lequel l'auteur s'occupait des approvisionnements, précautions, préparatifs, etc., en vue de soutenir un siège (provisions de bouche, conservation des grains, construction de greniers, pâtes alimentaires, drogues, armes et outils. appareils à signaux, etc., etc.). Il y avait de même, dans l'encyclopedie militaire d'Énée le Tacticien, une Παρασκευαστική βίβλος: on peut voir le programme, trop long pour être cité ici, d'une partie des matières qui s'y trouvaient renfermées, dans le morceau qui nous a été conservé d'Énée, aux §§ VIII, 5, et XL, 8. En examinant ce programme, on se rend compte aisément que le contenu du livre d'Énée devait coïncider à peu près avec celui de la seconde partie de notre liber V. Philon. dans l'Attaque des places, renvoie à un passage de ses Παρασκευαστικά, dont on retrouve aujourd'hui à peine la trace dans l'epitome:

Attaque des places, p. 103, l. 33, Τον δε στον διαφθεί ειν τοῖς θανασίμοις φαρμάχοις, ωσαύτως δε καὶ τὰ ὕδατα, ὅταν ἐγγίσωσιν οἱ πολέμιοι τίνα δε ταῦτά ἐστιν, ἐν τοῖς Παρασκευαστικοῖς ἡμῖν δεδήλωται.

Cf. Approvisionnements, p. 90, l. 19, Καὶ ἰχθυηρον ἔλαιον προς το φθείρειν (τὰ ὕδατα) πολεμίων ἐπιπορευομένων.

Il nous reste comme un souvenir du titre Παρασκευαστικά dans les mots suivants par lesquels l'abréviateur commence la troisième partie:

P. 90. l. 6 d'en bas, Τούτων δὲ παρεσκευασμένων, πρὸ τῆς μελλούσης γενέσθαι προσβολῆς ἐφεστάναι δεῖ κτλ.

La troisième partie (p. 90 - 96) et la quatrième partie (p. 96 - 104) du liber V concernent, la première, la défense, l'autre, l'attaque des places, et doivent être l'abrégé de deux livres spéciaux de

#### ÉDITION CRITIQUE

🔭 La. lout nous ne savons pas les titres(8), qui venaient sans

'n sait encore que Philon avait traité particulièrement, dans a saite de son ouvrage, de la Manière d'envoyer des lettres se-

P. 102, 1. 3 d'en bas, Πολλοί δε καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν ξειμαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ώς δηλώσομεν ἐν τῷ εἰδει (sic) τῶν (corr. τῷ) περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων.

Rich ne nous dit que Philon n'avait pas encore compris dans τη Πηχανική σύνταξις d'autres livres concernant la guerre de sière. Sculement, les renseignements positifs que nous possédons sur ce point, se bornent à ce qui vient d'être exposé. Néanmoins, notre sentiment est que Philon de Byzance avait dû, quelque part en son grand ouvrage - était-ce dans le livre correspondant à la quatrième partie du liber V? ou était-ce dans un livre spécial dont le souvenir a disparu? nous ne le saurions dire -, décrire la construction du bélier, des tours de charpente, des diverses tortues, portiques et autres engins employés dans les sièges, avec un grand détail et en donnant toutes les dimensions, comme il avait fait, au IVe livre, pour l'artillerie, et comme, au travers de l'epitome du Ve, on devine encore qu'il avait fait pour les tours, les courtines et les autres parties constitutives de ses fortifications. Aussi, pour notre part, croyonsnous qu'il faut entendre de Philon de Byzance, ce qui, par suite ou d'un lapsus, ou d'une erreur imputable soit à Athénée luimême, soit aux copistes, se trouve dit de Philon d'Athènes dans lo passage suivant:

Athénée, p. 15, Wescher,

Χελώνης χωστρίδος κατασκευή.

Τοξτο τὸ κατασκεύασμά φησὶ Φίλων ὁ Αθηναΐος χρήσιμον είναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγὴν (corr. προσα-

<sup>8.</sup> Le traité de la Défense des places d'Énée porte en titre dans le ms, Περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιορχουμένους ἀντέχειν, mais devait avoir reçu de l'auteur un titre plus concis. Πολιορχητκά scrait un titre approprié aux livres de l'Attaque des places, aussi bien d'Énée que de Philon: cf. Απολλοδώρου πολιοοχητικά (dans la Poliorcétique des Grees, de Wescher, p. 137). Πολιορχητικών α΄ et β΄ pourraient encore avoir servi de titres à deux livres se correspondant, l'un sur la Défense, l'autre sur l'Attaque des places.

γωγὰς) τῶν μηχανημάτων (θ) καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν σταδίων (corr. στωδίων [R. de Phil. στωδίων: ms. de Ch. Gr. στωιδίων. H. G.]) καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέῃ χῶσαι.

C'est, à ce qu'on peut penser, à la suite de cette partie proprement militaire, que venaient, dans la Μηχανικὶ σύνταξις, deux livres de physique pure.

- 1º Concernant l'un, savoir les Automates, on a deux témoignages, dont le second, s'il n'est pas récusé, établit la priorité de ce traité sur les Pneumatiques:
- 1) Heron, Autom., II° livre, p. 263, l. 7 (après avoir dit que son Ier livre, Περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, contenait beaucoup de choses originales), Περὶ δὲ τῶν σιατῶν αὐτομάτων βουλόμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἄμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν ἀρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (d'après la restitution de Haase).
- 2) Philon, Pneumatiques, p. 302, l. 5, Rose, à propos d'explication sur la nature matérielle de l'air, « Et iam declaravi hoc » alias sufficienter ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus », ce que Valentin Rose, Anced. grace., II, p. 285, entend, avec raison, pensons-nous, du livre des Automates.
- 2º L'autre livre, intitulé Πνευματικά, dont Rose a retrouvé en latin le commencement, à savoir l'introduction suivie d'un morceau important sur les machines hydrauliques (voy. ci-dessus, p. 158, l. 18), est annoncé par Philon lui-même dans les Bélopoïques comme devant paraître dans la suite de l'ouvrage:

Βέιορ., § LX, Συνιδών γὰρ (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματικοῖς θεωρίμασι τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ἡηθησομένοις ἰσχυρὸν ὑπάρχοντα καὶ εὕτονον τὸν ἀέρα κτλ.

Telles sont les données qu'on possède aujourd'hui sur l'ensemble de la Μηχανική σύνταξις de Philon de Byzance. Venant présenter, comme spécimen d'une édition critique de Philon, le texte de ce que nous considérons comme l'epitome du livre sur les Fortifications, (voy. ci-dessus, p. 160, l. 10 sqq.), accompagné d'une traduction française et de notes, il nous reste encore à fournir au lecteur, 1° des indications, au moins sommaires, sur



<sup>9.</sup> We cher constitue ainsi ce texte: πρός τε τὰς γινομένας εἰς τὴν προσαγωγήν τῶν μηγανημάτων (προσόδους) καὶ τὰς κτλ.

les manuscrits de notre auteur, 2° quelques mots d'explication sur la méthode de la présente publication.

Le IVe et le prétendu Ve livre ne vont généralement pas l'un sans l'autre dans les manuscrits. Ceux-ci, à première vue, se partagent en deux groupes. L'un se compose de trois manuscrits anciens, en parchemin, savoir:

E = Escorialensis Y-III-11 (Xe siècle);

V = Vaticanus 1164 (XI<sup>e</sup> siècle);

P = Parisinus 2442 (XI-XII<sup>e</sup> siècle).

L'autre groupe est formé par un nombre considérable de manuscrits, tous, sauf erreur, en papier, mais qui, en tout cas, datent tous de la Renaissance ou d'une époque encore plus récente. Comme on le verra après discussion, ce second groupe de manuscrits est, en bloc, sans aucune espèce de valeur.

E, V et P, entre autres particularités, présentent respectivement les suivantes qu'il est utile de signaler:

#### $\boldsymbol{E}$ .

Le livre IV est mutilé en tête. Le feuillet sur lequel commençait Philon a été coupé, ainsi que le précédent. Au verso du folio qui est coté 48, finit le morceau anonyme intitulé Κατασκευή έλεπόλεως κόρακος όνομαζομένου (sic: p. 43-48, Vet. Math.); avec les premiers mots du folio 49 recto, όταν εἰς ἐλασσον συναιρών, nous nous trouvons en plein texte de Philon, Bélopoïques (p. 50, l. 17 Vet. Math., = p. 242, l. 15, Küchly-Rüstow) à une page (de manuscrit) du début. Le livre IV finit en haut du fol. 66 recto, et est suivi des mots: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον. Alors, à la ligne 5, commence, sans titre, le liber V, sur les mots: Ψίλων ἀρίστων (sic) χαίρειν πρώτον κτλ. Le manuscrit E, quoique plus ancien que les deux autres de son groupe, est le moins bon des trois.

## V.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit aussi à la fin: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον (au milieu du fol. 64 r.). Suit, sans autre titre: Ψίλων ἀρίστωνι χαίρειν πρῶτον κτλ. — Au § x, 1 (voy. ci-dessous, p. 216, aux Notes critiques), V donne la leçon bar-

bare  $\pi \epsilon \omega \tau \eta \nu$  (pour  $\pi \varrho \omega \tau \eta \nu$ ). — L'abbé L. Duchesne a bien voulu collationner ce manuscrit.

P.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit à la fin : ἐπληοώθη τὸ τέταοτον (vers le bas du fol. 114 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι χαίρειν πρώτον ατλ. Le liber V est incomplet à la fin. Le manuscrit s'arrête actuellement sur les mots: τοὺς μέν στασιάζειν ποιήσουσι κατά δὲ (p. 103, l. 4), qui terminent le fol. 124 v.: les feuillets qui suivaient sont perdus. - P présente un certain nombre de fautes et de bonnes lecons qui lui sont propres. Notamment, dans les Approvisionnements. p. 90, 1. 3, P contient seul, dans la phrase suivante, les huit mots imprimés en caractères espacés (les mots que nous avons mis entre crochets nous paraissent devoir être retranchés, bien qu'ils soient donnés par tous les mss.): Δεδοχιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην [έν ταῖς χρείαις], Ένα μὴ κατὰ πόλεμον έν ταϊς συμβαινούσαις γρείαις συντριβόμενα άχρεῖα γένηται. - Des trois manuscrits du groupe ancien, P, le plus récent, est le meilleur.

Les Notes critiques renferment la collation complète de E. V. P., à l'exception de certaines catégories de variantes qui ont été systématiquement négligées: ce sont celles qui portent sur l'accentuation, l' $\iota$  muet, le  $\nu$  dit euphonique, l'emploi de la lettre simple pour la lettre redoublée ou réciproquement, sur la confusion de o avec  $\omega$ , de  $\alpha\iota$  avec  $\varepsilon$ , des sons  $\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$  et v entre eux; enfin on ne s'est généralement pas inquiété de la ponctuation des manuscrits.

Si l'on passe maintenant au groupe de la Renaissance, on trouvera d'abord que les dix-neuf manuscrits dont la liste va suivre — et nous ne doutons pas un instant, d'ailleurs, que cette liste ne puisse être facilement augmentée — n'ont pas le commencement du IVe livre de Philon, et que les derniers mots du traité anonyme sur le  $K \acute{o} \varrho \alpha \xi$  y sont suivis immédiatement des mots:  $\acute{o} \tau \alpha \nu$  eig  $\acute{e} \lambda \alpha \sigma \sigma \sigma \nu$  ouvai $\varrho \widetilde{\omega} \nu$ , ceux-là mêmes qui commencent le fol. 49 r. de notre manuscrit E. Ce sont donc des manuscrits dérivés, directement ou indirectement, de E, après la perte des deux feuillets. Voici la liste annoncée:

# EDITION CRITIQUE

```
in supplement gree;
in supplement gree;
into trace., fol., n° 3;
instance royale, n° 182, in-4°, du nouveau
instance royale, royal
```

Samuscrits, copiés de la main d'un scribe mal-'armarios (fin du XVI<sup>e</sup> siècle), contiennent ou F V sans le livre IV. Ce sont:

id. graec., C. III. 6 (ms. brûlé dans le bombarstabourg en 1870); Ω-IV-10; Spiiothèque de S.M., n° 36.

caché sous de faux titres; le texte dérive encore, caché sous de faux titres; le texte dérive encore, caché. Le texte du manuscrit de Strasbourg ne différer sensiblement de celui de ses deux frères.

Som les manuscrits dont le signalement nous est parvenu, as en avons encore quatre du groupe de la Renaissance à commer. Ils occupent une autre position dans l'arbre généa-

to Leyde, cod. Vossianus graec., in 4°, n° 70 (J. van Leeuwen a en l'obligeance de collationner ce manuscrit pour tout e liber V);

≥ et 3° Paris, n° 2445 et 2435 de l'ancien fonds: nous désignons ce dernier par la lettre p;

1º Rome, cod. Vaticanus, nº 220 (liber V collationné en entier par l'abbé L. Duchesne).



Ce dernier ms. est une copie de V, dont il reproduit fidèlement, à quelques lapsus près, les bonnes et les mauvaises leçons, y compris la forme barbare πεώτην. N'était que cette même variante πεώτην ne se trouve pas reproduite dans les trois autres manuscrits, on pourrait admettre sans hésiter qu'ils dérivent également de V. Le premier ancêtre commun (en remontant le cours du temps) de ces trois copies porta la leçon πεσώτην, oui est aussi celle de toute la famille de E (P seul a conservé la vraie lecon  $\pi \rho \omega \tau \eta \nu$ ), et il présentait cà et là dans le texte quelques corrections conjecturales, qui ont fait disparaître de ces copies quelques-unes des fautes les plus grossières qui existent encore dans V: mais, en se livrant à ce travail, il arriva au correcteur d'aggraver parfois les altérations (voy. p. ex. cidessous, p. 168, l. 18). Outre ces infidélités volontaires, les trois manuscrits dont il s'agit fourmillent de fautes de copie inconscientes, consistant surtout en mots passés. Bref, ils ne peuvent à aucun degré nous servir de sources pour la constitution du texte : ce serait puiser volontairement à des sources d'errenr.

C'est pourtant ce qu'a fait l'éditeur des Veteres Mathematici. Il a reproduit le texte de p, ainsi que les variantes inscrites à la marge, « avec une fidélité telle qu'il semble que le manuscrit » ait été employé directement pour l'impression, sans l'intermé » diaire d'aucune copie  $(^{10})$ . » Il est vrai de dire que ces variantes marginales proviennent de P: elles nous font l'effet d'être le résultat d'une collation très superficielle de P, entreprise à l'occasion même de l'édition. Nous avons marqué ci-dessous, dans les Notes critiques, peut-être par un scrupule excessif, toutes les variantès, sauf celles d'accent, de l'édition princeps par rapport à notre texte, et un certain nombre des leçons de p, qui suffisent pour mettre en évidence dans quelle mesure l'édition est dépendante de p. On désigne ici l'édition par les lettres Th (du nom de Thévenot, l'éditeur du volume).

En résumé, pour la constitution de notre texte, 1° l'édition princeps n'est pas à consulter, sinon pour y recueillir les conjectures, extrêmement clair-semées, que l'éditeur a tirées de son fonds et proposées en marge ou insérées dans son texte; 2° des

<sup>10.</sup> C. Wescher, *Poliorcétique des Grecs*, p. xxxv. Nous devons avertir que, sur plusieurs points, notre classement est contradictoire avec les conclusions posées par Wescher.

vingt-six copies qui composent ce que nous avons appelé le groupe de la Renaissance, il n'y a pas le moindre usage à faire (11). Elles n'existent guère, à vrai dire, que pour le tourment du philologue et l'encombrement des bibliothèques.

La tradition du texte établie sur le témoignage comparé de P. V. E., étant plus pure que celle de l'édition, permet de faire disparaître sans grand'peine telles altérations qui eussent pu défier longtemps les efforts d'une critique même habile. En voici deux exemples très clairs:

- 1.) § VI, 4. Ne faites pas vos tours trop hautes, recommande Philon: Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ (πύργοι) θᾶττον ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι καταπίπτουσι· οἱ δὲ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρουσι (texte des Vet. Math.). Cette fin de phrase est rendue ainsi par le traducteur latin: «Firmae vero ac validae turres » sustinent pondera», ce qui ne donne pas du tout le sens qu'on attendait ici. Or, on lit dans P: οἱ δυνάμενοι et φέρειν. Corrigeons οἱ en οὐ, et nous retrouvons la main de l'auteur: καταπίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν.
- 2.) § XI, 12. Il faut ménager de bonnes communications entre l'intérieur de la place et la palissade (χάραξ) élevée en arrière du fossé qui fait le tour du rempart, pour que les ennemis ne s'emparent pas aisément du fossé, «et ne vallum hostibus usui  $*sit* = "iva \mu \eta' - \tau o "ig \pi o \lambda \epsilon \mu 'o "ig \eta' \ j \ \chi o 'j \ o \ \mu o g \ o \ vero$ · diligenter et accurate humum fodere oportet, praecipue circa pro-» pugnacula antemurana et circa fossas et vallationes » = 'Huir δὲ ἡ ταφρεία σπουδαστέα ἐστὶν ώς μάλιστα περὶ τὰ προτειχίσματα καὶ τάφρους (sic) καὶ τὰς γαρακώσεις. Il est bien étrange de «creuser autour de fossés» (ταφρεία περὶ τάφρους). Les mss. P. V. E. en nous rendant σπουδαστέον δ' έστιν nous mettent sur la voie de la leçon originale: Ένα μη - τοῖς πολεμίοις ή χρήσιμος, ημίν δε μη, η ταφρεία. Σπουδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειγίσματα καὶ τοὺς τάφρους καὶ τὰς γαρακώσεις. Rien de plus naturel que cette recommandation de « s'occuper des fossés ».

D'autres fois, la tradition commune à P. V. E. et à l'édition, est évidemment altérée; mais l'altération consiste dans une simple

<sup>11.</sup> Cette conclusion a une portée plus générale que pour Philon seulement; elle s'applique aux autres poliorcètes, savoir Athénée, Biton. Héron et Apollodore, qui accompagnent ordinairement Philon dans les manuscrits.

faute de lecture, et la leçon fautive, fidèlement transmise jusqu'à nous par les copistes, sans essai de correction de leur part, laisse encore entrevoir, comme par transparence, la lecture authentique. C'est ce qui a lieu, par exemple, au § x, 7:

Aux approches de la ville, dit Philon, il faut, sur les chemins qu'auront à parcourir les grandes machines de l'assiégeant, enterrer des amas de poteries vides, dont l'orifice est bouché avec de l'algue, et les bien recouvrir de terre: là-dessus, les hommes passent sans danger, mais les machines s'enfoncent. On lit dans le texte traditionnel: Κεράμια δοθὰ καὶ κενὰ δεῖ κατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φυκίας τἦττον γάρ ἐστι. Μετὰ δὲ ταῖτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν κτλ. Les mots ἦττον γάρ ἐστι n'ont pas le sens que leur attribue le traducteur latin: «id enim vilius est»; et l'expression φυκία comme synonyme de φῦκος n'est pas grecque. Toute difficulté disparaît en écrivant, par le plus léger changement: σάξαντας τὰ στόματα φύκει ἄσι ατον γάρ ἐστι.»

Le mal est plus difficile, et, souvent même, paraît impossible à guérir, quand l'altération consiste en une lacune: or, c'est, à ce qu'il nous semble, un cas qui se présente bien fréquemment. Nous avons inséré plusieurs points dans le texte, sans autre avis, chaque fois que nous avons cru avoir affaire à une altération de cette catégorie. Sur l'emploi que nous avons fait des points dans tel ou tel passage en particulier, il sera loisible à chacun de présenter des objections. Toujours est-il que la tradition de P. V. E. est défigurée par de nombreuses lacunes: la preuve, le manuscrit de Minas (Paris, supplém. grec, nº 607), la fournit sans réplique pour Athénée, Biton, Héron et Apollodore. S'il contenait encore Philon (12), si la partie de ce manuscrit qui renfermait Philon venait — ce qui est bien possible - à être retrouvée quelque jour, autant P comble de lacunes de p, autant, sans aucun doute, le précieux parchemin de Minas remplirait-il de vides dans la tradition de P. V. E. - Tout mot ou groupe de lettres qui, dans notre édition, a été ajouté par conjecture au texte traditionnel de P. V. E., est enveloppé de crochets obliques ().

í



<sup>12.</sup> Philon n'a pas été réimprimé dans la Poliorcétique des Grecs, le beau et si utile volume de C. Wescher, parce qu'il manque dans le manuscrit de Minas, «et qu'il eût fallu se contenter de le réimprimer d'après les sources moins anciennes et moins pures auxquelles Thévenot avait déjà puisé.» (Pages XII-XIII.)

vingt-six + groupe + faire (\*) ment

 $rac{\mathbf{L}_{2}}{\mathbf{P}_{2}}$  ,  $\mathcal{L}_{3}$ 

acquelles il est moins maleur présence est bien et
acter des intrusions. Dans ce
le rois sortes principalement:

ceir paraît être une mauvaise
le dans le texte avec la leçon
lesance: αὐτῶν τοὺς τοίχους παleile-ci par καί).

ι αι κατώριχοι durent figurer jadis
ι τον δοματαί, αι δε επίγειοι, à titre

our s'opposer à l'escalade, ainsi que de man les que doit se procurer l'assiégé, n'ont me au beau milieu des prescriptions relaacterieurs, aux fossés et aux palissadements.

compone de crochets droits [] toute portion du texte

entree. (Il y a d'autres transpositions, plus considus a partie du texte qui n'est pas publiée ici.)

u. aciques fautes simples qu'on a pu corriger cà et là, il a grand nombre de difficultés qu'on a vainement cherché and Pautres seront plus heureux que nous. Pour ne and magniquer la tache des critiques futurs, on s'est fait scruand conjecture dans le texte aucune conjecture changeant nosomme a physionomie de la leçon traditionelle de P. V. E. and this is notes critiques qu'il faudra prendre presque toua cites de nos conjectures qui ne sont pas purement grammateries, et là nous avons imprimé en caractères espacés celes pur nous paraissaient le moins incertaines. Pour ce qui se la Production des intrusions ou des lacunes, ou, au contoire, de l'usertion des suppléments qui paraissaient évidents. a a procede avec une plus grande liberté d'allures. Il est, en cdet, fort facile au lecteur de supprimer par la pensée, ou les condets droits ou les points intercalés au milieu du texte, dans les doux premiers cas; ou, dans le dernier cas, toute la partie enveloppée de crochets obliques: et de faire ainsi réapparaître en reproduction fidèle le texte traditionnel.

La traduction française ne vise, en aucune mesure, à l'élégance. Elle a simplement pour but de montrer perpétuellement comment nous croyons qu'il faut entendre le texte dans les endroits où il nous paraît avoir été transmis exactement, et quel sens il devait ou pouvait offrir originellement là où la tradition semble altérée. Voulant éviter que certaines personnes, en se servant de la traduction seule — ce qui est toujours dangereux —, ne prennent quelquefois nos conjectures pour la lettre même de l'auteur, on a tâché d'imprimer en italique tout ce qui, dans la traduction, renferme quelque chose de conjectural, soit que le sens des mots grecs fournisse matière à discussion, soit que le français corresponde, non au texte traditionnel, mais à une restitution.

Quant aux notes explicatives, elles ont pris forcément beaucoup de développement. Philon emploie plusieurs mots qui ne sont pas jusqu'ici expliqués comme il faut dans les lexiques, et plusieurs autres dans des sens qui ne sont consignés ni au Thesaurus, ni ailleurs. Nous avons donc été obligés d'avancer pas à pas, en rédigeant nous-mêmes notre lexique au bas de chaque page. Ces notices lexicographiques aideront à interpréter sainement des centaines de passages ordinairement mal compris chez les écrivains grecs dans leurs récits de siège. Signalons seulement, pour donner ici même une idée des résultats auxquels on arrive, le double sens de mots comme:  $B\dot{\epsilon}\lambda\eta$  (§ I, 3), qui veut dire, tantôt projectiles, tantôt machines de tir; IIergoβόλοι, Καταπάλται, etc. (§ 1, 2) qui se prennent également bien pour les machines dites balistes, catapultes, etc., et pour les projectiles que ces machines envoient. D'autres notes, comme celles sur l'emploi de I'i vog pour désigner la chaux aussi bien que le plâtre, sur une unité très particulière de surface que les anciens appelaient Khirn, etc., contiennent l'exposé de petites déconvertes que nous croyons avoir faites relativement à la technique de la construction en Grèce ou à divers usages antiques.

Exprimons, en terminant ces lignes, le vœu que la présente publication réussisse à attirer l'attention, non seulement des hommes spéciaux, mais surtout des philologues, sur un auteur Philon, dont nous ne savons pas les titres (8), qui venaient sans doute dans la Μηχανική σύνταξις après les Παρασκευαστικά.

On sait encore que Philon avait traité particulièrement, dans la suite de son ouvrage, de la Manière d'envoyer des lettres secrètes:

P. 102, l. 3 d'en bas, Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ὡς δηλώσομεν ἐν τῷ εἰδει (sic) τῶν (corr. τῷ) περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων.

Rien ne nous dit que Philon n'avait pas encore compris dans sa Μηγανική σύνταξις d'autres livres concernant la guerre de siège. Seulement, les renseignements positifs que nous possédons sur ce point, se bornent à ce qui vient d'être exposé. Néanmoins, notre sentiment est que Philon de Byzance avait dû, quelque part en son grand ouvrage — était-ce dans le livre correspondant à la quatrième partie du liber V? ou était-ce dans un livre spécial dont le souvenir a disparu? nous ne le saurions dire —, décrire la construction du bélier, des tours de charpente, des diverses tortues, portiques et autres engins employés dans les sièges, avec un grand détail et en donnant toutes les dimensions, comme il avait fait, au IVe livre, pour l'artillerie, et comme, au travers de l'epitome du Ve, on devine encore qu'il avait fait pour les tours, les courtines et les autres parties constitutives de ses fortifications. Aussi, pour notre part, croyonsnous qu'il faut entendre de Philon de Byzance, ce qui, par suite ou d'un lapsus, ou d'une erreur imputable soit à Athénée luimême, soit aux copistes, se trouve dit de Philon d'Athènes dans le passage suivant:

Athénée, p. 15, Wescher,

Χελώνης χωστρίδος κατασκευή.

Τοῦτο τὸ κατασκεύασμά φησὶ Φίλων ὁ Αθηναῖος χρήσιμον είναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγὴν (corr. προσα-

<sup>8.</sup> Le traité de la Défense des places d'Énée porte en titre dans le ms, Περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιορχουμέτους ἀτιέχειν, mais devait avoir reçu de l'auteur un titre plus concis. Πολιορχητικά scrait un titre approprié aux livres de l'Attaque des places, aussi bien d'Énée que de Philon: cf. Απολλοδώρου πολιορχητικά (dans la Poliorcétique des Grees, de Wescher. p. 137). Πολιορχητικών α΄ et β pourraient encore avoir servi de titres à deux livres se correspondant, l'un sur la Défense, l'autre sur l'Attaque des places.

γωγάς) τῶν μηχανημάτων (θ) καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν σταδίων (corr. στωδίων [R. de Phil. στωδίων: ms. de Ch. Gr. στωιδίων. H. G.]) καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέη χῶσαι.

C'est, à ce qu'on peut penser, à la suite de cette partie proprement militaire, que venaient, dans la Μηχανική σύνταξις, deux livres de physique pure.

- 1° Concernant l'un, savoir les Automates, on a deux témoignages, dont le second, s'il n'est pas récusé, établit la priorité de ce traité sur les Pneumatiques:
- 1) Héron, Autom., II e livre, p. 263, l. 7 (après avoir dit que son Ier livre, Περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, contenait beaucoup de choses originales), Περὶ δὲ τῶν σιατῶν αὐτομάτων βουλύμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἅμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν ἀρμόζον οὐδὲν εὐρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (d'après la restitution de Haase).
- 2) Philon, Pneumatiques, p. 302, l. 5, Rose, à propos d'explication sur la nature matérielle de l'air, « Et iam declaravi hoc » alias sufficienter ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus », ce que Valentin Rose, Anced. gracc., II, p. 285, entend, avec raison, pensons-nous, du livre des Automates.
- 2° L'autre livre, intitulé Πνευματικά, dont Rose a retrouvé en latin le commencement, à savoir l'introduction suivie d'un morceau important sur les machines hydrauliques (voy. ci-dessus, p. 158, l. 18), est annoncé par Philon lui-même dans les Bélopoïques comme devant paraître dans la suite de l'ouvrage:

Bélop., § LX, Συνιδών γὰρ (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματικοῖς θεωρήμασι τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ξηθησομένοις ἰσχυρὸν ὑπάρχοντα καὶ εὔτονον τὸν ἀέρα κτλ.

Telles sont les données qu'on possède aujourd'hui sur l'ensemble de la Μηχανική σύνναξις de Philon de Byzance. Venant présenter, comme spécimen d'une édition critique de Philon, le texte de ce que nous considérons comme l'epitome du livre sur les Fortifications, (voy. ci-dessus, p. 160, l. 10 sqq.), accompagné d'une traduction française et de notes, il nous reste encore à fournir au lecteur, 1° des indications, au moins sommaires, sur



<sup>9.</sup> We scher constitue ainsi ce texte: πρός τε τὰς γινομένας εἰς τὴν προσαγωγὴν τῶν μηχανημάτων (προσύδους) καὶ τὰς κτλ.

les manuscrits de notre auteur, 2° quelques mots d'explication sur la méthode de la présente publication.

Le IVe et le prétendu Ve livre ne vont généralement pas l'un sans l'autre dans les manuscrits. Ceux-ci, à première vue, se partagent en deux groupes. L'un se compose de trois manuscrits anciens, en parchemin, savoir:

E = Escorialensis Y-III-11 (Xe siècle);

V = Vaticanus 1164 (XIe siècle);

P = Parisinus 2442 (XI-XII<sup>e</sup> siècle).

L'autre groupe est formé par un nombre considérable de manuscrits, tous, sauf erreur, en papier, mais qui, en tout cas, datent tous de la Renaissance ou d'une époque encore plus récente. Comme on le verra après discussion, ce second groupe de manuscrits est, en bloc, sans aucune espèce de valeur.

E, V et P, entre autres particularités, présentent respectivement les suivantes qu'il est utile de signaler:

#### $\boldsymbol{E}$ .

Le livre IV est mutilé en tête. Le feuillet sur lequel commençait Philon a été coupé, ainsi que le précèdent. Au verso du folio qui est coté 48, finit le morceau anonyme intitulé Κατασκενή ἐλεπόλεως κόρακος ὀνομαζομένου (sic: p. 43-48, Vet. Math.); avec les premiers mots du folio 49 recto, ὅταν εἰς ἐλασσον συναιρών, nous nous trouvons en plein texte de Philon, Bélopoïques (p. 50, l. 17 Vet. Math., = p. 242, l. 15, Köchly-Rustow) à une page (de manuscrit) du début. Le livre IV finit en haut du fol. 66 recto, et est suivi des mots: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον. Alors, à la ligne 5, commence, sans titre, le liber V, sur les mots: Φίλων ἀρίστων (sic) χαίρειν πρώτον κτλ. Le manuscrit E, quoique plus ancien que les deux autres de son groupe, est le moins bon des trois.

#### V

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit aussi à la fin: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον (au milieu du fol. 64 r.). Suit, sans autre titre: Ψίλων ἀρίστωνι χαίρειν · πρῶτον κτλ. — Au § x, 1 (voy. ci-dessous, p. 216, aux Notes critiques), V donne la leçon bar-

bare πεώτην (pour πρώτην). — L'abbé L. Duchesne a bien voulu collationner ce manuscrit.

Р.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit à la fin: ἐπληρώθη, τὸ τέταρτον (vers le bas du fol. 114 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι γαίρειν πρώτον απλ. Le liber V est incomplet à la fin. Le manuscrit s'arrête actuellement sur les mots: τοὺς μέν στασιάζειν ποιήσουσι κατά δὲ (p. 103, l. 4), qui terminent le fol. 124 v.; les feuillets qui suivaient sont perdus. - P présente un certain nombre de fautes et de bonnes lecons qui lui sont propres. Notamment, dans les Approvisionnements, p. 90, l. 3, P contient seul, dans la phrase suivante, les huit mots imprimés en caractères espacés (les mots que nous avons mis entre crochets nous paraissent devoir être retranchés, bien qu'ils soient donnés par tous les mss.): Δεδοχιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην [έν ταῖς χρείαις], Ένα μὴ κατὰ πόλεμον έν ταις συμβαινούσαις χρείαις συντριβόμενα άχρεια γένηται. — Des trois manuscrits du groupe ancien, P, le plus récent, est le meillenr.

Les Notes critiques renferment la collation complète de E. V. P., à l'exception de certaines catégories de variantes qui ont été systématiquement négligées: ce sont celles qui portent sur l'accentuation, l' $\iota$  muet, le  $\nu$  dit euphonique, l'emploi de la lettre simple pour la lettre redoublée ou réciproquement, sur la confusion de o avec  $\omega$ , de  $\alpha\iota$  avec  $\varepsilon$ , des sons  $\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$  et v entre eux; enfin on ne s'est généralement pas inquiété de la ponctuation des manuscrits.

Si l'on passe maintenant au groupe de la Renaissance, on trouvera d'abord que les dix-neuf manuscrits dont la liste va suivre — et nous ne doutons pas un instant, d'ailleurs, que cette liste ne puisse être facilement augmentée — n'ont pas le commencement du IV° livre de Philon, et que les derniers mots du traité anonyme sur le  $K \acute{o} \varrho \alpha \xi$  y sont suivis immédiatement des mots:  $\acute{o} \tau \alpha \nu$   $\acute{e} l \zeta$   $\acute{e} l \alpha \sigma \sigma \sigma \nu \nu \alpha \iota \varrho \tilde{\omega} \nu$ , ceux-là mêmes qui commencent le fol. 49 r. de notre manuscrit E. Ce sont donc des manuscrits dérivés, directement ou indirectement, de E, après la perte des deux feuillets. Voici la liste annoncée:

Paris, Bibliothèque nationale. nºº 2437, 2438, 2441 de l'ancien fonds; nºº 26 et 244 du supplément grec;

Leyde, cod. Vossianus graec., fol., nº 3;

Oxford, cod. Baroccianus, 187;

Upsal, nº 44;

Copenhague, Bibliothèque royale, nº 182, in-4°, du nouveau fonds;

Vienne, cod. ms. philos. et philol. graec., nos 24 et 55;

Munich, nº 195;

Bále, ms. fol. A-N-II-14;

Turin, cod. LX. c. III. 3;

Rome. cod. Vaticanus, nº 219; Urbinas, nº 79;

Naples,  $n^{\circ}$  276 (= III. C. 18);

Madrid, Bibliothèque nationale, 0-42;

Escurial (l'), W-II-22.

Trois autres manuscrits, copiés de la main d'un scribe malhonnête, André Darmarios (fin du XVI<sup>e</sup> siècle), contiennent ou contenaient le *liber V* sans le livre IV. Ce sont:

Strasbourg, cod. gracc., C. III. 6 (ms. brûlé dans le bombardement de Strasbourg en 1870);

Escurial (l'),  $\Omega$ -IV-10;

Madrid, Bibliothèque de S.M., nº 36.

Dans les deux derniers de ces trois manuscrits, le livre de Philon est caché sous de faux titres; le texte dérive encore, indirectement, de E. Le texte du manuscrit de Strasbourg ne devait pas différer sensiblement de celui de ses deux frères.

Parmi les manuscrits dont le signalement nous est parvenu, nous en avons encore quatre du groupe de la Renaissance à examiner. Ils occupent une autre position dans l'arbre généalogique. Ce sont les suivants:

1° Leyde, cod. Vossianus graec., in 4°, n° 70 (J. van Leeuwen a eu l'obligeance de collationner ce manuscrit pour tout le liber V):

2º et 3º Paris, nº 2445 et 2435 de l'ancien fonds: nous désignons ce dernier par la lettre p;

4° Rome, cod. Vaticanus, nº 220 (liber V collationné en entier par l'abbé L. Duchesne).

Ce dernier ms. est une copie de V, dont il reproduit fidèlement, à quelques lapsus près, les bonnes et les mauvaises leçons, y compris la forme barbare πεώτην. N'était que cette même variante πεώτην ne se trouve pas reproduite dans les trois autres manuscrits, on pourrait admettre sans hésiter qu'ils dérivent également de V. Le premier ancêtre commun (en remontant le cours du temps) de ces trois copies porta la leçon πεσώτην, qui est aussi celle de toute la famille de E (P seul a conservé la vraie leçon  $\pi \rho \omega \tau \eta \nu$ ), et il présentait çà et là dans le texte quelques corrections conjecturales, qui ont fait disparaître de ces copies quelques-unes des fautes les plus grossières qui existent encore dans V; mais, en se livrant à ce travail, il arriva au correcteur d'aggraver parfois les altérations (voy. p. ex. cidessous, p. 168, l. 18). Outre ces infidélités volontaires, les trois manuscrits dont il s'agit fourmillent de fautes de copie inconscientes, consistant surtout en mots passés. Bref, ils ne peuvent à aucun degré nous servir de sources pour la constitution du texte : ce serait puiser volontairement à des sources d'erreur.

C'est pourtant ce qu'a fait l'éditeur des Veteres Mathematici. Il a reproduit le texte de p, ainsi que les variantes inscrites à la marge, «avec une fidélité telle qu'il semble que le manuscrit » ait été employé directement pour l'impression, sans l'intermé » diaire d'aucune copie  $(^{10})$ . » Il est vrai de dire que ces variantes marginales proviennent de P: elles nous font l'effet d'être le résultat d'une collation très superficielle de P, entreprise à l'occasion même de l'édition. Nous avons marqué ci-dessous, dans les Notes critiques, peut-être par un scrupule excessif, toutes les variantès, sauf celles d'accent, de l'édition princeps par rapport à notre texte, et un certain nombre des leçons de p, qui suffisent pour mettre en évidence dans quelle mesure l'édition est dépendante de p. On désigne ici l'édition par les lettres Th (du nom de Thévenot, l'éditeur du volume).

En résumé, pour la constitution de notre texte, 1° l'édition princeps n'est pas à consulter, sinon pour y recueillir les conjectures, extrêmement clair-semées, que l'éditeur a tirées de son fonds et proposées en marge ou insérées dans son texte; 2° des



<sup>10.</sup> C. Wescher, *Poliorcétique des Grecs*, p. xxxv. Nous devons avertir que, sur plusieurs points, notre classement est contradictoire avec les conclusions posées par Wescher.

Paris, Bibliothèque natifonds; nos 26 et 244 du se Leyde, cod. Vossianus Oxford, cod. Baroccia Upsal, no 44; Copenhague, Bibliofonds; Vienne, cod. ms. Munich, no 195; Bâle, ms. fol. A Turin, cod. LN Rome, cod. V Naples, no 25

Trois authonnête, A. contenaient

Madrid, Bib."
Escurial (1)

Strasbo dement of Escur Madr

Dar Philor indir dev.

ne e l

1

moindre usage à moindre usage à moindre usage à moindre usage à moindigne pour le tour-

Top hautes, recommande

- θάττον ὑπὸ τῶν πε
α δε δινάμενοι τὰ βάος

πε fin de phrase est rendue

το ας validae turres

μα pas du tout le sens qu'on

Τα δινάμενοι et φέρειν. Cor
πο la main de l'auteur: κατα-

- - et honnes communications entre

ται τοις τάρους λαὶ τὰς χαρα
σα τοις ται τοις τάρους καὶ τὰς χαρα
ται τοις μὶ τὰ χρήσιμος. «Nos vero

τοις οροτέες, praecipue circa pro
τοις μάλιστα περὶ τὰ προτειχί
ται χαρακόσεις. Il est bien étrange

ται ται δαστέον δ' ἐστὶν nous met
ται στοι δαστέον δ' ἐστὶν πομε πολεμίοις

ται ται τοις τάρους καὶ τὰς χαρα
ται ται τοις τάρους καὶ τὰς χαρα
ματικί que cette recommandation de

russ l'alteration consiste dans une simple

The relative generale que pour Philon seule relatives relatives, savoir Athenée, Biton, Héron dans les manuscrits.

ture, et la leçon fautive, fidèlement transmise juspar les copistes, sans essai de correction de leur part, core entrevoir, comme par transparence, la lecture auc. C'est ce qui a lieu, par exemple, au § X, 7:

approches de la ville, dit Philon, il faut, sur les chemins cont à parcourir les grandes machines de l'assiégeant, entre des amas de poteries vides, dont l'orifice est bouché ce de l'algue, et les bien recouvrir de terre: là-dessus, les commes passent sans danger, mais les machines s'enfoncent. On lit dans le texte traditionnel: Κεράμια δοθά καὶ κενὰ δεῖ καιοφύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φυκίας τητον γάρ ἐστι. Μετὰ δὲ ταὶτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν κτλ. Les mots ηττον γάρ ἐστι n'ont pas le sens que leur attribue le traducteur latin: «id enim vilius est»; et l'expression φυκία comme synonyme de φῦκος n'est pas grecque. Toute difficulté disparaît en écrivant, par le plus léger changement: σάξαντας τὰ στόματα φύκει ἄσι, ατον γάρ ἐστι.»

Le mal est plus difficile, et, souvent même, paraît impossible à guérir, quand l'altération consiste en une lacune: or, c'est, à ce qu'il nous semble, un cas qui se présente bien fréquemment. Nous avons inséré plusieurs points dans le texte, sans autre avis, chaque fois que nous avons cru avoir affaire à une altération de cette catégorie. Sur l'emploi que nous avons fait des points dans tel ou tel passage en particulier, il sera loisible à chacun de présenter des objections. Toujours est-il que la tradition de P. V. E. est défigurée par de nombreuses lacunes: la preuve, le manuscrit de Minas (Paris, supplém. grec, nº 607), la fournit sans réplique pour Athénée, Biton, Héron et Apollodore. S'il contenait encore Philon (12), si la partie de ce manuscrit qui renfermait Philon venait - ce qui est bien possible - à être retrouvée quelque jour, autant P comble de lacunes de p, autant, sans aucun doute, le précieux parchemin de Minas remplirait-il de vides dans la tradition de P. V. E. mot ou groupe de lettres qui, dans notre édition, a été ajouté par conjecture au texte traditionnel de P. V. E., est enveloppé de crochets obliques ().

<sup>12.</sup> Philon n'a pas été réimprimé dans la Poliorcétique des Grecs, le beau et si utile volume de C. Wescher, parce qu'il manque dans le manuscrit de Minas, «et qu'il eût fallu se contenter de le réimprimer d'après les sources moins anciennes et moins pures auxquelles Thévenot avait déjà puisé.» (Pages XII-XIII.)

Il y a un autre genre de fautes auxquelles il est moins malaisé de remédier, du moment que leur présence est bien et dûment constatée: nous voulons parler des intrusions. Dans ce texte, nous avons à en signaler de trois sortes principalement:

- 1.) P. ex.: § IV, 4, Αὐτοὺς ποιεῖν paraît être une mauvaise variante qui se trouve côte à côte dans le texte avec la leçon primitive qui lui a donné naissance: αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους ποιεῖν (et réunie à celle-ci par καί).
- 2.) P. ex.: § V, Ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι durent figurer jadis à la marge en regard de αἱ μὲν ὀρυκταὶ, αἱ δὲ ἐπίγειοι, à titre de glose.
- 3.) P. ex.: Les alinéas 10 et 11 du § x, dans lesquels il est question d'instruments pour s'opposer à l'escalade, ainsi que de tours de charpente mobiles que doit se procurer l'assiégé, n'ont absolument rien à faire au beau milieu des prescriptions relatives aux ouvrages extérieurs, aux fossés et aux palissadements. (Ils seraient à renvoyer, s'ils étaient authentiques, au livre des Παρασχευαστιχά.)

Nous enveloppons de crochets droits [] toute portion du texte qui ne nous paraît pas authentique.

Ailleurs (§ IV, 6) on a cru reconnaître la transposition d'un membre de phrase. (Il y a d'autres transpositions, plus considérables, dans la partie du texte qui n'est pas publiée ici.)

Pour quelques fautes simples qu'on a pu corriger çà et là, il reste un grand nombre de difficultés qu'on a vainement cherché à résoudre. D'autres seront plus heureux que nous. Pour ne pas compliquer la tâche des critiques futurs, on s'est fait scrupule d'admettre dans le texte aucune conjecture changeant notablement la physionomie de la leçon traditionelle de P. V. E. C'est dans les notes critiques qu'il faudra prendre presque toutes celles de nos conjectures qui ne sont pas purement grammaticales; et là, nous avons imprimé en caractères espacés celles qui nous paraissaient le moins incertaines. Pour ce qui est de l'indication des intrusions ou des lacunes, ou, au contraire, de l'insertion des suppléments qui paraissaient évidents, on a procédé avec une plus grande liberté d'allures. Il est, en effet, fort facile au lecteur de supprimer par la pensée, ou les crochets droits ou les points intercalés au milieu du texte, dans les deux premiers cas; ou, dans le dernier cas, toute la partie enveloppée de crochets obliques: et de faire ainsi réapparaître en reproduction fidèle le texte traditionnel.

La traduction française ne vise, en aucune mesure, à l'élégance. Elle a simplement pour but de montrer perpétuellement comment nous croyons qu'il faut entendre le texte dans les endroits où il nous paraît avoir été transmis exactement, et quel sens il devait ou pouvait offrir originellement là où la tradition semble altérée. Voulant éviter que certaines personnes, en se servant de la traduction seule — ce qui est toujours dangereux —, ne prennent quelquefois nos conjectures pour la lettre même de l'auteur, on a tâché d'imprimer en italique tout ce qui, dans la traduction, renferme quelque chose de conjectural, soit que le sens des mots grecs fournisse matière à discussion, soit que le français corresponde, non au texte traditionnel, mais à une restitution.

Quant aux notes explicatives, elles ont pris forcément beaucoup de développement. Philon emploie plusieurs mots qui ne sont pas jusqu'ici expliqués comme il faut dans les lexiques, et plusieurs autres dans des sens qui ne sont consignés ni au Thesaurus, ni ailleurs. Nous avons donc été obligés d'avancer pas à pas, en rédigeant nous-mêmes notre lexique au bas de chaque page. Ces notices lexicographiques aideront à interpréter sainement des centaines de passages ordinairement mal compris chez les écrivains grecs dans leurs récits de siège. gnalons seulement, pour donner ici même une idée des résultats auxquels on arrive, le double sens de mots comme:  $B \in \lambda \eta$  (§ I, 3), qui veut dire, tantôt projectiles, tantôt machines de tir; IIergoβόλοι, Καταπάλται, etc. (§ 1, 2) qui se prennent également bien pour les machines dites balistes, catapultes, etc., et pour les projectiles que ces machines envoient. D'autres notes, comme celles sur l'emploi de  $Ii\psi_{0S}$  pour désigner la chaux aussi bien que le plâtre, sur une unité très particulière de surface que les anciens appelaient Khirn, etc., contiennent l'exposé de petites déconvertes que nous croyons avoir faites relativement à la technique de la construction en Grèce ou à divers usages antiques.

Exprimons, en terminant ces lignes, le vœu que la présente publication réussisse à attirer l'attention, non seulement des hommes spéciaux, mais surtout des philologues, sur un auteur peut-être plus important qu'on ne pense communément (13). Le texte de Philon est, il est vrai, aujourd'hui en bien mauvais état. Celui d'Énée le Tacticien n'était guère plus compréhensible dans l'édition princeps qu'en avait jadis donnée Casaubon. Cependant, grâce à la persévérante sagacité de plusieurs des plus éminents parmi les critiques de notre siècle, Énée se lit maintenant presqu'aussi couramment que son contemporain Xénophon. Puisse ainsi notre Philon être choisi comme thème favori par ceux qui ont le don des conjectures heureuses!

<sup>13.</sup> Ch. Graux, dans sa Note sur les fortifications de Carthage à l'époque de la troisième guerre punique (dans les Mélanges publiés par l'École des Hautes Études pour le dixième anniversaire de sa fondation. Paris, Vieweg, 1878), a essayé de montrer, p. 197 sqq., que le Manuel de fortification de Philon n'était pas un livre de pure théorie, mais que, par exemple, le triple système de défense qu'on y voit décrit, —, mur, avant-mur, fossés, — avait été réellement exécuté par les anciens sur le terrain.

# PHILON DE BYZANCE

TRAITÉ DE FORTIFICATION

TEXTE

ET

TRADUCTION

#### **(ΕΚ ΤΩΝ**

# ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

# ΤΕΙΧΟΠΟΙΙΚΩΝ.>

(Page 79 des Vet. Mathem.) Φίλων 'Αρίστωνι χαίρειν.

(§ I) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰχοδομοῦντας πύργους, ὀρύξαντας μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἤ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς, τοῦιον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα, τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψφ,

NOTES CRITIQUES. — En titre,  $\Phi IA\Omega NO\Sigma AOFO\Sigma E'$  Th.: pas de titre dans E. V. P.  $\P$   $\P$   $\hat{a}\varrho i\sigma \tau \omega \nu E.$ 

§ I. εδάφους ἀσφαλῶς τοῦτον Ε. V. P. ¶¶ ἢ τινὸς εδάφους (aut solum quodpiam, trad. lat.), ἀσφαλῶς τοῦτον ἀποστεφεώσαντας τὸν τόπον, ὡς μάλιστα τιθέναι κτλ. Th. Cf., à l'appui de la conjecture ἀσφαλοῦς, Vitruve (cité aux Notes explicatives), «Fundamenta fodiantur ad solidum et in solido»: Jules l'Africain, Cestes, chap. Lxxvi (alias Lxxv), col. 976 D Lami, Παφακεῖσθαι ἢ εἰς ποταμὸν ἢ εἰς ἄλλον ἀσφαλῆ τόπον: Lettre de Philippe (dans la collection démosthénique), § 13, p. 162, 14, Τὸν τόπον τοῖς πλέουσιν ἀσφαλῆ παφέχοντος: et ci-dessous, § viii, 13, Τειχοποιία ἀσφάλειαν ἐκανὴν ἔχουσα. ¶¶ ὑποξιώτιτηται Th.

NOTES EXPLICATIVES. — § I. Τοὺς οἰχοδομοῦντας κτλ.] Cf. Vitruve, I, v, 1, «Turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum qui supra terram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura.»

Μέχοι πέτοας — ενα μὴ — υποφύτιτται τὰ τείχη] Philippe (le père de Persée) assiégeant Prinassos dans la Pérée rhodienne, ἤοςαιο πολιοφείν διὰ τῶν μετάλλων. Οὐσης δ' ἀποάκτου τῆς ἐπιβολῆς αὐτῷ διὰ τὸ πετοώδη τὸν τόπον ὑπάρχειν κτλ. (Polybe, XVI, κι, 2-3. Cf. Polyen, IV, κνιιι (κνιι), 1.)

Αποστερεώσαντας] Cf. § III, 7, Ταχὰ ἀποστερεώσουεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο. Τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψω] « Les Grecs, » dit Heuzey (Le mont Olympe et l'Acarnanie, page 329) en décrivant une grande citerne de construction hellénique qu'il étudie dans la forteresse de Pelegriniatza, «dans

# PHILON DE BYZANCE.

## TRAITÉ DE FORTIFICATION.

(EPITOME)

Philon à Ariston, salut.

§ I. Fondations, emplacement, forme des tours.

Pour bâtir des tours, il faut commencer par creuser jusqu'au roc, ou bien jusqu'à l'eau, ou bien jusqu'à un sous-sol présentant une certaine sûreté, puis consolider le lieu le mieux possible, et y établir les fondations avec du gypse: afin d'éviter qu'on ne

pour une citerne, il était de toute nécessité que les joints fussent bouchés pavec un enduit: dans celle-ci, on trouve, entre toutes les pierres, les restes d'un ciment très-dur. > Il est de fait également que, dans les fortifications, les Grecs ainsi que les Orientaux, employèrent quelquefois un ciment connu sous le nom de γύψος. Voy., en effet, § III, 1, Τιθέντας τοὺς λίθους ὁρθους ἐν γύψω: § IV, 1, Τοὺς πύργους ολοδομήσομέν ἐκ λίθων οἴων ἐἰορκαμεν τιθέντες ὀρθους αὐτοὺς ἐν γύψω: § I, 5, Έν μολύβδω καὶ σιδήψω ἡ γύψω (cf. les Notes critiques et les Notes explicatives sur ce passage) τῶν ἐσχάτων λίθων πρὸς ἀλλήλους δεθέντων: Arrien, II, και, 4, Τείχη (il s'agit des remparts de Tyr) — λίθοις μεγάλοις ἐν γύψω κειμένοις ἔνμπεπηγότα: Diodore, II, x, 5 (dans la description des Jardins suspendus de Bablone), Πλίνθον ὀπτήν ἐπλῆν ἐν γύψω ἐδεμένην. La raison de cet emploi de la γύψος dans les fortifications est implicitement contenue dans un passage capital de Théophraste, Fragm. II (Περὶ λίθων), 1x, 65-66 (à propos de la γύψος ἀντόμηματα τὸν λίδον περιχέοντες κάν τι ἄλλο βούλωνται τωοῦτον κολλῆσαι: et plus bas, Θανμαστή δὲ καὶ ἡ ἰσχύς: ὅτε γὰρ οἱ λίθοι ὁῆγνυνται ἡ διαφέρονται ἡ γύψος οὐκ ἀνίησι, πολλάκις δὲ καὶ τὰ μὲν πέπτωκε καὶ ὑτρήρηται, τὰ δ' ἄνω κοξμάμενα μένει συνέχομενα τῆ κολλήσει. On admet généralement que, par γύψος, les anciens entendaient toujours le plâtre. Mais il semble ressortir de ce même passage de Théophraste que le mot γύψος servait également à désigner la chaux vive qui, à la différence du plâtre, dégage, lorsqu'on la mouille, une grande quantité de chaleur. 65, Η δὲ γλισχούτς, καὶ θερμότης, ὅταν βοξχθῆ, θαμαστή: 66, Κόψαντες δὲ καὶ τὸμος δινανται διὰ τὴν θερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ πυρός), x, 66, Φαοὶ γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὴν θερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ πυρός), x, 66, Φαοὶ γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὴν θερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ πυρός), x, 66, Φαοὶ γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὰν θερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ πυρός), x, 66, Φαοὶ γὰρ οὐ δινανται διὰ κὰν τὰ διὰ τὰν δερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ π

ΐνα μή ἔνδον τῶν θεμελίων οἱ τοῖχοι ἡιγνύωνται μηδ' ὑπορύττηται τὰ τείχη. (2) Δεύτερον δὲ τοὺς πύργους οἰκοδομεῖν κατὰ τοὺς ἀφμόττοντας τόπους, τοὺς μὲν ἀντὶ τῶν στρογγύλων ἔξωθεν περιφερεῖς, ἔνδον δ' ἔχοντας ἐπιφάνειαν οῖα γένοιτ' ἂν κυλίνδρου τμηθέντος κατὰ τὴν βάσιν δίχα τοὺς δὲ ἑξαγώνους καὶ πενταγώνους καὶ τετραγώνους κατασκευάζοντας, ἐκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν,

2. Δεύτερον δέ ici et, au début, son corrélatif πρώτον μέν, ne doivent point provenir de la rédaction originale de Philon, qui, probablement, avait assez de bon sens pour ne pas dire: « Faites d'abord les fondations, puis vous choisirez l'emplacement de votre construction».  $\P \P$  εκτιθέντα Ε. V. P. et Th.

γύψον την φοινικικήν) κεκαυμένην κάναφυρωμένην καίειν. Π n'est point dans les habitudes modernes de cimenter à la chaux sans sable. Mais comme il n'est nullement question de sable dans les passages cités de Théophraste, Philon, Diodore et Arrien, il est présumable que les anciens s'en passaient. Ils opéraient dans des conditions, qui ne sont plus les notres: ils pouvaient faire usage d'un procédé différent du notre. Dans les constructions d'appareil hellénique, les blocs de pierre sont taillés sur toutes leurs faces, et ces faces bien aplanies et dressées, de façon à obtenir entre les blocs de bonnes surfaces de contact. S'il s'agissait d'une construction ordinaire, on ne cimentait alors les blocs par aucune liaison; mais, pour obtenir des garanties exceptionnelles de résistance et de solidité, comme, par exemple, dans le cas particulier d'un mur de fortification, on avait êté amené à relier les blocs par une couche, sans doute fort mince, de chaux préparée sans sable et comme l'indique Théophraste. La chaux doit ses propriétés agglutinantes à sa transformation en carbonate de chaux. Or, le mélange du sable à la chaux a pour but: 1° de faciliter la formation du carbonate dans toute la masse par suite d'une action encore mal définie; 2° d'empêcher le retrait; 3° d'économiser la chaux. A n'employer la chaux que sous une très petite épaisseur, l'adjonction du sable paraît sans utilité. C'est, du reste, ce dont il doit être facile de se rendre compte par une expérience directe.

2. Κατὰ τοὺς ἀρμόττοντας τόπους] Cf. § 111, 5, Εν τοῖς ἀρμόζουσι τόποις: Polybe, V, IV, 6, Διαθείς τὰ βέλη καὶ τοὺς πετροβόλους κατὰ τοὺς ἀρμόζοντας τόπους.

Κυλίνδρου τμηθέντος - δίχα] Cf. § ικ, 3, Των ημικυλίνδρων πύογων.

Έπτιθέντας πτλ.] Cf. Dion Cassius (Epitome), LXXIV, x, 4 (fortifications de Byzance), Πύογοι τε πολλοί και μεγάλοι έξω τε επκείμενοι και θυρίδας πεωξ επ' άλλήλους έχοντες ήσαν, ώστε τους προσφάλλοντας τῷ κύκλο έντος αὐτοῦν ἀπολαμβάνεσθαι δι' όλίγου τε γὰο καὶ οὐ και' εὐθὸ, άλλ' οἱ μὲν τῷ οἱ δὲ τῆ σκολιώτερον ψποδομημένω, πὰν τὸ προσπίπτον σφισιν ενκυκλώντος. Vitruve, 1, v, 2, «Item turres sunt proiciondae in exteriorem partem, uti

fasse crouler les murs en les attaquant dans les fondations, et qu'on ne passe en galerie de mine par-dessous les remparts.

2. Il faut, en second lieu, construire les tours dans les endroits convenables. Les unes seront, non point complètement rondes, mais arrondies seulement à l'extérieur, et présenteront à l'intérieur une face plane, comme un cylindre coupé en deux par un plan perpendiculaire à sa base. D'autres seront hexagonales,

cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac

sinistra lateribus apertis telis vulneretur.

Έχτιθέντας χατά μίαν γωνίαν] Cf. la fin de la phrase (αὶ δὲ περὶ τὴν ἐχχειμένην γωνίαν), avec la note: § IV, 2, "Ινα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα — ἐάν τε ἐπὶ τινα τῶν ἐχχειμένων πύργων ἐπισιρέφη: § VIII, 15, Έν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεῖ τοὺς πύργους προεχτιθέναι χατὰ μίαν γωνίαν: § I, 4, Τειραγώνους δεῖ ποιεῖν χαὶ προεχτιθέναι μιχρόν χατὶ ὁξεῖαν γωνίαν: § IV, 6, Αίθοι ὡς σχληρότατοι ἐχιθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμήν: Vet. Ματh., p. 91, 1. 11, "Ανωθεν δὶ ἐχ τῶν ἐχχειμένων ξύλων αὶ ὁρμιστηρίαι δέδενται τῶν σανίδων χαὶ τῶν μαλαγμάτων.

Έχ τῶν πλαγίων] Cf. § VI, 1, Πυλίδες πολλαί καταλείπονται ἐκ τῶν πλαγίων: § 1, 6, Μεταπύργια ἐπικαμπίας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: § 1V, 1, Καταλιπόντες θυρίδας ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων: § VIII, 10, [.... Στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας

τοίς λιθοβόλοις].

Μηχανηματα] Le mot μηχάνημα ne prend pas ordinairement le sens vague de machine de siège. Chez Démosthène (III° Philippique, § 17, p. 115, et § 50, p. 124), chez Énée le Tacticien, § xxxII, 8 et § xxxIII (intrusion supposée, mais, en tout cas, postérieure de peu d'années à la rédaction originale), partout chez Philon (p. ex. § IV, 2 (bis) et 4: § VIII, 10 et 13: [§ x, 11,] etc.), et généralement aussi chez les autres auteurs (p. ex. Polybe, I, XLVIII, 2 et 5, etc., etc.), μηχάνημα désigne une tour de charpente telle que les turres dans la description suivante de Végèce: IV, xVII, «Turres - dicuntur machinamenta ad aedificiorum speciem ex trabibus tabulatisque conpacta et, ne tantum opus hostili concremetur incendio, diligentissime ex crudis coriis vel centonibus communita, quibus pro modo altitudinis additur latitudo. Nam interdum tricenos pedes per quadrum interdum quadragenos vel quinquagenos latae sunt. Proceritas autem ipsarum tanta fit, ut non solum muros sed etiam turres lapideas altitudine superent. His plures rotae mechanica arte subduntur, quarum lapsu volubili magnitudo tam ampla moveatur. Praesens autem periculum civitatis est, si ad murum fuerit turris admota. Plures enim accipit scalas et diverso genere conatur inrumpere. Nam in inferioribus habet arietem, cujus impetu destruit muros, circa mediam vero partem accipit pontem, factum de duabus trabibus saeptumque de vimine, quem subito prolatum inter turrem murumque constituunt et per eum egredientes de machina bellatores in civitatem transeunt et occupant muros. In superioribus autem turris illius partibus contati et sagittarii collocantur, qui defensores urbis ex alto contis missilibus saxisque prosternant. Il convient d'ajouter que les différents étages de la tour étaient munis de machines tirant au tra-vers d'embrasures. Lorsque ces tours atteignaient des dimensions extraordinaires, comme celle qu'amena Demetrios Poliorcète devant les murs de Rhodes (cf. III, 6, note Επτάκλινα), elles prenaient alors le nom d'hé-lépoles (ἐλεπόλεις). En nous basant sur les dimensions, discutées à la note qu'on vient de citer, de l'hélépole de Demetrios, le calcul nous montre que cette tour de charpente mesurait 92 coudées (environ 46 mètres) depuis

Ένα ἀλλήλοις ἀμύνωσιν ἐκ τῶν πλαγίων ἀφιεμένων τῶν βελῶν εἰς τὰ προσαγόμενα μηχανήματα, καὶ ἵνα μήθ' ὑπὸ τῶν κριῶν μήθ' ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι μηδὲν πάσχωσιν αὶ μέν γὰρ γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς καταφοραὶ τῶν πληγῶν ἰσχυραὶ, αὶ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν περικλώμεναι παντελῶς ἀσθενεῖς ἔσονται. (3) Αρμόσει δέ πως τοὺς περιφερεῖς καὶ τοὺς τετραγώνους, ὥσπερ νῦν οἰκοδομοῦνται, τίθεσθαι . . . . . . τοὺς δὲ

3. 113εσθαι E. V. P. p.: omis chez Th., mais non dans la traduction latine (conveniet... turres... PONERE quo nunc acdificantur). La lacune

le plancher inférieur jusqu'au plus élevé, et que, vu la largeur de la base, qui avait 24 mètres environ de côté (l'hélépole construite pendant le siège de Salamine de Cypre par le même Demetrios n'était guère moins colossale: 90 coudées de haut, selon Diodore, XX, XLVIII, 2, sur un carré de base de 45 coudées de côté), et vu le rétrécissement considérable en approchant du sommet, le centre de gravité de tout le système devait être situé, au plus haut, vers le quart de la hauteur; pour renverser l'hélépole, il cût fallu, dans ces conditions, la faire basculer d'un angle de 45°, effet que les moyens au pouvoir de l'assiégé étaient absolument incapables de produire. Aussi n'est-il jamais question dans les récits de siège d'hélépole renversée. — On peut donner comme caractéristique du sens spécial de Μηχάνημα Ελέπολις le passage de l'hilon que voici (p. 95, l. 16 d'en bas): Ἐπειδάν δὲ τῷ προσαγομένῳ μηχανήματι ὁδοποιηθη, πέτρους ώς μεγίστους προσφίπτειν ἐχ τῶν πετροβόλων, μη στρογγύλους, ἴνα μη δύνωνται την ἐλέπολιν προσάγειν.

Kouor] « Bélier, machine de guerre, dont se servaient les assiégeants... » pour ouvrir la brèche. C'était une poutre énorme..., garnie à l'une de » ses extrémités d'un épais et lourd talon de fer. » (C. de la Berge, article Aries du Dictionnaire des antiquités de Daremberg et Saglio, bon article auquel le lecteur pourra recourir.)

Πετροβόλων] Πετροβόλοι, Λιθοβόλοι, Καταπάλται, Όξυβελείς, désignent tantôt des machines de tir, tantôt les projectiles qu'envoient ces machines. Cf. § x, 4, Ό τε ταλαντιαίος πετροβόλος, ὅς ἐστι σφοσφότατος, ἢ οὐχ ἀφίξεται πρὸς τὸ τείχος ἢ ἔκλυτος ῶν ἀντιτυπτήπει: § 1v, 6, Λίθοι —προέχοντες —καὶ διεστηκότες ἀπ' ἀλλήλων τοσοῦτον ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν ταλαντιαίον πετροβόλον μὴ παραθέχεσθαι: § 1, 6, Τοὺς πετροβόλους παραφόρους γινουένους μὴ δύνασθαι τὰς ἐπάξεις ἀποκόπτειν: § viii, 16, ৺να περὶ τὴν ἐκκιμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχιρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους: § iii, 3, Ύπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατά τι (τὰ τείχη) πονήση: § iv, 2, Φερομένων ιῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων τωίχων: 1, Ἰνα — οἱ ἔνδον — ἀφίωσι τοὺς τε καταπάλτας καὶ τοὺς πετροβόλους οὶ προαιροῦνται: 2, Θυρίδας τοὶς ἀφιεμένοις καταπάλτας καὶ πετροβόλους τρ. 99, l. 12 d'en bas, Χελῶναι — ὑποφαυσιν κάτωθεν ἔχουσαι ὅθεν οἱ λιθοβόλοι ἀφίενται. Αjoutons quelques exemples empruntés, entre mille, à divers auteurs: Enée le Tacticien, κακτί, 8, καὶ βέλη ἐξ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν μεγάλων μηχανημάτων) ἀφίεται ἄλλα τε καὶ καταπέλται καὶ σφενδόναι: Polybe, VIII, 1κ, 2, Τοῖς τε πετροβόλοις καὶ καταπέλταις διεφθείροντο: XVI, κακ, 4, Τῶν — μηχανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετροβόλοις τύπτοντες διεσάλευσαν κτλ.: Diodore, XVII, κιιι, 7, Τοῖς μὲν πετροβόλοις τύπτοντες διεσάλευσαν κτλ.: Diodore, ΔνίΙ, κιιι, 7, Τοῖς μὲν πετροβόλοις τύπτοντες διεσάλευσαν κτλ.: Diodore, ἀνίλιματα τῶν θυρίδων) ἐκ βυρσῶν περιεροφαμμένα, πλήση δὲ ἐρίων, εἰς τὸ τῷ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λυθοβόλων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς νεκτὸς τὸ τῆ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λυθοβόλων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς νεκτὸς εἰς τὸ τῷ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λυθοβόλων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς νεκτὸς εἰς τὸ τῷ πληγής ἐνδιδόναι τῶν λυθοβόλων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς νεκτὸς εἰς τὸ τῷ πληγής ἐνδιδόναι τῶν λυθοβόλων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς νεκτὸς εἰς τὸς ἐνδιδόνου τοῦς κυνίος τὰ πληγής ἐνδιδόνου τοῦς περιδολίων: κυνί, 6, Ἰσελήνου δὲ τῆς τοῦς ἐντος ἐ

pentagonales et tétragonales, et placées de manière à présenter un seul angle en saillie; ainsi, elles se défendent les unes les autres en envoyant par les flancs des projectiles contre les tours de charpente amenées par l'ennemi, et ni les béliers, ni les pétroboles, en les frappant, ne leur font éprouver de dommages: car si les coups qui tombent perpendiculairement aux faces produisent beaucoup d'effet, ceux qui arrivent sur un angle saillant ricochent en perdant toute leur force.

3. Il sera à propos que les tours rondes et les carrées, telles qu'on les construit aujourd'hui, soient placées . . . . . . Quant

Αἱ ὅἐ περὶ τὴν ἐκκειμένην κτλ.] Cf. viii, 16, <sup>α</sup>Ινα περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους. Pour l'expression ἐκκειμένην, cf. la note Ἐκτι-βίστας κατὰ μέση καμένης. δ. τ. 2

θέττας κατὰ μίαν γωνίαν, § 1, 2.
 3. Πυλώνας] «Πυλών, Totum aedificiúm in quo sunt αἱ πύλαι.» (Schweighäuser.)

ούσης—οί — όξυβελείς και πετροβόλοι την φοράν άπροόρατον έχοντες πολλούς διέφθειρον τῶν μὴ δυναμένων συνιδεῖν τὴν ἐπιφερομένην πληγήν: xcvn, 2, Προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἀθροῖσαι τὰ βέλη τὰ πεσόντα παρὰ τῶν 'Ροδίων—Ἡριθμήθησαν πυρφόροι μὲν κτλ., ὀξυβελεῖς δ' οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων πεντασσίων. Τοσούτων δὲ βελῶν ἐνεχθέντων ἐν βραχεῖ χρόνω νυκτός xrl.: Polyen, VII, IX, Πολλά προσάγοντες μηχανήματα ήμ εσαν καταπέλτας όξυβελείς, πέτρους (πετροβόλους?) και πύρ. - Catapulta, Scorpio, Ballista, désignent de même en latin, surtout chez les anciens auteurs, tantôt la machine, tantôt le projectile. Ex. Plaute, Pers., I, 1, 28, « Vide modo, ulmeae catapultae tuum ne transfigant latus > ; Nonius Marcellus, p. 552 Mercier, «CA-TAPULTA, jaculum celer yel sagitta. — Titinius in Setina: — "catapulta volat". - Varro de Vita populi Romani lib. III: - "catapulta ictus". • Id., p. 553, «Scorpio est genus teli. Sallustius Historiarum lib. III: - "scorpionem in castra misere". Sisenna Historiarum lib. III: "Longius scorpiones catapulta concitos".» Id., p. 555: «BALISTAE, — Lucilius lib. XXVIII: "Quid fit? balistas jactas centenarias"»; Plaute, Trinumm., III, II, 42, «Ita est amor, ballista ut jacitur; nihil sic celere est, neque volat. »— La composition des substantifs Καταπαλταιρέτης (dans une inscription funéraire de l'Attique et dans une inscription de l'île de Zéa, citées aux Notes critiques sur § IV, 1) et Καταπαλταφεσία (même inscription de Zéa, citée l. l.) suppose aussi au mot Καταπάλτης le sens de projectile, sens qui, d'ailleurs, se trouvait déjà consigné dans le lexique d'Hesychios s. v. Καταπάλτις βέλει. ποιητικόν. ὄργανον. και τὸ ἀφιέμενον βέλος. Ce texte est altéré; il faut probablement restituer, avec Meineke: Καιαπάλιη· βέλει. (Καιαπάλιτης·) πολιορχητικόν (ou mieux, comme il est propose à l'art. Καιαπέλιης du Thesaurus, πολεμικόν) ὄορανον, και τὸ ἀφιέμενον βέλος. — Σφενδόνη et Τόξα sont pris de même tantôt dans le sens de fronde, arc, tantôt dans celui de pierre de fronde (cf. Aristophane, Nuées, 1125, Τοιαίταις σφεν-δόναις παιήσομεν, en parlant de la grêle; l'exemple d'Enée cité ci-dessus; et le Thesaurus), de stèches (cf., outre les exemples cités au Thesaurus, Platon, Lois VII, p. 815 A, Έν τε ταϊς τῶν τόξων βολαῖς καὶ ἀκοντίων καὶ πασῶν πληγῶν). — Enfin, le pendant de ce double sens des mots désignant, pour ce qui est de leur emploi le plus fréquent, les machines ou armes de projection, c'est le double sens du mot βέλη, qui se traduit ordinairement par projectiles, mais se dit assez souvent aussi des machines de tir (voy. la note Βελών, § 1, 3).

κατα τους πιλώνας έξαγώνοις δεί σιπείλιν, εν' αξ τε γωνία έττον θραύωνται, και τη παραπίπτοντα τὰ βέλη και στιμφερόμενα άπαντα πρός τας έξόδοις σιπρόβη τὰς πίλας και δισεκπορεύτοις κατασκενάξη, τὰς τε ἐπιτάσεις τῶν βέλῶν ἐγις πανταχόθεν. (4) Έων δὲ (page 80) πλινθίνοις οἰκοδομής.... τετραγώ-

marquée dans le texte a été signalée par Egger (voyez A. de Rochss, Traité de fortification, etc., p. 29, note 2). De Rochss (ûnd.) la comble aussi quant su seus: « dans les parties les moins accessibles de l'enceinte d aux angles saillants. On placera les tours pentagonales sur les fronts à peu pres en ligne droite.» ¶¶ πειτώνες Ε. V. P. Τh. ¶¶ δυμάνοται Τh. ¶¶ παραπίπτοτια Ε. V.: περιπίπτωσι Τh. ¶¶ ἐπιτάσσεις Ε. V. P.: ἐπιτάσεις p. Τh.: peut-être ἐπιστάσεις. Cf. p. 90. l. 5 d'en bas, Τιμεστάνα δεῖ τὰ βέλη πάντα κατά τοὺς προσήκοτιας ἐκάστω τόπους: p. 97. l. 10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: Joséphe, Guerre des Juifs. III, VII. 9, Οιεσπασιανός δε ἐτ κύκιφ τας ἀψετηρίοις μηχανάς ἐπιστήσας (il s'agit de ses catapultes et de ses pétroboles : Diodore, XVIII. LXX, 4, Εέλη παντισάπα - ἐπιστήσας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἀντιπεταφικένους. Cf., en outre. l'expression βελόστασες (voy. au § v la note Εελοστάσεις. ¶¶ ἐχης] ἔχη Ε. V. P.: ἔχη Τh.

4. προικτιθέναι V. ¶¶ τῷ πέραι] ef. τὸ πέρα; » Th. à la marge.

Escritores] D'après la note Escritores sur la phrase 2, les tours bexagonales ne sont, en somme, que des tours pentagonales où deux des angles



'Figure théorique.

sont droits et les trois autres, exposés à l'ennemi. de 120 degrés. La figure ci-contre montre suffisamment comment elles présentent déjà sur les tours pentagonales régulières, et à plus forte raison sur les tours carrées avec un angle en saillie, les avantages décrits par Philon.

Below? Belon ne vent pas toujours dire projectiles, mais très souvent aussi machines de tir. (Voy. à ce propos Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, et dans la Rev. crit. du 12 octobre 1878, on Not bibliog.

p. 74.) Cf. IV, 1. Παρατεινομένων (?) των βελών: V, 1. Αστωθεν των τειχών και των προτειχισμάτων τοις μεγίστοις και πλείστοις βέλεσιν αι βελοσιαστες κατασκειάζονται: p. 90. 1. 5 d'en bas, Εφεστάναι δεί τα βέλη πάντα κατά τους προσήκοντας έκάστω τόπους: p. 97, 1. 10. Τότε τα βέλη έπιστεστα πάντα: l. 13 d'en bas, Εάν ἀποκτείνας τις η τών μεχανοποιών τινας η των ϋνιων έπὶ τών βέλων ἀπολόγων: p. 98, l. 10 d'en bas, Εικον ή δε σα τα βέλη πάντα έστω καὶ οι κμιοί: Βέλοροίques, κικ, en parlant des inventeurs de la catapuite et autres machines fondées sur le même principe, Κατά πάντων τών ἀλλων βέλων ὑπερβολην εύρον μήκει τε τοξείας καὶ βαρει τών βαλλομένων, λέγω δε οιον κατά τε τόξου καὶ ἀκοντίου καὶ σφενδόνης: Απίκοτε, Politique, VIII, κι, p. 1331-, l. 2, Αλλως τε καὶ νῦν ευσημένων τών πέρ τὰ βέλη καὶ τὰς μηγενάς εἰς ἀκοβείαν ποὺς τὰς πολιοχίας: Polybe, VIII, 1x, 2, Επι μήν γιαν όντες ἐν ἀποστήματι τοῖς τε πειροβόλοις καὶ κατανέλιως

à celles qui sont auprès des portes, il faut les faire hexagonales Ainsi, leurs angles résisteront mieux; on évitera que les projectiles arrivant le long des faces, renvoyés tous de manière à converger vers les ouvertures, ne brisent les vantaux et ne rendent les sorties difficiles; enfin, on pourra tirer dans toutes les directions.

4. Si tu les bâtis en brique . . . . . il faut les faire tétra-

τυπτόμενοι διεφθείροντο, διά το θαυμάσιον είναι την των βελών κατασκευήν και κατά το πληθος και κατά την ενεργειαν: Diodore, XIV, XLII, 2, Πολλά προσεπενοούντο βέλη και μηγανηματα ξένα και δυνάμενα παρέχεσθαι μεγάλας χρείας: XVI, LXXIV, 5, Βέλη και καταπέλτας παρά των Βυζαντίων προσελά-βοντο, et LXXVI, 4, Οἱ δὲ Βυζάντιοι, των τε στρατιωτών και των βελών και των άλλων των χρησιμων παρά τοις Περινθίοις όντων, ατλ.: XVIII, LXX, 4, Βέλη παντοδαπά και τους άγωνιζομένους έπιστήσας ανέστελλε τους έπι των λπάλξεων άντιτεταγμένους (texte dans lequel Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, corrige αγωνισομένους: cf., outre l'exemple allégué l. l., Diodore, XX, XLVIII, 3, Καταπέλτας όξυβελείς— και πετροβόλων πλήθος, ανδρας τε τους χρησομένους τούτοις κατά τρόπον): LXXI, 3, Έκ δε τών πλαγίου έταξε πλήθος ακουτιστών και τοξοτών και τών καταπελτικών βελών: ΧΧ, ΧΕΙ, 5, Έπι γὰρ τούτου βέλη τὰ μέγιστα συγετελέσθη καὶ μηχακαὶ παντοίαι: ΧΕΠ, 5, Τεχνῖται τῶν ἀξιολόγων καὶ πρός βέλη καὶ καταπέλτας εμπειρία διαφέροντες: Arrien, Anabase, I, ΧΧΙΙΙ, 2, Εμπιπρᾶσι καὶ τὰς στοὰς ἐν αἰς τὰ βέλη αὐτοῖς ἀπέκειτο: Athénée, ΧΙΙΙ, p. 538 Β, Γοργός— ἀλέξανδρον—στεφανοί χρυσοίς τρισχιλίοις καὶ, ὅταν Αθηνας πολιορκή, μυρίαις πανοπλίαις και τοις ίσοις (Graux, Rev. crit. du 12 oct. 1878, l. l., ou Not. bibliog., p. 74, conjecture και τριακοσίοις) βέλεσιν είς τον πόλεμον Ικανοίς. Comp. aussi les composés Βελόσιασις (voy. § v et la note), batterie de machines de guerre; Βελοποιία (Héron, Bélop., 1 (bis) et 11, et Βελοποιός (Philon, Bélop., xix), construction et constructeur de machines de guerre; enfin, Beλοποιικός (cf. Héron, Bélop., 11 et 111), avec l'explication suivante (Philon, Bélop., début), Το μέν ἀνώτερον ἀποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ἡμίν τὰ λιμενοποιικά: νῦν δε καθήκει λέγειν — περί τῶν βελοποιικῶν, ὑπὸ δέ τινων οργατοποικών καλουμένων, texte qui suppose l'équivalence des deux termes βέλη et ὄργανα. — Dans plusieurs des passages cités ici, le mot βέλη se trouve rapproché de καταπάλται: il nous semble qu'alors, au lieu de s'entendre de machines de guerre quelconques,  $\beta \ell \lambda \eta$  sert à désigner plus particulièrement les pétroboles par opposition aux catapultes (cf., sur ces deux sortes de machines, la note Διθοβόλων, § III, 1).

4. Πλινθίνους] Cf. Ix, 2, Ουχὶ αὶ αὐταὶ ἐνθέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς πλίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύογους καὶ τὰ μεταπύογια, et la note sur le passage. Voyez aussi Apollodore, Poliorcétique, p. 157 Wescher, Τὰ οὐν λίθινα τείχη τάχιον σείεται τῶν πλινθίνων, avec les explications qui suivent; Pausanias, VIII, VIII, 8, Ἐς μὲν δὴ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἡ πλίνθος παρέχεται μᾶλλον ἢ ὁπόσα λίθου πεποιημένα ἐστίν κτλ.; Vitruve, II, viii, 9. Chez Aristophane (Oiseaux, 1136 sqq.) les murs de Néphélococcygic, bàtis sans aucun doute à l'instar de ceux d'Athènes (cf., au surplus, Vitruve, I. l.), sont élevés en brique au-dessus de fondements en pierre. — Ces briques ordinairement n'étaient pas cuites, mais seulement séchées au soleil (voy., sur ce point, C.-Ottfr. Müller, De munimentis Athenarum, p. 14, note 38).

Προεκτιθέναι κτλ.] Cf. 1, 2, note Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν. Κατά κύκλου τιιημα συναπτούσας κτλ.] Cf. viii, 1, Πυργοποία—Εκ τῶν νους δεί ποιείν και πορεκτιθέναι μικούν κατ' όξεῖαν γωνίαν ... κατά κύκλου τιιξιια συναπτούσας τοῖς μεσοπυσχίοις ώστε α ιαφιίζειν αὐτών τὴν βασιν τῷ πεφατι τῶν μεταπυσχίων. (5) Γνα δε μὴ λαμβάνωσι κατάκρουσιν μισ ήντινοῦν ἐκ πληγές μισ ήστινοοοῖν, ἐν μολυβώς καὶ σιδηρο ἢ γυψω τῶν ἐσχάτων λίθων κιρὸς ἀλληλοις δεθεντων ... πρὸς τὸ τοὶς πετροβόλους παραφόρους γινομένους μὴ δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπτειν. (6) Τὰ δε μεταιίψια ἐτικαμπιας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ... οὶ ἀιὸ μεσων τῶν πυψηων ἀχθέντες τὸ μὲν πλάτος

5. und he riva due E. P. V. II. I unklid E. V. P.: unklid Ik.

I hydren' kan young E. P. V. II. Pout-ètre de pourse, à unklid nai alJugge (ct. Notes expicatives). I deterror entire in impériuf. (Il n'est pas établi
que les formes l'imperatif en somme soient authentiques dans Philon.) On
pourrait citer plus d'un exemple le flutes semblables: ainsi, chez finée
le l'acticien. § 16. 1. di le Mediccus donne qualification unaggirunt
abdomnon, la bonne lecon polaimopror d'unaggores; arbymon ne nous a
oté conservée que lais le livre les l'estes le lules l'Admeain, qu'i reproduit
le passage d'Enea duap, tiun, coi, 360 d'Lami. Cf. Acheue comment, politice.

R. Herscher rac., p. 126, 24.

6. De Boeinas l'ente le merification, etc., p. 31; ef. la note 2 de la p. 30) proposait le transposer les mots ra le ασταπογία, δπικαμπίας έχονια έκ τών πλαγιών τοιχών, α από ακεθών τόν ποιχών άχθεντες αρτές

gainonalor devoluciers bote what thes toes tokenious mareada. Er j ta espaia tob tagainor les seratiers instituying bote atautiser tas young adion.

Meconceptors of Memorphism. Le seus le Memorphism et de Memorphism uous parest deutique, aussi neu mez Phion que enez les autres auceurs: c'est à partie le rempart rempres entre leux fours, soit la comme. Quant à a question de sa our si Phion - dant exonsivement servi de Meco-, soit le Memorphism, in de ces leux formes internativement comme in 14 1 aure temoignage que reun les manuscrits, auquel di q y 4 pas leu die se fer nous à asserbis pendante.

A 39 and sem - receptor Cost-a-illy the less pierres seront rounies, soit par les its le giment pour a baieur exacte les mots Ex going, bosca la noise l'oregan i es demeater d'origne, an 2 l. 1. soit par les quampons on goujous le er series lans it nome. La suiet le ce lermer procede, ci. Betodoce, l. Cexxo 1. 2. And onies original te me and sen. l'ince ille, l. Toni, 3. Servere uniette departies and me d'origne te me and sen. l'ince ille, l. Toni, 3. Servere uniette departies and me d'origne te me and sen. Honge the, l. Toni, 3. Servere uniette distant me despetate (existe mi analism despetates (existe qui ie in point, namme e armi orithmen Müller. De manmentes linemarme, o. 3. 1002-23. The elements ille subsendes from anxionin minactoriam sommes nen me del es pierres de marment extrement concerns sommente, distant antes pier les socies une distant minactorial sommes des par les socies une distant minactorial sommes des par les socies une distant minactorial sommes des par les socies une distant minactorial distant antes par les socies de la recentación de la confession de la recentación de la confesion de la confes

gonales, et les projeter légèrement en avant suivant l'angle aigu . . . . . se reliant par un arc de cercle aux courtines, de telle manière que leur base se raccorde à l'extrémité des courtines.

- 5. . . . les dernières pierres étant réunies les unes aux autres avec du plomb et du fer, ou avec du gypse, afin de ne recevoir aucun ébranlement d'aucune espèce de coup . . . . . . pour que les projectiles des pétroboles étant déviés ne puissent détruire les créneaux.
- 6. Les courtines, qui se rattachent aux flancs par des courbures . . . . . ceux qui partent du milieu des tours doivent avoir deux coudées (3 pieds) de large et . . . . , afin que ceux

zaiς συνδουμένοις: Vitruve, II, vIII, 4. Les pierres qui composent les murs du Parthénon sont, dans toute l'épaisseur de la construction, reliées par des queues d'aronde en fer scellées dans du plomb (voy. O. Müller, l. l.).

Πετοοβόλους] Cf. la note Πετοοβόλων, § 1, 2.

Παραφόρους] Déviés. Cf. VIII, 16, Περί την έχχειμένην γωνίαν, στερεάν καὶ Ισχυράν ούσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι: IX, 3 (à propos des tours rondes), Των πετροβόλων τας πληγάς παραφόρους συμβαίνειν και μή είχειν τους λίθους μηθέν: Apollodore, Poliorcét., p. 140, l. 15 Wescher, Συμβήσεται—τῆ ταφρφ πλαγία οὐση ἐμπίπτοιτα παφαφέρεσθαι τὰ βάρη (à propos des masses pesantes que, d'une ville assiégée, située au haut d'une pente, on fait dérouler sur l'assaillant).

pente, on tait derouter sur l'assaillant).

Επάξεις] Sur les créneaux, cf. viii, 15, et les notes sur ce passage.

6. Επικαμπίας] Cf. iv, 7, [Τῶν τειχέων—τὰ ἐπικάμπια.]

Εκ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. i, 2, et la note.

πόδους] Cf. x, 12, Παράδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας

τοῦ χάρακος: iv, 3, Τῶν πύργων τὰς διόδους (?) ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοει
δεῖς ποιήσομεν (voy. les notes relatives à ce texte). On ne saurait pas dire au juste quelle sorte de passages Philon a en vue ici au § 1: mais on aurait probablement tort de penser aux passages qui traversent les tours et forment, à l'intérieur de celles-ci, la continuation du chemin de ronde,

παροδος (sur ce chemin de ronde, voy. II et III, 5, avec les notes), comme, p. ex, chez Thucydide, III, xxIII, 1, Τάς τε διόδους ιῶν πύργων.

Τὰ βέλη φερόμενα | Cf. IV, 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων: Aristote, Ciel, II, vII, p. 289°, l. 23, Οἰον καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων βέλῶν: Diodore, XX, LxxxvIII, 5, Πολλῶν ἐπ' αὐτοὺς φερομένων βέλῶν: Χανι, 6, Απελήνου δὲ τῆς νυκτὸς οὐτης οΙ μὲν πυρφόροι διέλαμπον φερόμενοι διαίου. βιαίως, οἱ δ' ὀξυβελεῖς καὶ πετροβόλοι τὴν φουὰν ἀπροόρατον ἔχοντες κτλ.: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 30, Οἱ δὲ μήτε κατὰ κόυσης φερομένων τῶν βελᾶν ἐκκλίνειν ὁμιδίως δυνάμενοι μήτε κτλ.: V, vi, 3, Σκοποὶ οὐν αὐτοις έπι των πύργων καθεξόμενοι προεμήνιον, οπότε σχασθείη το ύργανον και ή πέτρα φέροιτο: Jules l'Africain cité au § IV, 2, à la note Εφιξιν. Φίρεσθαι se dit du projectile décrivant sa trajectoire; Φορά (Diodore, l. l.), c'est la trajectoire.

Muliaας] Poternes. Voyez le § vi, avec les notes, pour tout ce qui conceme les poternes; il faut, en particulier, rapprocher vi, 3, Ποὸ πάντων δὲ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πυλίθων) οἰχοθομήματα κατασκευάζεται, ῖνα - ὑπὸ τῶν πετροβόλων μὴ συντρίβωνται. Cf. viii, 3, . . . . 〈πυλίθας〉 παρ' αὐτοὺς ὥστε μήτε κτλ. μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι.

#### (ΕΚ ΤΩΝ

## ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

## ΤΕΙΧΟΠΟΙΙΚΩΝ.>

(Page 79 des Vet. Mathem.) Φίλων 'Αρίστωνι χαίρειν.

(§ I) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰχοδομοῦντας πύργους, ὀρύξαν μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἤ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς, τοῦτον ἀπου ρεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα, τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύ

NOTES CRITIQUES. — En titre,  $\Phi IA\Omega NO\Sigma$  AOFO $\Sigma$  E' Th.: p.. titre dans E. V. P.  $\P\P$  à describe E.

§ I. εδάφους ἀσφαλῶς τοῦτον Ε. V. P. ¶¶ ἢ τινὸς εδάφους (aut solum piam, trad. lat.), ἀσφαλῶς τοῦτον ἀποσιεφεώσαντας τὸν τόπον, ὡς με τιθέναι κτλ. Th. Cf., à l'appui de la conjecture ἀσφαλοῖς, Vitruve aux Notes explicatives), «Fundamenta fodiantur ad solidum et in solules l'Africain, Cestes, chap. LXXVI (alias LXXV), col. 976 D Lami, κεῖσθαι ἢ εἰς ποταμὸν ἢ εἰς ἄλλον ἀσφαλῆ τόπον: Lettre de Philippe la collection démosthénique), § 13, p. 162, 14, Τὸν τόπον τοῖς πὰσφαλῆ παφέχοντος: et ci-dessous, § VIII, 13, Τειχοποιία ἀσφαλειαν ἔχουσα. ¶¶ ὑποψψίτηται Th.

NOTES EXPLICATIVES. — § I. Tov, olxosouovrus xtl.] Cf. I, v, 1, « Turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda uti fosi queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum qui suprasunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura. »

Μέχοι πέτρας — ΐνα μη — υπορύττηται τὰ τείχη] Philippe (le Persée) assiègeant Prinassos dans la Pérée rhodienne, ηρέατο ποιὰ τῶν μετάλλων. Οὐσης δ' ἀπράχτου τῆς ἐπιβολῆς αὐτῷ διὰ τὸ τὸν τόπον ὑπάρχειν κτλ. (Polybe, XVI, x1, 2-3. Cf. Polyen, l (xvii), 1.)

Αποστερεώσαντας] Cf. § 111, 7, Ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ qυλακτήρο Τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψω] « Les Grecs, » dit Heuzey (Olympe et l'Acarnanie, page 329) en décrivant une grande citerne truction hellénique qu'il étudie dans la forteresse de Pelegriniat.

n
n
n
n
ne
n
is
is
is
is
atem
urbis
ter que
t au tra-

ΐνα μη ένδον τῶν θεμελίων οἱ τοῖχοι ἡιγνύωνται μηδ' ὑπορύττηται τὰ τείχη. (2) Δεύτερον δὲ τοὺς πύργους οἰκοδομεῖν κατὰ τοὺς άφμόττοντας τόπους, τοὺς μὲν ἀντὶ τῶν στρογγύλων ἔξωθεν περιφερεῖς, ἔνδον δ' ἔχοντας ἐπιφάνειαν οἵα γένοιτ' ἂν κυλίνδρου τμηθέντος κατὰ τὴν βάσιν δίχα τοὺς δὲ ἑξαγώνους καὶ πενταγώνους καὶ τετραγώνους κατασκευάζοντας, ἐκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν,

2. Δεύτερον δε ici et, au début, son corrélatif πρώτον μεν, ne doivent point provenir de la rédaction originale de Philon, qui, probablement, avait assez de bon sens pour ne pas dire: « Faites d'abord les fondations, puis vous choisirez l'emplacement de votre construction». ¶¶ εκτιθέντα Ε. V. P. et Th.

γύψον την φοινικικήν) κεκαυμένην κάναφυρωμένην καίειν. Il n'est point dans les habitudes modernes de cimenter à la chaux sans sable. Mais comme il n'est nullement question de sable dans les passages cités de Théophraste, Philon, Diodore et Arrien, il est présumable que les anciens s'en passaient. Ils opéraient dans des conditions, qui ne sont plus les nôtres: ils pouvaient faire usage d'un procédé différent du nôtre. Dans les constructions d'appareil hellénique, les blocs de pierre sont taillés sur toutes leurs faces, et ces faces bien aplanies et dressées, de façon à obtenir entre les blocs de bonnes surfaces de contact. S'il s'agissait d'une construction ordinaire, on ne cimentait alors les blocs par aucune liaison; mais, pour obtenir des garanties exceptionnelles de résistance et de solidité, comme, par exemple, dans le cas particulier d'un mur de fortification, on avait été amené à relier les blocs par une couche, sans doute fort mince, de chaux préparée sans sable et comme l'indique Théophraste. La chaux doit ses propriétés agglutinantes à sa transformation en carbonate de chaux. Or, le mélange du sable à la chaux a pour but: 1° de faciliter la formation du carbonate dans toute la masse par suite d'une action encore mal définie; 2° d'empêcher le retrait; 3° d'économiser la chaux. A n'employer la chaux que sous une très petite épaisseur, l'adjonction du sable paraît sans utilité. C'est, du reste, ce dont il doit être facile de se rendre compte par une expérience directe.

2. Κατά τους αρμόττοντας τόπους] Cf. § III, 5, Εν τοις αρμόζουσι τόποις: Polybe, V, IV, 6, Διαθείς τὰ βέλη και τους πετρορύλους κατά τους αρμόζοντας τόπους

onous.

Κυλίνδρου τμηθέντος - δίχα] Cf. § IX, 3, Των ημικυλίνδρων πύογων.
Εξαγώνους] Les tours hexagonales subissaient du côté de la place une modification analogue à celle que Philon vient de décrire pour les tours

modification analogue à celle que Philon vient de décrire pour les tours rondes. Anonyme de Byzance, xii, 2, . εξ γάο τοὺς πύογοις ποιεῖν κατὰ μὲν την έξω αὐτῶν ἐπιφάνειαν καὶ ἀπέταντι τῶν πολιοοχούντων ἐξαγώνως τε καὶ ἐσοπλεύρους, τῶν μὲν δύο εὐθειῶν ἀπαιρουμένων, ὑφ' ὧν ἡ ἐντὸς γωνία γίνεται, μιᾶς δ' ἀντ' αὐτῶν ἐπιζευγνυούσης τὰς παραλλήλους εὐθείας. (Voy. à la pag. 180, la fig. 1, οù cette construction de la tour hexagonale est réalisée.)

Ἐκτιθέντας κτλ.] Cf. Dion Cassius (Epitome), LXXIV, x, 4 (fortifications de Byzance), Πύογοι τε πολλοί και μεγάλοι έξω τε εκκείμενοι και θυφίδας περιξ επ' άλλήλους έχουτες ήσαν, ώστε τους προσβάλλουτας τῷ κύκλῳ ἐντὸς αὐτῶν ἀπολαμβάνεσθαι δι' όλίγου τε γὰο καὶ οὐ κατ' εὐθὺ, ἀλλ' οἱ μὲν τῷ οἱ δὲ τῷ σκολωίτερον ψκοδομημένω, πὰν τὸ προσπίπτον αριστιν ενκυκλούντος. Vitruve, I, v, 2, «Item turres sunt proiciondae in exteriorem partem, uti

fasse crouler les murs en les attaquant dans les fondations, et qu'on ne passe en galerie de mine par-dessous les remparts.

2. Il faut, en second lieu, construire les tours dans les endroits convenables. Les unes seron' point complètement rondes, mais arrondies seulement à l'exterieur, et présenteront à l'intérieur une face plane, comme un cylindre coupé en deux par un plan perpendiculaire à sa base. D'autres seront hexagonales,

cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulneretur.

Έχτιθέντας κατά μίαν γωνίαν] Cf. la fin de la phrase (αἱ δὲ περὶ τὴν ἐχκειμένην γωνίαν), avec la note: § IV, 2, Γνα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα — ἐάν τε ἐπὶ τινα τῶν ἐχκειμένων πύργων ἐπιστρέφη: § VIII, 15, Έν δὲ ταἰς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεὶ τοὺς πύργους πορεχτιθέναι κατὰ μίαν γωνίαν: § I, 4, Τειραγώνους δεὶ ποιεὶν καὶ προεχτιθέναι μιχρὸν κατ᾽ ὀξεῖαν γωνίαν: § IV, 6, Αίθοι ὡς σχληρότατοι ἐχιίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμήν: Vet. Math., p. 91, l. 11, "Ανωθεν δ' ἐχ τῶν ἐχχειμένων ξύλων αἱ ὁρμιστηρίαι δέσειται τῶν σανίδων καὶ τῶν μαλαγμάτων.

Έχ τών πλαγίων] Cf. § vi, 1, Πυλίδες πολλαλ καταλείπονται έχ τὧν πλαγίων: § i, 6, Μεταπύργια επικαμπίας έχοντα έχ τὧν πλαγίων τοίχων: § iv, 1, Καταλιπόντες θυρίδας έχ τὧν πλαγίων τοίχων: 2, Φερομένων τὧν λιθοβόλων έχ τὧν πλαγίων τοίχων: § viii, 10, [.... Στοὰς έχ τοῦ πλαγίου τυπτομένας

τοις λιθοβόλοις].

Μηχανήματα] Le mot μηχάνημα ne prend pas ordinairement le sens vague de machine de siège. Chez Démosthène (III. Philippique, § 17, p. 115, et § 50, p. 124), chez Énée le Tacticien, § xxxII, 8 et § xxxIII (intrusion supposée, mais, en tout cas, postérieure de peu d'années à la rédaction originale), partout chez Philon (p. ex. § IV, 2 (bis) et 4: § VIII, 10 et 13: [§ x, 11,] etc.), et généralement aussi chez les autres auteurs (p. ex. Polybe, I, XLVIII, 2 et 5, etc., etc.), μηχάνημα désigne une tour de charpente telle que les turres dans la description suivante de Végèce : IV, xVII, « Turres — dicuntur machinamenta ad aedificiorum speciem ex trabibus tabulatisque conpacta et, ne tantum opus hostili concremetur incendio, diligentissime ex crudis coriis vel centonibus communita, quibus pro modo altitudinis additur latitudo. Nam interdum tricenos pedes per quadrum interdum quadragenos vel quinquagenos latae sunt. Proceritas autem ipsarum tanta fit, ut non solum muros sed etiam turres lapideas altitudine superent. His plures rotae mechanica arte subduntur, quarum lapsu volubili magnitudo tam ampla moveatur. Praesens autem periculum civitatis est, si ad murum fuerit turris admota. Plures enim accipit scalas et diverso genere conatur inrumpere. Nam in inferioribus habet arietem, cujus impetu destruit muros, circa mediam vero partem accipit pontem, factum de duabus trabibus saeptumque de vimine, quem subito prolatum inter turrem murumque constituunt et per eum egredientes de machina bellatores in civitatem transeunt et occupant muros. In superioribus autem turris illius partibus contati et sagittarii collocantur, qui defensores urbis ex alto contis missilibus saxisque prosternant. Il convient d'ajouter que les différents étages de la tour étaient munis de machines tirant au travers d'embrasures. Lorsque ces tours atteignaient des dimensions extraordinaires, comme celle qu'amena Demetrios Poliorcète devant les murs de Rhodes (cf. III, 6, note Επιάκλινα), elles prenaient alors le nom d'hélépoles (¿lenóleis). En nous basant sur les dimensions, discutées à la note qu'on vient de citer, de l'hélépole de Demetrios, le calcul nous montre que cette tour de charpente mesurait 92 coudées (environ 46 mètres) depuis

Γνα άλλήλοις ἀμύνωσιν ἐχ τῶν πλαγίων ἀφιεμένων τῶν βελῶν εἰς τὰ προσαγόμενα μηχανήματα, καὶ Γνα μήθ' ὑπὸ τῶν κριῶν μήθ' ὑπὸ τῶν κριῶν μήθ' ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι μηδὲν πάσχωσιν : αὶ μὲν γὰρ γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς καταφοραὶ τῶν πλιγῶν ἰσχυραὶ, αἱ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν περικλώμεναι παντελῶς ἀσθενεῖς ἔσονται. (3) Αρμόσει δέ πως τοὺς περιφερεῖς καὶ τοὺς τετραγώνους, ὥσπερ νῦν οἰκοδομοῦνται, τίθεσθαι . . . . . . τοὺς δὲ

3. 713503a E. V. P. p.: omis chez Th., mais non dans la traduction latine (conveniet... turres... PONERE quo nunc acdificantur). La lacune

le plancher inférieur jusqu'au plus élevé, et que, vu la largeur de la base, qui avait 24 mètres environ de côté (l'hélépole construite pendant le siège de Salamine de Cypre par le même Demetrios n'était guère moins colossale: 90 coudées de haut, selon Diodore, XX, XLVIII, 2, sur un carré de base de 45 coudées de côté), et vu le rétrécissement considérable en approchant du sommet, le centre de gravité de tout le système devait être situé, au plus haut, vers le quart de la hauteur; pour renverser l'hélépole, il cût fallu, dans ces conditions, la faire basculer d'un angle de 45°, effet que les moyens au pouvoir de l'assiégé étaient absolument incapables de produire. Aussi n'est-il jamais question dans les récits de siège d'hélépole renversée. — On peut donner comme caractéristique du sens spécial de Μηχάνημα = Ἑλέπολις le passage de l'hilon que voici (p. 95, l. 16 d'en bas): Ἐπειδάν δὲ τῷ προσαγομένω μηχανήματι οδοποιηθη, πέτφοις ώς μεγίστοις προσφίπτειν ἐχ τῶν πειφοβόλων, μη σιφογγύλους, του μή δενωντω την έλέπολιν προσάγειν.

κριῶν] « Bélier, machine de guerre, dont se servaient les assiégeants...
pour ouvrir la brèche. C'était une poutre énorme..., garnie à l'une de ses extrémités d'un épais et lourd talon de fer. » (C. de la Berge, article ARIES du Dictionnaire des antiquités de Daremberg et Saglio, bon article

auquel le lecteur pourra recourir.)

Πετροβόλων] Πετροβόλωι, Αιθοβόλωι, Καταπάλται, Όξυβελείς, designent tantôt des machines de tir, tantôt les projectiles qu'envoient ces machines. Cf. § x, 4, Ό τε ταλαντιαίος πετροβόλος, ὅς έστι σφοδρόταιος, ἡ οὐχ ἀφίξεται πρὸς τὸ τείχος ἡ ἔκλυτος ὧν ἀντιτυπτήσει: § IV, 6, 16θοι —προέχοντες, καὶ διεστηχότες ἀπ' ἀλλήλων τοποῦτον ὥστε εἰς την ἀνά μέσον χώραν ταλαντιαίον πετροβόλον μὴ παραθέχεσθαι: § 1, 6, Τοὺς πετροβόλους παραφορούς γινοιμένους μὴ δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποχάπτειν: § VIII, 16, Τια πεοὶ την ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλων παραφορού γινομένοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους: § III, 3, Ύπὸ τῶν λιθοβόλων ἐατ κατά τι (τὰ τείχη) ποι ήση: § IV, 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων τωίχων: 1, Τια — οἱ ἔνδον — ἀφίωσι τοὺς τε καταπάλτας καὶ πείνοβόλοις οι προαφούνται: 2, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις καταπάλτας καὶ πείνοβόλοις τοθοβολίος ται. Αjoutons quelques exemples empruntés, entre mille, à divers auteurs: Enée le Tacticien, κκκιη, β, Καὶ βέλη ἐξ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν μεγάλων μηχανημάτων) ἀφίεται ἄλλα τε καὶ καταπέλται κὰι σφενδόναι: Polybe, VIII, 1κ, 2, Τοῖς τε πειροβόλοις καὶ καταπέλταις διεφθείροντο: ΧVI, κκκ. 4. Τῶν — μηγανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετροβόλοις τύπιοντες διεσάλεισαν κλὶ. Τῶν — μηγανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετροβόλοις τύπιοντες διεσάλεισαν κλὶ. Τῶν — μηγανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετροβόλοις κατέβαλλε τὰ τείχη, τοῖς δ' ὁτε βελέσιν ἀνεῖογε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἐψεστῶτας: ΧΧ, ΚCI, G, Ἡσαν μετ γὰρ (τὰ καλύμματα τῶν θυρίδων) ἐκ βυρσῶν περιερομαμμένα, πληρη δὲ ἐμῶν, εἰς τὸ τῆ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λιθοβόλων: κCVI, G, Ἡσελήνοι δὲ τῆς πκὸς



pentagonales et tétragonales, et placées de manière à présenter un seul angle en saillie; ainsi, elles se défendent les unes les autres en envoyant par les flancs des projectiles contre les tours de charpente amenées par l'ennemi, et ni les béliers, ni les pétroboles, en les frappant, ne leur font éprouver de dommages: car si les coups qui tombent perpendiculairement aux faces produisent beaucoup d'effet, ceux qui arrivent sur un angle saillant ricochent en perdant toute leur force.

3. Il sera à propos que les tours rondes et les carrées, telles qu'on les construit aujourd'hui, soient placées . . . . . . Quant

ούσης—οί — όξυβελείς και πετροβόλοι την φοράν άπροόρατον έχοντες πολλοὺς διέφθειρον τῶν μὴ δυναμένων συνιδείν τὴν ἐπιφερομένην πληγήν: xcvn, 2, Προσέταξε τοις υπηρέταις άθροισαι τα βέλη τα πεσόντα παρά των Ροδίων— Ηριθμήθησαν πυρφόροι μέν κτλ., όξυβελείς δ' οὐκ ελάττους τῶν κλίων πεντακοσίων. Τοσούτων δε βελῶν ενεχθεντων εν βρακεί χρόνω νυκτός πιλ.: Polyen, VII, IX, Πολλά προσάγοντες μηχανήματα ήμ εσαν καταπέλτας όξυβελείς, πέτρους (πετροβόλους?) και πύρ. — Catapulta, Scorpio, Ballista, désignent de même en latin, surtout chez les anciens auteurs, tantôt la machine, tantôt le projectile. Ex. Plaute, Pers., I, 1, 28, «Vide modo, ulmeae catapultae tuum ne transfigant latus»; Nonius Marcellus, p. 552 Mercier, «CATAPULTA, jaculum celer vel sagitta. — Titinius in Setina: — "catapulta volat". - Varro de Vita populi Romani lib. III: — "catapulta ictus". • Id., p. 553, «Scorpio est genus teli. Sallustius Historiarum lib. III: - "scorpionem in castra misere". Sisenna Historiarum lib. III: "Longius scorpiones catapulta concitos".» Id., p. 555: «Balistae, — Lucilius lib. XXVIII: "Quid fit? balistas jactas centenarias"»; Plaute, Trinumm., III, 11, 42, «Ita est amor, ballista ut jacitur; nihil sic celere est, neque volat. » -La composition des substantifs Karanalraqeerns (dans une inscription funéraire de l'Attique et dans une inscription de l'île de Zéa, citées aux Notes critiques sur § IV, 1) et Katanaltaqeoia (même inscription de Zéa, citée l. l.) suppose aussi au mot Καταπάλτης le sens de projectile, sens qui, d'ailleurs, se trouvait déjà consigné dans le lexique d'Hesychios s. v. Καταπάλτης βέλει. ποιητικόν. ὄργανον. και τὸ ἀφιέμενον βέλος. Ce texte est altéré; il faut probablement restituer, avec Meineke: Καταπάλτης βέλει. (Καταπάλτης) πολιοοχητικόν (ou mieux, comme il est proposé à l'art. Καταπέλτης du Thesaurus, πολεμικόν) ὄργανον, και το αφιέμενον βέλος. - Σφενδόνη et Toşa sont pris de même tantôt dans le sens de fronde, arc, tantôt dans celui de pierre de fronde (cf. Aristophane, Nuées, 1125, Toucrus, aquerdorus nungouser, en parlant de la grêle; l'exemple d'Énée cité ci-dessus; et le Thesaurus), de flèches (cf., outre les exemples cités au Thesaurus, Platon, Lois VII, p. 815 A, Εν τε ταϊς τῶν τόξων βολαϊς καὶ ἀκοντίων καὶ πασῶν πληγῶν). — Enfin, le pendant de ce double sens des mots désignant, pour ce qui est de leur emploi le plus fréquent, les machines ou armes de projection, c'est le double sens du mot  $\beta \hat{\epsilon} \hat{\eta}$ , qui se traduit ordinairement par projectiles, mais se dit assez souvent aussi des machines de tir (voy. la note Below, § 1, 3).

Αἱ δε περὶ την ἐκκειμένην κτλ.] Cf. VIII, 16, "Γνα περὶ την ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυράν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μη καταβάλλωσε τοὺς πύργους. Pour l'expression ἐκκειμένην, cf. la note Ἐκτιθέτας κατα μίαν γωτίαν, § 1, 2.

3. Πελώνας] «Πελών, Totum aedificium in quo sunt ai πέλαι.» (Schweighäuser.) κατὰ τοὺς πυλώνας ἑξαγώνους δεῖ συντελεῖν, Γν' αῖ τε γωνίαι ἢττον θραύωνται, καὶ μὴ παραπίπτοντα τὰ βέλη καὶ συμφερόμενα ἄπαντα πρὸς τὰς ἐξόδους συντρίβη τὰς πύλας καὶ δυσεκπορεύτους κατασκευάζη, τάς τε ἐπιτάσεις τῶν βελῶν ἔχης πανταχόθεν.
(4) Ἐὰν δὲ (page 80) πλινθίνους οἰκοδομῆς.... τετραγώ-

marquée dans le texte a été signalée par Egger (voyez A. de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 29, note 2). De Rochas (ibid.) la comble ainsi quant au sens: «dans les parties les moins accessibles de l'enceinte et aux angles saillants. On placera les tours pentagonales sur les fronts à peu près en ligne droite.» ¶¶ πυλεώνας Ε. V. P. Th. ¶¶ θυαύονται Τh. ¶¶ πα-ραπίπτοντα P.: περιπίπτοντα Ε. V.: περιπίπτωσι Th. ¶¶ ἐπιτάσσεις Ε. V. P.: ἐπιτάσεις p. Th.: peut-être ἐπιστάσεις. Cf. p. 90, l. 5 d'en bas, Ἐφεστάναι δεὶ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκοντας ἐκάσιψ τόπους: p. 97, l. 10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: Josèphe, Guerre des Juifs, III, VII, 9, Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐν κύκλψ τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐπιστήσας (il s'agit de ses catapultes et de ses pétroboles): Diodore, XVIII, LXX, 4, Βέλη παντοδαπὰ-ἐπιστήσας ἀνέσιελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἀντιτεταγμένους. Cf., en outre, l'expression βελόσιασις (voy. au § v la note Βελοσιάσεις. ¶¶ ἔχης] ἔχη Ε. V. P.: ἔχη Th.

4. προεκτιθέναι V. ¶¶ τῷ πέρατι] «f. τὸ πέρας» Th. à la marge.

Έξαγώνους] D'après la note Έξαγώνους sur la phrase 2, les tours hexagonales ne sont, en somme, que des tours pentagonales où deux des angles

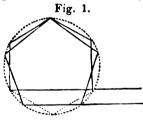

' Figure théorique.

sont droits et les trois autres, exposés à l'ennemi, de 120 degrés. La figure ci-contre montre suffisamment comment elles présentent déjà sur les tours pentagonales régulières, et à plus forte raison sur les tours carrées avec un angle en saillie, les avantages décrits par Philon.

Bελῶν] Βέλη ne veut pas toujours dire projectiles, mais très souvent aussi machines de tir. (Voy. à ce propos Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, et dans la Rev. crit. du 12 octobre 1878, ou Not. bibliog.,

πεν. ετι. αι 12 οστουσε 1018, οι Νοι. ποποιος. p. 74.) Cf. 1ν, 1, Παρατεινομένων (?) των βελών: ν, 1, Κάτωθεν τών τειχων καὶ τῶν προτειχισμαίτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοσταπεις κατασκειάζονται: p. 90, l. 5 d'en bas, Ἐμεστάναι δεὶ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκοντας ἐκάστω τόπους: p. 97, l. 10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: l. 13 d'en bas, Ἐάν ἀποκτείνας τις ἢ τῶν μηχανοποιῶν τινας ἢ τῶν ὅντων ἐπὶ τῶν βελῶν ἀξιολόχων: p. 98, l. 10 d'en bas, Ἐνερχὴ δέ σοι τὰ βέλη πάντα ἔστω καὶ οἱ κριοί: Bélopoïques, κικ, en parlant des inventeurs de la catapulte et autres machines fondées sur le même principe, Λατὰ πάντων τῶν ἄλλων βελῶν ὑπερβολὴν εὐρον μήκει τε τοξείας καὶ βάρει τῶν βαλλομένων, λέγω δὲ οιον κατά τε τόξου καὶ ἀκοντίου καὶ σιενθότης: Ατίστοις, Politique, VIII, κι, p. 1831•, l. 2, Άλλως τε καὶ νῦν εὐρημένων τῶν πέρὶ τὰ βέλη καὶ τὰς μηχανὰς εἰς ἀκοίβειαν πρὸς τὰς πολιορχίας: Polybe, VIII, 1χ, 2, Ετι μὴν γὰρ ὅντες ἐν ἀποστήματι τοῖς τε πετροβόλοις καὶ καταπέλτως

à celles qui sont auprès des portes, il faut les faire hexagonales. Ainsi, leurs angles résisteront mieux; on évitera que les projectiles arrivant le long des faces, renvoyés tous de manière à converger vers les ouvertures, ne brisent les vantaux et ne rendent les sorties difficiles; enfin, on pourra tirer dans toutes les directions.

4. Si tu les bâtis en brique . . . . . il faut les faire tétra-

τυπτόμενοι διεφθείροντο, διά τὸ θαυμάσιον είναι την τῶν βελῶν κατασκευήν και κατά τὸ πληθος και κατά την ενεργειαν: Diodore, XIV, XLII, 2, Πολλά προσεπενοούντο βέλη και μηγανήματα ξένα και δυνάμενα παρέχεσθαι μεγάλας χρείας: XVI, LXXIV, 5, Βέλη και καταπέλτας παρά των Βυζαντίων προσελά-βοντο, et LXXVI, 4, Οι δε Βυζαντιοι, των τε στρατιωτών και των βελών και τών άλλων τών χρησίμων παρά τοις Περινθίοις όντων, πτλ.: XVIII, LXX, 4, Βέλη παντοδαπά και τους άγωνιζομένους επιστήσας άνέστελλε τους επλ των ξπάλξεων αντιτεταγμένους (texte dans lequel Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, corrige aywirouevous: cf., outre l'exemple allégué l. l., Diodore, XX, XLVIII, 3, Καταπέλτας όξυβελείς - καλ πετροβόλων πλήθος, ανδρας τε τους χρησομένους τούτοις κατά τρόπον): LXXI, 3, Έκ δὲ τῶν πλαγίουν ξταξε πλήθος ἀκοντιστών και τοξοτών και τών καταπελτικών βελών: XX, xCII, 5, Έπι γὰς τούτου βέλη τὰ μέγιστα συνειελέσθη και μηχαναί παντοίαι: xCII, 5, Τεχνίται τών ἀξιολόγων και πρὸς βέλη και καταπέλτας εμπειοία σιαφέροντες: Arrien, Anabase, I, xxIII, 2, Έμπιπρᾶσι και τὰς στοὰς ἐν αἰς τὰ βέλη αὐτοῖς ἀπέκειτο: Athénée, xIII, p. 538 B, Γοργὸς— ἐλέξανδρον—στεφανοί χουσοίς τρισχιλίοις και, όταν Αθήνας πολιορχή, μυρίας πανοπλίαις και τοις ίσοις (Graux, Rev. crit. du 12 oct. 1878, l. l., ou Not. bibliog., p. 74, conjecture και τριακοσίοις) βέλεσιν είς τον πόλεμον Ικανοίς. Comp. aussi les composés Βελόστασις (voy. § v et la note), batterie de machines de guerre; Βελοποιία (Héron, Bélop., I (bis) et II, et Βελοποιός (Philon, Bélop., xix), construction et constructeur de machines de guerre; enfin, Beλοποιικός (cf. Héron, Bélop., 11 et 111), avec l'explication suivante (Philon, Bélop., début), Το μέν άνωτευον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά: νῦν δε καθήκει λέγειν—περί των βελοποιικών, ὑπὸ δέ τινων δογανοποιεών καλουμένων, texte qui suppose l'équivalence des deux termes βέλη et ὄογανα. — Dans plusieurs des passages cités ici, le mot βέλη se trouve rapproché de καταπάλται: il nous semble qu'alors, au lieu de s'entendre de machines de guerre quelconques,  $\beta \ell \lambda \eta$  sert à désigner plus particulièrement les pétroboles par opposition aux catapultes (cf., sur ces deux sortes de machines, la note Λιθοβόλων, § 111, 1).

4. Πανθίνους ] Cf. Ix, 2, Ουχὶ αι αὐται ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις και ταῖς πλίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύογους και τὰ μεταπύογια, et la note sur le passage. Voyez aussi Apollodore, Poliorcétique, p. 157 Wescher, Τὰ οὐν λίθνα τείχη τάχιον σείεται τῶν πλινθίνων, avec les explications qui suivent; Pausanias, VIII, VIII, 8, Ἐς μὲν δἡ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἡ πλίνθος παρέχεται μᾶλλον ἡ ὁπόσα λίθου πεποιημένα ἐστίν κτλ.; Vitruve, II, VIII, 9. Chez Aristophane (Oiseaux, 1136 sqq.) les murs de Néphélococcygie, bâtis sans aucun doute à l'instar de ceux d'Athènes (cf., au surplus, Vitruve, I. l.), sont élevés en brique au-dessus de fondements en pierre. — Ces briques ordinairement n'étaient pas cuites, mais seulement séchées au soleil (voy., sur ce point, C.-Ottfr. Müller, De munimentis Athenarum, p. 14, note 38).

Ποοεχτιθέναι κτλ.] Cf. 1, 2, note Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν. Κατά κύκλου τμήμα συναπτούσας κτλ.] Cf. vm, 1, Πυργοποία— ἐκ τῶν νους δεί ποιείν καὶ προεκτιθέναι μικρον κατ' όξείαν γωνίαν ...
... κατὰ κύκλου τμῆμα συναπτούσας τοῖς μεσοπυργίοις ώστε ἀπαρτίζειν αὐτῶν τὴν βάσιν τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων. (5) 
"Ινα δὲ μὴ λαμβάνωσι κατάκρουσιν μηδ' ἡντινοῦν ἐκ πληγῆς μηδ' ἡστινοσοῦν, ἐν μολύβδω καὶ σιδήρω ἢ γύψω τῶν ἐσκάτων λίθων πρὸς ἀλλήλους δεθέντων ..... πρὸς τὸ τοὺς πετροβόλους παραφόρους γινομένους μὴ δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπτειν. (6) Τὰ δὲ μεταπύργια ἐπικαμπίας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ..... οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχθέντες τὸ μὲν πλάτος

5. μηδ ην τινα οὐν Ε. Ρ. V. Th. ¶¶ μολίβω Ε. V. Ρ.: μολίβδω Τh. ¶¶ η γύψω] καὶ γύψω Ε. Ρ. V. Th. Peut-être ἐν γύψω, η μολύβδω καὶ σισήρω (cf. Notes explicatives). ¶¶ δεθέρτων Ρ. ¶¶ τῶν ἐσχάτων λίθων] Peut-être οἱ ἔσχατοι λίθοι: δεθέιτων serait un impératif. (Il n'est pas établi que les formes d'impératif en -ωσαν soient authentiques dans Philon.) On pourrait citer plus d'un exemple de fautes semblables; ainsi, chez Énée le Tacticien, § xL, 1, où le Mediceus donne φυλασσόντων ὑπαρχόντων ἀνθρώπων, la bonne leçon φυλασσόντων οἱ ὑπάρχοντες ἄνθρωποι ne nous a été conservée que dans le livre des Cestes de Jules l'Africain, qui reproduit le passage d'Énée (chap. LVIII, col. 960 p Lami. Cf. Aeneae comment. poliorc. R. Herscher rec., p. 126, 24).

6. De Rochas (Traité de fortification, etc., p. 31; cf. la note 2 de la p. 30) proposait de transposer les mots τὰ δὲ μεταπύργια, ἐπικαμπίας ἔχονια ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων, οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀκθέντες après

ήμιχυχλίων συνισταμένη ώστε χοίλα πρός τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι, έν ἡ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν τοῖς πύργοις ώστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αὐτῶν.

Mεσοπυργίοις et Μεταπυργίων] Le sens de Μετοπύργιον et de Μεταπύργιον nous paraît identique, aussi bien chez Philon que chez les autres auteurs: c'est la partie de rempart comprise entre deux tours, soit la courtine. Quant à la question de savoir si l'hilon s'était exclusivement servi soit de Μεταπύργιον, ou de ces deux formes alternativement, comme on n'a d'autre témoignage que celui des manuscrits, auquel

il n'y a pas lieu de se fier, nous la laisserons pendante.

<sup>5.</sup> Εν μολιβόφ = δεθίτων] C'est-à-dire que les pierres seront réunies, soit par des lits de ciment (pour la valeur exacte des mots Εν γύψφ, voyez la note Τιθέναι τοὺς θεμελίους εν γύψφ, au § 1, 1), soit par des crampons ou goujons de fer scellés dans du plomb. Au sujet de ce dernier procédé, cf. Hérodote, I, CLXXXVI. 2, ΟΙχοδόμεε γέφυραν δέουσα τοὺς λίθους σιδήρφ τε και μολύβδφ: Thucydide, I, ΧCIII, 3, Συνακοδομημένοι μεγάλοι λίθοι και εν τομή εγγώνιοι, σιδήρφ προς άλλήλους τὰ έχωθεν και μολύβδφ δεδεμένοι (texte qui ne dit point, comme le croit Ottfried Müller, De munimentis Athenarum, p. 9. note 23, que «ferreae illae subscudes fronti saxorum inhaerebant», mais bien que les pierres du parement extéricur, celles-là seulement, étaient ainsi reliées par des scellements): Diodore, II, VIII, 2, Τοὺς δὲ συνερειδομένους λίθους τορμοίς σιδηροίς διελάμβαιε, και τὰς τούτων ἀρμονίας επλήρου μόλιβδον εντήχουσα: Dion Cassius, LXXIV, κ, 3, 'Ο—θώρας (τῶν τειχῶν) λίθοις τειραπέδοις παχέσι συνακοδόμητο, πλαξί χαλ-

gonales, et les projeter légèrement en avant suivant l'angle aigu . . . . . se reliant par un arc de cercle aux courtines, de telle manière que leur base se raccorde à l'extrémité des courtines.

- 5. . . . . les dernières pierres étant réunies les unes aux autres avec du plomb et du fer, ou avec du gypse, afin de ne recevoir aucun ébranlement d'aucune espèce de coup . . . . . . pour que les projectiles des pétroboles étant déviés ne puissent détruire les créneaux.
- 6. Les courtines, qui se rattachent aux flancs par des courbures . . . . . ceux qui partent du milieu des tours doivent avoir deux coudées (3 pieds) de large et . . . . , afin que ceux

zais συνδουμένοις: Vitruve, II, viii, 4. Les pierres qui composent les murs du Parthénon sont, dans toute l'épaisseur de la construction, reliées par des queues d'aronde en fer scellées dans du plomb (voy. O. Müller, l. l.).

Πετοοβόλους] Cf. la note Πετοοβόλων, § 1, 2.

Παραφόρους] Déviés. Cf. VIII, 16, Περί την εχχειμένην γωνίαν, στερεάν χαὶ Ισχυράν ούσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι: IX, 8 (à propos des tours rondes), Των πετροβόλων τας πληγάς παραφύρους συμβαίνειν και μή είχειν τους λίθους μηθέν: Apollodore, Poliorcet., p. 140, l. 15 Wescher, Συμβήσεται — τη τάφοφ πλαγία ούση εμπίπτοντα παραφέρεσθαι τα βάρη (à propos des masses pesantes que, d'une ville assiégée, située au haut d'une pente, on fait dérouler sur l'assaillant).

ρεπίς, on fait derouter sur lassathand.

Έπάλξεις] Sur les créneaux, cf. viii, 15, et les notes sur ce passage.
6. Επικαμπίας] Cf. τν, 7, [Των τειχέων — τὰ ξπικάμπια.]

Έχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note.

Λιόδους] Cf. x, 12, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας
τοῦ χάρακος: τν, 3, Των πύργων τὰς διόδους (?) ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοειδείς ποιήπομεν (voy. les notes relatives à ce texte). On ne saurait pas dire au juste quelle sorte de passages Philon a en vue ici au § 1: mais on aurait probablement tort de penser aux passages qui traversent les tours et forment, à l'intérieur de celles-ci, la continuation du chemin de ronde, πάφοδος (sur ce chemin de ronde, voy. 11 et 111, 5, avec les notes), comme, p ex, chez Thucydide, III, xxIII, 1, Τάς τε διόδους τοῦν πύργων.

Τὰ βέλη φερόμενα Cf. IV, 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλας/ων τοίχων: Aristote, Ciel, II, VII, p. 289°, l. 23, Οἰον καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων βελῶν: Diodore, XX, LXXXVIII, 5, Πολλῶν ἐπ' αὐτοὺς φερομένων βελῶν: XCVI, 6, Ασελήνου δὲ τῆς νυχιὸς οὕσης οἱ μὲν πυρφόροι διέλαμπον φερόμενοι βιαίως, οί δ' όξυβελεῖς καὶ πετροβόλοι τὴν φορὰν ἀπροόρατον ἔχοντες κτλ.: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 30, Ol δε μήτε κατά κόρσης φερομένων των βελάν εκκλίνειν ὁαδίως δυνάμενοι μήτε κτλ.: V, vi, 3, Σκοποί οὐν αὐτοις έπλ των πύργων καθεξόμενοι προεμήννου, οπότε σχασθείη το δργανου καλ ή πέτρα φέροιτο: Jules l'Africain cité au § 1v, 2, à la note Εφιξίν. Φίρεσθαι se dit du projectile décrivant sa trajectoire; Φορά (Diodore, l. l.), c'est la trajectoire.

Mulians] Poternes. Voyez le § vi, avec les notes, pour tout ce qui concerne les poternes; il faut, en particulier, rapprocher vi, 3, Προ πάντων δὲ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πυλίδων) οἰχοδομήματα κατασχευάζεται, Γνα — ὑπὸ τῶν πειροβόλων μὴ συντρίβωνται. Cf. VIII,  $3, \ldots, \langle \pi \nu \lambda i \delta \sigma \rangle$  παρὶ αὐτοὺς ὧστε μήτε κπλ. μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς ἔκκόπτεσθαι.

έχετωσαν δίπηχυ . . . . . , ενα μη οι τιτρωσχόμενοι έκπορεύωνται μηδε κατά τὰς διόδους τὰ βέλη φερόμενα τὰς πυλίδας εκκόπτη.

- (§ ΙΙ) 'Απεχέτω δε τὸ τείχος ἀπὸ τῶν οἰκιῶν εξήκοντα πήχεις, ενα δαδίως ή παραφέρειν τους λίθους, και πάροδον έχης τοις βοηθούσιν καὶ ταφοείαν ένθεν ίκανην, εάν τι δέη.
- (§ III) Τὰ δὲ πλάτη ποιητέον τών τοίχων οθα έλαττον ἢ δέκα πιχών, τιθέντας και τους λίθους δοθίους εν γύψω, μάλιστα μεν

les mots τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων (à la fin de la phrase 4), et de marquer une lacune entre αποχόπτειν et το μέν πλάτος. ¶¶ Γνα μη οί τιτοωσχόμενοι έχπορεύονται Ε. V. P. Th.: « un vacat » Th. à la marge (ut vulnerati abscedant, trad. lat.). Nous conjecturons: เหต แก้ ระเกต์สมอาราลเ อโ έχποοευόμενοι. On peut citer, entre autres, à l'appui de ce procédé de correction, l'exemple suivant : Dans un manuscrit grec de Copenhague (n° 6 de l'ancien fonds royal, fol. 180, 2° col., en bas), sous la leçon παιδείαν εν πενία, qui est la bonne et qui est de première main sur grattage, on peut voir encore que le copiste avait d'abord écrit πενίων ἐν παιδ.

 $\S$  II. olzeiwr E. V. P.: olzeiwr Th.  $\P\P$  παραφέρειν E. V. P.: περίφέρειν p.: περιφέρειν Th. Mais cf. Platon, Republ., VII, p. 515 A, Όρα παρά τοῦτο το τειχίον φέροντας ανθυώπους σχεύη..., τοις μεν φθεγγομένους, τους δέ σιγώντας των παφαφεφόντων. ¶¶ λίθους] Corrigez λιθοβόλους. (Sur les « lithoboles », voy. § 111, 1, aux Notes explic.) ¶¶ έχις] έχη Ε. V. P.: έχη Th. ¶¶ ěv3er] Plutôt ěvďov.

§ III. τοίχων V. P.: τειχών Ε. Th. ¶¶ μέν έχοαταιού V. ¶¶ συντελούν-

§ III. 1έκα πηχών] Cf. 7, à propos des courtines rhodiennes, Oi μέν δεκαπήχεις (τοίχω) υπό των λιθοβόλων ουθέν πείσονται: IV, 1, en parlant des

τουτες (τοιχοι) υπο των πουροκών συσεν πεισοντια; 1ν, 1, en pariant des tours, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐκ ἐλάττω ποιούντες ἡ δεκαπήχη.
Τιθέντας - ὀοθίους] Cf. 1ν, 1, Τούς πύργους οἰκοδομήσομεν ἐκ λίθων οἵων εἰσήκαμεν, τιθέντες ὀοθίους αὐτοίς ἐν γύνφω. Miller (Journal des Sarants, 1873, p. 389, note 1) est d'avis que λίθους ὀοθίους signifie « des pierres posées sur champ, verticalement». Nous entendons autrement le mot ὀοθίος, et pensons qu'il est pris ici avec le même sens que dans les expressions

<sup>§</sup> Π. Πάροδον «τοῖς βοηθούσιν] Cf. x, 12, Παρόδους καὶ διόδους άσγαλείς επί τας παφαβοηθείας του χάφαχος. Il ne faut pas confondre ces divers chemins de ronde menagés sur le sol, soit en dedans du rempart (§ 11), soit entre les fossés qui enveloppent la place (§ x), avec le chemin de ronde qui règne en haut du rempart en arrière des creneaux, et dont il va être question au § 111.

Ταφοείαν ατλ.] Cf. x, 12, Η ταφοεία, et la note: p. 93, l. 25 sqq. (dans la Defense des places), Όρθως δ' έχει απὶ απά τίνας τόπους ένδοθεν αντιταφρεύειν και κρύπτειν τους τάφρους, ίναι ξαν πεσόντος του τείχους είσβιάζωται οι πολέμιοι, πολλοι δι΄ άγνοιαν αὐτῶν φθείρωτται. . εἰ δὲ καὶ τὴν ταχίστην καθ΄ δ ἀν (καθό ἐἀν Ε. V. P. Th.) πέση τὸ τεῖχος χάρακα θεμένους καὶ φοριμούς γῆς ἐμπλήσαντας (ἐμπλήσαντες Ε. V. P. Th.) προτείχισμα κατασκευάσαι.

qui sortent ne soient pas blessés, et que les projectiles, arrivant dans les passages, ne brisent pas les poternes.

### § II. Rue du rempart.

Que le rempart soit à une distance de soixante coudées (90 pieds) des maisons de la ville, pour qu'on puisse facilement transporter les lithoboles le long de l'enceinte, qu'on ait un chemin de ronde pour les troupes de secours, et enfin, en cas de besoin, l'espace suffisant pour creuser un retranchement intérieur.

### § III. Construction des courtines.

1. On doit donner aux murs au moins dix coudées (15 pieds) d'épaisseur, et les construire avec des pierres placées dans du

0.09ία φάλαγξ, "Ορθιος λόχος, qui se disent de troupes formées en colonnes, c.à-d. présentant peu de front et beaucoup de profondeur. Cf. Suidas, article Όρθία: Όρθία λέγειαι φάλαγξ, ὅιαν ἐπὶ κέρας πορεύηται, πολλαπλάσιον ἔχουσα τὸ βάθος τοῦ μήκους. Καθόλου μὲν παράμηκες λέγειαι πὰν τάγια, ὅ ᾶν τὸ μῆκος ἔχη πλέον τοῦ βάθος τοῦ μήκους. Αιπεί notre texte voudrait dire que les pierres, taillées en paral-flèpipèdes rectangles, ont les longues arêtes engagées dans la construction, et présentent l'une des petites faces au dehors. Cette même disposition est décrite un peu plus bas par Philon, IV, 6 (cf. Notes critiques), Μθοι ἀργομέτωποι, πεπελεκημένοι ἐπὶ μῆκος τίθενται. Cf. l'Anonyme de Byzance, xii, 4 (en parlant des pierres qui composent le pied des remparts jusqu'à 10 1/2 pieds de terre). Τοὶς δὲ τοιούτοις λίθους μεγίστους καὶ σκληφούς τὴται καὶ ἀλλήλοις ἀρμόζοντας καὶ τὰ μήκη κατὰ βάθος ἔχειν τοῦ τείτρος εἰς τὸ μὴ ὁμάδιος ὑπὸ τῶν κριῶν διασείεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν χελωνῶν διορύτεσθαι.

Έν γύψω] Cf. la note du § 1, 1, sur cette même expression.

Fig. 2.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 6.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 8.

Fig. 8.

Fig. 8.

Fig. 9.

Figure d'une tour dont le parement présente une défense du même genre. Voy. la fig. 2 ci-contre. —

L'enceinte de Paestum est bâtie en immenses pierres de taille, en forme de parallélépipèdes, assemblées sans mortier, dont la partie extérieure est taillée sans mortier dont la partie extérieure est taillée sans mortier dont la partie extérieure est taillée sans analogie avec ceux-ci: IV, 6, 16301 ώς σληφοίατοι ξατίθενται προξροντες δσον σπιθαμήν και διεστηχότες ἀπ' ἀλλήλων τοσούτον ώστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν ταλαντιαίον πειφοβόλον μὴ παφαδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τείχη μηδὲν πασχη.

Tour arec bossages d'après Mabtini.

Héron, Bélop., § III, Köchly-Rüstow: Biton, p. 43 Wescher: Josephe, Antiq.



έχ χραταιοῦ λίθου τὰ ἐπιχαιρότατα τῶν μεταπυργίων συντελοῦντας, εἰ δὲ μὴ, ὀξεῖς ὡς ἥχιστα γὰρ πείσεται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων.
(2) Μὴ ἐλ΄ττω δὲ τῷ ὕψει οἰχοδομείσθω ἢ εἰχοσιπήχη, ἵνα αἰ πρὸς αὐτὰ χλίμαχες προσαγόμεναι μὴ ἐξιχνῶνται τοῖς τείχεσιν.
(3) Ἐμβλητέον δέ ἐστιν εἰς τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους ξύλα δρύϊνα διὰ τέλους συνεχῆ διὰ τεττάρων πιχῶν, ἵνα, ὑπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατά τι πονήση, ἑρδίως ἐπισχευάζωμεν αὐτά.

(4) Ποιείται δε τὰ μεν κατάστεγα και επάλξεις έχοντα, οία αν

τας Ε. V. P.: ποιούντας p.: ποιούντας Th.  $\P\P$  ως γὰρ  $\P$  χιστα (cf. Hérodote, IX, 18) πείσεται?  $\P\P$  ως  $\P$ χιστα γὰρ πείχεσιν τα αἱ πρὸς αὐτὸ Ε (lacune comprenant -σεται ὑπὸ  $\varphi$  εἴχοσι πή-).  $\P\P$  πείσηται V. P.: πείσεται Th.

2. ελάσσω Ε. V. P. Τh.  $\P\P$  είχοσιπήχη] είχοσι πήχεσιν V. P.: είχοσι πήχεσιν Τh. Cf. 6, Οι τοίχοι εσονιαι δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει: et iv, 1, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐκ ελάττω ποιούντες ἢ δεκαπήχη.  $\P\P$  αὐτὰ] αὐτὸ Ε. P. V. Th.  $\P\P$  εξικνῶται Ε.: εξικνῶται V.: εξικμῶται P.: εξικούται Th.  $\P\P$  Nous proposons de lire: ενα πρὸς αὐτὰ αι κλίμακες προσαγόμεναι μὴ εξικνῶνται [τοὶς τείχεσιν]. (Cf. iv, 4, Notes critiques.)

3. ὑπὸ Ε. V. P.: ἀπὸ p. Th. ¶¶ πονέση Ε. V. P. Th. ¶¶ ἐπισκεινάζομεν Ε. V. P. Th.

4. των μεταπυργίων qui suit Τινά δε (phrase 5) est peut être à trans-

juives, IX, x, 3, etc.) Lithoboles, Pétroboles sont les noms vulgaires des machines de guerre désignées par le terme technique de Malirtora (Héron, l. l.). Sur la construction de ces machines, voyez les traités spéciaux d' Héron et de Philon intitulés Bélopoiques, et les explications qui accompagnent l'édition qu'en ont donnée Köchly et Rüstow: cf., en outre, V. Prou, l'hirobaliste d'Héron d'Alexandrie. Le lithobole, c'est la baliste de César et de Titus; c'est une machine qui lance des pierres, bien distincte de la catapulte, καταπάλτης όξυβελής, ou καταπάλτης, ou όξυβελής, qui n'envoie que des traits. On voit dans les lexiques que, à côté de λιθοβόλος ou πετορβόλος, il faut sous-entendre καταπάλιης, si ce mot n'est pas exprimé. C'est une erreur. En fait, dès l'époque de Polybe et de Philon, le καταπάλτης et le πετφοβόλος vont de pair et compagnon, mais on ne connaît plus, si l'on en a jamais connu, de Πετροβόλος καταπάλτης. Cf. τv, 1 et 2: p. 93, l. 2, Είς εκαστον ἄμφοδον δοτέον έστι λιθοβόλον δεκά μνών καίσ καταπάλτας δύο τρισπιθάμους: l. 15, Τοις καταπάλτας και τοις λιθοβόλοις — τυπτόμενοι: p. 98, l. 10, Τους πετροβόλους και τους όξυβελείς επιστήσας, etc.: Βέθορ, \$ LX, Βοαγέα — ποοειπόντες — περί τοῦ κληθέντος άεροτόνου καταπάλιου, λιθοβόλου θ' όντος: Polybe, VIII, IX, 2. Τοῖς τε πετροβόλοις καὶ καταπέλιαις τυπτόμενοι διεμθείροντο: V, xcix, 7, Συναχθέντων δὲ καταπέλιων μὲν ον', πετροβολικών δὲ ὀργάνων κέ: etc. Transposez ou retranchez τε chez Diodore, XVIII, LI, 1, Βέλη δὲ παντοδαπά καὶ καταπέλτας ὁξυβελείς [18] καὶ πετφοβόλοις. Tandis que le καταπάλτης est surtout destiné à décimer les combattants à une grande distance, la fonction du pétrobole est: 1° dans l'attaque des places, d'ébranler les murailles, spécialement de reuverser les créneaux et la partie supérieure du mur, dont l'épaisseur est généralement moindre que le pied du rempart: cf. 1, 2 et 5: 111, 3 et 7: 1V, 5 et 6: VII, 3, 7 et 16: 1x, 3: x, 4, etc.; 2° dans la défense, de contregypse, engagées dans le mur suivant le sens de leur longueur. On emploiera, dans les points les plus dangereux des courtines, des pierres dures: sinon, des pierres avec bossages saillants: c'est ainsi qu'elles auront le moins à souffrir des lithoboles.

- 2. On ne les fera pas de moins de vingt coudées (30 pieds) de hauteur, afin de les mettre à l'abri de l'escalade.
- 3. Il faut nover dans la maçonnerie des courtines et des tours, des poutres de chêne assemblées bout à bout, formant des chaînages distants verticalement les uns des autres de quatre coudées (6 pieds), afin que, si les pétroboles endommagent quelque partie des murs, nous puissions les réparer facilement.
  - 4. On couvre certaines courtines d'un toit et on les munit de

battre les batteries de l'assiégeant, d'enfoncer ou de renverser les tours de charpente, tortues bélières ou autres, portiques, vaisseaux, et engins divers qui sont approchés par terre ou par mer: cf. iv. 2: [viii, 10:] p. 96, l. 2, Των γὰο λιθοβόλων τούτων (?: οὐτως Ε. V. P. Th.; cette phrase est citée complètement ci-dessous, § v, note Βελοστάσεις) εὖ πεποιημένων καὶ των βελοστάσεων επί των επικαίρων τόπων κατά τρόπον επεσκευασμένων και των χρησομένων αυτοίς εντέχνων όντων, ουτ' αν [γερροχελώνη] μηχάνημα οὐτ' αν στοὰ οὐτ' ⟨αν⟩ χελώνη ὑαθίως προσαχθείη, etc. — Cf. la note Ταλαντιαίος πετροβόλος, § x, 4, sur la portée ordinaire des pétroboles.

2. Εἰχοσιπήχη] L'expérience a démontré que des murs d'environ dix mètres de haut présentaient un obstacle suffisant à l'escalade, et c'est la hauteur encore admise aujourd'hui.
3. Ἐμβλητέον κτλ.] Voy. la fig. 3.

Fig. 3 8 G 4 혤

Restitution d'un mur de courtine avec chainages en bois, d'après PHILON. (Coupe.)

Ce procédé a été mis en usage au moyen-âge. On trouve dans presque toutes les constructions, du vie au xIIIe siècle, la trace de pièces de bois noyées longitudinalement dans l'épaisseur des murs en élévation et même en fondation. Ces pièces de bois avaient un équarrissage variant de 0°,12 à 0°,30. La plupart ont fini par se détruire à l'air en laissant des vides dans la construction. Cf. Léon, Tactiques. χν, 69, à propos de la construction d'un φουψιόν, p. 287 Meursius, Καὶ εἰ μὲν λίθος ἢ πλίνθος εὐρίσκεται, οἰχοδομῆσαι ξηρὸν δεὶ καὶ δῆσαι διὰ ξύλων ἀσφαλῶς καὶ συνεχῶς.

4. Κατάστεγα] Cf. p. 91-92, Έπαραι τὸ τείχος (οὐ) καθελόιτας τοὺς προυπαρχυντας προμαχώνας, άλλ' ξπ' αὐτῶν τὴν οἰχοδόμησιν πεποιημένους και άλλους άνωθεν κατασκευάσαντας κατάστεγον ποιήσαι ταύτη τὸ τείχος: Inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Attic., t. II, n° 167, 1. 52, Καταστεγάσει δὲ καὶ τὴν πάφοδον: Appien, Puniques, συμφέρη. (5) Τινὰ δὲ τῶν μεταπυργίων συντελεῖται ἐν τοῖς ἀρμόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὔ, ἀλλ' ἀπὸ
τῶν οἰχοδομημένων πριῶν τοῖς τοίχοις ἐπιβολαὶ ξύλοις καὶ σανίσιν ἔχοντα ἵνα κατὰ τὰς γινομένας πολιορχίας λαμβάνωνται ὅταν
δέμ ἐφοδεύειν ἢ διακινδυνεύειν ἐπ' αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλύη, καὶ
πάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξύλα, ὅταν ἀρμόττη, βραχεῖά τις φυλακὴ καταλείπηται κυριεύσαντες γὰρ αὐτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίασιν
οὐ δυνάμενοι εἰς τὴν πόλιν παρεμπεσεῖν, ἢ, βραχύν τινα χρόνον
ἐπὰν μείνωσιν, ὑπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀπολοῦνται. (6) Τινὰ

poser après Hoisina dè. ¶¶ ola] Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 196) a proposé ob.

5. đề oử E. V. P.: đề  $\mu \dot{\eta} p$ . (et oữ à la marge): đề  $\mu \dot{\eta} Th$ ., et à la marge ov. ¶¶ Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429-430), conjecture: All' από φχοδομημένων Ιχρίων Επιβολαί ξύλων και σανίδων έχονται, avec ce sens: « Mais dans la construction des plates-formes on a soin d'enchâsser dans les murs des jetées de bois et de planches. » Au lieu de xpiw, de Rochas (Traité de fortification, etc., p. 34, note 2), a proposé κέρων (corr. κερών). Mais xouw ne paraît pas altéré. Cf., en effet, dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp. Inser. Attic., t. II, n° 167, l. 72: Καὶ ἀπογεισώ[σει έκ] τοῦ έξωθεν γείσοις Κορινθίοις αναξών το[ύ]ς [2] Ρ[1]ΟΥΣ αρμόττοντας. Νοtre texte, qui est, à coup sûr, gravement corrompu à partir de ἀλλ' ἀπὸ των, nous paraît devoir être rétabli à peu près ainsi: ἀλλ' ξπ' ξνωχοδομημένων χοιών τοίς τοίχοις επιβολάς ξύλοις και σανίσιν έχοντα, ίνα πατά τας γινομένας πολιορχίας ξμβαίνοντας, όταν δέη, ξφοδεύειν πίλ.  $\P\P$  ênî polaî V.: ênsî polaî P.  $\P\P$  avrôv Vatic. 220 : avrôv E. V. P.: αὐτοὶ p. Th. ¶¶ οἱ (corrigé en οὐ) δυνάμενοι Paris. 2445. ¶¶ παρεμπεσείν E. V. P.: παφεκπεσείν p. Th. Παφεμπεσείν se retrouve ailleurs chez Philon, p. ex. page 93, l. 14, où Th. donne avec P. et p. (corrigé) παραπέμπωσιν, tandis que E. et V. ont conservé la bonne leçon παρεμπέσωσιν: et de nouveau p. 104, l. 8, παρεμπεσόντες (sans variante).

6. έξουσι] έχουσιν Ε. V. P.: έχουσι Th.

xev (rempart de Carthage), Καὶ ἐν αὐτῷ κοίλῳ τε ὄντι καὶ στεγανῷ: Dion Cassius (epitome) LXXIV, x, 3 (rempart de Byzance), Καὶ ἐπάνωθεν αὐτοῦ περίδρομον καὶ στεγανὸν καὶ εὐφύλακτον ὑπάρχειν.

Επάλξεις] Cf. viii, 15.

5. Εν τοις άρμοζουσι τόποις] Cf. 1, 2, Κατά τοὺς άρμοζοντας τόπους, et la note.

Kouwr] Voy. la 2º fig. de la p. 33 chez de Rochas, Traité de fortification. Cf. O. Müller, De munim. Athen., p. 63. à propos de l'inscription citée aux Notes critiques: « Kouo, — uégos ri rou Koour Hou xioros, Hesychus. Quam partem Corinthiae columnae olim significaveram nullam aliam esse posse, quam volutas, arietinis cornibus, qualia Jovis Ammonis capiti affingebantur, simillimas, quas in Corinthium capitulum translatas esse constat ab Ionica ratione. Nunc ex volutae figura a capitulis etiam ad coronam translata est, ita ut ca mutulis quibusdam sustineretur, quorum figura

créneaux, quand cela est avantageux. (5) On en construit d'autres, dans les endroits convenables, avec des créneaux, sans chemin de ronde, mais munies de ponts-volants formés de poutrelles et de madriers qui portent sur des corbeaux maçonnés dans les murs: en temps de siège, rien ne nous empêche de monter sur ces planchers pour circuler et combattre, s'il est besoin; et d'autre part, enlevons les bois quand cela est à propos, et il nous suffira de laisser là une petite garde. Que les ennemis s'emparent, en effet, de ces courtines, ou bien, faute de pouvoir sauter dans la ville, il leur faudra battre en retraite, ou bien ils ne tarderont pas à y périr sous les projectiles de la défense. 6. D'autres courtines, comme à Rhodes, sont formées d'une

duas volutas leni flexu inter se conjungeret . . . . Quod aliud coronae ornamentum zoioùs dictum esse fingere licet? ac zoioùs dicta esse tigna longius proiecta demonstrat Philo p. 80, murorum xpiois instruenda esse tabulata, ubi in ipso muro πάροδος institui nequeat, praecipiens.»

H πάλιν ἀπίασι κτλ.] Cf., dans la Défense des places, la situation de l'ennemi, maître d'une partie du rempart dont les escaliers ont été détruits (corr. τας καταβάσεις αναιρετέον, au lieu de τας καθαιρέσεις αναιρετέον), p. 92, 1. 36, Τούτου δε γινομένου τάχυ πάντες απολούνται οι αναβάντες επί τους πύογους ή το μεταπύογιον, τυπτόμενοι (το τυπτόμενον Ε. V. P. Th.) τοις βέλεσε και ουκ έχοντες ουδαμή αποχωρήσαι αλλ' ή είς το οπίσω παλιν

Παρεμπεσείν] Cf. p. 93, l. 13, Ἐάν τινες ιῶν πολεμίων νυκτός ἢ ἡμέρας ξμβαλόττες εξς την πόλιν παρεμπέσωσι (E. V.: παραπέμπωσι P. Th.): p. 104, l. 7. Γνα μή σε λάθωσιν (λάβωσιν E. V. P. Th.) οξ βοηθούντες κατά τὸ έχτος της θαλάττης μέρος της πόλεως παρεμπεσύντες.

6. 'Ρόδω] Cf. viii, 15, Τα δε μεποπύργια οίχοδομείν καθάπερ εν 'Ρόδω κα-

Els walidas συγκλειόμενα] Cf. VIII, 6, "Ανωθεν είς walidas συγκλεισθέντων: IV, 3. (εἰσοδοις?) ψαλιδοειδείς. Dans la construction des greniers, Philon se sert de l'expression άψιδες\* (πλίνθιναι), p. 87, l. 14, 16, 20, 22

et 24. Cf. ibid., l. 31, Δαπερ χαμάρας ποιείν.
Φυλαχτήρια χιλ.] Les murs de Carthage (cf. Appien, Puniques, xov, et voy. Graux. Fortifications de Carthage, p. 193-4) et l'enceinte d'Aurélien à Rome (de Rochas, dans le Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 1871) furent conçus dans ce système. On doit d'ailleurs se représenter que le pied du mur est plein jusqu'à une certaine hauteur à partir du sol, sin de défier le bélier; et que les chambres voûtées en question sont sol, sin de vour de la course de la cour construites au-dessus de ce massif, dans la partie supérieure de la courtine. Cf. viii, 7.

Enrazhva] Ch. Graux a présenté, dans la Rev. crit. du 14 juillet 1877 (voy. Not. bibliog., p. 45, note), l'opinion que la κλίνη était, pour les anciens Grecs, une unité de surface, rectangulaire, valant 10 coudées carrées, ce qui représente la superficie d'un lit ordinaire de deux personnes (4 coudées de longueur sur 2 1/2 coudées de largeur, ou approximativement 2<sup>m</sup> sur 1<sup>m</sup>.25). Cette détermination est fondée principalement sur le rapprochement des textes suivants avec le passage de Philon: Aristote, Récits merveilleux, § CXXVII (CXXXIX Beckmann), p. 842b, 1. 22, en parlant de l'es-

<sup>\*</sup> ἀψίδις Rev. de Phil.: ἀψίδις ms. de Ch. Gr. et E. V. P. Th.

δὲ, καθάπερ ἐν 'Ρόδω, εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα · πλάτη τε ἔχουσιν αὶ πάροδοι ἑπταπήχη · καὶ κάτωθεν συλακτήρια ἑπτάκλινα, ων οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάγιοι μῆκος μὲν ἔξουσι τὸ ἴσον τοῖς ὀρθοῖς, πλάτος δὲ τρίπηχυ. (7) Οὕτω δὲ οἰκοδομηθέντων (page 81) τό τε ἀνάλωμα ἔλαιτον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν λιθοβόλων οὐδὲν πείσονται, οὶ δὲ τριπήχεις τὸ πάχος ὅντες ἐάν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγῶν, ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ συλακτήριον τοῦτο.

pace occupé par un certain foyer de combustion, O δε καιόμενος τόπος έστην οὐ πολύς, ώς ἔοιχεν, ἀλλ' ὅσον μάλιστα πενταχλίνου τὸ μέγεθος: puis, à propos d'un animal fabuleux appelé βόλιτθος ou βόνασος, ibid., § 1, p. 830°, l. 16, "Οταν δε έχδαρή το δέρμα χατέχειν τόπον οχταχλίνου, et Histoire des animaux, I, XLV, p. 6304, l. 22, To de dequa autor zatezei είς επιάχλινον άποταθέν: Pollux, Ι, LXXIX, - Ιέγειαι δε καὶ οἰκος τρίκλινος, πεντάκλινος καὶ δεκάκλινος, καὶ ἀπλῶς πρὸς τὸ μέτρον τοῦ μεγέθους ὁ τῶν κλινῶν ἀριθμός: Xénophon, Économique, VIII, 13, Καὶ ὅσα λέγω, ἔφη, παντα οὐκ ἐν πολλῷ τινι μείζονι χώρα ἐκείτο ἢ ἐν δεκακλίνω στέγη συμμέτοω (une salle de 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés, dans l'entrepont d'un bâtiment suppose déjà un beau navire). A ces textes, nous en joindrons encore un autre. Il est bien connu que la maison de Socrate n'était pas grande; peu de personnes admettront qu'elle contint une salle assez vaste pour dresser une table entourée de sept lits (dîner de 20 à 30 couverts). Socrate avait une chambre énrazheros. En effet, pour danser, dit-il. dozéσει μοι οίχος έπιαχλινος (Xénophon, Banquet, II, 18); et Charmide, un jour, en venant voir Socrate, le trouva chez lui qui dansait (ibid., 19). A notre compte, la chambre principale de la maison de Socrate mesurait 70 coudées carrées, ce qui peut faire, par exemple, 5<sup>m</sup> sur 3<sup>m</sup>,50. — Comme conséquence de la détermination de la valeur proposée pour la zλίνη, il n'est pas sans intérêt de chercher à fixer exactement les dimensions de l'hélépole amenée devant Rhodes par Demetrios Poliorcète. (Sur les hélépoles, voy, 1, 2, note Mnyarquara.) Quatre auteurs nous ont conservé les dimensions de cette hélépole: Diodore, Plutarque, Athénée le mécanicien, Vitruve. Le cadre de base, selon Diodore, XX, XCI, 2 sqq. était un carré d'un peu moins de 50 coudées de côté (anyor oyedor nerτήχοντα). Athénée, p. 27, l. 5 Wescher, donne, dans nos manuscrits, 8 coudées seulement à ce côté; mais H (8) a pris évidemment ici, comme souvent, la place d'un x (50); la donnée d'Athénée est donc identique à celle de Diodore, à l'omission près du mot σχεδόν. C'est Plutarque, Demetrios. xxi, 1, qui contient la dimension exacte: quarante huit coudées. Chez Vitruve, on lit aujourd'hui «Latitudo pedum Lx »: il s'est probablement perdu, soit xii, soit plutôt xv à la fin de ce nombre, ce qui nous ramènerait, soit à la donnée exacte de Plutarque, soit à la donnée approximative des deux autres. En hauteur l'hélépole aurait eu 66 coudées, à ce qu'on voit chez Plutarque. Dans cette hauteur il nous faut trouver neuf étages. tous garnis de machines, et de machines puissantes aux étages inférieurs: partant, 66 coudées est un chiffre inadmissible pour quiconque se rendra

série de voîtes. Les chemins de ronde ont alors une largeur de sept coudées (10 pieds 1/2); en dessous sont des corps-degarde de sept «clinai» de superficie. Les pieds droits auront dix coudées (15 pieds) en longueur et en largeur; les murs transversaux, la même longueur et trois coudées (4 1/2 pieds) d'épaisseur. (7) Ce mode de construction des murs est économique. D'ailleurs, les parties qui ont dix coudées d'épaisseur n'ont rien à craindre des coups des lithoboles, et, si les projectiles endommagent celles qui n'ont que trois coudées, nous aurons bientôt fait de restaurer le corps-de-garde qui aura souffert.

compte de la hauteur des machines de tir anciennes. Les quatre montants qui partaient des angles du cadre de base, égaux entre eux, dit Diodore, et s'inclinant légèrement en dedans, n'atteignaient pas tout-à-fait une longueur de 100 coudées (βοαχύ λείποντες τῶν έκατὸν πηχῶν). Pour hauteur de la machine, Athénée donne seulement 90 coudées; Vitruve, Altitudo pedum exxv, où il suffira de corriger exxxv pour rentrer dans la donnée d'Athénée. L'un ou l'autre de ces deux chiffres, 90 ou 100, serait également acceptable. Mais ils ne sont — celui de Diodore sûrement (βραχὸ λείποντες των ο πηχών), l'autre probablement — que des approximations, l'une par excès, l'autre par défaut. C'est Plutarque qui avait dû, ici en-core, donner la valeur exacte; nous conjecturons, dans son texte, au lieu de la leçon traditionelle  $\xi_5'$ ,  $-\xi'$ : 96 coudées. Il faudra entendre cette dimension, non de la hauteur même de la machine, mais plutôt de la longueur de chacun des quatre montants (comme le dit expressément Diodore). On remarquera que cette dimension (96 coudées) est juste le double de celle du côté du carré de base (48 coudées). Les quatre montants s'inclinent les uns sur les autres d'un angle tel, poursuit Diodore, ωστε τοῦ παντός κατασκευάσματος όντος εννεαστέγου την μέν πρώτην στέγην υπάρχειν κλινών τετταράκοντα τριών, την δ' ανωτάτω έννέα. Si la κλίνη vaut 10 coudées carrées, le plancher supérieur de l'hélépole mesurait donc 90 coudées carrées, ce qui donne sensiblement 9 1/2 coudées de côté. Mais le plancher insérieur, avec un côté de 48 coudées, mesurait 2304 coudées carrées de superficie, soit sensiblement 230 xlira. Le chiffre de 43 xliva que nous présentent les manuscrits de Diodore pour ce plancher insérieur est donc forcément le résultat d'une altération. Nous pensons que cette altération doit être du fait des copistes, et qu'elle a pu se produire, par exemple, de la façon suivante: 1° Dans le nombre CA (= 230), le C tombe; 2° A, ou rouaxorra, devient dans quelque copie rerração orra, et la comparaison d'un manuscrit moins incorrect fait qu'on y inscrit à la marge τοι, avec renvoi à τετταρα. Au lieu de servir à corriger la faute, τοι l'aggrave, et donne naissance à la leçon τετταράχοντα τρίων.

Οι μεν οφθοι, Τοις οφθοις ] Cf. viii, 2, note Όρθους.
7. Ανάλωμα] Cf. v, 4, Σπουδαστέον έστιν αὐτών τους τοίχους παχυτέφους πωτίν, και την εις τὰ ϋψη δαπάνην (μη) γινομένην εις ταῦτα ἀναλίσκειν: Bėlop., § xv Köchly-Rüstow, à la fin de l'énumération des avantages qu'offrait un certain oxybèle inventé par Philon, Ποὸς δὲ τούτοις και την ὄψιν οὐδιν καταδεέστερον τῶν ἄλλων έχει, και επι πᾶσι δαπάνην ελάττονα ποιες: Énée le Tacticien, xi, 4, en parlant d'un archonte de Chio qui trahit sa patrie, Ετι δὲ συνεβούλευε και τὸ πληθος τῶν την πόλιν φυλασσόντων ἀπόμασθον ποιησαι, γν' ὡς ελάχιστον δηθεν ἀνάλωμα τῆ πόλει ἡ.

Λεκαπήχεις] Cf. 1, et la note Δέκα πηχών.

Enter the in the state of the tall the state of the state

to the ser that I The Was there're to The Was also mot orients Tiefe as este ar erenr mis e extera vincent papiers inedits), mais a frie a n e ne legen ment. 👊 metubbole E. V. P.: unaingues y 🤼 A. a. n. 11. l. 15. I'm has, limmen I est le nouveau question te tette are l'entresera E. T a Plantent, missi nen que p. et Th., a eine merengigen I mat eine aute, aver Miller Journal des Sar-, 1977, a brack arrange of the conserver is connectioned, been the ce mot All on the un excluse. Bestelle alteste l'existence in ample 2000; manie andrie Erre train in French Cf. Arragios nie an Thesau-The Market Edward La complete and dome a set was in mot rare. Miller . . a letoman l'authentichte le a l'inne trainne. Pour merdagne, ce The section is the section of the se THE ALS SEE THE TRANSPORT IN SIZE & PRODUCTIONS OF INTOMORONE a 18 de martinaries I. 7. P. II. Nova avona adopte la forme zone tentes de reference a melé qui es procedement aumise, miniférise. Liverage in the element of the court of the and the control of the Transfer of the real of M. EIN TOYS Minn bes es 2-2 Till 125 To war a restitution ver que, et non the same times that the Tarmer Elevenes resignes, p. 165, nº 500; Beider barmen der it beweren der Einenden Austen feinmente ub. That we have a first to be a letter the hard To Long Tiley quarter fore dans nay is a contract. Thereto, are a contracted to II, n. 558, n' 868, the live with a fig. Law line membrana to write spounds of dripthe presentation of the company of the contract of the second was a record to the to the real termination (We war Beartein von Bernacht franzeite gegen beitraufen. 2 38 11 12 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 T. T. T. T. P. P. P. T. A. S. Comp. the more to the size a late, exempting the life the loss lans far page of the pagest at 20th black and the analytication of 25 had flat Land to Same to the Hours with the Pr. st. 36 KATA 1 . १ क्षेत्र — में प्राप्त संस्का राज्यमा संस्का का उपकार प्राप्तान के बड़ लेखे Manufactures and the first of the street and the profession of the P. P. a 2 man to harrie law on our name of will - man 1 and The state of the s reacher were a de recourantes ".

# § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avançant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veulent. (2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes

Δεκαπήχη] Cf. III, 1, et la note Δέκα πηχών.

Ovoidas | Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τήμερον είδον χόρην έκ θυρίδων προκύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηδέν δεινον πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Extisévius, 1, 2.

Εχ των πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note. Έχ δὲ τοῦ μέσου στενάς] Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετροβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cées par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.
2. Δεί δὲ είναι θυρίδας κτλ.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les installer.

Bελοστάσεις] Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les

Έχχειμένων] Cf. 1, 2, Έχτιθέντας κατά μίαν γωνίαν, et la note. Συνεργούντες κτλ.] Cf. v111, 13, Ούτω γάο οίκοδομηθέντες (πύργοι), προσαγομένων των μηχανημάτων, άλληλοις άμυνειν δύναιντο. Pour le principe du flanquement, cf. aussi p. 94, l. 1, Καὶ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πολεμίων) τὰς δοκίδας και τας προστιθεμένας έκ του πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοις λιθο-βόλοις δάδιόν έστι συντρίβειν και αποροίπτειν από του τείχους: Dion Cassius et Vitruve cités à la note Extidévius, 1, 2. : Végèce, IV, 2.

Ταγὺ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xcv, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ώστε μη δύναβαι τους εν τη πόλει πάφοθον έχειν επί τὰς επάξεις κατὰ τοῦτον τόν τόνον.
§ IV. Οἴων εἰρήκαμεν] Cf. III, 1, Μάλιστα μέν εκ κραταιοῦ λίθου.
Τιθέντες ὀρθίους] Cf. III, 1, et la note.
Έν γύψω] Cf. 1, 1, et la note.

ं उर्ज्या इक्रेंग गाव्या है शह THE TOTAL OF 18 APRIL चाद हरेंग र जन्म हैं शक्तांबद ZZLU-WOF T. G. WY ERIOTOKT, To a row tier iche Bolier in 😑 🚟 अस्टान कुलिए हे और वी ्या प्राथमा स्टार ए. द्वारामा को महेर तरिक ारहाद 🖅 उत्था, धाराधद् क्षेत्र रशहू रह πληπε πετ του πουστιθεμένας doni-= = = .... urder δεινόν πάσχουus : The same tag Ingidas attan non--1- 1-13 31 erral corra ero eige latodokur ett de ov ba-FITT UN TEL AL TAUTIC TIN EGILIN HOLYGETAL. ι - - - τετροποιίας, των πύργων τάς διόδους

= = = : . The regree two nugyon by two nugyon E 1 -. - In the 2 st l'autres mss. secondaires: la tuit Toos tiva tov peranugylwy li lvar - The escribe μεταπυργίων» L. Din-Transper . On ne connaît pas un second exemple atte leçon entraînerait le changement de = = = = = 1. Ins il parait clair que μεταπυργίων est devenu in mot θυρίδες, qui se rencontre presque = = = = = moiables altérations ne sont pas sans exemple; - Lante ywridas d'un ms. secondaire. TI Sepidas The Pollux, X, 24, Al per our Sugar zai sarides ar ---- run sein drout d' auro to yaqua lori tis Rigas, passage and the same samiles était l'un des mots qui désignaient a a me pare, par opposition à l'ouverture même, seon 99 els n tiana . Due wate els tas nànylas (s.-ent. rodinis). Th the equat THEFT ATTER E T P. I'M.

2 My Tonas E 19 p. Th.: rocyonorias V. P. (Tacyonoria parait in-

Ex var travian tolyand Cf. 1, 6, et la note.

et des pétroboles, soient placées dans les murs des tours où l'on doit établir au rez-de-chaussée ses batteries: ainsi, que les tours de charpente soient approchées directement contre les courtines, ou bien qu'elles soient dirigées contre les tours qui font saillie, les tours, se prêtant un mutuel appui au moyen des projectiles des pétroboles qui viennent des murs flanquants, . . . . . et des courtines dans lesquelles ont été faites les embrasures telles que nous l'avons indiqué, ainsi que des archères, les unes obliques, les autres droites, rétrécies à l'extérieur, de telle façon qu'on puisse blesser ceux qui s'approchent, briser les masques des mineurs qui sont avancés et les tours de l'attaque. Celles-ci (les archères directes?) . . . . . sans éprouver aucun dommage; car nous leur ferons des portières recouvertes de fer et maintenues des deux côtés par des traverses (?), afin qu'elles ne soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux archères obliques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiégeant d'y pénétrer.

3. Étant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξική (τοξικόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξική.

Auxidus Cf. 1x, 5, et la note.

Μηθέν θεινόν πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, xci, 6, θυρίδας δ' είχον αξ στέχαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανήματα) καιὰ πρόσωπον, τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς σχήμασι πρὸς τὰς Ιδιότητας τῶν μελίδντων ἀφίεσθαι βελῶν ἀρμοζούσας ' αὐται δὲ είχον καλύμματα διὰ μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι' ὧν ἀσφάλειαν ελάμβανον οἱ καιὰ τὰς στέγας περί την ἀφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφόμενοι: LXXXV, 3, θυρίδας κλειστὰς καισκενάσας ἐνέθετο μὲν τῶν τρισπιθάμων ὀξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλοντας κτλ.

Aμφιπλεύοους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφιπλεύοους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, l. 35: «Utrimque lateratas (corum fenestras).» Vincent, papiers inédits: «(En les garnissant en fer) de chaque côté.» De Rochas, Traité de fortification, page 38: «(On revêtira les embrasures avec des plaques de fer) » munies de côtes saillantes tout autour.»

<sup>&</sup>quot;Equipul" Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. Ior, p. 278 (= col. 910 B Lami), Φερομένων ὑπὲρ αὐτοὺς μαχρότερον τῶν βελῶν, ὑποδοαμόντων αὐτῶν τὴν ἔψαξιν.

<sup>3.</sup> Τειχοποιίας] Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Τειχοποιία (cf. viii, 6: 13: 15: x, 1: xi: p. 103, l. 22, texte cité au § viii, 14, note Εν τοῖς στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, viii, 14) ou Πυργοποιία (viii, 1: xii, 1 et 3) pour dire «le système de fortification, le tracé». Il y a ainsi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

κ παλιδοειδείς ποισσιπεν τομα το ξαθίως τοίς
 υποφείν και μεταισφέεν όταν ίνης
 αεν κατά τως ποιοσιασφίας τομμοίος τών μητε και ίσχιφούς οικοσοπιείν ποις ήι δελους όταν κόται. (5) θε γαφ άναν οιμοίοι βυσημοτέτερος
 πό τών πετφοδισίων πουποπιών καν πποπτετείας
 βάψη φέφειν ώπτε ιδιώνον το ποιοσιατικών έστιν κους παχιτισφούς τοιείν και αντίος τικέν, ται τοισκήν με γινοπέντητε επίπα αντίος κοιλοπείν.
 βαπιφήν με γινοπέντητε παίτα πομορίως του δε μεταπιφήριος του και ποιο ποιρομές του δε μεταπιφήριος του και ποιο ποιρομές του δε μεταπιφήριος του και ποιο ποιρομές.

x. (2008). Voy. les Notes emilientives. \*\* innimi E. V. P. D.: (2008). Notes explicaments.

. " si sionyoya; E. F. P. Г. In tit regulerement прозерва - сът та илушициста, сарпичинет на поита на тактеста соп-- 5. 8. Cf. Polybe, I, XLTUI, L. F.c. Ter ingrammer us toose-Cavent ailleurs. La legan sommonde a pu se profitare sons a sionyere à la ligne precedente. On nouveut penser égale-A mis à la marge dans l'intention le faire retainer séridois ca la lieu de la faute desident deux lignes pius munt, est venu acaient produire une nouvelle faute in prenant a place de ay wy as. III En regard to a lune ou commence par xiiseat, on lit uh, a la mazge, enez Ph. ef. la wednet, later ... stituline, qua faeile seuirs uitre non missit. o On pourrait . . . de la leçon noorizéades le vers l'Escavie (Thorpis, 1083): , iguator agonifera. Mais la correction 'questa proposée 💢 🤜 Schütz est vraisemblable. Phis. en emproquant cette autre ्र 🛴 2): भीने हीर्रवराक्ष मेंहे रहाँ धैक्षत वोद्यानेवावलातीक एवं रक्षंत्रम् 🧃 होद्राज्य-👡 🚎 airà ai (conject. pour ai проз анга: жышилья тригад бавта . .... on peut penser que la reduction originale était ier: écor ; . . . . αὐτοὺς μη εξ) ιχέσθαι.

of Heiossohos (cf. les notes Heiosschur et Indichair, i. 2, et comme Meioricopror et Meioricopror (cf. i. 4, et la note).

A fon se represente des tours plus élevées que le rempart, es incertompent la ligne, — comme c'etait le cas, pour prendre de 4 Curchage, où les tours dominaient la courtire de la haucas ctages (Appien, Puniques, XCV), — le chemin de ronde,

des tours aussi grandes que possible et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement introduire les pétroboles et les déplacer au besoin.

- 4. Les tours contre lesquelles l'ennemi pourra approcher des tours de charpente devront être hautes et solidement construites; on ne donnera aux autres que l'élévation nécessaire pour qu'elles ne puissent être escaladées. (5) En effet, celles qui sont trop élevées sont moins utiles; et elles s'écroulent plus vite sous les coups des pétroboles, ne pouvant résister à leur propre charge. Il faut donc plutôt s'occuper de faire les murs des tours plus épais, et employer à cela l'argent qu'on a économisé sur la hauteur.
  - 6. Dans toutes les courtines et les tours, aux endroits les plus

πάροδος, qui couronne la courtine en arrière des créneaux, se continue au travers des tours au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de διόδοι Il semblerait, à première vue, que ce sens de διόδος convient bien ici. Pour pouvoir transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le pourtour de l'enceinte, les machines placées sur le rempart, il fallait bien faire les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de ces machines. Mais, si nous ne nous trompons, Philon n'entend point qu'on place de pétroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, qui sont les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont des machines d'environ 4<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de hauteur: il n'y a pas de place au haut d'un rempart dont l'épaisseur totale au pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi grandes machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des tours : il a percé d'embrasures les murs de ces tours : les ouvertures qu'il veut, de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pensons nous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on puisse sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles de 4<sup>m</sup> et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 30 mines et pétroboles d'un talent).

Ψαλιδοειδείς] Cf. 111, 6, note Είς ψαλίδας συγκλειόμενα.

Τους πετροβόλους - μεταφέρειν] Cf. page 91, l. 15, Ανθιστάναι (ανιστάναι E. V. P. Th.) δε χρήσιμον προς εκαστον αυτών (il s'agit des machines de Passiégeant) δύο δεκαιναίους λιθοβόλους ους δει μεταφέρειν (καταφέρειν Τh.) οι (ου Ε. V. P. Th.) αν και οι πολέμιοι κινώσι τινα τών πετροβόλων, ίνα, αν δύνη, αφείς (?: δύνηται φείς Ε. V. P.: δύνηται εις Th.) συντοίψης (?: συντρίψη Ε. V. P. Th.) πατάξας το δργανον.

4. Aυπχοητιότεροι] Le terrain au pied de chaque tour est à l'abri des projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle

6. Αργομέτωποι Απαξ λεγόμενον.

<sup>5.</sup> Τὰ βάρη φέρειν] Cf. p. 87, l. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων η συγχρουστών ώς μεγίστων, ΐνα δύνηται τα βάρη φέρειν: § ιχ , 2 , Ανίσων γαρ όντων των βαρών, - ήηξεις εν τοις τείχεσιν έσονται. 'Αναλίσχειν' Cf. 111, 7, et la note Ανάλωμα.

Mixos La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires

1

συμφέρη. (5) Τινὰ δὲ τῶν μεταπυργίων συντελεῖται ἐν τοῖς ἀρμόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὕ, ἀλλ' ἀπὸ
τῶν οἰχοδομημένων κριῶν τοῖς τοίχοις ἐπιβολαὶ ξύλοις καὶ σανίσιν ἔχοντα ἵνα κατὰ τὰς γινομένας πολιορχίας λαμβάνωνται ὅταν
δέŋ ἐφοδεύειν ἢ διακινδυνεύειν ἐπ' αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλύῃ, καὶ
πάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξύλα, ὅταν ἁρμόττη, βραχεῖά τις φυλακὴ καταλείπηται κυριεύσαντες γὰρ αὐτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίασιν
οὐ δυνάμενοι εἰς τὴν πόλιν παρεμπεσεῖν, ἢ, βραχύν τινα χρόνον
ἐπὰν μείνωσιν, ὑπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀπολοῦνται. (6) Τινὰ

poser après Houina dè. ¶¶ ola] Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 196) a proposé ob.

5. δὲ οὖ E. V. P.: δὲ μη p. (et οὖ à la marge): δὲ μη Th., et à la marge ov. ¶¶ Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429-430), conjecture: All απο φχοδομημένων Ιχρίων Επιβολαί ξύλων καί σανίδων έχονται, avec ce sens: « Mais dans la construction des plates-formes on a soin d'enchâsser dans les murs des jetées de bois et de planches. » Au lieu de xquev, de Rochas (Traité de fortification, etc., p. 34, note 2), a proposé κέρων (corr. κερών). Mais xquw ne paraît pas altéré. Cf., en effet, dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Attic., t. II, n° 167, l. 72; Καὶ ἀπορεισώ[σει εκ] τοῦ ἔξωθεν γείσοις Κορινθίοις ἀναξών το  $[v]_S$  [z]P[v]OYΣ άρμόττοντας. Νοtre texte, qui est, à coup sûr, gravement corrompu à partir de ἀλλ' ἀπὸ των, nous paraît devoir être rétabli à peu près ainsi: αλλ' ξπ' ξνωχοδομημένων χοιών τοις τοίχοις Επιβολάς ξύλοις και σανίσιν έχοντα, ενα κατά τας γινομένας πολιοφκίας εμβαίνοντας, όταν δέη, εφοδεύειν κτλ.  $\P\P$   $\ell$ nì polai V.:  $\ell$ nei polai P.  $\P\P$  ačrov Vatic. 220: ačrov E. V. P : αὐτοὶ p. Th. ¶¶ of (corrigé en οὐ) δυνάμενοι Paris. 2445. ¶¶ παρεμπεσείν E. V. P.: παφεκπεσείν p. Th. Παφεμπεσείν se retrouve ailleurs chez Philon, p. ex. page 93, l. 14, où Th. donne avec P. et p. (corrigé) παραπέμπωσιν, tandis que E, et V, ont conservé la bonne leçon  $\pi u \varrho \epsilon \mu \pi \epsilon \sigma \omega \sigma \iota v$ ; et de nouveau p. 104, l. 8, παρεμπεσόντες (sans variante).

6. έξουσι] έχουσιν Ε. V. P.: έχουσι Th.

Επάλξεις] Cf. viii, 15.

XCV (rempart de Carthage), Και εν αυτώ κοιλώ τε όντι και στεγανώ: Dion Cassius (epitome) LXXIV, x, 3 (rempart de Byzance), Και επάνωθεν αυτώ περίδοομον και στεγανόν και ευφύλακτον υπάοχειν.

<sup>5.</sup> Έν τοις άρμοζουσι τόποις] Cf. 1, 2, Κατά τους άρμοζοντας τόπους, et la note.

Aριών Voy. la 2º fig. de la p. 33 chez de Rochas, Traité de fortification. Cf. O. Müller, De munim. Athen., p. 63. à propos de l'inscription citée aux Notes critiques: ε Αριός — μέρος τι τοῦ Κορινθίου κίονος, Hesychius. Quam partem Corinthiae columnae olim significaveram nullam aliam esse posse, quam volutas, arietinis cornibus, qualia Jovis Ammonis capiti affingebantur, simillimas, quas in Corinthium capitulum translatas esse constat ab Ionica ratione. Nunc ex volutae figura a capitulis etiam ad coronam translata est, ita ut ea mutulis quibusdam sustineretur, quorum figura

créneaux, quand cela est avantageux. (5) On en construit d'autres, dans les endroits convenables, avec des créneaux, sans chemin de ronde, mais munies de ponts-volants formés de poutrelles et de madriers qui portent sur des corbeaux maçonnés dans les murs: en temps de siège, rien ne nous empêche de monter sur ces planchers pour circuler et combattre, s'il est besoin; et d'autre part, enlevons les bois quand cela est à propos, et il nous suffira de laisser là une petite garde. Que les ennemis s'emparent, en effet, de ces courtines, ou bien, faute de pouvoir sauter dans la ville, il leur faudra battre en retraite, ou bien ils ne tarderont pas à y périr sous les projectiles de la défense. 6. D'autres courtines, comme à Rhodes, sont formées d'une

duas volutas leni flexu inter se conjungeret . . . . Quod aliud coronae ornamentum κριούς dictum esse fingere licet? ac κριούς dicta esse tigna longius proiecta demonstrat Philo p. 80, murorum κριοίς instruenda esse tabulata, ubi in ipso muro πάροδος institui nequeat, praecipiens. Η πάλιν ἀπίασι κιλ.] Cf., dans la Défense des places, la situation de

l'ennemi, maître d'une partie du rempart dont les escaliers ont été détruits (corr. τὰς καταβάσεις ἀναιρετέον, au lieu de τὰς καθαιρέσεις ἀναιρετέον), p. 92, 1. 36, Τούτου δε γινομένου τάχυ πάντες απολούνται οί αναβάντες επί τους πύογους ή το μεταπύογιον, τυπτόμενοι (το τυπτόμενον Ε. V. P. Th.) τοις βέλεσι και ούκ έχοντες οὐδαμη ἀποχωρήσαι άλλ' η είς το οπίσω πάλιν ξογωδώς.

Παφεμπεσείν] Cf. p. 93, l. 13, Έάν τινες τῶν πολεμίων νυκτὸς ἢ ἡμέρας ἐμβαλόντες εἰς τὴν πόλιν παφεμπέσωσι (Ε. V.: παφαπέμπωσι P. Th.): p. 104, l. 7. Ίνα μή σε λάθωσιν (λάβωσιν Ε. V. P. Th.) οἱ βοηθοῦντες κατὰ τὸ ἐκτὸς τῆς θαλάττης μέρος τῆς πόλεως παφεμπεσόντες.

6. 'Ρόδω] Cf. VIII, 15, Τα δε μεποπύργια οίχοδομείν καθάπερ εν 'Ρόδω κα-

TEGRETHATIAL.

Els walidas συγκλειόμενα] Cf. VIII, 6, "Ανωθεν εls walidas συγκλεισθέντων: rv, 3, (εἰσόδους?) ψαλιδοειδεῖς. Dans la construction des greniers, Philon se sert de l'expression ἀψῖδες\* (πλίνθιναι), p. 87, l. 14, 16, 20, 22

et 24. Cf. ibid., 1. 31, "Ωσπερ καμάρας ποιείν.

Φυλακτήρια κτλ.] Les murs de Carthage (cf. Appien, Puniques, xcv, et voy. Graux. Fortifications de Carthage, p. 193-4) et l'enceinte d'Aurélien à Rome (de Rochas, dans le Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 1871) furent conçus dans ce système. On doit d'ailleurs se représenter que le pied du mur est plein jusqu'à une certaine hauteur à partir du sol, afin de défier le bélier; et que les chambres voûtées en question sont construites au-dessus de ce massif, dans la partie supérieure de la courtine. Cf. vIII, 7.

Επτάκλινα] Ch. Graux a présenté, dans la Rev. crit. du 14 juillet 1877 (voy. Not. bibliog., p. 45, note), l'opinion que la xlivn était, pour les anciens Grecs, une unité de surface, rectangulaire, valant 10 coudées carrées, ce qui représente la superficie d'un lit ordinaire de deux personnes (4 coudées de longueur sur 2 1/2 coudées de largeur, ou approximativement 2<sup>m</sup> sur 1<sup>m</sup>.25). Cette détermination est fondée principalement sur le rapprochement des textes suivants avec le passage de Philon: Aristote, Récits merveilleux, § CXXVII (CXXXIX Beckmann), p. 842b, 1. 22, en parlant de l'es-

<sup>\*</sup> ἀψίδες Rev. de Phil.: ἀψίδες ms. de Ch. Gr. et E. V. P. Th. H. G.

δὲ, καθάπες ἐν 'Ρόδω, εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα · πλάτη τε ἔχουσιν αὶ πάροδοι ἑπταπήχη · καὶ κάτωθεν συλακτίρια ἐπτάκλινα, ων οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάγιοι μῆκος μὲν ἔξουσι τὸ ἴσον τοῖς ὀρθοῖς, πλάτος δὲ τρίπηχυ. (7) Οὕτω δὲ οἰκοδομηθέντων (page 81) τό τε ἀνάλωμα ἐλαιτον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν λιθοβόλων οὐδὲν πείσονται, οἱ δὲ τριπήχεις τὸ πάχος ὄντες ἐάν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγῶν, ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο.

7. Οὕτω δὲ καὶ οἰκοδομηθέτιων Ε. V. Th.: nous avons omis καὶ avec P.  $\P\P$  οἰδὲν] οὐθὲν Ε. V. P. Th.  $\P\P$  τοιπήχεις] τειπήχεις E.

pace occupé par un certain foyer de combustion, O δε καιόμενος τόπος ξατίν ου πολύς, ως ξοιχεν, άλλ' δσον μάλιστα πενταχλίνου το μέχεθος: puis, à propos d'un animal fabuleux appelé βόλιτθος ou βότασος, ibid., § 1, p. 830, l. 16, Otar δε εκδαρή το δέρικα κατέχειν τόπον οκτακλίτου, et Histoire des animaux, I, xLV, p. 630°, l. 22, To de dequa uctou zatexel els éntickleror anoraver: Pollux, I, LXXIX, Afgeral de xal olzos toixleros, πειτάχλινος χαι δεχάχλινος, χαι άπλως πρός το μέτρον του μεγέθους ό των zkirwr ἀριθμός: Xénophon, Economique, VIII, 13, Καὶ ὅσα λέγω, ἔφη, πάντα ούχ εν πολίφ τινι μείζονι χώρα έχειτο ή εν δεχαχλίνω στέρη συμμέτοω (une salle de 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés, dans l'entrepont d'un bâtiment suppose déjà un beau navire). A ces textes, nous en joindrons encore un autre. Il est bien connu que la maison de Socrate n'était pas grande; peu de personnes admettront qu'elle contînt une salle assez vaste pour dresser une table entourée de sept lits diner de 20 à 30 couverts). Socrate avait une chambre ἐπιακλινος. En effet, pour danser, dit-il. ἀσκέσει μοι ολος ἐπιακλινος (Xénophon, Banquet, π, 18); et Charmide, un jour, en venant voir Socrate, le trouva chez lui qui dansait (ibid., 19). A notre compte, la chambre principale de la maison de Socrate mesurait 70 condées carrées, ce qui peut faire, par exemple, 5<sup>m</sup> sur 3<sup>m</sup>, 50. — Comme conséquence de la détermination de la valeur proposée pour la zdirn, il n'est pas sans intérêt de chercher à fixer exactement les dimensions de l'hélépole amenée devant Rhodes par Demetrios Poliorcète. (Sur les helépoles, voy, 1, 2, note Mayarquara.) Quatre auteurs nous ont conservé les dimensions de cette hélépole: Diodore, Plutarque, Athénée le mécanicien, Vitruve. Le cadre de base, selon Diodore, XX, xCI, 2 sqq., était un carré d'un peu moins de 50 coudées de côté (anyor oyedor nerτήποιτα). Athénée, p 27, l. 5 Wescher, donne, dans nos manuscrits, 8 coudées seulement à ce côté; mais H (8) a pris évidemment ici, comme souvent, la place d'un x (50); la donnée d'Athénée est donc identique à celle de Diodore, à l'omission près du mot oxidor. C'est Plutarque, Demetrios. xxi, I, qui contient la dimension exacte: quarante huit coudées. Chez Vitruve, on lit aujourd'hui «Latitudo podum LX»: il s'est probablement perdu, soit xit, soit plutôt xv à la fin de ce nombre, ce qui nous ramènerait, soit à la donnée exacte de l'intarque, soit à la donnée approximative des deux autres. En hauteur l'helépole aurait en 66 coudées, à ce qu'on voit chez Plutarque. Dans cette hauteur il nous faut trouver neuf étages, tous garnis de machines, et de machines puissantes aux étages inférieurs: partant, 66 condées est un chaffre inadmissible pour quiconque se rendra

série de voûtes. Les chemins de ronde ont alors une largeur de sept coudées (10 pieds 1/2); en dessous sont des corps-degarde de sept «clinai» de superficie. Les pieds droits auront dix coudées (15 pieds) en longueur et en largeur; les murs transversaux, la même longueur et trois coudées (4 1/2 pieds) d'épaisseur. (7) Ce mode de construction des murs est économique. D'ailleurs, les parties qui ont dix coudées d'épaisseur n'ont rien à craindre des coups des lithoboles, et, si les projectiles endommagent celles qui n'ont que trois coudées, nous aurons bientôt fait de restaurer le corps-de-garde qui aura souffert.

compte de la hauteur des machines de tir anciennes. Les quatre montants qui partaient des angles du cadre de base, égaux entre eux, dit Diodore, et s'inclinant légèrement en dedans, n'atteignaient pas tout-à-fait une longueur de 100 coudées (βραχύ λείποντες των έκατον πηχών). Pour hauteur de la machine, Athénée donne seulement 90 coudées; Vitruve, « Altitudo pedum Cxxv, où il suffira de corriger Cxxxv pour rentrer dans la donnée d'Athénée. L'un ou l'autre de ces deux chiffres, 90 ou 100, serait également acceptable. Mais ils ne sont — celui de Diodore sûrement (βραχύ λεί-ποντες τῶν ο΄ πηχῶν), l'autre probablement — que des approximations, l'une par excès, l'autre par défaut. C'est Plutarque qui avait dû, ici en-core, donner la valeur exacte; nous conjecturons, dans son texte, au lieu de la leçon traditionelle  $\xi_5$ ,  $+_5$ : 96 condées. Il faudra entendre cette dimension, non de la hauteur même de la machine, mais plutôt de la longueur de chacun des quatre montants (comme le dit expressément Diodore). On remarquera que cette dimension (96 coudées) est juste le double de celle du côté du carré de base (48 coudées). Les quatre montants s'inclinent les uns sur les autres d'un angle tel, poursuit Diodore, ωστε τοῦ παιτὸς κατασκευάσματος ὄντος ξυνεαστέγου την μέν πρώτην στέγην ὑπάοχειν κλινῶν τετταράκοντα τριῶν, την δ' ἀνωτάτω ξυνέα. Si la κλίνη vaut 10 coudées carrées, le plancher supérieur de l'hélépole mesurait donc 90 coudées carrées, ce qui donne sensiblement 9 1/2 coudées de côté. Mais le plancher inférieur, avec un côté de 48 coudées, mesurait 2304 coudées carrées de superficie, soit sensiblement 230 xl/rai. Le chiffre de 43 xl/rai que nous présentent les manuscrits de Diodore pour ce plancher inférieur est donc forcément le résultat d'une altération. Nous pensons que cette altération doit être du fait des copistes, et qu'elle a pu se produire, par exemple, de la façon suivante: 1° Dans le nombre GA (= 230), le C tombe; 2° A, ou roiazorra, devient dans quelque copie retrupazorra, et la comparaison d'un manuscrit moins incorrect fait qu'on y inscrit à la marge τοι, avec renvoi à τετταοα. Au lieu de servir à corriger la faute, τοι l'aggrave, et donne naissance à la leçon τετταράκοντα τρίων.

Οἱ μὲν ὁρθοί, Τοῖς ὁρθοῖς] Cf. viii, 2, note Όρθούς.

7. Ἀνάλωμα] Cf. v, 4, Σπουδαστέον ἐστὶν αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέψους πωτῖν, καὶ τὴν εἰς τὰ ὕψη δαπάνην (μὴ) γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν: Βέἰορ., § xv Köchly-Rüstow, à la fin de l'énumération des avantages qu'offrait un certain oxybèle inventé par Philon, Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν ὅψιν οὐδὲν καταδεέστερον τῶν ἄλλων ἔχει, καὶ ἐπὶ πὰσι δαπάνην ἐλάιτονα ποιεῖ: Επέ ele Tacticien, xi, 4, en parlant d'un archonte de Chio qui trahit sa patrie, Ετι δὲ συνεβούλευε καὶ τὸ πλῆθος τῶν τὴν πόλιν ψυλασσόντων ἀπόμισθον ποιῆσαι, ἵν' ὡς ἐλάχιστον δῆθεν ἀνάλωμα τῷ πόλει ἦ.

Δεκαπήχεις] Cf. 1, et la note Δέκα πηχών.

192

(§ ΙΥ) Ωσαίτως δε και τους πύργους οίκοδομέσομες εκ μθως οίων είρηχαμεν, τιθέντες δρθίους αιτούς εν γύψφ, και τά πλαιτ των τοίχων ούκ ελάττω ποιούντες η δεκαπίχη, και καταλπόντες Ivoidag ex ton nhayiwn toigwn exwiten [oteraz] zei egwier εθρείας, έχ δέ του μέσου στενάς, και καταξίρους έχ τοι κάτωθεν μέρους, ίνα μή τιτρώσκωνται οι ένδον και παρατεινομένων (τών) βελών ἀφίωσι τούς τε καταπάλτας καὶ τούς πετροβόλοις οί προαιρούνται. (2) Δεί (δέ) είναι τὰς θυρίδας τοῖς ἀστεμένοις κατα-

§ IV. τὰ μέν πλάτη p. Th. ¶¶ ελάττονα p. Th. ¶¶ «Le mot στενάς n'est-il pas répété par erreur dans le texte? » Vincent (papiers inédits). mais à propos de la δε του μέσου στενάς. ¶¶ καταξύρους Ε. V. P.: κατα-Enpoys p. Th. A la p. 91, l. 15 d'en bas, lorsqu'il est de nouveau question de cette sorte d'embrasures, E., V. et P donnent, aussi bien que p. et Th., la leçon καταξήρους. Il faut sans doute, avec Miller (Journal des Sac., 1878, p. 392-3), rétablir p. 91 et conserver ici καταξύρους, bien que ce mot soit inconnu aux lexiques. Hesychios atteste l'existence du simple \$\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{vous}\_0\vec{\vec{vous}}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous}\_0\vec{vous} comme adjectif: Ξυρὸν τομὸν, ὀξὸ, Ισγνόν. (Cf. Arcadios cité au Thesaurus, article Ξυρός.) Le composé ἀπόξυρος n'est pas un mot rare. Miller (l. l.) a défendu l'authenticité de la forme ὑπόξυρος. Pour κατάξυρος, ce mot est bien formé, et offre un sens obvie qui convient parfaitement au contexte dans les deux passages où nous le rencontrons. ¶¶ τιτρώσχονται p. Th. ¶¶ καταπάλτας E. V. P. Th. Nous avons adopté la forme καταπάλιης de préférence à celle qui est généralement admise, καταπέλιης. L'orthographe par  $\alpha$  (et non par  $\epsilon$ ) se fonde à la fois, 1° sur l'autorité des inscriptions: voy. p. ex. Ussing, Inscript. graec. ined., nº 57, EIZ TOYS ΚΑΤΑΠΑΛ [105 νευ]ΡΑΣ ΕΠΕΛΩΚΕΝ (pour la restitution νευράς, et non and one, voyez Graux chez Tournier, Exercices critiques, p. 165, nº 500); Böckh, Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates, documents xi b, xIII d, xIV e, xVI a, à la lettre m,  $KATA\Pi AAT\Omega N$  quatre fois dans chaque document; Rangabé, Antiquités helléniques, t. II, p. 553, nº 868, 1. 30, [σ]ΩPAKOI KATAΠAATΩN, inscription de bonne époque; «Scriptura καταπαλτικών congruit cum inscriptionibus ephebicis atticis secundi ante Christum saeculi ubi legitur vox ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΗΣ: (Wescher, Poliorcet., p. 43); Coumanoudis, Άττικαλ επιγραφαλ επιτύμβιοι. n° 2953, ΗΡΑΚΛΕΙΛΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΑΣ; Corp. Inscr. Gracc., t. II, p 288, nº 2860, inscription de l'île de Céos dans laquelle il est question d'un concours de tir à la catapulte, l. 25 AATA-ΠΑΛΤΛΦΕΣΙΛΣ, 1. 30 ΚΑΤΛΠΛΛΤΛΦΕΤΗΙ ΑΝΛΡΙ, et 1. 36 ΚΑΤΛ-II.A.ATHN; - 2° sur le témoignage, dans un grand nombre de cas, des manuscrits les plus anciens du Corpus des poliorcètes, à savoir E. V. P. et le ms. de Minoïde Minas (Cod. paris. suppl gr. 607); - enfin. 3°, sur Vetymologie (πάλλω). ¶¶ oi] ov E. V. P.: ov Th. ¶¶ προαιρούνται E. V. P.: προσφοτίται p.: προαιρώνται Th.

## § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avançant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veulent. (2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes

Ταγὸ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xev, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ώστε μη δύνασθαι τους εν τη πόλει παροδον έχειν επί τας επάλξεις κατά τουτον τον τόπον. § IV. Οϊων είρηκαμεν] Cf. III, 1, Μάλιστα μεν εκ κραταιού λίθου.

Τιθέντες δοθίους] Cf. III, 1, et la note. Έν γύψω] Cf. I, 1, et la note. Δεκαπήχη] Cf. III, 1, et la note Δέχα πηχών. Θυρίδας] Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τήμερον είδον χόρην έχ θυρίδων προχύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηθέν δεινον πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Extinérius, 1, 2.

Έχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note. Έχ δὲ τοῦ μέσου στενάς] Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετφοβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cées par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

2. Δεῖ δὲ εἶναι θυρίδας κτλ.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les installer.

Beλοστάσεις Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les

Έκκειμένων] Cf. 1, 2, Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν, et la note.

Συνεογούντες πτλ.] Cf. VIII, 13, Ούτω γάο ολκοδομηθέτες (πύργοι), προσαγουένων τῶν μηχανημάτων, ἀλληλοις ἀμύνειν δύναιντο. Pour le principe du flanquement, cf. aussi p. 94, l. 1, Καὶ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πολεμίων) τὰς δοκίδας καὶ τας προστιθεμένας ἐκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοὶς λιθοβόλως ὁἀδιόν ἐστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ τέχους: Dion Cassius et Vitrave cités à la note Exitérias, 1, 2.: Végèce, 1v, 2.

3. maia iakias p. Th. III & (rois raigas) run nigrung & run nigrung & 1 1' εν τῷ πύργῳ Th., avec p. et d'autres mes secondaires: εκ τῶν tion divers mss. secondaires. II noos tien tur ustantopion & fran-The sea ? II heranogyidar E. V. P. The: escrib. heranogicors L. Dinderi jan Thesaurus, art. Metantopis). On ne connaît pas un second exemple no co mot neranvoyls. Conserver cette legon entrainerait le changement de in our suit, en ev aic. Mais il parait clair que ustanto ior est devenu ness equation sous l'influence du mot sugades, qui se rencontre presque sussible dans le texte. De semblables altérations ne sont pas sans exemple; , or dessous \$ viii, 1, la variante peride; d'un me secondaire. II Supidas Bant di monger & ouvidus? Cf. Pollux, X. 24, Ai mer der Sepan zai vavides ... erres droundortai. Bioai & airo to roqua fori the Bioac. passage anguel il semble résulter que ouride; était l'un des mots qui désignaient va Natianta d'une porte, par opposition à l'ouverture même, Bioa. II els a general. Sans doute els ras niagias (s-ent. raszas). In the equere to be that E. V. P. Th.

A required E. (?). p. Th.: τοιχοποιία; V. P. (Τοιχοποιία paraît in-

Αντοιντών των βελών] Cf. 1, 6, et la note.

τως και Cl. Polybo, VIII, VII, 6, Έως ἀνδοομήχοις εψους κατεπύκτωσεν το και Cl. Polybo, VIII, VII, 6, Έως ἀνδοομήχοις εψους κατεπύκτωσεν το καιρούς το μέγεθος κατά την έκτος το καιρούς το τρήμασι το τείχος ως παλαιστιαίως το μέγεθος κατά την έκτος το καιρούς το το τείχοις, και καιρούς δια τούτων, άχρηστους Εποίει τοὺς Επιβάτας: ΙΧ. 3, Συνεγήζοντές γε αιλ τρός την πόλιν οι μέντας διά τοὺ τείχους το κοιτών, ως Επάνω προείπον, ως επίθη οι ανεχώς είργοντο της προσόδου: Strabon, XV. 1, 36, ραφο 702, είντον περιβολον έχουσαν καταιτερημένον ώστε διά τών όπων το εξείεν: Compulation Όπως χού στα την όν κελ., p. 319, l. 4 Vet. Mathem., Το δοτιδιάς τον τους κατασκειάξιος, το ξε αυτών ἀρράτως καταιτιρώσκωνται οι ὑπενάντιω τη ποτε και κλίμακας Επιθείναι πειραθείεν πρό τοῦ (corr. πρός τὸ) Επικούς τιαλξεών, τοὶς ξυστοίς καταιρωθώσι καὶ ἀποκρουσθώσι. Le mot

et des pétroboles, soient placées dans les murs des tours où l'on doit établir au rez-de-chaussée ses batteries: ainsi, que les tours de charpente soient approchées directement contre les courtines, ou bien qu'elles soient dirigées contre les tours qui font saillie, les tours, se prêtant un mutuel appui au moyen des projectiles des pétroboles qui viennent des murs flanquants, . . . . et des courtines dans lesquelles ont été faites les embrasures telles que nous l'avons indiqué, ainsi que des archères, les unes obliques, les autres droites, rétrécies à l'extérieur, de telle façon qu'on puisse blesser ceux qui s'approchent, briser les masques des mineurs qui sont avancés et les tours de l'attaque. Celles-ci (les archères directes?) . . . . . sans éprouver aucun dommage; car nous leur ferons des portières recouvertes de fer et maintenues des deux côtés par des traverses (?), afin qu'elles ne soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux archères obliques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiégeant d'y pénétrer.

3. Étant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξιχή (τοξιχόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξιχή.

Aoxídas Cf. 1x, 5, et la note.

Μηδεν δεινον πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, xci, 6, θυρίδας δ' είχον αι στέγαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανήματα) κατά πρόσωπον, τοις μεγέθεσι και τοις σχήμασι πρὸς τὰς ιδιότητας τῶν μελίδντων ἀφιέσθαι βελῶν ἀρμοζούσας αὐται δὲ είχον καλύμματα διὰ μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι' ὧν ἀσφάλειαν ελάμβανον οί κατὰ τὰς στέγας περι την ἄφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφόμενοι: LXXXV, 3, θυρίδας κλειστὰς κατασκεύσας ενέθετο μὲν τῶν τρισπιθάμων ὀξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλοντας κτλ.

Aμφιπλεύοους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφιπλεύρους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, l. 35: «Utrimque lateratas (eorum fenestras).» Vincent, papiers inédits: «(En les garnissant en fer) de chaque côté.» De Rochas, Traité de fortification, page 38: «(On revêtira les embrasures avec des plaques de fer) » munies de côtes saillantes tout autour.»

Equitiv] Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. Ior, p. 278 (= col. 910 B Lami), Φερομένων ὑπὲρ αὐτοὺς μαχρότερον τῶν βελῶν, ὑποδοαμόντων αὐτῶν τὴν ἔφυξιν.

3. Τειχοποιίας] Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Τειχοποιία (cf. viii, 6: 13: 15: x, 1: xi: p. 103, 1. 22, texte cité au § viii, 14, note Εν τοῖς στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, viii, 14) ou Πυργοποιία (viii, 1: xii, 1 et 3) pour dire « le système de fortification, le tracé». Il y a ainsi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

(3) Τοιαύτης δ'ούσης τῆς τ

2. zaranálras p. Th. III Ev (rois V. P.: ἐν τῶ πύργω Th., avec πύογων divers mss. secondaires. τίας κτλ.? ¶¶ μεταπυργίδων Ε. dorf (au Thesaurus, art. Meran de ce mot μεταπυργίς. Conservi έν οίς qui suit, en έν αίς. Μ μεταπυργίδων sous l'influen aussitôt dans le texte. De cf. ci-dessous § vIII, 1, la viii Faut-il songer à σανίδα και πτύχες ονομάζονται duquel il semble résai les battants d'une pui τὰ πλάγια]. Sans d ποιήσονται Ε. V.

3. τειχοποιίας

Φερομένων το Έχε τών πλω Οδιας εξοήνει Τοξιχαί (Αρχιμήθης Επιφανεία βάλλων θι μήν πρω χαχούμε Εύλινω Comp.

TUEV

200

- 1.

outlor: E. V. P. Th .:

- Lierement προσάγειν ... - wirs de charpente conπου μι γανημάτων προσαs no se produire sous In nourrait penser égaleestablir eloódous lignes plus haut), est venu \_\_\_\_\_ en prenant la place de in the par sil-Ti.: cf. la traduct. lat.: possst. On pourrait Eachyle (Tweph., 1033): \_\_\_\_\_\_\_ in mention êq4≩erou proposée man rapprochant cette autre -ιδοχία 🖟 (γχίατ ατ, ωνία εμμοποιών man minu) kiluares Aqobay ouerai mignale était ici: δσον

ο P. Th.: ὑπετών V.:

που φερείν παταπίπτουσιν

που μερουσιν τὰ βάρη φερουσιν

που φερουσιν το Th. Cf. au

πρίκτυνες ΤΤ αὐτών Ε.

Nous avens transposé ici le

et Astabakur, 1, 2, et et in note).

in survees que le rempart,
aut un cus, pour prendre
in courtine de la haun abemin de ronde,

forme de voûte, les pétroboles et les

memi pourra approcher mautes et solidement cons- que l'élévation nécessaire andées. (5) En effet, celles qui des; et elles s'écroulent plus vite ., ne pouvant résister à leur propre arôt s'occuper de faire les murs des over à cela l'argent qu'on a économisé

courtines et les tours, aux endroits les plus

onne la courtine en arrière des créneaux, se continue ars au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de ant, à première vue, que ce sens de διόδος convient bien cor transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le cenceinte, les machines placées sur le rempart, il fallait bien sages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de petroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, 👉 les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont sachines d'environ 4<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de ur: il n'y a pas de place au haut d'un rempart dont l'épaisseur toar au pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi grandes machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des tours: il a percé d'embrasures les murs de ces tours: les ouvertures qu'il veut, de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pensons nous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on puisse sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles de 4<sup>m</sup> et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 30 mines et pétroboles d'un talent)

Ψαλιδοειδείς] Cf. 111, 6, note Els ψαλίδας συγκλειόμενα. Τους πετροβόλους -- μεταφέρειν | Cf. page 91, 1. 15, Ανθιστάναι (ανιστάναι Ε. V. P. Th.) δε χρήσιμον πρός εκαστον αὐτών (il s'agit des machines de l'assiégeant) δύο δεκαιναίους λιθοβόλους ους δει μεταφέρειν (καταφέρειν Th.) οι (ου Ε. V. P. Th.) αν και οι πολέμιοι κινώσι τινα τών πετφοβόλων, ίνα, αν δύνη, αφείς (?: δύνηται φείς Ε. V. P.: δύνηται είς Th.) συντριψης (?: συντριψη Ε. V. P. Th.) πατάξας το δογανον.

4. Λυσχοησιότεροι] Le terrain au pied de chaque tour est à l'abri des projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle mort.)

5. Τα βάρη φερείν] Cf. p. 87, l. 18, Τούτο δε έστω ξεστών λίθων η συγπρουστών ώς μεγίστων, ενα δύνηται τα βάρη φέρειν: § ικ. 2, Ανίσων γαρ όντων των βαρών, - ή ξεις έν τοις τείχεσιν έσονται. 'Αναλίσκειν' Cf. III, 7, et la note 'Ανάλωμα.

6. Αργομέτωποι] "Απαξ λεγόμενον.

Mñxos] La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires ὰν αὶ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιθοβόλων, (λίθοι ἀργομέτωποι, πεπελεχημένοι ἐπὶ μῆχος τίθενται,) λίθοι (δ') ὡς σχληρότατοι ἐχτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμὴν χαὶ διεστηχότες ἀπ'
ἀλλήλων τοσοῦτον ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν (page 82) ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τείχη
μηδὲν πάσχη.

- [(7) Τῶν δὲ τειχέων ἀπάντων αἱ ἐκθέσεις καὶ ἐγκλίσεις καὶ τὰ ἐπικάμπια καὶ αἱ ρίαι ἁρμοττόντως τοῖς ὑπάρχουσι τόποις λαμβάνονται.]
  - [(8) Καὶ λίθοι ἀργομέτωποι πεπελεκημένοι ἐπὶ μῆκος τίθενται.]
- (§ V) Καὶ κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αὶ βελοστάσεις κατασκευάζονται, αἱ μὲν ὀρυκταὶ, [ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι] αἱ δὲ ἐπίγειοι, πρὸς τὸ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν, καὶ τοὺς ἀφιέντας μὴ τιτρώσκεσθαι

membre de phrase 8,  $\lambda l \theta o \rightarrow r l \theta \epsilon \nu r a l$ , en retranchant  $\varkappa \alpha i$  qui était en tête et en reliant par  $\delta i$  la suite. Sans doute omis par suite de la répétition du mot  $\lambda l \theta o l$ , ces mots auront été rétablis à la marge, puis réintroduits dans le texte, mais à une mauvaise place, et rattachés alors par  $\varkappa \alpha i$  à ce qui précédait. (Voy. 8, les notes critiques qui se rapportent à ce membre de phrase.)

- 7. Kai  $\langle ai \rangle$  έγκλισεις?  $\P\P$  ai  $\varrho(ai\ (sic)\ E.\ V.:\ ai\ χοείαι\ P.:\ une main très récente a comblé le vide, dans <math>E$ , par les lettres εἰριχω:  $\cdot$ /. ai εἰριχωρίαι P aris. 2445: ai εἰριχωρίαι P aris. 2445: ai εἰριχωρίαι P aris. P ai εἰριχωρίαι P aris. P ai εἰριχωρίαι P aris. - 8. ἐπὶ μῆκος Ε. V. Th.: μῆκος P. ¶¶ τίθενται p. Th.: τίθονται Ε. V. P. ¶¶ De Rochas (Traité de fortification, etc., page 41, note 1) proposait de transposer Καὶ λίθοι τίθενται après les mots μηθέν πάσχη, phrase 6, fin. On a rétabli conjecturalement ce membre de phrase, un peu plus haut dans la même phrase, après τῶν λιθοβόλων. (Voy. ci-dessus, 6, Notes critiques.)
- § V. κατόρυχοι p. Th. ¶¶ Ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι retranché par Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 201, note 3). ¶¶ ὑπόγειοι Ε. V. P. Th.: ἐπίγειοι Graux (ibid.). ¶¶ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν καὶ étaient transposés à tort par Graux (ibid.) après les mots ἐναντίους τραυματίζειν καὶ.

Πετροβόλον] Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

au parement, offrent une grande résistance au choc. — Cf. III, 1, et la note Γιθέντας - ορθίους.

Εκτίθενται προέχοντες Cf. 1, 2, note Εκτίθεντας κατὰ μίαν γωνίαν.
Δίθοι — προέχοντες κτλ.] Il paraît qu'il existe encore à Rome un mur
construit à peu près de cette manière dans l'enceinte d'Honorius (Nibby,
Le Mura di Roma, p. 834). Cf. un procédé de défense de même famille
au § III, 1, et la note 'Θέεις.

exposés aux coups des lithoboles, on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur; on y met aussi en saillie des pierres aussi dures que possible, dépassant d'une spithame (3/4 de pied) environ le parement du mur et espacées de telle façon que le projectile d'un talent ne puisse pénétrer dans l'intervalle: ainsi ces projectiles n'endommageront point les murs.

[7. Les saillants, les inclinaisons, les courbures et les . . . . (?) de tous les remparts sont déterminés par la nature des lieux.]
[8. Et on place des pierres à parement brut et taillées dans

le sens de leur longueur.]

## § V. Batteries de machines de tir.

Au pied des murs et des avant-murs, on construit, pour les machines les plus grandes et celles dont on a le plus, des batteries, les unes creusées dans le sol, les autres à fleur de terre: ainsi, on a du large, les artilleurs ne sont pas blessés et attei-

§ V. Κατωθεν] Au pied et en arrière. Ποοιειχισμάτων] Cf. x, 6, et la note.

Belograges ] Belograges désigne le lieu préparé pour recevoir une machine de tir (le mot batterie, dont nous nous sommes servis dans la traduction faute d'une expression plus satisfaisante, éveille, à la différence de selogranic, l'idée d'un établissement ménagé pour plusieurs pièces d'artillerie): voy. § 1, 3, la note Βελών, où nous faisons remarquer que Βέλη désigne non seulement les «projectiles», mais aussi les «machines» qui servent à les lancer. Cf. IV, 2, Θυρίδας τοις αφιεμένοις καταπάλταις καί πετροβόλοις εν (τοίς τοίχοις) των πύργων εν οίς αξ βελοστάσεις έχ τοῦ έδαγους κατασκευασθήσονται: p. 96, 1. 1, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν περί τους τριαχονταμναίους πετροβόλους και τους χρησομένους (?: χρωμένους Ε. V. P. Th.) τοις δργάνοις τούτοις και τας βελοστάσεις αὐτών [ίνα ώσιν ώς βέλτιστα πεποιημένοι (al marge de V.; al marge de P.)] · τῶν γαο λιθο-βόλων τούτων (?: οὕτως Ε. V. P. Th.) εὐ πεποιημένων, και τῶν βελοστάσεων επί των επικαίρων τόπων κατά τρόπον επεσκευασμένων, καί των χρησομένων αὐτών εντέχνων ὄντων, οὔτ' αν [γεοροχελώνη] μηχάνημα οὔτ' αν στοά ούτ' (αν) χελώνη ὑασίως προσαχθείη: Polybe, IX, XLI, 8, Καὶ τρείς ήσαν βελοστάσεις λιθοβόλοις, ών ο μέν είς ταλαντιαίους, οί δε δύο τριακονταμναίους ξέβαλλον λίθους: Diodore, XX, Lxxxv, 4, Επέστησαν δε και τοις όρμουσι τῶν φορτηγῶν πλοίων έν τῷ λιμένι βελοστάσεις οίχείας τοὶς ἐπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καὶ σὺ, τίὲ ἀνθρώπου, λάβε σταυτῷ πλίνθον, καὶ θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου, καὶ διαγράψεις ἔπ' αὐτὴν πόλιν τὴν Ἱερουσαλὴμ, καὶ δώσεις ἔπ' αὐτὴν περιοχὴν, καὶ οἰκοδομήσεις επ' αὐτην προμαχώνας, και περιβαλείς επ' αὐτην χάρακα, και δώσεις ξη' αὐτήν παρεμβολάς, και τάξεις τὰς βελοστάσεις κύκλφ: Maccabées, Ι, VI, 20, Και ξποίησεν ξη' αὐτούς βελοστάσεις και μηχανάς: 51, Και ξστησεν έχει βελοστάσεις χαι μηχανάς χαι πυροβόλα χαι λιθοβόλα χαι σχορπίδια els το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Leon l'Arménien, § XI, p. 617, 1. 16 Bekker, Kojovs te zal Belogtagers. Comp. Nicetas Choniate,

δὲ, καθάπες ἐν 'Ρόδω, εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα · πλάτη τε ἔχουσιν αὶ πάροδοι ἐπταπήχη · καὶ κάτωθεν φυλακτήρια ἑπτάκλινα, ὧν οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάγιοι μῆκος μὲν ἔξουσι τὸ ἴσον τοῖς ὀρθοῖς, πλάτος δὲ τρίπηχυ. (7) Οὕτω δὲ οἰκοδομηθέντων (page 81) τό τε ἀνάλωμα ἔλαιτον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν λιθοβόλων οὐδὲν πείσονται, οἱ δὲ τριπήχεις τὸ πάχος ὄντες ἐάν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγῶν, ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο.

7. Ούπω δὲ καὶ οἰκοδομηθέντων Ε. V. Th.: nous avons omis καὶ avec P. ¶¶ οὐδὲν] οὐθὲν Ε. V. P. Th. ¶¶ τριπήχεις] τειπήχεις Ε.

pace occupé par un certain foyer de combustion, Ο δε χαιόμενος τόπος έστιν ου πολύς, ώς ξοιχεν, άλλ' δσον μάλιστα πενταχλίνου το μέγεθος: puis, à propos d'un animal fabuleux appelé βόλιτθος ou βότασος, ibid., § 1, p. 830, l. 16, Όταν δὲ ἐκδαοῆ το δέρμα κατέχειν τόπον ὀκτακλένου, et Histoire des animaux, I, xLv, p. 630°, l. 22, Το δε δεομα αυτοῦ κατέχει εἰς επτάκλινον ἀποταθέν: Pollux, I, LXXIX, Δεγεται δε και οἰκος τρίκλινος, πεντάκλινος και δεκάκλινος, και ἀπλῶς πρὸς τὸ μετρον τοῦ μεγέθους ὁ τῶν κλινῶν ἀριθμός: Xénophon, Économique, VIII, 13, Καὶ ὅπα λέγω, ἔψη, πάντα ούα εν πολλώ τινι μείζονι χώρα εκείτο ή εν δεκακλίνω στέρη συμμέτοω (une salle de 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés, dans l'entrepont d'un bâtiment suppose déjà un beau navire). A ces textes, nous en joindrons encore un autre. Il est bien connu que la maison de Socrate n'était pas grande; peu de personnes admettront qu'elle contînt une salle assez vaste pour dresser une table entourée de sept lits (dîner de 20 à 30 couverts). Socrate avait une chambre έπτακλινος. En effet, pour danser, dit-il, άρκεσει μοι οίχο; έπιάχλινος (Xénophon, Banquet, II, 18); et Charmide, un jour, en venant voir Socrate, le trouva chez lui qui dansait (ibid., 19). A notre compte, la chambre principale de la maison de Socrate mesurait 70 coudées carrées, ce qui peut faire, par exemple, 5<sup>m</sup> sur 3<sup>m</sup>,50. — Comme conséquence de la détermination de la valeur proposée pour la xlivn, il n'est pas sans intérêt de chercher à fixer exactement les dimensions de l'hélépole amenée devant Rhodes par Demetrios Poliorcète. (Sur les hélépoles, voy, 1, 2, note Mnyarnuara.) Quatre auteurs nous ont conservé les dimensions de cette hélépole: Diodore, Plutarque, Athénée le mécanicien, Vitruve. Le cadre de base, selon Diodore, XX, xci, 2 sqq. était un carré d'un peu moins de 50 coudées de côté (anyor ayedor aerτήχοντα). Athénée, p. 27, l. 5 Wescher, donne, dans nos manuscrits, 8 coudées seulement à ce côté; mais  $\overline{H}$  (8) a pris évidemment ici, comme souvent, la place d'un  $\overline{N}$  (50); la donnée d'Athénée est donc identique à celle de Diodore, à l'omission près du mot oxesor. C'est Plutarque, Demetrios. xxi, 1, qui contient la dimension exacte: quarante huit coudées. Chez Vitruve, on lit aujourd'hui «Latitudo pedum Lx»: il s'est probablement perdu, soit xII, soit plutôt xv à la fin de ce nombre, ce qui nous ramènerait, soit à la donnée exacte de Plutarque, soit à la donnée approximative des deux autres. En hauteur l'hélépole aurait eu 66 coudées, à ce qu'on voit chez Plutarque. Dans cette hauteur il nous faut trouver neuf étages, tous garnis de machines, et de machines puissantes aux étages inférieurs: partant, 66 coudées est un chiffre inadmissible pour quiconque se rendra

série de voûtes. Les chemins de ronde ont alors une largeur de sept coudées (10 pieds 1/2); en dessous sont des corps-degarde de sept «clinai» de superficie. Les pieds droits auront dix coudées (15 pieds) en longueur et en largeur; les murs transversaux, la même longueur et trois coudées (4 1/2 pieds) d'épaisseur. (7) Ce mode de construction des murs est économique. D'ailleurs, les parties qui ont dix coudées d'épaisseur n'ont rien à craindre des coups des lithoboles, et, si les projectiles endommagent celles qui n'ont que trois coudées, nous aurons bientôt fait de restaurer le corps-de-garde qui aura souffert.

compte de la hauteur des machines de tir anciennes. Les quatre montants qui partaient des angles du cadre de base, égaux entre eux, dit Diodore, et s'inclinant légèrement en dedans, n'atteignaient pas tout-à-fait une longueur de 100 coudées (βουχύ λείποντες των έκατον πηχών). Pour hauteur de la machine, Athénée donne seulement 90 coudées; Vitruve, « Altitudo pedum exxv., où il suffira de corriger exxxv pour rentrer dans la donnée d'Athénée. L'un ou l'autre de ces deux chiffres, 90 ou 100, serait également acceptable. Mais ils ne sont — celui de Diodore sûrement (βοαχύ λείποντες τῶν ο΄ πηχῶν), l'autre probablement — que des approximations, l'une par excès, l'autre par défaut. C'est Plutarque qui avait dû, ici encore, donner la valeur exacte; nous conjecturons, dans son texte, au lieu de la leçon traditionelle &5', 45': 96 coudées. Il faudra entendre cette dimension, non de la hauteur même de la machine, mais plutôt de la longueur de chacun des quatre montants (comme le dit expressément Diodore). On remarquera que cette dimension (96 coudées) est juste le double de celle du côté du carré de base (48 coudées). Les quatre montants s'inclinent les uns sur les autres d'un angle tel, poursuit Diodore, ωστε του παιτός κατασχευάσματος όντος Ευγεαστέγου την μεν πρώτην στέγην υπάρχειν κλινών τετταράκοντα τριών, την δ' άνωτάτω εννέα. Si la κλίνη vaut 10 coudées carrées, le plancher supérieur de l'hélépole mesurait donc 90 coudées carrées, ce qui donne sensiblement 9 1/2 coudées de côté. Mais le plancher inférieur, avec un côté de 48 coudées, mesurait 2304 coudées carrées de superficie, soit sensiblement 230 zlíra. Le chiffre de 43 zlíra. que nous présentent les manuscrits de Diodore pour ce plancher inférieur est donc forcément le résultat d'une altération. Nous pensons que cette altération doit être du fait des copistes, et qu'elle a pu se produire, par exemple, de la façon suivante: 1° Dans le nombre  $\overline{CA}$  (= 230), le C tombe; 2° A, ou τριάχοντα, devient dans quelque copie τετταράχοντα, et la comparaison d'un manuscrit moins incorrect fait qu'on y inscrit à la marge τοι, avec renvoi à τετταοα. Au lieu de servir à corriger la faute, τοι l'ag-

grave, et donne naissance à la leçon τετιαράχοντα τρίων.
Οἱ μὲν ὀρθοί, Τοῖς ὀρθοῖς] Cf. viii, 2, note 'Ορθούς.
Τ. Ανάλωμα] Cf. v, 4, Σπουδαστέον ἐστὶν αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους πωεῖν, καὶ τὴν εἰς τὰ ὕιψη δαπάνην (μη) γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν: Bèlop., § xv Köchly-Rüstow, à la fin de l'énumération des avantages qu'offrait un certain oxybèle inventé par Philon, Πρὸς δὲ τούτοις καὶ την ὄψιν ουθέν καταθεέστερον των άλλων έχει, και έπι πάσι θαπάνην ελάττονα ποιεί: Enée le Tacticien, xI, 4, en parlant d'un archonte de Chio qui trahit sa patrie, Ετι δε συνεβούλευε και το πληθος των την πόλιν φυλασσόντων απόμισθον ποιήσαι, εν' ώς ελάχιστον δήθεν ἀνάλωμα τῆ πόλει ἡ. Λεκαπήχεις] Cf. 1, et la note Δέκα πηχών.

(§ IV) Ωσαύτως δε καὶ τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν εκ λίθων οἴων εἰρήκαμεν, τιθέντες ὀρθίους αὐτοὺς εν γύψω, καὶ τὰ πλάττ τῶν τοίχων οὐκ ελάττω ποιοῦντες ἢ δεκαπήχη, καὶ καταλπόντες θυρίδας έκ τῶν πλαγίων τοίχων ἔξωθεν [στενὰς] καὶ ἔσωθεν εὐρείας, ἐκ δὲ τοὺ μέσου στενὰς, καὶ καταξύρους ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται οἱ ἔνδον καὶ παρατεινομένων (τῶν) βελών ἀφίωσι τούς τε καταπάλτας καὶ τοὺς πετροβόλους οἶ προαιροῦνται. (2) Δεῖ (δὲ) εἶναι τὰς θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις κατα-

§ IV. in uer adien p. Th. ¶¶ Edierrora p. Th. ¶¶ «Le mot oreras n'est-il pas répété par erreur dans le texte? > Vincent (papiers inédits), mais à propos de ex de tou negou oteras. II xatasugous E. V. P.: xata-Figure p. Th. A la p. 91, 1. 15 d'en bas, lorsqu'il est de nouveau question de cotte sorte d'embrasures, E., V. et P donnent, aussi bien que p. et Th., la lecon maras pous. Il faut sans doute, avec Miller (Journal des Sac., 1878, p. 892-8), rétablir p. 91 et conserver ici zaraşigous, bien que ce mot soit inconnu aux lexiques. Hesychios atteste l'existence du simple ¿coo; comme adjectif: Zegor touor, ost, logror. (Cf. Arcadios cité au Thesaurus, article Signic.) Le composé anosigos n'est pas un mot rare. Miller (l. l.) a defendu l'authenticité de la forme énosigos. Pour zarasigos, ce mot est bien formé, et offre un sens obvie qui convient parfaitement au contexto dans les deux passages où nous le rencontrons. 🚏 iriquioxoriai p. 18. 99 minuming E. V. P. Th. None avone adopté la forme zaranultye de preference à celle qui est généralement admise, munifitys. L'orthographe par « (et non par s) se fonde à la fois, 1° sur l'autorité des inscriptions : voy. p. ex. Ussing, Inseriou grace, incident 2 57, EIN TOYN A LU LIL & Lieux ver'P. (2 Ell E./12 KEN ) pour la restitution ver ças, et non and year, voyes times, obes Tourner. Exercises critiques, p. 165, nº 500); books. Unbunden uber das Servesen des Amseilen Staates, documents xi b, Atte & xev o, xvt at & he lettre mt & (TAILAITAN quetre fois dans chiefus document: Brigade, Antiquetes helleniques, t. II. p. 553, nº 868, LAN 1729 INCL WILL LILLETUN. inscription de donne epoque: «Scripturu sara eckresiis, gongruet cam enscriptioniens epidebiets atticis secundi wise Christian seconds who legitar vox K + C.1.7. + 1.1.7.4 ≠ ETH∑> (Wescher, Pohorect., p. 43; Coumanouds, Lexistat Except part Exercia 2106 ar 2003. By LKLBITLE WYPTERUS REPUBLICELUETAS: Corp. Beech Grace, to U. p. 288, at 2360, insurprising the I'lla in Cece dans laquone il see questioni d'un concours de un è la carapulte. L 25 AATA-# 1. 1 C (6) 32/12, 1 30 K 1 C 17/1. L C 16 FURL 4 V 120 et 1. 36 KATA II l. l. l'UN . - 2º sur 'e temorgrage, fans un grant nombre de cas, des manuscrits les pais anciens lu Chrins les ponorretes à sirieix E. V. P. nt e na la honoria h mas Cod. mara suppl pr 1907). - enda 3º, sur "Asymptotic enomy, 🖣 κ' το 3. V. 2" το Γ's. 📲 τησιαφούνται Ε. V.P.: Romerocken y. Thearpuirter ".

# § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avançant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veulent. (2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes

Eν γύψω] Cf. 1, 1, et la note.

Δεκαπήχη] Cf. III, 1, et la note Δεκα πηχών.

Θυσίσις] Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τημερον είδον πόρην έκ θυρίδων προκύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηδέν δεινόν πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Extisterus, 1, 2.

Ex των πλαγίων τοίχων Cf. 1, 2, et la note. Έx δὲ τοῦ μέσου στενάς Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετφοβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cées par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.
2. Δεὶ δὲ είναι θυρίδας κτλ.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les installer.

Beλοστάσεις | Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les

Έχχειμένων] Cf. 1, 2, Έχτιθέντας κατά μίαν γωνίαν, et la note. Συνεργούντες κτλ.] Cf. viii, 13, Ούτω γαο ολκοδομηθέντες (πύργοι), προσαγουένων των μηχανημάτων, άλληλοις άμυνειν δύναιντο. Pour le principe du flanquement, cf. aussi p. 94, l. 1, Καὶ αυτών (c.-à-d. των πολεμίων) τας δοκίδας και τας προστιθεμένας έκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοῖς λιθο-βόλοις διάδιον έστι συντρίβειν και ἀπορρίπτειν ἀπό τοῦ τείχους: Dion Cassius et Vitruve cités à la note Extidévius, 1, 2.: Végèce, 1v, 2.

Digitized by Google

Ταγὸ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xcv, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ώστε μη δύνασθαι τους εν τη πόλει πάφοδον έχειν επί τας επάλξεις κατά τουτον τον τόπον. § IV. Οιων ειρήκαμεν] Cf. III, 1, Μάλιστα μεν εκ κραταιου λίθου. Τιθέντες ορθίους] Cf. III, 1, et la note.

on ir oic

το τά προσ-

- 📑 Frartiac

(§ IV) Ωσαίτως δὲ καὶ τοὺς πύργους οἰκοῦ οῖων εἰρήκαμεν, τιθέντες ὀρθίους αὐτοὺς ἐρτῶν τοίχων οὐκ ἐλάττω ποιοῦντες ἢ δεκαθυρίδας ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ἐξωθεύρεἰας, ἐκ δὲ τοῦ μέσου στενὰς, καὶ καμέρους, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται οἱ ἔνδυβελῶν ἀφίωσι τούς τε καταπάλτας και αιροῦνται. (2) Δεῖ (δὲ) εἶναι τὰς

§ IV. τὰ μεν πλάτη p. Th. ¶¶ n'est-il pas répété par erreur da mais à propos de ex de rou me šήρους p. Th. A la p. 91, l. 1. de cette sorte d'embrasures, T la leçon καταξήρους. Il fa 1873, p. 392-3), rétablir 1 soit inconnu aux lexiqu comme adjectif: Evolution rus, article Zēgós.) 1. (l. l.) a défendu l'acc mot est bien form contexte dans le p. Th. ¶¶ zer πάλτης de p L'orthograu des inscri-KATAII avd occ Böckl: XIII ch.

1.

in majore de tor nuoyou E.

Les uns. secondaires: la tor
in ton actanuoyiou le franin ton actanuoyiou le franin ton actanuoyiou le franin ton actanuoyiou le franin tonnali jus un second exemple
in ton untramment le changement de
in tonnali jus un second exemple
in tonnali jus un second exemple
in tonnali jus un secondaire devenu
in actum un secondaire. The decidas
in actum un secondaire. The decidas
in tonnali fini the diagram and aavides
int in maine fini the diagram actum
in des mots qui désignaient
in actum un des mots qui désignaient
in actum un des mots qui désignaient
in actum un des mots qui designaient

way mean. I. I. Tayonaia parait in-

- 4 & TAB

υπόνου ποιο του του του τος τος το πετα του επό τος ε

dans les murs des tours où l'on s batteries: ainsi, que les tours directement contre les courtines, ontre les tours qui font saillie, opui au moyen des projectiles ours flanquants, .... et des · · faites les embrasures telles mai que des archères, les unes . rétrécies à l'extérieur, de telle r ceux qui s'approchent, briser les qui sont avancés et les tours de l'ates archères directes?) . . . . . sans éprouver : car nous leur ferons des portières recouvertes unues des deux côtés par des traverses (?), afin soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux chiques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiéd v pénétrer.

a mant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξική (τοξικόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξική.

Aozídas Cf. 1x, 5, et la note.

Μηθέν δεινον πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, xCI, 6, Θυρίδας δ' είχον αξ στέχαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανήματα) κατα πρόσωπον, τοις μεγέθεσι και τοις σχήμασι πρός τας Ιδιότητας τών μελλόντων άφτεσθαι βελών άφμοζούσας αίται δε είχον καλύμματα διά μηχανής άνασπώμενα, δι' ών άσφαλειαν ελάμβανον οί κατά τὰς στέγας περί την άφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφομενοι: LXXXV, 3, Θυρίδας κλειστὰς κατασκευάσας ενέθετο μεν τῶν τρισπιθάμων ὀξυβελῶν τους πορρωτάτω βάλλοντας κτλ.

Aμφιπλεύοους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφπλεύοους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, l. 35: «Utrimque lateratas (eorum fenestras).» Vincent, papiers inédits: «(En les garnissant en fer) de chaque côté. De Rochas, Traité de fortification, page 38: «(On revêtira les embrasures avec des plaques de fer) » munies de côtes saillantes tout autour. »

Equivir] Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. Ior, p. 278 (= col. 910 B Lami), Φερομένων ὑπὲρ αὐτοὺς μακρότερον τῶν βελῶν, ὑποδοαμόντων αὐτῶν τὴν ἔφιξιν.

<sup>3.</sup> Τειχοποιίας] Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Τειχοποιία (cf. viii, 6: 13: 15: x, 1: xi: p. 103, 1. 22, texte cité au § viii, 14, note Εν τοις στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, viii, 14) ou Πυργοποιία (viii, 1: xii, 1 et 3) pour dire «le système de fortification, le tracé». Il y a ainsi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

----

πόλιω:
α βελω:
α βελω:
αγόμενα
προσώ;
συνο;
ιών π
θυμώ
γίαι,
σά
ου

αιεν τους τὸ ξαδίως τοὺς
κ. των δές.
αιστινας πίργους τῶν μηχαπιαείν, τοὺς δὲ άλλους ὅσον
μεν υψηλοὶ δυσχρηστότεροί
κε τὰλλου σπουδαστέον ἐστίν
πιειν και αὐτοὺς ποιεῖν], καὶ
ταιωνιν εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν.
ἀω καὶ κοῖς πύργοις, καθ' δ

a gricatives. 🕶 diódou; E. V. P. Th.:

· %, On dit régulièrement προσάγειν exproner les tours de charpente conι 111, 2. Τας των μηχανημάτων προσαgeon dougues a pu se produire sous or recedence. On pourrait penser égaleage laus l'infention de faire rétablir sloodous was conve deax lignes plus haut), est venu me rouveille faute en prenant la place de en regeral de la ligne qui commence par xii-.. 4 a marge, chez Th.; cf. la traduct. lat.: na ceie scaits abiri non possit. > On pourrait yourzeasua le vers d'Eschyle (Choéph., 1033): ... Mais la correction equiserai proposée resemblable. Pris, en rapprochant cette autre ्राच्या १६ १को लेखस चोत्रवर्ज १ तस्ति एक एक स्थापन में सीत्रवर्ज-. ομετου μουν αι προς κύτκ) πλίμαπες προσαγόμεναι was warer que la recisculon originale était ici: ocor ... .. = 1 es 1941.

υ Γ'ι 🤜 υπο τών Ρ. Τh.: υπετών V.:

πατατών το δυναμένου το βάρη φέρειν παταπίπτουσιν

μα .e.μεν Γ' αιταπατανούν οι δενάμενοι τὰ βάρη φέρου
μα .e.μεν Γ' διο διοναμένου τὰ βάρη φέρουσιν p. Th. Cf. su

μα πενο. 1440. V γν. les Notes explicatives. Τη αυτών Ε.

S 2 P P Ph. 99 Nous avons transposé ici le

de les notes Usequidiène et 16036lor, 1, 2, et monte de la note.

Les régions et Monarques (cf. 1, 4, et la note).

Les régions et gans par élèvées que le rempart, de la représente des tours par élèvées que le rempart, de la la note de la nationale de la

des tours aussi grandes que possible et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement introduire les pétroboles et les déplacer au besoin.

- 4. Les tours contre lesquelles l'ennemi pourra approcher des tours de charpente devront être hautes et solidement construites; on ne donnera aux autres que l'élévation nécessaire pour qu'elles ne puissent être escaladées. (5) En effet, celles qui sont trop élevées sont moins utiles; et elles s'écroulent plus vite sous les coups des pétroboles, ne pouvant résister à leur propre charge. Il faut donc plutôt s'occuper de faire les murs des tours plus épais, et employer à cela l'argent qu'on a économisé sur la hauteur.
  - 6. Dans toutes les courtines et les tours, aux endroits les plus

πάροδος, qui couronne la courtine en arrière des créneaux, se continue au travers des tours au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de διόδοι Il semblerait, à première vue, que ce sens de διόδος convient bien ici. Pour pouvoir transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le pourtour de l'enceinte, les machines placées sur le rempart, il fallait bien faire les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de ces machines. Mais, si nous ne nous trompons, Philon n'entend point qu'on place de pétroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, qui sont les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont des machines d'environ 4<sup>in</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de hauteur: il n'y a pas de place au haut d'un rempart dont l'épaisseur totale au pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi grandes machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des tours: il a percé d'embrasures les murs de ces tours: les ouvertures qu'il veut, de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pensons-nous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on puisse sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles de 4<sup>m</sup> et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 30 mines et pétroboles d'un talent).

Ψαλιδοειδείς] Cf. 111, 6, note Είς ψαλίδας συγκλειόμενα.

Τους πετροβόλους — μεταφέρειν] Cf. page 91, 1. 15, Ανθιστάναι (ἀνιστάναι Ε. V. P. Th.) δε χρήσιμον προς έχαστον αυτών (il s'agit des machines de l'assiégeant) δύο δεχαιναίους λιθοβόλους ους δει μεταφέρειν (χαταφέρειν Τh.) οι (ου Ε. V. P. Th.) αν και οι πολέμιοι χινώσι τινα τών πετροβόλων, ίνα, αν δύνη, άφεις (?: δύνηται φεις Ε. V. P.: δύνηται εις Th.) συντρίψης (?: συντρίψη Ε. V. P. Th.) πατάξας το δργανον.

4. Λυσχοηστότεροι] Le terrain au pied de chaque tour est à l'abri des projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle murt.)

5. Τὰ βάρη φέρειν] Cf. p. 87, l. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων ἢ συγχρουστῶν ὡς μεγίστων, ἵνα δύνηται τὰ βάρη φέρειν:  $\S$  IX, 2, ᾿Ανίσων γὰρ οντων τῶν βαρῶν,— ἡἡξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται.

'Avalionery Cf. III, 7, et la note Avaluna.

6. Αργομέτωποι] Απαξ λεγόμενον.

Mηκος] La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires

ώς μεγίστας καὶ ψαλιδοειδεῖς ποιήσομεν πρὸς τὸ ὁρδίως πετροβόλους εἰσφέρειν καὶ μεταφέρειν, ὅταν δέŋ.

(4) Δεῖ δὲ τοῦς μὲν κατὰ τὰς προσαγωγὰς πύργους τῶ νημάτων ὑψηλοῦς καὶ ἰσχυροῦς οἰκοδομεῖν, τοῦς δὲ ἄλλ κλίμακι προσικέσθαι. (5) Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ δυσχιείσι, καὶ θᾶττον ἱπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι κατο οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν ιώστε μᾶλλον σπουδιαὐτῶν τοῦς τοίχους παχυτέρους ποιεῖν [καὶ αὐτοῦς τὴν εἰς τὰ ὕψη δαπάνην (μὴ) γινομένην εἰς ταῦτα

(6) Έν δε τοῖς μεταπυργίοις πᾶσι καὶ τοῖς π

connu aux lexiques). Voy. les Notes explicatives. ¶¶ δι εἰσόδους (voy. les Notes explicatives)?

4. προσαγωγάς] είσαγωγάς Ε. V. P. Th. On dit rég (et non είσανειν) τὰ μηγανήματα, approcher les to tre les remparts. > Cf. Polybe, I, XLVIII, 2, Tas 10 γωγάς, et souvent ailleurs. La leçon είσαγωγάς l'influence de eloujeur à la ligne précédente. O ment que sto, mis à la marge dans l'intention dans le texte au lieu de la faute Siódous (deux malencontreusement produire une nouvelle fa προσ dans προσαγωγάς. ¶¶ En regard de la μαχι προσικέσθαι, on lit μή, à la marge, e • ea duntaxat altitudine, qua facile scalis a citer à l'appui de la leçon προσικέσθαι le v Τόξω γάο ούτις πημάτων προσίζεται. Μαίsur ce vers par Schütz est vraisemblable. phrase (§ 111, 2): Μη ελάττω δε τῷ εψει πήχη, ενα πρός αιτά αι (conject. pour 🤃 μη εξιχνώνται, on peut penser que la **χλίμαχι πρός (αὐτοὺς μὴ ἐξ) ιχέ**ο

5. θάτιον] θάσσον Ε. V. P. Th. υποειών Ε. ¶¶ καταπίπτουσιν οὐ δι οἱ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν Ρ.: κατ σιν Ε. V.: καταπίπτουσιν. Οἱ δὲ δ § 111, 5, la var. du Paris. 2445. V. P.: αὐτοῖς p. Th.

6. γίνωνται] γίνοιται Ε. V.

Aιθοβόλος et Πετροβόλος (ci. III, 1), ou comme Metani Aιόθους] Si l'on se repridont elles interrompent la un exemple, à Carthage, teur de deux étages (Λ). ra E V.P.
proposet de
por plane 6.
m per plus kan

٠,

ci

ii ii k

THE OF PETERS IN THE PARTY OF T

TI. E II DICK

on y met

ans

plus, des bata fleur de terre: as blessés et attei-

préparé pour recevoir une is nous sommes servis dans la sfaisante, éveille, à la différence emagé pour plusieurs pièces d'ar-4 nous faisons remarquer que Βέλη , mais aussi les emachines qui vidas tois aquenévois xatanáltais xal πύργων εν οίς αξ βελοστάσεις έχτοῦ 16, 1. 1, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν βόλους και τους χρησομένους (?: χρωμένους νιοις και τας βελοστάσεις αὐτών [ίνα ώσιν marge de V.: αι marge de P.] τον γαο λιθο-V. P. Th.) εὐ πεποιημένων, και των βελοστάτων κατά τρόπον έπεσκευασμένων, και των χρησοπιον, οὐτ' ἄν [γερροχελώνη] μηχάνημα οὐτ' ἄν στοά ... προσαχθείη: Polybe, IX, XLI, 8, Καὶ τρείς ήσαν ας, ών ο μεν είς ταλαντιαίους, οί δε δύο τριαχονταμναίους andore, XX, LXXXV, 4, Επέστησαν δε και τοις όρμουσι ων έν τῷ λιμένι βελοστάσεις ολχείας τοῖς ἐπιτίθεσθαι reis: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καὶ σὺ, νίὲ ἀνθρώπου, λάβε και θήσεις αὐτὴν πρό προσώπου σου, και διαγράψεις Επ' Τερουσαλήμ, και δώσεις επ' αυτήν περιοχήν, και οΙκούο-την προμαχώνας, και περιβαλείς επ' αυτήν χάρακα, και δώσεις κοεμβολάς, και τάξεις τας βελοστάσεις κύκλω: Maccabées, I, έποίησεν έπ' αὐτοὺς βελοστάσεις καὶ μηχανάς: 51, Καὶ ἔστηελοστάσεις καὶ μηχανάς καὶ πυροβόλα καὶ λιθοβόλα καὶ σκορπίδια πεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Léon l'Arménien, § XI, i. 16 Bekker, Κριούς τε και βελοστάσεις. Comp. Nicetas Choniate,

τούς επαντέου, τοσυματίζει , και, ότα οἰ μη σημείου, συνείδου του καταπαλταφείας συρέφει».

2. This addies in the Institute of Sarani. 1878 y. 429: 
A this adjace of T I record according and the CC. § is. 1. In the Company of the American According to the Company of the Company

S. V. P. The form of Latinary on Theorems.

"manque un utilité dans e memors de unitate mois series. "Il tous écous orona e de la mois navius es manquent.) E.

Digitized by Google

του οξε νοεί Th.) Αστασχειώστες τε έστα ειτώ και το τοίς οθούντας αιτοις πιεώ. δεδηποτας και ετ F. V. P.) συντελείντας πληγώς. Ci. encore

placees derrière l'avant-mur qui est has, commet ne dépasse pas la crète de ce mur. comples epigraphiques de ce mut cites iv. l.

gnent l'ennemi sans être vus eux-mêmes, et, lorsque l'assiégeant s'approche, les servants des catapultes ne deviennent point inutiles faute de pouvoir abaisser suffisamment leur tir.

#### § VI. Poternes.

De plus, on ménage de nombreuses poternes dans les flancs pour faire facilement des sorties, et pour que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas obligés de tourner à gauche et de se montrer à découvert: une file sortie par la poterne n° 1 rentrera par la poterne n° 2, et toutes les autres files suivront le même mouvement.

2. Des poternes, les unes sont obliques; les autres font un coude. (3) En avant de toutes, on élève des constructions pour empêcher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent, que les ennemis ne s'en approchent et que, quand de la ville on doit faire une sortie, on ne le voie du dehors.

mur, on ne peut plus l'atteindre avec des catapultes placées au sommet, le mode de construction de ces machines ne leur permettant pas de prendre toutes les inclinaisons. Il faut donc se servir de catapultes placées plus bas et tirant à embrasures (Cf. IV, 2, Μεταπυορίων εν οἶς αι θυρίδες κατασκευάζονται). — D'ailleurs, les catapultes devaient pouvoir tirer, au besoin, à un certain angle au-dessous de l'horizon, puisque Philon recommande de faire les embrasures καταξύρους εκ τοῦ κάτωθεν μέρους, § IV, 1. — Sur les catapultes elles-mêmes, cf. les renseignements et les renvois de la note Λίθοβόλων, § III, 1.

de la note Διθοβόλουν, § 111, 1.

§ VI. Πυλίδες] Poternes. Cf. VIII, 8, Έπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθεται: 1, 6, et la note: Isée, VI, ΧΧ, Τῆς ἐν Κεραμεικῷ συνοικίας τῆς παρὰ τὴν πυλίδα: Polybe, VIII, ΧΧΧ1, 8. Δίβυας, ὅντας εἰς τριάκοντα, σχολῆ καὶ μεθ' ἡσυχίας παρῆκαν διὰ τῆς πυλίδος: Dexippe, cité ci-dessous, § VII, 1, à la note Ύπεξάγηται.

Έχ τῶν πλαγίων] Cf. 1, 2, et la note. — Maurice, X, 3, p. 245 Scheffer, Καὶ παραπόρτια δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις πύργοις ἐχ πλαγίου στενὰ ἀνοίγεσθαι κατὰ τοῦ δεξίου μέψους τῶν προσαγομένων μαγγάνων ἐχ τῶν ἔχθρῶν, ἵνα πεζοὶ ἔξερχόμετοι ἐχ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χεὶρα ἀρμοδίως τῷ σκουταρρίω σκεπόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν ἄνωθεν βοηθούμενοι, δύνανται (sic) ἀπωθεῖν τὰ μάγγανα.

Έπεξέοχεσθαι] Ἐπεξέοχεσθαι, Ἐπεξίεναι, Ἐπεχθεῖν, Faire une sortie; Ἐπέξοδος, Ἐπεκδυομή, sortie. Cf. 3, Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μέλλωσιν ἐπεξίεναι: Thucydide, V, 1x, 5, Αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν: IV, xxv, 8, Ἐπεκδυομήν ποιησάμενοι, etc.: VIII, Lxi. 3, Ἐπεξελθόντων τῶν Χίων πανδημεί: ἑπέε le Tacticien, xxiii, 1, Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λαθοίος ἐν νυχτὶ τοῖς προσκαθημένοις πολεμίοις τάδε προνοεῖν: 3, Ἐπεξελθόντες ἐπέθεντο παρ' ἐλπίδα τοῖς πολεμίοις, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξελθόντες (ἐκ τοῦ Μεδιολάνου): XXI, xxiii, 6, Ἐπεξείντες ἐμάχοντο γενναίως, πότε \* μὲν ἐπιθέμενοι νύχτωρ τοῖς ἐπικοιτοῦσιν ἐπὶ τῶν ἔργων χτλ., etc.: Décret de Lété de l'an 117 av. J.-C., publié par L. Duchesne dans la Revue archéologique de janvier 1875, Ἐπεξελθών Μάαρχος ὁ ταμίας: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς 'Ρωμαίος

<sup>\*</sup> nore R. de Ph. et ms.: nore L. Dindorf et F. Hultsch (p. 1064). H. G.

(§ IV) Ωσαύτως δὲ καὶ τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν ἐκ λίθων οἵων εἰρήκαμεν, τιθέντες ὀρθίους αὐτοὺς ἐν γύψω, καὶ τὰ πλάτη τῶν τοίχων οἰκ ἐλάττω ποιοῦντες ἢ δεκαπήχη, καὶ καταλιπόντες θυρίδας ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ἔξωθεν [στετὰς] καὶ ἔσωθεν εὐρείας, ἐκ δὲ τοῦ μέσου στετὰς, καὶ καταξύρους ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται οἱ ἔνδον καὶ παρατεινομένων (τῶν) βελῶν ἀρίωσι τούς τε καταπάλτας καὶ τοὺς πετροβόλους οἶ προαιροῦνται. (2) Δεῖ (δὲ) εἶναι τὰς θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις κατα-

§ IV. τὰ μέν πλάτη p. Th. ¶¶ ελάττονα p. Th. ¶¶ «Le mot στενάς n'est-il pas répété par erreur dans le texte? > Vincent (papiers inédits), mais à propos de εκ δε του μέσου στενάς. ¶¶ καταξύρους Ε. V. P.: καταξήρους p. Th. A la p. 91, l. 15 d'en bas, lorsqu'il est de nouveau question de cette sorte d'embrasures, E., V. et P donnent, aussi bien que p. et Th., la lecon καταξήρους. Il faut sans doute, avec Miller (Journal des Sar., 1873, p. 392-3), rétablir p. 91 et conserver ici καταξύρους, bien que ce mot soit inconnu aux lexiques. Hesychios atteste l'existence du simple 50005, comme adjectif: Ξυρὸν τομὸν, ὀξὸ, Ισχνόν. (Cf. Arcadios cité au Thesaurus, article Ξυρός.) Le composé ἀπόξυρος n'est pas un mot rare. Miller (l. l.) a défendu l'authenticité de la forme υπόξυρος. Pour κατάξυρος, ce mot est bien formé, et offre un sens obvie qui convient parfaitement au contexte dans les deux passages où nous le rencontrons. II momozoran p. Th. ¶¶ καταπάλτας E. V. P. Th. Nous avons adopté la forme καταπάλτης de préférence à celle qui est généralement admise, καταπέλτης. L'orthographe par α (et non par ε) se fonde à la fois, 1° sur l'autorité des inscriptions: voy. p. ex. Ussing, Inscript. graec. ined., nº 57, EID TOYD ΚΑΤΑΠΑΛ [τας νευ]ΡΑΣ ΕΠΕΛΩΚΕΝ (pour la restitution νευ ράς, et non and one, vovez Graux chez Tournier, Exercices critiques, p. 165, nº 500); Böckh, Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates, documents xi b, xIII d, xIV e, xVI a, à la lettre m,  $KATA\Pi AAT\Omega N$  quatre fois dans chaque document; Rangabé, Antiquités helléniques, t. II, p. 553, nº 868, 1.30,  $[\sigma]\Omega PAKOI KATA \Pi AAT\Omega N$ , inscription de bonne époque; «Scriptura καταπαλτικών congruit cum inscriptionibus ephebicis atticis secundi ante Christum saeculi ubi legitur vox ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΗΣ > (Wescher, Poliorcet., p. 43); Coumanoudis, Αττικαί επιγραφαί επιτύμβιοι, n° 2953, ΗΡΑΚΛΕΙΛΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΑΣ; Corp. Inscr. Graec., t. II, p 288, n° 2360, inscription de l'île de Céos dans laquelle il est question d'un concours de tir à la catapulte, l. 25 AATA- $\Pi AATA \Phi E \Sigma IA \Sigma$ , 1, 30 KATAIIAATA  $\Phi ETIII$  ANAPI, et 1, 36 KATA-II.AATHN; - 2° sur le témoignage, dans un grand nombre de cas, des manuscrits les plus anciens du Corpus des poliorcètes, à savoir E. V. P. et le ms. de Minoïde Minas (Cod. paris. suppl gr. 607); — enfin. 3°, sur l'étymologie (πάλλω). ¶¶ οι] οὐ Ε. V. P.: οὐ Th. ¶¶ προαιροῦνται Ε. V. P.: προαιρούνται p.: προαιρώνται Th.

# § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avançant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veulent. (2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes

Ταγὸ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xcv, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ώστε μη δύνασθαι τους εν τη πόλει παροδον έχειν επί τας επάλξεις κατά τουτον τον τόπον.

§ IV. Οΐων εξρήχαμεν] Cf. III, 1, Μάλιστα μέν έχ χραταιού λίθου.

Tidértes ogdious Cf. III, 1, et la note.

Eν γύψω] Cf. I, 1, et la note.

Δεκαπήχη] Cf. III, 1, et la note Δέκα πηχών. Θυοίδας] Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τήμερον είδον χόρην έχ θυρίδων προχύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηδέν δεινον πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Exusérias, 1, 2.

Έχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note.

Έχ δὲ τοῦ μέσου στενάς Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετροβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cées par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

2. Δεὶ δὲ εἶναι θυρίδας κτλ.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les installer.

Bελοστάσεις Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les

Έχχειμένων] Cf. 1, 2, Έχτιθέντας χατά μίαν γωνίαν, et la note.

Συνεργούντες πτλ.] Cf. VIII, 13, Ούτω γαρ ολκοδομηθέντες (πύργοι), προσαγομένων των μηχανημάτων, άλλήλοις άμύνειν δύναιντο. Pour le principe du flanquement, cf. aussi p. 94, l. 1, Και αὐτων (c.-à-d. των πολεμίων) τὰς δοχίδας χαλ τας προστιθεμένας έχ του πλαγίου χλίμαχας τύπτοντας τοις λιθοβόλοις δάδιον έστι συντρίβειν και απορρίπτειν από του τείχους: Dion Cassius et Vitruve cités à la note Extidévias, 1, 2. : Végèce, IV, 2.

πάλταις καὶ πετροβόλοις ἐν (τοῖς τοίχοις) τῶν πύργων ἐν οἰς αὶ βελοστάσεις ἐκ τοῦ ἐδάφους νατασκευασθήσονται, ἱνα τὰ προυσκρόμενα μηχανήματα ἐάν τε πρός τινα τῶν πύργων ἐξ ἐναντίας προσάγηται ἐάν τε ἐπί τινα τῶν ἐκκειμένων πύργων ἐπιστρέρη, συνεργοῦντες ἀλλήλοις οἱ πύργοι, φερομένων τῶν λιθοβίλων ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων . . . . . καὶ τῶν μεταπυργίδων ἐν οἰς αἱ θυρίδες κατασκευάζονται οἱας εἰρήκαμεν, καὶ τοξικαὶ, αἱ μὲν πλαγίαι, αἱ δὲ ὀρθαὶ, ἔξω τὰ στενὰ ἔχουσαι, ὅπως ἂν τούς τε πλησιάζοντας τραυματίζωσι, καὶ καταγνύωσι τὰς προστιθεμένας δοκίδας καὶ τὰ μηχανήματα · αἶται δὲ . . . . . μηδὲν δεινὸν πάσχουσαι σεσιδηρωμένας γὰρ καὶ ἀμφιπλεύρους τὰς θυρίδας αὐτῶν ποιήσομεν, ἵνα μὴ συντρίβωνται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων · ἔτι δὲ οὐ ἐφδίως τὰ τῶν ἐναντίων βέλη εἰς τὰ πλάγια τὴν ἔφιξιν ποιήσεται.

(3) Τοιαύτης δ'ούσης τῆς τειχοποιίας, τῶν πύργων τὰς διόδους

2. καταπάλτας p. Th. ¶¶ εν (τοις τοίχοις) των πύργων] εν των πύργων Ε. V. P.: ἐν τῷ πύργῳ Th., avec p. et d'autres mss. secondaires: ἐχ τῶν πύργων divers mss. secondaires. ¶¶ πρός τινα τών μεταπυργίων έξ έναντίας κτλ.? ¶¶ μεταπυργίδων Ε. V. P. Th.: « scrib. μεταπυργίων » L. Dindorf (au Thesaurus, art. Μειαπυογίς). On ne connaît pas un second exemple de ce mot μεταπυργίς. Conserver cette leçon entraînerait le changement de έν οις qui suit, en έν αίς. Mais il paraît clair que μεταπυργίων est devenu μεταπυργίδων sous l'influence du mot θυρίδες, qui se rencontre presque aussitôt dans le texte. De semblables altérations ne sont pas sans exemple; cf. ci-dessous § VIII, 1, la variante γωνίδας d'un ms. secondaire. ¶¶ θυρίδας] Faut-il songer à σανίδας? Cf. Pollux, X, 24, Ai μέν οὐν θύραι καὶ σανίδες καὶ πτύχες ονομάζονται. Θύραι δ' αὐτὸ τὸ χάσμα έστὶ τῆς θύρας, passage duquel il semble résulter que ourides était l'un des mots qui désignaient les battants d'une porte, par opposition à l'ouverture même, Figa. III etc τὰ πλάγια]. Sans doute εἰς τὰς πλαγίας (s.-ent. τοξιχάς). ¶¶ τὴν ἔψιξιν ποιήσονται Ε. V. P. Th.

3.  $\tau \epsilon_{i} \chi_{0} \sigma_{0} i \alpha_{s} E$ . (?). p. Th.:  $\tau_{0i} \chi_{0} \sigma_{0} i \alpha_{s} V$ . P. (Toi  $\chi_{0} \sigma_{0} i \alpha_{s} \alpha_{s} c$  in-

Φεφομένων τῶν βελῶν] Cf. 1, 6, et la note. Έχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note. Οἴας εἰψήχαμεν] Cf. 1.

Τοξικαί] Cf. Polybe, VIII, VII, 6, "Εως ἀνδηομήκους εψους κατεπύκνωσεν (Λοχιμήθης) τυήμασι το τείχος ώς παλαιστιαίοις το μέγεθος κατά την έκτος επιφανειαν: οις τοξότας καὶ σκορπίδια παραστήσας έντος τοῦ τείχους, καὶ βάλλων διὰ τοὐτων, ἀχοήστους έποίει τοὺς ἐπιβάτας: IX, 8, Συνεγγίζοντές γε μην πρός την πόλιν οἱ μένταὶς διὰ τοῦ τείχους τοξότισιν, ώς ἐπάνω προείπου, κακούμενοι συνεχῶς εἰργοντο τῆς προσόδου: Strabon, XV, 1, 36, page 702, Ξύλινον περίβολον ἔχουσαν καταιετρημένον ῶστε διὰ τῶν ὁπῶν τοξείειν: Compilation Οπως χρή σται ηγόν κτλ., p. 319, l. 4 Vet. Mathem., Τοξότιδας πυκνάς κατασκευάζειν, 'ν' ἐξ αὐτῶν ἀοράτως καταιτρώσσκωνται οἱ ὑπενάνιοι καὶ, εἔ ποτε καὶ κλίμακας ἐπιδείναι πειραθείεν πρὸ τοῦ (corr. πρὸς τὸ) ἐπεναβήναι τῶν ἐπάλξεων, τοὶς ξυστοὶς καταιρωθῶσι καὶ ἀποκρουσθῶσι. Le mot

et des pétroboles, soient placées dans les murs des tours où l'on doit établir au rez-de-chaussée ses batteries: ainsi, que les tours de charpente soient approchées directement contre les courtines, ou bien qu'elles soient dirigées contre les tours qui font saillie, les tours, se prêtant un mutuel appui au moyen des projectiles des pétroboles qui viennent des murs flanquants, . . . . . et des courtines dans lesquelles ont été faites les embrasures telles que nous l'avons indiqué, ainsi que des archères, les unes obliques, les autres droites, rétrécies à l'extérieur, de telle façon qu'on puisse blesser ceux qui s'approchent, briser les masques des mineurs qui sont avancés et les tours de l'attaque. Celles-ci (les archères directes?) . . . . . sans éprouver aucun dommage; car nous leur ferons des portières recouvertes de fer et maintenues des deux côtés par des traverses (?), afin qu'elles ne soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux archères obliques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiégeant d'y pénétrer.

3. Etant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξική (τοξικόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξική.
Δοχίδας] Cf. ix, 5, et la note.

Μηδέν δεινόν πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, xci, 6, Θυρίδας δ' είχον αί στέγαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανηματα) χατά πρόσωπον, τοῖς μεγέθεσι χαλ τοῖς σχήμασι πρός τὰς ἰδιότητας τῶν μελλόντων ἀφτεσθαι βελών ἀφμοζούσας αὐται δε είχον χαλύμματα διὰ μηχανής ανασπώμενα, δι' ών ασφάλειαν ελάμβανον οί κατά τας στέγας περί την άφεσιν των βελών άναστρεφομενοι: LXXXV, 3, Θυρίδας κλειστάς κατασχευάσας ενέθετο μεν των τρισπιθάμων όξυβελών τους πορρωτάτω βάλλοντας χτλ.

Άμφιπλεύοους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφιπλείφους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, 1. 35: « Utrimque lateratas (eorum fenestras). » Vincent, papiers inédits: (En les garnissant en fer) de chaque côté. De Rochas, Traité de fortification, page 38: (On revêtira les embrasures avec des plaques de fer) munies de côtes saillantes tout autour.

Equipor Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. Ier, p. 278 (= col. 910 B Lami), Φερομένων ύπερ αὐτοὺς μακρότερον των βελών, ὑποδοαμόντων αὐτων την έφιξιν.

<sup>3.</sup> Terronoilas Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Τωχοποιία (cf. viii, 6: 13: 15: x, 1: xi: p. 103, l. 22, texte cité au § viii, 14, note Εν τοις στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, VIII, 14) ou Πυργοποιία (VIII, 1: xII, 1 et 3) pour dire « le système de fortification, le tracé ». Il y a ainsi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

. ....είς ποιήσομεν πρός το ξειδίως τοὺς .... κ μεταφέρειν. δταν δέη.

.... ται τὰς προσες ωρας πύψησης τῶν μηχαχι μοὺς οἰχοδο μεῖν, τους ὅπ Εἰλους ὅσον

δ) Οἱ γὰρ ἔς ἐν ὑθηλοι ὅυσχερστότεροἰ
διν πετροβίλων τυπτόμενοι πωτωπίπτουσιν,
σερειν ὅστε μολλον σπουθωστέον ἐστὶν
αχιτερους ποιεῖν [και αυτους ποιεῖν], καὶ
... (μὶ) γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν.
... ειωπυρίοις πὰσι καὶ τοῖς πύργοις. καθ' δ

্ৰেড Nov. les Notes explicatives, বৰ diádois E. V. P. Th.: ১ Notes explicatives)?

. Surjujus E. V. P. Th. On dit reguherement according . Cf. Polybe, I, XLVIII, 2, Te; two unyavnuaror 1000a-... alleurs. La leçon sinaj wi as pu se produire sous a. a. à la ligne précédente. On pourrait penser égale-. ... A la marge dans l'intention de faire retablir elocolors a leu de la faute diédois (deux lignes plus haut , est venu . ... at produire une nouvelle faute en prenant la place de man, a. III En regard de la ligne qui commence par zif-. ... on lit uy, à la marge, chez Th.; cf. la traduct. lat.: .... miline, qua facile scalis adiri non possit. 2 On pourrait , ... as la leçon appoixéo des le vers d'Eschyle (Chooph., 1033): , equation roomizeras. Mais la correction Egiseras proposée on Schutz est vramemblable. Puis, en rapprochant cette autre , ... !) Μη έλωτιω δε τῷ υψει οίχοδομείσθω (τα τείχη) ή είχοσι-... ... ... (conject. pour al πρός αὐτά) κλίμακες προσαγόμεναι · e., on pont penser que la rédaction originale était ici: 600r 

αποιον Ε. V. P. Th. ¶¶ ύπο των P. Th.: ὑπετων V.:

\[
\begin{align\*}
\text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N} & \text{N

<sup>1 1111 (</sup>a. l. l. les notes Πετροβόλων et Διθοβόλων, 1, 2, et la note).

1 a ton su represente des tours plus élevées que le rempart, contrempent la banc, comme c'était le cas, pour prendre la vereille contre de la haute la courtine de la haute la courtine de la haute (Appen, Luniques, xey), — le chemin de ronde,

des tours aussi grandes que possible et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement introduire les pétroboles et les déplacer au besoin.

- 4. Les tours contre lesquelles l'ennemi pourra approcher des tours de charpente devront être hautes et solidement construites; on ne donnera aux autres que l'élévation nécessaire pour qu'elles ne puissent être escaladées. (5) En effet, celles qui sont trop élevées sont moins utiles; et elles s'écroulent plus vite sous les coups des pétroboles, ne pouvant résister à leur propre charge. Il faut donc plutôt s'occuper de faire les murs des tours plus épais, et employer à cela l'argent qu'on a économisé sur la hauteur.
  - 6. Dans toutes les courtines et les tours, aux endroits les plus

πάροσος, qui couronne la courtine en arrière des créneaux, se continue au travers des tours au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de diodoi Il semblerait, à première vue, que ce sens de diodos convient bien ici. Pour pouvoir transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le pourtour de l'enceinte, les machines placées sur le rempart, il fallait bien faire les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de ces machines. Mais, si nous ne nous trompons, Philon n'entend point qu'on place de pétroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, qui sont les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont des machines d'environ 4<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de hauteur: il n'y a pas de place au haut d'un rempart dont l'épaisseur totale au pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi grandes machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des tours : il a percé d'embrasures les murs de ces tours : les ouvertures qu'il veut, de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pensons-nous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on puisse sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles de 4<sup>m</sup> et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 30 mines et pétroboles d'un talent).

Ψαλιδοειδείς] Cf. 111, 6, note Els ψαλίδας συγκλειόμενα.

Τούς πετροβόλους — μεταφέρειν] Cf. page 91, l. 15, Ανθιστάναι (ἀνιστάναι Ε. V. P. Th.) δε χρήσιμον πρὸς έχαστον αὐτῶν (il s'agit des machines de l'assiègeant) δύο δεχαιναίους λιθοβόλους ούς δεῖ μεταφέρειν (χαταφέρειν Τh.) οι (ού Ε. V. P. Th.) ᾶν καὶ οἱ πολέμιοι κινῶσὶ τινα τῶν πετροβόλων, ίνα, ᾶν δύνη, ἀφεὶς (?: δύνηται φεὶς Ε. V. P.: δύνηται εἰς Th.) συντρίψης (?: συντρίψη Ε. V. P. Th.) πατάξας τὸ ὄργανον.

4. Augyonatoreon] Le terrain au pied de chaque tour est à l'abri des projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle mort.)

5. Τὰ βάοη φέσειν] Cf. p. 87, l. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων ἢ συγπρουστῶν ὡς μεγίστων, ἵνα δύνηται τὰ βάοη φέρειν: § IX, 2, 'Ανίσων γὰρ
ὅντων τῶν βαρῶν, — ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται.

Aναλίσκειν Cf. III, 7, et la note Ανάλωμα.

6. Αργομέτωποι] "Απαξ λεγόμενον.

Mñxoc] La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires

```
ώς μεγίστας καὶ ψαλιδοειδείς ποιής.
πετροβόλους είσφέρειν καὶ μεταφερίο
```

(4) Δει δέ τους μέν κατά τας πο νημάτων ύψηλούς και Ισχυροίς οι κλίμακι ποροτικόθαι. (5) O'. ;. είσι, και θάττον έπο των πεις ου δυνάμενοι τὰ βάρη φέρεις αὐτῶν τοὺς τοίχους παχει. την είς τὰ έψη δαπάνην

(6) Έν δὲ τοῖς μετα.

• 19οι αργομέτω-... (δ') ώς σχληρό-· · · rαι διεστηχότες απ' - year (page 82) talarε σ υπ' αυτών τὰ τείγη

τ σεις καὶ έγκλίσεις καὶ - πιπιος τοίς υπάργουσι τό-

επιμενοι έπὶ μηχος τίθενται.]

connu aux lexiques). Ves el σύδους (voy. les No

4. προσαγωγάς] είσι (et non eloayeir) ic. tre les remparts. . . . γωγάς, et souven l'influence de ele ment que sto. dans le texte malencontren. προσ dans a

« ea dunt : citer à l'

x à í i

 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 01

μαχι προσι> To \$40 70 sur ce s phras. πήγη. μη /

-- π των προτειγισμάτων τοίς . - 1 ων στάσεις κατασκευάζονται. = πωι τοι αί δε επίγειοι, πρός = - : ισιέντας μή τιτρώσκεσθαι

- n retranchant zai qui était en ioute omis par suite de la répé-🛫 🗝 rablis à la marge, puis réin-== ======= place, et rattachés alors par a ales mitiques qui se rapportent à

-α (διε) Ε. V.: αί χοείαι P.: une ians E. par les lettres evolyw: //. al zs. ie Levde: ai εὐρυγωρίαι dans le

🚬 🕶 пэвугая р. Th. : тідоугая Е. V. P. r ra. etc., page 41, note 1) proposait de are es mits under πάσχη, phrase 6, est e memore ie parase, un peu plus haut we reade. Voy. ci-dessus, 6, Notes cri-

zer a zarwouyor retranché par Ch. и дл. пите 3). ЯЯ илоунов Е. V. P. To year iger tokking rai étaient transwe see mots frartious roavuariteir ral.

stance in third. - Cf. III, 1, et la note

The Saiderrat mira ular politar. i in a existe encore à Rome un mur a mas anceinte d'Honorius (Nibby, in recede de defense de même famille

s inhoboles, on place des pierres à pareains le sens de leur longueur; on y met s pierres aussi dures que possible, dépassant 4 de pied) environ le parement du mur et façon que le projectile d'un talent ne puisse s'intervalle: ainsi ces projectiles n'endommageront

afflants, les inclinaisons, les courbures et les . . . . (?)

ses remparts sont déterminés par la nature des lieux.]

son place des pierres à parement brut et taillées dans
de leur longueur.]

### § V. Batteries de machines de tir.

Au pied des murs et des avant-murs, on construit, pour les machines les plus grandes et celles dont on a le plus, des batteries, les unes creusées dans le sol, les autres à fleur de terre: ainsi, on a du large, les artilleurs ne sont pas blessés et attei-

§ V. Κάτωθεν] Au pied et en arrière. Προτειχισμάτων] Cf. x, 6, et la note.

Belogiageis Belogiagis désigne le lieu préparé pour recevoir une machine de tir (le mot batterie, dont nous nous sommes servis dans la traduction faute d'une expression plus satisfaisante, éveille, à la différence de selogragis, l'idée d'un établissement ménagé pour plusieurs pièces d'artillerie): voy. § 1, 3, la note Βελών, où nous faisons remarquer que Βελη désigne non seulement les «projectiles», mais aussi les «machines» qui servent à les lancer. Cf. IV, 2, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις καταπάλτως καὶ πετοοβόλοις ἐν ⟨τοῖς τοίχοις⟩ τῶν πύργον ἐν οἰς αἱ βελοστάσεις ἐχ τοῖ εδάφους κατασκευασθήσονται: p. 96, l. l, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν περί τους τριαχονταμναίους πετροβόλους και τους χρησομένους (?: χρωμένους Ε. V. P. Th.) τοις δργάνοις τούτοις και τας βελοστάσεις αὐτών [ίνα ώσιν ώς βέλτιστα πεποιημένοι (al marge de V.: ai marge de P.)]· των γὰο λιθοβόλων τούτων (?: ούτως Ε. V. P. Th.) ευ πεποιημένων, και των βελοστάσεων ξηλιών ξηικαίρων τόπων κατά τρόπον ξηεσκευασμένων, καλιών χρησομένων αὐτών εντέχνων ὄντων, οὕτ' αν [γεοροχελώνη] μηχάνημα οὕτ' αν στοά ουτ' (αν) χελώνη δασίως προσαχθείη: Polybe, IX, XLI, 8, Καὶ τρείς ήσαν βελοστάσεις λιθοβόλοις, ων ο μέν είς ταλαντιαίους, οί δε δύο τριαχονταμναίους εξεβαλλον λίθους: Diodore, XX, LXXXV, 4, Επέστησαν δε και τοις ορμουσι τῶν φορτηγῶν πλοίων ἐν τῷ λιμένι βελοστάσεις οίχείας τοὶς ἐπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καὶ σὺ, νίὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτῷ πλίνθον, καὶ θήσεις αὐτὴν πρό προσώπου σου, καὶ διαγράψεις  $\ell\pi'$  αὐτὴν πόλιν τὴν Ίερουσαλήμ, καὶ δώσεις  $\ell\pi'$  αὐτὴν περιοχὴν, καὶ οἰκοδυμήσεις επ' αυτήν προμαχώνας, και περιβαλείς επ' αυτήν χάρακα, και δώσεις επ' αυτήν παρεμβολάς, και τάξεις τας βελοστάσεις κύκλω: Maccabées, I, v1, 20, Και εποίησεν επ' αυτούς βελοστάσεις και μηχανάς: 51, Και εστησεν έχει βελοστάσεις και μηχανάς και πυροβόλα και λιθοβόλα και σκορπίδια els το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Léon l'Arménien, § xI, p. 617, 1. 16 Bekker, Kpious te zul Belont uneis. Comp. Nicetas Choniate,

καὶ αίτοις άδτλοις τους έναντίους τραυματίζειν, και όπο οἰ πολέμιοι πλησιαζώσι, μη άχρείους γίνεσθαι τους καταπαλιαφτικς άδυνατούντας καταστρέφειν.

(§ VI) Ετι δε πυλίδες πολλαί καταλείπονται εκ των πίσηων πρός το δοδίως επεξέρχεσθαι, [i] και πάλιν άπογωρώντας πινά μι σαίνειν επ' άσπίδα ποιουμένους την μεταστροστικ πινά εξελιλιθοία λόχον κατά την πρώτην πυλίδα κατά την δεπεφαν συντελοίντα την εϊσοδον, όμοίως δε και τοις άίλοις παντα ότω ποιουμένους τὰς ἀποχωρήσεις. (2) Τῶν δε πιλίδων αι μη σωλιαί, αὶ δε κλίσιν ποιούνται. (3) Πρό πάντων δε απίσι οἰκοδωμηματα καιασκευάζεται, Γνα δυσέμπριστοί τε ωσι και ιπί τών αειροβόλων μή συντρίβωνται, και οι πολέμιοι μι πλησιασωση αιταίς, εκ δε τῆς πόλεως, ὅταν μέλλωσιν επεξίεναι τινές μη συμφανές ή τοις πολεμίοις.

The adhanation p. The: αδήλως (Miller, Journal des Serant, 15% p. 429.)
The adhanation p. The: πλησιάζουσι Ε. V. P. The recommendation p. The (Cf. § IV, 1, Notes critiques of recompagnic Graux, l. l., conjecturait à tort περιστρέφεις.

NI. la' àσπίδας E. V. P. Th.: la' àσπίδα L. Inni — μ. Τροσστικ. article Aσπίζο). ¶¶ Il manque un infinitif dans le mommo à 10000 που του εξεληλυθότα λόχου κτλ. ¶¶ τοὺς άλλους σχολιαι αι δ. με π. πατιας οδτιω – πελίδων αι μέν manquent) Ε.

2. nlinir | nleidir E. V. P. Th. (trad. lat. canquint ...

B, выпрезонта P.: выправонта E. V.: выправона P а выправонта, P.

Andronic Comnène, p. 365, l. 6 Bekker. Μεγανεί επιστείς 
notar our role E. V. P.: How our role in Andrew one seen one appropriately of angularment none to the analysis of angularment none to the analysis of the opposition of the angularment of the party of the den bas Mayaryuman measure.

Anna la Note critique sur natatalitat : 7

gnent l'ennemi sans être vus eux-mêmes, et, lorsque l'assiègeant s'approche, les servants des catapultes ne deviennent point inutiles faute de pouvoir abaisser suffisamment leur tir.

## § VI. Poternes.

De plus, on ménage de nombreuses poternes dans les flancs pour faire facilement des sorties, et pour que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas obligés de tourner à gauche et de se montrer à découvert: une file sortie par la poterne n° 1 rentrera par la poterne n° 2, et toutes les autres files suivront le même mouvement.

2. Des poternes, les unes sont obliques; les autres font un coude. (3) En avant de toutes, on élève des constructions pour empêcher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent, que les ennemis ne s'en approchent et que, quand de la ville on doit faire une sortie, on ne le voie du dehors.

mur, on ne peut plus l'atteindre avec des catapultes placées au sommet, le mode de construction de ces machines ne leur permettant pas de prendre toutes les inclinaisons. Il faut donc se servir de catapultes placées plus bas et tirant à embrasures (Cf. IV, 2, Μεταπυοχίων εν οἰς αι θυρίδες κατασκευάζονται). — D'ailleurs, les catapultes devaient pouvoir tirer, au besoin, à un certain angle au-dessous de l'horizon, puisque Philon recommande de faire les embrasures καταξύρους εκ τοῦ κάτωθεν μέρους, § IV, l. — Sur les catapultes elles-mêmes, cf. les renseignements et les renvois de la note Λιθοβόλον, § III, l.

δα του Απορόλου, § 111, 1.

§ VI. Πυλίδες | Poternes. Cf. VIII, 8, Έπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτιθενται: 1, 6, et la note: Isée, VI, xx, Τῆς ἐν Κεραμειχῷ συνοιχίας τῆς παρὰ τὴν πυλίδα: Polybe, VIII, xxxi, 8. Δίβυας, ὄνιας εἰς τριάχοντα, σχολῆ καὶ μεθ' ἡσυχίας παρῆκαν διὰ τῆς πυλίδος: Dexippe, cité ci-dessous, § VII, 1, à la note Ύπεξάγηται.

Έχτων πλαγίων] Cf. 1, 2, et la note. — Maurice, X, 3, p. 245 Scheffer, Και παραπόρτια δε εν τοις τοιούτοις πύργοις εχ πλαγίου στενά άνοίγεσθαι κατά τοῦ δεξίου μέψους τῶν προσαγομένων μαγγάνων εχ τῶν εχθρῶν, ἵνα πεζοί ἐξερχόμειοι ἐχ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χείρα ἀρμοδίως τῷ σκουταρρίω σκεπόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν ἄνωθεν βοηθούμενοι, δύνανται (sic) ἀπωθεῖν τὰ μάγγανα.

Έπεξεοχεσθαι] Ἐπεξεοχεσθαι, Ἐπεξείναι, Ἐπεχείν, Faire une sortie; Ἐπέξοδος, Ἐπεκδορή, sortie. Cf. 3, Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μέλλωσιν ἐπεξείναι: Thucydide, V, ix, 5, Αἰςνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν: IV, xxv, 8, Ἐπεκδορήν ποιησάμενοι, etc.: VIII, Lxi. 3, Ἐπεξείθοντων τῶν Χίων πανδημεί: Énée le Tacticien, xxiii, 1, Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λαθαίος ἐν νυχτὶ τοῖς προσκαθημένοις πολεμίοις τάδε προνοεῖν: 3, Ἐπεξείθοντες ἐπέθεντο παρ' ἐλπίθα τοῖς πολεμίοις, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξείθοντες ἐπέντο παρ' ἐλπίθα τοῖς πολεμίοις, ετc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξείθοντες ἐμά τοῦ Μεδιολάνου): XXİ, xxiii, 6, Ἐπεξείνοντες ἐμά χοντο γενναίως, πότε \* μὲν ἐπιθέμενοι νύχτωρ τοῖς ἐπικοιτοῦσιν ἐπὶ τῶν ἔργων χτλ., etc.: Décret de Lété de l'an 117 av. J.-C., publié par L. Duchesne dans la Revue archéologique de janvier 1875, Ἐπεξελθών Μάαρχος ὁ ταμίας: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς Ῥωμαίος

<sup>\*</sup> nors R. de Ph. et ms.: nors L. Dindorf et F. Hultsch (p. 1064), H. G.

At the incomment authors, for in transpose i made, mercegipo, as has constitued authorace tong authorace raises constitued by the incommentation of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of the final constituence of

4 VII. Ingertigerau | ingertigera E. V. P. Th. 99 7 to £ T P IL

V. may jouwrem p.: adopairment P. Th. II Les with name la financeme institution of the main for grantage time L. II there is a final particular time for the property of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of t

A «happléan auxiv après λαμβανούσης» Egger (chez de Roches, Irme de furtification, etc., p. 44, note 2). a few the to nootelyiske ter-Appropriation ? 919 name to (aprèn ouvre louvreu) E. V. P. Th.: 2005 18 Vaacut (papiars modits). " II веобиотиотог (devant yereoda) E. Г. Р.: deadagarar, at on margo deadiaonaorov, p. Th. In traveer E V. P. Iraquar The didyows divers mss. secondaires, et Miller (Journal to Simults, 10/11, p. 430) avec co sens: «La corde qui se rompt lorsque les patitus attantos sont brutos. Mais cf. p. 98, 1. 33, rais fraven ver in quar Mich qu'on no signulo point un troisième exemple du substantif frents dans la litterature grecque, les deux que nous rencontrons chez Philos paraissent parlationent authentiques: le sens que prend evavis dans l'un aussi bion quo dans l'autro passago, dérive tout naturellement de celui du verba tras unita fra rem. 99 natur nator E. V. P. Th. 99 Einstitu E. Th. Elsewhym V A : Exelution pm? " ax ] ax E : ox F F: ox P dans P. commo dans V., le premier signe, que la typographie rend mal. est commo un a nocolo 4 un 1) a x x p. Th. (trad. lat. mille sexcenti).

επεξελθοντες επός λαριτρώτερου άλει επότειταιτο: 20, Τοιχόθεν Επεθέσεσι σε τε συγανωστά του το τερρα και το χουματά τών Ρωμαίων έπετω ποσκαν. Τιου Carrier, XXIX, τν. 4, Γραθαροπρανίες της νύχτος επέξοδον πετεποάντο. Επιτώς, του, ΧΧΙ, Ενώντω θε (οδ πλούσιοι) όρωντες από

# § VII. Fossés secs et construction des palissades.

Les fossés que l'on creuse sont, à moins que le lieu ne soit humide, secs et minés aux endroits convenables, afin que, lorsque l'assiégeant les comblera, tout ce qu'il y jettera soit retiré à la dérobée, tant de jour que de nuit, par les assiégés.

- 2. Les palissadements, excepté celui qui entoure l'avant-mur, sont tous plantés verticalement, pour que les palissades ne soient pas facilement franchies ni arrachées: franchies, parce qu'il n'est possible ni de les enjamber . . . . ; arrachées, parce qu'elles offrent de la résistance quand on les tire, et que, par suite de leur liaison au moyen de cordes, le câble se romprait (ce qui peut bien arriver) avant que le pieu ne soit arraché complètement.
  - 3. On compte au stade 1600 palissades de moyenne dimension.

Αποχωρούντας — ἀποχωρήσεις] Cf. [VIII, 10, cité à la note suivante:]

p. 92, l. 13 d'en bas, Ούχ έχωντες ούδαμη αποχωρήσαι. Γυμνά μη qαίνειν] Cf. v111, 3, Ωστε μήτε ψιλά τους έχπορευομένους φαίνειν χιλ.: [10, Τούς τε προσερχομένους είς το τείχος είς τα ψιλά τυπτήσειν, και αύτους εύχερος υπεξελεύσεσθαι και πάλιν τας αποχωρήσεις ασφαλώς ποιήσεσθαι μη διδόντας τα ψιλά τοις πολεμίοις.]

3. Μη συντρίβωνται] Cf. 1. 6, et la note Πυλίδας.

§ VII. Υπόνομοι] Minés, c-à-d. munis de galeries de mine, partant de l'intérieur de la place et aboutissant au fond du fossé.

Κατά τοὺς άρμόττοντας τόπους | Cf. 1, 2.

Υπεξάγηται] Cf. Thucydide, II, LXXVI, 1 (à propos du χώμα ou remblai que les Péloponnésiens avançaient contre les murs de Platée), Υπόνομον (οἱ Πλαταιῆς) ἐχ τῆς πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεκμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα ύφειλχον αυθις παρά σφάς τον χουν και ελάνθανον επί πολύ τους έξω, ώστ' ξαιβάλλοντας ήσσον ανύτειν ύπαζομένου αὐτοῖς κάτωθεν τοῦ χώματος καὶ Ιζά-νοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον: Dexippe, fragment 19, p. 186, l. 12 L. Dindorf (t. Ier des Historici graeci minores), Ol δε Θοάκες μέρος τι του τείχους διαχόψαντες όπον ές μέγεθος πυλίδος στενής, έπεφόρουν κατά τουτο παρά σφάς δσαι νύχτες τὸν χοῖν.

2. At δε χαραχώσεις κτλ. (cf. les Notes critiques.)] Les palissades qui sont autour de l'avant-mur se trouvent au sommet de l'escarpe du fossé; dans cette position, on a l'habitude de les incliner vers le fond du fossé (elles

prennent alors le nom de fraises).

Toν xάλων] Le câble avec lequel on les tire.

3. Tiberrai - ax'] Ce qui revient à dire que les palissades ont en moyenne 0",11 de diamêtre; c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension ordinaire. | Note ajoutée par Ch. G.: Polybe, XVIII, 18, 9 (L. Dindorf): Εὐδιάσπαστος le ynon; des Grecs, par opposition à celui des Romains. Rapprocher toute cette dissertation de Polybe sur les palissades romaines et les palissades grecques, H G.]

των τειχών αγόμενα και φερόμενα δσα είχον έν τοις αγροίς και ήν τε είση έρειν δέη, μόνοι χαλοίνται, ήν τε Επεξιέναι, προχινδυνεύουσι στρατη-γούντες ή Ιππαρχούντες (Cobet, Var. Lect. p. 265, 2° éd., se trompe en disant « composito enesiera non est in tali re locus » et en écrivant estévai).

(§ VII) Δί δὲ δυυττόμεναι τάφοοι, ἐὰν μὴ ὕπομβ πος, κατάξηροί τε καὶ ὑπόνομοι κατὰ τοὺς ἀρμότι γίνονται, Γνα, ὅταν συγχωννύωνται, πάντα ⟨τὰ⟩ ἐιμὲν ἡμέρας τὰ δὲ νυκτὸς ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὲ λιορκουμένων.

(2) Αἱ δὲ χαρακώσεις, ἔξω τῆς πρὸς τὸ τείγ ὅρθιαι πᾶσαι συντελοῦνται πρὸς τὸ τὸν χά καὶ δυσδιάσπαστον γενέσθαι ὁυσυπέρβατον

Ποιητέον ωττε μήτε ψιλὰ Μοβόλων αὐτὰς Μοβος τοῦς πρό-

γίνει ην πολύειδον

§ VII. ορυττόμεναι] ορυττόμενοι Ε. V. Ι ¶¶ γίνονται Ε. V. P.: γίγνονται Τh. ¶¶

V.: συγχύνωνται p.: συγχάνωνται P. Τλ ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν sont de 1ro γ ⟨τὰ⟩ ἐμβαλλόμενα [τὰ μὲν] ἡμέρας, (que tout ce que l'assiégeant y jett siégé)? Cf. Dexippos cité dans les [πολιοοχουμένων]?

2. «Suppléez ἀρχήν après λα de fortification, etc., p. 44, no λαμβανούσης? ¶¶ παρά τὸ (Δ) cent (papiers inédits). δυσδιάβατον, et en marge ἐναψέων Th.: ἀνάψεων Savants, 1873, p. 429) petites attaches sont be owv. Bien qu'on ne sign dans la littérature gr paraissent parfaiten aussi bien que dan verbe très usité E. Th .: έλαυθή (dans P. comm est comme un

Τ. p. Th.: ἡμιακλίων το πολεμίους τοὺς πολεμίους δημεία είτ.) ¶¶ δεί τοὺς Τολεμίους Ε. V. P. Th.: τὰς

Δυναμεθα Ε. V. P. Th.: αὐτόν?

E. V. P. Th.: αὐτόν?

continues de Rochas (Traité

continue une 2) indique une

deja dans p) Th.

gracione de Τειχοποιία, tracé trane décrit jusqu'ici par l'audonne de nombreux détails qui des les autres tracés dont il va convient à la fortification en traction faite des par-De premier système est appelé sus que, d'ailleurs, dans l'état ar dire pourquoi. La preuve que me manuranhes qui précèdent ent a la rovers pas seulement ici dans les - en pourrait attenuer la valeur de m des larane avant le § vizi - mais The respondence of subsidiairement ment and at pent juger par les quelques . Philan devait reprendre à prothe dimensions des parties cons-

ξπεξελθόντε καὶ τά τε πρασαν: Τ — ξποιήσ ident.
i ennemi;
en se raca angle comme
ance égale à la
a l'intérieur. (2) On
ir les murs perpendil'ennemi est battu en
int et que nous puissions
aprasures . . . . poternes
montre point dans les sorties
ier et que les portes ne soient
s. (4) Pour le reste de la construcqui a été indiqué précédemment.

celui en forme de scie, qu'on dit avoir

courtines dans ce tracé, et indiquer à nouveau casures, poternes, etc., dans le système. Cf. VIII,

Le tracé des hémicycles est applicable aux terrains Η δὲ ἐχ τῶν ἡμικυκλίων (τειχοποιία) καὶ ⟨ἡ⟩ πριονωτὴ, ἐκολιός κτλ.

Η τμημάτων κτλ.] Cf. I, 4, et la note Κατὰ κύκλου τμῆμα

re l'ennemi. Ainsi, les courtines sont circulaires, et le diamètre D, de la concavité qu'elles présentent à l'ennemi est égal à la BC du mur de base des tours. Voy. la fig. 4 (à la page 206). [1930is] Cf. III, 6, à propos des courtines voûtées de Rhodes, Oi μὲν ὀρθοί χτλ. Dans les deux passages, les τοῖχοι ὀρθοί sont per-

...diculaires à la ligne fortifiée.

Ααθήκων] Cf. 7, Το πρός τους πολεμίους καθήκον τοιχόκρανον: p. 92, l. 11
d'en bas, Επιθειέον δέ έστι καὶ ταῖς καθηκούσαις πρός τὸ τεῖχος οἰκίαις
προμαχώνας: p. 100, l. 4 d'en bas, Τῶν μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους
καθήκουσα πλευρά.

Ψιλὰ → φαίνειν] Cf. vi, 1, et la note Γυμνὰ μὴ φαίνειν.
 Αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι] Cf. i, 6, et la note Πυλίδας.

Πρότερον] C. à-d. dans les sept premiers §§.
 Πριονωτή] Tracé en forme de scie, applicable, comme le précédent,

aux terrains accidentés: cf. ci-dessus, l, et la note Ἐχ τῶν ἡμικυκλίων.
Πολύειδον] Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionnements du bélier et de la tortue bélière, Εὐημέρει δὲ τῆ τοιαίτη τέχνη Πολύειδος ὁ Θετιαλὸς, οὐ οἱ μαθηταὶ συνεστρατεύοντο ἀλεξάνδρω Διαδής καὶ Χαρίας. Cf. Vitruve, X, xix, 3, et vii, préface, 14.

Πρότερον] Ci-dessus, 2.
Δοχών ξπιβληθεισών] Cf. 2, Δοχούς — ξπιθετέον: 7, Δοχών ξπιτεθεισών: p. 87, 1. 29, Δοχούς διαθείς χαὶ στρωτήρας ξπιβαλών.

φασιν εύφειν τον μιχανοποιόν εν τη μετά τινας ιῶν ἐπιχέρων τόπων παρ' οίς καὶ πύργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων ἀφ' ὧν καθάπερ εἴρηται πρότερον δοκῶν ἐπιβληθεισῶν ταῦτα τὰ κατασκευάσματα ἔσται.

(6) Παρὰ δὲ ταύτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοκιμάζουσιν, ἐν ἢ μικρὸν ἐκκλίνοντα τὰ μεταπύργια ψκοδόμηται ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος, τὸ δὲ πάχος δώδεκα, τὸ δὲ ὕψος ξξ δργυιῶν. (7) Τὸ δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους καθῆκον τοιχόκρανον δεῖ μείουρον διπλοῦν κατασκευάζειν ἵνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων τυπτόμενον μηδὲν πάσχη ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις ὀκτὼ ἐπ΄ ἔλαττον δὲ δώδεκα . . . . . ἄνωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων ἢ δοκῶν ἐπιτεθεισῶν οἰκοδο-

comme s'il y avait έν τῆ Με(ταπόντα κα)τά τινας. Vincent (papiers inédits): «Quam a Polyido Mechanico inventam ferunt Metaponti in (ici, en marge, κατὰ) quibusdam opportunis locis apud quos., etc. (Trad. lat.) The Cet alinéa pourrait peut-être se restituer à peu près comme suit: Ταύτη δὲ ⟨ἡ⟩ πριονώτη παραπλήσιος οὐσα τυγχάνει ῆν Πολύειδον φασιν εὐρεῖν τὸν μηχανοποίν, ἐν ἡ κατά τινας τῶν ἐπικαίρων τόπων προσήκει (?) πύργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπιργίων ἀφ' ὧν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δοκῶν ἐπιβληθεισῶν, ταὐτὰ τὰ κατασκειάσματα ἔσται. La fin de la phrase surtout reste douteuse à partir de ἀφ' ὧν.

6. τειχοποιίαν E. V. P.:  $\pi v \hat{q} \gamma \sigma n \sigma i$  το  $\pi v \hat{q} \gamma \sigma n \sigma i$  αν i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i το i τ

7. Les mots ποὺς τοὺς πολεμίους καθήκου, qui gâtent le sens, ne seraientils pas à retrancher? On pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent de ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοῖχος (§ VIII, 2). ¶¶ τοιχόκρανον Ε. V. P.: τοιχόμαχον, et à la marge τοιχόκρανον, p. Th. ¶¶ μείουρον Ε. V. P.: μίουρον Τh. ¶¶ La traduction que nous adoptons pour ce passage, sous toutes réserves d'ailleurs, suppose dans le texte primitif quelque chose comme κατασκειάζειν (ἐκανὸν) ενα κτλ. Cf. ci-dessous, § x, 9, Θοδους [εἰς Βετ. et ms.] ἀμαξηλάτους, ἐκανὰς ενα κομέζειν — ὅσα προσήκει — δυνώμεθα: Athénée

Ταυτά τὰ κατασκευάσματα] Si dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4

AAA.

Restitution du tracé à hémicycles, d'après Philon.

ons le trace à hemicycles, dont la fig. 4 donne la restitution, on supprime le mur de gorge BC des tours, on obtiendra un tracé qui présente, en effet, quelque peu la forme d'une scie. Il semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits qu'il voulait renforcer, par une tour pentagonale dont les côtes étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il restait alors, entre la tour et la partie correspondante de l'enceinte, un couloir qu'il couvrait à l'aide d'un blindage en bois.

été inventé par l'ingénieur Polyeidos. Dans ce tracé il convient de construire, en certains des points dangereux, des tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines. En jetant ensuite des poutres d'un mur à l'autre, comme nous l'avons indiqué plus haut, on obtiendra des dispositions analogues.

6. Il y en a qui préfèrent un autre système, dans lequel les courtines sont légèrement cintrées, ont cent coudées (150 pieds) de longueur sur douze (18 pieds) d'épaisseur et six orgyes (36 pieds) de hauteur. (7) Il faut faire la partie supérieure du mur se rétrécissant par le haut, double, assez résistante pour n'avoir rien à craindre des coups des lithoboles: les deux murs seront distants l'un de l'autre de huit coudées (12 pieds); à douze au moins . . . . . En fermant les . . . par le haut avec des voûtes,

6. Αλλην -- τειχοποιίαν κτλ.] Système dit double (voy. 7, διπλοῦν), bon à employer pour les places qui offrent des saillants et des rentrants. Cf.

xI, 'H δξ διπλή (τειχοποιία), όταν κόλπους καὶ ἀναχωρήσεις ξχη το πόλισμα. 'Εκατόν πηχῶν] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la longueur de la courtine. — On peut calculer approximativement l'espacement des tours à Rhodes dans la partie de l'enceinte que Demetrios Poliorcète battit en brèche après avoir renoncé à l'attaque du côté du port. Diodore, XX, xCI, 8, 'Ανεκάρηςε τον τόπον ξπὶ σταδίους τέτταρας, δι' δυν ξιελλε προσάξειν τὰς κατασκευασθείσας μηχανὰς, ὅστε γίνεσθαι τὸ ξογον ξπὶ μῆκος μεσοπυργίων ξξ καὶ πύργων έπτά. En supposant que les 7 tours aient eu chacune 60 pieds de front, il nous restera une longueur de près de 2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'intervalle de deux tours. A Carthage les tours étaient espacées de 200 pieds, selon Appien, Puniques, xcv. Une partie de l'enceinte de Jérusalem, que Josèphe, V, IV, 3, désigne sous le nom de τρίτον τείχος, était défendue par des tours distantes les unes des autres de 300 pieds. Enfin, cf. Vitruve, I, v, 4, «Intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia ab alia sagittae missione, uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae reunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur. >

<sup>7.</sup> Καθήχον] Cf. 2 et la note. Τοιχόχρανον] Άπαξ λεγόμενον.

Μείουρον] Cf. Βέίορ., § 17, Αφαιρούντες και μύουρα ποιούντες και παντί τρόπφ πειράζοντες: Pausanias, Χ. xv1, 2, Πύργον — ες μύουρον ἀνιόντα ἀπὸ εὐριτέρου τοῦ κάτω.

Διπλούν — ἀπέχον θάτερον θατέρου] Cf., comme construction, Appien, Puniques, xcv, — Τριπλώ τείχει. Τούτων δ' έχαστον ην υίμος χτλ. διώροφον δ' ην έχάστου τείχους τὸ υμος χτλ.

Aώδεκα.....] Le sens général de la phrase semble indiquer suffisamment comment on doit combler la lacune. Il faut sans doute lire que le double mur qui termine supérieurement la courtine doit commencer à douze coudées (18 pieds) au moins au-dessus du sol extérieur; de cette façon, en effet, la base qui est massive peut résister au choc du bélier.

Ψαλίδας] Cf. III, 6, note Εὶς ψαλίδας συγκλειόμενα. Δοκῶν ἐπιτεθεισῶν] Cf. 5, et la note.

ὰν αἱ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιθοβόλων, (λίθοι ἀργομέτωποι, πεπελεχημένοι ἐπὶ μῆχος τίθενται,) λίθοι (δ') ὡς σχληρότατοι ἐχτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμὴν χαὶ διεστηχότες ἀπ' ἀλλήλων τοσοῦτον ώστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν (page 82) ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τείχη μηδὲν πάσχη.

[(7) Τῶν δὲ τειχέων ἀπάντων αἱ ἐκθέσεις καὶ ἐγκλίσεις καὶ τὰ ἐπικάμπια καὶ αἱ وἰαι ἁρμοττόντως τοῖς ὑπάρχουσι τό-

ποις λαμβάνονται.]

[(8) Καὶ λίθοι ἀργομέτωποι πεπελεχημένοι ἐπὶ μῆχος τίθενται.]

(§ V) Καὶ κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοστάσεις κατασκευάζονται, αἱ μὲν ὀρυκταὶ, [ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι] αἱ δὲ ἐπίγειοι, πρὸς τὸ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν, καὶ τοὺς ἀφιέντας μὴ τιτρώσκεσθαι

membre de phrase 8,  $\lambda(\beta oi \sim r(\beta \epsilon \nu r ai))$ , en retranchant  $\kappa ai$  qui était en tête et en reliant par  $\delta \epsilon$  la suite. Sans doute omis par suite de la répétition du mot  $\lambda(\beta oi)$ , ces mots auront été rétablis à la marge, puis réintroduits dans le texte, mais à une mauvaise place, et rattachés alors par  $\kappa ai$  à ce qui précédait. (Voy. 8, les notes critiques qui se rapportent à ce membre de phrase.)

7. Καὶ ⟨αὶ⟩ ἐγκλίσεις? ¶¶ αἱ ρίαι (sic) Ε. V.: αἱ χρείαι Ρ.: une main très récente a comblé le vide, dans Ε, par les lettres εὐριχω: '/. αἱ εὐριχωρίαι Paris. 2445: αἱ εὐριχωρίαι ms. de Leyde: αἱ εὐριχωρίαι dans le texte et χρείαι à la marge, p. Th.

8. ἐπὶ μῆκος Ε. V. Th.: μῆκος P. ¶¶ τίθενται p. Th.: τίθονται Ε. V. P. ¶¶ De Rochas (Traité de fortification, etc., page 41, note 1) proposait de transposer Καὶ λίθοι = τίθενται après les mots μηδὲν πάσχη, phrase 6, fin. On a rétabli conjecturalement ce membre de phrase, un peu plus haut dans la même phrase, après τῶν λιθοβόλων. (Voy. ci-dessus, 6, Notes critiques.)

§ V. κατόρυχοι p. Th. ¶¶ Επίπεδοι καὶ κατώρυχοι retranché par Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 201, note 3). ¶¶ υπόγειοι E. V. P. Th.: ξπίγειοι Graux (ibid.). ¶¶ ευρυχωρίαν έχειν πολλήν καὶ étaient transposés à tort par Graux (ibid.) après les mots έναντίους τραυματίζειν καὶ.

Πετφοβόλον] Cf. 1, 2, note Πετφοβόλων.

au parement, offrent une grande résistance au choc. — Cf. III, 1, et la note Γιθέντας - ορθίους.

Εκτιθένται προέχοντες Cf. 1, 2, note Εκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν. Λίθοι — προέχοντες κτλ.] Il paraît qu'il existe encore à Rome un mur construit à peu près de cette manière dans l'enceinte d'Honorius (Nibby, Le Mura di Roma, p. 334). Cf. un procédé de défense de même famille au § III, 1, et la note Oξείς.

exposés aux coups des lithoboles, on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur; on y met aussi en saillie des pierres aussi dures que possible, dépassant d'une spithame (3/4 de pied) environ le parement du mur et espacées de telle façon que le projectile d'un talent ne puisse pénétrer dans l'intervalle: ainsi ces projectiles n'endommageront point les murs.

[7. Les saillants, les inclinaisons, les courbures et les . . . . (?) de tous les remparts sont déterminés par la nature des lieux.]

[8. Et on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur.]

## § V. Batteries de machines de tir.

Au pied des murs et des avant-murs, on construit, pour les machines les plus grandes et celles dont on a le plus, des batteries, les unes creusées dans le sol, les autres à fleur de terre: ainsi, on a du large, les artilleurs ne sont pas blessés et attei-

§ V. Katwer] Au pied et en arrière.

Προιειχισμάτων] Cf. x, 6, et la note. Βελοστασεις] Βελόστασις désigne le lieu préparé pour recevoir une machine de tir (le mot batterie, dont nous nous sommes servis dans la traduction faute d'une expression plus satisfaisante, éveille, à la différence de βελόστασις, l'idée d'un établissement ménagé pour plusieurs pièces d'artillerie): voy. § 1, 3, la note Βελών, où nous faisons remarquer que Βέλη désigne non seulement les « projectiles », mais aussi les « machines » qui servent à les lancer. Cf. IV, 2, Θυοίδας τοις ἀφιεμένοις καιαπάλταις καὶ πειροβόλοις εν (τοις τοίχοις) των πύργων εν οις αι βελοστάσεις εκ τοῦ έδάφους χατασχευασθήσονται: p. 96, l. l, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν περί τους τριαχονταμναίους πετροβόλους χαι τους χρησομένους (?: χρωμένους Ε. V. P. Th.) τοις δργάνοις τούτοις και τας βελοστάσεις αὐτῶν [ενα ώσιν ώς βέλτιστα πεποιημένοι (al marge de V.: al marge de P.)] · των γαο λιθοβόλων τούτων (?: ουτως È. V. P. Th.) εὐ πεποιημένων, και τῶν βελοστάσεων έπὶ τῶν ἐπικαίρων τόπων κατὰ τρόπον ἐπεσκευασμένων, καὶ τῶν χρησομένων αὐτών εντέχνων ὄντων, οὔτ' αν [γεοροχελώνη] μηχάνημα οὔτ' αν στοά ούτ' (αν) χελώνη δαδίως προσαχθείη: Polybe, IX, XLI, 8, Καὶ τρείς ήσαν βελοστάσεις λιθοβόλοις, ων ό μεν είς ταλαντιαίους, οί δε δύο τριακονταμναίους εξέβαλλον λίθους: Diodore, XX, Lxxxv, 4, Έπεστησαν δε και τοις όρμουσι των φορτηγών πλοίων εν τῷ λιμένι βελοστάσεις οίχείας τοις επιτίθεσθαι μελλουσι καταπέλταις: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καὶ σὺ, εἰὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτώ πλίνθον, και θήσεις αυτήν προ προσώπου σου, και διαγράψεις έπ' αὐτήν πόλιν την Ίερουσαλήμ, και δώσεις ξπ' αὐτήν περιοχήν, και οἰκοδομήσεις έπ' αὐτὴν προμαχώνας, καὶ περιβαλεῖς έπ' αὐτὴν χάρακα, καὶ δώπεις ξπ' αὐτην παρεμβολάς, και τάξεις τας βελοστάσεις κύκλω: Maccabées, I, vi, 20, Και εποίησεν επ' αὐτούς βελοστάσεις και μηχανάς: 51, Και έστησεν έχει βελοστάσεις και μηχανάς και πυροβόλα και λιθοβόλα και σκορπίδια είς το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Léon l'Arménien, § XI, p. 617, l. 16 Bekker, Κριούς τε καὶ βελοστάσεις. Comp. Nicetas Choniate,

καὶ αὐτοὺς ἀδήλους τοὺς ἐναντίους τραυματίζειν, καὶ, ὅταν οἱ πολέμιοι πλησιάζωσι, μὴ ἀχρείους γίνεσθαι τοὺς καταπαλταφέτας ἀδυνατοῦντας καταστρέφειν.

(§ VI) "Ετι δὲ πυλίδες πολλαὶ καταλείπονται ἐκ τῶν πλαγίων πρὸς τὸ ὁρδίως ἐπεξέρχεσθαι, [ἢ] καὶ πάλιν ἀποχωροῦντας γυμνὰ μὴ φαίνειν ἐπ' ἀσπίδα ποιουμένους τὴν μεταστροφὴν, καὶ τὸν ἐξεληλυθότα λόχον κατὰ τὴν πρώτην πυλίδα κατὰ τὴν δευτέραν συντελοῦντα τὴν εἴσοδον, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οἵτω ποιουμένους τὰς ἀποχωρήσεις. (2) Τῶν δὲ πυλίδων αὶ μὲν σχολιαὶ, αἱ δὲ κλίσιν ποιοῦνται. (3) Πρὸ πάντων δὲ αὐτῶν οἰκοδομήματα καιασκευάζεται, ἵνα δυσέμπρηστοί τε ὧσι καὶ ὑπὸ τῶν πετροβόλων μὴ συντρίβωνται, καὶ οἱ πολέμιοι μ' πλησιάσωσιν αὐταῖς, ἐκ δὲ τῆς πόλεως, ὅταν μέλλωσιν ἐπεξιέναι τινὲς, μὴ συμφανὲς ἢ τοῖς πολεμίοις.

¶¶ ἀδήλους Ε. V. P. Th.: ἀδήλως (Miller, Journal des Savants, 1873, p. 429). ¶¶ πλησιάζωσι p. Th.: πλησιάζουσι E. V. P. ¶¶ καταπαλταφέτας] καταπελταφέτας E. V. P. Th. (Cf. § IV, 1, Notes critiques). ¶¶ καταστρέφειν] Graux, l. l., conjecturait à tort περιστρέφειν.

§ VI.  $\ell n'$  ἀσπίδας E. V. P. Th.:  $\ell n'$  ἀσπίδα L. Dindorf (au Thesaurus, article Ἀσπίς). ¶¶ Il manque un infinitif dans le membre de phrase καὶ τὸν ἐξεληλυθότα λόχον κτλ. ¶¶ τοὺς ἄλλους σκολιαὶ αἱ δὲ (les mots πάντας οὕτω + πυλίδων αἱ μὲν manquent) E.

- 2. xlioir xleioir E. V. P. Th. (trad. lat. angulum).
- 3. συντρίβωνται P.: συντρόβωνται E. V.: συντρομώνται, et à la marge συντρίβωνται, Th.

Απατοπίο Comnène, p. 365, l. 6 Bekker, Μηχανών δε κατασκευαϊς άπηχυείουν τέλεον τὰ τῶν πετρών ἀφετήσια ἄπερ ὁ βαθύνους Ανδρόνικος ξτεκταίνειο, τειχομάχια Ισιών βελοστάσια τε καὶ ὁρυκτήρας ξπιτεχνώμενος. On trouve aussi chez Athénée, p. 22. l. 11 Wescher, le mot βελοστασία: il nous semble qu'il y tient peut-être la place de κρισστασία ου κριόστασις. Κρισστασις, mot de même formation que βελόστασις, κε rencontre une fois chez Philon, et il y désigne un lieu couvert dans lequel un bélier est installé: p. 92, l. 19 (il s'agit du contre-bélier des assiégés, jouant sur des rouleaux, Al δε περιφερείς δοκοί – πλάγια – τίθενται, τι εξικρώς ὁ κριὸς εξωθέν τε (Ε. V.: εξωθέντες Ρ. Τh.) καὶ πάλιν εσωθέν Ε. V. Ρ.: εξωθέν Τh.) περιλαμβάνηται, περιτρεχόντων των κορμών, την κίνησιν ὁποιανούν νοεί. (?:

ποίαν οὖν νοε Ε. V. P.: .Ποία οὖν νοεῖ Th.) Κατασχευαστέα τε έστιν αὐτῷ κριόστασις ὡς ἀσφαλεστάτη πρὸς τὸ τοὺς ὡθοῦντας αὐτοὺς καλῶς βεβηκότας ὡς σφοδροτάτας (Th.: σφοδρότατα Ε. V. P.) συντελεῖν τὰς πληγάς. Cf. encore p. 97, 1. 16 d'en bas, Μηχανημάτων στάσεις.

'Ορυπταί] Les machines, par ex., placées derrière l'avant-mur qui est bas, sont enterrées, en sorte que leur sommet ne dépasse pas la crète de ce mur. Καταπαλταφέτας] Voy. plusieurs exemples épigraphiques de ce mot cités

dans la Note critique sur καταπάλτας, § IV. 1.

Αδυνατούντας καταστρέφειν] Lorsque l'assiégeant approche du pied du

gnent l'ennemi sans être vus eux-mêmes, et, lorsque l'assiégeant s'approche, les servants des catapultes ne deviennent point inutiles faute de pouvoir abaisser suffisamment leur tir.

### § VI. Poternes.

De plus, on ménage de nombreuses poternes dans les flancs pour faire facilement des sorties, et pour que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas obligés de tourner à gauche et de se montrer à découvert: une file sortie par la poterne n° 1 rentrera par la poterne n° 2, et toutes les autres files suivront le même mouvement.

2. Des poternes, les unes sont obliques; les autres font un coude. (3) En avant de toutes, on élève des constructions pour empêcher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent, que les ennemis ne s'en approchent et que, quand de la ville on doit faire une sortie, on ne le voie du dehors.

mur, on ne peut plus l'atteindre avec des catapultes placées au sommet, le mode de construction de ces machines ne leur permettant pas de prendre toutes les inclinaisons. Il faut donc se servir de catapultes placées plus bas et tirant à embrasures (Cf. 1V, 2, Μεταπυορίων εν οἰς αι θνωίδες κατασκευάζονται). — D'ailleurs, les catapultes devaient pouvoir tirer, au besoin, à un certain angle au-dessous de l'horizon, puisque Philon recommande de faire les embrasures καταξύους εκ τοῦ κάτωθεν μέφους, § IV, 1. — Sur les catapultes elles-mêmes, cf. les renseignements et les renvois de la note Αιθοβόλων, § III, 1.

α του επέροδον, § 111, 1.

§ VI. Πυλίδες] Poternes. Cf. viii, 8, Έπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθενται: 1, 6, et la note: Isée, VI, xx, Τῆς ἐν Κεραμειχῷ συνοιχίας τῆς παρὰ
τὴν πυλίδα: Polybe, VIII, xxxi, 8. Δίβυας, ὅντας εἰς τριάχοντα, σχολῆ καὶ
μεθ' ἡσυχίας παρῆκαν διὰ τῆς πυλίδος: Dexippe, cité ci-dessous, § VII, 1,
à la note Ὑπεξάνηται.

Έχτων πλαγίων] Cf. 1, 2, et la note. — Maurice, X, 3, p. 245 Scheffer, Καὶ παραπόρτια δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις πύργοις ἐχ πλαγίου στενὰ ἀνοίγεσθαι κατὰ τοῦ δεξίου μέρους τῶν προσαγομένων μαγγάνων ἐχ τῶν ἐχθρῶν, ἵνα πεζοὶ ἔξερχόμετοι ἐχ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χείρα ἀρμοδίως τῷ σχουταρρίω σχεπόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν ἄνωθεν βοηθούμενοι, δύνανται (sic) ἀπωθεῖν τὰ μάγγανα.

Έπεξέοχεσθαι] Ἐπεξέοχεσθαι, Ἐπεξίεναι, Ἐπεχθεῖν, Faire une sortie; Ἐπεξοδος, Ἐπεκδρομή, sortie. Cf. 3, Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μελλωσιν ἐπεξίεναι: Thucydide, V, 1x, 5, Αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν: IV, xxv, 8, Ἐπεκδρομήν ποιησάμενοι, etc.: VIII, Lxi. 3, Ἐπεξελθόνιων τῶν Χίων πανδημεί: Επέε le Tacticien, xxiii, 1, Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λαθραίους ἐν νυκτὶ τοῖς προσκαθημένοις πολεμίοις τάδε προνοεῖν: 3, Ἐπεξελθόντες ἐπεθεντο παρ' ἐλπίδα τοῖς πολεμίοις, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξελθόντες ἐπεν παρ' ἐλπίδα τοῖς πολεμίοις, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Ἐπεξελθόντες (ἐκ τοῦ Μεδιολάνου): XXI, xxiii, 6, Ἐπεξεντες ἐμάχοντο γενναίως, πότε \* μὲν ἐπιθέμενοι νύκτωρ τοῖς ἐπικοιτοῦσιν ἐπὶ τῶν ἔργων κτλ., etc.: Décret de Lété de l'an 117 av. J.-C., publié par L. Duchesne dans la Revue archéologique de janvier 1875, Ἐπεξελθών Μάαρκος ὁ ταμίας: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς Ῥωμαίος

<sup>\*</sup> nors R. de Ph. et ms.: nors L. Dindorf et F. Hultsch (p. 1064), H. G.

}

;

- (§ VII) Αι δε δουττόμεναι τάφοοι, εὰν μὴ ὕπομβοος ἢ ὁ τόπος, κατάξηροι τε καὶ ὑπόνομοι κατὰ τοὺς ἀρμόττοντας τόπους γίνονται, ἵνα, ὅταν συγχωννύωνται, πάντα ⟨τὰ⟩ ἐμβαλλόμενα τὰ μὲν ἡμέρας τὰ δὲ νυκτὸς ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν ἔνδον πολιορκουμένων.
- (2) Αἱ δὲ χαραχώσεις, ἔξω τῆς πρὸς τὸ τείχισμα λαμβανούσης, ὄρθιαι πᾶσαι συντελούνται πρὸς τὸ τὸν χάραχα δυσυπέρβατον καὶ δυσδιάσπαστον γενέσθαι δυσυπέρβατον μὲν διὰ τὸ μηδαμῶς μήτε ὑπέρβασιν ἔχειν τοῖς σχέλεσι . . . . , δυσδιάσπαστον δὲ διὰ τὸ καὶ ἑλχόμενον τάσιν ἔχειν καὶ ὑπὸ τῶν γινομένων τοῖς καλωδίοις ἐνάψεων πρότερον ᾶν συντριβῆναι τὸν χάλων ὅπερ γένοιτο ᾶν ἢ ἑλχυσθῆναι τὸν σχόλοπα τελέως. (3) Τίθενται δὲ καὶ εἰς τὸ στάδιον οἱ μέσοι τοῖς μεγέθεσιν ὄντες χάραχες ,α χ΄.
- § VII. δρυττόμεναι] δρυττόμενοι Ε. V. P. Th. ¶¶ ή] ήν Ε. V. P. Th. ¶¶ γίνονται Ε. V. P.: γίννονται Τh. ¶¶ συγχωννύωνται] συγχύνωνται Ε.

V.: συγχύνωνται p.: συγχάνωνται P. Th. ¶¶ Les mots πάντα ξμβαλλόμενα - ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν sont de le main sur grattage dans E. ¶¶ πάντα (τὰ) ξμβαλλόμενα [τὰ μὲν] ἡμερας, [τὰ δὲ] νυκτὸς ὑπεξάγηται πάλιν κτλ. (que tout ce que l'assiégeant y jette de jour soit retiré de nuit par l'assiégé)? Cf. Dexippos cité dans les Notes explicatives. ¶¶ ὑπὸ τῶν ἔνδον [πολιορχουμένων]?

2. «Suppléez ἀρχήν après λαμβανούσης» Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 44, note 2). ¶¶ έξω της τὸ προτείχισμα περιλαμβανούσης? ¶¶ παρά τὸ (après συντελοῦνται) Ε. V. P. Th.: πρὸς τὸ Vincent (papiers inédits). ¶¶ δυαδιάσπαστον (devant γενέσθαι) Ε. V. P.: δυσδιάβατον, et en marge δυσδιάσπαστον, p. Th. ¶¶ ενάψεων Ε. V. P.: έναψέων Th.: ἀνάψεων divers mss. secondaires, et Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429) avec ce sens: «La corde qui se rompt lorsque les petites attaches sont brûlées. Mais cf. p. 98, l. 33, rais ξνάψεσι τῶν ἀγκιρών. Bien qu'on ne signale point un troisième exemple du substantif εναψις dans la littérature grecque, les deux que nous rencontrons chez Philon paraissent parfaitement authentiques: le sens que prend enques dans l'un aussi bien que dans l'autre passage, dérive tout naturellement de celui du verbe très usité ἐνάπτω. ¶¶ χάλων] χάλον Ε. V. P. Th. ¶¶ έλχυσθήναι E. Th.: ἐλκυθῆναι V. P.: ἐξελκυσθῆναι?  $\P\P$  αχ΄] αχ̂ E.:  $\dot{\hat{\chi}}$ χ̂ V.:  $\dot{\hat{\chi}}$ χ P.(dans P. comme dans V., le premier signe, que la typographie rend mal, est comme un α accolé à un χ): α χ χ p. Th. (trad. lat. mille sexcenti).

ξπεξελθόντες πολύ καρτερώτερον άντιπαρετάξαντο: 20, Τριχόθεν ξπεκθέουσι και τά τε μηχανήματα και τὰ γέρρα και τὰ χώματα τῶν Ῥωμαίων ὑπεπίμπρασαν: Dion Cassius, XXXIX, IV, 4, Αναθαρσήσαντες τῆς νυκτός ξπέξοδον — ἐπωήσαντο: Lucien, Coq, xxi, Ανιώντω δὲ (οἱ πλούσιοι) ὁρῶντες ἀπὸ

# § VII. Fossés secs et construction des palissades.

Les fossés que l'on creuse sont, à moins que le lieu ne soit humide, sees et minés aux endroits convenables, afin que, lorsque l'assiégeant les comblera, tout ce qu'il y jettera soit retiré à la dérobée, tant de jour que de nuit, par les assiégés.

2. Les palissadements, excepté celui qui entoure l'avant-mur, sont tous plantés verticalement, pour que les palissades ne soient pas facilement franchies ni arrachées: franchies, parce qu'il n'est possible ni de les enjamber . . . . ; arrachées, parce qu'elles offrent de la résistance quand on les tire, et que, par suite de leur liaison au moyen de cordes, le câble se romprait (ce qui peut bien arriver) avant que le pieu ne soit arraché complètement.

3. On compte au stade 1600 palissades de movenne dimension.

τών τειχών αγόμενα και φερόμενα όσα είχον έν τοις αγροίς και ήν τε εδοφέρειν δέη, μόνοι χαλούνται, ην τε ξπεξιέναι, προχινδυνεύουσι στρατηγούντες η εππαρχούντες (Cobet, Var. Lect. p. 265, 2° éd., se trompe en disant « composito ἐπεξιέναι non est in tali re locus » et en écrivant ἐξιέναι).

Αποχωρούντας — αποχωρήσεις] Cf. [viii, 10, cité à la note suivante:] p. 92, l. 13 d'en bas, Οὐχ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρήσαι. Γυμνὰ μὴ φαίνειν] Cf. viii, 3, Ὠστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἔχπορευομένους φαίνειν 21λ.: [10, Τούς τε προσερχομένους είς το τείχος είς τα ψιλά τυπτήσειν, και αυτούς εύχερως ύπεξελεύσεσθαι και πάλιν τας αποχωρήσεις ασφαλώς ποιήσεσθαι μη διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις.]

3. Μη συνιρίβωνται] Cf. 1, 6, et la note Πυλίδας. § VII. Υπόνομοι] Minés, c-à-d. munis de galeries de mine, partant de l'intérieur de la place et aboutissant au fond du fossé.

Κατά τους άρμόττοντας τόπους ] Cf. 1, 2.

Υπεξάγηται] Cf. Thucydide, II, LXXVI, 1 (à propos du χωμα ou remblai que les Péloponnésiens avançaient contre les murs de Platée), Υπόνομον (οἱ Πλαταιῆς) ἐχ τῆς πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεκμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα ύφείλχον αύθις παρά σφάς τον γουν και ελάνθανον επί πολύ τους έξω, ώστ' ξπιβάλλοντας ήσσον ανύτειν υπαγυμένου αυτοίς χατωθεν του χώματος και ίζανοντος αεί επί το κενούμενον: Dexippe, fragment 19, p. 186, l. 12 L. Dindorf (t. Ier des Historici graeci minores), Οι δέ Θράκες μέρος τι του τείχους διαχοψαντες όσον ες μέγεθος πυλίδος στενής, εσεφόρουν χατά τουτο παρά σφας οσαι νύχτες τον χοῦν.

2. Δὶ δὲ χαραχώσεις κτλ. (cf. les Notes critiques.)] Les palissades qui sont autour de l'avant-mur se trouvent au sommet de l'escarpe du fossé; dans cette position, on a l'habitude de les incliner vers le fond du fossé (elles

prennent alors le nom de fraises).

Toν κάλων] Le câble avec lequel on les tire. 3. Τίθενται » αχ'] Ce qui revient à dire que les palissades ont en moyenne 0<sup>m</sup>,11 de diamètre; c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension ordinaire. Note ajoutée par Ch. G.: Polybe, XVIII, 18, 9 (L. Dindorf): Εὐδιάσπαστος le yaçaş des Grecs, par opposition à celui des Romains. Rapprocher toute cette dissertation de Polybe sur les paliesades romaines et les palissades grecques. H G.]

Digitized by GOO

- (§ VIII) Έτέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία ταὐτης οὐδὲν χείρων, ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη καὶ τὰ κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι, ἐν ἢ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν τοῖς πύργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αὐτῶν, καὶ λαμβάνειν ἀπ' ἀλλήλων διάστημα τῆς ἔξω περιφερείας ὅσον αν ἢν τὸ πλάτος τοῦ ἔσω τοίχου τῆς βάσεως. (2) ᾿Απάντων δὲ τὰς δοκοὺς ἐπὶ τοὺς ἀρθοὺς τοίχους ἐπιθετέον ἐστὶν, Γνα, ἐάνπερ ὁ πρὸς τοὺς (page 83) πολεμίους καθήκων τοῖχος τυπτόμενος πέση, μένωσιν αὶ ἀροφαὶ καὶ δυνώμεθα πάλιν οἰκοδομεῖν α᾽τούς. (3) Ποιγτέον δὲ καὶ θυρίδας . . . . . (πυλίδας) παρ' αὐτοὺς, ὥστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἐκπορευομένους φαίνειν μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι. (4) Τὴν δὲ ἄλλην οἰκοδομίαν ἀκολούθως τοῖς πρότερον δεδηλωμένοις κατασκευαστέον.
  - (5) Αύτη δε πριονωτη παραπλήσιον ουσα τυγχάνει ήν πολύειδον
- § VIII. οὐθὲν] οὐθὲν Ε. V. P. Th. ¶¶ ἡμικικλίων P. p. Th.: ἡμικικλίων Ε. V. ¶¶ ἐκ τῶν ἡμικικλίων συνισταμένη ὥστε κοίλα πρὸς τοὺς πολεμίοις φαίνεσθαι? (Trad. lat.: ita ut pars concava hostibus objecta sit.) ¶¶ δεί συνάπτειν V. P. Th.: δυσανάπτειν Ε. ¶¶ τὰς γωνίας Ε. V. P. Th.: τὰς γωνίδας cod. Paris. grace. suppl. n° 244: ταῖς γωνίας?
- 2. Απάντων δὲ (τῶν ...?) τὰς δοχοὺς χτλ.? ¶¶ δυνάμεθα Ε. V. P. Th.: δυνώμεθα Vincent (papiers inédits). ¶¶ αὐτούς Ε. V. P. Th.: αὐτόν?
- 3. Svoidas] « Peut-être faut-il lire πυλίδας, poternes » de Rochas (Traté de fortification, etc., p. 46, note 1). ¶¶ Egger (ibid., note 2) indique une lacune après παρ' αὐτούς.
  - 4. τον δε αλλην οἰχοδομήν (οἰχοδομήν se lit dejà dans p) Th.
  - 5. πριονώτη ην επικαίρων Th. ¶¶ μετά τινας] «Lu, ainsi que le latin,

<sup>§</sup> VIII. 'Ετέρα — πυργοποιία] Πυργοποιία, synonyme de Τειχοποιία, track (cf. IV, 3, note). On verra, au § xI, que le tracé décrit jusqu'ici par l'auteur, et à propos duquel il a, du reste, donné de nombreux détails qui trouvent également leur application dans les autres tracés dont il va s'occuper maintenant, est le système qui convient à la fortification en plaine : c'est donc le tracé normal et théorique, abstraction faite des particularités que peut présenter le terrain. Ce premier système est appelé par Philon ή umurdowdης (τειχοποιία), sans que, d'ailleurs, dans l'etat actuel du texte, nous puissions à coup sûr dire pourquoi. La preuve que les prescriptions de Philon dans les sept paragraphes qui précèdent ont trait à un tracé déterminé, nous ne la voyons pas seulement ici dans les mots Ετέρα δέ τίς έστι πυργοποιία — on pourrait attenuer la valeur de cet argument par la supposition d'une lacune avant le \$ viii - mais surtout su § IV, 3, Τοιαντης δ' ουσης της τειχοποιίας, et subsidiairement dans cette considération que, autant qu'on en peut juger par les quelques traces qui en restent dans notre epitome, Philon devait reprendre à propos de chacun des divers tracés du § viii, les dimensions des parties cons-

## § VIII. Tracés divers.

Il y a un autre tracé qui ne le cède en rien au précédent. Il se compose d'hémicycles à concavité tournée vers l'ennemi; les extrémités des arcs doivent s'adapter aux tours en se raccordant à leurs angles, et il faut laisser d'angle à angle comme diamètre de la circonférence extérieure une distance égale à la longueur qu'aurait le mur de base des tours à l'intérieur. (2) On fera reposer les poutres de tous les . . . sur les murs perpendiculaires, afin que, si le mur tourné vers l'ennemi est battu en brèche et s'écroule, les planchers restent et que nous puissions le rebâtir. (3) On fera aussi des embrasures . . . . . poternes auprès, de telle sorte que l'on ne montre point dans les sorties le côté non protégé par le bouclier et que les portes ne soient point enfoncées par les lithoboles. (4) Pour le reste de la construction, on se conformera à ce qui a été indiqué précédemment.

5. A ce tracé ressemble celui en forme de scie, qu'on dit avoir

titutives des tours et des courtines dans ce tracé, et indiquer à nouveau l'opportunité des embrasures, poternes, etc., dans le système. Cf. VIII,

Έχ τῶν ἡμιχυχλίων] Le tracé des hémicycles est applicable aux terrains accidentés. Cf. xi, 'Η δὲ ἐχ τῶν ἡμιχυχλίων (τειχοποιία) καὶ ⟨ἡ⟩ πριονωτὴ, ὅταν ὁ τόπος ἡ σχολιός κτλ.

Τὰ πέρατα τῶν τμημάτων κτλ.] Cf. 1, 4, et la note Κατὰ κύκλου τμῆμα συναπτούσας.

Της έξω περιφερείας] La «circonférence extérieure», c'est la concavité tournée vers l'ennemi. Ainsi, les courtines sont circulaires, et le diamètre AB, ou CD, de la concavité qu'elles présentent à l'ennemi est égal à la largeur BC du mur de base des tours. Voy. la fig. 4 (à la page 206).

2. 'Ορθούς ] Cf. III, 6, à propos des courtines voûtées de Rhodes, Οί τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοί κτλ. Dans les deux passages, les τοῖχοι ὀρθοί sont per-

pendiculaires à la ligne fortifiée.

Καθήχων] Cf. 7, Το προς τοὺς πολεμίους καθήκον τοιχόκρανον: p. 92, l. 11 d'en bas, Ἐπιθετέον δέ ἐστι καὶ ταὶς καθηκούσαις προς τὸ τεὶχος οἰκίαις προμαχώνας: p. 100, l. 4 d'en bas, Τῶν μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρά.

3. Ψιλά - φαίνειν] Cf. vi, 1, et la note Γυμνά μη φαίνειν.

Αυτάς εκκόπτεσθαι] Cf. 1, 6, et la note Πυλίδας.

4. Πρότερον] C.-à-d. dans les sept premiers §§.

5. Πριονωτή] Tracé en forme de scie, applicable, comme le précédent,

aux terrains accidentés: cf. ci-dessus, l, et la note Έχ τῶν ἡμικυκλίων.
Πολύειδον] Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionnements du bélier et de la tortue bélière, Εὐημέρει δὲ τῆ τοιαύτη τέχνη Πολύειδος ὁ Θετταλὸς, οὐ οἱ μαθηταὶ συνεστρατεύοντο Αλεξάνδρω Λιαδής καὶ Χαρίας. Cf. Vitruve, X, xix, 3, et vii, préface, 14.

Πρότερον] Ci-dessus, 2. Λοχών Επιβληθεισών] Cf. 2, Λοχούς — Επιθετέον: 7, Λοχών Επιτεθεισών:

p. 87, l. 29, Δοχούς διαθείς και στρωτήρας επιβαλών.

φασιν εύρεῖν τὸν μιχανοποιὸν ἐν τῆι μετά τινας τῶν ἐπιχέρων τόπων παρ' οἶς καὶ πίργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων ἀφ' ὧν καθάπερ εἴρηται πρότερον δοκῶν ἐπιβλιθεισῶν ταῦτα τὰ κατασκευάσματα ἔσται.

(6) Παρὰ δὲ ταύτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοκιμάζουσιν, ἐν ἢ μικρὸν ἐκκλίνοντα τὰ μεταπύργια ψκοδόμηται ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος, τὸ δὲ πάχος δώδεκα, τὸ δὲ ὕψος ἔξ δργυιῶν. (7) Τὸ δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους καθῆκον τοιχόκρανον δεῖ μείουρον διπλοῦν κατασκευάζειν ἵνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων τυπτόμενον μηδὲν πάσχη ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις ὀκτὼ ἐπ' ἔλαττον δὲ δώδεκα . . . . . . ἄνωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων ἢ δοκῶν ἐπιτεθεισῶν οἰκοδο-

comme s'il y avait êν τῆ Με(ταπόντα κα) τά τινας. Vincent (papiers inédits): ¿Quam a Polyido Mechanico inventam ferunt Metaponti in (ici, en marge, κατὰ) quibusdam opportunis locis apud quos., etc. (Trad. lat.) Με Cet alinéa pourrait peut-être se restituer à peu près comme suit: Ταύτη δὲ ⟨ή⟩ πριονώτη παραπλήσιος οὐσα τυγχάνει ῆν Πολύειδόν φασιν εὐρεῖν τὸν μηχανοποίον, ἐν ἡ κατά τινας τῶν ἐπικαίρων τόπων προσήκει (?) πύργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπιογίων ἀφ' ὧν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δοκῶν ἐπιβληθεισῶν, ταὐτὰ τὰ κατασκειάσματα ἔσται. La fin de la phrase surtout reste douteuse à partir de ἀφ' ὧν.

6.  $\tau$ eigonoilav E. V. P.:  $\pi$ voyonoilav p.:  $\pi$ voyonoilav Th.  $\P\P$   $\delta$ oyvi $\Phi$ V. P.:  $\delta$ oyvi $\Phi$ V. E.:  $\delta$ oyvi $\Phi$ V. Th.

7. Les mots ποὸς τοὺς πολεμίους καθῆκον, qui gâtent le sens, ne seraientils pas à retrancher? On pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent de ὁ ποὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοῖχος (§ VIII, 2). ¶¶ τοιχόκοατον Ε. V. P.: τοιχόμαχον, et à la marge τοιχόκοατον, p. Th. ¶¶ μείοιφον Ε. V. P.: μίουφον Τh. ¶¶ La traduction que nous adoptons pour ce passage, sous toutes réserves d'ailleurs, suppose dans le texte primitif quelque chose comme κατασκειάζειν (ἐκανὸν) ενα κτλ. Cf. ci-dessous, § x, 9, Θοδους [κε Εσ. et ms.] ἀμαξηλάτους, ἐκανὰς ενα κομίζειν — ὅσα προσήκει — δυνώμεθα: Athènée

Ταὐτὰ τὰ κατασκευάσματα] Si dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4

Fig. 4.

Restitution du tracé à hémicycles, d'après Philon.

donne la restitution, on supprime le mur de gorge BC des tours, on obtiendra un tracé qui présente, en effet, quelque peu la forme d'une scie. Il semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits qu'il voulait renforcer, par une tour pentagonale dont les côtes étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il restait alors, entre la tour et la partie correspondante de l'enceinte, un couloir qu'il couvrait à l'aide d'un blindage en bois.

été inventé par l'ingénieur Polyeidos. Dans ce tracé il convient de construire, en certains des points dangereux, des tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines. En jetant ensuite des poutres d'un mur à l'autre, comme nous l'avons indiqué plus haut, on obtiendra des dispositions analogues.

6. Il y en a qui préfèrent un autre système, dans lequel les courtines sont légèrement cintrées, ont cent coudées (150 pieds) de longueur sur douze (18 pieds) d'épaisseur et six orgyes (36 pieds) de hauteur. (7) Il faut faire la partie supérieure du mur se rétrécissant par le haut, double, assez résistante pour n'avoir rien à craindre des coups des lithoboles: les deux murs seront distants l'un de l'autre de huit coudées (12 pieds); à douze au moins . . . . . En fermant les . . . par le haut avec des voûtes,

6. Αλλην -- τειχοποιίαν κτλ.] Système dit double (voy. 7, διπλοῦν), bon à employer pour les places qui offrent des saillants et des rentrants. Cf.

x1, H δε διπλή (τειχοποιία), δταν κόλπους καὶ ἀναχωρήσεις έχη τὸ πόλισμα.

'Εκατὸν πηχῶν] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la longueur de la courtine. — On peut calculer approximativement l'espacement des tours à Rhodes dans la partie de l'enceinte que Demetrios Poliorcète battit en brèche après avoir renoncé à l'attaque du côté du port. Diodore, XX, xCI, 8, Ανεκάθηρε τὸν τόπον επὶ σταδίους τέπταρας, δι' ὧν ξιεελλε προσάξειν τὰς κατασκευασθείσας μηχανὰς, ὥστε γίνεσθαι τὸ ξογον ἐπὶ μῆκος μεσοπυργίων εξ καὶ πύργων έπιά. En supposant que les 7 tours aient eu chacune 60 pieds de front, il nous restera une longueur de près de 2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'intervalle de deux tours. A Carthage les tours étaient espacées de 200 pieds, selon Appien, Puniques, xcv. Une partie de l'enceinte de Jérusalem, que Josèphe, V, 1v, 3, désigne sous le nom de τρίτον τείχος, était défendue par des tours distantes les unes des autres de 300 pieds. Enfin, cf. Vitruve, I, v, 4, «Intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia ab alia sagittae missione. uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae » erunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus » hostes reiciantur. »

7. Καθήκον] Cf. 2 et la note. Τοιχόκρανον] Άπαξ λεγόμενον.

Μείουρον] Cf. Βέίορ., § IV, Αφαιρούντες και μύουρα ποιούντες και παντί τρόπη πειράζοντες: Pausanias, X. xv1, 2, Πύργον — ες μύουρον άνιόντα από εὐουτέρου τοῦ κάτω.

Διπλοῦν — ἀπέχον θάτερον θατέρου] Cf., comme construction, Appien, Puniques, xcv, — Τριπλή τείχει. Τούτων δ' έχαστον ην ύψος κτλ. διώροφον

δ' ήν έχαστου τείχους το ύψος κτλ.

Aώδεκα.....] Le sens général de la phrase semble indiquer suffisamment comment on doit combler la lacune. Il faut sans doute lire que le double mur qui termine supérieurement la courtine doit commencer à douze coudées (18 pieds) au moins au-dessus du sol extérieur; de cette façon, en effet, la base qui est massive peut résister au choc du bélier.

Ψαλίδας] Cf. III, 6, note Els ψαλίδας συγκλειόμενα. Δοκῶν ἐπιτεθεισῶν] Cf. 5, et la note. μεῖται φυλαχτήρια. (8) Ἐπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθενται. (9) Κατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτῶν πύργοι βαρεῖς οἰχοδομοῦνται χατὰ τοὺς ἐπιχαίρους τόπους πεντάγωνοι. [(10) Συμβαίνει οὐν τῆ μὲν γίγνεσθαι διπλοῦν τεῖχος, τῆ δὲ πύργοις περι(πε)φυλαγμένον, ώστε μηδὲν δεινὸν πάσχειν' τάς τε γὰρ προστιθεμένας δοχίδας καὶ τὰ προσαγόμενα μηχανήματα καὶ τὰς προσφιχοδομημένας στοὰς ἐχ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθοβόλοις καὶ χριοῖς, τὰς μὲν συντρίβειν, τὰς δὲ ἡαδίως χαταβάλλειν, καὶ τοὺς ὑπορύττοντας καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῖς ὄντας εὐχερῶς ἀπόλλειν, ἔτι δὲ βρόχους περιβάλλοντας περὶ τοὺς χριοὺς ἡαδίως χαθέξειν ἢ χυριεύσειν αὐτῶν, τοὺς τε προσερχομένους εἰς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυπτήσειν καὶ αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσθαι καὶ πόλιν τὰς ἀποχωρήσεις ἀσφαλῶς ποιήσεσθαι μὴ διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις ταῖτα δὲ πάντα συμβήσεται καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τειχοποιίαις.] (11) Δεῖ δὲ τὰ προτειχίσματα [αὐτῶν] ὡς ἰσχυρότατα ποιεῖν, τὸν

l'Ingénieur, p. 38, l. 4 Wescher, Τῷ—πλήθει ἐχανοὺς ἔνα τὸ χωρίον περιέλθωμεν χελ.: St Matthieu, vin, 8, et St Luc., vii, 6, Θὰχ εξιμὶ ἐχανος ἐνα μου ὑπὸ την στέγην εἰσέλθης. ¶¶ Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 47, note 2) suppose une lacune après le mot δώδεχα.

8. ¶¶ 'Επὶ δὲ τοῖς διεξόδοις? ¶¶ ἐππίθενται est suspect et doit sans doute son origine à ἐπιτεθεισῶν qui précède; ce mot peut tenir la place de καταλείπονται (cf. § vi, 1) ou de quelque autre verbe de ce sens.

10. την μέν Ε. V. P. p.: τη μέν Τh. ¶¶ γίγνεσθαι P. Th.: γίνεσθαι Ε. V. ¶¶ πύργοις Ε. V. P.: τοίχοις, et en marge πύργοις, p. Th. ¶¶ πυρικηνικον Vincent (papiers inédits) et Vaticanus 220: περιφυλαγμένον Ε. V. P.: περιφυλαγμένον Τh. ¶¶ καὶ κριοῖς est suspect, même en admettant, comme nous faisons, que tout le passage n'est qu'une intrusion. Ces deux mots doivent provenir d'une note marginale καὶ κριοῦς, qui aurait été mise en regard de la ligne précédente. ¶¶ καὶ τοῦς ὑπορύτιοτας ne doit être, probablement, qu'une simple variante de καὶ τοῦς ὑπὶ αἰτοῖς ὅντας. ¶¶ ὑπὶ αὐταῖς ὅντας? ¶¶ περιβάλλοντας] περιβάλλοντες Ε. V. P. Th. ¶¶ ἐπεξελεύσεσθαι (cf. § VI, 1, et la note Ἐπεξέρχεσθαι)? ¶¶ ποιήσεσθαι] ποιήσασθαι Ε. V. P. Th.

11. είδει Ε. V.: είδη p.: έδει P. Th.: Δεί δὲ Graux (Fortif. de Carth.,

Φυλακτήρια] Cf. III, 6, et la note.

<sup>9.</sup> Πύογοι βαφείς] Tours pleines. On a aussi à faire à des tours pleines dans les passages suivants: 16, Τοιγώνους (πύογους) συνεχείς και στεφεύς: 1x, 2, τους τοίγους τῶν βαφῶν (si βαφῶν ici est authentique): 5. Τῶν θὲ βασῶν και τῶν πύογων πάντων κάτωθεν. Cf. Julien l'Empereur, cité deux fois chez Suidas aux mots Μουσώνιος Καπίτωνος et Βάφεις (= fragment in Hertlein), Ο δὲ ἐπεμέλειο (τῶν) βαφῶν, ἡνίκα φεύγειν αυτον ἐπέ-

ou en jetant par dessus des poutrelles, on construit des corps de garde. (8) On ménage des poternes pour les sorties. (9) Au milieu des courtines, on bâtit des tours pleines pentagonales dans les points dangereux. [(10) Il arrive donc qu'on a un rempart double, qui est, de plus, entouré et protégé par des tours, de facon à n'avoir rien à craindre. Lorsque l'ennemi approchera les masques des mineurs, les tours de charpente, les portiques, on pourra les frapper de flanc avec les lithoboles |\* et des béliers \* |: ainsi on brisera les uns, on renversera facilement les autres, et sans peine on fera périr |\* les mineurs et \* | ceux qui sont abrités sous ces machines. De plus, enlaçant avec des nœuds la tête des béliers, il sera aisé de les paralyser ou de s'en emparer. Puis on frappera par le côté découvert l'ennemi qui s'approche du rempart; et les assiégés pourront eux-mêmes faire des sorties et battre en retraite en toute sûreté sans présenter le côté découvert à l'ennemi. Tout cela, du reste, aura lieu aussi dans les autres tracés.] (11) Il faut faire les avant-

ταττε Νέρων, où Suidas interprète βαρών par τειχών, ce qui n'est pas une traduction absolument exacte. Comp. Josephe, Antiquités juives, XII, IV, 11, 'Ωιχοδόμησε δὲ βάριν Ισχυράν, en parlant d'une sorte de forteresse : Suidas, et autres lexicographes cités au Thesaurus, Πυργοβάρεις προμαχεώνες οι όχυρώτατοι των πύργων, οù προμαχεώνες, si ce mot n'est pas susceptible d'un sens autre que celui qu'il prend d'ordinaire, n'a pas de raison d'être, tandis que la suite de la glose contient une explication excellente: Septante, Psaume CXXI, 7, Γενέσθω δε εξοήνη εν τη δυνάμει σου, καὶ εὐθηνία εν ταις πυργοβάρεσε σου: «Joannes Anagnosta de Excidio Thessalonicae num. 13, Δατίνον ουν εύθυς έν ταϊς πυργοβάρεσιν εύρηχώς τετρομένον ἔναγχος ατλ. » (cité d'après Du Cange). Les tours pleines jouaient un rôle considérable dans les fortifications de Jérusalem décrites par Josèphe. Voyez Guerre des Juifs, V, IV, 3, Πύογοι πήχεις είχοσι μέν είς εύρος, είχοσι δε είς ύψος, τετράγωνοί τε και πλήρεις ώσπερ αὐτὸ τὸ τεῖχος ὅντες —. Μετὰ δὲ τὸ ναστὸν ὕψος τῶν πύονων — πολυτελεῖς ήσαν οἰχοι χτλ. Τοιούτους μὲν οὐν πύονους τὸ τρίτον τεῖχος εἰχεν 님΄: ibid., Ὁ μὲν οὐν Ἱππιχὸς (πύονος) — τετράγωνος μὲν ἦν, εὐρος δέ και μήχος είχοσι και πέντε πηχών έκαστος (έκαστον?) και ύψος τριάκοντα, ούδαμου διάχενος. Υπέρ δε το πλήρες και ταις πέτραις συνηνωμένον — λάχχος ήν χτλ.: ibid., Ὁ δε δεύτερος πύργος — το μεν πλάτος και το μήχος ίσον είχε, τεσσαράχοντα πηχών έχαστον, επί τεσσαράχοντα δ' ην το ναστον αύτου υψος. Επάνω δ' αυτου περιήει στοά zrl.: ibid., 'O δέ τοίτος πύργος — μέχοι μέν είχοσι πηχών ναστός ήν χτλ. 10. Λοχίδας] Cf. ix, 5, et la note.

Στοάς] Cf. x, 4 et la note.

Tà ψιλά (bis)] Cf. VI, 1, Γυμνά μη φαίνειν, et la note. Αποχωρήσεις] Cf. VI, 1, Αποχωρούντας, et la note.

11. Προτειχίσματα Cf. x, 6, et la note.

Τον αυτόν τρόπον τοις τείχεσι] Ch. Graux, Fortifications de Carthage, p. 201, a proposé d'interpréter ces mots dans le sens de « paralleles au τοις τειχεσιν ολκοθομούτες τη Τε έ το του χαρακώσεις ολές της περιο εις καιμέν που το του τοι η δε έστι τωγοποια και ασημώνια με το του μεταπίρηκε είνξε την συμείτε του και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και προσαγονικού τον και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το

291, note 1). The member date is the down in the term in the property of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the mini

- contegg (cf. Notes em heatives) nonadegman I. I I I I II.

- a et là de la seconde personne, s'adressant alors plus la trendere

- reston (cf. p. 157 couessus et le titre, p. 174 exemples la der

- rese lu présent lavre sur la Fortineation (s xi. lo., les exclus
- les Bélopoïques et des Prieumatiques pur lo-m, se 20, 25, 40

- souw): — liber I. 1 S7-85 p. 91, 1 9 den mas p. 12-15, 4

- rese quier p. 96 (vers n mas): p. 97, etc. Vol. Matuen. — Prieumit.

- 5 p. 307, l. 15 et 21 m. 510, 4, 10, etc. Val. Lesson

en devoir ici adonter e ser. (1.14, or roi erròr rector e ment à la figure d' tra--à-d. xII. 2-b. pour re-ta sect-ments : presm. pour ce - acc ofxodounes

та — текуопоні, ять Теат і пастик ідадик convendo — тим triangulari. Ст. 11 г. д. між не петотну ж по трудової еділен

осна Cf. p. 97. . 2. Ver. 6. годи пор. ген темн да пол. годи бурга и под бате и да, жапписовная как да Ст. 18, 2, ет и пол. 2000 г. бате.

LILE does at a control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

murs aussi forts que possible, les construisant parallèlement aux remparts. (12) Quant aux autres constructions et aux palissadements, il faut les faire tels que nous l'avons dit précédemment.

13. Il y a un tracé très facile à faire et présentant une garantie suffisante, dans lequel les courtines sont construites obliquement . . . . . et, dans ce tracé, les tours sont placées de telle sorte que leurs deux angles adjacents au rempart sont l'un aigu et l'autre obtus; car, en les construisant ainsi, lors de l'approche des tours de charpente, elles pourront se secourir les unes les autres. (14) C'est de la même façon qu'il faut retrancher votre camp, lorsque vous vous attendez à y être assiégé.

15. Dans les fortifications à l'ancienne, il faut faire saillir en avant les tours en présentant un angle à l'ennemi, et bâtir les

Καθαπερ εν 'Ρόδω] Cf. 111, 6, et la note. Έπαλξεων] Le mur crénelé couronne le rempart. Il se compose de deux parties: 1° un mur inférieur ordinaire qui ne peut guère dépasser un mètre d'élévation; 2° au-dessus de cette base, des parties pleines (merlons) alternant avec des fenêtres (créneaux). Le défenseur se met au créneau, la partie supérieure du corps seule découverte, pour lancer son trait sur l'assaillant; puis il s'abrite derrière l'un des merlons voisins. Dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Atticar., t. II, nº 167, du Ivº siècle av. J.-C., ξπάλξεις (l. 54) désigne l'ensemble du mur crénelé, et Indisior (l. 56 et 77), le mur inférieur continu; Svoldes (l. 55, 56 et 76), ce sont les créneaux proprement dits; le mot qui désignait les merlons ne se rencontre point. Enalises garde ce sens général chez la plupart des anteurs. Chez Thucydide III, xxi, 2, Διὰ δέκα ξπάλξεων πύογοι ήσαν, il semble probable que ξπάλξεις désigne les merlons. Chez Josèphe, Guerre des Juifs, V, IV, 2, Ελς είχοσι πήχεις (το τείχος) ανέστη, και διπήχεις μέν τως Επάλξεις τριπήχεις δε τους προμαχώνας είχεν, ώς το παν υψος είς είκοσι πέντε πήχεις ανατέτασθαι\*, le mur inférieur continu prend spécialement le nom de ξπάλξεις (= τύρσεις, ibid., 3, bis), tandis que les merlons s'appellent πουιαχώτες (de même, ibid., 3, bis). Philon emploie προμαχώτες dans le même sens: p. 102, l. 17, Πρὸς τα πέρατα αὐτών (il s'agit d'échelles de corde) αγχιστοα προσάπτονται, Ένα, Επιροιπτομένων των άχοων, Επιλαμβανηται των προμαχώνων: p. 91, l. 3 d'en bas, Έπαραι το τείχος ζού) κάθε-λύντας τούς προϋπάρχοντας προμαχώνας, άλλ' επ' αὐτών την οἰκοθόμησιν πεποιημένους και άλλους άνωθεν κατασκευάσαντας κτλ. (le mot προμαχώνες revient encore deux fois dans la suite de la phrase, toujours avec le même sens): p. 92, l. 12 d'en bas, Επιθετέον δέ έστι και ταις καθηκούσαις προς το τείχος ολείαις προμαχώνας (οù προμαχώνες prend cette fois un sens peutêtre plus général). D'autre part, Philon donne à επάλξεις (ainsi qu'à επαλξις: cf. p. 97, 1. 20, Επαλξιν επὶ τοῦ χάραχος θεμενος) le même sens général que l'inscription des murs d'Athènes et que les auteurs autres que Josèphe: III, 4 et 5, (Μεταπύορια) κατάστερα καὶ ξπάλξεις έχοντα —. Τινά δὲ τῶν μεταπυργίων συντελούνται — επάλξεις μεν έχοντα, παρόδους δε ου. Dans le

dans l'état de mutilation de notre texte, on ne le devine guère. Cf., en tout cas, xi, 'Η δ' ἀρχαία (τειχοποιία ἀρμότιει) τοῖς περιφερέσι χωρίοις.
Ποσεκιθέναι χτλ.] Cf. 1, 2, et la note Έκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν.

<sup>\*</sup> aratituo dat Rev. de Phil.: avatituo dat éd. Bekker (Teubner), t. VI, p. 18. H. G.

μεῖται φυλακτήρια. (8) Ἐπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθενται. (9) Κατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτῶν πύργοι βαρεῖς οἰκοδομοῦνται κατὰ τοὺς ἐπικαίρους τόπους πεντάγωνοι. [(10) Συμβαίνει οὖν τῷ μὲν γίγνεσθαι διπλοῦν τεῖχος, τῷ δὲ πύργοις περι(πε)φυλαγμένον, ώστε μηδὲν δεινὸν πάσχειν τάς τε γὰρ προστιθεμένας δοκίδας καὶ τὰ προσαγόμενα μηχανήματα καὶ τὰς προσφκοδομημένας στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθοβόλοις καὶ κριοῖς, τὰς μὲν συντρίβειν, τὰς δὲ ἡαδίως καταβάλλειν, καὶ τοὺς ὑπορύττοντας καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῖς ὄντας εὐχερῶς ἀπόλλειν, ἔτι δὲ βρόχους περιβάλλοντας περὶ τοὺς κριοὺς ἡαδίως καθέξειν ἢ κυριεύσειν αὐτῶν, τούς τε προσερχομένους εἰς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυπτήσειν καὶ αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσθαι καὶ πάλιν τὰς ἀποχορήσεις ἀσφαλῶς ποιήσεσθαι μὴ διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις ταῦτα δὲ πάντα συμβήσεται καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τειχοποιίαις.] (11) Δεῖ δὲ τὰ προτειχίσματα [αὐτῶν] ὡς ἰσχυρότατα ποιεῖν, τὸν

l'Ingénieur, p. 38, l. 4 Wescher, Τῷ—πλήθει ἐκανοὺς ἵνα τὸ χωρίον πεωιέλθωμεν κιλ.: St Matthieu, viii, 8, et St Luc., vii, 6, Θὰκ εἰμὶ ἐκανος Γνα μου ὑπὸ τὴν σιέγην εἰσέλθης. ¶¶ Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 47, note 2) suppose une lacune après le mot δώδεκα.

8. ¶¶ Έπὶ δὲ τοῖς διεξόδοις? ¶¶ ἐππίθενται est suspect et doit sans doute son origine à ἐπιτεθεισῶν qui précède; ce mot peut tenir la place de καταλείπονται (cf. § vi, 1) ou de quelque autre verbe de ce sens.

10. την μέν Ε. V. P. p.: τῆ μέν Τh. ¶¶ γίγισσθαι P. Th.: γίισσθαι Ε. V. ¶¶ πύργοις Ε. V. P.: τοίχοις, et en marge πύργοις, p. Th. ¶¶ περιπεφιλαγμένον Vincent (papiers inédits) et Vaticanus 220: περιφυλαγμένον Ε. V. P.: περιφυλαγμένοιν Τh. ¶¶ καὶ κριοῖς est suspect, même en admettant, comme nous faisons, que tout le passage n'est qu'une intrusion. Ces deux mots doivent provenir d'une note marginale Καὶ κριοῦς, qui aurait été mise en regard de la ligne précédente. ¶¶ καὶ τοὺς ὑπορύτιοντας ne doit être, probablement, qu'une simple variante de καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῖς ὅντας. ¶¶ ὑπ' αὐταῖς ὅντας? ¶¶ περιβάλλοντας | περιβάλλοντες Ε. V. P. Th. ¶¶ ἐπεξελεύσεσθαι (cf. § VI, 1, et la note Ἐπεξέρχεσθαι)? ¶¶ ποιήσεσθαι ποιήσασθαι Ε. V. P. Th.

11. είδει Ε. V.; είδη p.: έδει P. Th.: Δεί δὲ Graux (Fortif. de Carth.,

Φυλαχτήρια] Cf. III, 6, et la note.

<sup>9.</sup> Πύργοι βαρείς] Tours pleines. On a aussi à faire à des tours pleines dans les passages suivants: 16, Τριγώνους (πύργους) συνεχείς καὶ στερεούς: 1x, 2, τοὺς τοίχους τῶν βαρῶν (si βαρῶν ici est authentique): 5. Τῶν δὲ βαρῶν καὶ τῶν πύργων πάιτων κάτωθεν. Cf. Julien l'Empereur, cité deux fois chez Suidas aux mots Μουσώνιος Καπίτωνος et Βάρεις (= fragment III Hertlein), Ὁ δὲ ἐπεμέλειο (τῶν) βαρῶν, ἡνίκα φεύγειν αυτον ἐπέ-

ou en jetant par dessus des poutrelles, on construit des corps de garde. (8) On ménage des poternes pour les sorties. (9) Au milieu des courtines, on bâtit des tours pleines pentagonales dans les points dangereux. [(10) Il arrive donc qu'on a un rempart double, qui est, de plus, entouré et protégé par des tours, de facon à n'avoir rien à craindre. Lorsque l'ennemi approchera les masques des mineurs, les tours de charpente, les portiques, on pourra les frapper de flanc avec les lithoboles |\* et des béliers \* : ainsi on brisera les uns, on renversera facilement les autres, et sans peine on fera périr |\* les mineurs et \*| ceux qui sont abrités sous ces machines. De plus, enlaçant avec des nœuds la tête des béliers, il sera aisé de les paralyser ou de s'en emparer. Puis on frappera par le côté découvert l'ennemi qui s'approche du rempart; et les assiégés pourront eux-mêmes faire des sorties et battre en retraite en toute sûreté sans présenter le côté découvert à l'ennemi. Tout cela, du reste, aura lieu aussi dans les autres tracés.] (11) Il faut faire les avant-

ταττε Νέρων, où Suidas interprète βαρών par τειχών, ce qui n'est pas une traduction absolument exacte. Comp. Josephe, Antiquités juives, XII, IV, 11, Δικοδόμησε δε βάριν Ισχυράν, en parlant d'une sorte de forteresse: Suidas, et autres lexicographes cités au Thesaurus, Πυργοβάρεις: προμαχεώνες οι όχυρώτατοι τών πύργων, οù προμαχεώνες, si ce mot n'est pas susceptible d'un sens autre que celui qu'il prend d'ordinaire, n'a pas de raison d'être, tandis que la suite de la glose contient une explication excellente: Septante, Psaume Cxx1, 7, Γενέσθω δε εξοήνη εν τῆ δυνάμει σου, καὶ εὐθηνία εν ταὶς πυργοβάφεσε σου: «Joannes Anagnosta de Excidio Thessalonicae num. 13, Δατίνον οὐν εὐθύς εν ταϊς πυργοβάσεσιν εὐσηχώς τετασιμένον εναγχος κτλ. > (cité d'après Du Cange). Les tours pleines jouaient un rôle considérable dans les fortifications de Jérusalem décrites par Josephe. Voyez Guerre des Juifs, V, IV, 8, Πύογοι πήχεις είχοσι μεν είς ευρος, είχοσι δε είς ύψος, τετράγωνοί τε χαι πλήρεις ώσπερ αὐτό τὸ τεῖχος ὅντες —. Μετά δὲ τὸ ναστὸν ὕψος τών πύυγων — πολυτελεῖς ἡσαν οἰχοι χτλ. Τοιούτους μὲν οὐν πύογους τὸ τοίτον τεῖχος εἰχεν 님΄: ibid., Ὁ μὲν οὐν Ἱππιχὸς (πύογος) — τετφάγωνος μὲν ἡν, εὐφος δε και μήκος είκοσι και πέντε πηχών έκαστος (έκαστον?) και υψος τριάκοντα, ούδαμου διάχενος. Υπέο δε το πλησες και ταις πετραις συνηνω-μενον — λάχχος ην κιλ.: ibid., Ο δε δεύτερος πύργος — το μεν πλάτος και το μήχος Ισον είχε, τεσσαράχοντα πηχών έχαστον, επι τεσσαράχοντα δ' ήν το ναστον αύτου ύψος. Έπανω δ' αύτου περιήει στοά κτλ.: ibid., 'Ο δέ τρίτος πύργος — μέχρι μὲν εἴκοσι πηχών ναστὸς ην κτλ. 10. Δοκίδας] Cf. ix, 5, et la note.

Στοάς] Cf. x, 4 et la note.
Τὰ ψιλά (bis)] Cf. vi, 1, Γυμνὰ μὴ φαίνειν, et la note.
Αποχωρήσεις] Cf. vi, 1, Αποχωρούντας, et la note.
11. Προτειχίσματα] Cf. x, 6, et la note.

Fortification.

Τον αυτον τρόπον τοις τείχεσι] Ch. Graux, Fortifications de Carthage, p. 201, a proposé d'interpréter ces mots dans le sens de « parallèles au

αὐτὸν τρόπον τοῖς τείχεσιν οἰκοδομοῦντας. (12) Τὰς δ' ἄλλας οἰκοδομίας καὶ τὰς χαρακώσεις οίας πρότερον εἰρήκαμεν ποιιτέον.

EDITION CRITIQUE

- (13) Εὐχερεστάτη δέ έστι τειχοποιία καὶ ἀσφάλειαν ικανὴν ἔχουσα, ἐν ἡ τὰ μεταπύργια λοξὰ οἰκοδομεῖται . . . . καὶ πύργοι ἐν αὐτἢ καιασκευάζονται τὴν μέν όξεῖαν, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιοῦντες τὰς (page 84) προσηκούσας πρὸς τὸ τεῖχος · οὕτω γὰρ οἰκοδομηθέντες, [καὶ] προσαγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήλως ἀμύνειν δύναιντο. (14) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τοῖς στρατοπέδοις τειχοποιητέον ἐστὶν, ἐὰν προσδέχη πολιορχίαν τιτά.
- (15) Έν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεῖ τοὺς πύργους προεκτιθέναι κατὰ μίαν γωνίαν, τὰ δὲ μεσοπύργια οἰκοδομεῖν καθάπερ

etc., p. 201, note 1). III ώς manque dans p. et Th. devant λοχυρότατα.

13. ἐστιστειχοποιία Ε. ¶¶ γωνίας ποιοῦντες τὰς καθηκούσας πρὸς τὸ τείχος? Α l'appui de la conjecture καθηκούσας, cf. § VIII, 2, 'Ο πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοίχος: 7, Τὸ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκον τοιχόπρανον (?): p. 92, l. 11 d'en bas, Ταὶς καθηκούσαις πρὸς τὸ τείχος οἰκίαις: p. 100, l.4 d'en bas, 'Η πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρά. ¶¶ οἰκοδομηθέντος Ε. V. P.: οἰκοδομηθέντες Τh.: οἰκοδομηθέντων conjecture chez Vincent (papiers inédits).

14. προσθέχη (cf. Notes explicatives)] προσθέχητα Ε. V. P. Th. Philon se sert çà et là de la seconde personne, s'adressant alors plus particulièrement à Ariston (cf. p. 157 ci-dessus et le titre, p. 174); exemples: la dernière phrase du présent livre sur la Fortification (§ x11, 3); les exordes des livres des Bélopoïques et des Pneumatiques); puis, Bélop., §§ 20, 25, 46 (Köchly-Rüstow): — liber V, p. 87-88: p. 91, l. 9 d'en bas: p. 94, l. 12-13, l. 35 et dern. ligne: p. 96 (vers le bas): p. 97, etc. (Vet. Mathem.): — Pneumat., p. 304, l. 15: p. 307, l. 15 et 21: p. 310, l. 16, etc. (Val. Rose).

15. ἐὰν δὲ Ε. V. P. p.: ἐν δὲ Th. Ἐὰν a dû se produire sous l'influence de ἐὰν προσδέχηται, quelques mots auparavant. ¶¶ καθάπερ Ε. V. P.: καθάπαν ως dans le texte, et en marge καθάπερ p. Th. ¶¶ ἐν ῥόδω P.:

rempart»; on a cru devoir ici adopter ce sens. Cf. 14, où τὸν αὐτὸν τρόπον se rapporte également à la figure du tracé.

<sup>12.</sup> Πρότερον] C.-à-d. x11, 2-3, pour les palissadements; passim, pour ce qui concerne τας ἄλλας οίκοδομίας.

<sup>13.</sup> Εὐχεοεστάτη — τειχοποιία κιλ.] Tracé à courtines obliques, convenable pour les places de forme triangulaire. Cf. x1, Η δε λοξα τα μεσοπύργα Εγούσα (άρμοττει) τοις τοιχώνοις είδεσιν.

έχουσα (άρμόττει) τοις τριγώνοις είδεσιν.
Ασφάλειαν — έχουσα] Cf. p. 97, l. 2, Μετά δὲ ταῦτα περὶ τὴν πόλιν ὅσα ἐστὶν ἢ ἀσφάλειαν ἐνδον ἔχοντα ἢ ἀφέλειαν τὰ μὲν κατασκάψαντας κτλ.
Αλλήλοις ἀμύνειν] Cf. rv, 2, et la note Συνεργοῦντες.

<sup>14.</sup> Έν τοις στρατοπέδοις χτλ.] Cf. p. 103, l. 19, Έαν δε παραπλησίαν ή χρείττω δύναμιν έχης και κατά γήν προσδέχη τους πολεμίους, τή χαρακώσει καὶ τή τάφρω καὶ τή τειχοποιία πάντοθεν ως άσφαλέστατα παρασκευασάμενος, υπόμενετήν χρείαν. Καὶ τὸν χύρτον — πρὸς τὸ στρατόπεδον προσαγόμενος κιλ.

<sup>15.</sup> Apyaiais τειχοποιίαις Qu'est-ce que le système ancien? Ici encore,

murs aussi forts que possible, les construisant parallèlement aux remparts. (12) Quant aux autres constructions et aux palissadements, il faut les faire tels que nous l'avons dit précédemment.

13. Il y a un tracé très facile à faire et présentant une garantie suffisante, dans lequel les courtines sont construites obliquement . . . . . et, dans ce tracé, les tours sont placées de telle sorte que leurs deux angles adjacents au rempart sont l'un aigu et l'autre obtus; car, en les construisant ainsi, lors de l'approche des tours de charpente, elles pourront se secourir les unes les autres. (14) C'est de la même façon qu'il faut retrancher votre camp, lorsque vous vous attendez à y être assiégé.

15. Dans les fortifications à l'ancienne, il faut faire saillir en avant les tours en présentant un angle à l'ennemi, et bâtir les

dans l'état de mutilation de notre texte, on ne le devine guère. Cf., en tout cas, xi, 'Η δ' ἀρχαία (τειχοποιία ἀρμότιει) τοῖς περιφερέσι χωρίοις. Ποοεκτιθέναι κτλ.] Cf. 1, 2, et la note Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν. Καθάπες εν Ρόδο] Cf. 111, 6, et la note.

Έπάλξεων] Le mur crénelé couronne le rempart. Il se compose de deux parties: 1° un mur inférieur ordinaire qui ne peut guère dépasser un mètre d'élévation; 2° au-dessus de cette base, des parties pleines (merlons) alternant avec des fenêtres (créneaux). Le défenseur se met au créneau, la partie supérieure du corps seule découverte, pour lancer son trait sur l'assaillant; puis il s'abrite derrière l'un des merlons voisins. Dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Atticar., t. II, nº 167, du ivo siècle av. J.-C., ξπάλξεις (1.54) désigne l'ensemble du mur crénelé, et Enalizior (l. 56 et 77), le mur inférieur continu; suglites (l. 55, 56 et 76), ce sont les créneaux proprement dits; le mot qui désignait les merlons ne se rencontre point. Enalises garde ce sens général chez la plupart des anteurs. Chez Thucydide III, xx1, 2, Διὰ δέκα ἐπάλξεων πύογοι ήσαν, il semble probable que ἐπάλξεις désigne les merlons. Chez Josèphe, Guerre des Juifs, V, 1V, 2, Els είχοσι πήχεις (το τείχος) ανέστη, και διπήχεις μέν τας επαλξεις τοιπήχεις δε τους ποομαχώνας είχεν, ώς το παν ύψος εls είχοσι πέντε πήχεις ανατέτασθαι\*, le mur inférieur continu prend spécialement le nom de ἐπάιξεις (= τύρσεις, ibid., 3, bis), tandis que les merlons s'appellent προμαχώνες (de même, ibid., 3, bis). Philon emploie προμαχώνες dans le même sens: p. 102, l. 17, Προς τα πέρατα αὐτών (il s'agit d'échelles de corde) ἄγχιστρα προσάπτονται, Ένα, Επιρριπτομένων των ἄχρων, Επιλαμβάνηται των προμαχώνων: p. 91, l. 3 d'en bas, Επάραι το τείχος (οὐ) καθελόντας τους προϋπάρχοντας προμαχώνας, άλλ' επ' αὐτών την οἰκοδόμησιν πεποιημένους και άλλους άνωθεν κατασκευάσαντας κτλ. (le mot προμαχώνες revient encore deux fois dans la suite de la phrase, toujours avec le même sens): p. 92, l. 12 d'en bas, Επιθετέον δέ έστι καὶ ταῖς καθηκούσαις πρὸς τὸ τείχος οίκίαις προμαχώνας (οù προμαχώνες prend cette fois un sens peutêtre plus général). D'autre part, Philon donne à ξπάλξεις (ainsi qu'à ἔπάλξις: cf. p. 97, 1. 20, "Επαλξιν ἐπὶ τοῦ χάραχος θέμενος) le même sens général que l'inscription des murs d'Athènes et que les auteurs autres que Josèphe: m, 4 et 5, (Μεταπύογια) κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα —. Τινὰ δὲ τῶν μεταπυυγίων συντελούνται — επάλξεις μεν έχοντα, παρόδους δε ου. Dans le

<sup>\*</sup> avarirao Jai Rev. de Phil.: avarirao Jai éd. Bekker (Teubner), t. VI, p. 18. H. G.

(§ VIII) Έτέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία ταὐτης οὐδὲν χείρων, ἐχ τῶν ἡμιχυχλίων συνισταμένη καὶ τὰ κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι, ἐν ἢ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν τοῖς πύργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αὐτῶν, καὶ λαμβάνειν ἀπ' ἀλλήλων διάστημα τῆς ἔξω περιφερείας ὅσον ὰν ἦν τὸ πλάτος τοῦ ἔσω τοίχου τῆς βάσεως. (2) ᾿Απάντων δὲ τὰς δοκοὺς ἐπὶ τοὺς ὀρθοὺς τοίχους ἐπιθετέον ἐστὶν, ἵνα, ἐάνπερ ὁ πρὸς τοὺς (page 83) πολεμίους καθήκων τοῖχος τυπτόμενος πέση, μένωσιν αὶ ὀροφαὶ καὶ δυνώμεθα πάλιν οἰχοδομεῖν α᾽τούς. (3) Ποιητέον δὲ καὶ θυρίδας . . . . . . (πυλίδας) παρ' αὐτοὺς, ὥστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἐκπορευομένους φαίνειν μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι. (4) Τὴν δὲ ἄλλην οἰχοδομίαν ἀκολούθως τοῖς πρότερον δεδηλωμένους κατασκευαστέον.

(5) Αύτη δε πριονωτη παραπλήσιον ουσα τυγχάνει ην πολύειδον

§ VIII. οὐθὲν] οὐθὲν Ε. V. P. Th. ¶¶ ἡμικυκλίων P. p. Th.: ἡμικυκλίων Ε. V. ¶¶ ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη ὅστε κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι? (Trad. lat.: ita ut pars concava hostibus objecta sit.) ¶¶ θεὶ συνάπτειν V. P. Th.: δυσανάπτειν Ε. ¶¶ τὰς γωνίας Ε. V. P. Th.: τὰς γωνίας cod. Paris. graec. suppl. n° 244: τὰς γωνίας?

- 2. Μπάντων δὲ  $\langle \tau \vec{\omega} \nu \dots ? \rangle$  τὰς δοχοὺς χτλ.? ¶¶ δυνάμεθα  $E.\ V.\ P.\ Th.:$  δυνώμεθα Vincent (papiers inédits). ¶¶ αὐτούς  $E.\ V.\ P.\ Th.:$  αὐτόν?
- 3. 9voidas] « Peut-être faut-il lire  $\pi vlidas$ , poternes » de Rochas (Traité de fortification, etc., p. 46, note 1). ¶¶ Egger (ibid., note 2) indique une lacune après  $\pi a \rho^*$  avious.
  - 4. τον δε αλλην οικοδομήν (οικοδομήν se lit dejà dans p) Th.
  - 5. πριονώτη ην ξπικαίρων Th. TT μετά τινας] « Lu, ainsi que le latin,

<sup>§</sup> VIII. 'Ετέρα — πυργοποιία] Πυργοποιία, synonyme de Τειχοποιία, tracé (cf. iv, 3, note). On verra, au § xi, que le tracé décrit jusqu'ici par l'auteur, et à propos duquel il a, du reste, donné de nombreux détails qui trouvent également leur application dans les autres tracés dont il va s'occuper maintenant, est le système qui convient à la fortification en plaine : c'est donc le tracé normal et théorique, abstraction faite des particularités que peut présenter le terrain. Ce premier système est appelé par Philon ή μαιανδρώδης (τειχοποιία), sans que, d'ailleurs, dans l'état actuel du texte, nous puissions à coup sûr dire pourquoi. La preuve que les prescriptions de Philon dans les sept paragraphes qui précèdent ont trait à un tracé déterminé, nous ne la voyons pas seulement ici dans les mots Ετέρα δέ τίς έστι πυργοποιία - on pourrait atténuer la valeur de cet argument par la supposition d'une lacune avant le § VIII — mais surtout au § IV, 3, Τοιαύτης δ' οὐσης της τειχοποιίας, et subsidiairement dans cette considération que, autant qu'on en peut juger par les quelques traces qui en restent dans notre epitome, Philon devait reprendre à propos de chacun des divers tracés du § vIII, les dimensions des parties cons-

## § VIII. Tracés divers.

Il y a un autre tracé qui ne le cède en rien au précédent. Il se compose d'hémicycles à concavité tournée vers l'ennemi; les extrémités des arcs doivent s'adapter aux tours en se raccordant à leurs angles, et il faut laisser d'angle à angle comme diamètre de la circonférence extérieure une distance égale à la longueur qu'aurait le mur de base des tours à l'intérieur. (2) On fera reposer les poutres de tous les . . . sur les murs perpendiculaires, afin que, si le mur tourné vers l'ennemi est battu en brèche et s'écroule, les planchers restent et que nous puissions le rebâtir. (3) On fera aussi des embrasures . . . . . poternes auprès, de telle sorte que l'on ne montre point dans les sorties le côté non protégé par le bouclier et que les portes ne soient point enfoncées par les lithoboles. (4) Pour le reste de la construction, on se conformera à ce qui a été indiqué précédemment.

5. A ce tracé ressemble celui en forme de scie, qu'on dit avoir

titutives des tours et des courtines dans ce tracé, et indiquer à nouveau l'opportunité des embrasures, poternes, etc., dans le système. Cf. VIII, passim.

Έχ τῶν ἡιικυκλίων] Le tracé des hémicycles est applicable aux terrains accidentés. Cf. xi, 'Η δὲ ἐχ τῶν ἡμικυκλίων (τειχοποιία) καὶ ⟨ἡ⟩ ποιονωτὴ, ὅταν ὁ τόπος ἡ σκολιός κτλ.

Τὰ πέρατα τῶν τμημάτων κτλ.] Cf. 1, 4, et la note Κατὰ κύκλου τμῆμα συναπτούσας.

Tης έξω περιφερείας] La «circonférence extérieure», c'est la concavité tournée vers l'ennemi. Ainsi, les courtines sont circulaires, et le diamètre AB, ou CD, de la concavité qu'elles présentent à l'ennemi est égal à la largeur BC du mur de base des tours. Voy. la fig. 4 (à la page 206).

2. Όρθούς] Cf. III, 6, à propos des courtines voûtées de Rhodes, Oi τοιχοι οἱ μὲν ὀρθοί κτλ. Dans les deux passages, les τοιχοι ὀρθοί sont perpendiculaires à la ligne fortifiée.

Καθήκων] Cf. 7, Το πρός τοὺς πολεμίους καθήκον τοιχόκρανον: p. 92, l. 11 d'en bas, Ἐπιθετέον δέ ἐστι καὶ ταὶς καθηκούσαις πρός τὸ τεὶχος οἰκίαις προμαχώνας: p. 100, l. 4 d'en bas, Τών μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρά.

3. Yhà - galver ] Cf. vi, 1, et la note Toura un galver.

Αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι] Cf. 1, 6, et la note Πυλίδας. 4. Πρότερον] C.-à-d. dans les sept premiers §§.

5. Ποιονωτή Trace en forme de scie, applicable, comme le précédent, aux terrains accidentés: cf. ci-dessus, l, et la note Εκ των ήμικυκλίων. Πολύειδον Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionne-

Πολύειδον] Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionnements du bélier et de la tortue bélière, Ευημέρει δὲ τῆ τοιαύτη τέχνη Πολύειδος ὁ Θετταλός, οὐ οἱ μαθηταὶ συνεστραιεύοντο Αλεξάνδρω Λιαδής καὶ Χαρίας. Cf. Vitruve, X, xix, 3, et vii, préface, 14.

Πρότερον] Ci-dessus, 2.
Δοχών ξπιβληθεισών] Cf. 2, Δοχούς — ξπιθετέον: 7, Δοχών ξπιτεθεισών; p. 87, 1. 29, Δοχούς διαθείς και στρωτήμας ξπιβαλών.

Digitized by Google

φασιν εύρειν τον μηχανοποιόν εν τηι μετά τινας των επικέρων τόπων παρ' οίς καὶ πύργους οίκοδομεῖν πενιαγώνους κατά τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων ἀφ' ὧν καθάπερ εἴρηται πρότερον δοχών ἐπιβληθεισών ταῦτα τὰ κατασκευάσματα ἔσται.

(6) Παρά δὲ ταύτην ἄλλην τινές τειχοποιίαν δοχιμάζουσιν, έν ή μικρον εκκλίνοντα τὰ μεταπύργια ψκοδόμηται εκατον πηχῶν τὸ μητος, τὸ δὲ πάχος δώδεκα, τὸ δὲ ύψος εξ δργυιῶν. (7) Τὸ δὲ πρὸς τούς πολεμίους καθήκον τοιχόκρανον δεί μείουρον διπλούν κατασκευάζειν ίνα ύπο των λιθοβύλων τυπτόμενον μηδέν πάσχη ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις όκτω ἐπ' έλαττον δὲ δώδεκα . . . . . άνωθεν είς ψαλίδας συγκλεισθέντων η δοκών επιτεθεισών οίκοδο-

comme s'il y avait εν τη Με(ταπόντα κα)τά τινας» Vincent (papiers inédits): Quam a Polyido Mechanico inventam ferunt Metaponti in (ici, en » marge, κατά) quibusdam opportunis locis apud quos», etc. (Trad. lat.) II Cet alinéa pourrait peut-être se restituer à peu près comme suit: Ταύτη δε (ή) πριονώτη παραπλήσιος οὐσα τυγχάνει ήν Πολύειδόν φασιν εύρεῖν τὸν μηχανοποιὸν, ἐν ἡ κατά τινας τῶν ἐπικαίρων τόπων προσήκει (?) πύργους οίχοδομεῖν πενταγώνους χατά τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων: άφ' ών, χαθάπερ εξρηται πρότερον, δοχών ξπιβληθεισών, τα ύτα τα χατασχευάσματα ἔσται. La fin de la phrase surtout reste douteuse à partir de ἀφ' ών.

6. τειχοποιίαν E. V. P.: πυ $\hat{g}$ γοποιίαν p.: πυ $\hat{g}$ γοποιίαν Th.  $\P\P$   $\hat{o}$  $\hat{g}$ γύων V. P.: δργυίων E.: δργυιών Th.

7. Les mots πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκον, qui gâtent le sens, ne seraientils pas à retrancher? On pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent de ό πρός τους πολεμίους καθήκων τοίχος ( $\S$  VIII, 2).  $\P\P$  τοιχόκρανον E. V. P.: τοιχόμαχον, et à la marge τοιχόχρανον, p. Th.  $\P\P$  μείοιρον E. V.P.: ulovoor Th. III La traduction que nous adoptons pour ce passage, sous toutes réserves d'ailleurs, suppose dans le texte primitif quelque chose comme πατασπευάζειν (Ιπανόν) ίνα πτλ. Cf. ci-dessous, § x, 9, "Odous [sic Rev. et ms.] άμαξηλάτους, Ικανάς ΐνα κομίζειν — ὅσα προσήκει — δυνώμε θα: Athénée

Fig. 4.

Restitution du tracé à hémicycles, d'après Philon.

Ταὐτὰ τὰ κατασκευάσματα] Si dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4 donne la restitution, on supprime le mur de gorge BC des tours, on obtiendra un tracé qui présente, en effet, quelque peu la forme d'une scie. Il semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits qu'il voulait renforcer, par une tour pentagonale dont les côtés étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il restait alors, entre la tour et la partie correspondante de l'enceinte, un couloir qu'il couvrait à l'aide d'un blindage en bois.

été inventé par l'ingénieur Polyeidos. Dans ce tracé il convient de construire, en certains des points dangereux, des tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines. En jetant ensuite des poutres d'un mur à l'autre, comme nous l'avons indiqué plus haut, on obtiendra des dispositions analogues.

6. Il y en a qui présèrent un autre système, dans lequel les courtines sont légèrement cintrées, ont cent coudées (150 pieds) de longueur sur douze (18 pieds) d'épaisseur et six orgyes (36 pieds) de hauteur. (7) Il faut faire la partie supérieure du mur se rétrécissant par le haut, double, assez résistante pour n'avoir rien à craindre des coups des lithoboles: les deux murs seront distants l'un de l'autre de huit coudées (12 pieds); à douze au moins . . . . . En fermant les . . . par le haut avec des voûtes,

6. "Αλλην -- τειχοποιίαν ατλ.] Système dit double (voy. 7, διπλοῦν), bon à employer pour les places qui offrent des saillants et des rentrants. Cf.

xi, Η δε διπλή (τειχοποιία), δταν κόλπους και άναχωρήσεις έχη το πόλισμα. Εκατόν πηχῶν] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la longueur de la courtine. — On peut calculer approximativement l'espacement des tours à Rhodes dans la partie de l'enceinte que Demetrios Poliorcète battit en brèche après avoir renoncé à l'attaque du côté du port. Diodore, XX, xci, 8, Ανεκάθηρε τον τόπον επί σταδίους τέτταρας, δι' ών ξμελλε προσάξειν τας κατασκευασθείσας μηγανάς, ώστε γίνεσθαι το ξογον έπι μήκος μεσοπυργίων εξ και πύργων έπτά. En supposant que les 7 tours aient eu chacune 60 pieds de front, il nous restera une longueur de près de 2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'intervalle de deux tours. A Carthage les tours étaient espacées de 200 pieds, selon Appien, Puniques, xcv. Une partie de l'enceinte de Jérusalem, que Josèphe, V, IV, 3, désigne sous le nom de rotrov reixos, était défendue par des tours distantes les unes des autres de 300 pieds. Enfin, cf. Vitruve, I, v, 4, «Intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia · ab alia sagittae missione, uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae erunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus » hostes reiciantur. »

7. Καθήπον] Cf. 2 et la note.
Τοιχόπρανον] Άπαξ λεγόμενον.
Μείουρον] Cf. Bélop., \$ ιν, Αφαιρούντες και μύουρα ποιούντες και παντί τρόποι πειραζοντες: Pausanias, X, xvi, 2, Πύργον — ες μύουρον ανιόντα από εύρυτέρου τοῦ χάτω.

Διπλούν - ἀπέχον θάτερον θατέρου] Cf., comme construction, Appien, Puniques, XCV, - Τριπλώ τείχει. Τούτων δ' έχαστον ην υψος κτλ. διώροφον δ' ην έχαστου τείχους το υψος κτλ.

Δώδεκα . . . . . ] Le sens général de la phrase semble indiquer suffisamment comment on doit combler la lacune. Il faut sans doute lire que le double mur qui termine supérieurement la courtine doit commencer à douze coudées (18 pieds) au moins au-dessus du sol extérieur; de cette façon, en effet, la base qui est massive peut résister au choc du bélier.

Ψαλίδας] Cf. III, 6, note Els ψαλίδας συγκλειόμενα. Δοχών ξπιτεθεισών] Cf. 5, et la note.

εν 'Ρόδω κατεσχείασται · τῶν δὲ ἐπάλξεων τὰς μεν ὑποστάσεις δεῖ ποιεῖν τριῶν . . . . . . πλινθίων, ἵνα ὑπερ αὐτῶν βάλλειν δίνωνται τοῖς προβόλοις οἱ φύλαχες τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι, αὶ δ' ἐργωδῶς ἀποχόπτωνται. (16) Πρὸ δὲ τῶν τετραγώνων πύργων προοιχοδομεῖν δεῖ τριγώνους ἄλλους συνεχεῖς καὶ στερεοὺς ἀπὸ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἵνα περὶ τὴν ἐχκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους.

(§ IX) Τοῖς δὲ πύργοις τὰ μεταπύργια οὐ δεῖ συναγαγεῖν. (2) Ανίσων γὰρ ὅντων τῶν βαρῶν, οὐχὶ ὰἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς πλίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύργους καὶ ⟨τὰ⟩ μεταπύργια: τοὐτων δὲ συμβαινόντων, ὑήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται, καὶ, ἐὰν πέσῃ τι τῶν μεταπυργίων, ἐπισπάσεται τοὺς τοίχους τῶν βαρῶν.

ερφόδω Ε.: εφφόδω V.: εν 'Ρόδφ Th. ¶¶ κατεσκεύασθαι Th. ¶¶ Il faut peut-être lire quelque chose comme Των δε επάλξεων τὰς μεν εποστάσεις δεί ποιείν τριών (σπιθαμών τῷ ὕψει (ου τῷ βάθει), τὸ δε πάχος τριών) πλινθίων κτλ. ¶¶ ἀποκόπτωνται] ἀποκόπτονται Ε. V. P. Th.

16. Ποὸ δὲ τῶν] ποὸς δὲ τῶν P.: ποὸς δὲ E. V.: ποὸ δὲ p. Th.  $\P\P$  προωκοδομεῖν] προωκοδομεῖν P.: προωκοδομεῖν Th.: προωκοδομεῖν (avec au-dessus du circonflexe) V.: προωκοδομεῖν E.  $\P\P$  En regard de la ligne τριγώνους  $\Rightarrow$  ἀπὸ ἰσο-, à la marge, chez Th., «f. ὑπὸ, sub ».  $\P\P$  ἰσχυρὰν καὶ στεσεὰν Th.

§ IX, 2. βαφῶν marge de p. et de Th.: βαφβάφων E. V. P. texte de p. (βαφβαφων) et de Th. ¶¶ τοῖς πλίνθοις P. Th.: ταῖς πλίνθαις E. V. ¶¶ θεμένοις E. V. P. Th.: θεμέλιοις Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 52, note 1). ¶¶ τὰ ajouté devant μεταπύψγια avec p. et Th. ¶¶ τῶν βαφῶν E. V. P. Th.: τῶν πύψγων Egger (ibid., note 2) et Vincent (papiers inédits). Τῶν βαφῶν aura peut-être été mis à la marge deux ou trois lignes plus haut comme correction de la variante τῶν βαφβάφων, et sera venu prendre ici par erreur la place de τῶν πύψγων.

courtines comme elles l'ont été à Rhodes. En ce qui concerne le mur crénelé, il faut en faire la partie inférieure de trois .... briquettes, afin que les défenseurs puissent lancer leurs projectiles par dessus et frapper ceux qui s'approchent de l'avant-mur, et que le mur crénelé (?) soit difficilement démoli. (16) En avant des tours carrées, il faut en bâtir d'autres triangulaires, attenantes aux premières, massives et en forme de triangle équilatéral, afin que les projectiles des lithoboles, arrivant sur l'angle saillant qui est massif et résistant, soient déviés et ne renversent point les tours.

## § IX. Détails de construction de tours.

Il ne faut pas relier les courtines aux tours. (2) Car, par suite de l'inégalité des masses, les parties en briques des tours et des courtines n'ont point entre elles la même cohésion que les fondements; or, cela étant, il se produira des lézardes dans les remparts, et, si quelqu'une des courtines vient à s'écrouler, elle entraînera les murs des tours dans sa chute.

ξπάλξεις — ύποβλέφαρα έχειν ούχ έλαττον έχοντα το βάθος σπιθαμών τριών. Le reste de la phrase, que nous ne citons pas, nous paraît porter uniquement sur *tyyovtovs*, « des créneaux munis de petites traverses de maçonnerie en retour, comme à Pompéi, selon l'interprétation de A. de Rochas, Traité de fortification, p. 156, note 1.) Υποβλέφαρα, mot qui ne se retrouve pas ailleurs, est peut-être une altération de ὑποβλήματα, et, de toute façon, nous paraît correspondre à ras unocraces de Philon. -Ainsi, Philon dirait de faire la partie inférieure du mur crénelé de trois spithames (2 1/4 pieds), de façon que les défenseurs puissent lancer leurs traits par-dessus, en s'avançant devant un créneau (Υνα ὑπλο αὐτῶν + τῷ προπειχίσματι): et, pour que le mur crénelé soit difficilement renversé (al δ έργωδώς ἀποχόπτωνται), de lui donner une épaisseur de tant de briquettes (.... πλινθίων). Les Grecs, selon Vitruve, II, III, 3, et Pline, Hist. Natur., XXV. xiv (xLix), 170, se servaient de deux sortes de briques, les unes et les autres carrées, de 1 1/4 pied (πενταδώροις) ou de 1 pied (τετραdogois). Dans l'inscription des murs d'Athènes, les briques dont il est question sont les tétradores, selon le calcul d'O. Müller, De muniment. Athen., p. 52-53. Il doit s'agir ici chez Philon de cette même espèce de briques: ce sont les petites, d'où le terme  $\pi \lambda i r \vartheta i \omega r$ , et non  $\pi \lambda i r \vartheta i \omega r$ ; et une épaisseur de trois pieds semble bien suffisante pour le mur crénelé. Voy., comme conclusion de ces considérations, la restitution que nous avons tentée dans les Notes critiques.

<sup>16.</sup> Στεφεούς, Στεφεάν] Cf. 9, note Πυογοί βαφείς. Διθοβόλοι] Cf. 1, 2, note Πετφοβόλων.

Παραφοροί] Cf. 1, 5, et la note. § IX, 2. Βαρόν Cf. 1v. 5. et la note Τὰ βάρη ψέρειν.

Erdécus] L'idée est claire: les tours étant plus hautes et, partant, d'une masse plus considérable que les courtines, le tassement sera moindre dans

- (3) Έργάσασθαι δὲ δεῖ τοὺς λίθους τῶν ἡμιχυλίνδοων πύργων τὰν ἔξωθεν περιφέρειαν καταμετρήσαντα, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐμβολεῖς ξυλίνους κατασκευασάμενον διαδοῦναι τοῖς λιθουργοῖς, ἵνα εὐεργῶς καὶ ταχὺ ἐργάζωνται · καὶ ἔσονται οὕτως συνεχῶς οἰκοδομούμενοι, πόλεις τε ἰσχυροὶ διὰ τὸ τὴν οἰκοδομίαν αὐτῶν τοιαύτην γίνεσθαι καὶ διὰ (τὸ) τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν καὶ μὴ εἴκειν τοὺς λίθους μηδέν · ἔξωθεν γὰρ εὐρύτεροι ἢ ἔνδοθέν εἰσι.
- (4) Δεί δὲ τοὺς γωνιαίους καὶ τοὺς ἔξωθεν τιθεμένους λίθους ώς μεγίστους καὶ παχυτάτους καὶ ἀκροτόμους είναι.
- (5) Των δε βαρών και των πύργων πάντων κάτωθεν παρά τὰς γωνίας τοίχους άπτομένους ἄκρων των γωνιών προοικοδομείν, ίνα
- 3. καταμετρήσαντα P. Th.: καταμερήσαντα E. V. ¶¶ ξυλίνους E. V. P.: ξηλίνους Th. ¶¶ ούτως E. V. P.: ούτω Th. ¶¶ οἰκοδομούμενοι E. V. P.: οἰκοδομούμενοι Th. ¶¶ πόλεις τε ἰσχυροὶ E. V. P.: πόλεις τε ἰσχυροὶ Th.: πόλις τε ἰσχυροὶ? ¶¶ χίχνεσθαι Th.
- 4. ἀχροτόμους] ἀχροτάτους conjecture de seconde main dans le cod. Lugdun. Vossian. grace., in-4°, n° 70.
- 5. πύορων] τοίχων dans le texte et πύορων à la marge, p. Th. (πίορων Th.). ¶¶ κάθωθεν Th. ¶¶ « f. προσοικ», avec renvoi à προοικοδομείν, Th.

les courtines que dans les tours. L'expression de cette idée dans le texte qui nous est transmis est confuse.

Θεμελίοις, Πλίνθοις] Les fondations et les parties inférieures du mur doivent toujours être construites en pierre, à cause de l'humidité. Le texte suppose ici que les parties supérieures des courtines et des tours sont en brique (Cf. 1, 4, et la note Πλινθίνους).

Baçour] Sur le sens spécial de ce mot, voy. vin. 9, note Hégyor Baçois. Au surplus, ce sens ne nous paraît par convenir ici: cf. Notes critiques.

8. Hurzekirdowr acopwr Cf. 1, 2 et 3.

"Luβολείς δελίνους | Patrons en bois. Cf. Bélop., § XLIII Köchly-Rüstow. Οὐτω καμπτήν εδώκαιεν αὐταίς (il s'agit de bandes d'airain à faire des ressorts) πραείαν πρός εμβολεία ξύλινον: ibid., en parlant des mêmes bandes. Αρμοζούσας πάντοθεν πρός τὸν εμβολεία: Héron, Bélop., § XX Köchly-Rüstow = p. 96, l. 5 Wescher, 'Η δὲ χωινκίς γίνειαι τόνδε τὸν τρόπον. 'Εμβολεία (Wescher: εμβολεία ms. de Minas: εμβολεία P. V.: εμβολαίον marge de Th., et Ko.-Rüst.) δεῖ κατασκειάσαι διμοίον τῷ ΑΒΓ.ΙΕΖ ὑπογεγοαιμένω κιλ. καὶ πρὸς τοῦτον εκτορνεύσασθαι την χοινικίδα.

Havagoous] Cf. 1, 5, et la note.

4. Axonousses On peut se rendre compte, en lisant l'article Axonouss du Thesaurus, que les anciens ont attaché à cet adjectif, entre autres sens, celui de « très dures » (en parlant de pierres ou de roches). C'est dans ce sens que l'hilon a dù l'employer ici: cf., en effet, dans deux passages analogues à celui-ci, 111, 1, ἐχ χραταιοί λίθου, et 1V, 6, λίθοι ώς στληφοιατοί. (Ailleurs chez l'hilon, le verbe ἀχοοτοιοῦ, Βέλορι, § xxxvII, présente le sons, qui lui est naturel, de « couper l'extrémité d'une pièce », et τὰ ἀχρότουμα, ibud., designe « les parties coupées ».)

- 3. Pour la taille des pierres des tours semi-circulaires, il faut mesurer la circonférence extérieure, et établir d'après celle-ci des patrons en bois que l'on remettra aux tailleurs de pierres, pour leur permettre de travailler bien et vite. Les tours se construiront ainsi sans interruption, et la ville sera forte, par suite de ce mode de construction des tours, et parce que les projectiles des pétroboles glisseront, sans que les pierres cèdent, vu qu'elles sont plus larges en dehors qu'en dedans.
- 4. Il faut que les pierres d'angle, et que celles du parement extérieur soient aussi grandes et aussi épaisses que possible et en roche très dure.
- 5. Au pied et en avant de toutes les tours pleines ou autres, le long des angles, on construira des murs qui viendront s'ap-

5. Βαρών] Cf. viii, 9, et la note Πύργοι βαρείς.
Υπόσιασιν] Cf. x. 6, Θετέος δε έστι πρό της δευτέρας και της τρίτης (τάφρου) άνευ προτειχισμάτων ό χάραξ, ενα υπόστασιν τοις έναντιοις μὴ έχης. Cf. aussi x, 2, et la note Παραστασιν.

Προτείχισμα] Cf. x, 6, et la note.

Τια — μη υπορύτιωσιν κτλ.] Cf. (?) ce procédé de l'Anonyme de Byzance, \$ xIII, 22 Köchly-Rüstow: Τάφρον νυκτός άνορύξομεν — τον δε εκείθεν λαυβανόμενον χουν έλπειν επί το τείχος, ώς μη δαδίως τας χελώνας πατά τοῦ τείχους προσιμέρεσθαι, άλλα προσχόπτειν νῦν μέν τῆ τάφρω, νῦν δὲ καὶ

τῷ ποὸς τῷ τείχει χώματι.
Υπορύττωσιν] Υπορύττειν signific ordinairement chez Philon, comme chez les autres écrivains, « creuser une galerie sous le rempart »; ex.: 1, 1, Τούς ολχοδομούντας πύργους δρύξαντας μέχρι πέτρας η ύδατος η τινος εδάφους ασφαλούς, - ενα μη - υπορύττηται τα τείχη: p. 99, l. 10, Δεί δέ χαι ταϊς ύπορυξεσι των τειχών λαθραιως χρησθαι χαθάπερ χαι νύν χρώνται (οί) μεταλλεύοντες: p. 97, l. 26, Τους επιτηθείους τόπους υπορύττειν: p. 91, l. 19, Προς δε τας μεταλλεύσεις δουκτέον εστίν ανα μέσον του τείχους και (100) προτειχίσματος ίχανην τάφρον Ισηλικόν \* χατά βάθος των θεμελίων τό κατά γης, Ένα φανεροί γινόμενοι οί υπορύττοντες δαθίως διαφθαρώσι καί μησετι τῷ τείχει πλησιαζωσιν. Par exception, dans le passage qui nous occupe et dans celui d'Athénée cité à la note qui suit immédiatement celleci (Δοχίδας), ὑπορύττειν prend le sens qu'a proprement διορύττειν, « saper le pied du rempart en y attachant le mineur ». Cf. l'Anonyme de Byzance, \$ xIII, 2-5 Köchly-Rüstow: Διοφύττου σιν οί πολιοφχούντες τὰ τείχη τους μέν λίθους τοῦ τέίχους στοιχηδόν λαμβάνοντες ἢ μεγίστους ὄντας καταλάξεύον-τες, εἰς δὲ τοὺς ἐκείνων τόπους ὀρθίας δὰδας ἢ καὶ τῶν ἄλλων ξύλων τὰ ἐπιτήδεια υητιστάνοντες το υπερχείμενον της οίχοδομης υπερείδουσιν, Ένα μη άθροον κατενεχθέν καταλάβη τους διορύττοντας. Έπειδαν δέ ίδωσι το τείχος πτώσιν απειλούν, αναιμαντες τας δάδας και τάλλα των ξύλων αναχωρούσι των δέ ξύλων ύπο του πυρός αναλωθέντων καταπίπτει το τείχος. Ποιούσι δε τουτο ποτέ μέν αππάλαχος δίχην την γην ύπορύττοντες μέχρι του το τείχος ύπο γην καταλαβείν, Εκείθεν την άρχην ποιούμενοι του δούγματος, ένθα φθάνειν αδινατοῦσιν οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν βαλλόμενοι λίθοι καὶ τῶν βελῶν ὅσα χοήσιμά ἐστι κατὰ τῶν πολιοοκούντων: πυτὲ δὲ τὰς διω ουκτῆοας χελώνας κατασχευάσαντες και έκ του φανερού ταύτας τῷ τείχει προσάξαντες τὸ τείχος δι'

<sup>\*</sup> loquizor Rev. de Phil., comme P. V.: loquizor E. Th.

Ţ

ύπόστασιν έχωσιν οἱ κινδυνεύοντες, καὶ [προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς ἢ χάρακα κατασκευάζειν ἱνα], ἐὰν ⟨τὸ⟩ προτείχισμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ὑπορύττωσιν αὐτοὺς προστιθέντες τὰς δοκίδας.

(§ X) 'Ορυκτέαι δέ εἰσιν ἐν πάσαις ταῖς τειχοποιίαις οὖκ ἐλάττους τριῶν τάφρων, ὧν δεῖ τὴν μὲν πρώτην ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ τείχους πλέθρον, τὴν δὲ δευτέραν ἀπ' αὐτῆς πήχεις τετταράκοντα, τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀπὸ τῆς δευτέρας. (2) 'Ανὰ μέσον δὲ τῶν δια-

à la marge. ¶¶ ἔχωσιν (bis) Ε. ¶¶ μὴ ὑπορύττωσιν (voy. les Notes explicatives) αὐτοὺς ⟨τοὺς πύργους⟩?

§ X. ὀρυκταὶ E. V. P. Th.: ὀρυκτέαι Graux (Fortifications de Carthage, p. 199, note 3). ¶¶ πρώτην P. Th.: πεσώτην E.: πεώτην V. ¶¶ ἀπ' αὐτῆς E. V. P. Th.: peut-être ἀπὸ ταύτης ου ἀπὸ τῆς ⟨πρώτης⟩ (ἀπὸ τῆς  $\bar{\alpha}$ ?).

αὐτῶν διορύττουσι, τὰ ὅμοια τοις εἰρημένοις διαπραττόμενοι. Ἐπειδή δὲ τὸ τείχος κατεγεχθεν οἱ πολιορκούντες ἴδοιεν, σὺν μεγίστη βοῆ κατὰ τοῦ κατεγεχθέντος τείχους συνέρχονται. Καὶ ἡ μὲν τῆς διώρυχος αἰτία τοιαύτη. Cf. Χελῶναι διορυκτρίδες à la fin de la note qui suit.

-toxtδας] Encore aujourd'hui, quand le mineur veut faire brèche à un mur mal flanqué, il va, pendant la nuit, s'établir au point où il est le



Tortue pour les mineurs.

mieux défilé, et il se couvre avec un abri composé de madriers en chêne qu'il place dans une position inclinée le long du mur. Ce masque s'emploie surtout dans les attaques brusquées. Dans les attaques pied à pied, les anciens employaient un système analogue, mais tout monté à l'avance; cette machine, qui s'amenait sur des roulettes jusqu'au pied du mur, est appelée chez Philon Joxídes. mais généralement Χελώνη ogezzois par les autres auteurs. Cf. iv, 2, "Oπως αν χαταγνύωσι τὰς προστιθεμένας δοχίδας: VIII, 10, [Τας τε γὰο προστιθεμένας δοχίδας — έχ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοις λιθοβόλοις: p. 93-4, Ear de l'axovoror

άπὸ τοῦ τείχους τι γένηται, καὶ αὐτῶν τὰς δοκίδας καὶ τὰς προστιθεμένας ἐκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοῖς λιθοβόλοις ὑάδιὸν ἐστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοὺ τείχους: p. 97, l. 14, Κατὰ τοὺς ἀσθενεστάτους τόπους ἀπὸ κλιμάκων καὶ προστιθεμένων δοκίδων τὴν πρώτην ποιῆσαι προσβολήν. Cf., d'autre part, l'Anonyme de Byzance cité à la note qui précède pliquer contre le sommet de ces angles. De la sorte, les défenseurs auront là un poste; et [on les entourera d'un avant-mur ou d'un palissadement: de la sorte], si l'avant-mur tombe et que l'ennemi se trouve au-dedans de cet avant-mur, il ne pourra saper les tours en approchant les masques de mineurs.

### § X. Fossés.

Dans toutes les fortifications, il ne faut pas creuser moins de trois fossés. Le premier doit être à un plèthre (100 pieds) du rempart, le second à quarante coudées (60 pieds) de *celui-ci*, le troisième à la même distance du second. (2) Dans les intervalles

celle-ci: Athénée, p. 19-20 Wescher, Το δε τῆς δουχτρίδος χελώνης γένος τὰ μεν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον ψχονόμηται (lire ψχοδόμηται?), τὴν δε εμπροσθεν ὀρθην εχει προσαγωγὴν, ὅπως προσελθοῦσα πρὸς τὸ τείχος ἀπαρτίση αὐτῷ, καὶ μὴ παρεισπίπτη ἀπό τοῦ τείχους τὰ (lire τὰ ἀπό τοῦ τείχους?) ἀμιεμενα βέλη, ἀλλ' ἀσφαλώς οἱ ὑπορύτιοντες εν αὐτῆ ὅντες ἐργάζωνται: Apollodore, Poliorcét., p. 143 Wescher, Ἐπὶ μεν οὐν τὸ ὀρύξαι, τοιαῦτα τῷ τείχει παρατίθενται ξύλα ἀποτετμημένα πρὸς ὅνυχα, ἃ τῷ τείχει ἐμαρμόζει ἐρισόμενα. Le même Apollodore, page 138, dern. ligne Wescher, appelle ces mêmes tortues χελώναι διορυκτρίδες. Voy. à la p. précéd. la fig. 5, empruntée à Héron le Jeune, p. 218 Wescher.
§ X, 2. Διαστημάτων] Cf. 5.

Παλίουρον] Cf. 8, Τέλιατα περί ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν: p. 100, 1. 23, Τὰς δὲ παλιούρους  $\langle$ τὰς μὲν συ $\rangle$ σκάπτοντας εἰς τὰ  $\langle$ δια $\rangle$ λείμματα καταχωννύναι, τὰς δ' ἐκκόπτοντας εἰς τὰς ἐγχώσεις τῶν τάφρων καταχρῆσθαι.

Talarriaiφ, Talarriaioυ Cf. 4, et la note.

Πρώτης] Le premier fossé est ici le premier que rencontre l'ennemi; dans tout le reste du passage, Philon compte, au contraire, les fossés de dedans en dehors.

1. 16 δεκα - σῦσις ξ] Cf. lléron, Bélop., § xxiii Köchly-Rüstow = p. 100, l. 5 Wescher, H δὲ σῦσις ξ, ἐν ἡ ἐσιν ἡ διώσιοα καὶ τὸ χελώνιον καὶ ἡ χελο, ἐπὶ μὲν τῶν εὐθυτόνων σῦσις ξ κέκληται, ἐπὶ δὲ τῶν παλιντόνων κλιμακίς. Philon emploie ici l'expression σῦσις ξ même en parlant de pêtroboles, qui sont, d'après le même Héron, ibid., § iii = p. 74, l. 8 Wescher, des machines palintones. Ailleurs, au livre des Bélopoïques, il désigne cette pièce du pétrobole par son nom technique, κλιμακίς. Il nous donne le moyen d'en calculer la longueur: § xi Köchly-Rüstow, Τῆς δὲ κλιμακίδος τὸν Ιστόν εὐσομοσιεῖν μάλιστα ἔφασαν δέκα καὶ ἐννέα διαμετρων γενόμενον. Or, le «diamètre» en question, qui sert de module pour la construction de toute la machine, de quelque grandeur qu'elle doive être d'ailleurs, est, d'après les mss. de Philon, ibid., § vi, de 21 doigts. On obtient donc 339 doigts, soit sensiblement 25 pieds pour la longueur du canal dans le pétrobole d'un talent. Or le texte ici porte 12 coudées (18 pieds) seulement. Le désaccord n'est qu'apparent. Il faut considérer que, le pétrobole d'un talent tirant à 45° environ avec l'horizon, son canal, de 25 pieds de longueur, a pour projection horizontale une longueur de 17 à 18 pieds, ce qui nous ramène à la donnée du texte.

Σκυτάλη Cf. Héron, Bélop., § x Köchly-Rüstow = p. 84, l.1 Wescher, Της οὐν τῶν ἀγκώνων βίας Ισχυράς γενομένης, δεῖ καὶ τὴν καταγωγὴν Ισχυ-

F

ì

στιμάτων ἐπὶ εἰχοσιοχτω πήχεις τὸ πλάτος σχόλοπας χαταπήξαι χαὶ δρύγματα ποιῆσαι καὶ παλίουρον φυτεῦσαι, ἱνα τῷ ταλαντιαίψ πετροβόλψ θέσιν μὴ ἔχωσιν, ἐὰν τῆς πρώτης τάφρου χρατή-(page 85) σωσιν οἱ πολέμιοι δώδεκα γάρ ἐστι πηχῶν τοῦ ταλαντιαίου πετροβόλου ἡ σῦριγξ, ἡ δὲ σχυτάλη τεττάρων πηχῶν, ώστε παράστασιν οὐχ ἔξειν τοῖς περιάγουσι τὸν ὄνον. (3) Ποιητέον δ' ἐστὶ τὰς τάφρους ὡς βαθυτάτας, καὶ μὴ ἔλαττον τὸ εὐρος ἐβδομήχοντα πηχῶν. (4) [Τοσούτων καὶ τοιούτων τάφρων ἐρυγθεισῶν] (Οὕτω γὰρ) οὕτε χωσθήσονται ταχέως, ὅ τε ταλαντιαῖος πετροβόλος, ὅς ἐστι σφοδρότατος, ἢ οὐχ ἀφίξεται πρὸς τὸ τεῖχος ἣ ἔχλυτος ὢν ἀντιτυπτήσει, αἱ τε στοαὶ οὐ πλησιάσουσι τῆ πόλει, ὅ τε κριὸς, κἄν τινες αὐτῶν χωσθῶσιν, οὐ δυνήσεται τύπτειν τοὺς πύργους. (5) 'Ορύττοντας δὲ δεῖ τὰς τάφρους τῆς μὲν πρώτης τὴν ἀναβολὴν ποιεῖσθαι τοῦ χοῦ πρὸ τοῦ τείχους, τῶν δὲ ἄλλων

<sup>2.</sup> παράστασιν Ε. V. P.: παράταξιν, et en marge παράστασιν, p. et Th. σύχ έξειν] οὐχ έξει Ε.: οὐχ έξει V. P.: οὐχ έξει Th. Peut-être vaudrait-il mieux corriger, non pas οὐχ έξειν, mais οὺχ έξεις: cf., en effet, 6, Ἰνα μὴ ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης (ἔχει mss.).

<sup>8.</sup> βαθυτάτας P.: βαθυτάτους E. V. Th. ¶¶ πηχῶν] πηχέων E. V. P.: πήγεων Th. Cf. Lobeck, Phrynich., p. 246.

<sup>4.</sup> χωσθήσονται] χωσθήσεται Ε. V. P. Th.  $\P\P$  ο τε] οὐτε Ε. V. P. Th.  $\P\P$  παλαντιαῖος P.  $\P\P$  ἀντιτυπτήσει] ἀντιτυπήσει Ε. V. P. Th.: «f. ἀντιτυπήσεια» marge de Th.  $\P\P$  πλησιάσουσι] πλησιάσωσι Ε. V. P. Th.  $\P\P$  χάν] ἐάν Ε. V. P. Th.  $\P\P$  Τινές paraît assez singulier.  $\P\P$  δυνήσονται Ε. V. P. Th.: δυνήσεται Vatican. grace. 219.

<sup>5.</sup> τοῦ τοίχου E. V. P. Th.: τοῦ χοῦ marge de Th. Cf. Thucydide, IV,

ρὰν γενέσθαι διὰ τὸ ἔσης δεῖσθαι (?: διὰ τοῖς ὡς δεῖσθαι ms. de Minas: διὰ τὸ δεῖσθαι P. V.) βίας πρὸς τὸ τοὺς ἀγκῶνας κατάγεσθαι. Διὸ ἀντὶ τῆς καλουμένης ἐπὶ τοῦ ἐπὰνω θεωρήματος καταγωγώθος, ἄξονα προσέθηκαν τῆς σύριγγι ἐπὶ τοῦ ὁπίσω αὐτῆς ἄκρου πλάγιον στρεφόμενον εὐλύτως: ἐκ δὲ τῶν ἄκρων αὐτοῦ τετραγώνους σκυτάλας ποιοῦντες, ἐπέστρεφον αὐτον. Διὰ δὲ τῆς ἐπιστροφῆς συνέβαινε τὴν διώστραν κατάγεσθαι ἔγουσαν τὴν τοξιτίν κτλ: Philon, Bélop., § 51, Καταγαγεῖν τὸ χελωνιον περιάγοντα ταῖς σκιτάλας τὸν ὀνίσκον.

Παράστασιν] Cf. Diodore, XX, xci, 2, en parlant du cadre de base de l'hélépole construite par Demetrios devant Rhodes, Την δε άνα μέσον χώραν διέλαβε δοχοίς άλληλων άπεγούσως ώσανει πήχεν, δπως παράστασις ή τοίς προωθείν την μηχανήν μέλλουσι. Cf. aussi ci-dessus, ix. 5, Υπόστασιν, et la note.

<sup>3.</sup> o' πηχῶν] On admet encore aujourd'hui pour les fossés secs la même largeur.

<sup>4.</sup> Ταλαντιαίος πετροβόλος κτλ.] Comme le dit ici le texte, le pétrobole d'un talent était la plus grosse machine dont l'assiégeant se servit ordinairement. Ce passage est important: il donne la portée effective moyenne de ce gros engin de siège. En effet, trois fossés, d'une largeur de 90 cou-

laissés entre les fossés, il faudra, sur une largeur de vingt-huit coudées (42 pieds), enfoncer des pieux, creuser des fosses et planter des épines, afin que, si les ennemis venaient à s'emparer du fossé extérieur, ils ne puissent installer de pétroboles d'un talent; en effet, le canal de ce pétrobole a douze coudées (18 pieds), et le levier quatre (6 pieds): il n'y a pas de quoi placer les hommes qui font tourner le treuil. (3) On fera les fossés aussi profonds que possible, et d'au moins soixante-dix coudées (105 pieds) de large. (4) Car ainsi, il faudra beaucoup de temps pour les combler; le projectile d'un talent (26 kilogrammes environ), qui est le plus puissant, ou bien n'arrivera pas jusqu'au rempart, on bien n'aura plus de force lorsqu'il l'atteindra; les portiques ne pourront s'approcher de la ville; et enfin le bélier, quand même un ou deux fossés seraient comblés, ne pourra encore battre les tours.

5. Il faut, en creusant les fossés, rejeter la terre du premier en avant du mur, et celle des autres au milieu des espaces in-

dées chacun, et tracés. les deux plus extérieurs à 60 coudées chacun du fossé immédiatement plus intérieur, et le plus intérieur de tous à 100 pieds du rempart même, occupent autour de la ville une zone large de 595 pieds, ou, à peu de chose près, d'un stade. A cette distance, dit Philon, le projectile lancé par le pétrobole d'un talent viendra mourir contre la muraille, si même il l'atteint.

Prout Les grout des anciens correspondent à la fois à nos tranchées et à nos parallèles. Ce sont des galeries couvertes, établies sur le sol ou creusées dans la terre (Philon, p. 91, vers le bas, Έαν δὲ ωσιν ἐχ ξύλων πεποιημέναι —. Ἐάν δὲ ωσιν ὀρυκιαί —), les unes parallèles au front attaqué et reliant entre eux les divers engins de l'assiégeant, les autres transversales et assurant les communications des parallèles entre elles et avec le camp. Ex. : Polybe, IX, XLI, 1, Κατά δε το μεσοπύογιον στοάν εποίει μεταξύ των χριών (il s'agit des béliers avancés contre les deux tours voisines) παράλληλον τῷ τείχει: 9, Απὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ώς πρὸς τὰς χελώνας τας χωσιρίδας επεποίηντο σύριγγες (σύριγγες est ici synonyme de στοαί) κατάστεγοι χάριν του μήτε τους προσιόντας έχ της στρατοπεδείας μήτε τους απιόντας από των ξυγων βλάπτεσθαι μηδέν ύπο των έκ της πόλεως βελών. Cf. Philon, p. 97, l. 25, Καὶ τας στοάς οίχοθομείν: [VIII, 10, Τας προσφχοδομημένας στοάς έχ του πλαγίου τυπτομένας τοις λιθοβόλοις:] p. 91, description détaillée des moyens de défense employés par l'assiégé pour renverser les portiques (τύπτοντας εχ των πλαγίων χαταβάλλειν αὐτάς), ou défoncer leur couverture (τῷ ἐνειῆρι καὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνωθεν τύπτοντας κελεύειν διακόπιειν τὰς οροφάς αὐτῶν): p. 96, l. 7 (dans un passage cité tout au long au § v, note Βελοστίατες), Οὐτ' ἄν στοὰ — ὑαδίως πυοσαχθείη: ci-dessous, x. 13, Ύπὸ γὰο τῶν λιθοβόλων καὶ στοῶν ὑαδίως άλίσκεται τὰ τείχη: p. 100, 1. 25, Προς δε τὰς τῶν πετροβόλων εἰς τὰς στοὰς γινομένας πληγάς, ποὸς μεν τὰς ἄνωθεν ἐπιβάλλειν γέρρα τοιπλά και ἐπ' αὐτὰ φορμούς ἐμπιπλώντα ἀχύρων η φύχους, πρός δε τὰς έχ τῶν πλαγίων προσχωννύναι τοὺς τοίχους ἄχοι τῶν γεορών [γεορών Τλ.], πρός δε τας άλλας πάσας τοις μαλάγμασι χρησθαι. 5. Υψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα κτλ. Il résulte des largeurs indiquées

er a underlaner our sech are a diago children in the the site of a software and a section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section something the single the second of the file erminate in the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servi in the entry of the Time of a forest aftent with-" or " " and I Tay Traffing the "I of" Flether out" The THE A RELATERED THEORY OF THE WEST PRICE - OF THE PLANT me - all the tentile are and the translated. The tent wh

· - Is in our aris refusely but iterate of the training of the engine I is the print to The internal I in the engineering the content of the engineering the content of the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineering the engineerin

were weren I - I - wer me me men ne 1 учество и выстру и в ченти попи петенен сел чении. Потейския e definite 1, 20, or - and re there I in the rest of THAT I WE ARE TO THE TANK OF THE

There were a second throng I to the execution worker from I and I will be the comment of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the wing the same of more of will prince of amount of simples dinner in THE MAR & HILL THIS TIP E. OUT A THILLE COLCUE PHYCHOTE ентин в в в выправления и принципа на на выправления eturni. - teore et . 25-5 I Terrures, u e inc seit de altis no a seu acierto a pero de um vermo de cerrene. Pore merec. t , t , 1. 4000, and formeration se mose e out autre con ant express to more than the first times, it is a ground to the TABLE COLORS RESPONDE ASSESSED TO BE STORED IN THE START IN THE er for central expert trepressions and a limb of Tolera estatic con-हाता अब कार्याच्या एक उद्यासाम्बर्गः, ६ <u>४ ६ ६ म्. १ छ</u> । ३ ६ ५ म्. १ ५ म्. . to be mary 2 12, and the months and the second Mere 2 " 3 "

वह है। है है के महिल्ला है है विज्ञान है के महिल्ला है है के महिल्ला The state of the second of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the a central tracket and a second control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr ATTEMPT OF THE OR - I AT THE THE WORLD SEE I THOUSAND SECTION At Figure Trement to a complete a competition of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon rete ie a time . I se mierz pr. min fim i m. Pijen, stat and minimized a later us a committee in the later and ال يو دا و يوسوند الاستواليد

amme and 🛴 🚉

here is the second of the same same.

termédiaires, afin que la palissade soit établie sur une position forte et que ces espaces intermédiaires, en s'élevant, protègent l'avant-mur et le mur. (6) On mettra en avant du deuxième et du premier fossé une palissade et pas d'avant-mur, pour ne pas préparer de poste à l'ennemi. (7) En avant du dernier, on enfouira, debout et vides, des poteries fournies en partie par les citoyens, en partie par la ville, et dont on aura bouché l'ouverture avec des algues — car cette matière ne pourrit pas —; ensuite on les recouvrira de terre, de telle façon que les hommes

Υπόστασιν] Cf. Ix, 5, et la note.

Εχης] Les défenses extérieures de la ville de Syringe en Hyrcanie, décrites par Polybe, X, xxxi, 8, étaient, mais en petit, exécutées à peu près conformément aux prescriptions qui précèdent. Τάφροι ἡσαν τριτταὶ, πλάτος μὲν οὐκ ἔλαιτον ἔχουσαι τριαχονία πηχῶν, βάθος δὲ πεντεχαίδεχα επὶ δὲ τοῖς χείλεσιν ἐκάστης χαρακοματα διπλὰ ἐπέκειτο καὶ τελευταϊον προτείχισμα δυνατόν.

7. Κεράμια] Cf. p. 100, l. 4, Προς δε τὰ περάμια και τὰ πρυπτόμενα δρύγματα τοῖς σειρομάσταις χρῆσθαι: Hérodote, VIII, xxvIII, Τάφρον μεγάλην δρύζαντες ἀμφορέας πενεούς ες αὐτὴν πατεθηκαν, χοῦν δε επιφορήσαντες και διωώσαντες τῷ ἄλλω χώρω εδέποντο τούς Θεσσαλούς εσβάλλοντας. Οι δε ώς ἀναρπασόμενοι τούς Φωπέας ψερόμενοι εσέπεσον ες τούς ἀμφορέας ενταῦθα οι ἵπποι τὰ σπέλεα διεφθάρησαν.

Aσηπιον] L'algue n'est pas, à vrai dire, incorruptible, puisqu'on en fait une sorte de terreau qui sert d'engrais. Cependant il faut deux ans, dans des conditions favorables et en aidant le travail de décomposition par le

<sup>6.</sup> Ποστειχισμάτων] Cf. v, Κάτωθεν των τειχών και των προτειχισμάτων: VIII, 11, Τα προτειχίσματα ως λοχυρότατα ποιείν, τον αυτόν τρόπον τοίς τείχεσιν ολχοδομούντας: 15, en parlant des soldats postés aux créneaux du rempart, Βάλλειν - τοῖς προβόλοις - τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειγίσματι: ιχ, 5, Εάν (το) προτείχισμα πέση και έντος αὐτοῦ γένωνται οι πολέμιοι: ιδιά., Πουτειχίσματα πεοί αὐτούς η χάρακα κατασκευάζειν:] x, 5, Τώ προτειχίσματα περί αὐτούς η χάρακα κατασκευάζειν:] x, 5, Τώ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει: 13 et [14], Τὰ προτειχίσματα: p. 91, 1. 20, Όρυκτέον — ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ (τοῦ) προτειχίσματος — τάφρον, texte cité in extenso à la note Υπορύττωσιν, 1x, 5: p. 93, 1. 31, Δεὶ δὲ καὶ τὰν ταχίστην καθ' ὁ ᾶν πέση το τείχος χάρακα θεμένους καὶ φορμούς κῶς ἐμπλησαντις προτείνασιν (2) κανασκιώσει (νον πέση του Τουτείνασιν (2) κανασκιώσει (νον πέση του Τουτείνασιν (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσει (3) κανασκιώσε γης ξυπλησαντας προτείχισμα (?) κατασχευάσαι (voy. note Taφρείαν, § 11): p. 94, l. 18, Έν δε ταις εμποήσεσι των μηχανημάτων και των χελωνών ταις συμβαινούσαις επιθέσεσι δεί τους οπλίτας και τους ψιλους, υσοι αν μή επί τών τειχών ώσι χρήσιμοι, πάντας διεσχεδασμένους έν τῷ προτειχίσματι έτοίμους είναι, Ένα ταχύ και εὐτάκτως ποιώσι το προσταττόμενον τῷ στρατηγῷ. • On disait en grec indifféremment τὸ τείχος et τὰ τείχη, comme en français le rempart et les remparts, en parlant d'une seule et unique ligne de murs; de même, τὰ προτειχίσματα est à chaque instant l'équivalent de το προτείχισμα. • (Graux, Fortifications de Carthage, p. 203.) — Les deux brayes qui séparent les trois fossés sont défendues par des palissades sans avantmur, et elles protègent par leur élévation l'avant-mur: l'avant-mur règne donc en arrière du troisième fossé à compter du dehors en dedans. La terre retirée de ce même fossé a été rejetée en avant du rempart: il paraît bien que c'est cette dernière banquette qui, fortifiée par un mur, ou comme c'était le cas, par exemple, à Thapsus (Daux, Emporia phéniciens, p. 258), «fortement damée entre deux murs», formait le προτείχισμα.

άνθρώπους μηθέν πάσχειν δεινόν έπ' αὐτῶν βαδίζοντας, τὰς δέ προσαγομένας χελώνας καὶ μηχανήματα [ἐπ' αὐτῶν] καταδύνειν. (8) Πολλαγού δὲ δρυκτέον καὶ τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν, Γνα ώς μάλιστα δυσχέρεια γίνηται. (9) Καταλιπείν δέ τάς τάφρους δρύττοντας δρθάς έχούσας όδους άμαξηλάτους ίχανάς ίνα κομίζειν είς την πόλιν όσα προσηκέν έκ της χώρας δυνώμεθα. [(10) Χρήσιμοι δέ είσι καὶ οἱ τρίβολοι οἶς άλοῶσι καὶ οί αγχυρωτοί δοχίδες χαὶ οι χηλωτοί χοπέντες πρός το χωλίειν καὶ Εκτραχηλίζειν τὰς προστιθεμένας κλίμακας. (11) Δεῖ δὲ καὶ μηγανήματα υπότροχα υπάρχειν μάλιστα μέν δύο, εί δε μή γε έν, Ίνα δαδίως παραγένηται οδ αν αυτοίς γίνηται χρεία.] (12) Κατασχευματέον δε και παρόδους και διόδους άσφαλείς επί τας παραβοςθείας του χάρακος, ενα μη οι πολέμιοι έπι τα χείλη στήσαντες της ιάφρου τους πετροβόλους έρυματι χρώνται, και τοις πολεμίοις [μή] ή χρήσιμος, ήμιν δέ (μή), ή ταφρέία. (13) Σπουδαστέον Ν' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειχίσματα καὶ τὰς τάφρους καὶ

B. pireta Th.

<sup>1).</sup> καταλίπειν Ε. V. P.: ¶¶ δούσσοντας Ε. V. P. Th. ¶¶ δοθάς έχούσας δρημος έχούσας = « en bon état, bien aplanies » Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, p. 56, note 2): δρους έχούσας « munies de bornes » on Ιχνους έχούσας « munies de rainures » de Rochas (ibid.): δοθάς « γωνίας) έχούσας? Plus haut, dans la phrase Την μὲν δξείαν, την δὲ ἀμπίλιαν γωνίαν ποιούντες (§ VIII, 13), le mot γωνίαν est omis par un groupe do manuscrits, et de même le mot γωνίας par trois manuscrits dans cette nutro phrase (§ 1x, 5), παρὰ τὰς γωνίας τοίχους ἀπτομένους κτλ. ¶¶ ἀμαξηλίτως Ικανάς? Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429). Mais cf. Énée le Thetroion, § xv1, 14, Τὰς ἀμαξηλάτους όδούς: et Pollux, I, 220, πεωφόρος, ἀμαξηλατοι: 111, 96, 'Οδὸς λεωφόρος, ἀμαξηλάτος: ΙΧ, 19, πόλιν δα τήλιστον, ἀμαξηλάτον: 37, Τὰς μὲν εὐρυτέρας όδοὺς λεωφόρους ᾶν καὶ ἀμαξηλάτους καὶ ἀπαηλάτους.

<sup>10.</sup> al άγκυρωτοι et al χηλωτοι E. P. V. Th.: al (les deux fois) Hase (mit Thranurus, article Άγχυρωτός). ¶¶ Χηλωτοί, « si lectio sana » Hase (ibid.). ¶¶ κατάντις pourrait bien n'être qu'une glose explicative se rapportant à χηλωτοί.

<sup>11. 11</sup> st μη, εν γε ou (αλλά) γε εν? ¶¶ οὐ αν] οὐ εαν Ε. V. P. Th.

Ιυ πιεροπάλους Ε. ¶¶ (αὐτη ώς) ερύματι?

<sup>13 13</sup> τοις πολεμίοις μή ή χρήσιμος ήμιν δε ή ταφρεία σπουδαστέον δ'εμετικ Κ Υ. Ρ.: τοις πολεμίοις μή ή χρησίμως: ήμιν δε ταφρεία (δε ή ταφρεία
μετικοδαστέον τους πολεμίοις ή χρήσιμος ήμιν δε μή ή ταμετικοδαστέον δ' έστιν Graux (Fortifications de Carthage, p. 190,
μετικοδαστέον δ' έστιν Graux (Fortifications de Carthage, p. 190,
μετικοδαστέον τους τους και μή ενδάχη ὁ στύλος τῆ γῆ και μή βαστάση τὸ
τείτους τους τους και μή ενδάχη ὁ στύλος τῆ γῆ και μή βαστάση τὸ
τείτους

puissent passer au-dessus sans danger, mais que les tortues et les tours de charpente qu'on approche s'enfoncent. (8) On creusera aussi, en beaucoup d'endroits, des mares autour desquelles on plantera des épines pour rendre l'accès aussi difficile que possible.

9. En creusant les fossés, on doit laisser des routes faisant des coudes à angle droit, carrossables et assez larges pour amener des champs dans la ville tout ce qu'il faudra. [(10) Il est utile d'avoir des triboles pour dépiquer le blé, ainsi que des poutrelles, les unes munies de crochets, les autres de fourches, pour s'opposer à l'application des échelles et les renverser. (11) Il faut encore des tours de charpente mobiles sur des roues, -deux, s'il est possible; sinon, au moins une, - afin qu'elles puissent facilement donner leur appui là où on en aura besoin.] (12) On établira aussi des communications sûres, tant directes que transversales, pour secourir le palissadement, de peur que l'ennemi venant à établir ses pétroboles sur le bord du fossé ne se serve de ce fossé comme abri, et que le retranchement ne soit utile à l'assiégeant, au lieu de l'être à nous-mêmes. (13) Ainsi, il faut s'occuper surtout de l'avant-mur, des fossés et des pa-

Καταδύνειν] Cf. Énée le Tacticien, xxxxx, 8, Χρή τοὺς ἐν τῆ πόλει κουφαίως ὑποούσσειν κατά τας ποοσαγωγάς τῶν μηχανημάτων, ἵνα οἱ τούχοι τῶν μηχανημάτων ἐμπίπτοντες δύωσιν εἰς τὰ ὑπορύγματα.

mélange de matières ad hoc, pour obtenir cette transformation. Philon décerne l'épithète d'ἄσηπιος à des produits qui résistent peut-être moins que cela à la putréfaction; cf., en effet, p. 86, l. 23, Όρθῶς δὲ ἔχει δημοσία καὶ κατα τὰς ἐδίας οἰκίας κατακεῖσθαι ἄλλα (τε) (ἀλλὰ Ε. V. P. Th.) τῶν ἀσήπιων, οἰον κάχου, καὶ τὸν ἐν τοῖς δυάγμασι πυρὸν καὶ ἐρεβίνθους καὶ θέριους καὶ ἱππάκην καὶ ὁρόβους καὶ σήσαμον κιλ.

<sup>8.</sup> Haltovoov] Cf. x, 2 et la note.

<sup>9.</sup> Opôris (ywvíns) txovíns] Cf. Vitruve, I, v, 2, «Excogitandum uti portarum itinera non sint directa sed scaeva. »— Nous supposons qu'on traversait chacun des deux premiers fossés en venant de la place, perpendiculairement, au moyen d'une digue; puis, que le chemin faisait un coude à angle droit le long de la braye, en arrière de la palissade, pour reprendre ensuite une direction parallèle à la direction primitive et traverser le fossé suivant. Cette disposition aurait eu pour but d'empêcher l'ennemi d'enfiler la route sur toute sa longueur.

<sup>10.</sup> Τοίβολοι οἰς ἀλοώσι] Cf. H. Blümner, Technologie und Terminologie

der Gewerbe und Künste, t. l, p. 6.

12. Παρόδους και διόδους] Sur divers sens de ces deux expressions, cf. 1, 6, et 11.

Tappeta] Ce mot exprime chez Philon l'ouvrage que nous désignons, en fortification passagère, par le mot retranchement, c'est-à-dire l'obstacle composé d'un parapet et de la fosse qui a fourni les terres. Cf. § II, et la note.

τάς χαρακώσεις έπο γάρ των λιθοβόλων και στοων βαδίως άλίσχεται τὰ τείχη. [ 14) Πεοί οἶν ταιτα φιλοτιμητέον ἐστὶ, ἵνα ώσιν ισχυρότατα προτειχίσματα και αι γαρακώσεις και αι τάφροι (page 86) ώσει πλείσται και βαθύταται γίνωνται τούτων γάρ άρμοζομένων, οι θέν αν πάθοι δεινών ή πόλις.]

- (\$ ΧΙ) Όρθως δέ δεί τας τειχοποιίας ποιείσθαι προορώντα τοίς τόποις. Αλλη γαο άλλη άφμόττει οίον, ή μεν μαιανδρώδης, τη πεδινή τ δε έκ των ημικικλίων και (τ) πριονωτή, όταν δ τόπος ή σχολιός, δν έσω δεί περιλαβείν ή δε διπλή, όταν κόλπους και αναχωρήσεις έχη το πολισμα, διπου δεί κτισθήναι ή δε λοξά τὰ μεσοπύργια έχουσα, τοῖς τριγώνοις εἴδεσιν ή δ' άρχαία, τοίς περισερέσι γωρίοις.
- (\$ XII) Ειλαβιτέον δ' έστιν έν πάσαις ταίς πυργοποιίαις, **Γνα καὶ μηδέν τὸ τεῖγος ἀμφίβολον οἰκοδομηται.** (2) Δεῖ δὲ καὶ
  - 13. τὰς τάφους P.: τάφους Ε. V. Τλ. ¶¶ τὰς σχαραχώσεις Ε.
- 14. ώσει Ε. V. P.: ώσι p. Th. ¶¶ γίγνωνται Th. ¶¶ ίνα ώς Ισχυρότατα (ή τὰ προτειχίσματα καὶ αἱ χαρακώσεις, καὶ αἱ τάφροι ώς εὐρύταται καὶ Babérara yirwriai Graux (Fortifications de Carthage, p. 199). Le même (ibid.) met entre crochets, Περί στι ταττα » δεινόν ή πόλις. Les raisons données pour motiver la conjecture às ségéraras sont faibles, si la phrase n'est pas authentique: il vaut sans doute mieux, alors, garder ώς πλείσια. MM odder E. V. P.: odder Th.
- § XI. ματανθρώθης E. V. P. marge de p. et de Th.: μετανθρώθης p. et Th. (texte). II regulazeiv V. P. Th : regisaleiv E. II brov E. V. P. Th.: Sneo? ¶¶ xtibfra E. V. P.: xtiobfra Th.
- § XII. d' forir] i' forir E. V. P. Th. ¶¶ under] unber E. V. P. Th.: μηδαμού?
  - 2. redauéros P.

§ XI. Teixonoias Cf. IV, 3, et la note.

Ή μεν μαιανδρώδης] Cf. VIII. 1. et la note Ετέρα πιοργοποιία.
'Η δε εκ τών ημικυκλίων και η πριονωτή] Cf. VIII, 1 et 5, et les notes. l'es deux systèmes, qui ont des courtines très courtes, permettent, en effet, de auivre d'une façon très serrée les inflexions du sol, d'occuper tous les points saillants par des tours, et de se refuser dans les parties basses au moyen des courtines concaves.

'II đề đượch] Cf. VIII, 6, et la note.

'II de losa xil | Cf. viii, 13, et la note. Une place triangulaire est celle qui, pour un même développement, présente les plus longs côtés en ligne droite; et c'est, en effet, pour fortifier les lignes droites que nous employous encore le tracé à cremaillère.

'H d' doyala] Cf. viii, 15, et la note Agyalaiς τειχοποίδας.

Hepparonias, Cf., au § 1v., 3, la note Terrononias.

lissades; car un mur, avec des lithoboles et des portiques, on l'emporte aisément.

[14. On déploiera donc tout son zèle pour ceci: faire très forts les avant-murs et les palissades, les fossés aussi nombreux et aussi profonds que possible; car, si ces choses sont bien organisées, la ville n'aura rien à craindre.]

#### § XI. Choix du tracé.

Le tracé doit être convenablement choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici, tel autre là: par exemple, le système à méandres, dans la plaine; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est en forme de scie, lorsque le terrain qu'on veut enceindre est accidenté; le système double, lorsque la ville à fortifier présente des saillants et des rentrants; celui qui a les courtines obliques convient aux formes triangulaires; ensin, le tracé antique, aux mamelons.

#### § XII. Dernières recommandations. Dessins.

Il faut prendre garde, dans tous les tracés, à ce qu'aucune partie du rempart ne soit vue à revers.

2. On aura

Digitized by Google

<sup>§</sup> XII. Πυργοποιίαις] Cf., au § 1ν, 3, la note Τειχοποιίας. Αμφίβολον] Cf. p. 95, l. 20 d'en bas, Ἐάν δὲ μακοᾶς (?: μακοᾶν Ε. V. P. Th.) οὕσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (ετι Ε. V. P. Th.) τοῦ τείχους οἰκοδομητέον [ἐστὶ], τοίχω ἢ δέροει ἢ αὐλαίαις διαφρακτέον, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται ἐκ τοῦ ὁπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὅντες: Thucydide, IV, κκκνι, 3, Βαλλόμενοί τε ἀμφοτέρωθεν ἤδη καὶ — ἀμφίβολοι ἤδη ὅντες οὐκέτι ἀντείχον: II, Lxxvi, 2: IV, κκκιι, 3, avec l'annotation de Krüger qui cite, notamment, d'autres passages chez Arrien (ajoutez II, κκιιι, 3): cf. aussi le Thesaurus. Mais, dans la plupart des cas, sauf l'exemple de Thucydide que nous avons rapporté ici-même et chez Philon, le sens paraît être πανιαχόθεν (et non ἀμφοτέρωθεν) βαλλόμενος.

τπόστασιν έχωσιν οἱ κινδυνεύοντες, καὶ [προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς ἢ χάρακα κατασκευάζειν ἵνα], ἐὰν ⟨τὸ⟩ προτείχισμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ὑπορύττωσιν αὐτοὺς προστιθέντες τὰς δοκίδας.

(§ X) 'Ορυκτέαι δέ εἰσιν ἐν πάσαις ταῖς τειχοποιίαις οὐκ ἐλάττους τριῶν τάφρων, ὧν δεῖ τὴν μὲν πρώτην ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ τείχους πλέθρον, τὴν δὲ δευτέραν ἀπ' αὐτῆς πήχεις τετταράκοντα, τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀπὸ τῆς δευτέρας. (2) 'Ανὰ μέσον δὲ τῶν δια-

à la marge. ¶¶ ἔχωσιν (bis) Ε. ¶¶ μὴ ὑποςύττωσιν (voy. les Notes explicatives) αὐτοὺς ⟨τοὺς πύργους⟩?

§ Χ. ὀρυκταὶ Ε. V. P. Th.: ὀρυκτέαι Graux (Fortifications de Carthage, p. 199, note 3). ¶¶ πρώτην P. Th.: πεσώτην Ε.: πεώτην V. ¶¶ ἀπ' αὐτῆς Ε. V. P. Th.: peut-être ἀπὸ ταύτης ου ἀπὸ τῆς ⟨πρώτης⟩ (ἀπὸ τῆς ធ̄?).

αὐτῶν διορύττουσι, τὰ ὅμοια τοῖς εἰρημένοις διαπραττόμενοι. Ἐπειδή δὲ τὸ τεἰχος κατενεχθὲν οἱ πολιορκοῦντες ἴδοιεν, σὺν μεγίστη βοῆ κατὰ τοῦ κατενεχθέντος τείχους συνέρχονται. Καὶ ἡ μὲν τῆς διώρυχος αἰτία τοιαύτη. Cf. Χελῶναι διορυκτρίδες à la fin de la note qui suit.

10x1δαs] Encore aujourd'hui, quand le mineur veut faire brèche à un mur mal flanqué, il va, pendant la nuit, s'établir au point où il est le



Tortue pour les mineurs.

mieux défilé, et il se couvre avec un abri composé de madriers en chêne qu'il place dans une position inclinée le long du mur. Ce masque s'emploie surtout dans les attaques brusquées. Dans les attaques pied à pied, les anciens employaient un système analogue, mais tout monté à l'avance; cette machine, qui s'amenait sur des roulettes jusqu'au pied du mur, est appelée chez Philon Δοχίδες, mais généralement Χελώνη ορυπιοίς par les autres auteurs. Cf. 1v, 2, Όπως αν **καταγνύωσι τὰς προστιθεμέ**ras doxidas: VIII, 10, [Tas τε γὰο προστιθεμένας δοκίδας — έχ του πλαγίου τυπτομένας τοις λιθοβόλοις: p. 93-4, Ear de esaxounter

από του τείχους τι γένηται, και αυτών τὰς δοκίδας και τὰς προστιθεμένας ξκ του πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοις λιθοβόλοις ἡάδιόν ἐστι συντρίβειν και ἀπορρίπτειν ἀπό τοὺ τείχοις: p. 97, l. 14, Κατὰ τοὺς ἀσθενεστάτοις τόπους ἀπό κλιμάκων και προστιθεμένων δοκίδων τὴν πρώτην ποιῆσαι προσβολήν. Cf., d'autre part, l'Anonyme de Byzance cité à la note qui précède pliquer contre le sommet de ces angles. De la sorte, les défenseurs auront là un poste; et [on les entourera d'un avant-mur ou d'un palissadement: de la sorte], si l'avant-mur tombe et que l'ennemi se trouve au-dedans de cet avant-mur, il ne pourra saper les tours en approchant les masques de mineurs.

### § X. Fossés.

Dans toutes les fortifications, il ne faut pas creuser moins de trois fossés. Le premier doit être à un plèthre (100 pieds) du rempart, le second à quarante coudées (60 pieds) de *celui-ci*, le troisième à la même distance du second. (2) Dans les intervalles

celle-ci: Athénée, p. 19-20 Wescher, Το δε τῆς δρυπρισος χελώνης γένος τὰ μεν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον ψπονόμηται (lire ψποδόμηται?), τὴν δε εμπροσθεν ὀρθήν εχει προσαγωγήν, ὅπως προσελθοῦσα πρὸς τὸ τείχος ἀπαρτίση αὐτῷ, καὶ μὴ παρεισπίπη ἀπὸ τοῦ τείχους τὰ (lire τὰ ἀπὸ τοῦ τείχους?) ἀμιθμενα βέλη, ἀλὶ ἀσαμλῶς οἱ ὑπορύττοντες ἐν αὐτῷ ὅντες ἐργάζωνται: Αροllodore, Poliorcét., p. 143 Wescher, Ἐπὶ μεν οἰν τὸ ὀρύξαι, τοιαῦτα τῷ τείχει παραπίθενται ξύλα ἀποτετμημένα πρὸς ὅνυχα, ἃ τῷ τείχει ἐμαρμόζει ἐρειδόμενα. Le même Apollodore, page 138, dern. ligne Wescher, appelle ces mêmes tortues χελώναι διορυπιρίδες. Voy. à la p. précéd. la fig. 5, empruntée à Héron le Jeune, p. 218 Wescher.
§ X, 2. Διαστημάτων] Cf. 5.

Παλίουρον] Cf. 8, Τέλιατα περί ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν: p. 100, 1. 23, Τὰς δὲ παλιούρους (τὰς μὲν συ) σχάπτοντας εἰς τὰ (δια) λείμματα καταχωννύναι, τὰς δ' ἐχχόπτοντας εἰς τὰς ἐγχώσεις τῶν τάφρων καταχρῆσθαι.

Ταλαντιαίω, Ταλαντιαίου] Cf. 4, et la note.

Πρώτης] Le premier fossé est ici le premier que rencontre l'ennemi; dans tout le reste du passage, Philon compte, au contraire, les fossés de dedans en dehors.

Aωθεκα » σύοιγξ] Cf. lléron, Bélop., § xxIII Köchly-Rüstow = p. 100, l. 5 Wescher, H δὲ σύοιγξ, ἐν ἡ ἐσιν ἡ διώστοα καὶ τὸ χελώνιον καὶ ἡ χεὶη, ἐπὶ μὲν τῶν εὐθυτόνων σῦοιγξ κέκληται, ἐπὶ δὲ τῶν παλιντόνων κλιμακίς. Philon emploie ici l'expression σῦοιγξ même en parlant de pétroboles, qui sont, d'après le même Héron, ilid., § III = p. 74, l. 8 Wescher, des machines palintones. Ailleurs, au livre des Bèlopoïques, il désigne cette pièce du pétrobole par son nom technique, κλιμακίς. Il nous donne le moyen d'en calculer la longueur: § κι Κοchly-Rüstow. Τῆς δὲ κλιμακίδος τὸν ἐστὸν εὐαομοστεῖν μάλιστα ἔφασαν δέκα καὶ ἐννέα διαμέτοων γενόμενον. Or, le « diamètre » en question, qui sert de module pour la construction de toute la machine, de quelque grandeur qu'elle doive être d'ailleurs, est, d'après les mss. de Philon, ibid., § vi, de 21 doigts. On obtient donc 339 doigts, soit sensiblement 25 pieds pour la longueur du canal dans le pétrobole d'un talent. Or le texte ici porte 12 coudées (18 pieds) seulement. Le désaccord n'est qu'apparent. Il faut considérer que, le pétrobole d'un talent tirant à 45° environ avec l'horizon, son canal, de 25 pieds de longueur, a pour projection horizontale une longueur de 17 à 18 pieds, ce qui nous ramène à la donnée du texte.

Σευτάλη Cf. Héron, Bélop., § x Köchly-Rüstow = p. 84, 1.1 Wescher, Τῆς οὖν τῶν ἀγκώνων βίας ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖ καὶ τὴν καταγωγὴν ἰσχυ-

-=

There were the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

I instrume I movement I I I'm tryou naghou E. V. P.:

THE TAX OF THE E. V. P. Th. The oute E. V. P. Th.: of annuments of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

5. row rosgow E. V. P. Th. row we marge in Th. Cf. Thucydide, IV,

σαν σεν σόθαι δια το ίσης βείσθαι 2- δια τοίς ώς δείσθαι ms. de Minas: διά το βείσθαι P. V.) δίας τους το τους ασχώνας χαταγεσθαι. Διο άντὶ τῆς χαιουμένης ετι τοῦ έτανω δεωστματός χαταγωνίδος, άξονα προσέθηχαν τῆ συαγγεί ετι τοῦ οπίσω τυτος ίχιου τιαγιον πορεγομένον εὐλυτως εχ δε τον άχοων αυτού τετρασωνώς τικό ταλά και ποιούντες, έτέστοερον αυτού. Διά δε τῆς επιστροφής συνεθαίνε την διαστραί χαιαγεσθαί έχουσαν την τοξιίν κτλ.: Philon. Belop. § 51. Καταγαγείν το χελωνίον περιαγοντα ταίς σχυταλας τον ονίσχον.

Παράστασιν] Cf. Diodore. XX. xcl. 2, en parlant du cadre de base de Phélépole construite par l'emetrios devant Rhodes. Την δε ανα μέσον χωραν διέλαβε δοχοίς αλληλών απεγούσαις ωσανει πήγυν, όπως παράστασις η τοίς προωθείν την μηχανην μέλλουσι. Cf. aussi ci-dessus, IX. 5, Υπόσιασιν, et la note.

3. ο πηχών] On admet encore aujourd'hui pour les fossés secs la même largeur.

4. Takavriaios astoobolos xil.] Comme le dit ici le texte, le pétrobole d'un talent était la plus grosse machine dont l'assiégeant se servit ordinairement. Ce passage est important: il donne la portée effective moyenne de ce gros engin de siège. En effet, trois fossés, d'une largeur de 90 cou-

laissés entre les fossés, il faudra, sur une largeur de vingt-huit condees (42 pieds), enfoncer des pieux, creuser des fosses et planter des épines, afin que, si les ennemis venaient à s'emparer du fossé extérieur, ils ne puissent installer de pétroboles d'un talent; en effet, le canal de ce pétrobole a douze coudées (18 pieds), et le levier quatre (6 pieds): il n'y a pas de quoi placer les hommes qui font tourner le treuil. (3) On fera les fossés aussi profonds que possible, et d'au moins soixante-dix coudées (105 pieds) de large. (4) Car ainsi, il faudra beaucoup de temps pour les combler; le projectile d'un talent (26 kilogrammes environ), qui est le plus puissant, ou bien n'arrivera pas jusqu'au rempart, on bien n'aura plus de force lorsqu'il l'atteindra; les portiques ne pourront s'approcher de la ville; et enfin le bélier, quand même un ou deux fossés seraient comblés, ne pourra encore battre les tours.

5. Il faut, en creusant les fossés, rejeter la terre du premier en avant du mur, et celle des autres au milieu des espaces in-

dées chacun, et tracés, les deux plus extérieurs à 60 coudées chacun du fossé immédiatement plus intérieur, et le plus intérieur de tous à 100 pieds du rempart même, occupent autour de la ville une zone large de 595 pieds. ou, à peu de chose près, d'un stade. A cette distance, dit Philon, le projectile lancé par le pétrobole d'un talent viendra mourir contre la muraille, si même il l'atteint.

Στοαί Les στοαί des anciens correspondent à la fois à nos tranchées et à nos parallèles. Ce sont des galeries couvertes, établies sur le sol ou creusées dans la terre (Philon, p. 91, vers le bas, Ear de worr te sulwr πεποιημέναι — . Έὰν δὲ ωσιν ὀρυχιαί —), les unes parallèles au front attaqué et reliant entre eux les divers engins de l'assiégeant, les autres transversales et assurant les communications des parallèles entre elles et avec le camp. Ex. : Polybe, IX, XLI, 1, Κατά δε το μεσοπύργιον στοάν εποίει μεταξύ των χριών (il s'agit des béliers avancés contre les deux tours voisines) παράλληλον τῷ τείχει: 9, Απὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ώς πρὸς τὰς χελώνας τας χωστρίδας επεποίηντο συριγγες (σύριγγες est ici synonyme de στοαί) κατάστεγοι χαριν του μήτε τους προσιόντας έχ της στρατοπεδείας μήτε τους απιόντας από των έργων βλάπτεσθαι μηθέν ύπο των έχ τῆς πόλεως βελών. Cf. Philon, p. 97, l. 25, Καὶ τὰς στοὰς οἶχοδομεῖν: [viii, 10, Τὰς προσφχοδομημένας στοὰς έχ του πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθυβόλοις:] p. 91, description détaillée des moyens de défense employés par l'assiégé pour renverser les portiques (τύπτονιας έχ των πλαγίων χαταβαλλειν αυτάς), ou défoncer leur converture (τῷ ἐνειῆοι καὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνωθεν τύπτοντας κελεύειν διακόπτειν τὰς οροφάς αυτών): p. 96, l. 7 (dans un passage cité tout au long au § v, note Βελοστάσεις), Ούτ' αν στοα — ὁαδίως προσαχθείη: ci-dessous, x, 13, Υπό γαο των λιθοβόλων και στοων ὁαδίως αλίσκεται τὰ τείχη: p. 100, 1. 25, Ταλο β. Προς δε τας των πετροβόλων είς τας στοάς γινομένας πληγάς, προς μεν τας ανωθεν ξπιβάλλειν γέρρα τριπλά και ξπ' αυτά φορμούς ξιιπιπλώντα άχυρων η φύχους, πρός δε τας έχ των πλαγίων προσχωννύναι τους τοίχους άχρι των 5. Υψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα κτλ. Il résulte des largeurs indiquées

23)

είς τα διαστήματα άνα μέσον, ίνα δ τε χάραξ άσηαλώς τίθηται για ίνθος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα ἀσφάλειαν παρέγηται τῶ ποοτειγίσματι και τις τείγει. (6) Θετέος δέ έστι πρό της δεντέρας καί της τρίτης άνευ προτειχισμάτων δ χάραξ, ίνα υπόστασιν τοις έναντίοις μιζέχης. (7) Πορ δέ τις έσχάτης τάφρου, συναγυγόντας παρά τε των πολιτών και δημοσία κεράμια δρθά καί πενα δεί πατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φύπει — ἄσηπτον γάρ έστι -, μετά δε ταυτα γην άνωθεν επιβάλλειν, ώστε τους μέν

CI. 2, Εχ του δρύγματος ανέβαλλον αυτί τείχους τον χούν. ΠΠ ότε χάρας P.: ore vyaout E. V.: ore o yaout p. Th. TT riberal E. V. P.: ribntal p. Th.

6. Geréos] Beréor E. V. P. Th. (c'est par l'effet d'une omission que la correction Gerées ne se trouve point proposée chez Graux, Fortifications de Carthage, p. 200, note 2). TT καὶ τῆς τρίτης E. V. P. Th.: καὶ τῆς πρώ-17, Graux (l. l.). TT Eyns Eyer E. V. P.: Eyn p.: Eyn Th.

7. συνυγόντας P. 🗺 δημοσία] δημόσια Ε. V. P. Th. 📲 φύχει ἄσηπτον] queries mor E. V. P. Th. - Egger (chez de Rochas, Traité de fortificatum, etc., page 55, note 4) avait proposé d'admettre l'existence d'une lacune dans le texte après nivor, et, pour la remplir, conjecturé wou oidne twoquiders est une faute d'impression) ou un adjectif de ce sens : « moins bruyant. - Pezia est à rayer du Thesaurus, où ce mot avait été admis vur la seule autorité du texte que nous venons de corriger. Pour que vos. ef. p. 90, l. 11, que cos, dans l'énumération des choses de toute nature dont il faut s'approvisionner en vue d'un siège: p. 100, l. 29, φορμούς εμπιπιώντα άχιρων ή ψύχους, passage cité in extenso à la note Στοπί, § x, 4. Le mot canaror revient fréquemment sous la plume de Philon, lorsqu'il s'occupe des approvisionnements; p. ex. p. 86, l. 23 et 35; p. 87, l. 1; p. 88, 1 4 et β. etc. TT μηθέν Ε. V. P.: μηδέν Th. TT προσαγομένας] προαγοufrag E. V. P. Th.

par Philon pour les fossés et les digues qui les séparent, qu'on ne peut obtenir l'équilibre des déblais et des remblais qu'en plaçant le fond du forme peu au-dessous du niveau du sol naturel. La profondeur des fossés resultera donc de la hauteur des remblais intermédiaires, et les largeurs indiquées doivent être comptées non au niveau du sol, mais au niveau du sommet des remblais. - Il est très probable que la palissade couronnait le bord extérieur de la digue, de manière à permettre aux défenseurs de voir le mieux possible le fossé en avant. En arcière de la palissade we trouvait un chemin d'environ 6<sup>m</sup>, pour la circulation des troupes; le reste de la digue, pour les raisons que vient d'indiquer Philon, était rendu impraticable, à la réserve des communications dont il sera fait mention ci-dessous (9 et 12).

Aunthuara | Cf. 2. Xuou; ] Cf. vii, 2-3.

Heorizionari] Voy. la note suivante.

termédiaires, afin que la palissade soit établie sur une position forte et que ces espaces intermédiaires, en s'élevant, protègent l'avant-mur et le mur. (6) On mettra en avant du deuxième et du premier fossé une palissade et pas d'avant-mur, pour ne pas préparer de poste à l'ennemi. (7) En avant du dernier, on enfouira, debout et vides, des poteries fournies en partie par les citoyens, en partie par la ville, et dont on aura bouché l'ouverture avec des algues — car cette matière ne pourrit pas —; ensuite on les recouvrira de terre, de telle façon que les hommes

6. Ποστειχισμάτων] Cf. v, Κάτωθεν των τειχών και των προτειχισμάτων: VIII, 11, Τα προτειχίσματα ως Ισχυρότατα ποιείν, τον αυτον τρόπον τοίς τείχεσιν ολχοδομούντας: 15, en parlant des soldats postés aux créneaux du rempart, Βάλλειν - τοις ποοβόλοις - τους πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι: 12., 5, Έὰν ⟨τὸ⟩ πουτείχισμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμισι: [tbid., Προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς ἡ χάρακα κατασκενάζειν:] x, 5, Τῷ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει: 13 et [14], Τὰ προτειχίσματα: p. 91, l. 20, Όρικτέον — ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ ⟨τοῦ⟩ προτειχίσματος — τάφρον, texte cité in extenso à la note Υπορύτιωσιν, 1x, 5: p. 93, l. 31, Δεὶ δὲ καὶ την ταχίστην καθ' ὁ ᾶν πέση το τείχος χάρακα θεμένους καὶ φοριοὺς κῶι ἐντὸς ἐντὰς ἐντὰς κοριοὺς κῶι ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς κοριοὺς κῶι ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντὰς ἐντ γης ξαπλησαντας προτείχισμα (?) κατασκευάσαι (voy. note Taqpelar, § 11): p. 94, l. 18, Εν δε ταις εμπυήσεσι των μηχανημάτων και των χελωνών ταις συμβαινούσαις επιθέσεσι δεί τους οπλίτας και τους ψιλούς, οσοι αν μή επί των τειχών ώσι χρήσιμοι, πάντας διεσχεδασμένους εν τῷ προτειχίσματι έτοίμους είναι, Ένα ταχύ και εὐτάκτως ποιώσι το προσταττόμενον τῷ στρατηγῷ. «On disait en grec indifféremment το τείχος et τα τείχη, comme en français le rempart et les remparts, en parlant d'une seule et unique ligne de murs; de même, rà nooreixiquara est à chaque instant l'équivalent de ro nooτείχισμα. • (Graux, Fortifications de Carthage, p. 203.) - Les deux brayes qui séparent les trois fossés sont défendues par des palissades sans avantmur, et elles protègent par leur élévation l'avant-mur: l'avant-mur règne donc en arrière du troisième fossé à compter du dehors en dedans. La terre retirée de ce même fossé a été rejetée en avant du rempart: il paraît bien que c'est cette dernière banquette qui, fortifiée par un mur, ou, comme c'était le cas, par exemple, à Thapsus (Daux, Emporia phéniciens, p. 258), «fortement damée entre deux murs», formait le neorelyiqua. Ynorugiv Cf. 1x, 5, et la note.

Exης] Les défenses extérieures de la ville de Syringe en Hyrcanie, décrites par Polybe, X, xxxi, 8, étaient, mais en petit, exécutées à peu près conformément aux prescriptions qui précèdent. Τάφου ήσαν τριτιά, πλάτος μέν οὐκ έλαιτον έχουσαι τριάχοντα πηχών, βάθος δὲ πεντεκαίδεκα επὶ δὲ τοῖς χείλεσιν έκάστης χαρακώματα διπλά ἐπέκειτο καὶ τελευταίον προτείχισμα δυνατόν.

7. Κεράμια] Cf. p. 100, l. 4, Πρὸς δὲ τὰ χεράμια καὶ τὰ κουπτόμενα δούγματα τοὶς σειρομάσταις χρῆσθα: Hérodote, VIII, ΧΧΥΙΙΙ, Τάφουν μεγάλην δούξαντες ἀμφορέας κενεούς ἐς αὐτὴν κατέθηκαν, χοῦν δὲ ἐπιφορήσαντες καὶ διασώσαντες τῷ ἄλλφ χώρφ ἐδέκοντο τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. Οἱ δὲ ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωκέας φερόμενοι ἐσέπεσον ἐς τοὺς ἀμφορέας ἐνταῦθα οἱ ἔπποι τὰ σκέλεα διεμθάρησαν.

Aσηπιον] L'algue n'est pas, à vrai dire, incorruptible, puisqu'on en fait une sorte de terreau qui sert d'engrais. Cependant il faut deux ans, dans des conditions favorables et en aidant le travail de décomposition par le

ανθρώπους μηδέν πάσγειν δεινών έπ' αὐτών βαδίζοντας, τὰς δέ προσαγομένας χελώνας καὶ μηχανίματα [έπ' αὐτών] καταδύνειν. (8) Πολλαγού δὲ δρυπτέον καὶ τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν, ίνα ώς μάλιστα δυσχέρεια χίνηται. (9) Καταλιπείν δέ τὰς τάφρους δρύττοντας δρθάς έχούσας δδούς άμαξηλάτους ίχανας ίνα κομίζειν είς την πόλιν δσα προσήκεν έκ της γώρας δυνώμεθα. [(10) Χρήσιμοι δέ είσι καὶ οι τρίβολοι οίς άλοιδσι καὶ οί άγχυρωτοί δοχίδες και οι χιλωτοί κοπέντες πρός το κωλύειν καὶ ἐκτραχιλίζειν τὰς προστιθεμένας κλίμακας. (11) Δεῖ δὲ καὶ μηχανήματα υπότροχα υπάρχειν μάλιστα μέν δύο, εί δε μή γε έν, ίνα φαδίως παραγένηται ού αν αυτοίς γίνηται χρεία.] (12) Κατασχευαστέον δε και παρόδους και διόδους άσφαλείς επί τὰς παραβοιθείας του χάραχος, ίνα μιζ οι πολέμιοι έπι τα χείλη στίσαντες της τάφοου τους πετροβόλους έρυματι χρώνται, και τοις πολεμίοις [μή] ή χρήσιμος, ήμιν δέ (μή), ή ταφρέία. (13) Σπουδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειχίσματα και τὰς τάφρους και

10. of dyxvoωτοί et of χηλωτοί E. P. V. Th.: ai (les deux fois) Hase (au Thesaurus, article Δγχνοωτός). ¶¶ Χηλωτοί, « si lectio sana » Hase (ibid.). ¶¶ χοπέντες pourrait bien n'être qu'une glose explicative se rapportant à χηλωτοί.

11. εὶ δὲ μὴ, ἕν γε ου ⟨ἀλλά⟩ γε ἕν? ¶¶ οὖ ᾶν] οὖ ἐὰν E.~V.~P.~Th.

12. πτεροβόλους Ε. ¶¶ (αὐτῆ ώς) ξούματι?

12-13. τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χοήσιμος ἡμῖν δὲ ἡ ταφοεία σπουδαστέον δ'ἐστὶν Ε. V. P.: τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χοησίμως: ἡμῖν δὲ ταφρεία (δὲ ἡ ταφρεία p.) σπουδαστέα ἐστὶν p. Th.: τοῖς πολεμίοις ἢ χοήσιμος ἡμῖν δὲ μὴ ἡ ταφρεία. Σπουδαστέον δ' ἐστὶν Graux (Fortifications de Carthage, p. 190. note 1). Cf., pour la tournure, Apollodore, Poliorcét., p. 145, 1.9 Wescher. Κάτω σανίδος τιθεμένης, ἵνα μὴ ἐνδάχμ ὁ στῦλος τῷ γῷ καὶ μὴ βαστάση τὸ τεῖχος.

<sup>8.</sup> gireta Th.

<sup>9.</sup> καταλίτειτ Ε. V. P.: ¶¶ δούσσοντας Ε. V. P. Th. ¶¶ δούάς έχούσας] δοθώς έχούσας = « en bon état, bien aplanies » Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, p. 56, note 2): δοως έχούσας « munies de bornes » ou έχνους έχούσας = « munies de rainures » de Rochas (ibid.): δοθάς (γωνίας) έχούσας? Plus haut, dans la phrase Την μὲν δξείαν, την δὲ ἀμβείαν γωνίαν ποιοῦντες (§ viii, 13), le mot γωνίαν est omis par un groupe de manuscrits, et de même le mot γωνίας par trois manuscrits dans cette autre phrase (§ ix, 5), παρὰ τὰς γωνίας τοίχους ἀπιομένους κιλ. ¶¶ ἀμαξηλάτοις ἐκανάς? Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429). Mais ef. Επέν le Tacticien, § xvi, 14, Τὰς ἀμαξηλάτους ὁδοίς: et Pollux, I, 220, πεωφόρος, ἀμαξήλατοι: III, 96, 'Οδός λεωφόρος, ἀμαξηλάτος: IX, 19, πόλιν ἐππήλατον, ἀμαξήλατον: 37, Τὰς μὲν εὐρυτέρας ὁδούς λεωφόρους ᾶν καὶ ἀμαξηλάτους καὶ ὑπηλάτους.

puissent passer au-dessus sans danger, mais que les tortues et les wars de charpente qu'on approche s'enfoncent. (8) On creusera azisi en beaucoup d'endroits, des mares autour desquelles on plantera des épines pour rendre l'accès aussi difficile que possible.

9. En creusant les fossés, on doit laisser des routes faisant des condes à angle droit, carrossables et assez larges pour amener des champs dans la ville tout ce qu'il faudra. [(10) Il est utile d'avoir des triboles pour dépiquer le blé, ainsi que des poutrelles, les unes munies de crochets, les autres de fourches, pour s'opposer à l'application des échelles et les renverser. (11) Il faut encore des tours de charpente mobiles sur des roues, -deux, s'il est possible; sinon, au moins une, — afin qu'elles puissent facilement donner leur appui là où on en aura besoin.] (12) On établira aussi des communications sûres, tant directes que transversales, pour secourir le palissadement, de peur que l'ennemi venant à établir ses pétroboles sur le bord du fossé ne se serve de ce fossé comme abri, et que le retranchement ne soit utile à l'assiégeant, au lieu de l'être à nous-mêmes. (13) Ainsi, il faut s'occuper surtout de l'avant-mur, des fossés et des pa-

Actudovery] Cf. Enée le Tacticien, xxxII, 8, Xon rous ev ry noles xouψαίως υπορύσσειν κατα τας προσαγωγας των αηχανημάτων, ένα οἱ τρόχοι

των μηχανημάτων εμπίπτοντες δύωσιν είς τα υπορύγματα.

10. Totsoloi ois alowoi] Cf. H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste, t. 1, p. 6. 12. Hagodovs xat diodovs] Sur divers sens de ces deux expressions, cf. 1,

6, et 11. Taqueia Ce mot exprime chez Philon l'ouvrage que nous désignons, en fortification passagère, par le mot retranchement, c'est-à-dire l'obstacle composé d'un parapet et de la fosse qui a fourni les terres. Cf. § 11, et la note.

Digitized by Google

mélange de matières ad hoc, pour obtenir cette transformation. Philon decerne l'épithète d'aσηπτος à des produits qui résistent peut-être moins que cela a la putréfaction; cf., en effet, p. 86, 1. 23, Ooso, de èxel dyμοσία και κατα τας tδίας ολείας κατακείσθαι άλλα (τε) (άλλα Ε. V. P. Th.) των απήπιων, οιον χάχου, και τον έν τοις δράγμασι πυρον και έρεβίνθους και θέομους και εππάκην και δρόβους και σήσαμον κελ.

<sup>8.</sup> Hallovoov] Cf. x, 2 et la note. 9. Og9as (ywras) Eywaus] Cf. Vitruve, I, v, 2, Excogitandum uti portarum itinera non sint directa sed scaeva. Nous supposons qu'on travanti il la seconda de scaeva. traversait chacun des deux premiers fossés en venant de la place, perpendiculairement, au moyen d'une digue; puis, que le chemin faisait un coude à angle droit le long de la braye, en arrière de la palissade, pour reprendre ensuite une direction parallèle à la direction primitive et traverser le fosse suivant. Cette disposition aurait eu pour but d'empêcher l'ennemi d'enfiler la route sur toute sa longueur.

randinament in our rains a rechi beaux no rains.

- A XI Tophog in ind way varyn runaa rundorbar ragnegowse come coming than ray kang agreement on in y arm acceptions of radicips of in so con quarran on mar of regional desired of radicips of in decided for the decided radicips of in decided radicips of in decided radicips of the decided radicips of in decided radicips of decided radicips or acceptaged radicips of the acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acceptage of acc
- in All . Educti siena i derem in musicus salls mugmerasais.
- It respectives Entropolics Entropolics Entropolics In the angent Entropolics Entropolics Entropolics Entropolics In the entropolics and the entropolics in the entropolics in the entropolics in the entropy is a superfect of the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entropy in the entr
- § XI. uaverdouding E. N. P. marge de p. et de l'ui usterdoudles p. et. Th. texte. AT régiately V. P. l'ui régidadels E. AT du e. E. N. P. Thii dregé AT anchères E. N. P.: artichères l'h.
- SAR C'Erren] e' erren E. V. P. Ib. 99 under under E. V. P. Ib.: unden under
  - 2. refeuéra P.

\$ XL Turovoier Cf. IV. 3, et la note.

H use unemploudes Cf. viii. 1. et la note Erige mioporoile.

'H de la rée quantalier aux et reporters Cf viii. 1 et 5, et Les notes.
Ces deux systèmes, qui ont les courtines très courtes, permettent, en effet de suivre d'une façon très serrée les indexions du soi, d'occuper tous les points saillants par des tours, et de se refuser dans les parties blasses au moven des courtines concaves.

H de divis Cf. viii, 6, et la note.

H de loss ris ] Cf. viii, 13, et la note. Une place triangulaire est celle qui, pour un même développement, présente les plus longs oltés en ligne droite; et c'est, en effet, pour fortifier les lignes droites que mous employons encore le trace à cremaillere.

И в подейа] Cf. vin, 15, et la note Аодайи; тихолойи;. Пеоролойи;] Cf., au § iv, 3, la note Тихолойи;. lissades; car un mur, avec des lithoboles et des portiques, on l'emporte aisément.

[14. On déploiera donc tout son zèle pour ceci: faire très forts les avant-murs et les palissades, les fossés aussi nombreux et aussi profonds que possible; car, si ces choses sont bien organisées, la ville n'aura rien à craindre.]

## § XI. Choix du tracé.

Le tracé doit être convenablement choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici, tel autre là: par exemple, le système à méandres, dans la plaine; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est en forme de scie, lorsque le terrain qu'on veut enceindre est accidenté; le système double, lorsque la ville à fortifier présente des saillants et des rentrants; celui qui a les courtines obliques convient aux formes triangulaires; ensin, le tracé antique, aux mamelons.

### § XII. Dernières recommandations. Dessins.

Il faut prendre garde, dans tous les tracés, à ce qu'aucune partie du rempart ne soit vue à revers.

2. On aura

Digitized by Google

<sup>§</sup> XII. Πυογοποιίαις] Cf., au § 1v, 3, la note Τειχοποιίας. Αμφίβολον] Cf. p. 95, l. 20 d'en bas, Ἐάν δὲ μαχοᾶς (?: μαχοὰν Ε. V. P. Th.) οὕσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (εἴτι Ε. V. P. Th.) τοῦ τείχους οἰχοδομητέον [ἐστὶ], τοίχῷ ἢ δέροει ἢ αὐλαίαις διαφρακτέον, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται ἐκ τοῦ ὁπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὅντες: Thucydide, IV, κκκνι, 3, Βαλλόμενοί τε ἀμφιστέρωθεν ἤδη καὶ — ἀμφίβολοι ἤδη ὅντες οὐχείτι ἀντεῖχον: II, ικκνι, 2: IV, κκκκιι, 3, avec l'annotation de Krüger qui cite, notamment, d'autres passages chez Arrien (ajoutez II, κκιιι, 3): cf. aussi le Thesaurus. Mais, dans la plupart des cas, sauf l'exemple de Thucydide que nous avons rapporté ici-même et chez Philon, le sens paraît être πανταχόθεν (et non ἀμφιτέρωθεν) βαλλόμενος.

τῶν ἀγαθῶν ἀνδοῶν τοὺς τάφους καὶ ⟨τὰ⟩ πολυάνδοια πύργους κατασκευάζειν, ἵνα ἥ τε πόλις ἀσφαλεστέρα γίνηται καὶ οἱ μὲν δί ἀρετὴν, οἱ δ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος τελευτήσαντες, ἐν αὐτῇ τῇ πατρίδι καλῶς ὧοι τεθαμμένοι.

(3) Τούτων δε ων δεδηλώχαμεν πασών τών πυργοποιιών εν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίψ τὰ σχήματα γέγραπται, σαφέστερον ίνα καταμάθης.

2,  $\tau \epsilon \theta a \mu \epsilon v \pi P$ .

3. ἐν αὐτῷ — τῷ βιβλίφ] Haase (cf. les Notes explicatives): « On pourrait être tenté, soit de conjecturer ἐν ἐσχάτῳ (cf. les Notes explicatives), » soit d'admettre que le compilateur de la collection militaire dont ces » extraits font partie, oppose le livre lui-même de Philon (αὐτὸ τὸ βιβλίον) » à son propre epitome. » ¶¶ Σχήματα] Les figures manquent dans E. V. P. et dans tous les autres manuscrits de nous connus: la place des figures n'y a pas même été laissée en blanc.

2. Táqov;, Πολυάτδοια] Cf. A. de Rochas d'Aiglun, Les tombeaux-forteresses (Extrait du Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 3° série, t. II, 3° livraison: Grenoble 1871): Appien, Guer. civ., II, 82, fin, τοῦ πολυατδοίου.

<sup>3.</sup> Εν αὐτῷ — τῷ βιβλίῳ] Cf. Bélop., § xxviii, Πιοφανῆ δε σω καὶ τὴν οψιν αὐτοῦ (il s'agit d'une catapulte de son invention) θήσουεν επ' εσχάτῷ σχηματογοραφήσαντες. Si Philon avait, dans ses Bélopoiques, rejeté à la fin du livre ce dessin, qui était sans doute une grande figure, il avait inséré d'autres figures, plus petites, dans le texte. C'est ce que prouvent les espaces blancs qu'on observe dans les manuscrits de ce livre, et des expressions, qui reviennent à chaque instant, comme les suivantes: § xxxi. Εστω δε ἐπὸ τὴν δψιν κείμενος ὁ παραστάτης τῷ σχήματι ὑπάρχων ὁ ὑπογεγραμμένος, ἐψ' οὐ τὸ Λ: § xxxiii, καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μεσοστατῶν χωραν ὁμοίως ἀπειλήψ θω σχῆμα ποιοῦν τὸ ὑπογεγραμμένον, etc.

- 2. On aura soin également de construire en forme de tours les tombeaux que l'on élèvera aux grands hommes et les polyandres: de la sorte on renforcera la ville, tout en donnant à ceux qui se sont fait remarquer par leurs vertus, ou qui sont morts pour leur pays, une sépulture honorable dans leur propre patrie.
- 3. On a dessiné dans le livre même les tracés décrits, afin que tu comprennes mieux.

# **XÉNOPHON**

# ÉCONOMIQUE

CHAPITRES I A XI

## TEXTE GREC

ACCOMPAGNÉ D'UNE INTRODUCTION D'UNE ANALYSE DE L'OUVRAGE COMPLET ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

<sup>1.</sup> Cette édition a été publiée en 1878, dans la Nouvelle collection de Classiques de la librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, à Paris. Nous reproduisons un tirage de 1879, pour lequel Ch. Graux avait fait quelques corrections; mais nous transportons à la fin l' « Avis relatif à la constitution du texte ». Nous ajoutons un Appendice, contenant quelques notes postérieures et un compte rendu par M. Karl Schenkl. H. G.

εὶς τὰ διαστήματα ἀνὰ μέσον, ἵνα ὅ τε χάραξ ἀσφαλῶς τίθηται καὶ ἕτψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα ἀσφάλειαν παρέχηται τῷ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει. (6) Θετέος δέ ἐστι πρὸ τῆς δεντέρας καὶ τῆς τρίτης ἄνευ προτειχισμάτων ὁ χάραξ, ἵνα ἑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης. (7) Πρὸ δὲ τῆς ἐσχάτης τάφρου, συναγαγόντας παρά τε τῶν πολιτῶν καὶ δημοσία κεράμια ὀρθὰ καὶ κενὰ δεῖ κατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φύκει — ἄσηπτον γάρ ἐστι —, μετὰ δὲ ταῖτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν, ὥστε τοὺς μὲν

CX, 2, Έχ τοῦ ὀρύγματος ἀνέβαλλον ἀντὶ τείχους τὸν χοῦν.  $\P\P$  ὅτε χάρας P.: ὅτε σχάρας E. V.: ὅτε ὁ χάρας p. Th.  $\P\P$  τίθεται E. V. P.: τίθηται p. Th.

6. Θετέος] Βετέον Ε. V. P. Th. (c'est par l'effet d'une omission que la correction Θετέος ne se trouve point proposée chez Graux, Fortifications de Carthage, p. 200, note 2). ¶¶ καὶ τῆς τρίτης Ε. V. P. Th.: καὶ τῆς πρώτης Graux (l. l.). ¶¶ ἔχης ἔχει Ε. V. P.: ἔχη p.: ἔχη Th.

7. συναγόντας P. ¶¶ δημοσία] δημόσια E. V. P. Th. ¶¶ φύχει ἄσηπτον] φυχίας ήπτον E. V. P. Th. — Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., page 55, note 4) avait proposé d'admettre l'existence d'une lacune dans le texte après ήπτον, et, pour la remplir, conjecturé ψοφώδης (ψοφώδεις est une faute d'impression) ou un adjectif de ce sens: « moins bruyant». — Φυχία est à rayer du Thesaurus, où ce mot avait été admis sur la seule autorité du texte que nous venons de corriger. Pour φύχος. cf. p. 90, l. 11, φύχος, dans l'énumération des choses de toute nature dont il faut s'approvisionner en vue d'un siège: p. 100, l. 29, φορμούς ξυπιπλώντα ἀχύρων ἢ φύχους, passage cité in extenso à la note Στοαί, § x, 4. Le mot ἄσηπιον revient fréquemment sous la plume de Philon, lorsqu'il s'occupe des approvisionnements; p. ex. p. 86, l. 23 et 35: p. 87. l. 1: p. 88, l. 4 et 8. etc. ¶¶ μηθέν Ε. V. P.: μηδέν Th. ¶¶ προσα; ομένας] προαγομένας Ε. V. P. Th.

par Philon pour les fossés et les digues qui les séparent, qu'on ne peut obtenir l'équilibre des déblais et des remblais qu'en plaçant le fond du fossé peu au-dessous du niveau du sol naturel. La profondeur des fossés résultera donc de la hauteur des remblais intermédiaires, et les largeurs indiquées doivent être comptées non au niveau du sol, mais au niveau du sommet des remblais. — Il est très probable que la palissade couronait le bord extérieur de la digue, de manière à permettre aux défenseurs de voir le mieux possible le fossé en avant. En arrière de la palissade se trouvait un chemin d'environ 6<sup>m</sup>, pour la circulation des troupes; le reste de la digue, pour les raisons que vient d'indiquer Philon, était rendu impraticable, à la réserve des communications dont il sera fait mention ci-dessous (9 et 12).

Διαστήματα] Cf. 2. Χάραξ] Cf. VII, 2-3.

Hooreizianari] Voy. la note suivante.

termédiaires, afin que la palissade soit établie sur une position forte et que ces espaces intermédiaires, en s'élevant, protègent l'avant-mur et le mur. (6) On mettra en avant du deuxième et du premier fossé une palissade et pas d'avant-mur, pour ne pas préparer de poste à l'ennemi. (7) En avant du dernier, on enfouira, debout et vides, des poteries fournies en partie par les citoyens, en partie par la ville, et dont on aura bouché l'ouverture avec des algues — car cette matière ne pourrit pas —; ensuite on les recouvrira de terre, de telle façon que les hommes

6. Ποστειχισμάτων] Cf. v. Κάτωθεν των τειχών καλ των ποστειχισμάτων: VIII, 11, Τα προτειγίσματα ώς Ισγυρότατα ποιείν, τον αυτόν τρόπον τοίς τείχεσιν ολχοδομούντας: 15, en parlant des soldats postés aux créneaux du rempart, Βάλλειν - τοις προβόλοις - τους πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι: τως πλησιαςντική τος ποροκοίς — τος πλησιαςντική την πορεεχισματί: Ι. δ. Έὰν (τὸ) προτείχισμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμισι: [ιδιὰ, Προτειχίσματα περὶ αὐτους ἡ χάρακα κατασκειάζειν:] x, 5, Τώ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει: 13 et [14], Τὰ προτειχίσματα: p. 91, 1. 20, Θυκτέον — ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ (τοῦ) προτειχίσματος — τάφρον, texte cité in extenso à la note Υπορύττωσιν, Ix, 5: p. 93, 1. 31, Πεὶ δὲ καὶ την ταχίστην καθ' ὁ ᾶν πέση τὸ τείχος χάρακα θεμένους καὶ φορμούς γης εμπλησαντας προτείχισμα (?) κατασκευάσαι (voy. note Taquelar, § 11): p. 94, l. 18, Εν δε ταις εμποήσεσι των μηχανημάτων και των χελωνών ταις συμβαινούσαις Επιθέσεσι δεί τους οπλίτας και τους ψιλούς, οσοι αν μή Επί τών τειχών ώσι χρήσιμοι, πάντας διεσχεδασμένους έν τῷ προτειγίσματι έτοίμους είναι, Ίνα ταχύ και εὐτάκτως ποιώσι το προστατιόμενον τῷ στρατηγῷ. « On disait en grec indifféremment το τείχος et τα τείχη, comme en français le rempart et les remparts, en parlant d'une seule et unique ligne de murs; de même, τὰ προτειχίσματα est à chaque instant l'équivalent de το προиіхібина. (Graux, Fortifications de Carthage, p. 203.) — Les deux brayes qui séparent les trois fossés sont défendues par des palissades sans avant-mur, et elles protègent par leur élévation l'avant-mur: l'avant-mur règne donc en arrière du troisième fossé à compter du dehors en dedans. La terre retirée de ce même fossé a été rejetée en avant du rempart : il paraît bien que c'est cette dernière banquette qui, fortifiée par un mur, ou, comme c'était le cas, par exemple, à Thapsus (Daux, Emporia phéniciens, p. 258), «fortement damée entre deux murs», formait le προτείχισμα. Υπόστασιν Cf. 1x, 5, et la note.

Eχης] Les défenses extérieures de la ville de Syringe en Hyrcanie, décrites par Polybe, X, xxxi, 8, étaient, mais en petit, exécutées à peu près conformément aux prescriptions qui précèdent. Τάφροι ἡσαν τριτια, πλάτος μεν ούχ έλαττον έχουσαι τριάχοντα πηχών, βάθος δε πεντεχαίδεχαι επὶ δε τοις χείλεσιν έχώστης χαραχώματα διπλά επέχειτο και τελευταίον προτείχισμα δυνατόν.

Τ. Κεράμια] Cf. p. 100, l. 4, Πρός δε τὰ κεράμια και τὰ κουπτόμενα δρύγματα τοις σειρομάσταις χρησθαι: Hérodote, VIII, xxvIII, Τάφρον μεγάλην δρύξαντες ἀμφορέας κενεούς ες αὐτην κατεθηκαν, χοῦν δε επιφορίσαντες και δυωώσαντες τῷ ἄλλφ χώρω εθέκοντο τους Θεσπαλούς εσβάλλοντας. Οι δε ώς ἀκαρπασόμενοι τους Φωκέας φερόμενοι εσέπεσον ες τους ἀμφορέας εναδθα οι επποι τὰ σκέλεα διεφθάρησαν.

Ασηπιον] L'algue n'est pas, à vrai dire, incorruptible, puisqu'on en fait une sorte de terreau qui sert d'engrais. Cependant il faut deux ans, dans des conditions favorables et en aidant le travail de décomposition par le

ανθοιώπους μέθεν πάσχειν δείνεν έπ' αντών βαδίζοντας, τὰς δέ ποιοπαγουένας γελώνας και μιχανέματα έπ' αυτών καταδένειν. (3) Πολλαχού δε οφυπτέον και τελιιατα περί α παλίουρον δεί φυτευείν, ίνα ως μαλιστα δυσχέρεια χίνηται. (9) Καταλιπείν δέ τας τάφορος δουττοντας δοθας έχούσας δδούς άμαξιλάτους ίχανας ίνα πομίζειν είς την πόλιν δοα προσήπεν έπ της χώρας δινώueθα. [10 Χρητιμοι δέ είσι και οι τρίβολοι οίς άλοωσι και οί άγχυρωτοι δοχιδές και οι χηλωτοι κοπέντες πρός το κωλύειν και έκτραχιλιζείν τας προστιθεμένας κλίμακας. (11) Δεί δε καί μι χανήματα ύποτοργα ύπάρχειν μάλιστα μέν δύο, εί δέ μή γε έν, ίνα όαδίως παραγένηται ου άν αυτοίς γίνηται χρεία.] (12) Κατασχευαστέον δε και παφόδους και διόδους ασφαλείς επί τὰς παραβοςθείας του χάρακος, ίνα με οι πολέμιοι έπι τὰ γείλη στήσαντες της τάφοου τους πετφοβόλους έφυματι χρώνται, καὶ τοῖς πολεμίοις [μτ] ή χρήσιμος, ημίν δε (μί), ή ταιροεία. (13) Σπουδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα πεψι τὰ πορτειχίσματα καὶ τὰς τάφρους καὶ

S. pivera Th.

<sup>9.</sup> παταλίτειν Ε. V. P.: ¶¶ δορύσσοντας Ε. V. P. Th. ¶¶ δοράς έχουσας δοθώς έχουσας = « en bon état, bien aplanies » Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, p. 56, note 2 : δορύς έχουσας « munies de bornes » ou ίχνους έχουσας = « munies de rainures » de Rochas (ibid.): δοθάς γωνίας » δχούσας? Plus haut, dans la phrase Την μέν δξείαν, την θέ άμβλείαν γωνίαν ποιούντες (§ VIII, 13), le mot γωνίαν est omis par un groupe de manuscrits, et de même le mot γωνίας par trois manuscrits dans cette autre phrase (§ IX. 5), παρά τὰς γωνίας τοίχους άπτομένους πίλ. ¶¶ ἀμαξηλάτοις ἐκανάς? Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429). Mais cf. Enée le Tacticien, § xvi, 14, Τὰς ἀμαξηλάτους όδοίς: et Pollux, I, 220, Λεωφόροι, ἀμαξήλατοι: III, 96, 'Οδός λεωφόρος, ἀμαξηλάτος δοδύς λεωφόρους ᾶν καὶ ἀμαξηλάτου, ἀμαξήλατον: 37, Τὰς μὲν εὐριτέρας όδοὺς λεωφόρους ᾶν καὶ ἀμαξηλάτους καὶ ἀμαξηλάτους καὶ ἐππηλάτους.

<sup>10.</sup> of άγχυρωτοί et of χηλωτοί E. P. V. Th.: ai (les deux fois) Hase (au Thesaurus, article άγχυρωτός). ¶¶ Χηλωτοί, « si lectio sana » Hase (ibid.). ¶¶ κοπέντες pourrait bien n'être qu'une glose explicative se rapportant à χηλωτοί.

<sup>11.</sup> st để uh, ến ye ou dàla ye ên? II où ân où tàn E. V. P. Th.

<sup>12.</sup> πτεφοβόλους Ε. ¶¶ (αὐτῆ ώς) ξούματι?

<sup>12-13.</sup> τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χρήσιμος ἡμῖν δὲ ἡ ταφρεία σπουδαστέον δ'έστεν Ε. V. P.: τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χρησίμως: ἡμῖν δὲ ταφρεία (δὲ ἡ ταφρεία p.) σπουδαστέα έστεν p. Th.: τοῖς πολεμίοις ἢ χρήσιμος ἡμῖν δὲ μὴ ἡ ταφρεία. Σπουδαστέον δ' έστεν Graux (Fortifications de Carthage, p. 190, note 1). Cf., pour la tournure, Apollodore, Poliorcét., p. 145, 1.9 Wescher. Κάτω σανίδος τιθεμένης, ένα μὴ ἐνδάχη ὁ στῦλος τῷ γῷ καὶ μὴ βαστάση τὸ τείχος.

puissent passer au-dessus sans danger, mais que les tortues et les tours de charpente qu'on approche s'enfoncent. (8) On creusera aussi, en beaucoup d'endroits, des mares autour desquelles on plantera des épines pour rendre l'accès aussi difficile que possible.

9. En creusant les fossés, on doit laisser des routes faisant des coudes à angle droit, carrossables et assez larges pour amener des champs dans la ville tout ce qu'il faudra. [(10) Il est utile d'avoir des triboles pour dépiquer le blé, ainsi que des poutrelles, les unes munies de crochets, les autres de fourches, pour s'opposer à l'application des échelles et les renverser. (11) Il faut encore des tours de charpente mobiles sur des roues, — deux, s'il est possible; sinon, au moins une, — afin qu'elles puissent facilement donner leur appui là où on en aura besoin.] (12) On établira aussi des communications sûres, tant directes que transversales, pour secourir le palissadement, de peur que l'ennemi venant à établir ses pétroboles sur le bord du fossé ne se serve de ce fossé comme abri, et que le retranchement ne soit utile à l'assiégeant, au lieu de l'être à nous-mêmes. (13) Ainsi, il faut s'occuper surtout de l'avant-mur, des fossés et des pa-

Καταδύνειν] Cf. Énée le Tacticien, xxxii, 8, Χρή τοὺς ἐν τῆ πόλει κρυψαίως ὑπορύσσειν κατά τας προσαγωγάς τῶν μηχανημάτων, ἵνα οἱ τρόχοι τῶν μηχανημάτων ἐμπίπτοντες δύωσιν εἰς τὰ ὑπορύγματα.

8. Haltovoov] Cf. x, 2 et la note.

10. Τοίβολοι οἰς ἀλοῶσι] Cf. H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste, t. I, p. 6.

12. Παρόδους καὶ διόδους] Śur divers sens de ces deux expressions, cf. 1, 6, et n.

Taqosia Ce mot exprime chez Philon l'ouvrage que nous désignons, en fortification passagère, par le mot retranchement, c'est-à-dire l'obstacle composé d'un parapet et de la fosse qui a fourni les terres. Cf. § 11, et la note.

mélange de matières ad loc, pour obtenir cette transformation. Philon décerne l'épithète d'ἄσηπτος à des produits qui résistent peut-être moins que cela à la putréfaction; cf., en effet, p. 86, l. 23, Όρθῶς δὲ ἔχει δημοσία καὶ καὶ τὰς ἐδίας σὶκίας κατακεῖσθαι ἄλλα (τε) (ἀλλὰ Ε. V. P. Th.) τῶν ἀσήπτων, σίον κάχου, καὶ τὸν ἐν τοῖς δράγμασι πυρὸν καὶ ἐρεβίνθους καὶ θεριους καὶ ἐπηάκην καὶ ὁρόβους καὶ σήσαμον κτλ.

<sup>9.</sup>  $\partial_0 \partial_{is} \langle \gamma \omega \nu l a_s \rangle$   $\ell \chi o \nu \sigma a_s]$  Cf. Vitruve, I, v, 2, «Excogitandum uti portarum itinera non sint directa sed scaeva.» — Nous supposons qu'on traversait chacun des deux premiers fossés en venant de la place, perpendiculairement, au moyen d'une digue; puis, que le chemin faisait un coude à angle droit le long de la braye, en arrière de la palissade, pour reprendre ensuite une direction parallèle à la direction primitive et traverser le fossé suivant. Cette disposition aurait eu pour but d'empêcher l'ennemi d'enfiler la route sur toute sa longueur.

see yearemorese and was now between our remove bechoos exisvienu si se pr. 114 Dan im siense praisanvere ern, der desi ту тогже тэпожучение жи и ущинител жи от вороч man of what the tradition and he had never appropriate and any procarco laceron, in her in mathic harms o raine

- 1 I Inchae in ind nee nergy runger runder bette rangemente sing soring Ifair was alain minesses of in a new amagnining हों महांक्ष्मित है के देश हाँक वृत्याक्ष्मात वर्ष अद्धाः 🚊 म्यूनिकारका वर्षा 👌 काकाद में हराता हु के नेवस किये कामाना है के नेवस नेवस में किए हैं war und mengagorial by an windran from the most bound of & นเลีย ขอ และเหตุเขาสาย สายของอา สมโม สมเดยเกาเม สมโดยเทา ก รี สมาเมอ THE TRANSPORTER FOR TO.
- Enaliferen ? hera in nigeria talli unggortuncii. lue neu action en estigne suignochain nombratiane. 2 det de ren
  - Il, sea regione P : regions E T. Th. 💌 rea ryanexwise E
- DE milieu E. T. B., mile g. Mil. 99 minimum a. Mil. 99 Suc me di jugestate gine than his previous new regionalists, new en problem be sugar est new nchinera muunna Granz. Firmisentaina üt larriaga, y. 136. Le même wind, men entre promets. II-m mu roure - formula line. Les resous tonness pour nouver as as non-sections of super-color state facilities, state parise т во рисильницие. Етрит вине боль и вым могк динис ис ходите. and motor I T. F. miles I'k
- \$ III describing to E T. F. marry by n. et by The assertionality goes The texts, "" remaches T. P. The remaches E. "" Iria E. V. P. The Indiana median E T. F. in thing The
- \$ III Firma a from E. R. E. M. 45 and a landen E. F. P. Ik: சாம்க மீ<sup>2</sup>

E streamin P.

<sup>\$</sup> III Tayining III in her is noted

H are amendigudes all the L et is note Traje regeneration.

H le le ron gaunianun ner 🔞 nyisnurg 🥸 rii. I en 🕆 er den nices. Ces beux presentes, qui con bes diamines note diames, permenteun en chèlide navare à ane dupon tres serves des indexions la soll à onorper tous des principal sallibrata care des totent en de se refleser dans les parties dasses au morphet des committes bodonixes

H le literation de voir de et de mine. H le come etc. Et voir les et de mine. Une place transprieure est celle gul gent un meine begeniggenent, gresente es pous binds biese en ligie धेमालाके । का एक्षण । क्या कर्रीका । दूरलाम री.मी.प्रेक्षण केव प्रेष्ट्रीक बेम्पलाक पूर्व का एक केवन go gana emares le tenare la esseculazione. III F. expelle) 4 f. som. 15. et la exite (figurale e sogranisale).

Hogginume, the me \$ 18, & is note by premise.

lissades; car un mur, avec des lithoboles et des portiques, on l'emporte aisément.

[14. On déploiera donc tout son zèle pour ceci: faire très forts les avant-murs et les palissades, les fossés aussi nombreux et aussi profonds que possible; car, si ces choses sont bien organisées, la ville n'aura rien à craindre.]

### § XI. Choix du tracé.

Le tracé doit être convenablement choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici, tel autre là: par exemple, le système à méandres, dans la plaine; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est en forme de scie, lorsque le terrain qu'on veut enceindre est accidenté; le système double, lorsque la ville à fortifier présente des saillants et des rentrants; celui qui a les courtines obliques convient aux formes triangulaires; ensin, le tracé antique, aux mamelons.

### § XII. Dernières recommandations. Dessins.

Il faut prendre garde, dans tous les tracés, à ce qu'aucune partie du rempart ne soit vue à revers.

2. On aura

15

Digitized by Google

<sup>§</sup> XII. Πυογοποιίαις] Cf., au § 1v, 3, la note Τειχοποιίας.

Αμφίβολον] Cf. p. 95, l. 20 d'en bas, Έαν δε μαχοᾶς (?: μαχοᾶν Ε. V. P. Th.) οὖσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (εῖτι Ε. V. P. Th.) τοῦ τείχοις οἰχοδομητέον [ἐστὶ], τοίχω ἢ δέροει ἢ αὐλαίαις διαφωκτέον, ἴνα μὴ τιτρωσχωνται ἐχ τοῦ ὁπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὁντες: Thucydide. IV, xxxvi, 3. Βαἰὐνωντοί τε ἀμφοτέρωθεν ἤδη καὶ — ἀμφίβολοι ἤδη ὅντες οὐχετι ἀντείχον: II. Lixvi, 2: IV, xxxii, 3. avec l'annotation de Krüger qui cite, notamment, d'autres passages chez Arrien (ajoutez II. xxiii, 3): cf. aussi le Thesaurus. Mais, dans la plupart des cas. sauf l'exemple de Thucydide que n'ils apporté ici-même et chez Philon, le sens paraît être πανιαχοθεν ίει που άμφοτέρωθεν) βαιίομενος.

τον άγουση άνδοση τους τάφοις και τος πολπανόμου πίχνης κατονκιάξεις, ίνα ή το πόλες άσφαλεστέρα γίνιγος και ολ με δί άφειγη, όι δ΄ ύπέρ της πατρίδος τελευτήσαντες. Εν αθτή τη πατρίδο κάλος κάλος όσι τεθαιμένοι.

(3) Τούτων δέ ων δεδηλώναμεν πασών των πτεχνιποιών λυ ω/τῷ σοι τῷ βιβλίφ τὰ σχήματα γέγραπται, σοσκοτερον ίνα κατομάθης.

#### 2. 1100 plvn P.

3. Γν αὐτῷ — τῷ βιβλίῳ] Haase (cf. les Notes explicatives): « On pourrait être tenté, soit de conjecturer ἐν ἐσχάτῷ (cf. les Notes explicatives).

moit d'admettre que le compilateur de la collection militaire dont ces
extraits font partie, oppose le livre lui-même de Philon (κὐτὸ το ἐβλίντο
h non propre epitome.» ¶¶ Σχήματα] Les figures manquent dans Ε. Γ.

P. et dans tous les autres manuscrits de nous connus : la place des figures n'y a pas même été laissée en blanc.

2. Táques, Holvárdoua] Cf. A. de Rochas d'Aiglun, Les tombeaux-forteresses (Extrait du Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 3° série, t. H. 3° livraimon: Grenoble 1871): Appien, Guer. civ., H, 82, fin, 100 nolverdoice.

<sup>3.</sup> Le airig -- τῷ βιβλίω Cf. Bélop., § xxviii, Ποσανή δε σω καὶ την δηνε αὐτον (il s'agit d'une catapulte de son invention) θήσομεν επ' εσχάτω αχηματογοραφήσαττες. Si Philon avait, dans ses Bélopoiques, rejeté à la fin du tivre ce dessin, qui était sans doute une grande figure, il avait inséré d'autres figures, plus petites, dans le texte. C'est ce que prouvent los espaces blancs qu'on observe dans les manuscrits de ce livre, et des expressions, qui reviennent à chaque instant, comme les suivantes: § xxxi, του ολείνο την δήση κείμετος ὁ παραστάτης τῷ σχήματι ὑπάρχων ὁ ἐπογεγραμμένον, ἐψ' οὐ τὸ Α: § xxxiii, καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μεσοστατῶν χωραν ὁμοίως ἀνειλήψ θω σχήμα ποιοῦν τὸ ὑπογεγραμμένον, etc.

- 2. On aura soin également de construire en forme de tours les tombeaux que l'on élèvera aux grands hommes et les polyandres: de la sorte on renforcera la ville, tout en donnant à ceux qui se sont fait remarquer par leurs vertus, ou qui sont morts pour leur pays, une sépulture honorable dans leur propre patrie.
- 3. On a dessiné dans le livre même les tracés décrits, afin que tu comprennes mieux.

# **XÉNOPHON**

ر,

# ÉCONOMIQUE

CHAPITRES I A XI

### TEXTE GREC

ACCOMPAGNÉ D'UNE INTRODUCTION D'UNE ANALYSE DE L'OUVRAGE COMPLET ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

<sup>1.</sup> Cette édition a été publiée en 1878, dans la Nouvelle collection de Classiques de la librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, à Paris. Nous reproduisons un tirage de 1879, pour lequel Ch. Graux avait fait quelques corrections; mais nous transportons à la fin l' « Avis relatif à la constitution du texte ». Nous ajoutons un Appendice, contenant quelques notes postérieures et un compte rendu par M. Karl Schenkl. H. G.

# INTRODUCTION (1).

Vie de Xénophon. - Xénophon écrivain. - Ouvrages de Xénophon. -Traités philosophiques, dialogues, etc. - Compositions historiques. - Éloquence de Xénophon.

### VIE DE XÉNOPHON.

.... Nous venons de parler d'hommes sur lesquels Socrate avait exercé une influence plus ou moins directe: en voici un qui fut son disciple dévoué, son panégyriste, et qui dut à Socrate d'être un brave, un philosophe, un esprit ouvert à toutes les connaissances, un écrivain sérieux, utile, exempt de tous les défauts que prisait alors le vulgaire, sinon doué d'un véritable génie. Je veux parler de Xénophon, l'auteur de tant d'ouvrages si divers et si justement estimés.

Xénophon, fils de Gryllus, naquit à Erchie, un des bourgs de l'Attique, vers l'an 445(2) avant notre ère. A dix-huit ans, il commenca à suivre les lecons de Socrate, et il demeura, durant de longues années, un de ses plus assidus auditeurs. En 424, à la bataille de Délium, Socrate lui sauva la vie. Poussé par l'esprit d'aventure et par le désir de s'instruire, Xénophon, âgé de plus de trente ans, se mit à voyager, et finit par s'engager au service de Cyrus le Jeune. C'est lui qui ramena d'Asie, après la bataille de Cunaxa, l'armée des Dix Mille, dont les principaux chefs avaient péri. Quand il rentra à Athènes, Socrate venait d'expirer. Xénophon avait déjà publié quelques opuscules: la mort de son maître bien-aimé décida sa vocation

<sup>1.</sup> Cette Introduction est la reproduction du chapitre consacré à Xéno-phon dans l'Histoire de la littérature grecque de M. Alexis Pierron, 1 vol. in-12, 4 fr. Librairie Hachette et Cie. (C. G.)
2. Plutôt vers 435, selon M. A. Croiset. (C. G.)

mic(1), et l'intersant
mae, intitulé I - mars de
mis complère - et grâce
morreciée bien in comme
morreciée bien in comme

- c a démagogie = Thénienne merrame et de déscoits. Il e Source Agésilas, dent il ad-- asamiions de la ville de Lyun man tout de l'orchre, de la . we ar accesisme, comme on disait, ar es Licèdémoniens, le premier - n m sess avec passion: un décret a- m' fut parti pour rejoindre " - " Ista Il se regarda clésormais e commun. a il n'hésita point à prenaux es merelles intestines de la Grèce. en attair à côté d'Agésilas. Mais là --- artinus It avaient donné des biens o mine Le retira sur ses d'Omaines, - s said me extrême vieillesse, occupé ronnossati ces livres qu'i lui ont - I and tous de quatre-vingts arms quand are to Survivies revoquerent l'arrêt w m. las I w parait pas que Xé-- et a mir fills sa patrie. Il s'était sea nors boix ils dans la fleur de comes communicated dans les rangs de Lating of the par Epaminondas. a me in un que le père célébrait in approva is mineste zoavelle. L'e l'e min span appris que Grylterre i a remit sons wesser the larme, dian way its that mornia.) Mais malgrea gan ir in neni nie et dara tout astraire at se voissinc. I se remit.

geografia de monoco es estados geografias en estados en entre en estados en estados en estados en estados en estados en entre en estados en entre en estados en entre en estados en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en

us d'ardeur et de fécondité que jamais, à composer de aux ouvrages, et il ne suspendit ses travaux qu'à son derjour. Il avait quatre-vingt-dix ans, dit-on, quand il écrivit saité des Revenus de l'Attique, si toutefois ce petit livre est hui. Il mourut peu de temps après, à Corinthe, en l'année ou 354 avant notre ère.

#### XÉNOPHON ÉCRIVAIN.

Les éloges que les anciens ont décernés à Xénophon se rapportent uniquement à son style. Cicéron, par exemple, dit que ce style est plus doux que le miel, ou bien encore que les Muscs ont parlé par la bouche de Xénophon. Quintilien se borne à répéter à peu près la même chose, sinon qu'il applique à Xénophon le mot d'un poète comique à propos de Périclès, que la Persuasion était assise sur ses lèvres. Il est certain que les écrits de Xénophon sont en général d'une agréable lecture. Ils le doivent sans doute à la simplicité, à la clarté de l'élocution, à cette grâce non maniérée dont parle Quintilien; mais ils le doivent bien plus encore à l'intérêt ou à l'utilité des choses qu'explique ou que raconte l'auteur. Si Xénophon avait passé sa vie à composer des discours, il aurait pu avoir des admirateurs à Athènes, ou parmi les amateurs de l'atticisme; mais on ne le lirait plus guère aujourd'hui, car il n'avait point ce feu sacré sans lequel il n'est pas d'orateur. Xénophon ne manquait pas d'imagination, mais de cette imagination qui ne convient qu'aux genres tempérés. Il était presque tout raison, si je puis dire. Cette raison s'animait assez pour n'être point froide; mais jamais Xénophon ne connut la passion ni l'enthousiasme. Il a décrit lui-même, bien mieux que ne l'ont fait tous les critiques anciens on modernes, la caractère particulier de son style et de ses ouvrages. C'est dans le dernier chapitre du traité de la Chasse. Au lieu de discourir, après tant d'autres, sur des qualités qui ne nous sont pas parfaitement sensibles, je traduirai cette page curieuse à plus d'un titre, car on y trouve l'opinion personnelle de Xénophon sur les sophistes:

"J'admire que ces hommes appelés sophistes prétendent pour la plupart guider les jeunes gens à la vertu, tandis qu'ils les mènent au vice. Car nous n'avons encore vu personne que les sophistes du jour aient rendu homme de bien, et eux-mêmes ne publient pas d'écrits dont la lecture puisse faire des hommes

vertueux. Ils n'ont presque jamais composé que des ouvrages frivoles, qui ne servent qu'à amuser inutilement la jeunesse, et on la vertu n'entre pour rien. Ceux qui espéraient vainement v trouver quelque instruction solide perdent leur temps à les lire: ils n'ont plus le goût des études utiles, ils apprennent des choses mauvaises. Je reproche fortement aux sophistes des torts aussi graves. Mais je les blâme aussi de remplir leurs écrits d'expressions recherchées, et jamais de bonnes pensées capables de former les jeunes gens à la vertu. Pour moi, je ne suis qu'un homme vulgaire; mais je sais que la première instruction morale vient de la nature même: après elle, il faut consulter les hommes vraiment sages et éclaires, et non pas ceux qui ne connaissent que l'art de tromper. Peut-être mon style est-il dépourvu d'élégance. Je ne suis point jaloux d'un tel avantage, mais j'ai à cœur de tracer les lecons nécessaires à ceux qui se forment à la vertu. Or ce ne sont pas des mots qui peuvent instruire, ce sont des pensées, si elles sont bonnes. Bien d'autres que moi blâment les sophistes du jour, mais non pas les philosophes, de mettre toute leur industrie aux mots et de négliger les choses. Je sais que leurs écrits sont bien composés, et avec méthode: aussi n'auront-ils pas de peine à reprendre sur-le-champ ce qui est défectueux en moi. Au reste, j'écris pour être vrai, non pour faire des sophistes, mais des sages et des gens de bien. Je veux que mes ouvrages soient utiles, et non pas seulement qu'ils le paraissent; car je veux que nul n'en puisse jamais renverser les principes. Les sophistes, au contraire, ne parlent et n'écrivent que pour tromper et pour s'enrichir; et ils ne sont à personne d'aucune utilité. Car il n'y eut jamais et il n'v a pas maintenant un seul sage parmi eux: ce leur est bien assez qu'on les nomme sophistes; titre flétrissant, aux veux du moins des hommes d'un sens raisonnable.»

Le style de Xénophon n'a rien d'artificiel comme celui des sophistes, ni même d'artistement travaillé comme celui de Thucydide. Non pas qu'il soit absolument sans art: mais l'art n'y est qu'à l'état latent, si je l'ose dire. L'écrivain ne vise point à l'effet: il s'applique uniquement à exposer avec netteté sa pensée, à la montrer tout entière, a en bien délimiter la portée et l'étendue. L'art de Xénophon consiste à tout dire, et non pas à rien faire deviner; à suivre exactement les déductions, et non pas à surprendre l'assentiment; à choisir les tours et les expressions les plus naturels, et non pas les plus saisissants;

enfin à placer les termes, non point en raison de leur valeur pittoresque et musicale, mais là où les appellent l'usage commun et le génie de la langue.

#### OUVRAGES DE XÉNOPHON.

Je ne saurais trop féliciter Xénophon d'avoir si bien eu conscience de la nature de son talent, et de s'être volontairement réduit au rôle d'écrivain pratique. Ses plus médiocres ouvrages, ceux où il est tombé souvent au-dessous de lui-même, l'Apologie de Socrate (1), par exemple, et l'Éloge d'Agésilas, sont ceux précisément où il a voulu prendre quelquefois un ton plus élevé et atteindre la dignité oratoire. Mais, grâce à Dieu, il a presque toujours su mesurer sa tâche à ses forces. Ses livres ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais il n'y en a pas un seul qui soit une œuvre sans valeur. Aussi bien Xénophon est-il autre chose qu'un habile constructeur de phrases. C'est un homme d'expérience et de goût, qui rédige les leçons qu'il a entendues; qui raconte les événements dont il a été témoin, ou qu'il a entendu raconter; qui communique les observations qu'il a faites lui-même sur les chevaux, sur la chasse, sur les finances. sur la politique, sur mille sujets. C'est un polygraphe presque universel, qui écrit non pas pour faire parler de lui, ni pour un vil lucre, mais pour éclairer les hommes et les rendre meilleurs. Voilà ce qui fera vivre à jamais ses écrits, même les plus faibles, parce qu'il a laissé dans chacun d'eux quelques parcelles de son âme.

### TRAITÉS PHILOSOPHIQUES, DIALOGUES, ETC.

Le plus précieux et sans contredit le plus vivant des ouvrages de Xénophon, c'est le recueil des conversations de Socrate, les Mémoires. Ce n'est pas que Xénophon se soit donné beaucoup de peine ni pour en disposer les parties dans un ordre satisfaisant, ni même pour reproduire dans toute leur vérité dramatique ces scènes où Socrate est le principal acteur. Il s'est contenté de choisir, parmi les conversations qu'il avait jadis rédigées, celles qui pouvaient le mieux servir à l'apologie des doctrines de son maître, et d'y ajouter quelques réflexions pour

<sup>1.</sup> Voyez la note de la p. 232.

mieux faire ressortir le sens des actions ou des paroles de Socrate; puis il a mis le tout dans un ordre tel quel, ou à peu près, et l'a partagé en quatre livres. On accuse Platon d'avoir donné à Socrate plus d'esprit qu'il n'en avait: Xénophon, au contraire, lui en a ôté quelque peu. Certes, le vrai Socrate avait plus de verve, plus de finesse et plus de grâce que celui des Mémoires. Mais cette image est fidèle, bien que sensiblement affaiblie: c'est toujours Socrate, c'est-à-dire le plus aimable et le meilleur des hommes. Xénophon a fait mieux que justifier Socrate, il l'a fait aimer.

L'Apologie est un morceau fort court, demi-oratoire, demi-polémique, qui ne vaut pas la moindre petite conversation des Mémoires. L'Économique et le Banquet sont deux dialogues socratiques, le premier sur l'administration domestique et l'agriculture, le second sur divers points de morale. L'Hiéron est un dialogue entre le tyran Hiéron et le poète Simonide. C'est le parallèle du tyran et du simple citoyen, avec des observations judicieuses sur l'art de gouverner les hommes. Ces dialogues, où Xénophon a mis du sien beaucoup plus que dans les Mémoires, et aussi les traités politiques, Constitutions de Sparte et d'Athènes (1), Revenus de l'Attique, suffisent à faire classer Xénophon parmi les philosophes moralistes, non pas au premier rang, tant s'en faut, mais à un rang très-honorable encore.

D'autres traités, d'un genre fort différent de ceux-là, l'Équitation, le Commandant de Cavalerie, la Chasse, sont ceux peutêtre qui renferment le plus d'idées originales, et qui prouvent le mieux la fécondité de l'esprit de Xénophon. Il était passé maître dans les arts dont il traçait les préceptes: il les décrit en maître et avec amour. Malheureusement tout a changé depuis. Presque tout l'intérêt pratique de ces trois ouvrages a disparu; et d'ailleurs ils sont d'une nature trop spéciale pour que je me hasarde à en dire tout le bien que j'ose en penser moi-même.

<sup>1.</sup> La Constitution d'Athènes est rangée indûment parmi les œuvres de Xénophon. Cet écrit remonte à l'année 424 environ, et c'est, avec les declamations de Gorgias, l'un des premiers monuments de la prose atteque On ne sait à quel auteur l'attribuer. — Sur les Revenus de l'Attique, voyez p. 233, I. 4. (C. G.)

### COMPOSITIONS HISTORIQUES.

Le livre qui a fait la réputation de Xénophon comme historien, son chef-d'œuvre à coup sûr, c'est l'Anabase, autrement dit le récit de l'expédition de Cyrus le Jeune dans la haute Asie et la retraite des Dix Mille. Xénophon en était. trouvait à peu près par hasard, comme il le conte lui-même; mais, après la mort des chefs de l'armée grecque, il fut un des cinq chefs nouveaux qu'on élut, et qui commandèrent l'immortelle retraite. La narration est exacte, détaillée, méthodique, suffisamment animée. L'ouvrage est bien composé, et l'intérêt se soutient d'un bout à l'autre de ces sept livres. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler des morceaux brillants. Les portraits, même celui de Cyrus, sont dans une manière simple et un peu nue, et ne tranchent pas sur le reste de l'ouvrage. Les harangues ne sont guère que ce qu'elles ont dû être dans la réalité, des exhortations, des conseils, des explications comme en comportaient et les circonstances, et les habitudes d'une armée composée de volontaires. L'historien ne s'oublie point non plus à décrire en détail les pays qu'il a traversés, ni à faire de complets tableaux des mœurs et de la physionomie des peuples qui les habitent: quelques traits lui suffisent, et ceux-là seulement que le lecteur a besoin de connaître pour comprendre la nature des obstacles dont les Dix Mille eurent à triompher. Ce qui charme surtout, c'est la modestie du narrateur, qui avait eu lui-même une part si grande dans le salut de ses frères d'armes, c'est son courage, c'est sa persévérance indomptable, c'est cette piété non affectée, qui lui fait voir toujours présente une sorte de providence divine, et qui lui fait naïvement rapporter à quelque inspiration d'en haut les résolutions généreuses et énergiques que lui dictait l'héroïsme de son cœur. L'homme avait été grand dans de terribles conjonctures: l'historien n'est pas demeuré indigne de l'homme.

Xénophon, qui avait publié l'ouvrage de Thucydide, en a écrit la continuation, et il a poussé son récit jusqu'à la bataille de Mantinée. Les Helléniques, c'est le titre de cette histoire divisée en sept livres, n'ont guère d'importance que par la pénurie de renseignements où nous sommes relativement à ce demi-siècle dont elles comblent à peu près la lacune. C'est un récit incomplet, sans trop de suite, généralement peu impartial,

ot où l'on ne reconnaît pas toujours l'esprit, sinon la main, de l'auteur de l'Anabase. Il faut plus que de la bonne volonté pour y trouver, comme font quelques-uns, rien qui rappelle la marche d'Hérodote et sa manière. Ce n'est pas Hérodote qui aurait al logorement glissé sur des événements tels que la paix d'Antalcidas et la bataille d'Ægos-Potamos; ce n'est pas lui surtout qui aurait oublié, comme fait trop souvent l'historien, les noms glorieux de Pélopidas, d'Épaminondas, de Conon, de Timothée. Il faut bien dire que Xénophon, à quatre-vingts ans passés, avec ses préjugés politiques, et dans une retraite où les moyens d'information devaient lui faire un peu défaut, n'était pas à la hauteur d'une tâche qui eût exigé des recherches considérables, un jugement ferme et presque intrépide, quelque chose de doux à tous les bons, de rude à tous les méchants, Thucydide enfin avec sa soif du vrai et son âme puissante. Ce n'est pas que la faiblesse de l'âge s'y fasse remarquer par l'affaiblissement du style. C'est quelquefois encore la narration de Xénophon, agréable, variée, pleine de naturel et de grâce; et c'est toujours la diction de celui qu'on regardait comme le plus charmant des prosateurs attiques. Mais il s'agissait, dans un si grand sujet, d'autre chose que de récits bien faits et de bon style.

Xénophon n'était guère plus à l'aise quand il écrivait son Agésilas, quoique ce fût l'éloge d'un ami et le récit d'une vie qu'il connaissait très-bien. Le ton oratoire ne lui va qu'à demi. D'ailleurs il y avait dans un tel panégyrique, si vrai qu'il fût au fond, mainte occasion de blesser la vérité de l'histoire, la vérité vraie; et c'est à quoi Xénophon, en plus d'un lieu, n'a pas manqué, non point sciemment, mais par un effet de ses

préoccupations laconiennes.

La Cyropédie, qui est aussi une œuvre de l'extrême vieillesse de Xénophon, est celle pourtant où il a le mieux déployé toutes les ressources de son esprit, tous les agréments de sa narration et de son style. C'est soi-disant, comme l'annonce le titre, le tableau de l'éducation du grand Cyrus et l'histoire de sa vie; mais la fiction tient dans ce tableau et dans cette histoire plus de place que la réalité. C'est une sorte de roman historique en huit livres, où personnages et épisodes, fort intéressants d'ailleurs, ne ressemblent pas beaucoup à ce que nous savons de plus certain et sur les événements qui ont troublé le monde prachtal au sixième siècle, et sur le caractère des hommes qui unit figuré dans ces révolutions. Xénophon a voulu donner à

ses contemporains des leçons de politique et de morale, bien plus que leur narrer les faits et gestes de Cyrus et de son peuple. Aussi a-t-il transformé les barbares en hommes parfaitement policés, en savants, en philosophes. Les Perses de l'ancien temps sont une sorte d'idéal qu'il présente à l'admiration et aux méditations de la Grèce dégénérée. Cyrus est le portrait non moins idéal de l'homme digne de commander à des hommes. Malgré le charme de cette production singulière, on ne saurait s'empêcher de regretter que Xénophon, qui devait si bien connaître la Perse et ses annales, ne nous ait pas donné simplement l'histoire authentique de la vie et des conquêtes de Cyrus.

### ÉLOQUENCE DE XÉNOPHON.

Si Xénophon avait fait...... le métier d'orateur,..... on ne le lirait plus aujourd'hui......: Il n'avait ni cette passion ardente ni cet enthousiasme véhément, sans lesquels les discours les plus travaillés, j'entends les grands discours oratoires, ne sont rien que cendre et poussière. Mais son âme honnête, pleine de l'amour du bien et du beau, a trouvé plus d'une fois des accents pathétiques, pour flétrir les actions viles ou les coupables pensées, pour célébrer l'héroïsme et la vertu. Il y a même telle courte harangue où il s'est élevé jusqu'à l'éloquence, en laissant parler toute seule son indignation contre les lâches. Voyez, par exemple, avec quelle énergie il repousse, dans l'Anabase, la proposition que faisait aux Grecs le Béotien Apollonide. Il n'y avait, selon ce cœur pusillanime, d'autre salut pour les Dix Mille, après la trahison de Tissapherne, que de se rendre à Artaxercès et d'implorer sa clémence: « O très-étonnant personnage! s'écrie Xénophon; quoi! tu ne comprends pas ce que tu vois, tu ne te souviens pas de ce que tu entends! Et pourtant tu étais avec nous quand le roi, après la mort de Cyrus, enorgueilli de sa bonne fortune, envoya nous commander de mettre bas les armes. Au lieu de les mettre bas, nous nous en couvrîmes, et nous allâmes planter nos tentes près de lui. A ce défi, que réponditil? Que ne fit-il pas pour obtenir la paix? Il envoya des députés, il sollicita notre alliance, et il nous fournit des vivres jusqu'à ce que le traité eût été conclu. Puis nos généraux, nos chefs de bande, confiants dans la foi du traité, sont allés

Į

ei ľ: y d'l si tale qui glo Il i ave d'in haut un j à toi avec la fai du st agréa la dic prosat d'autre Xén Agésila qu'il co D'aille au fond vérite · pas ma préocci La ( de Xé tes les ration le talmais de pl en h d'ail de p orie: ont

The sout-ils maintenant? frappés, blessés, evilles de sout-ils maintenant? frappés, blessés, evilles es peuvent, les infortunés, obtenir la mais sans donte comme un bienfait. Tu sais de bavards frivoles ceux qui conseillent en proposes qu'on aille de nouveau supplier le la mais sens de lui bier son grade, de lui mettre les bagages de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui metre les bagages et de lui mettre les bagages et de lui metre les bagages et de

# ANALYSE DE L'ÉCONOMIQUE.

L'Économique est censé être une conversation, entendue et fidèlement rapportée par Xénophon, qui aurait eu lieu entre Socrate et Critoboulos, fils de son ami Criton, sur l'économie domestique et la bonne administration d'une ferme.

L'Économique se trouve divisé naturellement en deux parties. La première se compose des six premiers chapitres de nos éditions; c'est un dialogue, assez animé, entre les deux personnages qu'on vient de dire. L'autre partie comprend les quinze chapitres restants; Critoboulos n'y prend plus une seule fois la parole; c'est alors Socrate qui nous raconte une conversation qu'il dit avoir eue avec un grand propriétaire athénien, fort riche et très-considéré, du nom d'Ischomachos. L'Économique se termine par une sorte de péroraison (chap. XXI) sur le talent de commander, qui est un morceau remarquable, et que Xénophon place dans la bouche d'Ischomachos; on a complétement perdu de vue alors la scène du début entre Socrate et Critoboulos.

En réalité, Xénophon ne joue pas dans l'Économique le simple rôle d'historien de Socrate. Il y expose, comme d'ailleurs en plus d'un endroit des Mémorables, ses propres idées.

Voici une analyse succincte de l'Économique, chapitre par chapitre:

CHAPITRE I. — Socrate enseigne à Critoboulos qu'il y a une science de l'économie et qu'elle consiste dans l'administration de la maison de soi ou d'un autre. La maison comprend tous les biens qu'on possède, et il faut faire figurer au nombre de ces biens tout ce dont on peut tirer une utilité quelconque. S'il y a beaucoup de personnes qui, loin de tirer parti de leurs biens, n'en reçoivent que du détriment, il faut en chercher la cause dans les passions dont ces hommes sont esclaves.

CHAPITRE II. — Socrate est riche avec une fortune de moins de cinq cents francs; Critoboulos, pauvre avec une fortune de plus de cinquante mille frans. Prié par Critoboulos de lui enseigner l'art d'accroître sa fortune, Socrate répond qu'il ne connaît pas lui-même les principes de

Digitized by Google

la science de l'économie, mais il promet à Critoboulos de le présenter à des personnes qui les savent appliquer.

CHAPITRE III. — A peu de frais, les uns construisent des maisons commodes; d'autres à grands frais, des maisons incommodes. Certains possesseurs d'un riche mobilier, ne trouvent jamais dans leur maison ce dont ils ont besoin; d'autres, moins bien montés, ont toujours sous la main tout ce qu'il leur faut. Chez les uns, les esclaves sont enchaînés et se sauvent néanmoins; chez d'autres, ils sont laissés libres et restent de leur plein gré. L'agriculture, l'élève des chevaux, ruinent les uns, enrichissent les autres. Telle épouse fait la prospérité de la maison de son mari; telle autre lui mange sa fortune. Il en va ainsi de toute chose: il faut savoir conduire sa barque.

CHAPITRE IV. — Mais le même homme ne peut apprendre tout art et toute science. Les arts mécaniques avilissent l'homme. Il faut se tourner, à l'exemple du roi de Perse, vers l'art militaire et vers l'agriculture. Digressions sur l'administration de l'empire Perse, sur Cyrus l'Ancien, sur les qualités hors ligne qui distinguaient Cyrus le Jeune et sur une entrevue de ce prince avec Lysandre.

CHAPITRE V. - Éloge de l'agriculture.

CHAPITRE VI. — Socrate passe rapidement en revue les points sur lesquels Critoboulos et lui-même sont tombés d'accord jusqu'à ce moment de leur entretien. Critoboulos voudrait apprendre de Socrate le moyen de réussir dans l'agriculture. Socrate, qui se rend volontiers à son désir, propose de lui raconter une conversation qu'il eut un jour avec Ischomachos.

CHAPITRE VII. - Conversation de Socrate avec Ischomachos:

Entrée en matière. Le mariage est à considérer comme une mise en commun des aptitudes diverses de la femme et du mari en vue de l'amélioration de la maison. La maîtresse de maison s'occupe de l'intérieur, et le mari du dehors. Devoirs de la femme.

CHAPITRE VIII. - Les avantages de l'ordre.

CHAPITRE IX. — Le rangement et l'organisation de la maison d'Ischomachos. Surveillance de la maîtresse de maison: elle a plus à faire qu'aucun des domestiques.

CHAPITRE X. — Docilité de la femme d'Ischomachos à recevoir l'éducation que lui donne son mari. Elle désapprend de se farder. Hygiène de la maîtresse de maison.

CHAPITRE XI. — La vie d'Ischomachos. Sa piété; il fait ce qu'il faut pour être bien portant et vigoureux de corps, recevoir des honneurs dans sa cité, se concilier le bon vouloir de ses amis, se tirer sain et sauf des dangers de la guerre, augmenter honnêtement sa fortune. Emploi de la journée d'Ischomachos. Comment il s'exerce pour savoir, à l'occasion, se faire rendre justice et se défendre des accusations portées contre lui.

CHAPITRES XII-XIV. — Choix, éducation, surveillance des ouvriers de la ferme.

CHAPITRE XV. — La culture de la terre est un métier facile à apprendre.

CHAPITRES XVI-XVII. — Étude de la nature du sol; du labour, de l'ensemencement, de la destruction des mauvaises herbes.

CHAPITRE XVIII. - De la moisson. Le blé battu et vanné.

(HAPITRE XIX. - De la plantation de la vigne, du figuier, de l'olivier.

CHAPITRE XX. — Ceux qui font de mauvaises affaires dans l'agriculture en sont redevables uniquement à leur négligence. Ischomachos est d'avis qu'il faut acheter des cultures en mauvais état, et les remettre en bon rapport à force de soins: c'est un excellent moyen de faire fortune.

CHAPITRE XXI ET DERNIER. — Apprendre la science de l'agriculture n'est rien. Mais, en toutes choses, d'être capable de commander, de savoir se faire obéir toujours volontiers, c'est là un grand art, bien difficile à acquérir; c'est le talent suprême, à vrai dire un talent divin.

Nota. — Dans le récit de la conversation échangée entre Critoboulos et Socrate, récit qui fournit l'entrée en matière et le cadre de l'Économique, il se détache d'abord un entretien que Socrate eut avec Ischomachos et qu'il rapporte ici textuellement à Critoboulos: nous ouvrons les guillemets au commencement de chaque alinéa de cet entretien. Mais Ischomachos, à son tour, au cours de l'entretien en question, cite, et toujours textuellement, ses causeries avec sa femme, ou, une autre fois, avec un matelot; de même Socrate, au milieu de ce même entretien avec Ischomachos, rapporte en termes propres la repartie d'un palefrenier: cette repartie. ces causeries, en tant que citations à l'intérieur de citations, sont guillemetées en tête de chaque ligne. Partout où dans la suite du dialogue on cesse d'apercevoir aucuns guillemets, c'est qu'on se retrouve là en présence du récit primitif, de ce que j'ai appelé le cadre. Grâce au partage constant du dialogue en alinéas, à l'annonce de chaque interlocuteur par son initiale, et à l'emploi qui vient d'être expliqué des guillemets, les élèves devront pouvoir suivre sans peine la marche du dialogue et le développement un peu compliqué de ce récit à scènes qui s'emboîtent les unes dans les autres.

## **ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ**

# $OIKONOMIKO\Sigma^{(1)}$

#### CHAPITRE PREMIER.

"Ηλουσα δέ ποτε αὐτοῦ (2) καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε (3) διαλεγομένου:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Εἰπέ μοι, ἔφη, ιδ Κοιτόβουλε (4), ἀρά γε ή οἰχονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὰ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονική;

ΚΡΙΤΟΒΟΥ ΛΟΣ. "Εμοιγε δοχεί, έφη δ Κοιτόβουλος.

Σ. Η καὶ ώσπερ τούτων των τεχνών έχοιμεν αν είπειν ο τι

1. Sous-entendu soit λόγος, soit ἀνήο. D'autres opuscules de Xénophon sont intitulés de même Ἰππαρχιχός, Κυνηγετιχός, un dialogue de Platon, Πολιτιχός.

2. Αὐτοῦ, c'est-à-dire Σωχράτους. Originairement, l'Économique, à ce que croient plusieurs critiques, faisait partie d'un grand ouvrage, destiné à défendre la mémoire de Socrate, et paraissant avoir été composé par Xénophon en réponse à un écrit, qui jouit d'une certaine vogue dans les premières années du quatrième siècle avant Jésus-Christ, la Κατηγορία Σωτράτους par le sophiste Polycratès. Cette apologie comprenait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet. C'est ce qui expliquerait la présence de la particule de liaison δὲ, et l'emploi du pronom aὐτοῦ pour désigner Socrate, dont il vient déjà d'être question tout le long des Mémorables.

3. Τοιάδε, τάδε se rapportent toujours à ce qui suit; τοιαῦτα, ταῦτα, au contraire, à ce qui précède.

4. Κοτόβουλε, Critoboulos, fils de ce Criton, l'un des plus fidèles disciples de Socrate, que Platon a mis en scène dans le dialogue qui porte son nom. Doué d'une intelligence médiocre, mais d'une beauté rare, Critoboulos reçoit d'utiles conseils de Socrate, au sujet de sa conduite, dans les Mémorables (I, 3 et II, 6); et il figure parmi les personnages du Banquet de Xénophon (III, 7; IV, 10 et suivants). Il tenaît de son père une grande fortune.

ἔργον ἑκάστης, οὕτω καὶ τῆς οἰκονομίας δυναίμεθ' ὰν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι ( $^5$ );

Κ. Δοκεί γοῦν, έφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἶναι εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον.

Σ. Ή καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἰκον, ἔφη ὁ Σωκράτης, εὶ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ, οἰκ ὰν δίναιτο, εἰ βούλοιτο, εὖ οἰκεῖν, ώσπερ καὶ τὸν ἑαυτοῦ; Ὁ μὲν γὰρ τεκτονικὴν ἐπιστάμενος ὁμοίως ὰν καὶ ἄλλφ δίναιτο ἐργάζεσθαι ὅ τι περ καὶ ἑαυτῷ καὶ ὁ οἰκονομικός γ' ὰν ώσαὐτως (6);

Κ. "Εμοιγε δοχεί, ω Σώχρατες.

Σ. "Εστιν ἄρα, ἔφη ὁ Σωχράτης, τὴν τέχνην ταύτην ἐπισταμένω, καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα ἔχων, τὸν ἄλλου οἶκον οἰκονομοῦντα ωσπερ καὶ οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν;

Κ. Νη Δία, καὶ πολύν γε μισθον, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, φέροι αν, εὶ δύναιτο οἶκον παραλαβών τελεῖν τε ὅσα δεῖ καὶ περιουσίαν ποιῶν $\binom{7}{2}$  αὖξειν τὸν οἶκον.

Σ. Οἰχος δὲ δὴ τί δοκεῖ ἡμῖν είναι; ᾿Αρα ὅπερ (8) οἰχία, ἢ καὶ, ὅσα τις έξω τῆς οἰχίας κέκτηται, πάντα τοῦ οἴκου ταῦτά ἐστιν;

Κ. Έμοὶ γοῦν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, δοχεῖ, καὶ εὶ μιδ' ἐν τῆ αὐτῆ πόλει εἴη τῷ κεκτημέν(9), πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται.

Σ. Οὐχοῦν καὶ ἐχθροὺς κέκτηνταί τινες;

Κ. Νή Δία, καὶ πολλούς γε ένιοι.

Σ. Ή και κτήματα αὐτῶν φήσομεν είναι τοὺς εχθρούς;

Κ. Γελοῖον μεντὰν εἴη, έφη ὁ Κριτόβουλος, εἰ ὁ τοὺς ἐχθροὺς αὔξων προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι  $(^{10})$ .

 $\Sigma$ .  $Oti(^{11})$  τοι ἡμῖν ἐδόκει οἶκος ἀνδρὸς εἶναι ὅπερ( $^{12}$ ) κτῆσις.

Κ. Νη Δί', ἔφη ὁ Κοιτόβουλος, ὅ τι γέ τις ἀγαθὸν κέκτηται · οὐ μὰ Δί', οὐκ, εἴ τι κακὸν, τοῦτο κτῆμα ἐγω καλῶ.

Σ. Σὺ δ' ἔρικας τὰ ἑκάστψ ώφέλιμα κτήματα καλείν.

<sup>5.</sup> Ο τι έργον αὐτῆς έστι. Quel est l'objet de l'économie.

<sup>6.</sup> Καὶ ὁ οἰχονομιχός . . . . Construction complète: Καὶ ὁ οἰχονομιχός γ' αν ώσαύτως χαὶ τὸν ἄλλου δύναιτο οἰχον εὐ οἰχεῖν ὥσπερ τὸν έαυτοῦ;

Τελείν....ποιῶν. Payer ce qu'il faut, et, faisant des économies, étc.
 Τοπερ, précisément la même chose que.

<sup>9.</sup> Αὐτη τω κεκτημένω, la même que le propriétaire, c'est-à-dire «dans la ville même qu'habite le propriétaire.»

<sup>10.</sup> Cf. Ibid., ligne 14: μισθόν φέροι αν, εί δύναιτο . . . αὔξειν τὸν οἰχον.

<sup>11.</sup> Ore, c'est que.

<sup>12.</sup> Cf. ci-dessus la note 8.

Κ. Πάνο μέν οθν, έφη τὰ δέ γε βλάπτοντα ζημίαν έγωγε νο-

μίζω μάλλον η χρήματα.

Σ. Καν άφα γε τις εππον πριάμενος μη επίστηται αὐτῷ χρησουα, αλλά καταπίπτων απ' αὐτοῦ κακὸν λαμβάνη, οὐ χρηματα αὐτῷ εστιν ὁ εππος(13);

Κ. Οίκ, είτες τὰ χρήματά γ' έστιν αγαθών (14).

Σ. Οιδ΄ ἄρα γε ή γη ανθοώπω εστί χρήματα, δστις οθτως εργαζεται αθτήν ώστε ζημιοθοθαι εργαζόμενος:

Κ. Οίδε ή γη μέντοι (15) χρήματά έστιν, είπερ αντί του τρέφειν

ieirir nagaoxei alei.

Σ θέχουν και τὰ πρόβατα ώσαύτως, εἴ τις διὰ τὸ μὴ ἐπίστατος προβατοις χρησθαι ζημιοίτο, ουδέ τὰ πρόβατα χρηματα τοιτοι εἴτ ἀν:

K. (h'xour Eurine done! (16).

Σ Σ΄ όρα ως έδιχε, τὰ μέν ωφελούντα χρήματα ήγει (17), τὰ δε βλαττοντα οὐ χρήματα.

K Orsw.

Σ Γαίτα άφα όντα το μεν επισταμένω χρήσθαι αὐτών έχαστι το χρήματα έστι, το δε μή επισταμένω οτ χρήματα ώσπες τε αίτα το μέν επισταμένω αξίως ληθε αίλειν χρηματά είθι, το δε μή επισταμένω οιδεν μαίλεν η άχρηστα λιθοι — εί μή επισταμένω — εί μή επισταμένως —. Είτ οίν φαινεται ήμιν, αποδιδομένως μεν ν αίτα χρηματα, μή αποδιδομένως δε, αλλα χεχτημένως, — είς μή επισταμένως από εξ χρήσθα —.

A Am de du despreuents se de Singuese, à logre fuir goget, de tou est su descholteung auth einem (\* . Mi nount-aema alt sup el gosaum einem alle sup el gosaum einem alle super de granteur einem alle super de granteur.

The a ratio of ) Dissecting hites.

Tier enorma je toned ?. E de noang ? at noch

The a greature of the extension of the energy of the pass and for the pour of the extension of

i kali eneko e ekizintari eli mina mulieneko mezerreta ileze (h. 245 2.3 fa heki 100 kilomeki melo olak eli kritaretak

<sup>(</sup>a) Control (Control (Contr

The same and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

A Line and does a text theory and of the first actions of all the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

τούτο ψ μή επίσταιτο χρήσθαι, οιδε πωλούμενοί είσι χρήματα ματά γε τον σον λόγον.

Κ. Λέγειν έσικας, ω Σώκρατες, ότι οὐδὲ τὸ ἀργύριον ἐστι χρή-

ματα, εὶ μή τις ἐπίσταιτο γρῆσθαι αὐτῷ.

Σ. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς συνομολογεῖν λέγων, ἀφ' ὧν τις ώφελεϊσθαι δύναται, χρήματα είναι. Εὶ γοῦν τις οὕτω χρῷτο τώ άργυρίω ώστε, πριάμενος οἶον έταίραν, διὰ ταύτην κάκιον (21) μέν τὸ σῶμα ἔχοι, κάκιον δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πῶς αν έτι το αργύριον αυτῷ ωφέλιμον είη;

Κ. Οὐδαμῶς, εὶ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον (22) καλούμενον χρήματα είναι φήσημεν, ύφ' οδ οί φαγόντες παραπλήγες γίγνονται.

Σ. Τὸ μὲν δὴ ἀργύριον, εἰ μή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσθαι, ούτω πόροω απωθείσθω, ω Κριτόβουλε, ώστε μηδέ χρήματα είναι(23). Οι δε φίλοι, ήν τις επίστηται αὐτοῖς χρῆσθαι ώστε ωφελείσθαι απ' αυτών, τί φήσημεν αυτούς είναι;

Κ. Χρήματα, νη Δί', έφη δ Κριτόβουλος, καὶ πολύ γε μαλλον

η τους βούς, ην ωφελιμώτεροί γε ωσι (24) των βοών.

Σ. Καὶ οἱ ἐχθροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον χρήματά εἰσι τῷ δυναμένω ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ώφελεῖσθαι.

Κ. Έμοὶ γοῦν δοκεῖ.

Σ. Οἰχονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαθοῦ καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπίστασθαι χρησθαι ώστε ωφελείσθαι άπὸ τῶν ἐχθρῶν(25).

Κ. Ἰσχυρότατά γε.

Σ. Καὶ γὰρ δὴ ὁρᾶς, ἔφη, ω Κριτόβουλε, ὅσοι μεν δὴ οἶχοι ίδιωτῶν ηιξημένοι εἰσίν ἀπὸ πολέμου, ὅσοι δὲ τυράννων.

21. Káziov, adverbe (les trois fois): «en plus mauvais état.»

22. Youxéauor, jusquiame, genre de la famille des Solanées renfermant une quinzaine d'espèces, toutes plantes herbacées; toutes les jusquiames

sont narcotiques et vénéneuses.

24. Hv ye peut se traduire ici par «s'il est vrai que».

25. 'Ωη ελείσθαι ἀπό τῶν εχθρῶν. Plutarque, frappé à la lecture de l'Économique, de la portée de cette formule: tirer parti de ses ennemis, composa, pour la développer, un petit traité, qui nous a été conservé, parmi ses Œuvres morales, sous le titre Πως ἄν τις ὑπ' ἐχθρῶν ωψελοῖτο.

26. Le texte, à ce qu'il semble, présente ici une lacune considérable. Socrate devait exposer, dans cette partie perduc du texte, comment on

peut tirer parti de ses ennemis: ce n'est pas seulement en leur faisant la guerre qu'on peut retirer d'eux du profit.

<sup>23.</sup> To uèv.... elva. «L'argent, tant qu'il est entre les mains d'homme qui n'en sçait user, renvoyons le si loing et en faisons si peu de compte, qu'il ne soit pas seulement compté entre les biens de celuy qui l'a. » (Trad. d'Estienne de la Boëtie.)

K. Aila jup to use railiz success dousi logicom. E Singatez, squ à Kontituliaz use sportaz rai aquientam e notar sopuse tivez saiotiquez use sportaz rai aquiouez aqui de directa sopajolismo al zur tonz alionz, alaboroueba de abronz talta ui, bisortaz ameir, um dia tolto bediure aroquistz alionz altalz taz saiotiquez. Aisa ti l', toltonz al altre al saiotiqua poliunta clour altre ta requerati;

S. Hegi dochum won. Egg & Singary. Engageig. & Kontó-

Borle, dielezeober:

K. Of  $u\dot{u}$  II,  $\dot{t}q\dot{q}$ , oix  $\dot{t}q\dot{q}q\dot{q}$ ,  $\dot{u}\dot{u}\dot{t}\dot{u}$  and  $\dot{u}\dot{v}\dot{v}\dot{v}$  election (2),  $\dot{t}\dot{q}\dot{u}$  oix (2),  $\dot{t}\dot{q}\dot{u}$  oix (2),  $\dot{t}\dot{q}\dot{u}$  oix (2),  $\dot{t}\dot{q}\dot{u}$  oix (2),  $\dot{t}\dot{u}\dot{v}\dot{u}$  oix  $\dot{t}\dot{u}\dot{v}\dot{u}$ ,  $\dot{t}\dot{u}\dot{v}\dot{u}$  oix  $\dot{t}\dot{u}\dot{u}$  oix  $\dot{t}\dot{u}\dot{u}$  oix  $\dot{t}\dot{u}\dot{u}$  oix  $\dot{t}\dot{u}\dot{u}$ 

Σ. Καὶ πες αν, έφη ὁ Σοκράτης, δεσπότας οικ έχοιεν, εἰ, εἰγόμενοι εὐδαιμονεῖν καὶ ποιεῖν βουλόμενοι ἀφ' ων έχοιεν ἀγαθά, ἔπειτα κοιλύονται ποιεῖν ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀργόντων:

K. Kai rives di octoi elow, egr o KontoBorlos, ol agareis

ὄντες ἄργοισιν αὐτῶν;

Σ. Αλλά, μὰ Μ΄, ἔφη ὁ Σωχράτης, οὐχ ἀφανεῖς εἰσιν, ἀλὰ καὶ πάνυ φανεροί. Καὶ ὅτι πονηρότατοί γε εἰσιν, οἰ δε σε λανθάνουσιν, εἴπερ πονηρίαν γε νομίζεις ἀργίαν τ' εἰναι καὶ μαλακίαν ψιγῆς καὶ ἀμέλειαν. Καὶ ἄλλαι δ' εἰσὶν ἀπατηλαί τινες δέσποιναι προσποιούμεναι ἡδοναὶ εἰναι, κιβεῖαί τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι, αὶ προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξαπατηθεῖσι καταφανεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν ἡδοναῖς περιπεπεμμέναι, αὶ διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ώφελίμων ἔργων κρατοῦσαι.

Κ. 'Αλλά και άλλοι, έφη, φ Σωκρατες, εργάζεσθαι μεν ου κωλύονται ύπο τούτων, άλλα και πάνυ σφοδρώς πρός το εργά-

29. Ἐνίων dépend de περὶ, qui est sous-entendu comme ayant été exprimé à la phrase précédente devant δούλων. En pareil cas le grec ne répète jamais la préposition.

30. Souvent les deux membres d'une opposition sont ainsi marqués par · ο μέν καὶ . . . . , ο δὲ καὶ . . . .

<sup>27.</sup> Οὔτε αἰ . . . . ετήματα. Ni leurs talents, αἰ ἐπιστῆμαι, ni leurs biens, τὰ ετήματα (équivalent à ἀφορμάς, cinq lignes plus haut), ne sont richesses, χρήματα, pour ces personnes.

<sup>28.</sup> Εὐπατοιδών. La tradition faisait remonter à Thésée l'antique division du peuple athénien en 3 classes, à savoir: les εὐπατοίδαι ou la noblesse, les γεωμόροι ou la classe bourgeoise et les petits propriétaires du sol, enfin les δημιουργοί, les ouvriers ou la basse classe.

ζεσθαι έγουσι καὶ μηχανᾶσθαι προσόδους δίμως δὲ καὶ τοὺς οἴκους κατατρίβουσι καὶ άμηχανίαις συνέχονται.

Σ. Δοῦλοι γάρ είσι καὶ οὖτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ πάνυ γε γαλεπών δεσποτών, οι μεν λιχνειών, οι δε λαγνειών, οι δε οίνοφλυγιών, οι δε φιλοτιμιών τινων μώρων και δαπανηρών, α οθτω γαλεπώς άργει των ανθρώπων ών αν επικρατήσωσιν, ώσθ' έως μέν αν δρώσιν ήβωντας αθτούς και δυναμένους έργάζεσθαι, αναγκάζουσι φέρειν α αν αυτοί έργασωνται (31) και τελείν είς τας αύτῶν ἐπιθυμίας, ἐπειδάν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσθωνται ὄντας έργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, άπολείπουσι τούτους κακιὺς γηράσκειν(32), άλλοις δ' αὐ πειρώνται δούλοις (33) χρησθαι. Αλλά δεί, ω Κριτήβουλε, πρός ταυτα ούχ ήττον διαμάχεσθαι περί της έλευθερίας η πρός τους συν δπλοις πειρωμένους καταδουλοισθαι. Πολέμιοι γοῦν ήδη, όταν καλοὶ κάγαθοὶ όντες καταδουλώσωνταί τινας, πολλούς δή βελτίους ήνάγχασαν είναι σωφορνίσαντες, καὶ όδον βιοτεύειν τον λοιπον χρόνον εποίησαν αί δε τοιαθται δέσποιναι αλιζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυγὰς καὶ τοὺς οἴκους οὔποτε λήγουσιν, έστ' αν (34) ἄρχωσιν αὐτῶν.

## CHAPITRE II.

Ο οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων (1) ὧδέ πως εἶπεν:

Κ. Άλλα περί μεν των τοιούτων άρχούντως πάνυ μοι δοκώ τὰ λεγόμενα υπό σου άκηκοέναι αὐτός δ' έμαυτον έξετάζων δοκώ μοι εύρίσκειν έπιεικώς των τοιούτων έγκρατη όντα, ώστ', εί μοι συμβουλεύοις δ΄ τι αν ποιών αξξοιμι τον οίκον, ούκ αν μοι δοκώ ύπό γε τούτων ών σύ δεσποινών (2) καλείς κωλύεσθαι άλλά θαρρών συμβούλευε ο τι έχεις αγαθόν. "Η κατέγνωκας ήμων, ω Σώχρατες, ίχανῶς πλουτείν καὶ οὐδέν δοκοῖμεν σοι προσδείσθαι χρημάτων;

Σ. Οὔκουν ἔγωγ', ἔφη ὁ Σωκράτης, εὶ καὶ περὶ ἐμοῦ (3) λέγεις,

<sup>31.</sup> Άναγκάζουσι . . . . ξογάσωνται. « Elles les contraignent de leur porter tout ce qu'ils tirent de la peine qu'ils prennent.» (La Boëtie.) Φέρειν, de leur apporter (comme un tribut).

<sup>32</sup> Καχώς γηφασχειν, vieillir misérablement.
33. Άλλοις . . . . δούλοις, d'autres comme esclaves.
34. Εστ' ἄν, tant que, pendant tout le temps que.
Ch. [1] 1. Έχι τουίων, là-dessus, alors.

<sup>2.</sup> Pour υπό γε τούτων ας συ δεσποίνας καλείς (attraction). "Av tombe sur l'infinitif χωλύεσθαι.

<sup>3.</sup> Kal περί εμού, aussi de moi. Critoboulos, en employant le pluriel (ημών, δοχουμεν), ne voulait parler que de lui seul. Socrate, par plaisanterie, a l'air de croire qu'il parlait d'eux deux.

sans armes conférer avec eux, comme tu nous conseilles de le faire encore. Où en sont-ils maintenant? frappés, blessés, couverts d'outrages, ils ne peuvent, les infortunés, obtenir la mort qu'ils implorent sans doute comme un bienfait. Tu sais tout cela, et tu traites de bavards frivoles ceux qui conseillent la défense; et tu proposes qu'on aille de nouveau supplier le roi! Mon avis, soldats, c'est de repousser ce misérable de nos rangs; c'est de lui ôter son grade, de lui mettre les bagages sur le dos, d'en faire un goujat. Un Grec vil à ce point est l'opprobre de sa patrie, l'opprobre de la Grèce entière. >

# ANALYSE DE L'ÉCONOMIQUE.

L'Économique est censé être une conversation, entendue et fidèlement rapportée par Xénophon, qui aurait eu lieu entre Socrate et Critoboulos, fils de son ami Criton, sur l'économie domestique et la bonne administration d'une ferme.

L'Économique se trouve divisé naturellement en deux parties. La première se compose des six premiers chapitres de nos éditions; c'est un dialogue, assez animé, entre les deux personnages qu'on vient de dire. L'autre partie comprend les quinze chapitres restants; Critoboulos n'y prend plus une seule fois la parole; c'est alors Socrate qui nous raconte une conversation qu'il dit avoir eue avec un grand propriétaire athénien, fort riche et très-considéré, du nom d'Ischomachos. L'Économique se termine par une sorte de péroraison (chap. XXI) sur le talent de commander, qui est un morceau remarquable, et que Xénophon place dans la bouche d'Ischomachos; on a complétement perdu de vue alors la scène du début entre Socrate et Critoboulos.

En réalité, Xénophon ne joue pas dans l'Économique le simple rôle d'historien de Socrate. Il y expose, comme d'ailleurs en plus d'un endroit des Mémorables, ses propres idées.

Voici une analyse succincte de l'Économique, chapitre par chapitre:

CHAPITRE I. — Socrate enseigne à Critoboulos qu'il y a une science de l'économie et qu'elle consiste dans l'administration de la maison de soi ou d'un autre. La maison comprend tous les biens qu'on possède, et il faut faire figurer au nombre de ces biens tout ce dont on peut tirer une utilité quelconque. S'il y a beaucoup de personnes qui, loin de tirer parti de leurs biens, n'en reçoivent que du détriment, il faut en chercher la cause dans les passions dont ces hommes sont esclaves.

CHAPITRE II. — Socrate est riche avec une fortune de moins de cinq cents francs; Critoboulos, pauvre avec une fortune de plus de cinquante mille frans. Prié par Critoboulos de lui enseigner l'art d'accroître sa fortune, Socrate répond qu'il ne connaît pas lui-même les principes de

Digitized by Google

la science de l'économie, mais il promet à Critoboulos de le présenter à des personnes qui les savent appliquer.

CHAPITRE III. — A peu de frais, les uns construisent des maisons commodes; d'autres à grands frais, des maisons incommodes. Certains, possesseurs d'un riche mobilier, ne trouvent jamais dans leur maison ce dont ils ont besoin; d'autres, moins bien montés, ont toujours sous la main tout ce qu'il leur faut. Chez les uns, les esclaves sont enchaînés et se sauvent néanmoins; chez d'autres, ils sont laissés libres et restent de leur plein gré. L'agriculture, l'élève des chevaux, ruinent les uns, enrichissent les autres. Telle épouse fait la prospérité de la maison de son mari; telle autre lui mange sa fortune. Il en va ainsi de toute chose: il faut savoir conduire sa barque.

CHAPITRE IV. — Mais le même homme ne peut apprendre tout art et toute science. Les arts mécaniques avilissent l'homme. Il faut se tourner, à l'exemple du roi de Perse, vers l'art militaire et vers l'agriculture. Digressions sur l'administration de l'empire Perse, sur Cyrus l'Ancien, sur les qualités hors ligne qui distinguaient Cyrus le Jeune et sur une entrevue de ce prince avec Lysandre.

CHAPITRE V. - Éloge de l'agriculture.

CHAPITRE VI. — Socrate passe rapidement en revue les points sur lesquels Critoboulos et lui-même sont tombés d'accord jusqu'à ce moment de leur entretien. Critoboulos voudrait apprendre de Socrate le moyen de réussir dans l'agriculture. Socrate, qui se rend volontiers à son désir, propose de lui raconter une conversation qu'il eut un jour avec Ischomachos.

CHAPITRE VII. - Conversation de Socrate avec Ischomachos:

Entrée en matière. Le mariage est à considérer comme une mise en commun des aptitudes diverses de la femme et du mari en vue de l'amélioration de la maison. La maîtresse de maison s'occupe de l'intérieur, et le mari du dehors. Devoirs de la femme.

CHAPITRE VIII. - Les avantages de l'ordre.

CHAPITRE IX. — Le rangement et l'organisation de la maison d'Ischomachos. Surveillance de la maîtresse de maison: elle a plus à faire qu'aucun des domestiques.

CHAPITRE X. — Docilité de la femme d'Ischomachos à recevoir l'éducation que lui donne son mari. Elle désapprend de se farder. Hygiène de la maîtresse de maison.

CHAPITRE XI. — La vie d'Ischomachos. Sa piété; il fait ce qu'il faut pour être bien portant et vigoureux de corps, recevoir des honneurs dans sa cité, se concilier le bon vouloir de ses amis, se tirer sain et sauf des dangers de la guerre, augmenter honnêtement sa fortune. Emploi de la journée d'Ischomachos. Comment il s'exerce pour savoir, à l'occasion, se faire rendre justice et se défendre des accusations portées contre lui.

CHAPITRES XII-XIV. — Choix, éducation, surveillance des ouvriers de la ferme.

CHAPITRE XV. — La culture de la terre est un métier facile à apprendre.

CHAPITRES XVI-XVII. — Étude de la nature du sol; du labour, de l'ensemencement, de la destruction des mauvaises herbes.

CHAPITRE XVIII. - De la moisson. Le blé battu et vanné.

CHAPITRE XIX. - De la plantation de la vigne, du figuier, de l'olivier.

CHAPITRE XX. — Ceux qui font de mauvaises affaires dans l'agriculture en sont redevables uniquement à leur négligence. Ischomachos est d'avis qu'il faut acheter des cultures en mauvais état, et les remettre en bon rapport à force de soins: c'est un excellent moyen de faire fortune.

CHAPITRE XXI ET DERNIER. — Apprendre la science de l'agriculture n'est rien. Mais, en toutes choses, d'être capable de commander, de savoir se faire obéir toujours volontiers, c'est là un grand art, bien difficile à acquérir; c'est le talent suprême, à vrai dire un talent divin.

Nota. — Dans le récit de la conversation échangée entre Critoboulos et Socrate, récit qui fournit l'entrée en matière et le cadre de l'Économique, il se détache d'abord un entretien que Socrate eut avec Ischomachos et qu'il rapporte ici textuellement à Critoboulos: nous ouvrons les guillemets au commencement de chaque alinéa de cet entretien. Mais Ischomachos, à son tour, au cours de l'entretien en question, cite, et toujours textuellement, ses causeries avec sa femme, ou, une autre fois, avec un matelot; de même Socrate, au milieu de ce même entretien avec Ischomachos, rapporte en termes propres la repartie d'un palefrenier: cette repartie. ces causeries, en tant que citations à l'intérieur de citations, sont guillemetées en tête de chaque ligne. Partout où dans la suite du dialogue on cesse d'apercevoir aucuns guillemets, c'est qu'on se retrouve là en présence du récit primitif, de ce que j'ai appelé le cadre. Grâce au partage constant du dialogue en alinéas, à l'annonce de chaque interlocuteur par son initiale, et à l'emploi qui vient d'être expliqué des guillemets, les élèves devront pouvoir suivre sans peine la marche du dialogue et le développement un peu compliqué de ce récit à scènes qui s'emboîtent les unes dans les autres.

#### ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

# $OIKONOMIKO\Sigma^{(1)}$

#### CHAPITRE PREMIER.

"Ηκουσα δέ ποτε αὐτοῦ (2) καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε (3) δια- $\lambda$ εγομένου '

 $\Sigma \Omega KPATH\Sigma$ . Εἰπέ μοι, ἔφη, ιδ Κριτόβουλε (4), ἀρά γε ή οἰχονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ώσπερ ή ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονική;

ΚΡΙΤΟΒΟΥ ΛΟΣ. "Εμοιγε δοκεί, έφη δ Κοιτόβουλος.

Σ. 3Η και ώσπες τούτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ἀν εἰπεῖν ὅ τι

1. Sous-entendu soit λόγος, soit ἀνήφ. D'autres opuscules de Xénophon sont intitulés de même Ἱππαρχιχός, Κυνηγετιχός, un dialogue de Platon, Πυλιτιχός.

2. Αὐτοῦ, c'est-à-dire Σωκράτους. Originairement, l'Économique, à ce que croient plusieurs critiques, faisait partie d'un grand ouvrage, destiné à défendre la mémoire de Socrate, et paraissant avoir été composé par Xénophon en réponse à un écrit, qui jouit d'une certaine vogue dans les premières années du quatrième siècle avant Jésus-Christ, la Κατηγορία Σωκράτους par le sophiste Polycratès. Cette apologie comprenait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet. C'est ce qui expliquerait la présence de la particule de liaison δε, et l'emploi du pronom aὐτοῦ pour désigner Socrate, dont il vient déjà d'être question tout le long des Mémorables.

3. Toiade, rade se rapportent toujours à ce qui suit; roiavra, ravra, su

contraire, à ce qui précède.

4. Κοιτόβουλε, Critoboulos, fils de ce Criton, l'un des plus fidèles disciples de Socrate, que Platon a mis en scène dans le dialogue qui porte son nom. Doué d'une intelligence médiocre, mais d'une beauté rare, Critoboulos reçoit d'utiles conseils de Socrate, au sujet de sa conduite, dans les Mémorables (I, 3 et II, 6); et il figure parmi les personnages du Banquet de Xénophon (III, 7; IV, 10 et suivants). Il tenait de son père une grande fortune.

έργον έχαστης, οθτω καὶ τῆς οἰκονομίας δυναίμεθ' ἂν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι (⁵);

Κ. Δοκεί γουν, έφη ὁ Κριτόβουλος, ολκονόμου άγαθοῦ είναι εὐ ολκείν τὸν ἑαυτοῦ ολκον.

Σ. Ή καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἰκον, ἔφη ὁ Σωκράτης, εὶ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ, οἰκ ἂν δύναιτο, εἰ βούλοιτο, εὖ οἰκεῖν, ὥσπερ καὶ τὸν ἑαυτοῦ; Ὁ μὲν γὰρ τεκτονικὴν ἐπιστάμενος ὁμοίως ἂν καὶ ἄλλφ δύναιτο ἐργάζεσθαι ὅ τι περ καὶ ἑαυτῷ καὶ ὁ οἰκονομικός γ' ἂν ὡσαὐτως (6);

Κ. "Εμοιγε δοκεί, ω Σωκρατες.

Σ. "Εστιν άρα, έφη δ Σωχράτης, την τέχνην ταύτην επισταμένω, καὶ εἰ μη αὐτος τύχοι χρήματα έχων, τον άλλου οίκον οίκονο-μοῦντα ωσπερ καὶ οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν;

Κ. Νη Δία, καὶ πολύν γε μισθον, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, φέροι αν, εὶ δύναιτο οἶκον παραλαβών τελεῖν τε ὅσα δεῖ καὶ περιουσίαν ποιῶν  $\binom{7}{2}$  αἴξειν τὸν οἶκον.

Σ. Οἰκος δὲ δη τί δοκεῖ ἤμῖν εἶναι; Αρα ὅπερ (8) οἰκία, ἢ καὶ, ὅσα τις ἔξω τῆς οἰκίας κέκτηται, πάντα τοῦ οἴκου ταῦτά ἐστιν;

Κ. Έμοὶ γοῦν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, δοχεῖ, καὶ εἰ μηδ' ἐν τῆ αὐτῆ πόλει εἰη τῷ κεκτημέν $\psi$  ( $^9$ ), πάντα τοῦ οἴκου εἰναι ὅσα τις κέκτηται.

Σ. Οὐχοῦν καὶ έχθροὺς κέκτηνταί τινες;

Κ. Νή Δία, καὶ πολλούς γε ένιοι.

Σ. Ή και κτήματα αὐτῶν φήσημεν είναι τοὺς έχθρούς;

Κ. Γελοῖον μεντὰν εἴη, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, εἰ ὁ τοὺς ἐχθροὺς αἴξων προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι ( $^{10}$ ).

Σ. Ότι (11) τοι ήμιν εδόπει οίκος άνδρος είναι ὅπερ (12) κτῆσις.

Κ. Νη Δί', έφη ὁ Κριτόβουλος, ὅ τι γέ τις ἀγαθὸν κέκτηται  $\dot{\phi}$  οὐ μὰ Δί', οὐκ, εἴ τι κακὸν, τοῦτο κτῆμα έγω καλῶ.

Σ. Σὺ δ' ἔοικας τὰ ἑκάστψ ωφέλιμα κτήματα καλείν.

<sup>5.</sup> O u toyov autis tou. Quel est l'objet de l'économie.

<sup>6.</sup> Καὶ ὁ οἰκονομικός . . . . Construction complète: Καὶ ὁ οἰκονομικός γ' ἄν ώσαύτως καὶ τον ἄλλου δύναιτο οἰκον εὐ οἰκεῖν ὥσπερ τὸν έαυτοῦ;

Τελείν .... ποιών. Payer ce qu'il faut, et, faisant des économies, etc.
 σακο précisément la même chose que

<sup>8.</sup> Θπεο, précisément la même chose que.
9. Αὐτῆ τῷ κεκτημένῳ, la même que le propriétaire, c'est-à-dire «dans la ville même qu'habite le propriétaire.»

<sup>10.</sup> Cf. Ibid., ligne 14: μισθόν φέροι αν, εί δύναιτο . . . αὔξειν τὸν οἶχον.

<sup>11. &</sup>quot;Ori, c'est que.

<sup>12.</sup> Cf. ci-dessus la note 8.

Κ. Πάνυ μεν οὖν, ἔφη τὰ δέ γε βλάπτοντα ζημίαν ἔγωγε νο-

μίζω μαλλον ἢ χρήματα.

Σ. Κὰν ἄρα γέ τις ἵππον πριάμενος μὴ ἐπίστηται αὐτῷ χρησοθαι, ἀλλὰ καταπίπτων ἀπ' αὐτοῦ κακὸν λαμβάνη, οὐ χρηματα αὐτῷ ἐστιν ὁ ἵππος (13);

Κ. Οὔκ, εἴπερ τὰ χρήματά γ' ἐστὶν ἀγαθόν (14).

Σ. Οὐδ' ἄρα γε ή γη ἀνθρώπω ἐστὶ χρήματα, ὅστις οὕτως ἐργάζεται αὐτὴν ὥστε ζημιοῦσθαι ἐργαζόμενος;

Κ. Οὐδὲ ἡ γῆ μέντοι (15) χρήματά ἐστιν, εἴπερ ἀντὶ τοῦ τρέφειν

πεινην παρασχευάζει.

Σ. Οὐχοῦν καὶ τὰ πρόβατα ὦσαύτως, εἴ τις διὰ τὸ μὴ ἐπίστασθαι προβάτοις χρῆσθαι ζημιοῖτο, οὐδὲ τὰ πρόβατα χρήματα τούτψ εἴη ἄν;

Κ. Οὔχουν ἔμοιγε δοχεῖ (16).

Σ. Σὲ ἄρα, ώς ἔοιχε, τὰ μὲν ώφελοῦντα χρήματα ἡγε $\tilde{\iota}(17)$ , τὰ δὲ βλάπτοντα οὖ χρήματα.

Κ. Οΰτω.

Σ. Ταὐτὰ ἄρα ὄντα τῷ μὲν ἐπισταμένψ χρῆσθαι αὐτῶν ἑχάστοις χρήματά ἐστι, τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένψ οὐ χρήματα · ώσπερ γε αὐλοὶ τῷ μὲν ἐπισταμένψ ἀξίως λόγου αὐλεῖν χρήματά εἰσι, τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένψ οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἄχρηστοι λίθοι — εἰ μὴ ἀποδιδοῖτό γε αὐτούς —. Τοῦτ' οὐν φαίνεται ἡμῖν, ἀποδιδομένοις μὲν οἱ αὐλοὶ χρήματα, μὴ ἀποδιδομένοις δὲ, ἀλλὰ κεκτημένοις, οὔ — τοῖς μὴ ἐπισταμένοις αὐτοῖς χρῆσθαι —.

Κ. Καὶ δι' ὁμολογουμένων γε, ὧ Σώκρατες, ὁ λόγος ἡμῖν χωρεῖ, ἐπείπερ εἴρηται τὰ ὦφελοῦντα χρήματα εἶναι (18). Μὴ πωλούμενοι μὲν γὰρ οὐ χρήματά εἰσιν οἱ αὐλοί οὐδὲν γὰρ χρήσιμοί

είσι πωλούμενοι δὲ χρήματα.

Πρός ταῦτα δ' ὁ Σωκράτης είπεν:

Σ. "Ην επίστηταί γε πωλείν (19). Εὶ δὲ πωλοίη (20) αὖ πρὸς

14. Αγαθόν équivaut à ὅ τι γέ τις ἀγαθὸ νπέπτηται: voy. p. 245 l. 3 du bas. 15. Μέντοι, mais oui, effectivement.

16. Ouzouv žuoiye dozei. Il me semble, en effet, que non.

18. Cf. la question de Socrate, ibid., l. 15.
19. Hr.... πωλείν. S'il, c'est à-dire si le propriétaire de la flûte (sousent.), sait la vendre.

<sup>13.</sup> Οὐ χρήματα . . . . ὁ ἵππος; Le cheval n'est pas une fortune pour lui, n'est-ce pas?

<sup>17.</sup> Hyei La seconde personne du singulier du présent ou du futur moyen et passif est toujours en  $\epsilon_i$ , chez les Attiques (et non en  $\eta$ ).

<sup>20.</sup> Les Attiques n'employaient pas les formes du singulier en oun, os, on, mais bien celles en olyr, olys, oly, à l'optatif des verbes contractes.

τοῦτο ψ μη επίσταιτο γρησθαι, οιδε πωλούμενοι είσι γρήματα κατά γε τὸν σὸν λόγον.

Κ. Λέγειν ἔρικας, ω Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριών ἐστι γρή-

ματα, εί μή τις επίσταιτο χρησθαι αὐτῷ.

Σ. Καὶ σὰ δέ μοι δοχεῖς συνομολογεῖν λέγων, ἀφ' ὧν τις ώφελείσθαι δύναται, χρήματα είναι. Εί γοῦν τις οθτω χρώτο τώ άργυρίφι ώστε, πριάμενος οίον εταίραν, δια ταύτην κάκιον (21) μεν τὸ σῶμα ἔχοι, κάκιον δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πῶς αν έτι τὸ ἀργίριον αὐτῷ ιὖφέλιμον είη;

K. Οιδαμώς, εί μή πέρ γε καὶ τον ύοσκίαμον (22) καλούμενον χρήματα είναι φήσημεν, ύφ' οδ οί φαγόντες παραπλήγες γίγνονται.

Σ. Τὸ μεν δη ἀργύριον, εὶ μή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσθαι, ούτω πόρρω απωθείσθω, ω Κριτόβουλε, ώστε μηδέ χρήματα είναι(23). Οι δε φίλοι, ην τις επίστηται αυτοίς χρησθαι ώστε ωσελείσθαι απ' αυτιον, τί φήσημεν αυτούς είναι;

Κ. Χρήματα, νη Δί, έφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ πολύ γε μαλλον η τους βους, ην ωφελιμώτεροί γε ωσι (24) των βοων.

Σ. Καὶ οἱ ἐχθροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον χρήματά εἰσι τῷ δυναμένο ἀπὸ τοῦν ἐχθρῶν ώφελεῖσθαι.

Κ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.

Σ. Οἰχονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαθοῦ καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπίστασθαι χρησθαι ώστε ωφελείσθαι άπὸ τῶν ἐχθρῶν $(^{25})$ .

Κ. Ἰσχυρότατά γε.

Σ. Καὶ γὰο δὴ ὁρᾶς, ἔφη, ιδ Κριτόβουλε, ὅσοι μὲν δὴ οἶχοι ίδιωτῶν ηζξημένοι εἰσὶν ἀπὸ πολέμου, ὅσοι δὲ τυράννων.

21. Káziov, adverbe (les trois fois): «en plus mauvais état.»

22. Youxuuor, jusquiame, genre de la famille des Solanées renfermant une quinzaine d'espèces, toutes plantes herbacées; toutes les jusquiames sont narcotiques et vénéneuses.

23. To uèv.... elva. L'argent, tant qu'il est entre les mains d'homme qui n'en scait user, renvoyons le si loing et en faisons si peu de compte, qu'il ne soit pas seulement compté entre les biens de celuy qui l'a. » (Trad. d'Estienne de la Boëtie.)

24. Hv ys peut se traduire ici par «s'il est vrai que».

25. 'Ωφελείσθαι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν. Plutarque, frappé à la lecture de l'Ecoposa, pour la développer, un petit traité, qui nous a été conservé, parmi ses Œuvres morales, sous le titre Πως αν τις ὑπ' ἐχθοῶν ωμελοῖτο.

26. Le texte, à ce qu'il semble, présente ici une lacune considérable. Socrate devait exposer, dans cette partie perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties perdue du texte, comment on ment time vatit des serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves parties per la serve de serves e serves per la serve de serve de serves per la serve de serves per la serve de serve de serve de serve de serves per la serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de serve de

peut tirer parti de ses ennemis: ce n'est pas seulement en leur faisant la guerre qu'on peut retirer d'eux du profit.

Κ. Αλλά ; ὰρ τὰ μέν καλῶς ἔμοιγε δοκεὶ λέγεσθαι, ῷ Σώκρατες. ἔργ ὁ Κριτό βουλος. ἐκεῖνο δ' ἔμῖν τό φαίνεται, ὁπόταν ὁρῶμεν τινας ἐπιστήμας μέν ἔχοντας καὶ ἀρορμὰς ἀρ' ὧν δίνανται ἐργαζόμενοι αίξειν τοὺς οἴκους; αἰσθανώμεθα δὲ αὐτοὺς ταῖτα μὴ θέλοντας ποιεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ὁρῶμεν ἀνωρελεῖς οἴσας αὐτοῖς τὰς ἐπιστήμας; Αλλο τι ἢ τοίτοις αὐ οἴτε αὶ ἐπιστῆμαι χρήματά εἰσιν οὕτε τὰ κτήματα(ξί);

Σ. Περί δούλων μοι, έζη, ὁ Σωχράτης, επιχειρείς, ω Κριτό-

βοιλε, διαλέ; εσθαι;

K. Οὐ μὰ Δί', ἔφη, οὐχ ἔγωγε, ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐπατοιδῶν ( $^{29}$ ) ἐνίων ( $^{29}$ ) γε δοκοίντων εἶναι, οῦς ἐγω ὁρῶ τοὺς μὲν καὶ
πολεμικὰς, τοὺς δὲ καὶ ( $^{30}$ ) εἰρινικὰς ἐπιστήμας ἔχοντας, ταύτας
δὲ οὐχ ἐθέλοντας ἐργάζεσθαι, ως μὲν ἐγω οἶμαι, δι' αὐτὸ τοῦτο
ὅτι δεσπότας οὐχ ἔγουσιν.

Σ. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη ὁ Σωκράτης, δεσπότας οὐκ ἔχωιεν, εἰ, εἰχώμενοι εὐδαιμονεῖν καὶ ποιεῖν βουλώμενοι ἀφὶ ὧν ἔχωιεν ἀγαθὰ, ἔπειτα κωλύονται ποιεῖν ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀργόντων;

Κ. Καὶ τίνες δὶ οὖτοί εἰσιν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οῦ ἀφανεῖς

όντες ἄρχοισιν αθτών;

Σ. Αλλά, μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωχράτης, οὐχ ἀφανεῖς εἰσιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ φανεροί. Καὶ ὅτι πονηρότατοί γε εἰσιν, οὐδὲ σὲ λανθάνουσιν, εἴπερ πονηρίαν γε νομίζεις ἀργίαν τ' εἰναι καὶ μαλακίαν ψηζε καὶ ἀμέλειαν. Καὶ ἄλλαι δ' εἰσὶν ἀπατηλαί τινες δέσποιναι προσποιούμεναι ἡδοναὶ εἰναι, κυβεῖαί τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι, αὶ προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ αὐτοῖς τοῖς ἔξαπατηθεῖσι καταφανεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν ἡδοναῖς περιπεπειμέναι, αὶ διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ωφελίμων ἔργων κρατοῦσαι.

Κ. Άλλα καὶ ἄλλοι, ἔφη, ῷ Σώκρατες, ἐργάζεσθαι μέν οὐ κωλύονται ὑπὸ τούτων, ἀλλα καὶ πάνυ σφοδρώς πρὸς τὸ ἐργά-

<sup>27.</sup> Οἴτε αί .... πιήματα. Ni leurs talents, αί έπιστῆμαι, ni leurs biens, τὰ πιήματα (équivalent à ἀφορμάς, cinq lignes plus haut), ne sont richesses, χρήματα, pour ces personnes.

<sup>28.</sup> Εὐπατοιδών La tradition faisait remonter à Thésée l'antique division du peuple athénien en 3 classes, à savoir: les εὐπατοίδαι ou la noblesse, les γεωμόροι ou la classe bourgeoise et les petits propriétaires du sol, enfin les δημιοιογοί, les ouvriers ou la basse classe.

<sup>29.</sup> Eríor dépend de περί, qui est sous-entendu comme avant été exprimé à la phrase précédente devant δούλων. En pareil cas le grec ne répète jamais la préposition.

<sup>30.</sup> Souvent les deux membres d'une opposition sont ainsi marqués par ..., ο δὲ καὶ ....

ζεσθαι έγουσι καὶ μηχανᾶσθαι προσόδους δίμως δὲ καὶ τοὺς οἴκους

κατατρίβουσι καὶ άμηχανίαις συνέχονται.

Σ. Δοῦλοι γάρ εἰσι καὶ οἶτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ πάνυ γε χαλεπῶν δεσποτῶν, οἱ μὲν λιχνειῶν, οἱ δὲ λαγνειῶν, οἱ δὲ οἰνοφλυγιών, οἱ δὲ φιλοτιμιών τινων μώρων καὶ δαπανηρών, ἃ οὕτω γαλεπώς άργει των ανθρώπων ών αν επικρατήσωσιν, ωσθ' ξως μέν αν δρώσιν ήβώντας αθτούς και δυναμένους έργάζεσθαι, αναγκάζουσι φέρειν α αν αντοί έργασωνται (31) και τελείν είς τας αύτων επιθυμίας, επειδάν δε αυτούς άδυνάτους αισθωνται όντας ξογάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν (32), άλλοις δ' αὐ πειρώνται δούλοις (33) χρησθαι. Αλλά δεί, ω Κριτόβουλε, πρός ταυτα ούχ ήττον διαμάζεσθαι περί της έλευθερίας η πρός τους συν δπλοις πειρωμένους καταδουλοίσθαι. Πολέμιοι γοῦν ήδη, όταν καλοὶ κάγαθοὶ όντες καταδουλώσωνταί τινας, πολλούς δη βελτίους ηνάγκασαν είναι σωφρονίσαντες, καὶ έξαον βιοτεύειν τον λοιπον χρόνον εποίησαν αί δε τοιαυται δέσποιναι αλαζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυγάς καὶ τοὺς οίκους οὐποτε λήγουσιν, ἔστ' ἂν (34) ἄρχωσιν αὐτῶν.

## CHAPITRE II.

Ο οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων (1) ώδέ πως εἶπεν:

Κ. Αλλά περί μέν των τοιούτων άρχούντως πάνυ μοι δοκώ τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοῦ ἀχηχοέναι αὐτὸς δ' ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ μοι εύρίσχειν επιειχώς των τοιούτων έγχρατη όντα, ώστ', εί μοι συμβουλεύοις δ τι αν ποιών αθξοιμι τον οίκον, οθκ αν μοι δοκώ ύπό γε τούτων ών σύ δεσποινών (2) καλεῖς κωλύεσθαι· άλλὰ θαρρών συμβούλευε ή τι έχεις άγαθόν. "Η κατέγνωκας ήμών, ώ Σώχρατες, ίκανῶς πλουτεῖν καὶ οὐδὲν δοκοῖμεν σοι προσδεῖσθαι χρημάτων;

Σ. Οὔκουν ἔγωγ', ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ (3) λέγεις,

<sup>31.</sup> Άναγκάζουσι . . . . ξογάσωνται. « Elles les contraignent de leur porter tout ce qu'ils tirent de la peine qu'ils prennent. (La Boëtie.) Φέρειν, de leur apporter (comme un tribut).

<sup>32</sup> Καχώς γηράσχειν, vieillir misérablement.
33. Άλλοις . . . . δούλως, d'autres comme esclaves.
34. Ἔσι' ἄν, tant que, pendant tout le temps que.
Ch. II.] 1. Ἐχ τούτων, là-dessus, alors.

<sup>2.</sup> Pour ὑπό γε τούτων ας σὲ δεσποίνας καλεῖς (attraction). "Αν tombe sur l'infinitif κωλύεσθαι.

<sup>3.</sup> Καὶ περί ξμοῦ, aussi de moi. Critoboulos, en employant le pluriel (ἡμοῦν, δοχοῦμεν), ne voulait parler que de lui seul. Socrate, par plaisanterie, a l'air de croire qu'il parlait d'eux deux.

ουδέν μοι δοχῶ προσδεῖσθαι χρημάτων, άλλ' ἱχανῶς πλουτεῖν (4) σὸ μέντοι, ὦ Κριτόβουλε, πάνυ μοι δοχεῖς πένεσθαι, καὶ, καὶ μὰ Δί', ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ οἰχτείρω σε ἐγώ.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος γελάσας εἶπε.

Κ. Καὶ πόσον ὰν (5), πρὸς τῶν θεῶν, οἴει, ὧ Σώκρατες, ἔφη, εὐρεῖν (6) τὰ σὰ κτήματα πωλούμενα, πόσον δὲ τὰ ἐμά;

Σ. Έγω μεν οίμαι, ἔφη ὁ Σωχράτης, εὶ ἀγαθοῦ ωνητοῦ ἐπιτύχοιμι, εὐρεῖν ἄν μοι σὺν τῆ οἰχία καὶ τὰ ὄντα πάντα πάνυ ἐφδίως πέντε μνᾶς τὰ μέντοι σὰ ἀχριβῶς οἰδα ὅτι πλέον ἂν εῦροι ἢ ἑχατονταπλασίονα τούτου.

Κ. Κάτα, οὕτως έγνωκως ( $^{7}$ ), σὲ μὲν οὐχ ἡγεῖ ( $^{8}$ ) προσδεῖσθαι χρημάτων, έμὲ δὲ οἰκτείρεις ἐπὶ τῆ πενία;

Σ. Τὰ μὲν γὰρ ἐμὰ, ἔφη, ἱχανά ἐστιν ἐμοὶ παρέχειν τὰ ἐμοὶ ἀρχοῦντα εἰς δὲ τὸ σὰν σχημα δ σὰ περιβέβλησαι (θ) καὶ τὴν σὴν δόξαν, οὖδ εἰ τρὶς ὅσα νῦν κέκτησαι προσγένοιτό σοι (10), οὖδ ῶς ἱχανά μοι δοχεῖ εἶναί σοι.

Κ. Πῶς δὶ, τοῦτ'; ἔφη δ Κριτόβουλος.

'Απεφήνατο ὁ Σωκρατης.

Σ. Ότι πρῶτον μὲν ὁρῷ σοι ἀνάγκην οὖσαν θύειν πολλά τε καὶ μεγάλα ( $^{11}$ ), ἢ οὖτε θεοὺς οὖτε ἀνθρώπους οἰμαί σε ἂν ἀνασχέσθαι ἔπειτα ξένους προσήκει σοι πολλοὺς δέχεσθαι, καὶ τούτους μεγαλοπρεπῶς ( $^{12}$ ) ἔπειτα δὲ πολίτας δειπνίζειν ( $^{18}$ ) καὶ εὖ

<sup>4.</sup> Άλλ' ίχανῶς . . . . Entendez: ἀλλά μοι δοχῶ ίχανῶς πλουτεῖν.

<sup>5.</sup> Αν tombe sur l'infinitif. Ainsi, supprimez οἴει, et vous aurez: πόσον αν ευροι κτλ.

<sup>6.</sup> Evçtiv, se vendre.

<sup>7.</sup> Κατα . . . C'est comme s'il y avait: Καὶ οῦτως ἐγνωκώς, εἰτα πιλ.

<sup>8. &#</sup>x27;Hyei. Cf. page 246, note 17.

<sup>9.</sup> Το σον . . . περιβέβλησαι: le train de maison que tu as.

<sup>10.</sup> El τρίς . . . . σοι. «S'il t'en venoit encores trois fois autant que tu en as à ceste heure.» (La Boëtie.) C'est-à-dire si ta fortune était quadruplée.

<sup>11. &#</sup>x27;Ανάγχην... μεγάλα. Obligation, non définie d'ailleurs par la loi, pour le riche de faire souvent de beaux sacrifices aux dieux. En y manquant. 1° il n'eût pas attiré sur sa patrie la protection des dieux, 2° pour cela même, et aussi parce que c'était l'usage de distribuer les viandes des victimes au peuple, il eût indisposé contre lui les hommes.

<sup>12.</sup> Ξένους.... μεγαλοποεπως. Obligation morale pour le riche d'exercer l'hospitalité envers les citoyens d'autres villes qui venaient dans sa patrie, soit pour exercer une mission publique, soit même en simples particuliers; on y gagnait quelquefois le titre de «proxène et bienfaiteur» de ces villes, mais au moins du crédit auprès des cités étrangères et partant, de l'influence dans sa propre patrie.

<sup>13.</sup> Πολίτας δειπνίζειν. Les citoyens d'une même tribu se réunissaient, à des époques réglées, pour prendre un repas en commun. Les frais d'un de ces banquets montaient, approximativement, à un minimum de 700

ποιείν, ἢ ἔφημον συμμάχων εἶναι. Ἐτι δὲ καὶ τὴν πόλιν αἰσθάνομαι τὰ μὲν ἔδη σοι προστάτταυσαν ἰπποτροφίας (14) τε καὶ χορηγίας (15) καὶ γυμνασιαρχίας (16) καὶ προστατείας (17) · ἢν δὲ δὴ πόλεμος γένηται, οἰδ' ὅτι καὶ τριηραρχίας (18) καὶ εἰσφοράς (19) τοσαύτας σοι προστάξουσιν ὅσας σὰ οὰ ἡαδίως ὑποίσεις. Ὁπου δ' ἂν ἐνδεῶς δόξης τι τούτων ποιεῖν, οἰδ' ὅτι σε τιμωρήσονται Αθηναῖοι οὐδὲν ἡττον ἢ εὶ τὰ αὐτῶν λάβοιεν κλέπτοντα. Πρὸς δὲ τούτοις ὁρῶ σε οἰόμενον πλουτεῖν, καὶ ἀμελῶς μὲν ἔχοντα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι χρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγμασι προσέχοντα τὸν νοῦν, ὥσπερ ἐξόν σοι (20) · Ὠν ἕνεκα οἰκτείρω σε μή (21) τι ἀνήκεστον κακὸν πάθης καὶ εἰς πολλὴν ἀπορίαν καιαστῆς. Καὶ ἐμοὶ μεν, εἴ τι καὶ προσδεηθείην, οἰδ' ὅτι καὶ σὰ γιγνώσκεις ὡς εἰσὶν οῖ καὶ ἐπαρκέσειαν (22) ἂν ὥστε, πάνυ μικρὰ πορίσαντες, κατακλύσειαν (22) ἂν ἀφθονία τὴν ἐμὴν δίαιταν · οἱ δὲ σοι φίλοι

francs de la monnaie d'alors. La dépense était supportée, ainsi que celles des autres charges publiques dont il est question dans la suite de la phrase, par les riches de chaque tribu, à partir d'une fortune minimum d'environ 18 000 fr. (monnaie d'alors), à tour de rôle suivant un ordre déterminé par la loi.

14. Ίπποτροφάας. Les citoyens des deux classes les plus élevées d'Athènes devaient entretenir des chevaux, 1° en vue du service militaire, dont ils s'acquittaient dans la cavalerie; 2° pour figurer à cheval dans les processions aux fêtes religieuses. 3° Il était de bon ton de faire courir dans les grands jeux de la Grèce (jeux Olympiques etc.)

les grands jeux de la Grèce (jeux Olympiques, etc.)

15. Χορηγίας. La chorègie consistait à faire les frais d'instruction et de costume pour les chœurs qui figuraient dans les solennités religieuses, tels que les chœurs cycliques (voy. la note antépénultième du Chap. VIII), chœurs de pyrrhique (sorte de danse), chœurs des tragédies et des comédies; les frais de toute sorte qu'entraînaient les représentations théâtrales étaient à la charge des choréges.

16. Γυμνασιαοχίας La gymnasiarchie ou lampadarchie consistait principalement à faire les frais des courses aux flambeaux qui se donnaient à l'occasion des grandes fêtes. comme les Panathénées ou fêtes d'Athéné, les fêtes en l'honneur de Prométhée, d'Héphaistos, etc.

17. Προστατείας, les présidences (en général). Certaines présidences, notamment celle des θεωρίαι, ou l'archithéorie, étaient fort coûteuses. (Théorie, députation publique envoyée pour prendre part à la fête d'une divinité, célébrée dans une ville étrangère.)

célébrée dans une ville étrangère.)

18. Τριηοιορχίας. La triérarchie, la plus lourde des charges à Athènes, consistait dans la participation à l'armement ou à l'entretien de la flotte.

19. Εἰσψοράς, contributions extraordinaires payées par les citoyens pour

subvenir aux frais de guerre. 20. Ωσπερ έξόν σοι équivant à ὅσπερ εἰ έξείη σοι.

21. Mn est commandé par l'idée de craindre, qui est sous-entendue: «Voilà pourquoi j'ay pitié de toi. et ay grand peur que à la fin il ne t'en faille souffrir quelque mal incurable.» (La Boëtie.)

22. Επαρχέσειαν, κατακλύσειαν. Les formes d'optatif en ειας, ειε, ειαν, étaient employées par les Attiques de préférence à celles en αις, αι, αιεν.

πολύ ἀρχοῦντα σοῦ μαλλον ἔχοντες τῆ ἑαυτῶν κατασκευῆ ἢ σῦ τῆ σῆ (²³) ὅμως ὡς παρὰ σοῦ ώφελησόμενοι ἀποβλέπουσι.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος εἶπεν

- Κ. Έγω τούτοις, ω Σωκρατες, οὐκ ἔχω ἀντιλέγειν ἀλλ' ωρα σοι προστατεύειν ἐμοῦ (24), ὅπως μὴ τῷ ὄντι οἰκτρὸς γένωμαι. Ακούσας οὐν ὁ Σωκράτης εἶπε
- Σ. Καὶ οὐ θαυμαστὸν δοκεῖς, ὦ Κριτόβουλε, τοῦτο σαυτῷ ποιεῖν ὅτι ὀλίγον μὲν πρόσθεν, ὅτε ἐγὼ ἔφην πλουτεῖν, ἐγέλασας ἐπ' ἐμοὶ ὡς οὐθὲ εἰθότι ὅ τι εἴη πλοῦτος, καὶ πρότερον οὐκ ἐπαύσω πρὶν ἐξήλεγξάς με καὶ ὁμολογεῖν ἐποίησας μηθὲ ἐκατοστὸν μέρος τῶν σῶν (25) κεκτῆσθαι, νῦν θὲ κελεύεις προστατεύειν μέ σου καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀν μὴ παντάπασιν ἀληθῶς πένης γένοιο;
- Κ. Όρῶ γάρ ( $^{26}$ ) σε, ἔφη, ὧ Σώχρατες, ἕν τι πλουτηρον ἔργον ἐπιστάμενον, περιουρίαν ποιεῖν ( $^{27}$ ). Τὸν οιν ἀπ' ὀλίγων περιποιοῦντα ( $^{28}$ ) ἐλπίζω ἀπὸ πολλῶν γ' ἂν πάνυ ἡρδίως πολλὴν περιουσίαν ποιῆσαι.
- Σ. Οἴχουν μέμνησαι ἀρτίως ἐν τῷ λόγῳ, ὅτε οἰδ' ἀναγρύζειν μοι ἐξουσίαν ἐποίησας (29), λέγων (30) ὅτι τῷ μὴ ἐπισταμένῳ ἵπποις χρῆσθαι οὐχ εἴη χρήματα οἱ ἵπποι, οὐδὲ ἡ γῆ, οὐδὲ τὰ πρόβατα, οὐδὲ ἀργύριον, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲ εν, ὅτῳ τις μὴ ἐπίσταιτο χρῆσθαι; Εἰσὶ μὲν οὖν (31) αὶ πρόσοδοι ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐμὲ δὲ πῶς τινι τούτων οἴει ἀν ἐπιστηθῆναι χρῆσθαι, ῷ τὴν ἀρχὴν (32) οὐδὲν πώποι' ἐγένετο τούτων;

<sup>23.</sup> Πολύ . . . . τη ση. Construisez: ξχοντες πολύ μαλλον σου ασχούντα τη ξαυτών κατασκευή. Quant aux mots η συ τη ση, ils forment pléonasme, et sont ajoutés pour la plus grande clarté de la pensée.

24. Πρωστατεύειν ξμού, me patronner, te faire mon προστατης. Les étran-

<sup>24.</sup> Προστατεύειν εμού, me patronner, te faire mon προστάτης. Les étrangers domiciliés à Athènes étaient tenus de se choisir parmi les citoyens un protecteur ou patron, qu'on appelait leur προστάτης.

25. Τὰ σά, ta fortune.

<sup>26.</sup> Trad ici yao par C'est que.

<sup>27.</sup> Επιστάμενον régit d'abord έν . . . . ἔργον, puis encore περιουσίαν ποιείν.

<sup>28.</sup> Περιποιείν, mettre de côté, faire des économies, comme περιουσίαν

<sup>29.</sup> Voy. ci-dessus, chap. 1er, pages 246 et suiv. A entendre Socrate, c'est Critoboulos qui aurait affirmé de lui-même toutes ces propositions, sans permettre même à Socrate de dire mot. Au vrai, Socrate lui avait fait dire ce qu'il voulait qu'il dît. C'est là essentiellement le procédé socratique.

<sup>30.</sup> Οξουν μεμνησια λέγων, ne te souviens tu pas de ce que tu disais?

Μέγων a ici le sens de l'imparfait; c'est comme s'il y avait ὅτι ἔλεγες.

<sup>31.</sup> Mer ovr, quidem certe.

<sup>32.</sup> Την ἀρχην οὐδέν, absolument rien.

Κ. Άλλ εδόκει ήμιν και ει μή χρήματά τις τύχοι έχων, όμως είναι τις επιστήμη οικονομίας (33). Τί οὖν κωλύει και σε επίστασθαι;

Σ. Όπερ (84), νη Δία, καὶ αὐλεῖν ἂν κωλύσειν ἄνθρωπον ἐπίστασθαι, εἰ μήτε αὐτὸς πώποτε κτήσαιτο αὐλοὺς, μήτε ἄλλος αὐτῷ παράσχοι ἐν τοῖς αὑτοῦ μανθάνειν οἵτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει περὶ τῆς οἰκονομίας. Οὕτε γὰρ αὐτὸς ὄργανα χρήματα ἐκεκτήμην ὥστε μανθάνειν (35), οὕτε ἄλλος πώποτέ μοι παρέσχε τὰ ἑαυτοῦ διοικεῖν ἀλλ' ἢ σὰ νυνὶ ἐθέλεις παρέχειν. Οἱ δὲ δήπου τὸ πρώτον μανθάνοντες κιθαρίζειν καὶ τὰς λύρας (36) λυμαίνονται καὶ ἐγώ δὴ εὶ ἐπιχειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκψ μανθάνειν οἰκονομεῖν, ἴσως ἂν καταλυμηναίμην ἄν σου τὸν οἶκον.

Πρός ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε:

Κ. Προθύμως γε,  $\vec{\omega}$  Σώχρατες, αποφεύγειν μοι ( $^{37}$ ) πειρά μηθέν με συνωφελήσαι είς το φάον υποφέρειν τα έμοι αναγκαία πράγματα.

Σ. Οὐ μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐκ ἔγωγε (38), ἀλλ' ὅσα ἔχω καὶ πάνυ προθύμως ἐξηγήσομαί σοι. Οἰμαι δ' ὰι (39) καὶ εἰ, ἐπὶ πῦρ ἐλθόντος σου καὶ μὴ ὄντος (40) παρ' ἐμοὶ, ἄλλοσε ἡγησάμην ὁπόθεν σοι εἴη λαβεῖν, οὐκ ὰν ἐμέμφου μοι καὶ εἰ, ὕδωρ παρ' ἐμοῦ αἰτοῦντί σοι αὐτὸς μὴ ἔχων (41), ἄλλοσε καὶ ἐπὶ τοῦτο (42) ἤγαγον, οἰδ' ὅτι οὐδ' ὰν τοῦτό μοι ἐμέμφου καὶ εἰ, βουλομένου μουσικὴν μαθεῖν σου παρ' ἐμοῦ, δείξαιμί σοι πολὸ δεινοτέρους

35. Τοργανα ωστε μανθάνειν, l'instrument nécessaire pour apprendre, c'est-à-dire de la fortune (χοήματα).

<sup>33.</sup> Voyez le début même de l'Économique.

<sup>34.</sup> Θπερ. Voy. p. 245, note 8.

<sup>36.</sup> Κιθαρίζειν . . . . λύρας. La lyre et la cithare étaient deux instruments de la même famille, ne différant guère que par le nombre des cordes et la grandeur. Κιθαρίζειν est le terme ordinaire pour dire «jouer de la lyre, de la cithare ou tout autre instrument à cordes de la même famille.» Λύρα, d'autre part, est le mot générique pour désigner la lyre et ses congénères. D'où les expressions comme λύρα κιθαρίζειν. «Ceux qui commencent à apprendre à jouer des instruments à cordes, κιθαρίζειν, les abiment (abîment leurs lyres, λύρας).»

<sup>37.</sup> Moi explétif. — Αποφεύγειν (sous-ent. ωστε) μηδέν με συνωφελήσαι. 38. Οὔχ ἔγωγε: sous-ent. ἀποφεύγειν πειοώμαι.

<sup>39.</sup>  $\Delta r$ , placé en tête de la phrase par anticipation, tombe sur les deux  $\mu \ell \mu q \sigma \sigma$ , auprès de chacun desquels, du reste, il est ensuite répété. Cf. p. 254, l. 13; p. 259, l. 12.

 <sup>40.</sup> Οντος: sous-ent. πυρός.
 41. ΑΙτοῦντί σοι dépend de ἔχων, «n'en ayant pas à donner à toi qui m'en demanderais».

<sup>42.</sup> Έπὶ τοῦτο, à l'eau, là où il y en a.

έμοῦ περί μουσικήν καί σοι χάριν ἂν εἰδότας, εἰ ἐθέλοις παρ' αὐτῶν μανθάνειν, τί ἂν ἔτι μοι ταῦτα ποιοῦντι μέμφοιο;

: i.

112

Ľ1

ı į

IJ.

Jan.

-11

i i

41) 4

. 3. 4

- :

Κ. Οὐδέν ἂν δικαίως γε (48), ὧ Σώκρατες.

Σ. Έγω τοίνυν σοι δείξω, ω Κριτόβουλε, όσα νῦν λιπαρεῖς παρ' ἐμοῦ μανθάνειν, πολὺ (44) ἄλλους ἐμοῦ δεινοτέρους περὶ ταῦτα. Όμολογῶ δὲ μεμεληχέναι μοι οἵτινες ἔχαστα ἐπιστιμονέστατοί εἰσι τῶν ἐν τἤ πόλει. Καταμαθών γάρ ποτε ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἔργων τοὺς μὲν πάνυ ἀπόρους ὄντας, τοὺς δὲ πάνυ πλουσίους, ἀπεθαύμασα, καὶ ἔδοξέ μοι ἄξιον εἰναι ἐπισκέψεως ὁ τι εἴι, τοῦτο. Καὶ ηὖρον ἐπισχοπῶν πάνυ οἰχείως ταῦτα γιγνόμενα. Τοὺς μὲν γὰρ εἰκἢ ταῦτα (45) πρά ττοντας ζημιουμένους ἐιώρων, τοὺς δὲ γνώμη συντεταμένη ἐπιμελουμένους καὶ θᾶττον καὶ ρῷον καὶ κερδαλεώτερον κατέγνων πράττοντας: παρ' ὧν ἀν (46) καὶ σὲ οἰμαι, εὶ βούλοιο, μαθόντα, εἴ σοι ὁ θεὸς μὴ ἐναντιοῖτο. πάνυ ἀν δεινὸν χριματιστὴν γενέσθαι.

#### CHAPITRE III.

'Ακούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος είπε:

Κ. Νύν τοι, έφη, εγώ σε οθείτι αφήσω, ώ Σώερατες, πρίν αν μοι α θπέσχησαι έναντίον των φίλων τουτωνί (1) αποδείξης.

Σ. Τι οὖν, ἔφη ὁ Σωχράτης, ὧ Κριτόβουλε, ἤν σοι ἐπιδειχνίω πρώτον μέν οἰχίας τοὺς μέν (²) ἀπὸ πολλοῦ ἀργυρίου ἀχρήστους οἰχοδομοῖντας, τοὺς δὲ ἀπὸ πολὺ ἐλάττονος πώντα ἐχούσας ὅσα δεῖ, ἢ δόξω ἕν τί σοι τοῦτο τῶν οἰχονομιχῶν ἔργων ἐπιδειχνύναι (³);

Κ. Καὶ πάνυ γ', ἔφη ὁ Κριτόβουλος.

Σ. Τι δ' ην τὸ τούτου ἀχολουθον μετὰ τοῦτό σοι ἐπιδειχνύω, τοὺς μὲν πάνυ πολλὰ καὶ παντοῖα κεκτιμένους ἔπιπλα, καὶ τού-

cela (10610). Cf. p. 255, l. 11 et 17.

<sup>43.</sup> Oider . . . . dixnies; ye . sons-ent soi ususoiune.

<sup>44.</sup> Hole tombe sur Jerorégoes.

<sup>45.</sup> Taira. Entendez raera ra toya.

<sup>46.</sup> Cf. page 258, note 39.
Ch. III] 1. Tor q'ilor retrori. Socrate ne converse pas en tête à tête avec Critoboulos (cf. page 257, ligne 13'. Il est entouré, comme il arrivait d'ordinaire, d'un cortege de disciples, qui jouent, dans les dislogues socratiques le rôle de personnages muets. Nenophon est censé assister à la conversation, puisque l'Economique debute ainsi: Ηποί σα θέ ποτε αὐτοῖ πίλ.
2. Γοις μεν . . . . Construisez: τους μεν οἰποδομοῦντας ἀπό πολλοῦ ἀφ-

project clains aggravors, rois de ark.

3. Er rois. Enderaren, te montrer quelqu'une des choses (ér ro)
dont se compose la science economique (roir clavocurair, en te montrant

τοις, όταν δέωνται, μη έχοντας χρησθαι μηδε είδότας εί σᾶ (\*) έστιν αὐτοῖς, καὶ διὰ ταῦτα πολλά μέν αὐτοὺς ἀνιωμένους, πολλά δὲ ἀνιῶντας τοὺς οἰκέτας τοὺς δὲ οὐδὲν πλείω, ἀλλά καὶ μείονα τούτων πεπτημένους, έχοντας εύθυς ξιοιμα, ών αν δέωνται, γρησθαι (5).

Κ. "Αλλο τι οθν τούτων έσιιν, ω Σώκρατες, αίτιον ή ότι τοις μέν όποι έτυχεν ξχαστον χαταβέβληται, τοῖς δὲ ἐν χώρα ξχαστα

τεταγμένη κείται;

Σ. Ναὶ μὰ Δί', ἐφη ὁ Σωκράτης καὶ οὐδ' ἐν χώρα γ' ἐν ἦ ἔτιχεν, άλλ' ἔνθα προσήχει, Εχαστα διατέταχται.

Κ. Δέγειν τί μοι δοκείς, έφη, καὶ τοῦτο, ὁ Κριτόβουλος, τῶν οἰχονομικών ( $^6$ ).

Σ. Τί οὖν, ην σοι, ἔφη, καὶ οἰκέτας αὐ ἐπιδεικνύω, ἔνθα μὲν πάντας ώς είπειν δεδεμένους, και τούτους θαμινά αποδιδράσκοντας, ένθα δε λελυμένους, καὶ εθελοντάς τε εργάζεσθαι καὶ παραμένειν, οὐ καὶ τοῦτό σοι δόξω άξιοθέατον τῆς οἰκονομίας ἔργον επιδειχνύναι:

Κ. Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρα γε.

- Σ. "Ην δέ καὶ παραπλησίους γεωργίας γεωργούντας, τοὺς μέν ἀπολωλέναι φάσκοντας ύπο γεωργίας καὶ ἀποροῦντας, τοὺς δὲ άφθόνως καὶ καλῶς πάντα έγοντας ὅσων δέονται ἀπὸ τῆς γεωρ- $\gamma i \alpha \varsigma (7);$
- Κ. Ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ίσως γὰρ (8) ἀναλίσκουσιν ούχ είς α δεϊ μόνον, άλλα χαι είς α βλάβην φέρει αθτοῖς χαι τῷ
- Σ. Είσὶ μέν τινες ίσως, έφη ὁ Σωκράτης, καὶ τοιοῦτοι. 'Αλλ' (9) έγω ου τοίτους λέγω, άλλ' ού ουθ' είς τάναγκαϊα έχουσι δαπαναν, γεωργείν φάσχοντες.

Κ. Καὶ τί ἂν είη τούτου αἴτιον, ώ Σώκρατες;

<sup>4.</sup> Sã paraît être la véritable forme employée par les Attiques comme neutre pluriel (nom. et acc.) de l'adjectif aus, integer. (2us, au, contraction des formes inusitées σάος, σάα: le comparatif σαώτερος se trouve dans l'Ihade, chez Xénophon et chez Théocrite.) Les manuscrits donnent ici σωα, forme de la langue grecque commune.

Χοῆσθαι dépend de ετοιμα: «prêts pour s'en servir.»
 Δέγειν . . . . οἰχονομικῶν. Pour la construction, cf. p. 254, note 3. 7. Hv de . . . . yemoylas. «Et si je te montre des gens exploitant des cultures (γεωργούντας γεωργίας) pareilles, et, parmi ceux-ci, les uns..., les autres. Cf., pour la tournure, p. 248, lignes 11-13.

<sup>8.</sup> Cf. la note 26 de la page 252. 9. ἀλλά sert, au lieu de δέ, de corrélatif à μέν quand l'opposition doit être plus fortement marquée.

- Σ. Έγω σε άξω και επί πούτους, έση ο Σωκράτης σύ δί δεωμενος δύποι καταμοθήσει (30).
  - A. Ni A. San. i dermuai ye.
- $\Sigma$ . Обхода ура Феннетов пастой апопециальна ей этовы  $\mathbb{T}_{+}$   $\mathbb{N}$  д брас б обде бті из хонорбод Феаг хаі пат пропателення хонорбод Феаг хаі пат пропателення брас хаі брас виброта хаі бого перыхоно профинації профенації брас брас брас пробина профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в профенації в пр
  - A. O. vois persons on grevour erral of Superces.
- 2 Devel de naar m. A., den, gekanetegaz. Hi de ku ig in ende. B. am de identiem tot un de de un apeu ton dentidous de endoure, tot, de ku in nam de nagang intag ku unc unidament des to kopde.
- 🛦 (१४००)र 🖰 राजराज्य एक श्राद्ध केल श्राद्ध वर्गाह स्थादकानु स्थाद वर्गाहरू र े प्रोत्स्व केल स्थानिक स्थापित केला स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित
- - A lemanimer in secure o Zagarez
- Some team animas Line and some the un morning results

Marional make Error Date to TII.

A CONTROL OF THE ACTION OF THE THE TRANSPORT THE BLIEF TO STATE OF THE TOTAL THE BLIEF TO STATE OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL

A SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND

and the property and the same of the property and the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property

the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

And the second of the second of the second distribution of the second of the second distribution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων, αι εὐθύς τε χρήσιμοί είσι και ἐπὶ τὸ βέλτιον επιδιδόασιν. - "Εχω δ' επιδείξαι καί γυναιξί ταις γαμεταίς τοις μέν ούτω γρωμένους ώστε συνεργούς έχειν αιτάς είς το συναίξειν τούς οίχους, τούς δὲ ή πλεϊστα λυμαίνονται (19).

Κ. Καὶ τούτου πότερον χρή, ω Σώχρατες, τὸν ἄνδρα αἰτιᾶ-

σθαι η την γυναϊκα;

Σ. Πρόβατον μέν, έφη ὁ Σωκράτης, ώς ἐπί τὸ πολύ, ἢν κακῶς έχη, τον νομέα αιτιώμεθα (20), και ίππος, ώς επί το πολύ, ην χαχουργέ, τὸν ἱππέα καχίζομεν τίς δὲ γυναικὸς (21), εἰ μὲν διδασχομένη ύπὸ τοῦ ἀνδρὸς τάγαθὰ κακοποιεί, ἴσως δικαίως ἂν ή γυνή την αλτίαν έχοι ελ δε μη διδάσκων τα καλα κάγαθα άνεπιστήμονι ( $^{22}$ ) τούτων χρῷτο, ἀρ' οὐ δικαίως ὰν ὁ ἀνὴρ τὴν αἰτίαν ἔχοι; Πάντως δεῖ, ἔφη, ω Κριτόβουλε, — φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες ( $^{23}$ ), ἀπαληθεῦσαι πρὸς ἡμᾶς. "Εστιν ὅτψ ἄλλψ ( $^{24}$ ) τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῆ γυναικί;

Κ. Οὐδενὶ, ἔφη.

Σ. Έστι δὲ ὅτφ ἐλάττονα διαλέγει (25) ἢ τῆ γυναικί;

K. Eì  $\delta \hat{\epsilon} \mu \hat{\eta}$  (26),  $\delta \hat{v}$   $\pi \delta \lambda \delta \delta \hat{\zeta} \gamma \hat{\epsilon}$ ,  $\hat{\epsilon} \hat{q} \eta$ .

Σ. Έγημας δε αὐτὴν παϊδα νέαν μάλιστα καὶ ώς ἢδύνατο ἐλάχιστα(<sup>27</sup>) έωρακυῖαν καὶ ἀκηκουῖαν;

Κ. Μάλιστα.

- Σ. Οθαοίν πολύ θαυμαστότερον εί τι ών δεί λέγειν ἢ πράττειν ἐπίσταιτο ἢ εἰ (28) ἐξαμαρτάνοι.
- Κ. Οίς δε σύ λέγεις άγαθάς είναι γυναϊκάς, ω Σωκράτες, ή αίτοὶ ταύτας ἐπαίδευσαν;
  - Σ. Οὐδεν οἶον τὸ (29) ἐπισχοπεῖσθαι. Συστήσω δέ σοι έγω

21. The de yuvaixos. Pour ce qui est de la femme.

23. Cf. la note Ch. III, 1, a la page 254.

24. Εστιν ότω άλλω équivaut à έστιν άλλος τις ώ. 25. Ελάττονα, forme attique pour ελάσσονα. — Λιαλέγει. Cf. la note 5 de la page 28.

26. El δè μη, s'il n'est pas vrai de dire qu'il n'y a personne à qui je parle moins qu'à ma femme, — οὐ πολλοίς γε, du moins est-ce à peu de monde (que je parle moins qu'à elle).

27. Ως ηδύνατο ελάχεστα, le moins possible. 28. Η εt, que si.

<sup>19.</sup> Avualvorrai. Le sujet de lupalvorrai est al yuraixes sous-entendu. 20. Πρόβατον . . . . Construisez: Ἡν πρόβατον κακῶς ἔχη, αἰτιώμεθα ώς ξπὶ τὸ πολὺ τὸν νομέα.

<sup>22.</sup> Διδάσχων . . . . άνεπιστήμονι: s.-ent. αὐτην auprès de διδάσχων, et αίτη ούση après ανεπιστήμονι.

<sup>29.</sup> Ovděr olor ró, il n'y a rien de tel que de. Locution qu'affectionnait sans doute Socrate, car elle est fréquemment mise dans sa bouche aussi bien par Platon que par Xénophon.

3,

7

. 4

 $\Gamma$ 

Ι. .

. .

/3,

.

į

1

And the second of the second the The state the state of the sixty of our name मा १९ १ वर्ष के कार का का मान के किया है के का प्राप्त के किया है कि का का प्राप्त के किया है कि का का का का क रुप र १ - रह र जराम - रिकार रह देश मालाए मह होते ही The restrict to the first of the reason to their 12 + L TIT TIT WIT TE 10 10201. ROXING DE, men en 1. The to to the time when contribute tois The service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se 2 3 TURKETTE THE

## EFFE T

I Had turk up the reliation of Supports; in 6 Lunis 1 0 - 11 - 7.4 m conta numen fen regrun eggatag provide of the contract of the participation of the contract of the E OLIVES, X-LOTEL TET ETTEL TO ZE ELEN THETH ET HELLOTE emiliended in T. Turtus un un un until etibeixme nai tous repertentes with the time of the fire francia or rengeles (8) els reite biouczen.

I Mine made for here a Epitistie. Kai yag al ye series since religious as real = best in fight real finesting heriot στένι αδιξίνται πρις τον πίλευν. Κατελινωνονται γάρ τὰ σύμοτο των τε έργαζιμένου και του έπιι ελιωένου, άναγκάζουσαι γεθίσθαι και σκιστρασείς θαι, ένιαι δε και πρός πέρ ίμερεψειν τών δε σωματών δείτε μένων και αι υπχαί πολύ αρρωστότεραι giprorten : zen ergihez de nameta ezeron (5) zen gikor zei πόλεως συνεπιμελείς θαι : ώστε ο ποιοίτοι (6) δοχοίσι κακοί na gihne zgioba (i za raie nargioir akeentiges eirai. Kai

31. 201, exprimé une première fois en tête de la phrase, se trouve répété à la fin.

Ch. VI] 1. Acròr, soi-même.

3. Συνωφέλει, sous-entendu uε.

4. Sous-ent. réyra.

6. Ol roioltoi, ce sont ceux qui exercent les arts mécaniques.

<sup>30.</sup> Toitur . . . . ueioîttai: c'est-à-dire zazus de toitur yiyrouerur (ου πρατιομένων) οί οίχοι μειούνται.

<sup>2.</sup> Επιμελομέτω, sous-ent. αίτων. C'est comme s'il y avait αι δοχούσι ... και ων έμοι πρέποι αν ... Επιμελομένω, mais cette dernière tournure n'est pas usitée en grec.

<sup>5.</sup> Le sujet de έχουσι, c'est ai βαναυσικαί καλούμενοι τέχναι, sous-en-

<sup>7.</sup> Kazoi χοῆσθαι, mauvais à s'en servir (cf. la note 5 de la page 255),

έν ένίαις μέν τῶν πόλεων (8), μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δοχούσαις είναι, οὐδ' έξεστι τών πολιτών οὐδενὶ βαναυσικάς τέχνας ξργάζεσθαι.

Κ. 'Ημίν δε δη ποίαις συμβουλεύεις, ώ Σώχρατες, χρησθαι; Σ. Άρα, έφη ὁ Σωχράτης, μη αισχυνθωμεν τον Περσων βασιλέα μιμήσασθαι; Έκεινον γάρ φασιν, έν τοις καλλίστοις τε καί αναγχαιοτάτοις ήγουμενον είναι επιμελήμασι γεωργίαν τε χαὶ τὴν πολεμικήν τέχνην, τούτων άμφοτέρων ίσχυρως επιμελείσθαι.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἀχούσας ταῦτα είπε.

Κ. Καὶ τοῦτο, έφη, πιστεύεις, ω Σωκρατες, βασιλέα τὸν Περσων γεωργίας τι συνεπιμελείσθαι;

Σ. 'Ωδ' αν, έφη ὁ Σωκράτης, επισκοποῦντες, ω Κριτόβουλε, ίσως αν καταμάθοιμεν εί τι συνεπιμελείται. Τών μέν γάρ πολεμιχών έργων όμολογοθμεν αθτόν Ισχυρώς επιμελείσθαι, ότι εξ οπόσωνπερ έθνων δασμούς λαμβάνει τέταχε τῷ ἄρχοντι (9) έκάστω είς δπόσους δεί διδόναι τροφήν ίππέας καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ γερροφόρους (10), οί τινες τῶν τε vπ' αὐτοῦ ἀρχομένων ίκανοι έσονται κρατείν και, ην πολέμιοι επίωσιν, αρήξουσι τῆ χώρα, χωρὶς δὲ τοίτων φυλακὰς (11) ἐν ταῖς ἀκροπόλεσι τρέσει· καὶ τὴν μέν τροφήν τοῖς φρουροῖς (11) δίδωσιν δ ἄρχων ώ τούτο προστέτακται βασιλεύς δέ κατ' ένιαυτον έξέτασιν ποιείται των μισθοφήρων και των άλλων οίς ωπλίσθαι προστέτακται, και πάντας άμα συνάγων, πλην τούς εν ταϊς απροπόλεσιν, ένθα δη δ σύλλογος καλείται, τούς μέν άμφι την έαυτοῦ οίκησιν αὐτός έφορᾶ, τοὺς δὲ πρόσω ἀποιχοῦντας πιστοὺς πέμπει ἐπισχοπεῖν (12) · καὶ οῦ μὲν ἂν φαίνωνται τῶν φρουράρχων καὶ τῶν χιλιάρχων (18) καὶ τῶν σατραπῶν (14) τὸν ἀριθμὸν τὸν τεταγμένον ἔχπλεων ἔγοντες,

d'un mauvais commerce. — En somme, Κακοί . . . . ἀλεξητῆρες: «Pour leurs amis, mauvais amis; pour leur patrie, mauvais soutiens.

<sup>8.</sup> Par exemple, à Sparte.

<sup>9.</sup> Apport, le gouverneur civil de la province.
10. Légor, sorte de bouclier d'osier que portaient spécialement certains corps de l'armée perse.

<sup>11.</sup> Φυλαχή, garnison d'une place; φουφοί, soldats composant cette garnison; φουφαρχος, leur commandant et le chef d'une circonscription

<sup>12.</sup> Πέμπει ξπισχοπείν, il envoie inspecter. Construction rare, mais dont il existe quelques exemples chez Xénophon. Quelques lignes plus bas (p. 260, 1.8), la même idée est exprimée par la tournure πεμπων επισκοπείται, qui est conforme à l'usage courant.

<sup>13.</sup> Χιλίαυχος, commandant de mille hommes, colonel.

14. Σατράπης. Satrape, sorte de vice-roi, exerçant le pouvoir pour le compte du roi, sur une grande division territoriale, ayant sous ses ordres

καὶ τούτους (15) δοκίμοις ίπποις τε καὶ ὅπλοις κατεσκευασμένους παρέχωσι, τούτους μέν καὶ ταῖς τιμαῖς αὐξει (16) καὶ δώροις μεγάλοις καταπλουτίζει, ους δ' αν ευρη ή καταμελοίντας ή κατακερδαίνοντας, τούτους χαλεπώς κολάζει και παύων της άρχης άλλους επιμελητάς καθίστησι. Των μεν δή πολεμικών έργων ταιτα ποιών δοχει ήμιν αναμφιλόγως επιμελείσθαι. Ετι δε όπόσην μέν τῆς χώρας (17) διελαύνων ἐφορῷ αὐτὸς, αὐτὸς καὶ δοκιμάζει, δπόσην δε μή αὐτὸς έφορᾶ, πέμπων πιστούς επισχοπείται. καί οθς μέν αν αισθάνηται των αρχόντων συνοικουμένην τε την γώραν παρεχομένους καὶ ἐνεργον οἶσαν τὴν γῆν καὶ πλήρη δένδρων τε ών έκάστη φέρει καὶ καρπών, τούτοις μεν χώραν τε άλλην προστίθησι καὶ δώροις κοσμεῖ( $^{18}$ ) καὶ ξόραις ἐντίμοις( $^{19}$ ) γεραίρει, οίς δ' αν δρά άργον τε την χώραν οὐσαν καὶ δλιγάνθρωπον ή διά χαλεπότητα ἢ δι' εβριν ἢ δι' ἀμέλειαν, τούτους δὲ (20) κολάζων καὶ παύων τῆς ἀρχῆς ἄρχοντας ἄλλους καθίστησι. Ταῦτα ποιῶν δοχεί ήττον επιμελείσθαι όπως ή γη ένεργος έσται υπό των κατοικούντων ἢ όπως εὖ φυλάξεται ὑπὸ τῶν φρουρούντων; Καὶ είσι δ' αὐτῷ οι ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ' ἐκάτερον ούχ οι αὐτοί, αλλ' οί μεν άρχουσι των κατοικούντων τε καί των έργατων, καί δασμούς έχ τούτων έχλέγουσιν, οί δ' άρχουσι των ώπλισμένων τε καὶ τῶν φρουρῶν (21). Κὰν μέν ὁ φρούραρχος μὴ ἱκανῶς τὴ χώρα άρήγη, ο τών ενοικούντων άρχων και των έργων επιμελο μενος κατηγορεί του φρουράρχου, ότι ου δύνανται εργάζεσθαι δια την άφυλαξίαν, ην δέ, παρέχοντος του φρουράρχου είρηνην τους έργοις, ό ἄρχων ολιγάνθρωπόν τε παρέχηται καὶ ἀργὸν τὴν χώραν, τούτου αὐ κατηγορεῖ ὁ φρούραρχος καὶ γὰρ σχεδόν τι οἱ κακῶς τὴν χώραν έργαζήμενοι ούτε τούς φρουρούς τρέφουσιν ούτε τούς δα-

. . . . . .

J

:

. ;

·<;

Þ,

les gouverneurs militaires (φρουράρχους), aussi bien que les gouverneurs

17. 'Οπόσην της χώρας équivaut à ὁπόσην χωραν.

18. Koguei, sous-ent. aurous.

20. Ους μέν . . ., τούτοις μέν . . ., οις δέ . . ., τούτους δέ . . . Remar-

civils (ἄρχοντας).

15. Ἰοθμον, le nombre d'hommes; τούτους, ces hommes.

16. Τούτους . . . αυζει. « Il les avance en honneurs. » l'article, parce qu'il y avait une hiérarchie des honneurs.

<sup>19. &</sup>quot;Εδοαίς εντίμοις, places d'honneur (par exemple, dans les banquets royaux).

μισθοφόροι και οί άλλοι οις ώπλίσθαι προστέτακται (cf. page 259, ligne 22); ol qoovool, les garnisons sédentaires, qui ne prennent pas part aux revues, les mêmes que of er rais axoonoken (ibid., ligne 23).

σμούς δύνανται ἀποδιδόναι. "Οπου δ' αν σατράπης καθιστηται, ούτος άμφοτέρων τούτων έπιμελείται.

Έκ τούτων (22) δ Κριτόβουλος είπεν:

- Κ. Οὐχοῦν εὶ μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖ βασιλεύς, ὧ Σώκρατες, οὐδεν έμοιγε δοχεί ήττον των γεωργικών έργων επιμελείσθαι ή των πολεμιχών.
- Σ. Ετι δε πρός τούτοις, έφη δ Σωκράτης, εν δπόσαις τε χώραις ενοικεί και είς οπόσας επιστρέφεται, επιμελείται τε τούτων όπως κῆποι ἔσονται, οἱ παράδεισοι (23) καλούμενοι, πάντων καλών τε κάγαθών μεστοί ήσα ή γη φύειν θέλει, καί έν τούτοις αιτός τὰ πλείστα διατρίβει, όταν μὴ ἡ ώρα τοῦ ἐτοῦς ἐξείργη.

Κ. Νη Δί, έφη δ Κριτόβουλος, ανάγκη τοίνυν, ω Σωκρατες, ένθα γε διατρίβει αὐτὸς, καὶ ὅπως ὡς κάλλιστα κατεσκευασμένοι έσονται οι παράδεισοι επιμελεῖσθαι (24) δένδρεσι καὶ τοῖς ἄλλοις **ἄπασι χαλοῖς ὅσα ἡ γῆ φίει.** 

Σ. Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωχράτης, ὧ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δώρα διδῷ βασιλεύς, πρώτον μέν είσκαλεῖν τούς έν πολέμφ άγαθούς γεγονότας, ότι οὐδὲν ὄφελος (25) πολλα ἀροῦν, εὶ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες  $(^{26})$ · δείτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας  $(^{27})$ άριστα καὶ ἐνεργούς ποιούντας, λέγοντα ὅτι ούδ' ἀν οἱ ἄλκιμοι δίναιντο ζῆν, εὶ μὴ εἰεν οἱ ἐργαζόμενοι. Λέγεται δὲ καὶ  $K\tilde{v}$ ρός $(^{28})$ ποτε, όσπες εὐδοχιμώτατος δή βασιλεύς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς έπὶ τὰ δῶρα κενλημένοις ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δώρα λαμβάνοι κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος είναι ἔφη χώραν καὶ άρηγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Κ. Κύρος μέν τοίνυν, έφη δ Κριτόβουλος, ω Σώκρατες, καὶ έπιγάλλετο ούδεν ήττον, εί ταῦτα έλεγεν, επί τῷ χώρας ενεργούς ποιείν και κατασκευάζειν η έπι τῷ πολεμικός είναι.

Σ. Καὶ, ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωκράτης, Κῦρός γε, εὶ ἐβίω (29),

<sup>22.</sup> Cf. la note Ch. II, 1, à la page 249.
23. Παράδεισοι. C'est, avec une terminaison grecque, le mot perse qui servait à désigner ces jardins.

<sup>24.</sup> Ανάγκη . . . . επιμελείσθαι. «Il est nécessaire qu'on s'occupe, que les personnes que cela regarde s'occupent . . . Le sujet de l'infinitif éniμελείσθαι n'est pas exprimé. Cf. p. 263, l. 17. — Δένδοεσι dépend de κατε-

<sup>25.</sup> Όφελος, sous-ent. αν είη.

<sup>26.</sup> Οἱ ἀρήξοντες, ceux qui défendront, c.-à-d. des gens pour les défendre.

Κατασχευάζειν χώραν, cultiver une terre, la faire valoir.
 Κῦρος. Il s'agit ici de Cyrus l'Ancien, le fondateur de la monarchie perse.

<sup>29.</sup> Έβίω. L'aoriste έβίων est le seule forme attique: έβίωσα appartient

ἄριστος ἂν δοχεῖ ἄρχων γενέσθαι, καὶ τούτου τεκμήρια ἄλλα τε πολλά παρέσχηται καὶ ὁπότε περὶ τῆς βασιλείας τῷ ἀδελαῷ ἐπορεύετο μαχούμενος παρά μέν γάρ Κύρου ούδεις λέγεται αθτομολησαι πρός βασιλέα, παρά δε βασιλέως πολλαί μυριάδες πρός Κυρον. Έγω δε και τουτο ήγουμαι μέγα τεκμήριον ἄρχονιος άρετης είναι,  $\vec{\psi}$   $\hat{a}$ ν $(^{30})$  έχηντες πείθωνται καὶ έν τηῖς δεινηῖς παραμένειν εθέλωσιν. Έχεινω δε οι φίλοι ζωντί τε συνεμάγοντο χαι άποθανόντι συναπέθανον πάντες περί τον νεκρον μαχόμενοι (31). Ο τος τοίνυν ὁ Κῦρος λέγεται Λυσάνδρω (32), ώτε ήλθεν άζων αὐτῷ τὰ παρὰ τῶν συμμάχων δώρα, ἄλλα τε φιλοφρονεῖσθαι, ώς αὐτὸς ἔφη ὁ Λύσανδρος ξένψ ποτέ τινι ἐν Μεγάροις διηγούμενος, καὶ τὸν ἐν Σάρδεσι παράδεισην ἐπιδεικνύναι αὐτὸν (33) ἔφη. Ἐπεί δὲ ἐθαύμαζεν αὐτὸν (34) ὁ Λύσανδρος, ώς καλὰ μὲν τὰ δένδρα είη, δι' ἴσου (35) δὲ πεφυτευμένα, δρθοὶ δὲ οἱ στίχοι τῶν δένδρων, ευγώνια δε πάντα καλώς είη, δσμαί δε πολλαί και ήδεια συμπαρομαρτοίεν αὐτοίς περιπατούσι, καὶ ταῦτα θαυμάζων εἰπεν «Άλλ' ενώ τοι, ω Κύρε, πάντα μεν ταυτα θαυμάζω επί τῷ χάλλει, πολύ δὲ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ καταμετρήσαντός σοι καὶ διατάξαντης ξιαστα τούτων.» Ακούσαντα δε ταύτα την Κύρην ήσθηναί τε καὶ είπειν · « Ταυτα τοίνυν, ω Λύσανδρε, έγω πάντα καὶ διεμέτρησα καὶ διέταξα, ἔστι δ' αὐτῶν» φάναι «α̂ (36) καὶ έφύτευσα αὐτός.» Καὶ ὁ Λύσανδρος ἔφη, ἀποβλέψας εἰς αἰτὸν καὶ ίδων των τε ιματίων το κάλλος ών είγε καὶ τῆς όσμῆς αίσθόμενος χαὶ τῶν στρεπτῶν χαὶ τῶν ψελίων χαὶ τοῦ ἄλλου χόσμου ου είχεν, είπειν «Τί λέγεις,» φάναι «ω Κυρε; Η γάρ σύ ταίς σαίς χερσί τούτων τι έφύτευσας;» Καὶ τὸν Κυρον ἀποχρί-

E T

×

1;

R

Ą

á

47

\*1

32. Λυσάνδρφ. Cette ambassade de Lysandre auprès de Cyrus remonte à l'an 407 avant Jésus-Christ.

83. Knidingrera, sous-ent aero, à lui Lysandre. — Aeror, Cyrus lui-même.

85. 11'\$1000, à intervalles égaux.

86, "Ears d' acroir a équivant à trea d' acroir.

à la langue commune. — Il s'est probablement perdu ici quelque mot du texte (Κύρος ὁ νεώτερος, ou ὁ Δαρείου), qui exprimait que c'est de Cyrus le Jeune (tué à la bataille de Cunaxa, en 401) qu'il est maintenant question.

<sup>80. 32</sup> αν équivant à ê αν τινι.
81. Un lecteur ancien ajouta ici à la marge de son livre la rectification auvante, puisée dans l'Anabase de Xénophon: πλην 'Αριαίου' Αριαίου δίτυχον επί τῷ εὐωνύμω κέρατι τεταγμένος. Cette annotation passa dans le texte des autres manuscrits de Xénophon et de là dans celui de la plupart des éditions de l'Economique.

<sup>84.</sup> Αὐτόν c'est-à-dire τον παράθεισον. Plus loin, sous-ent. αὐτος suprès do τὰ δένδρα.

νασθαι « Θαυμάζεις τοῦτο, ὧ Λύσανδρε; Όμνυμί σοι τὸν Μίθρην, ὅτανπερ ὑγιαίνω, μηπώποτε δειπνησαι πρὶν ἱδρῶσαι ἢ τῶν πο-λεμιχῶν τι ἢ τῶν γεωργιχῶν ἔργων μελετῶν ἢ ἀεὶ ἕν γέ τι φι-λοτιμούμενος.» Καὶ αὐτὸς μέντοι ἔψη ὁ Λύσανδρος ἀχούσας ταῦτα δεξιώσασθαί τε αὐτὸν χαὶ εἰπεῖν « Διχαίως μοι δοχεῖς, ὡ Κῦρε, εὐδαίμων εἰναι ἀγαθὸς γὰρ ὢν ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς (87).»

## CHAPITRE V.

Ţ

Н

1.

4 5

Γ.

٤,

Σ. Ταῦτα δέ, ω Κριτόβουλε, έγω διηγούμαι, έφη δ Σωχράτης, ότι της γεωργίας οὐδ' οἱ πάνυ μαχάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι. "Εοιχε γάρ ή επιμέλεια αυτής είναι άμα τε ήδυπάθειά τις χαὶ οίκου αυξησις καὶ σωμάτων ἄσκησις είς τὸ δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρω προσήχει. Πρώτον μέν γάρ άφ' ών ζωσιν οι άνθρωποι, ταύτα ή γη φέρει έργαζομένοις, και άφ' ών τοίνυν ήδυπαθούσι, προσεπιφέρει έπειτα δε δσοις κοσμούσι βωμούς και αγάλματα καὶ οίς αὐτοὶ κοσμοῦνται, καὶ ταῦτα μετί ἡδίστων οσμῶν καὶ θεαμάτων παρέχει έπειτα δε ήψα πολλά τὰ μεν φύει, τὰ δε τρέφει καὶ γὰρ ή προβατευτική τέχνη συνήπται τῆ γεωργία, ώστε έχειν(1) καὶ θεούς έξαρέσκεσθαι θύοντας καὶ αὐτούς χρῆσθαι. Παρέχουσα δ' ἀφθονώτατα τάγαθά, οὐκ ἐζί ταῦτα μετὰ μαλακίας λαμβάνειν, ἀλλὰ ψύχη τε χειμιῶνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερεῖν. Καὶ τούς μέν αὐτουργούς διά τῶν χειρῶν γυμνάζουσα ἰσχύν αὐτοῖς προστίθησι, τούς δὲ τῆ ἐπιμελεία γεωργοῦντας ἀνδρίζει πρωί τε εγείρουσα καὶ πορεύεσθαι σφοδρώς άναγκάζουσα· καὶ γὰρ εν τῷ χώρφ καὶ ἐν τῷ ἄστει ἀεὶ ἐν ώρα αἱ ἐπικαιριώταται πράξεις είσιν. "Επειτα ήν τε σὺν ἱππιρ ἀρήγειν τις τῆ πόλει (2) βούληται, τὸν ἵππον ἱχανωτάτη ἡ γεωργία συντρέφειν, ἤν τε πεζῆ, σφοδρὸν τὸ σῶμα παρέχει. Θήραις τε ἐπιφιλοπονεῖσθαι συνεπαίρει τι ή γή, και κυσίν εὐπέτειαν τροφής παρέχουσα και θηρία συμπαρατρέφουσα (3). Υφελούμενοι δέ καὶ οἱ ξπποι καὶ αἱ κύνες ἀπὸ της γεωργίας άντωφελουσι τον χώρον, ο μέν ίππος πρωί τε χο-

<sup>36.</sup> Aixalos. . . . ed Sau uoveis. Cicéron, qui a inséré dans son dialogue sur la Vieillesse cette anecdote sur Cyrus, traduit ainsi cette dernière phrase: «Recte vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti tuæ fortuna conjuncta est.»

Ch. V] 1. Le sujet de l'infinitif έχειν, c'est γεωργούς, sous-ent., mot auquel se rapportent θύοντας et αὐτούς.

<sup>2.</sup> Σὺν ἵππφ.... τῆ πόλει: c'est-à-dire servir l'État dans la cavalerie.
3. Συμπαρατρέφουσα. Σύν, et παρατρέφειν, nourrir des parasites.

μίζων τον κηδόμενον είς την έπιμέλειαν και έξουσίαν παρέγων οθε απιέναι, αι δε κύνες τά τε θηρία απερύκουσαι από λύμης καρπῶν καὶ προβάτων καὶ τῆ ἐρημία τὴν ἀσφάλειαν συμπαρέχουσαι. Παρορμά δέ τι καὶ εἰς τὸ ἀρήγειν σὺν ὅπλοις τῆ χώρα καὶ (4) ή γη τοὺς γεωργοὺς, ἐν τῷ μέσῳ τοὺς καρποὺς τρέφουσα τῷ χρατοῦντι λαμβάνειν (5). Καὶ δραμεῖν δὲ καὶ βαλεῖν καὶ πη $oldsymbol{\delta}$ ῆσαι τiς ίχανωτέρους τέχνη γεωργίας παρέχεται;  $oldsymbol{T}iarsigma(^6)$   $oldsymbol{\delta}$ ὲ τοις εργαζομένοις πλείω αντιχαρίζεται; Τίς δε ήδιον τον επιμελόμενον δέχεται, προτείνουσα προσιόντι λαβείν ό τι χρήζει; Τίς δε ξένους αφθονώτερον δέχεται; Χειμάσαι δε πυρί αφθύνω καί θερμοίς λουτροίς που πλείων ευμάρεια η έν χώρω; Που δε ήδιον θερίσαι ύδασί τε καὶ πνεύμασι καὶ σκιαῖς ἢ κατ' ἀγρον; Τίς δὲ άλλη θεοίς απαρχάς πρεπωδεστέρας παρέχει ή εορτάς πληρεσιέρας αποδεικνύει; Τίς δε ολκέταις προσφιλεστέρα η γυναικί ήδίων η τέχνοις ποθεινοτέρα η φίλοις ευχαριτωτέρα; Έμοι μέν θαυμαστον δοχει είναι εί τις έλεύθερος ανθρωπος η χτημά τι τούτου ήδιον κέκτηται, η έπιμέλειαν ήδίω τινά ταύτης ηθρηκεν η ώφελιμωτέραν είς τον βίον. "Ετι δε ή γη, θεος ούσα, τους δυναμένους καταμανθάνειν καὶ δικαιοσύνην διδάσκει τοὺς γὰρ ἄριστα θεραπεύοντας (7) αὐτὴν πλεῖστα ἀγαθὰ ἀντιποιεῖ. Ἐὰν δ' ἄρα καὶ ὑπὸ πλήθους ποτὲ στρατευμάτων των ἔργων στερηθωσιν οἱ ἐν τη γεωργία αναστρεφήμενοι και σφοδρώς και ανδρικώς παιδευόμενοι, οὖτοι εὖ παρεσκευασμένοι καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, ἢν μὴ θεὸς ἀποχωλύη, δύνανται ἰόντες εἰς τὰς τῶν ἀποχωλυόν $au\omega v(^8)$  λαμβάνειν ἀ $\phi$ ' ών θρέψονται $(^8)$ . Πολλάχις δ' ἐν τ $ilde{\phi}$  πολέμψ καὶ ἀσφαλεστερόν έστι σύν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφήν μαστεύειν ἢ σὺν τοῖς γεωργικοῖς ὀργάνοις. Συμπαιδεύει δὲ καὶ εἰς τὸ ἄρχειν ἄλλων ή γεωργία επί τε γάρ τοὺς πολεμίους σὺν ἀνθρώποις δεῖ λέναι, τῆς τε γῆς σὺν ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ ἐργασία.

r

<sup>4.</sup> Kai . . . xai. La répétition de xai provient de la construction insolite de la phrase; l'ordre naturel des mots était: παροφμά δέ τι καὶ ή γη τους γεωργούς είς το αρήγειν πτλ.

<sup>5.</sup> Έν τῷ . . . λαμβάνειν. Constr.: τρέφουσα τ. χαρπ. εν τῷ μέσῳ λαμβ. τῷ κρατούντι, c.-à-d. poussant ses fruits en pleine campagne, à prendre, pour celui qui s'en rend le maître. L'idée exprimée par les mots & τῷ μέσω est rendue de nouveau plus bas par ἔξω τῶν ἔφυμάτων (p. 267, l. 7), «en dehors des fortifications des villes.»
6. Τίς, sous-ent. τέχνη.

<sup>7.</sup> Θεοαπεύειν, venant après ή γη θεός οὐσα, fait un jeu de mots: c'est à la fois le terme propre pour dire honorer les dieux et cultiver la terre.

<sup>8.</sup> Είς τὰς τῶν ἀποχωλυόντων, sous-ent. χώρας. 9. Αφ' ών θρέψονται, de quoi se nourrir; mot à mot: de quoi ils se nourriront. Cf. la note 26 de la page 261.

Τὸν οὖν μέλλοντα εὖ γεωργήσειν δεῖ τοὺς ἐργαστῆρας καὶ προθύμους παρασκευάζειν καὶ πείθεσθαι θέλοντας τὸν δὲ ἐπὶ πολεμίους ἄγοντα ταὐτὰ δεῖ μηχανὰσθαι δωρούμενόν τε τοῖς ποιοῦαν ἃ δεῖ ποιεῖν τοὺς ἀγαθοὺς (10) καὶ κολάζοντα τοὺς ἀτακτοῦντας καὶ παρακελεύεσθαι δὲ πολλάκις οὐδὲν ἦττον δεῖ τοῖς ἐργάταις τὸν γεωργὸν ἢ τὸν στρατηγὸν τοῖς στρατιώταις καὶ ἐλπίδων
δὲ ἀγαθῶν οὐδὲν ἦττον οἱ δοῦλοι τῶν ἐλευθέρων δέονται, ἀλλὰ
καὶ μᾶλλον, ὅπως μένειν ἐθέλωσι. Καλῶς δὲ κὰκεῖνος εἰπεν δς
ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἰναι.
Εὐ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἐρρωνται καὶ αὶ ἄλλαι τέχναι
άπασαι, ὅπου δ' ὰν ἀναγκασθῆ ἡ γῆ χερσεύειν, ἀποσβέννυνται
καὶ αὶ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν.
Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἰπεν '

Κ. Αλλά ταῦτα μὲν ἔμοιγε, ω Σώπρατες, καλῶς δοκεῖς λέγειν ὅτι δὲ τῆς γεωργικῆς τὰ πλεῖστά ἐστιν ἀνθρώπφ ἀδύνατα προνοῆσαι . . . . (11). Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι ἐνίστε καὶ αὐχμοὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἐρυσῖβαι (12) καὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καὶσς ἐγνωσμένα καὶ πεποιημένα ἀφαιροῦνται καὶ πρόβατα δ' ἐνίστε κάλλιστα τεθραμμένα νόσος ἐλθοῦσα κάκιστα ἀπώλεσεν.

Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Σωκράτης εἶπεν.

Σ. Άλλ' ῷμην ἔγωγέ σε, ὧ Κριτόβουλε, εἰδέναι ὅτι οἱ θεοὶ οὐδὲν ἦττόν εἰσι χύριοι τῶν ἐν τῷ γεωργία ἔργων ἢ τῶν ἐν τῷ πολέμφ. Καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ πολέμφ ὁρῷς, οἰμαι, πρὸ τῶν πολέμικῶν πράξεων ἔξαρεσχομένους τοὺς θεοὺς χαὶ ἐπερωτῶντας θυσίως καὶ οἰωνοῖς ὅτι τε χρὴ ποιεῖν καὶ ὅτι μή περὶ δὲ τῶν γεωργιχῶν πράξεων ἦττον οἴει δεῖν τοὺς θεοὺς ἱλάσκεσθαι; Εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὅτι οἱ σώφρονες καὶ ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπῶν(13) καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ προβάτων καὶ ὑπὲρ πάντων γε δὴ τῶν κτημάτων τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν.

11. Il manque ici dans les manuscrits quelque chose comme ταύτου οὐ μέμνησαι, ου τούτου θαυμάζω σε αμνημονήσαι.

13. Καοποι ύγοοι, frumenta les céréales (blé, orge, etc.); καοποι ξηροί, legumina, les légumineuses (fèves, pois, etc.).

Digitized by Google

<sup>10.</sup> Δωρούμενόν τε... ἀγαθούς. « Faisant des présents à ceux qui font ce qu'il faut que les gens de bien facent.» (La Boëtie.)

<sup>12.</sup> Equation, maladie des graminées connue sous les divers noms de nielle, charbon, rouille; elle attaque les grains des graminées sans leur causer de ravages extérieurs, mais en détruisant la farine, qu'elle remplace par une sorte de poussière noire, grasse au toucher et fétide: cette maladie est due à un cryptogame parasite et microscopique.

#### CHAPITRE VI.

Κ. Άλλα ταθτα μέν, έφη, ω Σωχρατες, χαλώς μοι δοχείς λέγειν, πελεύων πειράσθαι σύν τοῖς θεοῖς ἄρχεσθαι παντός ἔργου, ώς των θεών πυρίων όντων ουδέν ήττον των είρηνικών ή των πολεμικών έργων. Ταύτα μέν ου πειρασόμεθα ούτω ποιείν σύ δ' ήμιτ, Ενθεν (1) λέγων περί τῆς οἰκονομίας ἀπέλιπες, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα(2) δεκπεραίνειν, ώς καὶ νῦν μοι δοκῶ, ἀκηκοιώς όσα είπες, μαλλόν τι ήδη διοράν ή πρόσθεν ό τι χρή ποιοῦντα βιοτεύειν.

Σ. Τί οδν, έφη ὁ Σωκράτης, ἄρα, εἰ πρώτον μεν ἐπανέλθοιμεν δσα συνομολογούντες διεληλύθαμεν, ην πως δυνώμεθα(3) ουτω(4) καὶ τὰ λοιπά διεξιέναι.

Κ. Ἡδὸ γοῦν ἐστιν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ώσπερ καὶ χρημάτων κοινωνίσαντας αναμφιλόγως διελθείν(5), οίτω καὶ λόγων κοινωνουντας περί ών αν διαλεγώμεθα συνομολογουντας διεξιέναι.

Σ. Οθκούν, έφη ὁ Σωκράτης, επιστήμης μέν τινος έδοξεν ήμιν δνομα είναι ή οίχονομία, ή δε επιστήμη αθτη εφαίνετο ή οίχους δύνανται αύξειν άνθρωποι (6), οίκος δ'ήμιν έφαίνετο όπερ κτήσις ή σύμπασα, κτισιν δε τουτο έφαμεν είναι δ τι εκάστω είη ωφέλιμον είς τον βίον, ωφέλιμα δε όντα ηθρίσκετο πάντα δπόσοις τις έπίσταιτο χρίσθαι (7). Πάσας μέν οθν τὰς έπιστήμας ούτε μαθείν οδόν τε ήμιν εδόκει, συναπεδοκιμάζομέν (8) τε (9) ταις πόλεσι τὰς βαναισικὰς καλουμένας τέχνας, ὅτι καὶ τὰ σώματα καταλυμαίνεσθαι δοχούσι καὶ τὰς ψυχὰς καταγνύναι (10).

Ch. VI.] 1. "Erber, cà partir de là où," comme errevber erba.

Τα τούτων Εχόμενα, ce qui tient avec, c.-a-a. la suite.
 "Ην πως δυνώμεθα, pour essayer de (comme s'il y avait: Γνα πειραθώμεν).

<sup>4.</sup> Ούτω, c.-à-d. συνομολογούντες.

<sup>5. .</sup>tielseiv, de parcourir leurs comptes, de faire leurs comptes.

Aνθοωποι, crase pour of ἄνθοωποι.

<sup>7.</sup> Socrate vient de résumer, dans les cinq lignes précédentes, la partie de la conversation, échangée entre Critoboulos et lui, qui remplit environ les deux premiers tiers du premier chapitre La phrase qui vient maintenant résume le début du chapitre IV.

<sup>8.</sup> Dov. et anodozinazer signifiant rejeter, renvoyer à la suite d'un examen. Au contraire, doziuacuv (voy. page 267, ligne première), approuver, accepter après examen.

<sup>9.</sup> Ce re et -re dans oure maseir se correspondent, comme on trouve en latin neque . . . et.

<sup>10.</sup> On lit ici dans les manuscrits et éditions de l'Économique: Tex-

Σ. Έδοκιμάσαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε κάγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ ἐπιστήμην κρατίστην γεωργίαν, ἀφ' ἦς τὰ ἐπιτήδεια ἄνθρωποι(11) πορίζονται. Αὐτη γὰρ ἡ ἐργασία ἐδόκει εἶναι ἡδίστη ἐργάζεσθαι(12), καὶ τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ εἰρωστότατα παρέχεσθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡκιστα ἀσχολίαν παρέχειν φίλων τε καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι. Συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία, ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτήσεια φύουσά τε καὶ τρέφουσα(13) τοῖς ἐργαζομένοις. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸς τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι καὶ πολίτας ἀρίστους καὶ εὐνουστάτους παρέχεσθαι δοκεῖ τῷ κοινῷ(14).

Καὶ ὁ Κριτόβουλος.

Κ. "Οτι (15) μέν, ω Σωκρατες, κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ὅριστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι πάνυ μοι δοκῶ πεπεῖσθαι ἰκανῶς ὅτι δὲ ἔφησθα καταμαθεῖν (16) τὰ αἴτια τῶν τε οὕτω γεωργούντων ὥστε ἀπὸ τῆς γεωργίας ἀφθόνως ἔχειν ὧν δέονται, καὶ τῶν οὕτως ἐργαζομένων ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν γεωργίαν, καὶ ταῦτ' ἄν μοι δοκῶ ἡδέως ἐκάτερα ἀκούειν σου, ὅπως ἂ μὲν ἀγαθά ἐστι ποιῶμεν, ὰ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιῶμεν.

Σ. Τι οὖν, έφη ὁ Σωκράτης, ἀ Κριτόβουλε, ἢν σοι ἐξ ἀρχῆς διηγήσωμαι ὡς συνεγενόμην ποτὲ ἀνδρὶ, δς ἐμοὶ ἐδόκει εἶναι τῷ ὄντι τούτων τῶν ἀνδρῶν ἐφ' οἶς τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστὶν δ καλεῖται καλός τε κἀγαθὸς ἀνήρ;

Κ. Πάνυ ἂν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, βουλοίμην ἂν τοῦτό σου ἀχούειν, ὡς καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνόματος ἄξιος γενέσθαι.

μήφιον δὲ σαφέστατον γενέσθαι ἄν τούτου ἔφαμεν εἰ, πολεμίων εἰς τὴν χώραν ἰόντων, διακαθίσας τις τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας χωρὶς ἐκατέρους
ἐπερωτώη, πότερα δοκεὶ ἀρήγειν τῆ χώρα, ῆ ἀφεμένους τῆς γῆς τὰ τείχη διαφυλατειν; Οῦτω γὰρ ᾶν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἐχοντας ψόμεθ' ᾶν ψηφίζεσθαι
ἀρήγειν, τοὺς δὲ τεχνίτας μὴ μάχεσθαι, ἀλλ', ὅπερ πεπαίδευνται, καθῆσθαι
μήτε πονοῦντας μήτε κινδυνεύοντας. Mais Xênophon n'a pas le moins du
monde parlé de cela dans ce qui précède, et il n'en souffle même pas mot
dans la suite: on doit considérer ce passage comme une intrusion dans
son texte.

<sup>11.</sup> Voy. la note 6 de la page précédente.

<sup>12.</sup> Αὐτη . . . ἐργάζεσθαι. Les manuscrits et éditions de Xénophon donnent cette phrase comme suit: Αὐτη γὰο ἡ ἐργασία μαθείν τε ὁἀστη ἐδόκει εἰναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι. Dans la suite on verra, en effet, que l'agriculture est une science facile à apprendre; mais, jusqu'à présent, il n'a pas été le moins du monde question de cela dans le dialogue.

<sup>13.</sup> Φύουσα: il s'agit des plantes; τρέφουσα, des troupeaux.
14. Ce dernier alinéa résume l'éloge de l'agriculture que renferme le

<sup>15.</sup> On tombe sur les superlatifs: « la plus belle possible », etc.

٠,

· 60

ាំ

7

;

. 6

-7(

K

11.

70

Σ. Λέξω τοίνυν σοι, έφη ή Σωχράτης, ώς και ήλθον επί την σχέψιν αὐτοῦ. Τοὺς μὲν γὰρ ἀγαθοὺς τέχτονας, γαλχέας ἀγαθοὺς, ζωγράφους άγαθούς, άνδριαντοποιούς, καὶ τὰ άλλα τὰ τοιαύτα, πάνυ δλίγος μοι χρόνος έγένετο ίχανδς περιελθείν τε καί θεάσασθαι τὰ δεδοχιμασμένα καλὰ ἔργα αὐτοῖς εἶναι(17). "Όπως δὲ δὴ καὶ τοὺς ἔγοντας τὸ σεμνὸν ὄνομα τοῦτο τὸ καλός τε κάγαθὸς επισκεψαίμην, τί ποτ' εργαζόμενοι τοῦτ' ἀξιοῖντο καλεῖσθαι, πάνυ μου ή ψυχή έπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι. Καὶ πρώτον μέν δτι προσέχειτο το χαλός τῷ άγαθῶ, ὅντινα ἴδοιμι χαλόν, τούτψ προσήειν και επειρώμην καταμανθάνειν εί που ίδοιμι προσηρτημένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν. Αλλ' οὐκ ἄρα εἶχεν οὕτως, ἀλλ' ἐνίοις εδόκουν καταμανθάνειν των καλών τὰς μορφάς πάνυ μοχθηρούς όντας τας ψυχάς. Έδοξεν οθν μοι αφέμενον της καλης όψεως έπ' αθτών τινα έλεϊν των καλουμένων καλών τε κάγαθών. Έπεὶ οὐν τὸν Ἰσχόμαγον (18) Κ΄ κουον πρὸς πάντων καὶ ἀνδρών καὶ γυναικών καὶ ξένων καὶ άστῶν καλόν τε κάγαθον ἐπονομαζομενον, ἔδοξέ μοι τούτω πειραθηναι συγγενέσθαι.

### CHAPITRE VII.

Σ. Ἰδων οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῆ τοῦ Διὸς τοῦ Ἐλευθερίου στοᾳ(¹) καθήμενον, ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν, προσῆλθον αὐτῷ, καὶ παρακαθιζόμενος εἶπον:

ΣΩΚΡΑΊΗΣ. «Τί, ω Ἰσχόμαχε, οὐ μάλα εἰωθώς σχολάζειν, κάθησαι; Ἐπεὶ τά γε πλεῖστα ἢ πράττοντά τι ὁρῶ σε ἢ οὐ πάνυ

σχολάζοντα εν τῆ ἀγορῷ.»

ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ. «Οὐδὲ ἂν νῖν γε,» ἔφη δ Ἰσχόμαχος, «ὧ Σώκρατες, ἑώρας, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεθέμην ἀναμένειν ἐνθάδε.»

Σ. «Όταν δὲ μὴ πράττης τι τοιοῦτον, πρὸς τῶν θεῶν, » ἔψην ἔγω «ποῦ διατρίβεις καὶ τί ποιεῖς; — Ἐγω γάρ τοι πάνυ βούλομαί σου πυθέσθαι τί ποτε πράττων καλός τε κάγαθὸς κέκλησαι ἐπεὶ οὖκ ἔνδον γε διατρίβεις, οὐδὲ τοιαύτη σου ἡ ἔξις τοῦ σώματος καταφαίνεται.»

Ch. VII.] 1. Le portique de Ζευς Ἐλευθέριος formait, à ce qu'on croit, une

partie de la bordure occidentale de l'agora d'Athènes.

<sup>17.</sup> Τους . . . . είναι. Construisez : Περιελθείν τε τους άγαθους τέπτονας πιλ. και θεασασθαι τα έργα δεδοκιμασμένα αυτοίς (comme υπ' αυτών) είναι καλά.

<sup>18.</sup> Ἰσχόμαχον. On manque absolument de renseignements sur la personne de cet Ischomachos, à moins qu'on n'admette que c'est le même personnage dont se moqua, à cause de son avarice, le poète comique Cratinos, le rival d'Aristophane.

Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κάγαθὸς κέκλησαι, καὶ ἡσθεὶς, ώς γ' ἐμοὶ ἔδοξεν, εἶπεν'

Ι. « Αλλ' εὶ μὲν, ὅταν σοι διαλέγωνται περὶ ἐμοῦ, τινὲς καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομα, οὐκ οἰδα οὐ γὰρ δὴ, ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλώνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας (²), οὐδεὶς » ἔφη «ζητεῖ τὸν καλόν τε κἀγαθὸν, ἀλλὰ σαφῶς » ἔφη « ἀνομάζοντές με Ἰσχόμαχον πατρόθεν (³) προσκαλοῦνται. Ἐγω μὲν τοίνυν, » ἔφη « ὧ Σώκρατες, ὅ με ἐπήρου, οὐδαμῶς ἔνδον διατρίβω. Καὶ γὰρ δὴ » ἔφη « τά γε ἐν τῆ οἰκία μου πάνυ καὶ αὐτὴ (⁴) ἢ γυνή ἐστιν ἰκανὴ διοικεῖν. »

Σ. « Αλλά καὶ τοῦτο » ἔφην « ἔγωγε, ω Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν ήδέως σου πυθοίμην, πότερα αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ώστε εἶναι οἵαν δεῖ, ἢ ἐπισταμένην ἔλαβες παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ

της μητρός διοικείν τὰ προσήκοντα αὐτη.»

Ι. «Καὶ τί(5) ἂν,» ἔφη «ὧ Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, ἢ ἔτη μὲν οὖπω πεντεκαίδεκα γεγονεῖα ἢλθε πρὸς ἐμὲ,
τὸν δ' ἔμπροσθεν χρόνον ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας ὅπως ὡς
ἐλάχιστα μὲν ὄψοιτο, ἐλάχιστα δ' ἀκούσοιτο, ἐλάχιστα δ' ἐροίη(6);
Οὐ γὰρ ἀγαπητὸν σοι δοκεῖ εἶναι εἶ μόνον ἢλθεν ἐπισταμένη ἔρια
παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι, καὶ ἑωρακεῖα ὡς ἔργα ταλάσια
θεραπαίναις δίδοται; Ἐπεὶ τά γε ἀμφὶ γαστέρα» ἔφη «πάνυ καλῶς, ὧ Σώκρατες, ἢλθε πεπαιδευμένη ὁπερ μέγιστον ἔμοιγε δοκεῖ παίδευμα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί.»

Σ. «Τὰ δ' ἄλλα,» έφην έγω «ω Ἰσχόμαχε, αὐτὸς ἐπαίδευσας τὴν γυναϊκα ώστε ἱκανὴν είναι ων προσήκει ἐπιμελεῖσθαι;»

Ι. «Οὐ μὰ Δί, » ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «οὐ πρίν γε καὶ ἔθυσα καὶ ηὐξάμην ἐμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα καὶ ἐκείνην μανθάνουσαν τὰ βέλτιστα ἀμφοτέροις ἡμῖν.»

<sup>2.</sup> Tennanzias η χορηγίας. Lorsqu'un Athénien était désigné pour faire les frais d'une triérarchie ou d'une chorégie (voy. page 251. notes 15 et 18), il pouvait se soustraire à cette charge en indiquant, pour la remplir au lieu de lui, tel Athénien qu'il prétendait être plus riche que lui. Celuici refusait-il, il était alors tenu, si l'autre le proposait, de faire avec lui l'échange de leurs biens respectifs: cet échange s'appelait ἀντίδοσις.

<sup>3.</sup> Πατρόθεν, « en ajoutant le nom de mon père». On sait que dans les actes officiels les personnes étaient désignées par leur nom et celui de leur père au génitif, plus la mention de leur dème (arrondissement); exemple: Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς.

<sup>4.</sup> Καὶ αὐτή, à elle seule.

<sup>5.</sup> Τί est le régime de ἐπισταμένην.

<sup>6.</sup> Έροιη. L'optatif des futurs contractes est en οίην, οίης, οίη, au singulier, chez les Attiques.

- Σ. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγωὶ «καὶ ἡ γυνή σοι συνέθυε καὶ συνηύχετο ταὐτὰ ταῦτα;»
- I. «Καὶ μάλα γ',» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «πολλὰ ὑπισχνουμένη μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς (7) γενήσεσθαι οΐαν δεῖ, καὶ εὕδηλος ἦν ὅτι οὐκ ἀμελήσοι τῶν διδασκομένων.»
- Σ. «Πρὸς θεῶν,» ἔφην ἐγὼ «ὼ Ἰσχόμαχε, τί (8) πρῶτον δισκειν ἤρχου αὐτὴν, διηγοῦ μοι, ὡς ἐγὼ ταῦτ' ἂν ήδιόν σου διηγουμένου ἀχούοιμι ἢ εἴ μοι γυμνιχὸν ἢ ἱππιχὸν ἀγῶνα (9) τὸν χάλλιστον διηγοῖο.»

Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος ἀπεκρίνατο:

I. «Τί δ'; » έφη «ω Σωκρατες επεὶ ήδη μοι χειροήθης ήν καὶ ετετιθάσευτο ώστε διαλέγεσθαι, ηρόμην αὐτην » έφη » ωδέ πως

ν,

«Είπέ μοι, ω γύναι, άρα ήδη κατενόησας τίνος ποτέ ένεκα » έγώ τε σε έλαβον και οι σοι γονείς έδοσάν σε εμοί; Ότι μεν »γαρ ούκ απορία ην μεθ' ότου άλλου εκαθεύδομεν αν, οίδ' ότι » καὶ σοὶ καταφανές τοῦτ' ἐστί. Βουλευόμενος δ' ἐγώ τε ὑπέρ » έμου και οι σοι γονείς υπέρ σου τίν αν κοινωνον βέλτιστον » οίκου τε καὶ τέκνων λάβοιμεν, έγώ τε σὲ έξελεξάμην καὶ οί σοὶ >γονεῖς, ώς ἐοίκασιν, ἐκ τῶν δυνατῶν ( $^{10}$ ), ἐμέ. Τέκνα μὲν οὐν » ην θεός ποτε διδώ ήμιν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα περί » αὐτων ὅπως ὅτι βέλτιστα παιδεύσημεν αὐτά · κοινὸν γὰρ ἡμῖν » καὶ τοῦτο ἀγαθὸν, συμμάχων καὶ γηροβοσκών ὅτι βελτίστων » τυγχάνειν· νῦν δὲ δὴ ὁ οἶκος ἡμῖν ὅδε κοινός ἐστιν. Ἐγώ τε γὰρ » ήσα μοι έστιν άπαντα είς το κοινον αποφαίνω, σύ τε ήσα έπι-» νέγκω (11) πάντα είς τὸ κοινὸν κατέθηκας. Καὶ οὐ τοῦτο δεῖ > λογίζεσθαι πότερος ἄρα ἀριθμῷ πλείω συμβέβληται ἡμῶν, ἀλλ΄ » έκεινο εὖ εἰδέναι ὅτι ὁπότερος ἂν ἡμῶν βελτίων κοινωνὸς ή, » ούτος τὰ πλείονος ἄξια συμβάλλεται.»

« Απεκρίνατο δέ μοι, ώ Σώκρατες, πρός ταῦτα ή γυνή:

ΓΥΝΗ. «Τί δ' αν εγώ σοι» έφη «δυναίμην συμπραξαι; Τίς δε

8. Ti, l'interrogatif direct, pour 5 n, l'interrogatif indirect, comme il

arrive souvent (διηγοῦ μοι ὅ τι χτλ.).

11. Έπιψ έφεσθαι, apporter en dot.

<sup>7.</sup> Υπισχνουμένη πρὸς τοὺς θεοὺς, promettant en s'adressant aux dieux, promettant à la face des dieux.

<sup>9.</sup> Γυμνικὸς ἀγών, jeu gymnique, savoir: lutte, combat du ceste, course à pied, jeu du disque, etc.; ἱππικὸς ἀγών, course de chars, course en selle, etc.

<sup>10.</sup> Ἐκ τῶν δυνατῶν, dans la mesure où il leur était possible (de choisir). On a proposé cette autre traduction: «e potentibus, divitibus»; mais elle paraît peu satifaisante pour la suite des idées.

 $ilde{\gamma}_{i}$   $\hat{\epsilon}_{i}$   $\hat{\mu}_{i}$   $\hat{\sigma}_{i}$   $\hat{\sigma}_$ »μήτης έργην είναι σωφρονείν.»

Ι. «Ναὶ μὰ Δί', » ἔφην ἐγώ « ω γύναι, καὶ γὰρ ἐμοὶ ὁ πατήρ. - Αλλά σωφρόνων τοί έστι καὶ άνδρὸς καὶ γυναικὸς οξτω ποιείν •δπως τά τε ὄντα ώς βέλτιστα ξξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου προσγενήσεται.»

ΓΥΝΗ. «Καὶ τί δὴ » ἔφη «ὑρῷς» ἡ γυνὴ «ὅ τι ἂν ἐγώ ποιο σα » συναύξοιμι τον οίκον;»

I. «Ναὶ μὰ Δί',» ἔφην έγω «ᾶ οί τε θεοὶ ἔφυσάν σε δύνα-»σθαι καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ταῖτα πειρώ ώς βέλτιστα ποιεῖν.» ΓΥΝΗ. «Καὶ τί δη ταῦτά ἐστιν;» ἔφη ἐκείνη.

'n į

ır.

Ħ

C

ıψ

10

T:

C

ir

ji.

1

1.

( <sup>1</sup>.

:=

2.4

j., 12:

Ι. «Οίμαι μεν έγωγε» έφην «ού τὰ ελαχίστου άξια, εὶ μή πέρ »γε (13) καὶ ἡ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμών μέλιττα ἐπ' ἐλαχίστου ἀξίοις ἔργοις ἐφέστηχεν. Ἐμοὶ γάρ τοι», ἔφη φάναι (14), «χαὶ οἱ θεοὶ, >ω γύναι, δοκοῦσι πολὺ διεσκεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο »συντεθεικέναι δ καλείται θήλυ καὶ ἄρρεν, ὅπως(15) ὅτι ώφελι-»μώτατον ή αύτῷ εἰς τὴν κοινωνίαν. Πρῶτον μέν γάρ τοῦ μή - έχλιπεῖν ζώων γένη τοῦτο ζεῦγος κεῖται μετ' άλλήλων τεχνο- ποιούμενον, έπειτα τὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι ξαυτοῖς ἐκ τούτου >τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν, ἀνθρώποις πορίζεται ' ἔπειτα δὲ καὶ ή »δίαιτα τοις άνθρώποις οθη ώσπερ τοις κτήνεσίν έστιν έν υπαί->θοω, άλλα στεγνών δείται δίλον ωτι. Δεί μέντοι, τοίς μέλλουσιν εάνθρώποις έξειν ο τι είσφέρωσιν είς το στεγνόν, του έργασο-»μένου (16) τὰς ἐν τῷ ὑπαίθοω ἐργασίας καὶ γὰρ νεατὸς καὶ ·σπόρος καὶ φυτεία καὶ νομαὶ, ὑπαίθρια ταῖτα πάντα ἔργα ἐστίν· - έκτούτων δε τὰ επιτήδεια γίγνεται. Δεῖ δ' αὖ, επειδάν ταῦτα εἰ-» σενεχθή είς τὸ στεγνὸν, καὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα, καὶ τοῦ έργα-•σημένηυ α των στεγνων έργα δεήμενα έστι (17). Στεγνων δε δεῖ->ται καὶ ἡ τῶν νεογνῶν τέκνων παιδοτροφία, στεγνῶν δὲ καὶ αἰ εκ τοῦ καρποῦ σιτοποιίαι δέονται · ώσαύτως δὲ καὶ ἡ τῆς ἐσθῆ-

<sup>12.</sup> Allá. Pour se rendre compte de allá, il faut s.-ent. la réponse: Je n'en ai aucune.

<sup>13.</sup> El  $\mu\eta$   $\pi \ell o$   $\gamma \ell$ , s'il est vrai que . . . . ne . . . . pas. 14.  $E \mu \eta$   $\psi a \nu a$ . Ne pas perdre de vue que Socrate raconte qu'Ischomachos lui rapportrait une conversation qu'il avait eue avec sa femme. Eqη, me dit Ischomachos, qu'ra, qu'il avait dit à sa femme.

<sup>15.</sup> Μάλιστα ὅπως, surtout dans cette vue que.

<sup>16.</sup> Δεί . . . τοῦ ἐργασομένου, et de même plus bas δεί . . . τοῦ σώσοντος, il faut quelqu'un pour faire, quelqu'un pour conserver. Cf. p. 261,

<sup>17.</sup> Δεόμενά έστι. C'est comme s'il y avait τοῦ ξργασομένου τὰ ξργα α τών στεγνών δείται.

»τος έχ των έρίων έργασία. Έπει δ' άμφότερα ταυτα και έργων » καὶ ἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, καὶ τὴν φίσιν» φάναι (18) «εύθυς παρεσκεύασεν ὁ θεὸς, ώς έμοὶ δοκεῖ, τὴν μέν »της γυναικός επὶ τὰ ενδον έργα καὶ επιμελήματα, την δε τος - ανδρός έπι τὰ έξω. 'Ρίγη μεν γάρ και θάλπη και όδοιπορίας » καὶ στρατείας τοῦ ἀνδρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν μαλλον δίνα->σθαι καρτερείν κατεσκεύασεν (19), ώστε τὰ έξω ἐπέταξεν αὐτῷ ⋆ἔργα τῆ δὲ γυναικὶ ἦττον τὸ σῶμα δυνατὸν πρὸς ταῦτα φύ-» σας, τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῆ » φάναι ἔφη « προστάξαι μοι δοκεῖ » δ θεός. Είδως δε ότι τη γυναικί και ενέφυσε και προσέταξε την »τῶν νεογνῶν τέκνων τροφήν, καὶ τοῦ στέργειν τὰ νεογνὰ βρέση »πλείον αὐτῆ ἐδάσατο ἢ τῷ ἀνδρί. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ φυλάττειν »τα είσενεχθέντα τη γυναικί προσέταξε, γιγνώσκων δ θεός δτι »πρὸς τὸ φυλάττειν οὐ κάκιόν ἐστι φοβερὰν(20) εἶναι τὴν ψυχὴν, »πλείον μέρος καὶ τοῦ φόβου ἐδάσατο τῆ γυναικὶ ἢ τῷ ἀνδρί. » Είδως δε ότι και άρηγειν αὐ δεήσει, εάν τις άδικη, τον τα έξω » έργα έχοντα, τούτψ αὖ πλεῖον μέρος τοῦ θράσοις ἐδάσατο. »Ότι δ' άμφοτέρους δεί και διδόναι και λαμβάνειν, την μνήμην καὶ τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέθηκεν. 'Ωστε οἰ'χ » αν έχρις διελείν πότερα τὸ έθνης τὸ θηλυ η τὸ ἄρρεν τούτων » πλεονεκτεί. Καὶ τὸ έγκρατείς δὲ είναι ὧν δεί είς τὸ μέσον ἀμ-» φοτέροις κατέθηκε, καὶ έξουσίαν ἐποίησεν ὁ θεὸς ὁπότερος ἂν - ή βελτίων, είθ' ὁ ἀνὴρ είθ' ή γυνή τοῦτον καὶ πλεῖον φέρεσθαι »τούτου τοῦ ἀγαθοῦ. Διὰ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ πρὸς πάντα ταὐ-»τὰ ἀμφοτέρων εὖ πεφυκέναι, διὰ τοῦτο καὶ δέονται μᾶλλον άλ-» λήλων καὶ τὸ ζεῦγος ώφελιμώτερον ξαυτῷ γεγένηται, ἃ τὸ Ετε-» ρον ελλείπεται (21) το ετερον δυνάμενον (22). Ταῦτα δε » έφιν «δεί ήμᾶς, ω γύναι, εἰδότας, α έκατέρω ήμων προστέτακται ὑπὸ »του θεου, πειρασθαι όπως βέλτιστα τὰ προσήκοντα εκάτερον » ημών διαπράττεσθαι (23). Συνεπαινεί δέ» έση φάναι καὶ δ νό-

18. Φάναι, dit Ischomachos qu'il disait.

<sup>19. &#</sup>x27;Ρίγη το σωμα δύνασθαι καρτερείν κατεσκεύασεν, il a bâti le corps de façon à pouvoir supporter le froid.

<sup>20.</sup> Φοβέρος, craintif (acception rare).
21. "Α τὸ ἔτερον ελλειπετω, ce dont l'autre est incapable.
22. Τὸ ἔτερον, au même cas que τὸ ζεὐγος. expression collective dont il désigne un membre. En grec, le mot qui désigne la partie reste ainsi souvent au même cas que celui qui a servi à désigner le tout. On aurait ici en latin l'ablatif absolu.

<sup>23.</sup> Construisez: Δεί ήμᾶς εθδότας ταῦτα, ἃ έκατερω κτλ., πειράσθαι διαπρώττεσθαι δπως βέλτιστα τὰ προσήκοντα. — Έκατερον ήμῶν (essayer de faire chacun, etc.), à l'accusatif comme nuns, à cause du rapport de tout

μης αὐτὰ, συζευγνὸς ἄνδρα καὶ γυναῖκα. Καὶ κοινωνοὺς ώσπερ τῶν τέκνων ὁ θεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ ὁ νόμης τοῦ οἴκου (24)
 καθίστησι. Καὶ καλὰ δὲ εἶναι ὁ νόμος ἀποδείκνυσιν ἃ ὁ θεὸς εἴφυσεν ἐκάτερον μᾶλλον δύνασθαι. Τῷ μὲν γὰρ γυναικὶ κάλλιον εἴνδον μένειν ἢ θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ἔνδον μένειν ἢ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. Εἰ δέ τις παρ' ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ, εἴσως τι καὶ ἀτακτῶν τοὺς θεοὺς οὐ λήθει, καὶ δίκην δίδωσιν εἀμελῶν τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς ἔργα.
 Δοκεῖ δέ μοι» ἔφην «καὶ ἡ τῶν μελιττῶν ἡγεμῶν τοιαῦτα ἔργα »ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστεταγμένα διαπονεῖσθαι.»

6

١ '

FT

73

i.

72

ΙΥΝΗ. «Καὶ ποῖα δὴ» ἔφη ἐκείνη «ἔργα ἔχουσα ἡ τῶν με»λιττῶν ἡγεμῶν ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις οἶς(25) ἐμὲ δεῖ πράττειν.»

Ι. «Ότι» ἔφην ἐγω «ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐκ ἐᾳ αἰρνοὺς τὰς μελίττας εἰναι, ἀλλ' ᾶς μὲν δεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι ἐκ-πέμπει ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ ᾶ ἂν αὐτῶν ἑκάστη εἰσφέρη οἰδέ τε καὶ δέκεται, καὶ σώζει ταῦτα ἔστ' ἂν δέη χρῆσθαι. Ἐπειδὰν δὲ ή ῶρα τοῦ χρῆσθαι ἥκη, διανέμει τὸ δίκαιον ἑκάστη. Καὶ ἐπὶ τοῖς ἔνδον δ' ἐξυφαινομένοις κηρίοις ἐφέστηκεν, ὡς καλῶς καὶ ταχέως ὑφαίνηται, καὶ τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται ὡς ἐκ-τρέφηται ἐπειδὰν δὲ ἐκτραφῆ καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὶ γένωνται, καποικίζει(20) αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι.»

ΓΥΝΗ. «Ή καὶ ἐμὲ οὖν » ἔφη ἡ γυνὴ «δεήσει ταῦτα ποιεῖν; »

Ι. « Δεήσει μέντοι (27) σε » ἔφην ἐγω «ἔνδον τε μένειν, καὶ »οἶς μὲν ἂν ἔξω τὸ ἔφγον ἢ τῶν οἰκετῶν, τούτους συνεκπέμπειν, »οἶς δ' ἂν ἔνδον ἔφγον ἐφγαστέον, τούτων σοι ἐπιστατητέον καὶ »τά τε εἰσφεφόμενα ἀποδεκτέον, καὶ ἃ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαπα-νᾶν σοὶ διανεμητέον, ἃ δ' ἂν περιττεύειν δέῃ προνοητέον, καὶ »φυλακτέον ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν »μῆνα δαπανᾶται καὶ ὅταν ἔρια εἰσενεχθῆ σοι, ἐπιμελητέον ὅπως »οἶς δεῖ ἱμάτια γίγνηται καὶ ὅ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως καλῶς ἐδώ-διμος γίγνηται ἐπιμελητέον. Εν μέντοι τῶν σοὶ προσηκόντων » ἔφην ἐγωὶ «ἐπιμελημάτων (28) ἰσως ἀχαριτώτερον δόξει εἰναι, ὅτι

et de partie: voy. la note précédente. — Onws  $\beta \ell \lambda \tau \iota \sigma \tau \alpha$ , équivalent ionien de ws  $\beta \ell \lambda \tau \iota \sigma \tau \alpha$ .

<sup>24.</sup> Τοῦ οἴχου, sous-entendu χοινωνούς.

<sup>25.</sup> Ois, attraction pour α. — La comparaison est énoncée dans une forme grammaticalement peu rigoureuse. Le sens est: Quelles sont les occupations de la reine des abeilles, qui sont comparables à celles de la ménagère?

<sup>26.</sup> Αποιχίζει, elle les envoie fonder une colonie.

<sup>27.</sup> Mévroi. Ćf. p. 246, note 15.

<sup>28.</sup> Τῶν . . . . ἐπιμελημάτων dépend de ἕν (et non du comparatif).

» δς αν κάμνη των ολκετων, τούτου σοι επιμελητέον πάντως δπως » θεραπεύηται.»

ΓΥΝΗ. «Νη Δί',» έφη η γυνη «ἐπιχαριτώτατον μεν οὐν, ην »μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπευθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνού» στεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.»

«Καὶ έγω» έφη ὁ Ἰσχόμαχος «ἀγασθεὶς αὐτῆς τὴν ἀπόχρισιν εἰπον:

Ι. «Λοά γε, ὧ γύναι, διὰ τοιαύτας τινὰς προνοίας καὶ τῆς ἐν »τῷ σμήνει ἡγεμόνος αἱ μέλιτται οὕτω διατίθενται πρὸς αὐτὴν, »ώστε, ὅταν ἐκείνη ἐκλίπη (29), οιδεμία οἴεται τῶν μελιττῶν ἀπο» λειπτέον εἶναι, ἀλλ' ἔπονται πᾶσαι;»

«Καὶ ἡ γυνή μοι ἀπεκρίνατο:

ΓΥΝΗ. «Θαυμάζοιμ' ἂν » ἔφη « εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον τείνοι » τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. Ἡ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν » ἔνδον καὶ διανομὴ γελοία τις ἂν, οἶμαι, φαίνοιτο, εἰ μὴ σύ γε » ἐπιμελοῖο ὅπως ἔξωθέν τι εἰσφέροιτο. »

Ι. «Γελοία δ' αὖ » ἔφην ἐγὼ « ἡ ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ' ἂν, εἰ » μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχθέντα σώζοι. Οὐχ ὑρᾶς » ἔφην ἐγὼ « οἰ » εἰς τὸν τετρημένον πίθον ἀντλεῖν (30) λεγόμενοι ὡς οἰκτείρον» ται, ὅτι μάτην πονεῖν δοκοῦσι; »

ΓΥΝΗ. «Νη Δί', » έφη ή γυνη «καὶ γὰς τλημονές εἰσιν, εἰ »τοῦτό γε ποιοῦσιν.»

Ι. «"Αλλαι δέ τοι » ἔφην ἐγω «ἴδιαι ἐπιμέλειαι, ω γύναι, ἡδεῖαί » σοι γίγνονται, ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταλασίας λαβοῦσα ἐπιστή-» μονα (31) ποιήσης καὶ διπλασίου σοι ἀξία γένηται, καὶ ὁπόταν «ἀνεπιστήμονα ταμιείας καὶ διακονίας παραλαβοῦσα ἐπιστήμονα καὶ πιστήν καὶ διακονικὴν ποιησαμένη παντὸς ἀξίαν (32) ἔχης, καὶ » ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε καὶ ωφελίμους τῷ σῷ οἴκψ ἐξῆ » σοι εὐ ποιῆσαι, ἐὰν δέ τις πονηρὸς φαίνηται, ἐξῆ σοι κολάσαι » τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῆς, καὶ ἐμὲ σὸν » θεράποντα ποιήση (33), καὶ μὴ δέη σε φοβεῖσθαι μὴ, προϊού» σης τῆς ἡλικίας, ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκψ γένη, ἀλλὰ πιστεύης ὅτι » πρεσβυτέρα γιγνομένη ὅσψ ὰν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἴν κου φύλαξ ἀμείνων γίγνη, τοσούτψ καὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴκψ

<sup>29.</sup> Έχλιπη, sous-ent. αὐτό, c'est-à-dire τὸ σμῆτος.

<sup>30.</sup> Proverbe souvent cité: Els τον τετρημένον πίθον αντλείς.

<sup>31.</sup> Έπιστήμονα, sous-ent. τινά (une servante).

<sup>32.</sup> Harros astar, d'un prix inestimable.

<sup>33.</sup> Hoisiv, facere. Hoisiabai, sibi facere, sibi reddere.

Τὰ γὰρ καλά τε κάγαθὰ» ἐγὼ ἔφην «οῦ διὰ τὰς - ώραιότητας, άλλα δια τας άρετας είς τον βίον τοῖς άνθρώποις » ἐπαύξεται.»

«Τοιαΐτα μέν, ω Σώκρατες, δοκῶ μεμνῆσθαι αὐτῆ τὰ πρῶτα » διαλεγθείς. »

## CHAPITRE VIII.

Σ. « Ή καὶ ἐπέγνως τι, ω Ἰσχήμαχε, » ἔφην ἐγω « ἐκ τούτων (1) αὐτὴν κεκινημένην μάλλον πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν; »

Ι. «Ναὶ μὰ Δί', » ἔφη δ Ἰσχόμαχος « καὶ δηγθεῖσάν γε οἶδα αὐτην καὶ ἐρυθριάσασαν σφόδρα ὅτι τῶν εἰσενεχθέντων τι αίτησαντος έμου ούχ είχε μοι δουναι. Καὶ έγω μέντοι ίδων άγθεσθείσαν αὐτὴν εἶπον

«Μηδέν τι» έφην «άθυμήσης, ω γύναι, ότι ουκ έχεις δοῦναι » δ σε αλτών τυγχάνω. "Εστι μέν γὰρ πενία αξτη (2) σαφής, τὸ • δεόμενόν τινος μη έχειν χρησθαι άλυποτέρα δε αύτη ή ένδεια »τὸ ζητοῦντά τι μὴ δύνασθαι λαβεῖν ἢ τὴν ἀρχὴν (3) μηδὲ ζητεῖν » είδοτα έτι ούκ έστιν. Άλλα γας » έφην έγω «τούτων ου συ αίτία: · άλλ' εγω(4) οὐ τάξας σοι παρέδωκα ὅπου χρή Εκαστα κεῖσθαι. » δπως είδης δπου τε δεί τιθέναι και δπόθεν λαμβάνειν. "Εστι >δ' ουδέν ουτως, ω γύναι, ουτ' ευχρηστον ουτε καλον ανθρώποις >ώς τάζις. Καὶ γὰρ χηρὸς έξ ἀνθρώπων συγκείμενός έστιν : άλλ' •δταν μέν ποιώσιν δ΄ τι αν τύχη ξκαστος, ταραχή τις φαίνεται γαὶ θεᾶσθαι άτερπές, ὅταν δὲ τεταγμένως ποιῶσι καὶ φθέγ-- γωνται, άμα οἱ αὐτοὶ οἶτοι καὶ άξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ · άξιάχουστοι. Καὶ στρατιά γε, » έφην εγώ «ω γύναι, ἄτακτος μεν οδοα ταραχωδέστατον, καὶ τοῖς μεν πολεμίοις εθχειρωτότατον, »τοις δε φίλοις αηδέστατον δράν και αχρηστότατον, όνος δμού, > ὁπλίτης, σχευοφόρος, ψιλὸς, ἱππεὺς, ἅμαξα. Πῶς γὰρ ἂν πορευ-• θείεν, έὰν έχοντες οὕτως ἐπιχωλύσωσιν ἀλλήλους, ὁ μὲν βαδίζων ·τὸν τρέχοντα, ὁ δὲ τρέχων τὸν ἐστηκότα, ἡ δὲ ἄμαξα τὸν ἱππέα, > ὁ δὲ ὄνος τὴν ἅμαξαν, ὁ δὲ σκευοφόρος τὸν ὁπλίτην; Εἰ δὲ καὶ γμάχεσθαι δέοι, πώς αν ούτως έγοντες μαγέσαιντο; οίς γαρ

<sup>34.</sup> Εσει. Cf. la note 17 de la page 246. Ch. VIII. 1. Ἐκ τούτων, à la suite de ces paroles. 2. Αυτη, au fém. à cause de πενία; même sens que τουτο: τουτό έστι πενία σαφής, τὸ κτλ.

<sup>3.</sup> Cf. page 252, note 32. 4. 'Aλλ' έγώ, c'est moi qui.

» ἀνάγκη αὐτῶν (5) τοὺς ἐπιόντας φεύγειν, οἶτοι ίκανοί εἰσι » φεύγοντες καταπατησαι τους οπλα έχοντας. Τεταγμένη δὲ » στρατιά κάλλιστον μέν ίδειν τοις φίλοις, δυσχερέστατον δέ τοις »πολεμίοις. Τίς μεν γαρ ούκ αν φίλος ήδεως θεάσαιτο δπλί-» τας πολλούς εν τάξει ποφευομένους, τίς δ' ούκ αν θαυμάσειεν » ίππέας κατά τάξεις ελαύνοντας, τίς δ' ούκ αν πολέμιος φοβη-» θείη ιδών διηυκρινημένους δπλίτας, ίππέας, πελταστάς, τοξό-»τας, σφενδονήτας, καὶ τοῖς ἄρχουσι τεταγμένως ἐπομένους; - Αλλά και πορευομένων εν τάξει, καν πολλαι μυριάδες ώσιν, » δμοίως, ωσπερ εξς ξκαστος, καθ' ήσυχίαν πάντες πορεύον-»ται· είς γάρ τὸ κενούμενον ἀεὶ (6) οἱ ὅπισθεν ἐπέργονται. Καὶ »τριήρης δέ τοι ή σεσαγμένη ανθρώπων δια τί αλλο φοβερόν » έστι πολεμίοις η φίλοις άξιοθέατον η ότι ταχύ πλεί; Διά τί » δε άλλο άλυποι άλλήλοις είσιν οι εμπλέοντες ή διότι εν τάξει » μεν κάθηνται, εν τάξει δε προνεύουσιν, εν τάξει δ' αναπίπτουσιν, » εν τάξει δ' εμβαίνουσι καὶ εκβαίνουσιν; 'Η δ' αταξία δμοιόν τί μοι »δοκει είναι οι όνπες εί γεωργός όμου εμβάλοι κριθάς και πυρούς » καὶ ὄσπρια· κἄπειτα, ὁπύτε δέοι ἢ μάζης ἢ ἄρτου ἢ ὄψου (7), δια-» λέγειν δέοι αὐτῷ ἀντὶ τοῦ λαβόντα διηυκρινημένοις χρῆσθαι. » Καὶ σὰ οὖν, ω γύναι, εἰ τοῦ μεν ταράχου τούτου μη δέοιο, βού-»λοιο δ' απριβώς διοικείν τα οντα είδεναι, και των οντων ευπό-» ρως λαμβάνουσα ότω αν δέη χρησθαι, και εμοί, εάν τι αιτώ, » εν γάριτι διδόναι, γώραν τε δοχιμασώμεθα την προσήχουσαν » έχαστοις έχειν (8) καὶ, εν ταύτη θέντες, διδάξωμεν την διάκονον » λαμβάνειν τε έντευθεν και κατατιθέναι πάλιν είς ταίτην καί > οἱτως εἰσόμεθα τά τε σ $\tilde{\alpha}$  $^{(9)}$  ὄντα καὶ τὰ μή $^{(10)}$  ή γὰρ χώρα »αὐτη τὸ μη ὂν ποθήσει, καὶ τὸ δεόμενον θεραπείας έξετάσει ή » ὄψις, καὶ τὸ εἰδέναι ὅπου Εκαστόν ἐστι ταχὰ ἐγγειριεῖ(11), ώστε » μη άπορείν χρηθαι.»

<sup>5.</sup> Θίς αὐτῶν, ceux d'entre eux pour qui. — Il s'agit du train, de la cavalerie et des troupes légères, par opposition aux hoplites (oi onla exortes). 6. To xενούμενον ἀεί, le vide qui se produit chaque fois que les soldats du rang précédent avancent une jambe. — Αεί, qui se produit sans

<sup>7.</sup> Μάζα, sorte de galette faite d'orge; le pain se faisait de pur froment; οψον, un plat: il s'agit ici d'un plat de fèves, de pois ou d'autres légumineuses.

<sup>8.</sup> Την προσηχούσαν έχάστοις έχειν, celle qu'il est convenable pour chaque chose d'avoir.

<sup>9.</sup> Σα. Voy. p. 255, n. 4.

<sup>10.</sup> Καὶ τα μή, comme καὶ εί τινα μή σα έστι, ce qui explique l'emploi de  $\mu\eta$  (et non de  $o\dot{v}$ ).

11.  $E_{I'X^{E_{I'}O_{I}}}$ . Les Attiques, pour les verbes, à trois ou plus de trois

«Καλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβεστάτην έδοξα σκευῶν τάξιν ἰδεῖν, ω Σώκρατες, είσβας έπὶ θέαν είς τὸ μέγα πλοῖον τὸν Φοινικιχόν (12). Πλείστα γάρ σκεύη εν σμικροτάτω άγγείω διακεχωρισμένα εθεασάμην. Διὰ πολλών μεν γὰρ δήπου» έωη «ξυλίνων σχευῶν (13) καὶ πλεκτῶν ὁρμίζεται ναῦς καὶ ἀνάγεται, διὰ πολλῶν δὲ τῶν κρεμαστῶν καλουμένων πλεῖ, πολλοῖς δὲ μηγανήμασιν (14) άνθώπλισται πρός τὰ πολέμια πλοῖα, πολλά δὲ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι συμπεριάγει, πάντα δε σκεύη δσοισπερ εν ολκία χρώνται άνθρωποι τῆ συσσιτία έχάστη χομίζει γέμει δὲ παρὰ πάντα φορτίων δσα ναύκληρος κέρδους ένεκα άγεται. Καὶ δσα λέγω» έφη εέγω, πάντα οὐκ έν πολλῷ τινι μείζονι χώρα ἔκειτο ἢ ἐν δεκακλίνο στέγη συμμέτρω (15). Καὶ οίτω κείμενα ξκαστα κατενόησα ώς οὐτε ἄλληλα ἐμποδίζει οὖτε μαστευτοῦ δεῖται οὖτε δουσκεύαστά ἐστιν ουτε δυσλύτως έχει, ώστε διατριβήν παρέχειν, ύταν τω ταχύ δέη χρησθαι. Τον δέ του κυβερνήτου διάκονον, δις πρωρεύς της νεώς καλείται, ούτως ηθρον επιστάμενον εκάστων την γώραν ώς καί απών αν είποι όπου έχαστα κείται και οπόσα έστιν, οὐδεν ήττον η ο γράμματα επιστάμενος είποι αν Σωχράτους και όπόσα γράμματα καὶ όπου ξκαστον τέτακται. Είδον δὲ » ἔφη δ Ισχόμαχος «καὶ έξετάζοντα τουτον αὐτὸν εν τῆ σχολῆ πάντα ὁπόσοις ἄρα δεῖ εν τῷ πλῷ γρᾶσθαι. Θαυμάσας δὲ» ἔφη «τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἡρόμην τί πράττοι. 'Ο δ' είπεν « Επισκοπώ, » έφη « ω ξένε, εί τι »συμβαίνοι γίγνεσθαι, πῶς κεῖται» ἔφη «τὰ ἐν τῆ νηὶ, εἴ τι ἀπο-»στατεί ή εὶ δυστραπέλως τι σύγκειται. Οὐ γάρ» έφη «έγχωρεί, > όταν γειμάζη ὁ θεὸς έν τη θαλάττη, οἴτε μαστεύειν ότου αν δέη >ούτε δυστραπέλως έγον διδόναι. Απειλεί γαρ δ θεός και κολάζει > τοὺς βλᾶκας · ἐὰν δὲ μόνον μὴ ἀπολέση τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ

syllabes, en  $U_{\nu}$ , emploient régulièrement, au lieu de la forme commune en  $\iota \sigma_{\omega}$ , le futur contracte en  $\iota \tilde{\omega}$ .

12. Πλοῖον τὸ Φοινικικόν. Ischomachos parle évidemment d'un certain vaisseau, bien connu alors dans le port d'Athènes, qui, sans doute, faisait

un service régulier entre une autre contrée et Athènes.

<sup>13.</sup> Σκευών, les agrès, c'est-à-dire dans un vaisseau tout ce qui n'est pas la coque. Ils se divisent ordinairement en σκεύη ξύλινα, à savoir les rames, avirons, gouvernails, mâts, vergues, etc., et en σκεύη κοεμαστά, voiles, cordages, ancres, etc. Dans le texte ci-dessus, les cordages sont désignés par l'expression spéciale de σκεύη πλεκτά.

<sup>14.</sup> Μηχανήμασιν, engins de guerre.
15. Δεχακλίνω στέγη συμμέτρω. On traduit généralement: «salle à manger ordinaire à dix lits.» Nous entendons autrement: Δεχάκλινος, de la contenance de 10 κλίναι, soit 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés. Στέγη, salle ou étage; συμμέτρω, bien proportionné.

-άγαπιτών εάν δε και πάνυ καλώς υπηρετοίντας σώζη, πολλή »χάρις» έητ «τοίς θεοίς(16).»

«Έγω οίν κατιδών ταύτην την ακρίβειαν της κατασκείης έλεγον -τη γιναικί ότι «Πάνι αν ήμων είη βλακικόν, εί οἱ μέν έν τοῖς -πλοίοις καὶ μικροῖς οὖσι χώρας εξρίσκουσι, καὶ σαλεύοντες ἰσχι-> ρῶς ὅμως σώζουσι τὴν τάξιν, καὶ ὑπερφοβούμενοι ὅμως είρί--σχουσι το δέον λαμβάνειν, ήμεις δε και διηρημένων εκάστοις Θηκών εντη οίκια μεγάλων και βεβηκυίας της οίκιας εν δαπέδω, - μη εξρήσομεν καλίν και εὐείρετον χώραν εκάστοις αίτων. Ώς »μέν δη άγαθον τετάχθαι σκευών κατασκευήν, και ώς δάδιον »χώραν έχάστρις αιτών είρειν εν ρικία θείναι(17) ώς έχάστας -συμφέρει, είρηται· ώς (18) δε καλον φαίνεται, επειδάν υποδήματα - ἐφεξῆς κέηται, κὰν ὁποῖα ἢ (19), καλὸν δὲ ἱμάτια κεχωρισμένα » ίδειν, κῶν ὁποία ή, καλὸν δὲ στρώματα, καλὸν δὲ χαλκία, καλὸν »δε τὰ ἀμιφὶ τραπέζας, καλὸν δε καὶ — δ πάντων καταγελάσειεν » αν μαλιστα ούχ ὁ σεμνός, αλλ' ὁ πομψός, δτι και γύτρας συμί » εί ουθμον φαίνεσθαι εί χρινώς κειμένας. Τὰ δὲ άλλα ήδη που \*από τούτου (20) άπαντα καλλίω φαίνεται. Χορός γάρ σκευών » Εκαστα φαίνεται, κατά κόσμον κείμενα (21). Καὶ τὸ μέσον δὲ τοί- των καλον φαίνεται, ἐκποδών ἑκάστου κειμένου · ώσπερ κύκλιος - χορὸς (22) οὐ μόνον αὐτὸς καλὸν θέαμά ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέσον »αὐτοῦ καλὸν καὶ καθαρὸν φαίνεται. Εἰ δ' άληθη ταῦτα λέγω, » έξεστιν,» έφην «ω γύναι, καὶ πείραν λαμβάνειν αὐτων οὕτε τι - ζημιωθέντας οἴτε πολλά πονήσαντας. Άλλά μην οὐδὲ τοῦτο δεῖ » άθυμησαι, ω γύναι, » έφην εγώ « ώς χαλεπόν εύρειν τον μαθη-» σόμενόν (23) τε τὰς χώρας καὶ μεμνησόμενον καταχωρίζειν ξκαστα. » Ισμεν γὰρ δήπου δτι μυριοπλάσια ἡμῶν (24) ἄπαντα ἔχει ἡ πὰσα »πόλις, αλλ' δμως δποιον αν των οίκετων κελεύσης πριάμενον τί

<sup>16.</sup> O θεός — τοῖς θεοῖς. Le dieu dont parle le pilote, qui fait la tempête sur la mer, qui menace et châtie les négligents, qui sauve ceux qui ont bien rempli leur devoir de matelots, apparaît ici comme un «génie des mers» subordonné à la puissance «des dieux.»

<sup>17.</sup> Χώραν . . . . θείναι, un endroit pour les placer. 18. Ως κτλ. quam pulchrum!

<sup>19.</sup> Καν ὁποῖα η = και ὁποῖα α η, quelles qu'elles soient.

<sup>20.</sup> Από τούτου, par le fait d'être εὐχρινῶς κείμενα.

<sup>21.</sup> Εκαστα, toute espèce de choses. - Κατα κόσμον κείμενα, quand elles sont mises en ordre. De même à la ligne suivante, εκποδών έκαστοι xeruerov, quand chaque objet est à distance (du centre).

<sup>22.</sup> Kixlios xogos. Les chœurs cycliques étaient formés soit d'hommes, soit d'enfants, chantant en rond autour de l'autel d'une divinité.

<sup>23.</sup> Cf. la n. 26 de la p. 261.

<sup>24.</sup> Μυριοπλάσια ήμων equivant à μυριοπλάσια η ήμεις.

>σοι εξ ἀγορᾶς ἐνεγκεῖν, οὐδεὶς ἀπορήσει, ἀλλὰ πὰς εἰδιὺς φα>νεῖται ὅποι χρὴ ἐλθόντα λαβεῖν ἕκαστα. Τούτου μέντοι» ἔφην
ἐγὼ «οὐδὲν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν ἢ ὅτι ἐν χωρα κεῖται τεταγμένη.
>"Ανθρωπον δέ γε ζητῶν, καὶ ταῦτα ἐνίοτε ἀντιζητοῦντα, πολ>λάκις ἄν τις πρότερον πρὶν εὐρεῖν ἀπείποι. Καὶ τούτου αὖ
>οὐδὲν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν ἢ τὸ μὴ εἶναι τεταγμένον ὅπου ἕκαστον
>δεῖ ἀναμένειν.>

«Περὶ μέν δὴ τάξεως σχευῶν καὶ χρήσεως τοιαῦτα αὐτἢ διαλεχθεὶς δοχῶ μεμνῆσθαι.»

### CHAPITRE IX.

Σ. «Καὶ τί δή; Ἡ γυνὴ ἐδόκει σοι, » ἔφην ἐγώ «ὧ Ἰσχόμαχε, πώς τι ὑπακούειν ὧν σὺ ἐσπούδαζες διδάσκων;»

Ι. «Τί δὲ, εὶ μὴ ὑπισχνεῖτό γε(1) ἐπιμελήσεσθαι καὶ φανερὰ ἡν ἡδομένη ἰσχυρῶς, ὥσπερ ἐξ ἀμηχανιίας εὐπορίαν τινὰ ηύρηκυῖα, καὶ ἐδεῖτό μου ὡς τάχιστα ἡπερ ἔλεγον διατάξαι.»

Σ. «Καὶ πιῦς δὴ » ἔφην ἐγω «ω Ἰσχόμαχε, διέταξας αὐτῖ; »

Ι. «Τί δὲ, εἰ μὴ τῆς οἰχίας τὴν δύναμιν γ' ἔδοξέ μοι πρῶτον ἐπιδεῖξαι αὐτῆ. Οὐ γὰρ ποιχίλμασι κεκόσμηται, ω Σώχρατες, ἀλλὰ τὰ οἰχήματα ῷχοδόμηται πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα (²) ὅπως ἀγγεῖα ως συμφορωτατα ἢ τοῖς μέλλουσιν ἐν αὐτοῖς ἔσεσθαι, ώστε αὐτὰ ἐχάλει τὰ πρέποντα ἐνὶ ἐχάστιφ. Ὁ μὲν γὰρ θάλαμος ἐν ὀχυρῷ ὢν τὰ πλείστου ἄξια καὶ στρώματα καὶ σκεύη παρεκάλει, τὰ δὲ ξηρὰ τῶν στεγνῶν τὸν σἴτον, τὰ δὲ ψυχεινὰ τὸν οἰνον, τὰ δὲ φανὰ ὅσα φάους δεόμενα ἔργα τε καὶ σκεύη ἐστί. Καὶ διαιτητήρια δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείκνυον αὐτῆ κεκαλλωπισμένα τοῦ μὲν θέρους ψυχεινὰ, τοῦ δὲ χειμῶνος ἀλεεινά (³). Καὶ σύμπασαν δὲ τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῆ ὅτι πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται (⁴), ώστε εὔδηλον εἶναι ὅτι χειμῶνος μὲν εὔειλός ἐστι, τοῦ δὲ θέρους εὔσωος. "Εδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῆ, θύρα βαλανωτῆ (⁵)

Ch. IX. 1.]  $T\ell$   $\delta \hat{\epsilon}$ ,  $\epsilon \hat{t}$   $\mu \hat{\eta} \dots \gamma \epsilon$ , et quoi, et qu'arriva-t-il, sinon que...? 2. Πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα, étudiées, calculées en vue de ceci.

<sup>3.</sup> Phrase évidemment altérée.
4. Πρὸς μεσημβρίαν ἀναπεπταται, s'ouvre au midi. C'est-à-dire que la façade principale était au midi: les fenêtres, fermées uniquement par des volets de bois, s'ouvraient en dehors. En laissant les volets fermés, l'été, pendant la chaleur, on conservait la fraîcheur dans les appartements; on les ouvrait l'hiver, quand il faisait soleil.

δύρα βαλανοπῆ, porte fermée avec un βάλανος, nous dirions à clef.
 Une traverse horizontale (μοχλός), fixée au battant de la porte et le

ιδρισμένην από της ανδρωνίτιδος, ενα μήτε εκφέρηται ένδοθεν δ τι μη δεί, μήτε τεχνοποιώνται οί ολκέται άνευ της ήμετέρας γνώμης. Οι μεν γάρ χρηστοί παιδοποιησάμενοι εύνούστεροι ώς επί τὸ πολύ, οἱ δὲ πονηροὶ συζυγέντες εὐπορώτεροι πρὸς τὸ κακουργείν γίγνονται. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διήλθομεν, » ἔφη «ούτω δή κατά φυλάς διεχρίνομεν τὰ ἔπιπλα. Ἡρχόμεθα δὲ πρῶτον • ἔφη «άθροίζοντες οξς άμφὶ θυσίας χρώμεθα. Μετά ταῦτα κόσμον γυναικός τον είς έρρτας διηρούμεν, έσθητα άνδρος την είς έρρτας καὶ πόλεμον καὶ στρώματα εν γυναικωνίτιδι, στρώματα εν άνδρωνίτιδι ύποδήματα γυναικεία, ύποδήματα ανδρεία δπλων άλλη φυλή, άλλη ταλασιουργικών δργάνων άλλη σιτοποιικών, άλλη όψοποιιχών, άλλη των άμφι λουτρόν, άλλη άμφι μάχτρας άλλη άμφὶ τραπέζας, καὶ ταῦτα (6) πάλιν διεχωρίσαμεν, οίς τε ἀεὶ δεῖ χρησθαι, καὶ τὰ θοινητικά. Χωρίς δὲ καὶ τὰ κατὰ μηνα δαπανώμενα ἀφείλομεν, δίχα (7) δὲ καὶ τὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα κατέθεμεν οθτω γάρ ήττον λανθάνει (8) όπως πρός το τέλος εκβήσεται. Έπεὶ δὲ ἐγωρίσαμεν πάντα κατὰ φυλάς τὰ ἔπιπλα, εἰς τὰς χώρας τὰς προσηχούσας ξχαστα διηνέγχαμεν (9). Μετὰ δὲ τούτο δσοις μέν των σκευών καθ' ήμέραν χρώνται οἱ οἰκέται, οδον σιτοποιικοῖς, δψοποιικοῖς, ταλασιουργικοῖς, καὶ εἴ τι αλλο τοιούτον, ταύτα μέν αυτοίς τοίς χρωμένοις δείξαντες όπου δεί τιθέναι, παρεδώχαμεν καὶ ἐπετάξαμεν σᾶ (10) παρέχειν δοοις δ' εἰς ἑορτὰς ἢ ξενοδοχίας χρώμεθα ἢ εἰς τὰς διὰ χρόνου (11) πράξεις, ταῦτα δὲ(12) τη ταμία παρεδώκαμεν, καὶ δείξαντες τὰς χώρας

Ταῦτα, c'est-à-dire τὰ ἀμφὶ τραπέζας.
 Μχα, à part. Cicéron a fait un contre-sens en traduisant ce passage

10. Σᾶ. Voy. p. 255, note 4.
 11. Διὰ χρόνου, de loin en loin.

dépassant, vient se placer, lorsque le battant est fermé, au-dessus d'une saillie de la paroi. Un trou cylindrique est percé de haut en bas dans la partie de la traverse qui dépasse le battant, et il se prolonge dans l'intérieur de la saillie de la paroi. On laisse tomber au fond de ce trou un petit cylindre de fer, appelé  $\beta \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu o_5$ , dont la tête s'enfonce jusqu'à moitié environ de la hauteur de la traverse, et qui ainsi l'assujettit. Le trou est très-étroit et le  $\beta \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu o_5$  le remplit exactement; il est impossible de retirer le  $\beta \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu o_5$  avec les doigts; il faut une sorte de clef  $(\beta \alpha \lambda \alpha \nu \dot{\alpha} \nu \phi a)$  faite exprès et qui s'ajuste avec la tête du  $\beta \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu o_5$ .

comme suit: «annum quoque in duas partes divisimus.»

8. Sous-entendez à λανθάνει un régime direct de personne (ἡμᾶς, si l'on veut, ou plus généralement «la personne qui s'occupe de ce soin»).

9. Λιηνέγχαμεν. Les Attiques se servent de la forme d'aoriste second.

<sup>9.</sup> Διηνέγχαμεν. Les Attiques se servent de la forme d'aoriste second. ηνεγχον, à la première personne du singulier; aux autres personnes, des formes de l'aoriste premier, ηνέγχας, etc.

<sup>12.</sup> Remarquez la structure de la phrase: ὅσοις μὲν . . . , ταῦτα μὲν . . . , ὅσοις δὲ . . . , ταῦτα δὲ . . . (cf. page 260, note 20.)

αὐτῶν καὶ ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάμενοι Εκαστα, εἰπομεν αὐτῇ διδόναι τούτων ὅτω δέοι Εκαστον, καὶ μεμνῆσθαι ὅ τι ἄν τω διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι πάλιν ὅθενπερ ἂν Εκαστα λαμβάνη.

«Την δε ταμίαν εποιησάμεθα επισκεψάμενοι ήτις ήμιν εδόκει είναι έγπρατεστάτη καὶ γαστρὸς καὶ οίνου καὶ ὕπνου καὶ ἀνδρῶν σινουσίας, πρός τούτοις δὲ ἢ τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόκει ἔχειν, χαὶ τὸ προνοεῖν(13) μή τι κακὸν λάβη παρ' ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ σκοπείν όπως χαριζομένη τι ήμιν ύφ' ήμων άντιπμήσεται. 'Εδιδάσχομεν δε αὐτὴν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἡμᾶς, ὅτ' εἰφραινοίμεθα, των εύφροσυνών μεταδιδόντες, καὶ εί τι λυπηρόν είη, είς ταῦτα παρακαλοῦντες. Καὶ τὸ προθυμεῖσθαι δὲ συναύξειν τὸν οίκον επαιδεύημεν αὐτὴν, επιγιγνώσκειν αὐτὴν ποιοῦντες καὶ τῆς εὐπραγίας αὐτη μεταδιδόντες. Καὶ δικαιοσύνην δ' αὐτη ένεποιοῦμεν, τιμιωτέρους τιθέντες (14) τους δικαίους τῶν ἀδίκων καὶ ἐπιδειχνύοντες πλουσιώτερον καὶ έλευθεριώτερον βιοτεύοντας τῶν ἀδίκων καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταίτη τῆ χώρα κατετάττημεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις πασιν είπον,» έφη «ω Σώχρατες, εγώ τη γυναικί ότι πάντων τούτων ούδεν όφελος, εί μη αυτή επιμελήσεται όπως διαμενεί έχαστιμ ή τάξις. Εδίδασχον δε αθτήν ότι και εν ταίς είνομουμέναις πόλεσιν ούκ άρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἢν νόμους καλούς γράψωνται, άλλὰ καὶ νομοφύλακας προσαιροῦνται, οἵτινες έπισκοπουντες τον μέν ποιουντα τὰ νόμιμα ἐπαινουσιν, ἢν δέ τις παρά τους νόμους ποιή, ζημιούσι. Νομίσαι ουν εχέλευον» έφη «τὴν γυναϊκα καὶ αὐτὴν νομοφύλακα τῶν ἐν τῇ οἰκία εἶναι, καὶ ἐξετάζειν δὲ, ὅταν δόξη αὐτῆ, τὰ σκεύη, ώσπες ὁ φρούραρχος τὰς φυλακὰς(15) ἐξετάζει, καὶ δοκιμάζειν εἰ καλῶς ἕκαστον ἔχει, ωσπες ή βουλή ξππους καὶ ἱππέας δοκιμάζει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμᾶν, ώσπες βασίλισσαν, τον ἄξιον ἀπο τῆς παςούσης δυνάμεως, καὶ λοιδορεῖν καὶ κολάζειν τὸν τούτων $^{(16)}$  δεόμενον.  $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$ δέ τούτοις έδίδασκον αὐτὴν» έφη «ώς οὐκ ἂν ἄχθοιτο δικαίως εὶ πλείω αὐτῆ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, επιδειχνύων δτι τοῖς μεν ολχέταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων χρημάτων τοσούτον όσον φέρειν η θεραπεύειν η φυλάττειν, χρη-

Ù.

į.

į,

3.

4

έľ

ŀ

<sup>13.</sup> Τὸ προνοείν . . . καὶ σκοπείν, régime de ἔχειν (comme τὸ μνη-μονικόν).

<sup>14.</sup> Τιμιωτέρους τιθέντες, ionisme pour δια πλείονος τιμῆς ἄγοντες ου έχοντες.

<sup>15.</sup> Τὰς φυλακάς. V. p. 259, n. 11.

<sup>16.</sup> Τούτων, c.-à.-d. τοῦ λοιδορείσθαι καὶ τοῦ κολάζεσθαι.

Το το ε α επ. κ. μοι ο Σύκρατες, ότι ου και το παραστικό του του και το παραστικό του του και το παραστικό του και το παραστικό του και του του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και του και τ

# CHAPITRE X.

Και έγω ακε τοας, έφη ὁ Σωκράτης, ἀποκρίνασθαι την ηναίκα αίτιο ταίτα, είπον

Σ •Ν΄ την Ήμαν. » έσην • ο Ισχόμαχε, ανδρικήν γε επιδεικνίεις την διανοιαν της γεναικός.»

I. «Και άλλα τοίτι» έση δ Ισχόμαχος «θέλω σοι πάπ μεγαλόφουνα αὐτης διηγήσασθαι, α μου απαξ ακούσασα τεχί επείθετο.»

Σ. «Τὰ ποῖας1):» ἔφην ἐγιὰ «Λέγε ως ἐμοὶ πολὶ τὰιστ τωστς αρετήν γυναικός καταμανθάνειν ἢ εἰ Ζευξίς(2) μοι καιν είκασας γραφη γυναϊκα ἐπεδείκνυεν.»

Έντευθεν δη λέγει δ' Ισχόμαχος:

Ι. « Έγω τοίνυν» ἔφη «ἰδών ποτε αὐτήν, ὁ Σιπροπες ἐπιτομμένην πολλῷ μὲν ψιμυθίω(8), ὅπως λειποιεςς ἐπι ὁσκατ <sup>6</sup>

<sup>17.</sup> Οὐδενὶ αὐτῶν (comme ἐκάστφ à la ligne suivant imment le

<sup>16.</sup> Sur rí đẻ, εἰ μή . . . γε, cf. p. 279. n. 1.

<sup>2.</sup> Χαλεπωτερον γαο αν. S.-ent. είη, on bien έπετες \*
2. Γετ Ischomachos que sa femme dit.

Let X 1. To noin; lesquelles (mot pour mot les ourles Letins, Zeuxis, l'un des peintres les plus menures de l'anche permit de Sophoele et de Socrate.

<sup>2 2 2 2 200</sup> ceruse (carbonate de piomb

<sup>=</sup> Iwa, (f. p. 246, n. 20.

είναι ἢ ἦν, πολλἢ δ' ἐγχούση (5), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοποίη είναι ἢ ἐπεφύπει,

«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὧ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφίλητον μᾶλλον εἰναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα
«ἀποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι
»μοι, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρώμην τέ
«σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε
«ἀργύριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορφυρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς:

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » ἔφη «μὴ γένοιο σὰ τοιοῦτος οἰ γὰρ ἂν 
•ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐν τῆς ψυχῆς.»

Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὰ «συνεληλύθαμεν, ιδ γύναι, ιδς καὶ τῶν 
•σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως αν οὐν» ἔφην ἐγω «τοῦ σώματος αὐ δοχοίην εἶναι 
«ἀξιοφίλητος μᾶλλον χοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέ»χειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαῖνόν τε καὶ ἐρρωμένον 
«ἔσται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι 
μίλτω() ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρεικέλω ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ 
παρέχων ὁρᾶν καὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός; » 
ΓΥΝΗ. «Έγω μὲν» ἔφη ἐχείνη «ουτ' αν μίλτου ἀπτοίμην ἤδιον 
»ἢ σοῦ, οὖτ' αν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ἥδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ' 
«αν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἤδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἢ 
» ὑγιαίνοντας.»

Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι,
 μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ
 σῷ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ
 βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρώβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι
 ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἰναι · αὶ δ' ἀπάται
 αὐται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ¼ ἔξαπατᾶν,

Digitized by Google

<sup>5.</sup> Ἐγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales.

6. Μίλτφ, minium (oxyde rouge de plomb).

αν επιχειρώσιν εξαπατάν
επισται εξανιστάμενοι πρίν παεπιστα Ειγχονται ἢ ὑπὸ δακρύων βα-

14

. 1

di

3 6

TOUT

- . II

THE

1430

= 1014

-1 70

to in

- το ξώ «πρός ταῦτα ἀπεκρίνατο;» Ε ΤΙΕ ΙΝΙΠΟῦ γε τοιοῦτον μέν οὐδέν - θαράν δέ και πρεπόντως έγουκαὶ ἐμὲ μέντοι τρώτα εί τι - το όντι καλή φαίνοιτο, άλλα μή μό-- ωττοι, ω Σώκρατες, » έφη «συνεβού-εν τον ίστον προσστάσαν δ΄ τι μέν .... ετιδιδάξαι, ό τι δε χείρον επιμαθείν = = σε στοποιον, παραστηναι δε και απομε-- μείθειν δέ και επισκοπουμένην εί κατά Ε Ταῦτα γὰο ἐδόκει μοι ἄμα ἐπιμέ-Αγαθον δε έφην είναι γυμνάσιον καί μα ιμάτια καὶ στρώματα ἀνασεῖσαι καὶ συντο του τως αν (9) και εσθίειν ήδιον \* καὶ ει χροωτέραν φαίνεσθαι τῆ άληθεία. « Καὶ .... επτερτυνίζηται (10) διακόνω καθαρωτέρα ούσα ε μετί τη τιφιεσμένη, κινητικόν γίγνεται, άλλως τε \* εκρίσαν χαρίζεσθαι(11) προσή αντί τοῦ αναγ-- κείν. Αι δ' αεί καθήμεναι σεμνώς πρός τάς και εξαπατώσας πρίνεσθαι παρέχουσιν έαυτάς.> το Σεικρατες, ούτως, εν ίσθι, ή γυνή μου κατετοικει ώσπερ έγω εδίδασκον αυτήν και ώσπερ νύν

# CHAPITRE XI.

του του δ΄ του είπον. Το μεν δή περί των της γυναικός έργων ίκα-

<sup>(</sup>Υ΄ page 246, note 20.

"Hr, comme s'il y avait zαθ' ην. Les Grecs

" repeter la préposition.

" combe sur les infinitifs. C'est comme s'il y avait: εὶ γυμνάζοπο

" combe ar ηδιον.

" γυνή.

" τουν ονος, sous-ent. η γυνή.

" τουν ονος, sous-ent. το ανδοί.

νῶς μοι δοκῶ ἀκηκοέναι τὴν πρώτην(1), καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν(2): τὰ δ' αὖ σὰ ἔργα» ἔφην ἐγὼ «ἤδη μοι λέγε, ἵνα σύ τε ἐφ' οἶς εὐδοκιμεῖς διηγησάμενος ἡσϑῆς, κάγὼ τὰ τοῦ καλοῦ κὰγαθοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διακο΄ σας καὶ καταμαθών, ἢν δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ.

Ι. « Αλλά, νη Δί', » έφη δ Ίσχόμαχος «καὶ πάνυ ήδέως σοι, ω Σώκρατες, διηγήσομαι α έγω ποιων διατελώ, Ένα καὶ μεταρρυθ-

μίσης με, έάν τί σοι δοχῶ μὴ χαλῶς ποιεῖν.»

Σ. «'Αλλ' έγω μέν δη » έφην «πως αν δικαίως μεταρουθμίσαιμι ανδρα απειργασμένον καλόν τε κάγαθον, καὶ ταυτα ών άνλο δε άδολεσχεῖν τε δοχώ καὶ άερομετρεῖν καὶ, τὸ πάντων δή άνοητότατον δοχοῦν είναι έγκλημα, πένης καλοῦμαι. Καὶ πάνυ μενταν, ω Ισχόμαχε, ην εν πολλη άθυμία τῷ ἐπικλήματι τούτω (3), εί μτ πρώην απαντήσας τῷ Νικίου (4) τοῦ ἐπηλύτου ἱππω εἰδον πολλούς ακολουθούντας αύτῷ θεατάς, πολύν δὲ λόγον ἐγόντων τινών περί αὐτοῦ ήκουον καὶ δητα ήρόμην προσελθών τὸν ίπποχόμον εὶ πολλὰ εἴη χρήματα τῷ ἵππῳ. Ὁ δὲ προσβλέψας με ώς ουδε ύγιαίνοντα τῷ έρωτήματι(5) είπε· « Πῶς δ' αν εππω χρή-»ματα γένοιτο; » Ούτω δή έγω ανέχυψα ακούσας ότι έστιν άρα θεμιτον και πένητι ίππφ άγαθφ γενέσθαι, εί την ψυχήν φύσει άγαθην έγοι. Ώς οὖν θεμιτὸν καὶ έμοὶ άγαθιῦ άνδοὶ γενέσθαι, διηγού τελέως τὰ σὰ ἔργα, ενα, δ τι ἄν δύνωμαι ακούων καταμαθείν (6), πειρωμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμείσθαι· καὶ γὰρ ἀγαθή ἐστιν» ἔφην ἐγω «ἡμέρα (7) ως άρετης ἄρχεσθαι.»

Ι. «Σῦ μὲν παίζεις,» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὦ Σώχρατες, ἐγὼ δ' ὅμως σοι διηγήσομαι ὰ ἐγὼ ὕσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις, ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ὰ δεῖ ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ

3. Τῷ ἐπικλήματι τούτφ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

6. Ο τι . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en t'écoutant.

7. Άγαθή ήμερα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

Ch. XI.] 1. Την πρώτην, en premier lieu.

<sup>2.</sup> Αξια ξπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges.

Τῷ Νιχίου. On ne sait pas de quel personnage il est ici question.
 Προσβλέψας με τῷ ἐρωτήματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.

ποίττειν, φρονίμοις (8) δ' οδοι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μέν διδόασιν ει δαιμονείν, τοίς δ' ού, ούτω δή έγω άργομαι μέν τούς θεούς θεραπεύων, πειρώμαι δε ποιείν ώς αν θέμις ή μοι ευχομένω και ύγιείας τυγγάνειν καὶ δώμης σώματος καὶ τιμής έν πόλει καὶ εὐνοίας εν φίλοις καὶ εν πολέμφ καλης σωτηρίας καὶ πλούτου καλώς αύξομένου.»

Καὶ ἐγωὶ ἀχούσας ταῦτα

Σ. « Μέλει γὰρ(9) δή σοι, ω Ἰσχόμαχε, δπως πλουτῆς καὶ πολλά γρήματα έχων πολλά έχης πράγματα(10) τούτων έπιμελόμενος; »

Ι. «Καὶ πάνυ γ'» ἔφην ὁ Ἰσχόμαγος «μέλει μοι τούτων ὧν ξρωτάς ήδυ γάρ μοι δοκεί, ω Σώκρατες, και θεούς μεγαλείως τιμαν, καὶ φίλους, ήν τινος δέωνται, ἐπωφελείν, καὶ την πόλιν μη-

δέν τὸ κατ' έμε χρήμασιν ακόσμητον είναι.»

Σ. « Καὶ γὰρ καλὰ, » ἔφην ἐγὼ « ὦ Ἰσχόμαγε, ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις. και δυνατού γε ισχυρώς ανδρός. Πώς γαρ ού, ότε πολλοί μέν είσιν ἄνθρωποι οἱ οὐ δύνανται ζῆν ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, πολλοί δ' αγαπώσιν ην δύνωνται τα ξαυτοίς αρχούντα πορίζεσθαι; ()) δε δή δυνάμενοι μή μόνον τον ξαυτών οίκον διοικείν, άλλά καὶ περιποιείν (11) ώστε καὶ τὴν πόλιν κοσμείν καὶ τοὺς φίλους  $k_{\mu\nu}$  κου  $\sigma$  (ζειν,  $\sigma$   $\omega$ ς τούτους (12) οὐχὶ βαθεῖς (13) τε καὶ ἐρρωμένους ϊνόρας χρή νομίσαι; 'Αλλά γάρ έπαινείν μέν " έφην έγω «τούς τοιούτους πολλοί δυνάμεθα σύ δέ μοι λέξον, ω Ίσγόμαγε, ἀφ' ώνα ερ ήρξω, πῶς ύγιείας ἐπιμελεί(14); πῶς τῆς τοῦ σώματος διώμης; πώς θέμις είναί σοι (15) καὶ ἐκ πολέμου καλῶς σώζεσθαὶ; της δε γρηματίσεως πέρι και μετά ταῦτα» έφην εγώ «άρκέσει άχούειν.»

Ι. « Αλλ' έστι μεν.» έφη δ Ισχόμαχος « ώς γε έμοι δοχεί, δ Σώχρατες, άχόλουθα ταῦτα πάντα άλλήλων. Ἐπεὶ γὰρ ἐσθίειν τις ιὰ Ικανά έχει, έκπονουντι μεν όρθως μαλλον δοκει μοι ή ύγίεια

10. Πράγματα έχειν, avoir des embarras. 11. Περιποιείν. Voy. p. 252, n. 28.

<sup>8.</sup> Ο φρόνιμοι équivaut à οί γιγνώσκοντες & δεί ποιείν. A l'autre terme Ιπιμελείσθαι όπως κτλ. correspond ici έπιμελέσι.

<sup>1).</sup> I'no s'explique par quelque chose de sous-entendu, comme routo de θαυμάζω, avant μέλει γάρ δή σοι.

<sup>12. ()</sup> δε δη δυνάμενοι . . ., πῶς τούτους, anacoluthe. 18. Basús se disait d'un homme riche et puissant.

<sup>14.</sup> Enquelei. Sur les secondes personnes du moyen en et, et non en n, voy. p. 246, n. 17.

<sup>15.</sup> Heurs, sous-ent. fort. - Eixal voi, qu'il te soit donné de (comme n'il y avait, au lieu de elvat, Escivat).

παραμένειν, εκπονούντι δε μάλλον ή δώμη προσγίγνεσθαι, ασχοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου χάλλιον σώζεσθαι, όρθῶς δὲ ἐπιμελομένω καὶ μή καταμαλακιζημένω μαλλον (16) είκος τον οίκον αυξεσθαι.»

1

r 7

ţŗ,

į.

 $\Gamma$ 

bel.

40

Ė

j

۵.

j. -

g.

įŧ.

gj.

ı: IJ

Σ. « Αλλά μέχρι μέν τούτου Επομαι, » έφην έγω « ω Ισχόμαχε, δτι έχπονουντα φής καὶ έπιμελόμενον καὶ ἀσκουντα ἄνθρωπον μαλλον τυγγάνειν των άγαθων, οποίω δε πόνω χρη προς την εύεξίαν καὶ δώμην καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου καὶ ὅπως ἐπιμελεί(17) του περιουσίαν ποιείν ώς καὶ φίλους ἐπωφελείν καὶ πόλιν επισχύειν, ταῦτα αν ήδεως» έφην εγώ «πυθοίμην.»

Ι. « Εγώ τοίνυν, » έφη « ω Σώχρατες, » δ Ισχόμαχος « ανίστασθαι μεν έξ ευνης είθισμαι ήνικ' αν έτι ένδον καταλαμβάνοιμι, εί τινα δεόμενος ίδειν τυγχάνοιμι. Κάν μέν τι κατά πόλιν δέη πράττειν, ταῦτα πραγματευόμενος περιπάτω τούτω χρῶμαι(18). ην δε μηδεν άναγκαϊον ή κατά πόλιν, τον μεν ίππον ο παϊς προάγει είς άγρὸν, εγώ δὲ περιπάτω χριῶμαι τῆ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως αμείνονι, ω Σώκρατες, η εί εν τῷ ξυστῷ (19) περιπατοίην. Ἐπειδαν δε έλθω είς αγρών, ήν τε μοι φυτεύοντες τυγχανωσιν ήν τε νειον ποιουντες(20) ήν τε σπείροντες ήν τε χαρπον συγχομίζοντες, ταῦτα ἐπισκεψάμενος ὅπως ἕκαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ἐὰν έχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετά δὲ ταῦτα ώς τὰ πολλά ἀναβας επί τον εππον εππασάμην (21) εππασίαν ώς αν έγω δύνωμαι δμοιοτάτην ταῖς εν τῷ πολέμω ἀναγχαίαις ὑππασίαις, οὖτε πλαγίου ούτε κατάντους ούτε τάφρου ούτε όχθου(22) άπεχόμενος ώς μέντοι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, ἐπιμέλομαι τοῦ μη ἀποχωλεῦσαι τον εππον. Επειδάν δε ταύτα γένηται, δ παίς εξαλίσας (23) τον <sup>[</sup>Ιππον οἴκα**δε** ἀπάγει, ἅμα φέρων ἀπὸ τοῦ χώρου ἥν τι δεώμεθα

<sup>16.</sup> Mallov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif.

<sup>17.</sup> Enipelei. Voy. la note 17 de la page 246.

<sup>18.</sup> Περιπάτω τούτω χρώμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en fais ma promenade.

<sup>19.</sup> Ξυστφ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant sous les galeries couvertes des gymnases, galeries appellées suorol (ou

<sup>20.</sup> Νειόν ποιείν, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait νειόν ποιείν.

<sup>21.</sup> Ίππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288, n. 25).

<sup>22.</sup> Πλαγίου tombe sur τάφρου, κατάντους sur ὅχθου. 23. Εξαλίνδειν ίππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la poussière.

ει, δοιτ. Ερά δε, τὰ μέν βάδιν(<sup>24</sup>) τὰ δε ἀποδραμών ελεοδε, ἀπεσιενημούμιν(<sup>25</sup>). Είτα δε ἀριστώ, & Σύπρατες, δοα μίτε πενές

pice igur aligng dequequien (25 . »

2 «Νη την Ήφαν,» έφην έγω « ω Ἰσχόμαχε, ἀφεστόντως γέ μοι τούτα ποιείς. Το γαφ έν τῷ αὐτῷ χφόνῳ στνεστεισσμένοις χμηθοι τοῖς τε πφος τὴν ἰγίειαν καὶ τοῖς πφος τὴν ὁςμην παφασκειόσμασι καὶ τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκήμασι καὶ ταῖς τοῖ πλούτοι ἐπιμελείαις, ταῖτα πάντα ἀγαστά μοι δοκεῖ εἰναι. Καὶ γὰφ ὑτι ὀψθοῦς ἐκάστον τούτων ἐπιμελεῖ, ἱκανὰ τεκμήρια παφέχει ὑγιαίνοντά τε γὰφ καὶ ἐφφωμένον ὡς ἐπὶ τὸ πολὲ σὰν τοῖς θεοῖς οι ὑψῶμεν καὶ ἐν τοῖς ὑππικωτάτοις τε καὶ πλουσιωτάτοις καταλεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα.»

1. «Ταῖτα τοίνυν ἐγὼ ποιῶν,» ἔφη «ὧ Σώχρατες, ὑπὸ πολ-λῶν( $^{27}$ ) πάνυ συχοφαντοῦμαι, σὲ δ' ἴσως ῷου με ἐρεῖν ὡς ὑπὸ

πολλών καλός κάγαθός κέκλημαι.»

2. « Αλλά καὶ ἐμελλον δέ ἐγω, » ἔφην «ω Ἰσχόμαχε, τοῦτο ἐψήσεσθαι εἴ τινα καὶ τούτου ἐπιμέλειαν ποιεῖ ὅπως δύνη λόγον

διδόναι καὶ λαμβάνειν, ήν τινί(28) ποτε δέη.>

1. «Οὐ γὰρ δοκιῦ σοι,» ἔφη «ὦ Σώκρατες, αὐτὰ ταῦτα διατελεῖν μελετῶν, ἀπολογεῖσθαι μὲν ὅτι οὐδένα ἀδικῶ, εὐ δὲ ποιῶ πολλοὺς ὅσον ἂν δύνωμαι, κατηγορεῖν δὲ οὐ δοκιῶ σοι μελετᾶν, ἀνθρώπων ἀδικοῦντας μὲν καὶ ἰδία πολλοὺς καὶ τῆν πόλιν καταμανθάνων τινὰς, εὐ δὲ ποιοῦντας οὐδένα;»

Σ. «'Αλλ' εί και έρμηνείτειν τοιαύτα μελετάς, τούτό μοι» έφην

ερώ «Είτι, ω Ἰσχόμαχε, δήλωσον.»

1. «Οὐδεν μεν οὐν, ω Σωχρατες, παύομαι» έφη «λέγειν μελειών. "Η γὰρ κατηγορούντός τινος των οἰκετῶν ἢ ἀπολογουμένου ἀκούσας ελέγχειν πειρῶμαι, ἢ μέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινῶ, ἢ διαλλάιτω τινὰς τῶν ἐπιτηδείων πειρώμενος διδά-

26 thin . . diraspereir (a peu près comme serait rodaira doit diraspereir), antant qu'il en faut pour passer le jour, etc.

27 II y a un arrêt de la voix après é lo mollage, et un arrêt semblable à la ligne suivante après les mêmes mots.

28 Pm, sous-ent didona mi aró mos laudárer.

<sup>24.</sup> Badyr, sous-ent. nogevoueros.

<sup>25.</sup> Treatheyyaaant, noriste d'habitude (cf. page 287, note 21). Pour faire disparaître l'humidité répandue à la surface du corps par la chaleur d'un bain de vapeur ou à la suite d'exercices violents, les Grecs se reclaient la peau avec une petite lame recourbée, creusée en un canal où pouvait couler comme dans une gouttière la sueur que l'instrument expriment de la peau. Cet instrument portait le nom de strigilis à Rome; en Grece, de athère se d'où à couthey éper.

σχειν ώς συμφέρει αὐτοῖς φίλους είναι μᾶλλον ἢ πολεμίους . . . . . (29) επιτιμῶμέν τινι στρατηγῷ συμπαρόντες, ἢ ἀπολογούμεθα ύπέρ του, εί τις άδιχως αιτίαν έχει, ή κατηγορούμεν πρός άλλήλους, εἴ τις άδίχως τιμᾶται. Πολλάχις δὲ χαὶ βουλευόμενοι, α μεν αν επιθυμώμεν πράττειν, ταθτα επαινοθμεν, α δ' αν μή βουλώμεθα πράττειν, ταῦτα μεμφόμεθα. "Ηδη δ', » έφη «ω Σώχρατες, καὶ διειλημμένως πολλάκις ἐκρίθην ὅ τι χρὴ παθεῖν ἣ άπο**τἴσαι** (<sup>30</sup>). >

- Σ. «Υπὸ τοῦ,» ἔφην ἐγὼ «ω Ἰσχόμαχε; ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο έλανθανεν. »
  - Ι. «'Υπὸ τῆς γυναικὸς» έφη.

 $\Sigma$ . «  $K\alpha i \pi \omega \varsigma \delta \dot{\eta}$ »  $\dot{\epsilon}' \varphi \eta \nu \dot{\epsilon} \gamma \dot{\omega}$  « $\dot{\alpha} \gamma \omega \nu i \zeta \epsilon \iota (^{31}); »$ 

Ι. «Όταν μεν άληθη λέγειν συμφέρη, πάνυ επιειχώς δταν δε ψειδή, τὸν ήττω λόγον (32), ὦ Σώκρατες, οὖ μὰ τὸν Δί', οὖ δύναμαι χρείττω ποιείν.»

Καὶ έγω είπον:

.

L

ji!

Ľ.

Σ. « Ἰσως γάρ, ω Ἰσχόμαχε, τὸ ψεῦδος οὐ δύνασαι άληθές สอเย้า. 🗸

29. Il y a ici, à ce qu'il semble, une lacune dans le texte.

19

<sup>30.</sup> Παθείν η αποτίσαι. Πολλάκις εκρίθην ο τι χρή κτλ. revient à ceci: J'ai subi de nombreuses condamnations. - Dans les causes publiques, pable des faits allégués contre lui, il restait à déterminer quelle peine soit corporelle (παθείν), soit pécuniaire (ἀποτίσαι) lui serait appliquée.

31. Voy. la note 17 de la p. 246.

32. Allusion à la pièce des Nuées d'Aristophane, dans laquelle Socrate

est présenté comme maniant la parole avec une subtilité telle, qu'il sait faire triompher en justice la mauvaise cause (τὸν ἥττω λόγων) sur la bonne (τον πορέττω λόγων). Voy. les vers 112-115 des Nuées, et la scène qui commence au v. 889 entre le Δίκαιος Λόγως et le ἄδικος Λόγως.

# AVIS

#### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Nous donnons ci-dessous l'indication des principales leçons de la présente édition qui diffèrent de celles des éditions antérieures les plus autorisées. Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la distribution du dialogue ne sont pas relevées. Les crochets obliques () enveloppent les mots ajoutés: les crochets droits [], les mots retranchés.

Page 245, ligne 14. 4 too ar, avec COBET.

Page 246, ligne 4. Kazòv, avec COBET.

- 22. Τοῦτ' οὖν, avec BREITENBACH.
- 25. 
   <sup>1</sup>/<sub>2</sub> δμολογουμένων, avec HIRSCHIG et COBET.

Page 247, ligne 1. Πρός τοῦτο ώ, avec COBET.

— 5 et 6. Καὶ σὰ δε μοι δοπεῖς [οὕτω] σινομολογεῖν ⟨λέγων⟩, ἀφ' ὧν τις ὡφελεῖσθαι δύναται, χοήματα εἶναι. Εἶ γοῦν τις ⟨οὕτω⟩ χοῷτο πλ., avec COBET.

Page 247, ligne 11. Ol φαγόντες [αὐτόν] avec de bons manuscrits. (Αὐτόν était une conjecture de H. Estienne fondée sur la leçon αὐτοί ou αὐτό de ses manuscrits.)

Page 247, ligne 23. Après λοχυφότατά γε, on a mis le signe d'une lacune, avec COBET.

Page 248, ligne 11. Τους μέν και πολεμικάς, avec tous les manuscrits. Page 249, ligne 8. Αίτων, avec SAUPPE.

Page 251, ligne 2. Ποοστάτιουσαν [μεγάλα τελείν] Ιπποτφοφίας τε x1λ., avec COBET.

Page 251, ligne 4. Καὶ τοιηφαρχίας [μισθούς] καὶ εἰσφοράς. avec K.-F. HERMANN et COBET.

Page 253, ligne 19. El. . . . παο' εμοί [εί] άλλοσε, avec COBET.

Page 254, ligne 1. Χάριν (ἄν) εἰδότας, avec HEINDORF.

20. Ἐπιδειχνύω, avec SCHNEIDER.

Page 255, ligne 3. Πλείω. C. G.

- 7. Oποι, avec SAUPPE.
- 8. Τεταγμένη, avec COBET.

Page 256, ligne 5. Aurois, avec COBET.

- 5. d'en bas. Nῦν ở ἐγώ σ' οἰδα, avec COBET.
- 6. 'Ανιστάμενον . . . . βαδίζοντα . . . . ἀναπείθοντα, avectous les manuscrits.

Page 256, ligne 10-11. 'Υφ' ἐππικῆς, avec COBET.

- 12. Τοὺς δὲ [διὰ τὴν ἱππικὴν] καὶ πάνυ κτλ., avec COBET.
- 21. Των αὐτων ἵππων ἀγαθων τε εἰς τὴν χρῆσιν κτλ. C. G.

Page 257, ligne 13. Πάντως δεὶ avec SAUPPE.

Page 258, ligne 6. Καχῶς δὲ [τούτων πραττομένων], [οἱ οἰχοι] μειοῦνται, avec HIRSCHIG et MEHLER, et en rapprochant Philodème, Économique, 42, 16 sq.

Ibid., ligne 13. "Εμπειρον γενέσθαι αὐτὸν. C. G.

— 2 d'en bas. Συνεπιμελεῖσθαι [αἱ βαναυσικαὶ καλούμεναι],
 avec SCHENKL.

Page 259, ligne 19. Polaxàs, avec COBET et un manuscrit.

— 4 d'en bas. Καί retranché après καλείται, avec SCHNEIDER.

Page 260, lignes 2-8. Τούτους μέν [τοὺς ἄρχοντας] καὶ ταῖς τιμαῖς κτλ., οὖς δ' ἄν εὕρη [τῶν ἀρχόντων] ἢ καταμελοῦντας [τῶν φρουράρχων (ου τῶν φρουρῶν)] ἢ κατακερδαίνοντας κτλ., avec COBET.

Ibid., ligne 7. Ἐφορά αὐτὸς, (αὐτὸς) καὶ δοκιμάζει avec SCHAEFER.

- 20-21. Των ώπλισμένων (τε και των) φρουρών. C. G.

Page 261, ligne 8-9. Ἐπιμελεῖταί (τε) τούτων ὅπως κῆποι [τε] ἔσον-

Ibid., ligne 17. Τοὺς ⟨ἐν⟩ πολέμφ ἀγαθούς, avec COBET.

Page 262, ligne 3. Μέν (γάρ), avec COBET.

Ibid., note 31. [Πλην-τεταγμένος], avec SCHAEFER.

Ibid., ligne 3 d'en bas. Ψελίων [τὸ κάλλος] και τοῦ άλλου κόσμου κτλ., avec COBET.

Page 263, ligne 1. Τοῦτο, [ἔφη,] ω Δύσανδοε, avec SCHENKL.

Ibid., ligne 18. Θεούς, avec COBET.

– 19. Τάγαθά, avec COBET.

Page 264, ligne 8. Πλείω [τέχνη] ἀντιχαρίζεται, avec HEINDORF.

Ibid., ligne 18. Θεὸς οὐσα, leçon de Stobée.

- 2 d'en bas. Εἰς τὸ ἄρχειν ἄλλων, avec SCHENKL. (Εἰς τὸ ἄρχειν - sans ἄλλων -, leçon de Stobée.)

Page 265, ligne 24. Έξαρεσχομένους τοὺς θεοὺς, avec COBET.

Page 266, ligne 11. "Oda duvouoloyouvies. C. G.

— 11-12. ["Ιν"], ην πως δυνώμεθα[, πειραθωμεν] οὕτω καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι [συνομολογοῦντες], avec. COBET.

Ibid., ligne 3 d'en bas. Συναπεδοχιμάζομέν, leçon de Stobée.

Ibid. dernière ligne. Καταγνύναι, leçon de Stobée.

σθαι δὲ οὐδενὶ αὐτῶν (17) έξεστιν, ὅτφ ἂν μιζ δῶ ὁ χύριος θεσπότου δε απαντά εστιν δ τι αν βούληται εκάστω χρησθαι. Ότω ουν καὶ σωζομένων μεγίστη ὄνησις καὶ φθειρομένων μεγίστη βλάβη, τούτω και την επιμέλειαν μάλιστα προσήκουσαν απέφαινον.»

Σ. «Τί οὐν; » έφην εγώ «ω Ἰσχήμαχε · ταῦτα ἀχούσασα ή γυνή

πώς σοι ύπήχουε;»

Ι. «Τί δὲ,» ἔφη «εὶ μὴ εἶπέ γέ(18) μοι, ω Σώχρατες, ὅτι οἰχ όρθως γιγνώσκοιμι, εί οἰοίμην χαλεπά ἐπιτάττειν διδάσκων ὅτι επιμελείσθαι δεί των οντων. Χαλεπώτερον γαρ αν (19), » έση φάναι(20) « εἰ αὐτῆ ἐπέταττον ἀμελεῖν τῶν ἑαυτῆς ἢ εἰ ἐπιμελεισθαι δεήσει των ολκείων άγαθων. Πεφυκέναι γάρ δοκεί, » έφη « ώσπες και τέκνων έξον το έπιμελείσθαι τη σώφρονι των έαιτης ή αμελείν, ούτω και των κτημάτων, δσα ίδια ὄντα εὐφραίνει, ίδιον το επιμελείσθαι νομίζειν έφη είναι τη σώφρονι των έαυτης ἢ άμελεῖν. »

### CHAPITRE X.

Καὶ εγώ ακούσας, έφη ὁ Σωκράτης, αποκρίνασθαι την γυναϊκα αὐτῷ ταῦτα, εἰπον

Σ. «Νή την Ήραν, » έφην «ώ Ισχόμαχε, ανδρικήν γε επιδεικ-

νύεις την διάνοιαν της γυναικός.»

- Ι. «Καὶ ἄλλα τοίνυν» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «θέλω σοι πάνυ μεγαλόφρονα αὐτης διηγήσασθαι, ά μου άπαξ ακούσασα ταχύ έπείθετο. >
- Σ. «Τὰ ποῖα(1); » έφην εγώ «Λέγε ως εμοί πολύ ήδιον ζώσης άρετην γυναικός καταμανθάνειν η εί Ζευξίς (2) μοι καλην είκάσας γραφή γυναϊκα έπεδείκνυεν.»

Έντευθεν δη λέγει δ Ισχόμαχος.

I. «Έγω τοίνυν» έφη «ίδων ποτε αυτήν, ω Σωχρατες, έντετριμμένην πολλώ μεν ψιμυθίω (3), δπως λευκοτέρα έτι δοκοίη (4)

Ch. X. 1. Τα ποία; lesquelles (mot pour mot les quelles)?

3. Truisior, céruse (carbonate de plomb).

<sup>17.</sup> Οὐδενὶ αὐτῶν (comme ἐχάστῳ à la ligne suivante) dépend de χρῆσθαι.

Sur 1 δε, εὶ μή . . . γε, cf. p. 279. n. 1.
 Ναλεπώτερον γὰρ ἄν. S.-ent. εῖη, ou bien ἐπέταττον. 20. Dit Ischomachos que sa femme dit.

<sup>2.</sup> Zevis. Zeuxis, l'un des peintres les plus célèbres de l'antiquité, contemporain de Sophocle et de Socrate.

<sup>4. . 1</sup>οχοίη. Cf. p. 246, n. 20.

είναι ἢ ἦν, πολλὴ δ' ἐγχούσῃ (5), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοχοίη είναι ἢ ἐπεφύχει,

«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφίλητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα
«ἀποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι
»μοι, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρψμην τέ
»σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε
«ἀργύριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορφυρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς:

į.

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » ἔφη «μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος οὐ γὰρ ἂν •ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς.»

Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὦ γύναι, ὡς καὶ τῶν
 σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΙΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως ἂν οὖν» ἔφην ἐγὼ «τοῦ σώματος αὖ δοχοίην εἶναι »ἀξιοφίλητος μᾶλλον χοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέ-»χειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαϊνόν τε χαὶ ἐρρωμένον εἴσται, χαὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι μίλτψ (6) ἀλειφόμενος χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀν-δρειχέλψ ἐπιδειχνύοιμί τε ἐμαυτὸν χαὶ συνείην ἐξαπατῶν σε χαὶ »παρέχων ὁρᾶν χαὶ ἅπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός;»

IYNH. «Έγω μεν» έφη έχείνη «ουτ' αν μίλτου άπτοίμην ήδιον »η σοῦ, οὖτ' αν ἀνδρειχέλου χρῶμα ὁρψην ήδιον η τὸ σὸν, οὖτ' -αν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ήδιον ὁρψην τοὺς σοὺς τ - ὑχιαίνοντας,»

Ι. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι, »μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ »σῷ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ »βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι «ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αὶ δ' ἀπάται »αὐται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ζέξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίληφ, minium (oxyde rouge de plomb).

σθαι δε οὐδενὶ αὐτῶν (17) έξεστιν, ὅτφ αν μιὰ σπότου δε ἄπαντά ἐστιν ὅ τι αν βούληται ἐχο οὖν χαὶ σωζομένων μεγίστη ὄνησις χαὶ φθειρομ τούτφ χαὶ τὴν ἐπιμέλειαν μάλιστα προσήχο

Σ. «Τί οὖν;» ἔφην ἐγωὶ «ω᾽ Ἰσχόμαχε

πώς σοι ύπήχουε;»

Ι. «Τί δὲ, » ἔφη «εὶ μὴ εἶπέ γέ(18) μι 
δρθῶς γιγνώσκοιμι, εἰ οἰοίμην χαλεπὰ 
ἐπιμελεῖσθαι δεῖ τῶν ὄντων. Χαλεπι
φάναι(20) « εἰ αὐτῆ ἐπέταττον ἀμελι 
λεῖσθαι δεήσει τῶν οἰκείων ἀγαθῶν. 
«ὥσπερ καὶ τέκνων ρᾶον τὸ ἐπιμελεῖ 
ἢ ἀμελεῖν, οὕτω καὶ τῶν κτημάι 
ἥδιον τὸ ἐπιμελεῖσθαι νομίζειν ἔι 
ἢ ἀμελεῖν. »

CHAI

Καὶ ἐγωὰ ἀχούσας, ἔφη ὁ αὐτῷ ταῦτα, εἰπον

Σ. «Νή την "Ηραν, » έφ νύεις την διάνοιαν της γ

Ι. «Καὶ ἄλλα τοίνυν»γαλόφρονα αὐτῆς διηγήθετο. »

Σ. «Τὰ ποῖα(1);» ε ἀρετὴν γυναικὸς και γραφῆ γυναϊκα ἐπε

Έντεῦ θεν δη λ. Ι. «Ένω τοίνι

1. « Εγω τοινι τοιμμένην πολλ εὶ κατὰ το ταμα ἐπιμέ
τη μνάσιον καὶ 

κασεῖσαι καὶ συν
καὶ ἐσθίειν ῆδιον

τῆ ἀληθεία. «Καὶ

καθαρωτέρα οὐσα

τη γίγνεται, ἄλλως τε

προση ἀντὶ τοῦ ἀναγ
με τημεναι σεμνώς πρὸς τὰς

και και τη γυνή μου κατε
και και την καὶ ώσπερ νῦν

11 11 "

1 (1.10118-

T. Elim

17. Οὐθενὶ , χρῆσθαι.
18. Sur τί d
19. Χαλεπο
20. Dit Is Ch. Χ. 1
2. Ζεῦξι contempor 3. Ψιμι
4. Δο

~αὶ ἄξιά γε πάνυ Επαίἔφην Εγώ «ἤδη μοι ΄σθῆς, κάγὼ τὰ ~αὶ καταμα-

> , δέως σοι, δ και μεταρουθ-

κάως μεταρουθμίθών, καὶ ταῦτα ών τον καὶ, τὸ πάντων δὴ - καλούμαι. Καὶ πάνυ ειῷ ἐπικλήματι τούτφ (3), , του επηλύτου εππω είδον τις, πολύν δε λόγον εχόντων α βρόμην προσελθών τὸν ίππο-- Εππφ. Ο δε προσβλέψας με ώς ι( ) είπε· «Πως δ' αν ίππω χρήέγω ανέκυψα ακούσας δτι έστιν άρα αγαθώ γενέσθαι, εί την ψυχην φύσει εμιτον και έμοι άγαθώ ανδρί γενέσθαι. ογα, ενα, δ τι άν δύνωμαι ακούων κατατ καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὖριον ἡμέρας ἀρξά $z\alpha i \gamma \dot{\alpha} \rho \dot{\alpha} \gamma \alpha \vartheta \dot{r} \dot{\epsilon} \sigma \tau \iota v \approx \dot{\epsilon} \phi \eta v \dot{\epsilon} \gamma \dot{\omega} \ll \dot{\eta} \mu \dot{\epsilon} \rho \alpha (7)$ 

καίζεις,» έφη ὁ Ἰσχόμαχος «δ Σώχρατες, έγω δ'
ήσομαι ὰ έγω ὅσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων
κ βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ
μώποις, ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ὰ δεῖ ποιεῖν καὶ
ισθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὐ

Ch. XI.] 1. Την πρώτην, en premier lieu.

Αξια ξπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges.

<sup>3.</sup> Τῷ ἐπικλήματι τούτῳ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

Τῷ Νιχίου. On ne sait pas de quel personnage il est ici question.
 Προσβλέψας με τῷ ἔρωτήματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.

<sup>6.</sup> O τι . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en t'écoutant.

<sup>7.</sup> Άγαθη ήμερα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

»συνόντας δε αεί ανάγηη αλίσκεσθαι, αν επιγε » άλλήλους. "Η γὰρ ἐξ εὐνῆς άλίσκονται ἐξανιο » ρασχευάσασθαι, ἢ ὑπὸ ἰδρῶτος ἐλέγχονται ἢ » σανίζονται η ύπο λουτοού κατωπτεύθησαν. Σ. «Τί οὐν, πρὸς θεῶν,» ἔφην ἐγω «πρὸ

Ι. «Τί δέ,» έφη «εί μη τοῦ λοιποῦ πώποτε έτι επραγματεύσατο, καθαράν σαν έπειρατο έαυτην επιδεικνύναι. Και έχοιμι συμβουλεύσαι ώς αν τω όντι κα νον δοχοίη(7). Καὶ ἐγω μέντοι, ω λευον αὐτῆ μή δουλικώς ἀεὶ καθῆσθ ρασθαι δεσποτικώς πρός μέν το βέλτιον άλλου επίσταιτο επιδιδά έπισκέψασθαι δέ καὶ τὴν σιτοπο τρούση τῆ ταμία, περιελθείν χώραν έχει ην(8) δεί εκαστα.

HILL TOUTON ON τιτην πόλιν μη-

Ισχομαχε, έστιν α συ λέγεις. λεια είναι καὶ περίπατος. Α ση άνευ τοῦ άλλων δεῖσθαι, πολθείναι. Γυμναζομένην δε τα εαιτοίς άρχουντα πορίζεσθαι; καὶ ύγιαίνειν μάλλον καὶ το τον ξαιτών οίκον διοικείν, άλλὰ \*οψις δε, δπόταν αντας = το πόλο κοσμείν καὶ τοὺς φίλους »ποεπόντως τε μάλλος που βαθείς (13) τε καὶ ἐρρωμένους » καὶ ὁπόταν τὸ έκοι Απο παινείν μέν» ἔφην ἐγὼ «τοὺς » καζομένην υπησετεί και λέξον, δ Ίσχόμαχε, ἀφ' » κεκοσμημένας και (14); πῶς τῆς τοῦ σώματος Καὶ νῦν, «ἔφη το και και και και πολέμου καλώς σώζεσθαί; σπευασμένη βιοτι = πετα ταττα» έφην έγω «άρπέσει

> Τσχουσχος « ως γε έμοὶ δοχεῖ, ω αλλήλων. Έπεὶ γὰρ ἐσθίειν τις

Έντεῦθ S. «30

σοι λέγω.»

a dei ποιείν. A l'autre terme ici Enqueléa.

chose de sous-entendu, comme τοῦτο δὲ are to spe dies into large west ass embarras.

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa roctors, anacoluthe. la homme riche et puissant. personnes du moyen en &, et non en y,

- Sim son, qu'il te soit donné de (comme 127 - The second second second

ή δώμη ποροσγίγνεσθαι, ασσθαι, δοθώς δε επιμελοείκὸς τον οίκον αὔ-

> « δ' Ίσχόμαχε, ἄνθρωπον πρὸς τὴν εὐπος ἐπωφελεῖν καὶ πος ἐπωφελεῖν καὶ πος ἀπυθοίμην,»

🧓 ὁ Ἰσγόμαχος « ἀνίστα-. ειι ένδον καταλαμβάνοιμι. Κὰν μέν τι κατὰ πόλιν δέη ις περιπάτω τούτω χρωμαι(18): - πόλιν, τον μεν ίππον ο παίς προτάτφ χρώμαι τη είς άγρον όδω ίσως εὶ ἐν τῷ ξυστῷ(19) περιπατοίην. Ἐπειι, ήν τέ μοι φυτεύοντες τυγχάνωσιν ήν τε την τε σπείροντες ήν τε χαρπόν συγχομίζοντες. ινος δπως ξκαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, εαν του παρόντος. Μετά δε ταυτα ώς τὰ πολλά άνατι τιον ἱππασάμην (21) ἱππασίαν ώς ἂν έγω δύνωμαι ταίς εν τῷ πολέμω ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὐτε πλατε κατάντους ούτε τάφρου ούτε όχθου(22) απεχόμενος ώς ι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, έπιμέλομαι τοῦ μὴ ἀποχωλεῦσαι · Εππον. Ἐπειδάν δὲ ταῦτα γένηται, ὁ παῖς ἐξαλίσας (23) τὸν υπον οίκαδε απάγει, αμα φέρων από τοῦ χώρου ήν τι δεώμεθα

17. Eniuelei. Voy. la note 17 de la page 246.

19. Ξεστῷ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant sous les galeries couvertes des gymnases, galeries appellées ξυστοί (ou δρόμω).

21. Ιππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288. n. 25).

22. Illaylov tombe sur τάφοου, κατάντους sur οχθου.

<sup>16.</sup> Māllov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif.

<sup>18.</sup> Περιπάτφ τούτφ χοῶμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en fais ma promenade.

<sup>20.</sup> Neiòv noieiv, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait veiòv noieiv.

<sup>23.</sup> Εξαλίνδειν (ππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la poussière.

πράττειν, φρονίμοις (8) εξδαιμονείν, τοίς δ' οί. θεραπεύων, πειρωμαι δ δγιείας τυγχάνειν καὶ (ε) νοίας εν φίλοις καὶ ε) λως αξξομένου.»

**Καὶ ἐγώ ἀχ**ούσας τ

Σ. «Μέλει γὰφ. πολλὰ χρήματα / λόμενος;»

κ Καὶ πό εξοωτᾶς τζός γ
 μᾶν, καὶ φῦλο δὲν τὸ και

Σ. « Καὶ καὶ δυναι εἰσὶν ἄν!! Αοὶ δ' ε Οὶ δὲ :

**Οι ο**ε **χαὶ** π **ἐ**πιχε ἄνδι **τ**οι

ior ic ποθοαμών οίκαδε, άπεεκψετες, όσα μήτε κενός

ε του εφην «ω Ισχόμαχε, τουτο
το μέμιαν ποιεί υπως δύνη λόγον
το το το δέχ.»

A COUNTRY WELLTAS, TOUTÓ HOLD EMP

Συπροτές παίομαι» έφη «λέγειν μεομονούς τονός τον οίχετον ἢ ἀπολογουμένου προτά τους φίλους πειρώμενος διδά-

The trade of page 287, note 21). Pour services of page 287, note 21). Pour services of the page 287, note 21). Pour services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services o

n the some resser is nour, etc.

were given to notine milk.

Digitized by Google

εφέρει αὐτοῖς φίλους είναι μᾶλλον ἢ πολεμίους τιτιμομέν τινι στρατηγώ συμπαρόντες, η απολογού-- του, εί τις άδιχως αιτίαν έχει, ἢ κατηγορουμεν πρὸς τί τις αδίχως τιμαται. Πολλάχις δε και βουλευόμενοι, ε Επθυμώμεν πράττειν, ταθτα έπαινοθμεν, α δ' αν μή θα πράττειν, ταυτα μεμφόμεθα. "Ηδη δ', » έφη «ω Σώ- καὶ διειλημμένως πολλάκις ἐκρίθην ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ுંહαι (<sup>30</sup>).≫

- Σ «Υπό τοῦ,» έφην εγώ « ὦ Ισχόμαχε; εμε γάρ δή τοῦτο -- αθανεν. »
  - Ι. «Ύπὸ τῆς γυναικὸς» ἔφη.

 $\Sigma$  «Kaì  $\pi \tilde{\omega} \varsigma \delta \tilde{\eta} \approx \tilde{\epsilon}' \varphi \eta \nu \tilde{\epsilon} \gamma \tilde{\omega} \approx \tilde{\alpha} \gamma \omega \nu (\tilde{\zeta} \epsilon \iota (^{31}); *)$ 

Ι. - Όταν μεν άληθη λέγειν συμφέρη, πάνυ επιειχώς δταν δε ψευδή, τὸν ήττω λόγον (32), ὦ Σώκρατες, οὐ μὰ τὸν Δί', οὐ δύναμαι χρείττω ποιείν.»

Καὶ έγω είπον

Σ. « Ἰσως γάρ, ω Ἰσχόμαχε, τὸ ψεῦδος οὐ δίνασαι άληθές ทอเยโท. «

<sup>29.</sup> Il y a ici, à ce qu'il semble, une lacune dans le texte.

<sup>30.</sup> Παθείν ή αποτίσαι. Πολλάχις έχοθην ο τι χοή κτλ. revient à ceci: J'ai subi de nombreuses condamnations. — Dans les causes publiques, pable des faits allégués contre lui, il restait à déterminer quelle peine soit corporelle (παθείν), soit pécuniaire (ἀποτίσαι) lui serait appliquée.

31. Voy. la note 17 de la p. 246.

32. Allusion à la pièce des Nuées d'Aristophane, dans laquelle Socrate est présenté company penjent le perple avec une subtilité telle qu'il seit

est présenté comme maniant la parole avec une subtilité telle, qu'il sait faire triompher en justice la mauvaise cause (τον ἥττω λόγον) sur la bonne (τον χυείττω λόγον). Voy. les vers 112-115 des Nuées, et la scène qui commence au v. 889 entre le Δίχαιος Λόγος et le ἄδιχος Λόγος.

# AVIS

### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Nous donnons ci-dessous l'indication des principales leçons de la présente édition qui diffèrent de celles des éditions antérieures les plus autorisées. Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la distribution du dialogue ne sont pas relevées. Les crochets obliques () enveloppent les mots ajoutés; les crochets droits [], les mots retranchés.

Page 245, ligne 14. Acou av, avec COBET.

Page 246, ligne 4. Kazòv, avec COBET.

- 22. Τοῦτ' οὖν, avec BREITENBACH.
- -- 25. Λι' ὁμολογουμέτων, avec HIRSCHIG et COBET.

Page 247, ligne 1. Πρὸς τοῦτο ψ, avec COBET.

— 5 et 6. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς [οὕτω] συνομολογεῖν ⟨λέγων⟩, μη' ων τις ωμελεῖσθαι δύναται, χοήματα είναι. Εὶ γοῦν τις ⟨οὕτω⟩ χοῷτο κιλ., ενec COBET.

Page 247, ligne 11. Ol φαγόντες [αὐτόν] avec de bons manuscrits. (Αὐτόν htait une conjecture de H. Estienne fondée sur la leçon αὐτοί ou αὐτό de ses manuscrits.)

Page 247, ligne 23. Après τσχυφότατά γε, on a mis le signe d'une lacune, avec COBET.

Page 248, ligne 11. Τοὺς μὲν καὶ πολεμικάς, avec tous les manuscrits.

Page 249, ligne 8. Αὐτῶν, avec SAUPPE.

Page 251, ligne 2. Προστάτιουσαν [μεγάλα τελείν] Ιπποτροφίας τε κιλ., μνος COBET.

Page 251, ligne 4. Καὶ τοιησαοχίας [μισθούς] καὶ εἰσφοράς. avec K.-F. HERMANN et COBET.

Fage 253, ligne 19. El. . . . παφ' ξμοί [εl] αλλοσε, avec COBET.

```
Page 254, ligne 1. Χάριν (αν) είδότας, avec HEINDORF.
                - 20. Ἐπιδειχνύω, avec SCHNEIDER.
  Page 255, ligne 3. Πλείω. C. G.
                - 7. Oπα, avec SAUPPE.

    8. Τεταγμένη, avec COBET.

  Page 256, ligne 5. Aurois, avec COBET.
                - 5. d'en bas. Nῦν ở ἐγώ σ' οἰδα, avec COBET.

    6. Ανιστάμενον . . . . βαδίζοντα . . . . άναπείθοντα, avec

tous les manuscrits.
 Page 256, ligne 10-11. Ύφ' ἐππικῆς, avec COBET.
                - 12. Τοὺς δὲ [διὰ τὴν ἱππικὴν] καὶ πάνυ κτλ., avec COBET.
                — 21. Των αὐτων ἵππων ἀγαθων τε εἰς τὴν χρῆσιν κτλ. C. G.
 Page 257, ligne 13. Πάντως δεὶ avec SAUPPE.
 Page 258, ligne 6. Καχώς δέ [τούτων πραττομένων], [οἱ οἰχοι] μειοῦνται,
avec HIRSCHIG et MEHLER, et en rapprochant Philodème, Économique,
42, 16 sq__
 Ibid., ligne 13. "Εμπειρον γενέσθαι αὐτὸν. C. G.
                - 2 d'en bas. Συνεπιμελείσθαι [αί βαναυσικαί καλούμεναι],
avec SCHENKL.
 Page 259, ligne 19. Φυλακάς, avec COBET et un manuscrit.
                      4 d'en bas. Kal retranché après zalsivai, avec
SCHNEIDE R.
 Page 260, lignes 2-3. Τούτους μέν [τοὺς ἄρχοντας] και ταῖς τιμαῖς κτλ.,
οῦς δ' ἄν 🛮 ε Είρη [τῶν ἀρχόντων] ἢ καταμελοῦντας [τῶν φρουράρχων (ου τῶν
φρουρών)] 🥱 κατακερδαίνοντας κτλ, avec COBET.
  Ibid., ligne 7. Ἐφορῷ αὐτὸς, ⟨αὐτὸς⟩ καὶ δοκιμάζει avec SCHAEFER.
           — 20-21. Τῶν ώπλισμένων (τε καὶ τῶν) φρουρῶν. C. G.
  Page 261, ligne 8-9. Επιμελείται (τε) τούτων όπως κήποι [τε] έσον-
 Tai. C. G.
  Ibid., ligne 17. Τους (ἐν) πολέμω ἀγαθούς, avec COBET.
  Page 262, ligne 3. Μεν (γάρ), avec COBET.
  Ibid., τεταγμένος], avec SCHAEFER.
  Ibid., ligne 3 d'en bas. Ψελίων [τὸ κάλλος] και τοῦ άλλου κόπμου κτλ.,
 avec COBET.
  Page 263, ligne 1. Τοῦτο, [ἔφη,] ω Αύσανδοε, avec SCHENKL.
  Ibid., ligne 18. Ocovs, avec COBET.
            — 19. Τάγαθά, avec COBET.
  Page 264, ligne 8. Πλείω [τέχνη] ἀντιχαρίζεται, avec HEINDORF.
   Ibid., ligne 18. Θεὸς οὐσα, leçon de Stobée.
           2 d'en bas. Εἰς τὸ ἄρχειν ἄλλων, avec SCHENKL. (Εἰς τὸ
  ἄρχειν — sans ἄλλων —, leçon de Stobée.)
   Page 265, ligne 24. Έξαφεσχομένους τους θεούς, avec COBET.
   Page 266, ligne 11. Oan surouoloyovres. C. G.
                 — 11-12. ["Iv"], ην πως δυνώμεθα[, πειραθώμεν] ούτω καὶ
  τὰ λοιπ τε δεξιέναι [συνομολογούντες], avec. COBET.
```

Ibid., ligne 3 d'en bas. Συναπεδοκιμάζομέν, leçon de Stobée.

Ibid. dernière ligne. Katayriva, leçon de Stobée.

ß.

ί

#### · > OLAIRE

```
. _ assage supprimé, avec SCHENKL.
               weir te haore] thozer elvar [xai] hol-
             A IVEC COBET.
             SCHAEFER.
             ετο σου ἀχούειν, avec HERTLEIN.
           s in avec COBET.
           -wearn, avec le meilleur manuscrit et un
           =: BISSCHOP. Autigou. avec HEINDORF.
           as _ DINDORF.
       HIRSCHIG.
       wec COBET.
         mis après exciro, avec le meilleur manu-
         = was avec COBET.
        🛌 🏗 mss: & å Weiske: & C. G.
       .. e roc avdoos ent ra esco seulement (Estienne
     : местиата), avec HEINDORF.
       τος [ως] βέλτιστα, avec COBET.
     emis devant zabiornos, avec le meilleur
     .. . ка вливантвог полоз. втес СОВЕТ.
     4 👞 II verbeier, far, avec HERTLEIN.
         mader, avec CAMERARIUS.
        7) Jeonerov, avec HIRSCHIG.
   4 Er τῷ πλῷ, avec COBET.
   1 🛰 [H] el ri аподтатей, avec HIRSCHIG.
     το απ εξοήσομεν κ. κ. ε. χ. έκαστως αξτών[, πώς
  avec COBET.
     was requer xeluera transposé après xogos yaq
. ... i. ii.
τε [τι] πολλά, avec SCHAEFER.
Εί μη τ. ο. τ. δύταμιν (γ') έδοξέ, avec
215 voir, leçon de Pollux.
  see cobet.
   😨 🍃 🎉 [filη], avec COBET.
L-A C. G.
     🗝 Zerodoxías, avec COBET.
    twasts, avec MEHLER.
    🗻 🚁 🖎 ἐκὰται ἐκάστφ, avec KERST.
     ze τισμητ [11] των ὄντων, avec COBET.
  - πειρος après πειρώμην. C. G.
   www. ακουτ δηλοίην σε, leçon de tous les ma-
   es disteurs depuis Estienne). C. G.
    τι επικά [αληθινώς] κατωπτεύθησαν, avec
```

| Ibid., lign | ne 6. Τοῦ λοιποῦ (γε), avec COBET.                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             | 14. (Την) σιτοποιόν, avec SCHNEIDER.                    |
|             | 15 Kal transposé devant επισχοπουμένην. avec COBET.     |
|             | 16. "Ην δεί, avec un grand nombre de manuscrits.        |
| Page 286,   | ligne 14. (Το) κατ' έμε, avec WEISKE.                   |
|             | - 5 d'en bas. Της δε χοηματίσεως (πέρι), avec la marge  |
| d'un manus  | crit et COBET.                                          |
| Page 287,   | ligne 17. 'Αμείνονι, avec HEINDORF.                     |
|             | - 19. Νειόν ποιούντες, avec COBET.                      |
| _           | - Συγχομίζοντες, avec COBET.                            |
| _           | - 4 d'en bas. "Οχθου, avec PL. COURIER.                 |
| _           | - 3 d'en bas. Ποιούντι, ξπιμέλομαι (τού) μή, avec HERT- |
| LEIN.       |                                                         |
| Dago 988    | 11 19 Kernlendury and CORFT                             |

Page 288, 11-12. Καταλεγόμενον, avec COBET.
Page 289, ligne 2. Lacune supposée, avec WEISKE.

note 10. Τεκμήφιον κτλ., passage supprimé. Page 267, ligne 3. Ἐργασία [μαθείν τε ῥάστη] στη. C. G. Ibid., ligne 8. Tois toyaçoutvois, avec COBET. - 18. Ταῦτ' ⟨ἄν⟩, avec SCHAEFER - 2 d'en bas. Αν τοῦτό σου ἀχούει Page 269, ligne 11 d'en bas. 'Equin, avec ( Page 270, lignes 3-5. Υπισχνουμένη, avec autre manuscrit. Γενήσεσθαι, avec BISSCH()! Ibid., ligne 16. Έγώ τε, avec L. DINI) - 23. ('O) olzos, avec HIRS lignes 24-25. Έπηνέγκω, avec - 4 d'en bas. Así omis alscrit et deux autres. Page 271, ligne 9. "A of τε θεοί, a - 3 d'en bas. Tù Page 272, ligne 4-5. (Τὴν δὲ τωί ajoutait encore ἔργα καὶ ἐπιμελί, Ibid., ligne 2 d'en bas. Onos Page 273, ligne 3. Korvarai manuscrit. Page 274, ligne 1. Toirou Page 275, ligne 4 d'en Page 276, ligne 11. (0) Ibid., ligne 3 d'en bas. Page 277, ligne 7 d'e - 5 d'en Page 278, ligne 9. ούχ αν πολλή ήμων ασ Ibid., lignes 18-19 market spirite. σχευών έχαστα φαίνει Page 279, ligne COBET. Ibid., ligne 7

., ,1, A 17 301 18 1 - 21, zei yek-· .. 11 жа болғо - Θ καὶ της ολκονομίας 12 ο Κοιτόβουλος, οίχοor the allow de olzov, Egg TESTO EL BOÚLOITO EU OIXEIY ολίδο ένα το εφισμός δυ και άλλο : .....ος γάρ ωσαιτως.

- 1πωθείσθω au passif, avec

- rereir Schneid. ruyyaveiv oodem - grerpretans: et meam esse doc-- sa lengat ad Heind. ad Euthydem. reer zai τυγγάνειν — où Heind. ier - " et il cite Menon p. 97 c

E. Plut. Cic. 8: — rolyesi xal

Bürron Hachette, tirage de 1879, Ibid., lign те запотем, à des endroits de present voiume ci-après indiquées. naymes, p. 114, on Revue critique.

t e rexte du Commencement et u fixte litteralement, d'après Melanues l'archéologie et d'his-Rome. 1882, où M. Martin dit que e arnt du copiste Johannes

nusc

Page 28

Page

Page

#### REICHISCHEN GYMNASIEN

745-748.

Frankreichs sind die ersten eilf schen Oikonomikos als Lecture vorgeklärt sich, dass, soviel Ref. weiss, in r Ausgaben dieses Stückes in Paris erster diesen kann für uns nur die vorliegende, ruck 1878 erschien, in Betracht kommen. Zwar ht von der Art, wie wir uns Schulausgaben denken. ng, entnommen der Histoire de la littérature grecque erron ist etwas dürftig und bedarf in manchen Puncten erbesserung, der Commentar ist nicht gleichmässig geet; manches, was eine Erklärung erheischt, ist ohne eine he geblieben, während in den Noten mehrfach elementare Binge behandelt werden. Dagegen aber hat der Verf. den Text einer selbständigen Revision unterzogen und dessen Corruptelen an mehreren Stellen selbst zu verbessern versucht. Am meisten schliesst er sich Cobet an, dessen Conjecturen er fast sämmtlich aufgenommen hat. Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass der bertihmte Kritiker gerade im Oikonomikos mehrere Stellen glänzend emendirt hat; mehrfach aber sind seine Conjecturen sehr willkürlich und daher unhaltbar. So schreibt er, um nur ein Beispiel anzuführen, III, 7(1) εγώ σε οἶδα (st. εγώ σοι σύ-



<sup>1.</sup> Les chiffres de renvoi que contient l'article de M. Schenkl se rapportent, notamment, à l'édition L. Dindorf, de la Bibliotheca philologica Teubneriana, comme à celle de M. Schenkl, lui-même, Berolini, Weidmann, 1876.

H. G.

**I. H**au;  $\mathbf{H}$ .  $\mathbf{Bra}$ science s αὐτοῦ 🗷 αρα 3'E . **χευτ**ιχή τούτων : **δυν**άμε: νόμου - Σωε **ι**δηπεί *Séra* 17 ₹ 6 1. sertriip. aı Ŀ

erann Tae Mede e di part

rigens hätte Xen. nur δ Δαρείου, wie ich vorschlug, gesagt, iwerlich ὁ νεώτερος. Auch genügt es nicht § 19 mit Schäfer ην... τεταγμένος zu streichen; die ganze Erörterung in §§ 18 d 19 ist ungehörig und durch die Entlehnungen aus der Anasis verdächtig. VI, 2 streicht der Herausgeber mit Recht nach bet [v' und πειραθώμεν, dann auch ebenfalls mit Cobet, dem h aber hierin nicht beistimme, συνομολογοῦντες, ändert jedoch as vorausgehende δμολογοῦντες in συνομολογοῦντες. Nun ist per δμολογείν gewiss eben so tiblich wie συνομολογείν: auch isst sich nicht begreifen, wie der Interpolator darauf verfallen ein sollte συνομολογούντες in δμολογούντες zu ändern. VI, 9 vill Graux die Worte μαθείν τε όμοτη und καὶ vor ήδίστη als ine Interpolation beseitigen, da ja im Vorhergehenden nichts resagt sei, was diese Recapitulation begründen könnte. Worte seien eine Randbemerkung; doch bleibe es immerhin möglich, dass noch mehreres in dieser Stelle interpoliert sei. Zur Noth lässt sich die Stelle als eine Folgerung aus dem, was Capitel V enthält, erklären. Da aber hier die Versetzung einer Columne (Stud. III, 25) stattgefunden zu haben scheint, was dann weitere Aenderungen nach sich zog, so lässt sich über die obige Stelle kaum ein sicheres Urtheil fällen. Es kann ia leicht in dem Stücke, das zu Cap. V gehört, eine Stelle, die eine solche Bemerkung enthielt, ausgefallen sein. VII, 21 α των für τὰ τῶν, wie schon Löwenklau geschrieben hatte. Weiske wollte & a, um so den Fehler leichter zu erklären; man kann auf die häufige Verwechslung von  $\delta \dot{\epsilon}$  und  $\tau \dot{\epsilon}$  in den Handschriften verweisen. VIII. 20 werden die Worte κατά κόσμον κείμενα nach gaiveral gestellt, da hiedurch die Stelle erst verständlich werde. Diese Aenderung hat viel für sich. Einmal wird σκευών Ezaota dadurch näher bestimmt, dann gewinnt man so den entsprechenden Gegensatz zu ἐκπιοδιὸν ἐκάστου κειμένου. Man muss die Stelle so erklären: Uebrigens wird dadurch schon alles (jede Räumlichkeit im Hause) schöner. Die Räumlichkeiten werden mit einem Platze verglichen, wo der Chor seine Feier begeht, etwa mit dem Markte. IX, 7 πάλιν für πάντα. Dass πάλιν hier stehen kann, unterliegt wol keinem Zweifel und man findet dies Wort gewöhnlich in den Uebersetzungen; aber πάντα ist nicht auffällig. Man könnte daher auch an πάντα πάλιν oder πάλιν πάνια denken, wenn sich überhaupt erweisen liesse, dass πάλιν hier nothwendig ist. Vortrefflich ist die Emendation δολοίην σε tür δηλοίην σε X, 3, während man bisher diese Worte nach dem Vorgange von H. Stephanus als eine Interpolation ausgeschieden hat. Sie ist sinngemässer und paläographisch leichter als Orelli's  $\varkappa\eta\lambda oi\eta\nu$ ; auch steht dem Xen. das poetische  $\delta o\lambda o\tilde{\nu}\nu$  wol an, das er auch Cyr. I, 6, 28 gebraucht.

Ueber nicht wenige Stellen, die unmöglich heil sein können, ist der Herausgeber einfach hinweggegangen. So z. B. V, 8 βαλείν, das zwischen δραμείν und πηδήσαι und bei der Unbestimmtheit des Ausdruckes sehr auffällig ist, 13 ἀποχωλυόντων, was ein unpassender Ausdruck und schon durch das vorausgehende ἀποχωλύη verdächtig ist, VIII, 10 διδόναι, das gar keine Construction zulässt (ich habe dafür διδούσα vermuthet). Auch reichen bisweilen die im Commentare vorgebrachten Erklärungen nicht aus, um die Ueberlieferung zu rechtfertigen, z. B. VII, 8 ύπισχνουμένη μέν πρός τοὺς θεοὺς γενήσεσθαι promettant en s'adressant aux dieux, promettant à la face des dieux'; denn wo findet sich ein Beleg für diese Construction? Dazu kommt noch jenes  $u \dot{\epsilon} v$ , über welches der Commentar nichts bemerkt. Dass es dem folgenden zai entspricht, wie Breitenbach meint, wird wol jetzt schwerlich Jemand zugeben. - VIII, 11 είς τὸ μέγα πλοῖον τὸ Ψοινικικόν 'Ischomachos parle évidement d'un certain vaisseau, bien connu alors dans le port d'Athènes, qui, sans doute, faisait un service régulier entre une autre contrée et Athènes.' So hat Schneider die Ueberlieferung erklärt. Soll es aber so wenig grosse Phönikische Schiffe in dem Hafen Athens gegeben haben? Wäre ein bestimmtes Schiff gemeint, so würde es Xen. anders bezeichnet haben. Uebrigens ist nach der ganzen Schilderung das Schiff als ein grosses zu denken (vgl. § 13). Wenn Xen. § 11 έν σμικροτάτω άγγείω sagt und § 17 εὶ οἱ μὲν ἐν τοῖς πλοίοις καὶ μικροῖς οὐσι, so gilt dies, wie besonders die letztere Stelle zeigt, von den Schiffen überhaupt. Es ist daher nicht είς οὐ μέγα πλοϊόν τι Φοινικικόν (vgl. Bursian Jahresberichte IX, 21) zu schreiben. — VIII, 19 ist mit der Schreibung καλον δέ και — δ πάντων καταγελάσειεν der Stelle nicht aufgeholfen. — XI, 1 καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου άμφοτέρων ὑμῶν 'des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges'. Diese Erklärung scheint mir unhaltbar. Will man ύμων vertheidigen, so wird man wol τάμφοτέρων schreiben müssen.

Ich bemerke noch, dass I, 17 καὶ vor πολεμικάς nicht alle Handschriften haben, sondern dass es in BHKL fehlt. Eb deshalb ist es sehr zweifelhaft, ob es von Xen. herrührt. V 15 ist η vor εἴ τι schon von Heindorf gestrichen worden. erwiesen, dass  $\hat{\eta}\nu$  die richtige Lesart ist; die Mehrzahl lechriften entscheidet nichts, der beste Codex bietet  $\hat{\eta}$  is  $\hat{\eta}\nu$  konnte leicht  $\hat{\eta}\nu$  entstehen.

das Verhältniss des Oikonomikos zu den Apomnemoaata spricht sich der Herausgeber S. 24(1) dahin aus, dass Schrift einen Theil jenes Werkes bildete, welches Xen. zur Vertheidigung des Sokrates gegen die Anschuldigungen des Polykrates verfasste: 'Cette apologie comprénait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet'.

(WIEN.)

KARL SCHENKL.

1. Lisez: S. 25 (édit. Hachette, 1878); ou voyez, ci-devant, la note 2 de la page 244. H. G.

note 10. Τεκμήφιον κτλ., passage supprimé, avec SCHENKL.
 Page 267, ligne 3. Ἐργασία [μαθείν τε ὑάστη] ἐδόκει είναι [καὶ] ἡδίστη. C. G.

Ibid., ligne 8. Τοῖς ἐργαζομένοις avec COBET.

- 18. Ταῦτ' (ἄν), avec SCHAEFER.
  - 2 d'en bas. Αν τοῦτό σου ἀχούειν, avec HERTLEIN.

Page 269, ligne 11 d'en bas. 'Epoin, avec COBET.

Page 270, lignes 3-5. Υπισχνουμέτη, avec le meilleur manuscrit et un autre manuscrit. Γενήσεσθαι, avec BISSCHOP. 'Αμελήσοι, avec HEINDORF.

Ibid., ligne 16. Έγω τε, avec L. DINDORF.

- 23. ('O) olxos, avec HIRSCHIG.
- lignes 24-25. Ἐπηνέγκω, avec COBET.
- 4 d'en bas. Δεῖ omis après ἐχεῖνο, avec le meilleur manuscrit et deux autres.

Page 271, ligne 9. "A of te seol, avec COBET.

- 3 d'en bas. Tà mss: δ' ä Weiske: a C. G.

Page 272, ligne 4-5. (Τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τὰ ἔξω) seulement (Estienne ajoutait encore ἔργα καὶ ἐπιμελήματα), avec HEINDORF.

Ibid., ligne 2 d'en bas. Όπως [ώς] βέλτιστα, avec COBET.

Page 273, ligne 3. Κοινωνούς omis devant καθίστησι, avec le meilleur manuscrit.

Page 274, ligne 1. Τούτου σοι ξπιμελητέον πάντως, avec COBET.

Page 275, ligne 4 d'en bas. Πορευθείεν, εάν, avec HERTLEIN.

Page 276, ligne 11. (Oi) ὅπισθεν, avec CAMERARIUS.

Ibid., ligne 3 d'en bas. (Τὸ) δεόμενον, avec HIRSCHIG.

Page 277, ligne 7 d'en bas. Εν τῷ πλῷ, avec COBET.

- b d'en bas. ["H] εἴ τι ἀποστατεῖ, avec HIRSCHIG.

Page 278, ligne 9. [Εί] μὴ εὐρήσομεν κ. κ. ε. χ. έκάστως αὐτῶν[, πῶς οὐκ ἀν πολλὴ ἡμῶν ἀσυνεσία εἰη;] avec COBET.

Ibid., lignes 18-19. Κατὰ κόσμον κείμενα transposé après χορὸς γὰψ σκευῶν ἔκαστα φαίνεται. C. G.

Ibid., ligne 5 d'en bas. Οὔτε [τι] πολλά, avec SCHAEFER.

Page 279, ligne 13 d'en bas. Et  $\mu\dot{\eta}$  τ. ο. τ. δύνα $\mu\nu$   $\langle\gamma'\rangle$  έδοξέ, avec COBET.

Ibid., ligne 7 d'en bas. Στεγνων, leçon de Pollux.

- 2 d'en bas. Eŭeilòs, avec COBET.

Page 280, ligne 5.  $O\tilde{v}\tau\omega$   $\delta\dot{\eta}$  [ $\tilde{\eta}\delta\eta$ ], avec COBET.

Ibid., ligne 13. Πάλιν. C. G.

- avant dernière ligne. Ξενοδοχίας, avec COBET.

Page 281, ligne 20. Augustsi, avec MEHLER.

Page 282, ligne 2. "Ο τι ᾶν βούληται έχαστφ, avec KERST.

Page 283, ligne 7. Αποχουπτοίμην [τι] τών όντων, avec COBET.

- Τε transposé après πειρώμην. C. G.
- 9. ∠Ιολοίην σε (pour δηλοίην σε, leçon de tous les manuscrits, supprimée par les éditeurs depuis Estienne). C. G.

Page 284, ligne 4. 'Υπὸ λουτφοῦ [ἀληθινῶς] κατωπτεύθησαν, avec SCHNEIDER et COBET.

| Ibid.,  | ligne 6. Τοῦ λοιποῦ (γε), avec COBET.                  |
|---------|--------------------------------------------------------|
| -       | - 14. (Την) σιτοποιόν, avec SCHNEIDER.                 |
| _       | - 15 και transposé devant επισχοπουμένην. avec COBET.  |
|         | - 16. "Ην δεί, avec un grand nombre de manuscrits.     |
| Page    | 286, ligne 14. (Tò) κατ' ἐμὲ, avec WEISKE.             |
| _       | - 5 d'en bas. Της δε χρηματίσεως (πέρι), avec la marge |
| d'un ma | muscrit et COBET.                                      |
| Page    | 287, ligne 17. 'Αμείνονι, avec HEINDORF.               |
| -       | - 19. Νειόν ποιούντες, avec COBET.                     |
| -       | - Συγχομίζοντες, avec COBET.                           |
| _       | - 4 d'en bas "Oχθον, avec PL. COURIER.                 |
| _       | - 3 d'en bas. Ποιούντι, ξπιμέλομαι (τού) μη, avec HERT |
| LEIN.   |                                                        |
| Page    | 288, 11-12. Kataleyouerov, avec COBET.                 |
| Page    | 289, ligne 2. Lacune supposée, avec WEISKE.            |
|         |                                                        |

in.

Įį.

#### NOTES ().

- I. Haupt, Opusc. I. p. 195 (Cf.? p. 207), sur Xén. Économ. XVI, 13.
- II. Brants (V.) Xénophon économiste, Contribution à l'histoire de la science sociale, dans Revue catholique. No. V. 1880
- III. Ms. de l'Économique, à Cesena. Plut. 28, No. 1 (2). "Ηχοισα δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένου . εἰπέ μοι ἔφη, οἱ Κριτόβουλε ἀρα γε οἰκονομία δ'ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν . ὥσπερ ἡ Ἰατρικὴ καὶ χαλκειτικὴ καὶ ἡ τεκτονικη; ἐμοί γε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ἡ καὶ ὥσπερ τοὐτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ἄν εἰπεῖν ὅτι ἔργον ἐκάστης οὕτω καὶ τὴς οἰκονομίας δυνάμεθ ᾶν εἰπεῖν ὅτι ἔργον αὐτῆς ἐστιν; δοκεῖ γοὐν ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἰναι εὐ οἰκεῖν τὸν εάιτου οἰκον καὶ τὸν ἄλλον δὲ οἰκον, ἔφη ο Σωκρατης, εὶ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ οὐκ ᾶν δύναιτο εὶ βούλοιτο εὐ οἰκεῖν ὅσπερ καὶ τὸν ἐαυτοῦ. ὁ μὲν γὰρ τεκτονικης ἐπιστάμενος ὁμοιως ᾶν καὶ ἀλλω δύναιτο εργαζεσθαι ὅτι περ καὶ ἐαυτῶ καὶ οἰκονομος γὰρ ωσαυτως.
- IV. Page 247, à la fin de la note 23. ἐπωθείσθω au passif, avec τὸ ἀργύριον pour sujet.
- V. Page 269, avant dernière ligne. τιγχάνειν] Schneid. τιγχάνειν eodem sensu accipit, quem habet ἐπιτιγχάνειν, interpretans: "et meam esse doctrinam fortunatam", de quo illius verbi usu delegat ad Heind. ad Euthydem. p. 327. (p. 280 Å ἀλλ' ἀνάγκη δοθῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν οù Heind. annote: "καὶ τυγχάνειν propositi compotem fieri " et il cite Menon p. 97 c & Eurip. Héc. v. 809.)
- VI. Page 279, au bout de la 3º ligne. Cf. Plut. Cic. 8: τρίψεσι καὶ περιπάτοις ἀριθμιῷ τεταγμένοις χρησθαι.
  - VII. Page 286, dernière ligne, après ἔχει: ἔχοι? v. Krüger. 54, 17, 5. VIII. Page 287, ligne 12, après τιχχάνοιμι: v. Krüger. 54, 17, 5.

<sup>1.</sup> Trouvées dans un exemplaire de l'édition Hachette, tirage de 1879. les trois premières, en tête de cet exemplaire, les autres, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume ci-après indiquées. De plus, cf. Ch. Graux, Notices bibliographiques, p. 114, ou Revue critique. 1879, II. p. 439.

<sup>2.</sup> Ce titre est de la main de Ch. Graux, et le texte du Commencement de l'Économique, qui suit, est une transcription faite littéralement, d'après le manuscrit, par M. Albert Martin (Cf. Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome. 1882, où M. Martin dit que ce manuscrit est du XV° siècle, et qu'il le croit du copiste Johannes Scutariota).

H. G.

## EXTRAIT

DE LA ZEITSCHRIFT FÜR DIE ÖSTERREICHISCHEN GYMNASIEN

T. 31, 10° livr., pages 745-748.

In den gelehrten Schulen Frankreichs sind die ersten eilf Capitel des Xenophontischen Oikonomikos als Lecture vorge-Daraus erklärt sich, dass, soviel Ref. weiss, in der letzten Zeit vier Ausgaben dieses Stückes in Paris erschienen sind. Unter diesen kann für uns nur die vorliegende, deren erster Abdruck 1878 erschien, in Betracht kommen. Zwar ist auch sie nicht von der Art, wie wir uns Schulausgaben denken. Die Einleitung, entnommen der Histoire de la littérature grecque von A. Pierron ist etwas dürftig und bedarf in manchen Puncten einer Verbesserung, der Commentar ist nicht gleichmässig gearbeitet; manches, was eine Erklärung erheischt, ist ohne eine solche geblieben, während in den Noten mehrfach elementare Dinge behandelt werden. Dagegen aber hat der Verf. den Text einer selbständigen Revision unterzogen und dessen Corruptelen an mehreren Stellen selbst zu verbessern versucht. Am meisten schliesst er sich Cobet an, dessen Conjecturen er fast sämmtlich aufgenommen hat. Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass der berühmte Kritiker gerade im Oikonomikos mehrere Stellen glänzend emendirt hat; mehrfach aber sind seine Conjecturen sehr willkürlich und daher unhaltbar. So schreibt er, um nur ein Beispiel anzuführen, III, 7(1)  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$   $\sigma\epsilon$   $o\dot{\delta}\sigma$  (st.  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$   $\sigma\sigma\iota$   $\sigma\dot{\nu}$ -

<sup>1.</sup> Les chiffres de renvoi que contient l'article de M. Schenkl se rapportent, notamment, à l'édition L. Dindorf, de la Bibliotheca philologica Tenbneriana, comme à celle de M. Schenkl, lui-même, Berolini, Weidmann, 1876.

H. G.

roida) . . . ἀνιστάμενον, was gar nichts für sich hat; denn wie soll man sich die Corruptel σύνοιδα erklären. Mag man die Ueberlieferung mit Rüksicht auf Isocr. 15, 120 (vgl. 48), wenn diese Stelle wirklich heil ist, vertheidigen, oder mit Sauppe σοι in σε ändern oder mit Camerarius ἀνιστάμενον und die folgenden Accusative in den Dativ verwandeln, so viel ist sicher, dass der Herausgeber hier Cobet nicht folgen durfte. An derselben Stelle aber hat Graux eine ganz richtige Bemerkung Cobet's ignoriert, dass nämlich ἐπὶ μὲν χωμφδῶν θέαν ohne Erwähnung der τραγφδοί nicht stehen könne, wie dies schon § 9 zeige. Freilich hatte dies schon Sauppe gesagt und richtiger als Cobet, der χωμφδῶν τε καὶ τραγφδῶν θέαν lesen will, μὲν τραγφδῶν τε καὶ χωμφδῶν θέαν geschrieben.

Doch wir wenden uns zu dem, was Graux selbst für die Verbesserung des Textes gethan hat (1). III, 2 schreibt er οὐδὲν πλείω für ουδέν πλέον, offenbar wegen des folgenden μείονα; aber ein richtiger Grund zu dieser Aenderung ist nicht vorhanden. III, 9 των αυτών ίππων άγαθων τε είς τη χρίσιν für τ. αυ. όντων αγ. είς τε τ. γ. Was hier των αιτών εππων corundem equorum soll, ist nicht abzusehen. Es ist gewiss bloss των ίππων zu schreiben, wie ich (Stud. III, 39) vorgeschlagen habe, örtwr aber mit Sauppe zu streichen. Was das Hyperbaton von τε anbetrifft, so würde es zu weit führen, wenn ich hier zeigen wollte, wie viele Stellen geändert werden müssten, wenn man eine solche freiere Stellung der Partikel nicht zugeben will. Ich begnüge mich daher auf die Litteratur bei Kühner auss. Gramm. II<sup>2</sup>, 790 Anm. 2 zu verweisen. Das Gleiche gilt von der Aenderung IV, 13 έπιμελείται τε . . . ὅπος κῆποι έσονται. Auch VIII, 16 hat Granx nach Cobet a of te Jeoù geschrieben. IV, 1 αὐτὸν für αὐτῶν, was sich durch den Gegensatz ἐρχάτας empfehlen würde, wenn έμπειρον ohne αἰτῶν (πασῶν τῶν τεχνών) stehen könnte. IV, 9 των ωπλισμένων τε καὶ των φρουρών für των ώπλ. φρουρων, wie mir scheint, mit Recht, wie § 6 zeigt und auch der Gegensatz των κατοικούντων τε καὶ των έργατων empfiehlt; die κατοικοῦντες entsprechen den αρουροί, die έρχάται den ωπλισμένοι. IV, 18 ist mit dem Zusatze von δ rεώτερος oder δ Jageiov hinter Κύρος den Schwierigkeiten nicht abgeholfen;

<sup>1.</sup> Vgl. die Aufzählung in dem Avis relatif à la constitution du texte de la présente édition ci-devant, p. 290 ff. und in der Selbstanzeige Revue critique N. S. VIII, 441.

übrigens hätte Xen. nur δ Δαρείου, wie ich vorschlug, gesagt, schwerlich ὁ νεώτερος. Auch genügt es nicht § 19 mit Schäfer πλην... τεταγμένος zu streichen; die ganze Erörterung in §§ 18 und 19 ist ungehörig und durch die Entlehnungen aus der Anabasis verdächtig. VI, 2 streicht der Herausgeber mit Recht nach Cobet εν' und πειραθώμεν, dann auch ebenfalls mit Cobet. dem ich aber hierin nicht beistimme, συνομολογοῦντες, ändert jedoch das vorausgehende δμολογοῦντες in συνομολογοῦντες. aber δμολογείν gewiss eben so üblich wie συνομολογείν; auch lässt sich nicht begreifen, wie der Interpolator darauf verfallen sein sollte συνομολογούντες in δμολογούντες zu ändern. will Graux die Worte μαθείν τε φάστη und καὶ vor ήδίστη als eine Interpolation beseitigen, da ja im Vorhergehenden nichts gesagt sei, was diese Recapitulation begründen könnte. Die Worte seien eine Randbemerkung; doch bleibe es immerhin möglich, dass noch mehreres in dieser Stelle interpoliert sei. Zur Noth lässt sich die Stelle als eine Folgerung aus dem, was Capitel V enthält, erklären. Da aber hier die Versetzung einer Columne (Stud. III, 25) stattgefunden zu haben scheint, was dann weitere Aenderungen nach sich zog, so lässt sich über die obige Stelle kaum ein sicheres Urtheil fällen. Es kann ja leicht in dem Stücke, das zu Cap. V gehört, eine Stelle, die eine solche Bemerkung enthielt, ausgefallen sein. VII, 21 α των für τὰ τῶν, wie schon Löwenklau geschrieben hatte. wollte & &, um so den Fehler leichter zu erklären; man kann auf die häufige Verwechslung von  $\delta \dot{\epsilon}$  und  $\tau \epsilon$  in den Handschriften verweisen. VIII, 20 werden die Worte κατά κόσμον κείμενα nach gaivetai gestellt, da hiedurch die Stelle erst verständlich werde. Diese Aenderung hat viel für sich. Einmal wird σκευών ξιαστα dadurch näher bestimmt, dann gewinnt man so den entsprechenden Gegensatz zu ἐκποδών ἑκάστου κειμένου. Man muss die Stelle so erklären: Uebrigens wird dadurch schon alles (jede Räumlichkeit im Hause) schöner. Die Räumlichkeiten werden mit einem Platze verglichen, wo der Chor seine Feier begeht, etwa mit dem Markte. IX, 7 πάλιν für πάντα. Dass πάλιν hier stehen kann, unterliegt wol keinem Zweifel und man findet dies Wort gewöhnlich in den Uebersetzungen; aber πάντα ist nicht auffällig. Man könnte daher auch an πάντα πάλιν oder πάλιν πάνια denken, wenn sich überhaupt erweisen liesse, dass πάλιν hier nothwendig ist. Vortrefflich ist die Emendation δολοίην σε für δηλοίην σε X, 3, während man bisher diese Worte nach dem Vorgange von H. Stephanus als eine Interpolation ausgeschieden hat. Sie ist sinngemässer und paläographisch leichter als Orelli's  $\varkappa\eta\lambda oi\eta\nu$ ; auch steht dem Xen. das poetische  $\delta o\lambda o\bar{\nu}\nu$  wol an, das er auch Cyr. I, 6, 28 gebraucht.

Ueber nicht wenige Stellen, die unmöglich heil sein können, ist der Herausgeber einfach hinweggegangen. So z. B. V. 8 βαλείν, das zwischen δραμείν und πηδήσαι und bei der Unbestimmtheit des Ausdruckes sehr auffällig ist, 13 αποχωλυόντων, was ein unpassender Ausdruck und schon durch das vorausgehende ἀποκωλύη verdächtig ist, VIII, 10 διδόναι, das gar keine Construction zulässt (ich habe dafür διδοῦσα vermuthet). Auch reichen bisweilen die im Commentare vorgebrachten Erklärungen nicht aus, um die Ueberlieferung zu rechtfertigen, z. B. VII, 8 ύπισχνουμένη μέν πρός τούς θεούς γενήσεσθαι promettant en s'adressant aux dieux, promettant à la face des dieux'; denn wo findet sich ein Beleg für diese Construction? Dazu kommt noch jenes uèv, über welches der Commentar nichts bemerkt. Dass es dem folgenden zai entspricht, wie Breitenbach meint, wird wol jetzt schwerlich Jemand zugeben. - VIII, 11 είς τὸ μέγα πλοΐον τὸ Φοινικικόν 'Ischomachos parle évidement d'un certain vaisseau, bien connu alors dans le port d'Athènes, qui, sans doute, faisait un service régulier entre une autre contrée et Athènes.' So hat Schneider die Ueberlieferung erklärt. Soll es aber so wenig grosse Phönikische Schiffe in dem Hafen Athens gegeben haben? Wäre ein bestimmtes Schiff gemeint, so würde es Xen. anders bezeichnet haben. Uebrigens ist nach der ganzen Schilderung das Schiff als ein grosses zu denken (vgl. § 13). Wenn Xen. § 11 εν σμικροτάτω αγγείω sagt und § 17 εὶ οἱ μὲν ἐν τοῖς πλοίοις καὶ μικροῖς οὐσι, so gilt dies, wie besonders die letztere Stelle zeigt, von den Schiffen überhaupt. Es ist daher nicht είς οὐ μέγα πλοῖόν τι Φοινικικόν (vgl. Bursian Jahresberichte IX, 21) zu schreiben. — VIII, 19 ist mit der Schreibung καλον δέ καὶ — δ πάντων καταγελάσειεν der Stelle nicht aufgeholfen. - XI, 1 καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν 'des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges'. Diese Erklärung scheint mir unhaltbar. Will man ύμων vertheidigen, so wird man wol τάμα οτέρων schreiben müssen.

Ich bemerke noch, dass I, 17 καὶ vor πολεμικάς nicht alle Handschriften haben, sondern dass es in BHKL fehlt. Eben deshalb ist es sehr zweifelhaft, ob es von Xen. herrührt. VIII, 15 ist η vor εἴ τι schon von Heindorf gestrichen worden. X, 10

ist nicht erwiesen, dass  $\hat{\gamma}_{\nu}$  die richtige Lesart ist; die Mehrzahl der Handschriften entscheidet nichts, der beste Codex bietet  $\hat{\eta}_{\nu}$  und aus  $\hat{\gamma}_{\ell}$  konnte leicht  $\hat{\gamma}_{\nu}$  entstehen.

Ueber das Verhältniss des Oikonomikos zu den Apomnemoneumata spricht sich der Herausgeber S. 24(1) dahin aus, dass die Schrift einen Theil jenes Werkes bildete, welches Xen. zur Vertheidigung des Sokrates gegen die Anschuldigungen des Polykrates verfasste: 'Cette apologie comprénait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet'.

(WIEN.)

į

Ē

j,

12.

it

... --:

•

Ľ

.

KARL SCHENKL.

<sup>1.</sup> Lisez: S. 25 (édit. Hachette, 1878); ou voyez, ci-devant, la note 2 de la page 244. H. G.

# PLUTARQUE

0

VIE

DE

# DÉMOSTHÈNE

#### TEXTE GREC

REVU SUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE DÉMOSTHÈNE D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

par Charles Strain

<sup>1.</sup> Cette édition. comme celle de l'Économique de Xénophon, fait partie de la Nouvelle collection de Classiques de la libraire Hachette et Cie. Elle est de décembre 1880, bien qu'avec le millésime 1881. En la reproduisant, nous transportons à la fin la «Notice sur les sources de la vie de Démosthène, et l'Avis relatif à la constitution du texte.» Nous y comprenons un «Addenda et corrigenda» ajouté au cours de 1881; et, dans un Appendice, nous avons réuni des notes de Ch. Graux, trouvées sur un exemplaire de sa bibliothéque, ainsi que des Appréciations dont elle a été l'objet.

## NOTICE SUR PLUTARQUE.

#### VIE DE PLUTARQUE.

«Ce que nous connaissons exactement de la vie de Plutarque se borne à quelques indications éparses dans ses œuvres.

"Il était né dans une petite ville de Béotie, à Chéronée. Son bisaïeul s'appelait Nicarque; son aïeul, Lamprias. Il parle souvent de son père, mais sans le désigner par son nom. Il avait deux frères: Timon et Lamprias. Parmi ses maîtres, il nomme le médecin Onésicrate, un rhéteur, Emilianus, et le philosophe Ammonius. Il étudiait les mathématiques à Athènes, sous la direction d'Ammonius, l'année où Néron visita le temple de Delphes (1). Ses relations d'études, de fonctions et d'amitié le conduisirent dans la plupart des villes de la Grèce et même en Égypte. Athènes lui avait conféré le droit de cité. Il fit plusieurs voyages en Italie, et séjourna à diverses époques à Rome, où il tint école (2).... C'est à Chéronée qu'il se maria (8). Il avait épousé une femme d'une famille honorable, Timoxène, qui lui donna cinq enfants: quatre fils, Autobule, Chéron, Lam-

3. Sans doute après son retour définitif dans cette ville vers l'âge de 45 ans.

Digitized by Google

<sup>1.</sup> On tire de ce renseignement la date approximative de sa naissance-Ce voyage de Néron tombe en l'an 66 de notre ère. Plutarque devait bien avoir alors de quinze à vingt ans, il doit donc être né dans les années 46 à 51 après J. C.

<sup>2. «</sup>D'après l'entretien tenu dans le repas où l'on fête son retour d'Alexandrie, le voyage qu'il avait fait en Égypte se rapporterait à sa jeunesse; car l'interlocuteur principal de l'entretien est son aïeul Lamprias. (Propos de table, V, v, 1.)» (Gréard.) — On croit que son premier voyage à Rome n'est pas antérieur à l'avènement de Vespasien (70 ap. J. C.), et que, rentré dans sa ville natale à l'époque de la mort de Domitien († 96 ap. J. C.), il n'en bougea plus désormais.

prias, Plutarque (4), et une fille qu'il perdit en bas âge, ainsi que le second de ses fils. Envoyé, tout jeune encore, en ambassade près du proconsul d'Achaïe (5), il fut aussi chargé, pendant qu'il fit le séjour en Italie, de suivre les intérêts de sa ville natale. A Chéronée même, il commença par remplir un obscur emploi de police municipale, puis il devint archonte. Enfin il exerça pendant plusieurs pythiades (6), près du temple de Delphes, les fonctions de grand prêtre d'Apollon (7).

« Tels sont, dans leur brève simplicité, les renseignements sans lien ni date que Plutarque nous fournit sur les faits de sa vie, et nul écrivain, grec ou latin, n'a fait pour lui ce qu'il avait fait pour tant d'autres: le Biographe de l'antiquité n'a pas de biographie.»

(O. GRÉARD, De la morale de Plutgrque).

## GÉNIE DE PLUTARQUE.

«De tous les écrivains de l'antiquité classique, Plutarque est sans contredit le plus populaire parmi nous. Il doit cette popularité à la nature de son génie, au choix des sujets qu'il a traités, surtout à l'éternel intérêt qui s'attache au souvenir des grands hommes dont il a peint les images. Mais son premier traducteur, le vieux Jacques Amyot, a contribué pour une large part à sa renommée. Amyot n'était pas un écrivain vulgaire. Le Plutarque d'Amyot est vivant; et il n'est pas d'auteur, dans notre langue, qui soit plus Français que ce Grec mort en Béotie il y a dix-huit siècles.

«L'idée sur laquelle reposent les Parallèles ou Vies comparées rappelle les thèses factices des écoles de rhéteurs. Mais rien n'est moins sophistique, rien n'est moins d'un rhéteur que l'exè-



<sup>4.</sup> M. Richard Volkmann (Leben, Schriften und Philosophie des Plutarchs von Chaeronea. Berlin 1869) assure que Plutarque n'eût pas de fils du nom de Lamprias. Il ajoute que les quatre fils du Biographe se sont appelés: l'aîné, Soclarus; le plus jeune, Chéron; les deux autres, Autobule et Plutarque: et que Soclarus, ainsi que Chéron, mourut avant d'avoir atteint l'âge d'homme.

<sup>5.</sup> Nous avons cru devoir remplacer le mot *Illyrie*, qu'on lit ici dans le texte de M. Gréard, par Achaic.

<sup>6.</sup> Les jeux pythiques revenaient tous les quatre ans.

<sup>7.</sup> Plutarque mourut «dans un âge avancé». Il n'est pas exact, quoiqu'on l'ait souvent répété, que Plutarque ait eu l'empereur Trajan pour disciple, ni qu'il ait été revêtu par son prétendu élève de la dignité consulaire.

cution de ce plan, qui nous semble d'abord si bizarre; et le lecteur est entraîné, bon gré mal gré, par le charme étrange répandu non pas dans les récits seulement, mais dans ces comparaisons mêmes qui suivent chaque couple de Vies, où deux héros, un Grec et un Romain, sont rapprochés trait pour trait, confrontés en vertu d'un principe uniforme, et pesés au même poids.

«Je lis partout ces mots, le bon Plutarque. Mais cette épithète ne convient qu'au Plutarque français d'Amyot; non point même proprement, mais par l'effet de l'illusion de naïveté que font sur nous cette langue et ce style, vieux de trois siècles. Plutarque est un écrivain sans fard et sans apprêt, heureusement doué par la nature, et qui répand à pleines mains tous les trésors de son âme. C'est un homme de bonne foi; c'est le Montaigne des Grecs, comme le caractérise excellement Thomas. Il a même quelque chose de cette manière pittoresque et hardie de rendre les idées et de cette imagination de style qui donnent tant de prix aux Essais. Nul historien n'a excellé comme lui à reproduire les traits des personnages historiques, je dis surtout les traits de leur âme; à les peindre, à les faire vivre, agir et marcher. Les poètes dramatiques n'ont eu qu'à le copier, pour tracer de saisissantes et immortelles figures.

«Quels plus grands tableaux, dit M. Villemain, que les adieux ode Brutus et de Porcie, que le triomphe de Paul-Émile, que »la navigation de Cléopâtre sur le Cydnus, que le spectacle si »vivement décrit de cette même Cléopâtre, penchée sur la fenêtre »de la tour inaccessible où elle s'est réfugiée, et s'efforçant de phisser et d'attirer vers elle Antoine, vaincu et blessé, qu'elle vattend pour mourir! Combien d'autres descriptions d'une admirable énergie! Et, à côté de ces brillantes images, quelle naïveté de détails vrais, intimes, qui prennent l'homme sur le »fait, et le peignent dans toute sa profondeur en le montrant »avec toutes ses petitesses! Peut-être ce dernier mérite, univer-»sellement reconnu dans Plutarque, a-t-il fait oublier en lui l'éclat »du style et le génie pittoresque; mais c'est ce double caractère »d'éloquence et de vérité qui l'a rendu si puissant sur toutes ples imaginations vives. En faut-il un autre exemple que Sha-»kespeare, dont le génie fier et libre n'a jamais été mieux in-»spiré que par Plutarque, et qui lui doit les scènes les plus »sublimes et les plus naturelles de son Coriolan et de son Jules "César? Montaigne, Montesquieu, Rousseau, sont encore trois

»grands génies sur lesquels on retrouve l'empreinte de Plutarque, »et qui ont été frappés et colorés par sa lumière. Cette immor-»telle vivacité du style de Plutarque, s'unissant à l'heureux choix »des plus grands sujets qui puissent occuper l'imagination et »la pensée, explique assez le prodigieux intérêt de ses ouvrages »historiques. Il a peint l'homme, et il a dignement retracé les »plus grands caractères et les plus belles actions de l'espèce »humaine.»

(PIERRON, Hist. de la littér, grecque.)

### OUVRAGES HISTORIQUES DE PLUTARQUE.

«Ces compositions ont pourtant leurs défauts, et même des défauts assez graves. Les Vies ne sont presque jamais des biographies complètes; et l'historien laisse trop souvent dans l'ombre les faits même les plus considérables, ou ne leur donne pas tonte la place qu'ils devraient avoir. Ses préoccupations morales ou dramatiques lui font oublier quelque peu les droits imprescriptibles de la vérité, qui veut être dite tout entière. Plutarque, qui écrivait rapidement et sans beaucoup de critique, laisse échapper de temps en temps des erreurs matérielles, surtout en ce qui concerne Rome et ses institutions: il interprète souvent à faux le sens des auteurs latins d'où il tire ses documents. Souvent aussi il préfère, soit insouciance ou défaut de jugement, des autorités suspectes . . . . Il se met quelquefois avec luimême dans des contradictions manifestes. Tout cela est avéré, et d'autres péchés sans doute que j'oublie dans le nombre. Mais que ne pardonne-t-on pas à un écrivain qui sait nous prendre, et à chaque instant, par le cœur et par les entrailles, et qui ne cesse jamais de nous enchanter, même quand ce qu'il conte semble le plus vulgaire ou le plus futile?

« Plutarque, dit J. J. Rousseau, excelle par ces mêmes détails »dans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimi»table à peindre les grands hommes dans les petites choses; et »il est si heureux dans le choix de ses traits, que souvent un »mot, un sourire, un geste, lui suffit pour caractériser son héros. »Avec un mot plaisant, Annibal rassure son armée effrayée, et »la fait marcher en riant à la bataille qui lui livra l'Italie. »Agésilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainqueur »du Grand Roi. César, traversant un pauvre village et causant »avec ses amis, décèle, sans y penser, le fourbe qui disait ne »vouloir être que l'égal de Pompée. Alexandre avale une mé-

»decine et ne dit pas un seul mot: c'est le plus beau moment »de sa vie. Aristide écrit son propre nom sur une coquille, et »justifie ainsi son surnom. Philopœmen, le manteau bas, coupe »du bois dans la cuisine de son hôte. Voilà le véritable art »de peindre. La physionomie ne se montre pas dans les grands »traits, ni le caractère dans les grandes actions: c'est dans les »bagatelles que le naturel se découvre. Les choses publiques »sont ou trop communes ou trop apprêtées; et c'est presque »uniquement à celles-ci que la dignité moderne permet à nos »auteurs de s'arrêter.»

«Le style historique de Plutarque n'est pas un très grand style. C'est, comme dit Thomas, la manière d'un vieillard plein de sens, accoutumé au spectacle des choses humaines, qui ne s'échauffe ni ne s'éblouit, dont l'admiration est calme, dont le blâme évite les éclats. Il va, s'arrête, revient, suspend le récit, répand sur sa route les digressions et les parenthèses. A proprement parler, Plutarque n'est point un narrateur. C'est un ami qui s'entretient avec un ami au sujet d'hommes fameux et d'événements mémorables.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

«La familiarité que j'ay avec ces personnages icy (Seneque et Plutarque), et l'assistance qu'ils font à ma vieillesse, et à mon livre massonné purement de leurs despouilles, m'oblige à espouser leur honneur . . . .

«Venons à Plutarque. Jean Bodin est un bon aucteur de nostre temps, et accompagné de beaucoup plus de ingement que la tourbe des escrivailleurs de son siecle, et merite qu'on le iuge et considere: je le treuve un peu hardy en ce passage de sa Methode de l'histoire, où il accuse Plutarque non seulement d'ignorance (sur quoy je l'eusse laissé dire, cela n'estant pas de mon gibier), mais aussi en ce que cet aucteur escript souvent «des choses incroyables et entierement fabuleuses»: ce sont ses mots. S'il eust dict simplement, «les choses aultrement qu'elles ne sont,» ce n'estoit pas grande reprehension; car ce que nous n'avons pas veu, nous le prenons des mains d'aultruy et à credit; et ie voois qu'à escient il recite par fois diversement mesme histoire; comme le iugement des trois meilleurs capitaines qui eussent oncques esté, faict par Hannibal, il est aultrement en la vie de Flaminius, aultrement en celle de Pyrrhus. Mais de le charger d'avoir prins pour argent comptant des choses incroyables et impossibles, c'est accuser de faulte de iugement le plus iudicieux aucteur du monde . . . .

«Il y a encores en ce mesme lieu un' aultre accusation qui me picque pour Plutarque, où il dict qu'il a bien assorty de bonne foy les Romains aux Romains, et les Grecs entre eulx: mais non les Romains aux Grecs, tesmoing, dict il, Demosthenes et Cicero, Caton et Aristides, Sylla et Lysander, Marcellus et Pelopidas, Pompeius et Agesilaus: estimant qu'il a favorisé les Grecs, de leur avoir donné des compaignons si dispareils. C'est iustement attaquer ce que Plutarque a de plus excellent et louable; car en ses comparaisons (qui est la piece plus admirable de ses œuvres, et en laquelle, à mon advis, il s'est autant pleu), la fidelité et sincerité de ses jugements equale leur profondeur et leur poids: c'est un philosophe qui nous apprend la vertu. Veoyons si nous le pourrons garantir de ce reproche de prevarication et faulseté. Ce que ie puis penser avoir donné occasion à ce iugement, c'est ce grand et esclatant lustre des noms romains que nous avons en la teste; il ne nous semble point que Demosthenes puisse equaler la gloire d'un consul. proconsul et preteur de cette grande republicque: mais, qui considerera la verité de la chose, et les hommes par eulx mesmes. à quoy Plutarque a plus visé, et à balancer leurs mœurs, leurs naturels, leur suffisance que leur fortune, ie pense, au rebours de Bodin, que Cicero et le vieux Caton en doibvent de reste à leurs compaignons. Pour son desseing, i'eusse plustost choisi l'exemple du ieune Caton comparé à Phocion; car en ce pair, il se trouveroit une plus vraysemblable disparité à l'advantage du Romain. Quant à Marcellus, Sylla et Pompeius, ie veois bien que leurs exploicts de guerre sont plus enflez, glorieux et pompeux que ceulx des Grecs que Plutarque leur apparie: mais les actions les plus belles et vertueuses, non plus en la guerre qu'ailleurs, ne sont pas tousiours les plus fameuses; ie veois souvent des noms de capitaines estouffez sous la splendeur d'aultres noms de moins de merite: tesmoing Labienus, Ventidius, Telesinus, et plusieurs aultres: et à le prendre par là, si i'avois à me plaindre pour les Grecs, pourrois ie pas dire que beaucoup moins est Camillus comparable à Themistocles, les Gracches à Agis et Cleomenes, Numa à Lycurgus? Mais c'est folie de vouloir iuger, d'un traict, les choses à tant de visages.

«Quand Plutarque les compare, il ne les eguale pas pourtant: qui plus discrtement et consciencieusement pourroit remarquer

leurs differences? Vient il à parangonner sur les victoires, les exploiets d'armes, la puissance des armees conduictes par Pompeius, et ses triumphes avecques ceulx d'Agesilaus? «Ie ne crois pas, dict il, que Xenophon mesme, s'il estoit vivant, encores qu'on luy ayt concedé d'escrire tout ce qu'il a voulu à l'advantage d'Agesilaus, osast les mettre en comparaison.» Parle il de conferer Lysander à Sylla? «Il n'y a, dict il, point de comparaison, n'y en nombre de victoires, n'y en hazard de battailles, car Lysander ne gaigna seulement que deux batailles na-Cela, ce n'est rien desrobber aux Romains: pour les avoir simplement presentez aux Greçs, il ne leur peult avoir faict iniure, quelque disparité qui puisse estre: et Plutarque ne les contrepoise pas entiers; il n'y a en gros aulcune preference, il apparie les pieces et les circonstances, l'une aprez l'autre, et les iuge separeement. Parquoy, si on le vouloit convaincre de faveur, il falloit en espelucher quelque iugement particulier; ou dire, en general, qu'il auroit failly d'assortir tel Grec à tel Romain, d'autant qu'il en auroit d'aultres plus correspondants pour les apparier, et se rapportants mieulx.

.

r.

s. Di

17

ö.

1.3

ان دروا

r i

ľ

(C)

ri c

ke. L

ir i e in

9 [c] 35-

۲-

e11 : II

Γ.

h.

.

Ċ

خ

(MONTAIGNE, Essais, livre II, chap. XXXII, Defense de Seneque et de Plutarque.)

#### PUBLICATION DES VIES PARALLÈLES.

Les Vies parallèles n'ont pas été publiées en une seule fois par Plutarque, mais successivement et livre par livre. Une paire de vies, précédée souvent d'un préambule, et toujours terminée par un parallèle, composaient un livre ou rouleau (βιβλίον, volumen); par exception, quatre biographies peu développées, celles d'Agis et de Cléomène d'une part, celles des deux Gracques de l'autre, furent publiées en une seule fois: elles ne forment pas, d'ailleurs, à elles quatre un volume plus fort que la moyenne des autres. Plutarque ne semble pas avoir fait paraître de son vivant une édition d'ensemble de toutes ces vies. Une fois sorti des mains de l'auteur, chacun de ces petits livres suit sa destinée. Plutarque ne les retouche point, et se contente de rectifier ou de compléter à l'occasion dans une publication postérieure ce qu'il a regret d'avoir omis ou mal dit dans les livres déjà lancés dans la circulation.

Plutarque écrivit ses premières Vies parallèles à la prière d'amis, qui voulaient avoir de lui la biographie de quelques grands hommes: ces biographies ont un caractère plutôt histo-

rique que moral, bien que les réflexions philosophiques — comment en serait-il autrement chez un moraliste comme l'intarque? — ne manquent point d'apparaître çà et la A cette classe de Vies paralleles appartiennent le livre de Demostrene et Cicéron la cinquieme paire qu'ait composée Plutarque, cett de Cimon et Lucullus, de Lysandre et Sylla, et quelques autres.

Le livre de Périclès et Fabius Maximus, qui est le dixieme de la série, inaugure une nouvelle manière du biographe. Plutarque a pris goût à raconter la vie des grands bommes, et u aura plus besoin désormais d'être excité par les desirs de ses amis pour se mettre à la besogne. Mais il développe alors le theme en s'abandonnant à son inclination particulière: le résit historique se réduit à un canevas sur lequel le moraliste brode de beaux tableaux de vertus (5). Cette seconde série de Vien parallèles, où brille surtout la morale en action, comprend, outre le livre déjà cité, Dion et Brutus (numéroté 12) Alexandre et César, Agesilas et Pompée, Pyrrhus et Marius, etc.

Puin, quand Plutarque eut fait entrer dans sa galerie tous les grands hommes de l'histoire greque et romaine dignes d'être proposés comme modèles, voulant encore écrire des Vies parallèles. Il se décida, bien qu'un peu à regret, à enseigner la vertu par la peinture du vice, à l'imitation du Thébain Ismenias, le maître de flûte qui montrait à ses élèves comment il fallait jouer de la flûte et comment il n'en fallait pas jouer (9). Il se borna dans cet autre genre, à deux paires de Vies parallèles, celles de Demetrius et d'Antoine, de Coriolan et d'Alcibiade.

Ensin, ne voulant point pourtant retracer trop de mauvais exemples, il tourna ses yeux ailleurs, franchit la limite des temps instoriques et, se jetant dans les «terres inconnues (10)», il essaya

τω, Ινίνων ματίας τον βίον.

4. Vie de Demetrius, 1.: Πιείς δε την μεν εκ διαστροφής ετέρων επενόπωσην οἱ πάνυ φιλάνθρωπον οὐδε πολιτικήν ήγουμεθα, των δε κεγοημένον αποτιτότερον υὐτοίς και γεγονότων εν εξουσίαις και πράγμασι μεγάλοις επιφυνών ει, κακίαν οἱ χείρον ἴσως εστί συζυγίαν μίαν ή δύο παρεμβαλείν εξί το ποροδιίγματα τῶν βίων, κτλ.

<sup>8.</sup> Vir de Timoleon, début: Έποι μέν τῆς τῶν βίων ἄψασθαι μέν γραφῆς σενέβη δι' έτερους, Επιμένειν δε και φιλοχωρείν ἦδη και δι' Εμαιτόν, ώσπες Ιν Ιποπτοφ τῆ Ιστορία πειρώμενον άμῶς γε πως κοσμείν και άφομοιούν πρός του Ιστίνων άσειας τον βίον.

<sup>10.</sup> Vie de Thénée, début: Ωσπες ενταίς γεωγραφίαις, δ Σόσπε Σενεκίων, 
οι Ιστορικό το διαφτίγοντα την γνώπιν αυτών τοις εσχάτοις μέρεσε των πικάχων πιερώντες ενίοις παραγράφουσιν ότι «τὰ δ' Επέχεινα δίνες ἀνοδρακοι θησιώδεις» ή «πηλὸς ἀιδνής» . . ., οθτως εμοί περί την τών βίων των 
πυφικτήρων γραφήν τον εφικτόν είχοτι λόγω και βάσιμον εστορία πραγμάτων Ιχομένη χρόνον διελθόντι περί των ἀνωτέρω καλώς είχεν εξπείν, κτλ.

de faire revivre les Thésée et les Romulus, les Numa et les Lycurgue (11).

Un petit nombre de biographies, rentrant dans l'une ou l'autre des deux premières manières, sont perdues, comme celles d'Epaminondas, de Scipion l'Ancien, de Scipion le Jeune, etc.

D'ailleurs, on voit par les chapitres II et III de la Vie de Démosthène que Plutarque ne se mit qu'à un âge déjà assez avancé à la composition des Vies parallèles.

## PLUTARQUE MORALISTE.

«La grande collection des œuvres diverses de Plutarque, connue vulgairement sous le nom de Morales, contient des traités de toute valeur et presque de tout genre. Il est vrai que Plutarque est un moraliste avant tout. Son âme d'honnête homme passionné pour le bien se mêle à tout ce qu'il écrit: c'est là ce qui donne tant de vie même à ses dissertations d'antiquités; c'est là ce qui fait lire ses discussions métaphysiques, politiques ou religieuses; c'est là ce qui rend intéressantes jusqu'à ses faiblesses d'esprit. On lui pardonne sans peine d'avoir été fort injuste envers les stoïciens; et quand on songe à son amour tout filial pour Chéronée, on s'explique qu'il ait fait un livre contre l'historien Hérodote, qui avait dû traiter sévèrement dans ses récits la Béotie et les Béotiens. Mais parmi cette multitude d'écrits, qui pour la plupart n'ont avec la morale proprement dite que des rapports fortuits, il en est un certain nombre dont la morale didactique est le sujet, la substance même; et ceuxlà sont les plus renommés de toute la collection: ce sont ceux où le génie de Plutarque s'est montré avec tous ses avantages. Quelques-uns sont d'une haute éloquence. Le dialogue intitulé des Délais de la Justice divine est la plus grande et la plus belle œuvre que la littérature et la philosophie grecques eussent enfantées depuis le temps de Platon. Le dialogue intitulé de l'Amour n'est guère moins remarquable en son genre. Plutarque n'a pas traité ce sujet dans la grande manière de Platon, et son livre n'est point une contrefaçon du Banquet. Il a laissé la



<sup>11.</sup> Voy. C. Th. Michaelis, De ordine vitarum parallelarum Plutarchi (Berlin 1875).

métaphysique profonde et la haute poésie; il s'est enfermé dans le domaine des réalités de la vie domestique; il a voulu se montrer uniquement ce qu'il était, bon époux, bon père de famille. conteur très aimable. Son livre est le panégyrique de l'amour légitime, et contient le récit d'une foule d'anecdotes dont la tendresse conjugale est le thème ordinaire. C'est là, vers la fin du dialogue, que Plutarque raconte la touchante histoire du dévouement d'Empone, que nous nommons, d'après les Latins. Éponine. Il y a encore d'autres écrits, dans la collection, qui passeraient pour des chefs-d'œuvre, s'ils n'étaient éclipsés par le voisinage de ces ouvrages renommés. Ainsi la Consolation à sa femme sur la mort de sa fille est une lettre pleine d'émotion, de naïveté et de tendresse. Les traités sur la Superstition, sur le Mariage, sur la Noblesse, bien d'autres encore, ou pour mieux dire tous les traités moraux de Plutarque, et en général tous ses écrits de quelque nature que ce soit, se recommandent par des qualités estimables, et procurent au lecteur agrément et profit. Toujours et partout on y sent cet amour du bon et du beau, cette simplicité de cœur, cette parfaite sincérité, qui captivent le sentiment, alors même que la raison a quelque chose encore à désirer.

« Montaigne, au livre deuxième des Essais, fait une comparaison en règle entre les Morales de Plutarque et les Épîtres de Sénèque. Ce qui lui plaît surtout, c'est la brièveté des opuscules et la variété des sujets : « Ils ont touts deux cette notable »commodité pour mon humeur, que la science que j'y cherche y est traictée à pieces descousues, qui ne demandent pas l'obli-»gation d'un long travail, de quoy ie suis incapable . . . . Il »ne fault pas grande entreprinse pour m'y mettre; et les quitte »où il me plaist: car elles n'ont point de suitte et dependance »des unes aux aultres. Ces aucteurs se rencontrent en la plus-»part des opinions utiles et vrayes; comme aussi leur fortune »les feit naistre environ mesme siècle; touts deux precepteurs nde deux empereurs romains: touts deux venus de païs estran-»giers; touts deux riches et puissants. Leur instruction est de la »cresme de la philosophie, et presentée d'une simple façon, et per-»tinente. Plutarque est plus uniforme et constant; Seneque plus »ondoyant et divers: cettuy cy se peine, se roidit et se tend »pour armer la vertu contre la foiblesse, la crainte et les vi-»cieux appetits; l'aultre semble n'estimer pas tant leurs efforts, net desdaigner d'en haster son pas et se mettre sur sa garde»Plutarque a les opinions platoniques, doulces et accommodables »à la société civile; l'aultre les a stoïques et épicuriennes, plus »esloingnées de l'usage commun, mais, selon moy, plus commondes en particulier et plus fermes . . . . Seneque est plein de »poinctes et saillies; Plutarque, de choses; celuy là vous eschauffe »plus et vous esmeut; cettuy ei vous contente davantage et vous «paye mieulx; il nous guide, l'autre nous poulse. » Montaigne, qui ne lisait Plutarque que dans Amyot, croyait, comme Amyot, que Plutarque avait été précepteur de Trajan et avait joué un rôle en politique. Sauf ce trait, le parallèle est juste; et Plutarque moraliste y est admirablement caractérisé.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

### STYLE DE PLUTARQUE.

«La diction de Plutarque est loin d'être digne de celle des anciens maîtres . . . Sa langue n'est plus celle de Platon, de Xénophon, de Thucydide. Il n'a pas même essayé, comme ceux qu'on appelle atticistes (12), d'en retrouver les secrets. Il prend ses termes de toute main, il se teint des couleurs de tous les écrivains dont il produit les pensées, peu soucieux d'effacer les disparates et d'adoucir les tons criards. Rien de fondu, rien d'achevé . . . . Sa façon d'écrire est plus aiguë, dit Jacques Amyot dans son expressif langage, plus docte et pressée, que claire, polie ou aisée (13).»

(PIERRON, ibid.)

.

.

1

1

e.

el. Fû

į.

1

ď

ï

二 は 二 は 一 は り は

٦

<sup>12.</sup> Lucien, par exemple.

<sup>13.</sup> Cf. Conrad Gesner, Bibliotheca universalis, p. 566 (éd. de 1545): «Stilus Plutarchi videtur esse gravis et meditatus, neque clarus cuivis nisi plusculum temporis in Græcis literis versato.»

métaphysic
le domaire
montrer :
conteur
légitime
tendres
fin du
dévou
Épon
pass
le v
à s

tie

SH.

١.

## S CHAPITRES.

## TUCTION

## TE STHÈNE ET DE CICÉRON.

music point, en général, au bonheur de la

en qui veut s'occuper de sujets autres que sont autre. Plutarque a le désavantage et de n'avoir pu mettre à profit pour eveur qu'il fit jadis à Rome; ce n'est qu'une qu'il a abordé l'étude du latin, et il désacrate aussi à fond qu'il désirerait.

ce crivant les Vies parallèles de Démosthène ces dans l'examen et la comparaison de leur procher les événements de leur vie et leurs supposenants entre la destinée des deux orateurs.

#### VY DE DEMOSTHÈNE.

regne de Démosthène. Son enfance. Ses surnoms:

r nudeyer qu'il entend prononcer à l'orateur Cal-

- Commethène plaide contre ses tuteurs. Son insuccès cui rent rarler dans l'assemblée du peuple, son décou-

A la sente d'un nouvel échec, il reçoit des conces pai lui ouvre les yeux sur l'importance du débit de fait construire une chambre souterraine pour

Se exercises et études dans la chambre souterraine.

plutôt que comme le résultat d'aptitudes naturelles: mot de Pythéas à ce sujet, et réplique de Démosthène. Démosthène n'avait point coutume de parler sans préparation.

CHAPITRE IX. — Dans quelques grandes occasions seulement, il se laissa aller à improviser, et avec le plus éclatant succès; mais, à l'imitation de Périclès, il n'aimait point à se commettre à tout propos, à abandonner rien au hasard du moment. Témoignages d'auteurs anciens sur l'inspiration à laquelle il céda quelquefois en parlant; sur un sérieux jeu de mots qu'il fit dans l'affaire de l'Halonnèse.

CHAPITRE X. — Jugements de contemporains sur Démosthène et Démade, sur Démosthène et Phocion; de Démosthène lui-même sur ce dernier.

CHAPITRE XI. — Démosthène se soumet à des exercices spéciaux pour corriger les vices de sa prononciation et de sa déclamation; il soigne sa tenue. Importance qu'il attache à l'accent oratoire. Jugement d'Æsion sur l'éloquence de Démosthène. Bons mots de Démosthène.

CHAPITRE XII. — Entrée de Démosthène dans la vie politique et procès contre Midias. La position qu'il prend, comme adversaire de Philippe, lui procure bientôt beaucoup de gloire.

CHAPITRE XIII. — C'est injustement que Théopompe a accusé Démosthène d'inconstance dans ses opinions politiques; Démosthène ne fit point, sous ce rapport, comme les Démade, les Menalopus, les Nicodème. Noblesse des sentiments qui, au témoignage du philosophe Panetius, dictèrent à Démosthène la plupart de ses principaux discours.

CHAPITRE XIV. — Démosthène ne fit pas preuve de cette intégrité absolue, qui place son contemporain Phocion sur la même ligne que les Aristide et les Cimon; comparé aux autres orateurs de son temps, il avait pourtant un fonds d'honnêteté plus grand qu'eux. Fermeté de Démosthène à résister aux caprices du peuple. Il n'hésite pas à aller à l'encontre de ses volontés.

CHAPITRE XV. — Il écrit des discours pour les deux parties adverses successivement dans le procès Apollodore contre Phormion. Plaidoyers politiques de Démosthène; son mariage.

CHAPITRE XVI. - Démosthène principal adversaire de Philippe.

CHAPITRE XVII. — Premières hostilités entre Athènes et la Macédoine. Démosthène soulève la Grèce contre Philippe.

CHAPITRE XVIII. — A la suite de la prise d'Élatée par Philippe, Démosthène conseille aux Athéniens de demander l'alliance de Thèbes. Envoyé en ambassade dans cette ville, il la persuade de prendre les armes contre Philippe. Prestige de Démosthène, de qui Thébains comme Athéniens viennent prendre les ordres.

CHAPITRE XIX. — Oracles inquiétants qui circulent dans la Grèce. Le Thermodonte.

CHAPITRE XX. — Démosthène fait passer outre. A la journée de Chéronée, il jette son bouclier et fuit. Démosthène recevait de l'argent du roi de Perse.

CHAPITRE XXI. Le peuple soutient Démosthène contre ses ennechapitres de prononcer l'éloge funèbre des guerriers tombés à mis, et le charge de prononcer courage à la nouvelle de la mort de Chéronée. Démosthène reprend courage à la nouvelle de la mort de

Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deuil de sa fille, morte deCHAPITRE XXII. — Démosthène part aux réjouissances publiques
puis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques
puis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques
puis sept jours seulement, pour de Philippe. Réflexions sur la
décréteus à Athèniens et celle de Démosthène en cette occurrence.

conduite des AxxIII. — Démosthène suscite une révolte de la conduite des la conduite des AxXIII.

conduite des Atuentes de Cette occurrence.

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite une révolte de la Grèce contre Alexandre; elle se termine par la destruction de Thèbes. Alexandre exige que les Athèniens lui livrent Démosthène avec plusieurs autres hommes politiques de son parti. Démosthène raconte au peuple la fable des brebis qui livrent leurs chiens au loup; Phocion apaise le courroux d'Alexandre.

d'Alexandre CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprime le soulèvement d'Agis, roi de Lacédémone. Le procès de la Couronne et la défaite d'Eschine.

CHAPITRE XXV. — L'affaire d'Harpale.

CHAPITRE XXVI. — Démosthène, condamné pour corruption par l'aréopage, s'échappe de la prison. Sa faiblesse et son découragement dans l'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la mort d'Alexandre, au moment des premiers succès de Léosthène dans la guerre Lamiaque, Démosthène, toujours exilé, se joint aux ambassadeurs athéniens qui parcourent la Grèce pour l'appeler aux armes; ses succès oratoires dans cette campagne le font rappeler d'exil. Sa rentrée triomphale à Athènes.

CHAPITRE XXVIII. — Défaite de Crannon, fuite de Démosthène, sa condamnation à mort sur la proposition de Démade au peuple. Archias le «chasseur de proscrits». Mort d'Hypéride.

CHAPITRE XXIX. — Démosthène réfugié dans le temple de Posidon, dans l'île de Calaurie; Archias vient pour l'arracher de cet asile; Démosthène s'empoisonne.

CHAPITRE XXX. — Récits divergents sur la mort de Démosthène. Honneurs rendus à sa mémoire par le peuple athénien.

CHAPITRE XXXI. — Anecdote du soldat qui dépose son pécule entre cette histoire.

Mort de Démade et morale de

## ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ**

### CHAPITRE PREMIER.

Ό μεν γράψας τὸ (1) επί τῆ νίκη τῆς Όλυμπίασιν ἱπποδρομίας εἰς ᾿Αλχιβιάδην (²) ἐγχώμιον, εἴτ' Εὐριπίδης, ὡς ὁ πολὺς χρατεῖ λόγος (³), εἴθ' ἕτερός τις (⁴) ἡν, ὡ Σόσσιε Σενεχίων (⁵), φησὶ χρῆναι

1. Το . . . . Εγχώμιον. Les mots placés entre l'article et son substantif servent en général (cf. ch. xiv, note 6) à déterminer le substantif.

2. 'Αλκιβιάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. x1 (trad. Amyot): «Il n'y 2. Αλκιβιάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. x1 (trad. Amyot): «Il n'y eut onques homme privé, ne roy mesme, qui envoyast aux jeux Olympiques sept chariots équippez pour courir, comme il feit, ne qui en une mesme course ait emporté le premier prix, le second et le quatrieme, comme dit Thucydides, ou, comme le met Euripides, le troisieme: car cela surmonte en splendeur et en gloire la magnificence de tous ceulx qui s'en sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il composa à sa louange disant.» etc. Voici, dans le texte original (dialecte dorien), l'extrait que Plutarque donne de ce « cantique»: Σὲ δ' ἀείσομαι, δ Κλεινίου παῖ. Καλὸν ά νίκα· κάλλιστον δ', ὅ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, ἄρματι ποῶτα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναί τ' ἀπονητὶ δὶς στεφθέντ' lkulα κάρυκι βοὰν παραδοῦναι. Cette triple et éclatante victoire fut remportée aux ieux. soit de 420. soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451 portée aux jeux, soit de 420, soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451

av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.
3. Ο πολὺς λόγος, «la plus commune opinion.» (Amyot.) — Κρατεί,

comme en latin obtinet.

4. Ετερός τις. Les anciens ont quelquefois attribué cet υμνος επινίκιος au poète Simonide.

5. Zóggie Zevertwv. C. Sosius Senecio. Ce personnage fut quatre fois consul sous Trajan, savoir: consul suffectus en 98, et consul ordinaire en 99, 102 et 107 après J. C. Il était ami de Pline le Jeune. Plutarque lui dédia plusieurs livres de Vies parallèles, celui de Thésée et Romulus, celui de Dion et Brutus, celui de Démosthène et Cicéron, ainsi qu'un traité moral sur les Progrès dans la vertu (Πως αντις αΙσθοιτο έαυτοῦπροχόπτοντος επ' άρετη) et ses 9 livres de Propos de table (Συμποσιακά προβλήματα.)

incroyables et impossibles, c'est accuser de faulte de iugement le plus iudicieux aucteur du monde . . . .

«Il y a encores en ce mesme lieu un' aultre accusation qui me picque pour Plutarque, où il dict qu'il a bien assorty de bonne foy les Romains aux Romains, et les Grecs entre eulx: mais non les Romains aux Grecs, tesmoing, dict il, Demosthenes et Cicero, Caton et Aristides, Sylla et Lysander, Marcellus et Pelopidas, Pompeius et Agesilaus: estimant qu'il a favorisé les Grecs, de leur avoir donné des compaignons si dispareils. C'est instement attaquer ce que Plutarque a de plus excellent et louable: car en ses comparaisons (qui est la piece plus admirable de ses œuvres, et en laquelle, à mon advis, il s'est autant pleu), la fidelité et sincerité de ses iugements equale leur profondeur et leur poids: c'est un philosophe qui nous apprend la vertu. Veovons si nous le pourrons garantir de ce reproche de prevarication et faulseté. Ce que ie puis penser avoir donné occasion à ce iugement, c'est ce grand et esclatant lustre des noms romains que nous avons en la teste; il ne nous semble point que Demosthenes puisse egualer la gloire d'un consul, proconsul et preteur de cette grande republicque: mais, qui considerera la verité de la chose, et les hommes par eulx mesmes, à quoy Plutarque a plus visé, et à balancer leurs mœurs. leurs naturels, leur suffisance que leur fortune, ie pense, au rebours de Bodin, que Cicero et le vieux Caton en doibvent de reste à leurs compaignons. Pour son desseing, i'eusse plustost choisi l'exemple du jeune Caton comparé à Phocion: car en ce pair, il se trouveroit une plus vraysemblable disparité à l'advantage du Romain. Quant à Marcellus, Sylla et Pompeius, ie veois bien que leurs exploicts de guerre sont plus enflez, glorieux et pompeux que ceulx des Grecs que Plutarque leur apparie: mais les actions les plus belles et vertueuses, non plus en la guerre qu'ailleurs, ne sont pas tousiours les plus fameuses; je veois souvent des noms de capitaines estouffez sous la splendeur d'aultres noms de moins de merite: tesmoing Labienus, Ventidius, Telesinus, et plusieurs aultres: et à le prendre par là, si i'avois à me plaindre pour les Grecs, pourrois ie pas dire que beaucoup moins est Camillus comparable à Themistocles, les Gracches à Agis et Cleomenes, Numa à Lycurgus? Mais c'est folie de vouloir iuger, d'un traict, les choses à tant de visages. «Quand Plutarque les compare, il ne les eguale pas pourtant:

qui plus discrtement et consciencieusement pourroit remarquer

leurs differences? Vient il à parangonner sur les victoires, les exploicts d'armes, la puissance des armees conduictes par Pompeius, et ses triumphes avecques ceulx d'Agesilaus? «Ie ne crois pas, dict il, que Xenophon mesme, s'il estoit vivant, encores qu'on luy ayt concedé d'escrire tout ce qu'il a voulu à l'advantage d'Agesilaus, osast les mettre en comparaison.» Parle il de conferer Lysander à Sylla? «Il n'y a, dict il, point de comparaison, n'y en nombre de victoires, n'y en hazard de battailles, car Lysander ne gaigna seulement que deux batailles navales,» etc. Cela, ce n'est rien desrobber aux Romains: pour les avoir simplement presentez aux Greçs, il ne leur peult avoir faict iniure, quelque disparité qui puisse estre: et Plutarque ne les contrepoise pas entiers; il n'y a en gros aulcune preference, il apparie les pieces et les circonstances, l'une aprez l'autre, et les iuge separeement. Parquoy, si on le vouloit convaincre de faveur, il falloit en espelucher quelque iugement particulier; ou dire, en general, qu'il auroit failly d'assortir tel Grec à tel Romain, d'autant qu'il en auroit d'aultres plus correspondants pour les apparier, et se rapportants mieulx.

(MONTAIGNE, Essais, livre II, chap. XXXII, Defense de Seneque et de Plutarque.)

#### PUBLICATION DES VIES PARALLÈLES.

Les Vies parallèles n'ont pas été publiées en une seule fois par Plutarque, mais successivement et livre par livre. Une paire de vies, précédée souvent d'un préambule, et toujours terminée par un parallèle, composaient un livre ou rouleau (βιβλίον, volumen); par exception, quatre biographies peu développées, celles d'Agis et de Cléomène d'une part, celles des deux Gracques de l'autre, furent publiées en une seule fois: elles ne forment pas, d'ailleurs, à elles quatre un volume plus fort que la moyenne des autres. Plutarque ne semble pas avoir fait paraître de son vivant une édition d'ensemble de toutes ces vies. Une fois sorti des mains de l'auteur, chacun de ces petits livres suit sa destinée. Plutarque ne les retouche point, et se contente de rectifier ou de compléter à l'occasion dans une publication postérieure ce qu'il a regret d'avoir omis ou mal dit dans les livres déjà lancés dans la circulation.

Plutarque écrivit ses premières Vies parallèles à la prière d'amis, qui voulaient avoir de lui la biographie de quelques grands hommes: ces biographies ont un caractère plutôt histo-

rique que moral, bien que les réflexions philosophiques — comment en serait-il autrement chez un moraliste comme Plutarque? — ne manquent point d'apparaître çà et là. A cette classe de Vies parallèles appartiennent le livre de Démosthène et Cicéron (la cinquième paire qu'ait composée Plutarque), ceux de Cimon et Lucullus, de Lysandre et Sylla, et quelques autres.

Le livre de Périclès et Fabius Maximus, qui est le dixième de la série, inaugure une nouvelle manière du biographe. Plutarque a pris goût à raconter la vie des grands hommes, et n'aura plus besoin désormais d'être excité par les désirs de ses amis pour se mettre à la besogne. Mais il développe alors le thème en s'abandonnant à son inclination particulière: le récit historique se réduit à un canevas sur lequel le moraliste brode de beaux tableaux de vertus (8). Cette seconde série de Vies parallèles, où brille surtout la morale en action, comprend, outre le livre déjà cité, Dion et Brutus (numéroté 12) Alexandre et César, Agesilas et Pompée, Pyrrhus et Marius, etc.

Puis, quand Plutarque eut fait entrer dans sa galerie tous les grands hommes de l'histoire greque et romaine dignes d'être proposés comme modèles, voulant encore écrire des Vies parallèles, il se décida, bien qu'un peu à regret, à enseigner la vertu par la peinture du vice, à l'imitation du Thébain Ismenias, le maître de flûte qui montrait à ses élèves comment il fallait jouer de la flûte et comment il n'en fallait pas jouer (9). Il se borna, dans cet autre genre, à deux paires de Vies parallèles, celles de Demetrius et d'Antoine, de Coriolan et d'Alcibiade.

Enfin, ne voulant point pourtant retracer trop de mauvais exemples, il tourna ses yeux ailleurs, franchit la limite des temps historiques et, se jetant dans les «terres inconnues (10)», il essaya

<sup>8.</sup> Vie de Timoleon, début: Ἐμοὶ μὲν τῆς τῶν βίων ἄψασθαι μὲν γραφῆς συνέβη δι' ἐτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρείν ἤδη καὶ δι' ἐμαιτόν, ὅστες ἐν ἐσόπτοω τῆ ἱστορία πειρώμενον ἀμῶς γέ πως κοσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν προς τὰς ἐκείνων ἀρετὰς τὸν βίον.

<sup>9.</sup> Vie de Demetrius, 1.: 'Παείς δε την μεν εκ διαστροφής ετέρων επανόρθωσιν οὐ πάνυ φιλάνθρωπον οὐδε πολιτικήν ήγούμεθα, τῶν δε κεχοημένων ἀσκεπτότερον αὐτοίς καὶ γεγονότων εν εξουσίαις καὶ πράγμασι μεγάλως επιφανών εξς κακίαν οὐ χείρον ἴσως εστί συζυγίαν μίαν ή δύο παρεμβαλείν εξς τα παραδείγματα τῶν βίων, κτλ.

<sup>10.</sup> Vie de Thésée, debut: Ωσπερ ενταίς γεωγραφίαις, ω Σόσσιε Σενεκίων, οι Ιστορικοί τὰ διαφεύγοντα την γνωσιν αὐτων τοῖς εσχάτοις μέρεσι των πιτάκων πιεξούντες ενίσις παραγράφουσιν ότι «τὰ δ' επέκεινα θίνες ἄντθρω κοι θηριώδεις» η «πηλὸς ἀὐδνης» . . ., οὕτως εμοί περί την των βίων των παραλλήλων γραφην τὸν εφικτὸν είκοτι λόγω και βάσιμον Ιστορία πραγμάτων εχομένη χρόνον διελθόντι περί των ἀνωτέρω καλώς είχεν είπειν, κτλ.

de faire revivre les Thésée et les Romulus, les Numa et les Lycurgue (11).

Un petit nombre de biographies, rentrant dans l'une ou l'autre des deux premières manières, sont perdues, comme celles d'Epaminondas, de Scipion l'Ancien, de Scipion le Jeune, etc.

D'ailleurs, on voit par les chapitres II et III de la Vie de Démosthène que Plutarque ne se mit qu'à un âge déjà assez avancé à la composition des Vies parallèles.

#### PLUTARQUE MORALISTE.

«La grande collection des œuvres diverses de Plutarque, connue vulgairement sous le nom de Morales, contient des traités de toute valeur et presque de tout genre. Il est vrai que Plutarque est un moraliste avant tout. Son âme d'honnête homme passionné pour le bien se mêle à tout ce qu'il écrit: c'est là ce qui donne tant de vie même à ses dissertations d'antiquités; c'est là ce qui fait lire ses discussions métaphysiques, politiques ou religieuses; c'est là ce qui rend intéressantes jusqu'à ses faiblesses d'esprit. On lui pardonne sans peine d'avoir été fort injuste envers les stoïciens; et quand on songe à son amour tout filial pour Chéronée, on s'explique qu'il ait fait un livre contre l'historien Hérodote, qui avait dû traiter sévèrement dans ses récits la Béotie et les Béotiens. Mais parmi cette multitude d'écrits, qui pour la plupart n'ont avec la morale proprement dite que des rapports fortuits, il en est un certain nombre dont la morale didactique est le sujet, la substance même; et ceuxlà sont les plus renommés de toute la collection: ce sont ceux où le génie de Plutarque s'est montré avec tous ses avantages. Quelques-uns sont d'une haute éloquence. Le dialogue intitulé des Délais de la Justice divine est la plus grande et la plus belle œuvre que la littérature et la philosophie grecques eussent enfantées depuis le temps de Platon. Le dialogue intitulé de l'Amour n'est guère moins remarquable en son genre. Plutarque n'a pas traité ce sujet dans la grande manière de Platon, et son livre n'est point une contrefaçon du Banquet. Il a laissé la



<sup>11.</sup> Voy. C. Th. Michaelis, De ordine vitarum parallelarum Plutarchi (Berlin 1875).

métaphysique profonde et la haute poésie; il s'est enfermé dans le domaine des réalités de la vie domestique; il a voulu se montrer uniquement ce qu'il était, bon époux, bon père de famille. conteur très aimable. Son livre est le panégyrique de l'amour légitime, et contient le récit d'une foule d'anecdotes dont la tendresse conjugale est le thème ordinaire. C'est là, vers la fin du dialogue, que Plutarque raconte la touchante histoire du dévouement d'Empone, que nous nommons, d'après les Latins. Éponine. Il y a encore d'autres écrits, dans la collection, qui passeraient pour des chefs-d'œuvre, s'ils n'étaient éclipsés par le voisinage de ces ouvrages renommés. Ainsi la Consolation à sa femme sur la mort de sa fille est une lettre pleine d'émotion, de naïveté et de tendresse. Les traités sur la Superstition, sur le Mariage, sur la Noblesse, bien d'autres encore, ou pour mieux dire tous les traités moraux de Plutarque, et en général tous ses écrits de quelque nature que ce soit, se recommandent par des qualités estimables, et procurent au lecteur agrément et profit. Toujours et partout on y sent cet amour du bon et du beau, cette simplicité de cœur, cette parfaite sincérité, qui captivent le sentiment, alors même que la raison a quelque chose encore à désirer.

« Montaigne, au livre deuxième des Essais, fait une comparaison en règle entre les Morales de Plutarque et les Épitres de Sénèque. Ce qui lui plaît surtout, c'est la brièveté des opuscules et la variété des sujets : « Ils ont touts deux cette notable »commodité pour mon humeur, que la science que j'y cherche ny est traictée à pieces descousues, qui ne demandent pas l'obli-»gation d'un long travail, de quoy ie suis incapable . . . . Il »ne fault pas grande entreprinse pour m'y mettre; et les quitte »où il me plaist: car elles n'ont point de suitte et dependance »des unes aux aultres. Ces aucteurs se rencontrent en la plus-»part des opinions utiles et vrayes; comme aussi leur fortune »les feit naistre environ mesme siècle: touts deux precepteurs nde deux empereurs romains; touts deux venus de païs estran-»giers; touts deux riches et puissants. Leur instruction est de la »cresme de la philosophie, et presentée d'une simple façon, et perntinente. Plutarque est plus uniforme et constant; Seneque plus »ondoyant et divers: cettuy cy se peine, se roidit et se tend »pour armer la vertu contre la foiblesse, la crainte et les vi-»cieux appetits; l'aultre semble n'estimer pas tant leurs efforts, net desdaigner d'en haster son pas et se mettre sur sa garde»Plutarque a les opinions platoniques, doulces et accommodables »à la société civile; l'aultre les a stoïques et épicuriennes, plus »esloingnées de l'usage commun, mais, selon moy, plus commo»des en particulier et plus fermes . . . . Seneque est plein de 
»poinctes et saillies; Plutarque, de choses; celuy là vous eschauffe 
»plus et vous esmeut; cettuy ci vous contente davantage et vous 
»paye mieulx; il nous guide, l'autre nous poulse. » Montaigne, qui ne lisait Plutarque que dans Amyot, croyait, comme Amyot, que Plutarque avait été précepteur de Trajan et avait joué un 
rôle en politique. Sauf ce trait, le parallèle est juste; et Plutarque moraliste y est admirablement caractérisé.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

## STYLE DE PLUTARQUE.

«La diction de Plutarque est loin d'être digne de celle des anciens maîtres . . . Sa langue n'est plus celle de Platon, de Xénophon, de Thucydide. Il n'a pas même essayé, comme ceux qu'on appelle atticistes (12), d'en retrouver les secrets. Il prend ses termes de toute main, il se teint des couleurs de tous les écrivains dont il produit les pensées, peu soucieux d'effacer les disparates et d'adoucir les tons criards. Rien de fondu, rien d'achevé . . . . Sa façon d'écrire est plus aiguë, dit Jacques Amyot dans son expressif langage, plus docte et pressée, que claire, polie ou aisée (13).»

(PIERRON, ibid.)

<sup>12.</sup> Lucien, par exemple.
13. Cf. Conrad Gesner, Bibliotheca universalis, p. 566 (éd. de 1545):

«Stilus Plutarchi videtur esse gravis et meditatus, neque clarus cuivis nisi plusculum temporis in Græcis literis versato.»

## ANALYSE DES CHAPITRES.

### INTRODUCTION

### AUX VIES DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

CHAPITRE Ier. – Il n'importe point, en général, au bonheur de la vie d'être né dans une grande ou dans une petite ville.

CHAPITRE II. — Pour l'historien qui veut s'occuper de sujets autres que l'histoire locale, la question est tout autre. Plutarque a le désavantage d'habiter une toute petite ville, et de n'avoir pu mettre à profit pour ses recherches historiques le séjour qu'il fit jadis à Rome; ce n'est qu'une fois rentré dans son pays natal, qu'il a abordé l'étude du latin, et il déclare ne pas posséder cette langue aussi à fond qu'il désirerait.

CHAPITRE III. — Aussi, en écrivant les Vies parallèles de Démosthène et de Cicéron, n'entrera-t-îl pas dans l'examen et la comparaison de leur éloquence: il se bornera à rapprocher les événements de leur vie et leurs actes politiques. Rapports surprenants entre la destinée des deux orateurs.

### VIE DE DÉMOSTHÈNE.

CHAPITRE IV. — Origine de Démosthène. Son enfance. Ses surnoms: Batalos et Argas.

CHAPITRE V. — Un plaidoyer qu'il entend prononcer à l'orateur Callistrate détermine sa vocation. Ses maîtres de rhétorique et ses livres d'étude.

CHAPITRE VI. — Démosthène plaide contre ses tuteurs. Son insuccès la première fois qu'il veut parler dans l'assemblée du peuple, son découragement: Eunomus remonte son courage.

CHAPITRE VII. — A la suite d'un nouvel échec, il reçoit des conseils de l'acteur Satyrus, qui lui ouvre les yeux sur l'importance du débit oratoire. Démosthène se fait construire une chambre souterraine pour s'exercer à bien déclamer.

CHAPITRE VIII. — Ses exercices et études dans la chambre souterraine. Ses contemporains considèrent son éloquence comme le fruit de l'étude plutôt que comme le résultat d'aptitudes naturelles: mot de Pythéas à ce sujet, et réplique de Démosthène. Démosthène n'avait point coutume de parler sans préparation.

CHAPITRE IX. — Dans quelques grandes occasions seulement, il se laissa aller à improviser, et avec le plus éclatant succès; mais, à l'imitation de Périclès, il n'aimait point à se commettre à tout propos, à abandonner rien au hasard du moment. Témoignages d'auteurs anciens sur l'inspiration à laquelle il céda quelquefois en parlant; sur un sérieux jeu de mots qu'il fit dans l'affaire de l'Halonnèse.

CHAPITRE X. — Jugements de contemporains sur Démosthène et Démade, sur Démosthène et Phocion; de Démosthène lui-même sur ce dernier.

CHAPITRE XI. — Démosthène se soumet à des exercices spéciaux pour corriger les vices de sa prononciation et de sa déclamation; il soigne sa tenue. Importance qu'il attache à l'accent oratoire. Jugement d'Æsion sur l'éloquence de Démosthène. Bons mots de Démosthène.

CHAPITRE XII. — Entrée de Démosthène dans la vie politique et procès contre Midias. La position qu'il prend, comme adversaire de Philippe, lui procure bientôt beaucoup de gloire.

CHAPITRE XIII. — C'est injustement que Théopompe a accusé Démosthène d'inconstance dans ses opinions politiques; Démosthène ne fit point, sous ce rapport, comme les Démade, les Menalopus, les Nicodème. Noblesse des sentiments qui, au témoignage du philosophe Panetius, dictèrent à Démosthène la plupart de ses principaux discours.

CHAPITRE XIV. — Démosthène ne fit pas preuve de cette intégrité absolue, qui place son contemporain Phocion sur la même ligne que les Aristide et les Cimon; comparé aux autres orateurs de son temps, il avait pourtant un fonds d'honnêteté plus grand qu'eux. Fermeté de Démosthène à résister aux caprices du peuple. Il n'hésite pas à aller à l'encontre de ses volontés.

CHAPITRE XV. — Il écrit des discours pour les deux parties adverses successivement dans le procès Apollodore contre Phormion. Plaidoyers politiques de Démosthène; son mariage.

CHAPITRE XVI. — Démosthène principal adversaire de Philippe.

CHAPITRE XVII. — Premières hostilités entre Athènes et la Macédoine. Démosthène soulève la Grèce contre Philippe.

CHAPITRE XVIII. — A la suite de la prise d'Élatée par Philippe, Démosthène conseille aux Athéniens de demander l'alliance de Thèbes. Envoyé en ambassade dans cette ville, il la persuade de prendre les armes contre Philippe. Prestige de Démosthène, de qui Thébains comme Athéniens viennent prendre les ordres.

CHAPITRE XIX. — Oracles inquiétants qui circulent dans la Grèce. Le

CHAPITRE XX. — Démosthène fait passer outre. A la journée de Chéronée, il jette son bouclier et fuit. Démosthène recevait de l'argent du roi de Perse.

CHAPITRE XXI. — Le peuple soutient Démosthène contre ses ennemis, et le charge de prononcer l'éloge funèbre des guerriers tombés à Chéronée. Démosthène reprend courage à la nouvelle de la mort de Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deuil de sa fille, morte depuis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques décrétées à Athènes à propos de la mort de Philippe. Réflexions sur la conduite des Athèniens et celle de Démosthène en cette occurrence.

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite une révolte de la Grèce contre Alexandre; elle se termine par la destruction de Thèbes. Alexandre exige que les Athéniens lui livrent Démosthène avec plusieurs autres hommes politiques de son parti. Démosthène raconte au peuple la fable des brebis qui livrent leurs chiens au loup; Phocion apaise le courroux d'Alexandre.

CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprime le soulèvement d'Agis, roi de Lacédémone. Le procès de la Couronne et la défaite d'Eschine.

CHAPITRE XXV. - L'affaire d'Harpale.

CHAPITRE XXVI. — Démosthène, condamné pour corruption par l'aréopage, s'échappe de la prison. Sa faiblesse et son découragement dans l'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la mort d'Alexandre, au moment des premiers succès de Léosthène dans la guerre Lamiaque, Démosthène, toujours exilé, se joint aux ambassadeurs athéniens qui parcourent la Grèce pour l'appeler aux armes; ses succès oratoires dans cette campagne le font rappeler d'exil. Sa rentrée triomphale à Athènes.

CHAPITRE XXVIII. — Défaite de Crannon, fuite de Démosthène, sa condamnation à mort sur la proposition de Démade au peuple. Archias le «chasseur de proscrits». Mort d'Hypéride.

CHAPITRE XXIX. — Démosthène réfugié dans le temple de Posidon, dans l'île de Calaurie; Archias vient pour l'arracher de cet asile; Démosthène s'empoisonne.

CHAPITRE XXX. — Récits divergents sur la mort de Démosthène. Honneurs rendus à sa mémoire par le peuple athénien.

CHAPITRE XXXI. — Anecdote du soldat qui dépose son pécule entre les mains de la statue de Démosthène. Mort de Démade et morale de cette histoire.

## ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

## CHAPITRE PREMIER.

Ο μὲν γράψας τὸ (¹) ἐπὶ τῆ νίκη τῆς Ὀλυμπίασιν ἱπποδρομίας εἰς ᾿Αλκιβιάδην (²) ἐγκώμιον, εἴτ᾽ Εὐριπίδης, ὡς ὁ πολὺς κρατεῖ λόγος (³), εἴθ᾽ ἔτερός τις (⁴) ἢν, ὡ Σόσσιε Σενεκίων (⁵), φησὶ χρῆναι

1. Το . . . . ἐγχώμιον. Les mots placés entre l'article et son substantif servent en général (cf. ch. xiv, note 6) à déterminer le substantif.

2. ἀλαιριάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. x1 (trad. Amyot): «Il n'y eut onques homme privé, ne roy mesme, qui envoyast aux jeux Olympiques sept chariots équippez pour courir, comme il feit, ne qui en une mesme course ait emporté le premier prix, le second et le quatrieme, comme dit Thucydides, ou, comme le met Euripides, le troisieme: car cela surmonte en splendeur et en gloire la magnificence de tous ceulx qui s'en sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il composa à sa louange disant.» etc. Voici, dans le texte original (dialecte dorien), l'extrait que Plutarque donne de ce « cantique»: Σὶ δ' ἀείσομαι, ω Κλεινίου παὶ. Καλὸν ἀ νίκα · κάλλιστον δ', ὅ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, αφματι πρώπα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναί τ' ἀπονητὶ δὶς στεφθέντ' llulα κάρυκι βοὰν παραδοῦναι. Cette triple et éclatante victoire fut remportée aux jeux, soit de 420, soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451 av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

3. 'Ο πολύς λόγος, «la plus commune opinion.» (Amyot.) — Κρατεί,

comme en latin oblinet.
4. Ετερός τις. Les anciens ont quelquefois attribué cet υμνος επινίκιος

au poète Simonide.

5. Σόσσιε Σενεκίων. C. Sosius Senecio. Ce personnage fut quatre fois consul sous Trajan, savoir: consul suffectus en 98, et consul ordinaire en 99, 102 et 107 après J. C. Il était ami de Pline le Jeune. Plutarque lui dédia plusieurs livres de Vies parallèles, celui de Thésée et Romulus, celui de Dion et Brutus, celui de Démosthène et Cicéron, ainsi qu'un traité moral sur les Progrès dans la vertu (Πως ἄντις αζοθοιτο ἐαυτοῦπροπόπιοντος ἐπὶ ἀρετῆ) et ses 9 livres de Propos de table (Συμποσιακὰ προβλήματα.)

τῷ εὐδαίμονι πρῶτον ὑπάρξαι «τὰν πόλιν εὐδόχιμον» ἐγὰ δέ τῷ μέν εὐδαιμονήσειν μέλλοντι την άληθινην εὐδαιμονίαν, ής ή ήθει και διαθέσει (6) το πλειστόν έστιν, οιδέν ήγοι μαι διαφέρει άδύξου και ταπεινής πατρίδος η μητρός άμορφου και μικράς γενέσθαι. Γελοϊον γάρ, εί τις οίοιτο την Ιουλίδα, μέρος μιχούν ούσαν ου μεγάλης νήσου της Κέω, καὶ την Αίγιναν (1), ην των Αττικών τις εκέλευεν ώς λήμην του Πειραιώς άφελειν (8), ύποκριτάς μεν άγαθούς τρέφειν και ποιητάς, άνδρα δ' οι' αν ποπε δύνασθαι δίχαιον καὶ αὐτάρχη καὶ νοῦν έχοντα καὶ μεγαλόψιχον έξενεγκείν. Τὰς μεν γὰρ ἄλλας τέχνας εἰχός ἐστι, πρὸς ἐργασίαν καὶ δόξαν συνισταμένας, εν ταϊς άδόξοις καὶ ταπειναϊς πόλεσιν απομαραίνεσθαι, την δ' άρετην (9), ώσπερ ίσχυρον και διαρκές φυτον, εν απαντι διζουσθαι τόπω, φύσεως γε χρηστης και φιλοπόνου ψυχης επιλαβομένην. Όθεν ούδ ήμεις, εί τι τοῦ φρονείν ώς δει και του βιουν (10) ελλείπομεν, τουτο τη μικρότητι της πατρίδος, άλλ' αύτοῖς (11) δικαίως άναθήσομεν.

<sup>6. &</sup>quot;H3u, le caractère, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes et des mœurs d'un individu; sussentieres des la disposition d'esprit où il se trouve aux différents moments de son existence.

<sup>7.</sup> Kéw, ... Aiyıvav. Égine et Céos, les deux Cyclades les plus rapprochées de la pointe sud de l'Attique, la première à l'occident (dans le golfe Saronique), l'autre à l'orient du promontoire de Sunium. Iulis était la principale des quatre villes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes de Céos; e lyriques illustres, Bacchylide et Simonide. Aristophane, le grand poète comique, était natif d'Égine, ainsi que l'acteur Polus dont Plutarque fera un brillant éloge ci-dessous au chapitre xxvIII.

<sup>8.</sup> Hegizlys, dit Aristote (Rhetorique, III, 10), the Alyerar ageleiv Exclevae the liquity too Mesomos. La situation d'Égine et la puissance que cette île avait jadis possédée sur mer inquiétaient encore Périclès, après qu'elle ent été contrainte de renoncer à son indépendance et de livrer sa flotte aux Athéniens (455). Aussi en 431, dans le début de la guerre du Péloponnèse, pour s'en assurer la possession, il expulsa toute la population indigène et distribua les terres à des colons envoyés d'Athènes. En rapportant ici le mot de Périclès, Plutarque ne s'occupe pas du sens politique qu'il présente: la comparaison à un grain de chassie dans l'oil du Pirée lui sert seulement à attirer l'attention sur la petitesse d'Egine.

<sup>9.</sup> Τας μέν γαο άλλας τέχνας . . . , την δ' άρετην Hellénisme connu. Ce grec ne dit pas que la vertu soit rangée parmi les arts et métiers. C'est comme s'il y avait: Των μεν άλλων (Parmi les autres choses que la vertu) τάς τέχνας κτλ. - Συνισταμένας est construit comme attribut: en tant qu'organisés en vue du gain (ξογασία) et de la réputation.

<sup>10. 22;</sup> δεί tombe aussi bien sur τοῦ βιοῦν qui le suit que sur τοῦ φουτείν 11. Acrois, dans le sens de quiv acrois.

### CHAPITRE II.

 $T\tilde{\varphi}$  μέντοι σύνταξιν (1)  $\tilde{v}$ ποβεβλημέν $\varphi$ (2) καὶ ἱστορίαν έξ οὐ προγείρων (3) οὐδ' οἰκείων, άλλὰ ξένων τε πολλών καὶ διεσπαρμένων εν ετέροις (4) συνιούσαν αναγνωσμάτων, τῷ ὄντι χρῆν πρώτον ύπάρχειν καὶ μάλιστα «τὰν πόλιν εὐδόκιμον» καὶ φιλόκαλον καὶ πολυάνθρωπον, ώς βιβλίων τε παντοδαπών άφθονίαν έχων, καὶ, οσα τους γράφοντας διαφυγόντα σωτηρία μνήμης επιφανεστέραν (5) είλησε πίστιν, ὑπολαμβάνων ἀχοῦ χαὶ διαπυνθανόμενος τῶν ἀναγχαίων ενδεες αποδιδοίη το έργον.

'Ημεῖς δὲ μικρὰν μὲν οἰκουντες πόλιν(6), καὶ ἵνα μὴ μικροτέρα γένηται φιλοχωρούντες, εν δε 'Ρώμη (7) καὶ ταῖς περὶ τὴν Ιταλίαν(8) διατριβαίς ου σχολής ούσης γυμνάζεσθαι περί την Ρωμαϊκήν διάλεκτον ύπο χρειών πολιτικών και των διά φιλοσοφίαν πλησιαζόντων, οψέ ποτε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἡρξάμεθα Ρωμαϊκοίς συντάγμασιν έντυγχάνειν. Καὶ πρᾶγμα θαυμαστόν μέν, άλλ' άληθες επάσχημεν. Ου γάρ ούτως έκ των ονομάτων τά πράγματα συνιέναι καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ήμιν, ώς (9) έκ των πραγμάτων ών άμως γέ πως είχημεν έμπειρίαν, έπακολουθείν δι' αὐτὰ καὶ τοῖς ὀνόμασι (10). Κάλλους δὲ 'Ρωμαϊκῆς ἀπαγγελίας (11) χαὶ τάχους (12) αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφοράς ονομάτων καὶ άρμονίας καὶ τῶν ἄλλων, οἶς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μεν ἡγούμεθα καὶ οὐκ ἀτερπές: ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη καὶ ἄσκησις ο'κ εὐμα-

Ch. II]. 1. Σύνταξιν employé dans le sens de σύνταγμα. 2. Υποβεβλημένω. Comp. l'expression ὑποβάλλεσθαι πόλιν, fonder une

ville. 3. Έξ οὐ προχείρων κτλ. ἀναγνωσμάτων, dépend de συνιουσαν.

<sup>4.</sup> Er érégois, chez d'autres (peuples).

<sup>5.</sup> Έπιφανεστέραν. «Res gestæ non scripto consignatæ, sed hominum memoria consignatæ, notitiam fidemque manifestiorem certioremque habent in magnis quam in parvis urbibus.

<sup>6.</sup> Μικράν . . . πόλιν: Chéronée (voy. l'Introduction).
7. Ἐν Ῥώμη. Sur le séjour de Plutarque à Rome, voy. l'Introduction.
8. Περὶ τὴν Ἰταλίαν, en Italie de côté et d'autre.
9. Οὐχ οὐτως . . . . ως, non pas tant . . ., que.
10. Ἐπακολουθεῖν . . . καὶ τοῖς ὀνόμασι, poursuivre et atteindre aussi les mots, c'est-à-dire parvenir à apprendre aussi le sens des mots latins.

<sup>11. &#</sup>x27;Απαγγελίας, la façon de parler, la diction, le style.

<sup>12.</sup> Taxous. Le latin est naturellement plus concis que le grec.

#### EDITION SCOLAURE

ιστισι(13) πλείων τε σχολή καὶ τὰ τῆς ώρας(14) κωι τως έπιχωρεί (15) φιλοτιμίας (16).

L

-8

2 1

 $\dot{z}$ 

17 ١, ٤

777

Ţ

Ú.

ì 1 54

1-1

## CHAPITRE III.

σταντιες εν τῷ βιβλίω τούτω, τῶν παραλλήλων βίων ..... ... περί Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος (2), από τῶν τας φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς διαε ε άλλιλας (4) επισκεψώμεθα το δε τους λόγους αν. ... και αποφαίνεσθαι, πότερος ήδίων (5) ή δεινότερος ήν  $\mathcal{L}_{\alpha}$  where  $\mathcal{L}_{\alpha}$   $\mathcal{L$ 

- - δελφίνος έν χέρσφ βία (9),

λ τεριτιός εν απασι(10) Καικίλιος(11) αγνοήσας ενεανιεύ-

it initiation, (difficile,) si ce n'est pour ceux à qui, etc. C'est comme 🔾 👡 🐯 pour éviter un hiatus.

La inc woas. En français: la jeunesse.

to tryopei, les permet, c'est-à-dire permet την μελέτην και ασκησιν. 1 (10) 1 (10) πέμπιφ. Sur l'ordre dans lequel Plutarque publia les parallèles, voy. l'Introduction.

- 3. 11sul Anuaus évous xal Kixégowos. Ce qu'on appelle la Vie de Dé-A la suite l'une de l'autre, les deux biographies de Démosthène et de l'autre. Il les a fait précéder d'un préambale commun, qui forme les trois premiers chapitres de ce qu'on appelle la Vie de Démosthène, et il termine par un parallèle des vies de ces deux grands hommes. (Voy. l'Introduction.)
- 8. 100 tov noussour, en partant de leurs actes privés, xal tov noliteior, ot do learn actes publics.

4. How allighus, en les mettant les unes en regard des autres.

δ. Πους είπειν, «doulx en son parler»; δεινός είπειν, vehement en son

due. • (Am.)

11. Adnel Mil. Sensus est: nam ibi in me, ut in Cacilium, conveniat illud loms dictum : Delphini in sicco vis. > In zazei duarum exstat vis particularum, and ad Coccilium refertur, exei ad comparationem Demosthenica ot Cooroniane orationis.»

7. '() "Imv. Ion. de Chio, poète lyrique, élégiaque et tragique, contemporata de Sophoele et d'Euripide, mort en 422 av. J. C.

M. Λελμινος Αν χέρσφ βία. Expression devenue proverbiale. Le dauphin, at anilo et ai fort dans l'eau, n'est plus bon à rien sur terre.

μ IIν, cont à dire la Λελφίνος εν χέρου βίαν, ce qui revient au fond à most pour le mens: Ce proverbe Force de dauphin sur terre.

10. Hanring le maan, excessif en toutes choses. (Am.)
11. Amethus. Cecilius, de Calacte, en Sicile, rhéteur grec, contemporsin du Virgile et d'Horace, vécut à Rome dans l'amitié de Denys d'Halicarσατο ( $^{12}$ ) σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος ( $^{18}$ ) ἐξενεγκεῖν. Αλλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἢν τὸ Γνῶθι σαυτὸν ( $^{14}$ ) ἔχειν πρόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ πρᾶγμα θεῖον εἶναι.

Δημοσθένει γὰρ Κικέρωνα τὸν αὐτὸν (15) ἔοικε πλάττων ἐξ ἀρχῆς ὁ δαίμων πολλὰς μὲν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ (16) τῶν ὁμοιοτήτων (17), ὥσπερ τὸ φιλότιμον καὶ φιλελεύθερον ἐν τῆ πολιτεία, πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἄτολμον, πολλὰ δ' ἀναμιξαι καὶ τῶν τυχηρῶν. Δύο γὰρ ἐτέρους οὐκ ἂν εὐρεθῆναι δοκῶ ὑήτορας ἐκ μὲν ἀδόξων καὶ μικρῶν ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους γενομένους, προσκρούσαντας δὲ βασιλεῖσι καὶ τυράννοις, θυγατέρας δ' ἀποβαλόντας, ἐκπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων (18), κατελθίντας δὲ μετὰ τιμῆς, ἀποδράντας δ' αὐθις καὶ ληφθέντας ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἅμα δὲ καὶ παυσαμένη τῆ τῶν πολιτῶν ἐλευθερία τὸν βίον συγκαταστρέψαντας (19) : ὥστε, εὶ γένοιτο τῆ φύσει καὶ τῆ τύχη καθάπερ τεχνίταις ἅμιλλα, χαλεπῶς ἂν διακριθῆναι, πότερον αὕτη (20) τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐκείνη τοὺς ἄνδρας (21) ὁμοιοτέρους ἀπείργασται.

Λεχτέον δε περί του πρεσβυτέρου πρότερον.

nasse. Il fut auteur d'un ouvrage Sur le sublime, aujourd'hui perdu, et qui suscita, comme réponse, cet autre Traité du sublime, dont nous possédons encore la plus grande partie et qui a été longtemps, à tort, attribué à Longin.

<sup>12.</sup> Νεανιείουαι est ordinairement un verbe neutre, signifiant agir en jeune homme. Plutarque le prend activement: risquant en jeune homme.

<sup>13.</sup> Construisez του λόγου Δημοσθένους και Κικέρωνος. Entendez par ο λόγος la parole, c'est-à-dire l'éloquence.

<sup>14.</sup> Deux inscriptions frappaient surtout la vue de celui qui, en entrant au temple de Delphes, mettait le pied dans le pronaos (ou portique antérieur, vestibule du temple), à savoir les maximes Γνῶθι σαυτόν et Μηδὲν ἄγαν (Ne quid nimis), recommandées, au dire de la tradition, par les sept Sages réunis en conseil, et qui formaient bien, en effet, aux yeux des Grecs, le résumé de la sagesse.

<sup>15.</sup> Δημοσθένει τον αὐτόν. Expression plus forte que « pareil (δμοιον) à Démosthène»: τὸν αὐτόν, identique.

<sup>16.</sup> Aŭtoŭ, de Cicéron.

<sup>17.</sup> Πολλάς τῶν ὁμοιστήτων, comme serait πολλάς ὁμοιότητας, beaucoup de «qualitez toutes semblables» (à celles de Démosthène). [Am.]

<sup>18.</sup> Των πατρίδων. Chassés chacun de sa patrie, ce qui fait deux patries: d'où le pluriel, ordinaire en grec en pareil cas. De même, θυγατέρας: chacun leur fille.

<sup>19.</sup> Καταστρέφειν τον βίον, mourir.

<sup>20.</sup> Αὖτη, c'est-à-dire ἡ φύσις. Ἐκείνη, ἡ τύχη. Dans une phrase grecque, c'est le bon sens qui indique quel terme est représenté par οὐτος et quel terme par ἐκεῖνος.

<sup>21.</sup> Tous avocas, ces hommes.

## CHAPITRE IV.

Δημοσθένης ο πατήρ Δημοσθένους ήν μεν των καλών καί  $\vec{\alpha}$   $\gamma \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$  (1)  $\vec{\alpha} \nu \delta \rho \tilde{\omega} \nu$ ,  $\vec{\omega}_S$  is  $\tau \circ \rho \epsilon \tilde{\iota} \Theta \epsilon \delta \pi \circ \mu \pi \circ S$   $\epsilon$ ,  $\epsilon \pi \epsilon \kappa \epsilon \lambda \epsilon \tilde{\iota} \tau \circ S$   $\delta \epsilon$ μαγαιροποιός έργαστήριον έχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τοὺς τούτο πράττοντας (4). "Α δ' Αἰσχίνης (5) ὁ φήτωρ είρηκε περὶ τῆς μητρός, ώς εκ Ιύλωνός τινος (6), επ' αίτία προδοσίας φείγοντος έξ ἄστεος, γεγόνοι καὶ βαρβάρου γυναικός, οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν εἴτ' άληθώς είρηκεν είτε βλασφημών και καταψευδόμενος.

Απολειφθείς δ' ὁ Δημοσθένης ύπὸ τοῦ πατρὸς έπταέτης έν εὐπορία (μικρὸν γὰρ ἀπέλιπεν σύμπασ' ή τίμησις αὐτοῦ τῆς οὐσίας πεντεχαίδεχα ταλάντων (7) ύπὸ των ἐπιτρόπων ήδιχήθη, τὰ

Ch. IV.] 1. Τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδοῶν, gens de bonne maison, de bonne famille. L'expression of καλοὶ κάγαθοί ne désigne point ici les personnes qui ont une certaine manière de vivre, mais celles qui appartiennent à une certaine classe de la société: comme coptimates à Rome.

2. Θεόπομπος. Théopompe, de Chio, historien célèbre, de l'école d'Isocrate, auteur d'un grand ouvrage d'histoire, aujourd'hui perdu, qui était intitulé Φιλιππικά. Trogue Pompée, l'historien latin que nous connaissons par l'abrégé de Justin, avait emprunté aux Philippiques de Théopompe le plan et le titre de son propre ouvrage. (Cf. l'Introduction.)

3. Enexaleiro. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de le désigner à Athènes sous le nom de Démosthène l'armurier (non point de L'armurier tout court), évidemment pour le distinguer d'un homonyme.

4. Μαχαιροποιός . . . . πράττοιτας. Démosthène le père, à ce que l'orateur nous apprend dans le procès contre ses tuteurs, avait trente-deux ou trente-trois ouvriers esclaves dans cet atelier d'armes. En outre, il possédait un atelier presque aussi considérable d'ébénisterie, dont Plutarque ne parle pas, et où travaillaient vingt autres esclaves.

5. Alaxírns. Eschine, grand orateur, rival de Démosthène, et son ad-

versaire politique.

6. Έχ Γύλωνός τινος. Les faits articulés par Eschine sont précis, et il n'y a pas lieu de les révoquer en doute. Ce Gylon, Athénien, du dême de Céramées, avait été condamné à mort par contumace comme coupable d'avoir livré à l'ennemi la ville de Nymphée, possession athénienne dans le Pont. A Bosphore (ou Panticapée, aujourd'hui Kertch), où il avait cherché nn refuge, il se fit bien venir des rois du pays, et épousa une femme, de sang scythe, fort riche, dont il eut deux filles, l'une qui fut donnée en mariage à un Athénien (qu'Eschine ne cite point, mais qu'on sait d'autre source être un nommé Philocharès), et l'autre, Cléobule, la mère du grand

7. Πεντεχαίδεχα ταλάντων. Le talent, monnaie de compte, représentait 60 mines, et la mine (μνα), aussi une monnaie de compte, 100 drachmes. La drachme (δραχμή) valait, au temps de Démosthène, quelques centimes de moins que 1 franc de notre monnaie: ce qui fait monter le talent à

près de 6000 francs.



μεν νοσφισαμένων, τὰ δ' άμελησάντων(8), ώστε καὶ τῶν διδασκάλων αύτου τον μισθον αποστερήσαι (9). Διά τε δή ταυτα των έμμελών και προσηκόντων έλευθέρω παιδί μαθημάτων απαίδευτος δοχεί γενέσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν καὶ θρύψιν, οὐ προϊεμένης τοῖς πόνοις τῆς μητρὸς αὐτὸν(10) οὐδὲ προσβιαζομένων των παιδαγωγών ήν γὰρ έξ άρχης άπαλὸς καὶ νοσώδης.

Διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ σωμα λέγεται σχωπτήμενος ύπὸ των παίδων λαβείν. Ήν δὲ δ Βάταλος, ώς μεν ένιοί φασιν, αὐλητης τῶν κατεαγότων, καὶ δραμάτιον είς τοῦτο (11), κωμφδών αὐτὸν, Αντιφάνης (12) πεποίηκεν. Έτεροι δέ τινες ώς ποιητοῦ τρυφερά καὶ παροίνια (13) γράφοντος τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Δοχεῖ δὲ χαὶ τῶν οὐχ εὐπρεπῶν τι λεχθήναι τοῦ σώματος μορίων (14) παρὰ τοῖς 'Αττιχοῖς τότε χαλεῖσθαι βάταλος.

'Ο δ' Αργας (καὶ τοῦτό φασι τῷ Δημοσθένει γενέσθαι παρωνύμιον) ἢ πρὸς τὸν τρόπον, ὡς θηριώδη καὶ πικρὸν, ἐτέθη (τὸν γὰς ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀς γᾶν ὀνομίζουσιν), ἢ πρὸς τὸν λύγον, ως ανιώντα τοὺς ακροωμένους (καὶ γὰρ Αργᾶς (15) τοὖνομα ποιητής ην νόμων (16) πονηρών καὶ άργαλέων (17).

<sup>8.</sup> Τὰ μὲν . . . . ἀμελησάντων. Dans le procès contre ses tuteurs, Démosthène prétend que, de toute la fortune de son père, ils lui remirent seulement, à sa majorité, environ la valeur de 70 mines, tant en immeubles qu'en esclaves et en espèces.

<sup>9.</sup> Αποστερήσαι. La construction de αποστερείν avec l'accusatif de la chose et le génitif de la personne, quelquesois employée par Plutarque, est fort rare. Comp. les expressions de Démosthène lui-même dans son premier plaidoyer contre son tuteur Aphobus: Είς τοσούτον αλσχροχερθείας ηλθεν ώστε και τους διδασκάλους τους μισθούς απεστέρηκε.

<sup>10.</sup> Καὶ διὰ . . . . μητρὸς αὐτόν. «Joinct aussi qu'il estoit fort délicat et de petite complexion, au moyen de quoy sa mere ne vouloit pas qu'il travaillast beaucoup à l'estude.» (Amyot.)

11. Εἰς τοῦτο, sur le caractère de l'efféminé.

<sup>12.</sup> Άντιφάνης. L'un des plus illustres représentants de ce genre de comédie qui s'est appelé la comédie moyenne et qui sert de transition entre la comédie ancienne (Aristophane) et la comédie nouvelle (Ménandre). Antiphane appartient à peu près à la même génération que Démosthène.

<sup>13.</sup> Παροίνια. Sous-entendu ασματα ou μέλη. Chansons à boire, qui portaient dans l'antiquité, le nom de βατάλεια.

 <sup>14.</sup> Των . . . . μορίων. Le derrière.
 15. Λογας. Ce poète lyrique, ou chansonnier, était peu goûté des connaisseurs de son temps. Il paraît avoir été de quelque vingt ou trente ans plus vieux que Démosthène.

<sup>16.</sup> Νόμων. Sorte de chansons, dont la musique et les paroles étaient composées par le même auteur.

<sup>17.</sup> Άργαλέων. Plutarque joue sur les mots: Αργάς, ἀργαλέων.

## CHAPITRE V.

- ειντη 1) της δὲ πρὸς τοὺς λόγους δρμῆς ἀρχὴν καττην γενέσθαι. Καλλιστράτου (2) τοῦ ὁἰτορος ενε Ωρωποῦ κρίσιν (3) ἐν τῷ δικαστηρίῳ μέλ ουσοκια τῆς δίκης μεγάλη διά τε τὴν τοῦ ἡίτορος εντις ενίτε μάλιστα τῆ δύξη, καὶ διὰ τὴν πρᾶξιν εντιν. Εκούσας οὖν ὁ Αμοσθένης τῆν διδασκάλων εντινών συντιθεμένων τῆ δίκη παρατυχεῖν, ἔπεισε αιστινοῦν δεόμενος καὶ προθυμούμενος (4) ὅπως τους τὴν ἀκρόασιν. 'Ο δ' ἔχων πρὸς τοὺς ἀνοί-

- 1

:70

L

. .

38

. 3

. l<sub>0</sub>)

1

i ci

1

14. 14. 14.

à

i.

271.77

123 144

rate uèr rairy, et hace quidem ita. — Les explications in the probablement pas grand' chose. Ce qu'on peut plutôt a un appliquant ces sobriquets, les contemporains de l'écontentes a en connaissaient déjà plus l'étymologie; du moins res ben les nuances, que Plutarque indique exactement. In a figuriné: Argas, surnom de personne desagréable. C'est content à finite en question s'appeiant de son vrai nom Time il Batalos sous lequel il est content n'est que son sobrique apparence que la même chose a dû se passer au quelque apparence que la même chose a dû se passer argas. Enfin l'existence de cet autre chansonnier, a ment rus très authentique: on l'aura inventé comme on fit aura inventé comme de comme de l'entre de comme restrue. Calistrate, du dème d'Aphidna (Athènes), l'orateur le sun ramps, et souvent placé par le peuple à la tête des contraire. Timothée ou Iphicrate pour collègues. Il fleurit is 1904 con \$68 environ: il dut alors s'enfuir d'Athènes de l'une condamnation à mort. Il fit d'utiles réformes en u l'insact où il avait trouvé un refuge. Plus tard, étant museut manue en Attique sans autorisation, il fut saisi et mis

A theorems. Parvinrent à y rentrer avec l'aide du tyran es Atheorems. Parvinrent à y rentrer avec l'aide du tyran en l'an Scé av. J. C. Les Athéniens envoyèrent content de l'aide du tyran en l'an servinrent les Thébains à leur secours, et l'aide du tyran en les Athéniens, qui avaient alors d'autres de l'aide de l'aide les Athéniens, qui avaient alors d'autres de l'aide les Athéniens, qui avaient alors d'autres de l'aide les Thébains tranquilles aux et l'aides ettre convenus avec eux que leurs prétentions de l'aides de les Thébains refusèrent de sortir d'Orope.

Alles que les les Thébains refusèrent de sortir d'Orope.

Alles que l'aide de l'aides en phabelement en tant qu'ayant été jadis les les laides de l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides et l'aides d'aides et l'aides et l'ai

γοντας τὰ δικαστήρια δημοσίους (5) συνήθειαν εὐπόρησε χώρας, έν ή καθήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀκροάσεται(6) τῶν λεγόντων. Εύημερήσαντος δε τοῦ Καλλιστράτου καὶ θαυμασθέντος ύπερφυως, εκείνου μεν εζήλωσε την δόξαν όρων προπεμπόμενον υπό πολλῶν (7) καὶ μακαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε καὶ κατενόησε τὴν ἰσχύν ώς πάντα χειροῦσθαι καὶ τιθασεύειν πεφυκότος. Όθεν έάσας τὰ λοιπά μαθήματα καὶ τὰς παιδικάς διατριβάς αὐτὸς αύτὸν ήσκει καὶ διεπόνει ταῖς μελέταις, ώς ἂν τῶν λεγόντων (8) ἐσόμενος καὶ αὐτός.

Έχρήσατο δὲ Ἰσαίφ (9) πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῆ, καίπερ Ἰσοκράτους (10) τότε σχολάζοντος (11), είτε, ώς τινες λέγουσι, τὸν ώρισμένον μισθον Ισοκράτει τελέσαι μή δυνάμενος, τας δέκα μνας, διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον(12) τοῦ Ἰσαίου τὸν λόγον ώς δραστήριον καὶ πανούργον (13) εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. Ερμιππος (14) δέ φησιν άδεσπότοις υπομνήμασιν εντυχείν, εν οίς εγέγραπτο τὸν Δημοσθένην συνεσχολακέναι(15) τῷ Πλάτωνι(16) καὶ

5. Tous δημοσίους (sous entendu δούλους), les huissiers.

6. Χώρας ἐν ἢ . . . . ἀχροάσεται, une place où il puisse écouter (l'un des sens du futur en grec après le relatif). — ἀδήλως. Les jeunes gens, jusqu'à leur majorité, n'étaient pas admis dans les assemblées publiques. 7. Υπὸ πολλῶν. «Accompagné de grande suitte de gens.» (Ne pas confondre avec ὑπὸ τῶν πολλῶν, qui voudrait dire: «accompagné par la multiple de gens.»

titude, par la populace.)

8. Των λεγόντων. Au nombre de ceux qui parlent devant le peuple, des orateurs. — Le futur avec αν n'est pas d'une bonne grécité.
9. Ἰσαίω, Isée, de Chalcis (en Eubée), l'un des dix grands orateurs attiques. Les onze discours qui nous restent de lui sont tous des plaidoyers civils relatifs à des procès de succession.

10. Ισοχράτους. Isocrate, fils d'un luthier athénien, vint au monde en

436; fut l'un des dix grands orateurs attiques, et celui d'entre eux dont le style était le plus étudié et le plus limé. Il nous reste vingt et un discours de lui, dont huit seulement ont été écrits pour être prononcés dans des procès: tous les autres sont des morceaux d'apparat. On dit qu'il atteignit l'âge de 98 ans.

11. Σχολάζοντος est pris ici dans le sens, très rare, de «tenir école.»

12. Μαλλον. Joignez ce mot à ἀποδεχόμενος.

13. Λοαστήριον, qui agit, qui exerce de l'influence. Πανούργον (dans le bon sens), qui vient à bout de tout, habile. Ce qui caractérise, en effet,

l'éloquence d'Isée, c'est qu'elle est essentiellement pratique.

14. Ερμιππος. Hermippe, de Smyrne, surnommé (du nom de son maître Callimaque) ὁ Καλλιμάχειος, florissait dans la seconde moitié du III e siècle av. J. C.: c'était un contemporain de Démosthène (cf. chap. x1). Il avait rédigé l'histoire littéraire de la Grèce jusqu'à son temps dans un grand ouvrage intitulé Blos (aujourd'hui perdu).

15. Συνεσχολακέναι τῷ Πλάτωνι, versatum esse in schola Platonis.

16. Πλάτων. Platon fils d'Ariston, Athénien de famille noble, paraît être né en 429 av. J. C.; se forma en écoutant Socrate, fonda en 389 à

CHAPITRE XXI. — Le peuple soutient Démosthène contre ses ennemis, et le charge de prononcer l'éloge funèbre des guerriers tombés à Chéronée. Démosthène reprend courage à la nouvelle de la mort de Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deuil de sa fille, morte depuis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques décrétées à Athènes à propos de la mort de Philippe. Réflexions sur la conduite des Athèniens et celle de Démosthène en cette occurrence.

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite une révolte de la Grèce contre Alexandre; elle se termine par la destruction de Thèbes. Alexandre exige que les Athéniens lui livrent Démosthène avec plusieurs autres hommes politiques de son parti. Démosthène raconte au peuple la fable des brebis qui livrent leurs chiens au loup; Phocion apaise le courroux d'Alexandre.

CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprime le soulèvement d'Agis, roi de Lacédémone. Le procès de la Couronne et la défaite d'Eschine.

CHAPITRE XXV. — L'affaire d'Harpale.

CHAPITRE XXVI. — Démosthène, condamné pour corruption par l'aréopage, s'échappe de la prison. Sa faiblesse et son découragement dans l'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la mort d'Alexandre, au moment des premiers succès de Léosthène dans la guerre Lamiaque, Démosthène, toujours exilé, se joint aux ambassadeurs athéniens qui parcourent la Grèce pour l'appeler aux armes; ses succès oratoires dans cette campagne le font rappeler d'exil. Sa rentrée triomphale à Athènes.

CHAPITRE XXVIII. — Défaite de Crannon, fuite de Démosthène, sa condamnation à mort sur la proposition de Démade au peuple. Archias le «chasseur de proscrits». Mort d'Hypéride.

CHAPITRE XXIX. — Démosthène réfugié dans le temple de Posidon, dans l'île de Calaurie; Archias vient pour l'arracher de cet asile; Démosthène s'empoisonne.

CHAPITRE XXX. — Récits divergents sur la mort de Démosthène. Honneurs rendus à sa mémoire par le peuple athénien.

CHAPITRE XXXI. — Anecdote du soldat qui dépose son pécule entre les mains de la statue de Démosthène. Mort de Démade et morale de cette histoire.

# ΠΛΟΥΤΛΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

### CHAPITRE PREMIER.

Ό μὲν γράψας τὸ (1) ἐπὶ τῆ νίκη τῆς Ὁλυμπίασιν ἱπποδρομίας εἰς ᾿Αλκιβιάδην (2) ἐγκώμιον, εἴτ' Εὐριπίδης, ὡς ὁ πολὺς κρατεῖ λύγος (3), εἴθ' ἔτερύς τις (4) ἦν, ὡ Σόσσιε Σενεκίων (5), φησὶ χρῆναι

1. Το . . . . εγχώμιον. Les mots placés entre l'article et son substantif servent en général (cf. ch. xiv, note 6) à déterminer le substantif.

av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

3. Ο πολύς λόγος, «la plus commune opinion.» (Amyot.) — Κρατεί,

comme en latin obtinet.

4. Ετερός τις. Les anciens ont quelquefois attribué cet υμνος επινίπιος au poète Simonide.

5. Σόσσιε Σενεκίων. C. Sosius Senecio. Ce personnage fut quatre fois consul sous Trajan, savoir: consul suffectus en 98, et consul ordinaire en 99, 102 et 107 après J. C. Il était ami de Pline le Jeune. Plutarque lui dédia plusieurs livres de Vies parallèles, celui de Thésée et Romulus, celui de Dion et Brutus, celui de Démosthène et Cicéron, ainsi qu'un traité moral sur les Progrès dans la vertu (Πῶς ἄντις αἴσθοιτο ἑαυτοῦπροπόπιοντος ἐπ' ἀρετῆ) et ses 9 livres de Propos de table (Συμποσιακὰ προβλήματα.)

<sup>2. &#</sup>x27;Αλειβιάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. xI (trad. Amyot): «Il n'y eut onques homme privé, ne roy mesme, qui envoyast aux jeux Olympiques sept chariots équippez pour courir, comme il feit, ne qui en une mesme course ait emporté le premier prix, le second et le quatrieme, comme dit Thucydides, ou, comme le met Euripides, le troisieme: car cela surmonte en splendeur et en gloire la magnificence de tous ceulx qui s'en sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il composa à sa louange disant.» etc. Voici, dans le texte original (dialecte dorien), l'extrait que Plutarque donne de ce « cantique»: Σὲ δ' ἀείσομαι, ω Κλεινίου παῖ. Καλὸν ἀ νίκα · κάλλιστον δ', ΰ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, ἄρματι πρῶτα βοαν παραδοῦναι. Catt triple et éclatante victoire fut remportée aux jeux, soit de 420, soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451 av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

CHAPITRE XXI. — Le peuple soutient Démosthermis, et le charge de prononcer l'éloge funèbre des Chéronée. Démosthène reprend courage à la nou-Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deui puis sept jours seulement, pour prendre part aux décrétées à Athènes à propos de la mort de Ph conduite des Athéniens et celle de Démosthène

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite contre Alexandre; elle se termine par la destruction que les Athéniens lui livrent Démostitues de son parti. Démosthène des brebis qui livrent leurs chiens au loup d'Alexandre.

CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprintacédémone. Le procès de la Couronne CHAPITRE XXV. — L'affaire d'Harp CHAPITRE XXVI. — Démosthène, réopage, s'échappe de la prison. Sa fil'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la miers succès de Léosthène dans la jours exilé, se joint aux ambassades pour l'appeler aux armès; ses su font rappeler d'exil. Sa rentrée t

CHAPITRE XXVIII. — Defacondamnation à mort sur la prole «chasseur de proscrits». Mo-

CHAPITRE XXIX. — Démdans l'île de Calaurie; Archi sthène s'empoisonne. CHAPITRE XXX. — !

Honneurs rendus à sa mér CHAPITRE XXXI. — : les mains de la statue de cette histoire. που ατέ γεατέ γεατέ γεατε γεατε γεατε γεατε γεατε γεατε (\*), ὑποατε μεγαλόψυχον
ατε πολε είνασιαν
απειναϊς πόλεσιν
απειναϊς πόλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
απειναϊς πάλεσιν
το τη μικούτητι τῆς
παιεν.

. 1

ie habitudes et des mœurs ui il se trouve aux difféir Cyclades les plus rapproà l'occident (dans le golfe ie Sunium. Iulis était la la patrie de deux poètes Arssophane, le grand poète ceur Polus dont Plutarque fera

Archi

II. 100, rip Affreav depleiv

III. 100, rip Affreav dep

An to the same

 $ightarrow (^2)$  καὶ ίστορίαν έξ ο $ec{v}$  προε πολλών καὶ διεσπαρμένων αων, τῷ ὄντι χοῆν ποῶτον εὐδόκιμον > καὶ φιλόκαλον καὶ ταντοδαπών άφθονίαν έχων, καὶ, σωτηρία μνήμης έπιφανεστέραν (5) χοῦ καὶ διαπυνθανόμενος τῶν ἀναγeyov.

πυντες πόλιν (6), καὶ ενα μὴ μικροτέρα ν δὲ 'Ρώμη (7) καὶ ταῖς περὶ τὴν Ίταχολής ούσης γυμνάζεσθαι περί την Ρωγρειών πολιτικών καὶ τών διὰ φιλοσοφίαν υτε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἦρξάμεθα Ῥωέντιγχάνειν. Καὶ πρᾶγμα θαυμαστόν μέν, ημεν. Ου γάρ ουτως έκ των ονομάτων τά καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ήμῖν, ώς (9) ἐκ τῶν πώς γέ πως είγομεν έμπειρίαν, έπακολουθείν ονόμασι (10). Κάλλους δε Ρωμαϊκής άπαγγελίας (11) αισθάνεσθαι και μεταφοράς ονομάτων και άρμογλων, οίς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μεν ἡγούμεθα ιές ή δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη καὶ ἄσκησις ο'κ εὐμα-

🥫 ου προχείρων κτλ. αναγνωσμάτων, dépend de συνιουσαν. Ev étégois, chez d'autres (peuples).

11. Απαγγελίας, la façon de parler, la diction, le style.

<sup>1.</sup> Σύνταξιν employé dans le sens de σύνταγμα. τοβεβλημένφ. Comp. l'expression ὑποβάλλεσθαι πόλιν, fonder une

Επιφανεστέραν. «Res gestæ non scripto consignatæ, sed hominum moria consignatæ, notitiam fidemque manifestiorem certioremque haint in magnis quam in parvis urbibus.

Μιπράν . . . . πόλιν: Chéronée (voy. l'Introduction).
 Έν 'Ρώμη. Sur le séjour de Plutarque à Rome, voy. l'Introduction.
 Πέοι τὴν 'Ιταλίαν, en Italie de côté et d'autre.

<sup>9.</sup> Οὐχ οὐτως . . . ως, non pas tant . . ., que.
10. Ἐπακολουθεῖν . . . καὶ τοῖς ἀνόμασι, poursuivre et atteindre aussi les mots, c'est-à-dire parvenir à apprendre aussi le sens des mots latins.

<sup>12.</sup> Taxovs. Le latin est naturellement plus concis que le grec.

 $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$   $\hat{q}$  έτι πρός τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ(15) φιλοτιμίας(16).

### CHAPITRE III.

Διὸ καὶ γράφοντες ἐν τῷ βιβλίφ τούτω, τῶν παραλλήλων βίων ὄντι πέμπτ $\psi(1)$ , περὶ Δημοσ $\vartheta$ ένους καὶ Kικέρωνος(2), α $\tilde{\pi}$ ο τ $\tilde{\omega}$ ν πράξεων καὶ τῶν πολιτειῶν(8) τὰς φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς διαθέσεις πρὸς ἀλλήλας (4) ἐπισκεψώμεθα τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀν. τεξετάζειν καὶ ἀποφαίνεσθαι, πότερος ήδίων (5) ἢ δεινότερος ἦν εὶπεῖν, ἐάσωμεν. Κάκεῖ( $^6$ ) γὰρ, ώς φησιν ὁ Ἰων( $^7$ ),

— — δελφίνος έν χέρσφ βία (9),

 $\hat{\mathbf{r}}$ ν $^{(8)}$   $\hat{\mathbf{o}}$  περιττ $\hat{\mathbf{o}}$ ς εν  $\hat{\mathbf{o}}$ πασι $^{(10)}$  Καιχίλιος $^{(11)}$  άγνοήσας ενεανιε $\hat{\mathbf{v}}$ -

13. 'All' οίστισι, (difficile,) si ce n'est pour ceux à qui, etc. C'est comme s'il y avait ἀλλ' ἡ οἰστισι, tournure communément employée, que Plutarque a rejetée pour éviter un hiatus.

14. Τὰ τῆς ώρας. En français: la jeunesse.

15. Έπιχωρεί, les permet, c'est-à-dire permet την μελέτην και άσκησιν. 16. Hoos ras rounvins quilounins, pour satisfaire de telles ambitions. Ch. III.] 1. Όντι πέμπτω. Sur l'ordre dans lequel Plutarque publia les

Vies parallèles, voy. l'Introduction.

- 2. Πεοι Δημοσθένους και Κικέρωνος. Ce qu'on appelle la Vie de Démosthène n'est qu'un fragment détaché du livre où Plutarque a retracé, à la suite l'une de l'autre, les deux biographies de Démosthène et de Cicéron. Il les a fait précéder d'un préambule commun, qui forme les trois premiers chapitres de ce qu'on appelle la Vie de Démosthène, et il termine par un parallèle des vies de ces deux grands hommes. (Voy. l'Introduction.)
- 8. Από των πράξεων, en partant de leurs actes privés, και των πολιτειών, et de leurs actes publics.

4. Προς αλλήλας, en les mettant les unes en regard des autres.

5. 'Ηδύς είπειν, «doulx en son parler»; δεινός είπειν, vehement en son dire. > (Am.)

6. Kaxei xtl. «Sensus est: nam ibi in me, ut in Cæcilium, conveniat illud Ionis dictum: Delphini in sicco vis. In xaxei duarum exstat vis particularum, and ad Cæcilium refertur, exei ad comparationem Demosthenicæ et Ciceronianæ orationis.»

7. 'O Iwv. Ion. de Chio, poète lyrique, élégiaque et tragique, contem-

porain de Sophocle et d'Euripide, mort en 422 av. J. C.

- 8. Λελφὶνος ἐν χέρσω βία. Expression devenue proverbiale. Le dauphin, si agile et si fort dans l'eau, n'est plus bon à rien sur terre.
- 9. Hr, c'est à dire la Λελφίνος έν χέρσω βίαν, ce qui revient au fond à ceci pour le sens: Ce proverbe Force de dauphin sur terre.
- 10. Περιτιός ἐν ἄπασι, «excessif en toutes choses.» (Am.)
  11. Καικίλιος. Cecilius, de Calacte, en Sicile, rhéteur grec, contemporain de Virgile et d'Horace, vécut à Rome dans l'amitié de Denys d'Halicar-

σατο (12) σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος (13) ἐξενεγκεῖν. Άλλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἢν τὸ Γνῶθι σαυτὸν (14) ἔχειν πρόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ πρᾶγμα θεῖον εἰναι.

Δημοσθένει γὰς Κικέςωνα τὸν αὐτὸν (15) ἔοικε πλάττων ἐξ ἀςχῆς ὁ δαίμων πολλὰς μὲν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ (16) τῶν ὁμοιοτήτων (17), ὥσπες τὸ φιλότιμον καὶ φιλελεύθερον ἐν τῆ πολιτεία, πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἄτολμον, πολλὰ δ' ἀναμιξαι καὶ τῶν τυχηςῶν. Δύο γὰς ἑτέρους οὐκ ἂν εύςεθῆναι δοκῶ ἡπορας ἐκ μὲν ἀδόξων καὶ μικςῶν ἰσχυςοὺς καὶ μεγάλους γενομένους, προσκρούσαντας δὲ βασιλεῖσι καὶ τυςάννοις, θυγατέρας δ' ἀποβαλύντας, ἐκπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων (18), κατελθίντας δὲ μετὰ τιμῆς, ἀποδράντας δ' αὐθις καὶ ληφθέντας ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἅμα δὲ καὶ παυσαμένη τῆ τῶν πολιτῶν ἐλευθερία τὸν βίον συγκαταστρέψαντας (19) : ὥστε, εὶ γένοιτο τῆ φύσει καὶ τῆ τύχη καθάπες τεχνίταις ἅμιλλα, χαλεπῶς ἂν διακριθῆναι, πότερον. αὕτη (20) τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐκείνη τοὺς ἄνδρας (21) ὁμοιοτέρους ἀπείργασται.

Λεκτέον δε περί του πρεσβυτέρου πρότερον.

nasse. Il fut auteur d'un ouvrage Sur le sublime, aujourd'hui perdu, et qui suscita, comme réponse, cet autre Traité du sublime, dont nous possédons encore la plus grande partie et qui a été longtemps, à tort, attribué à Longin.

<sup>12.</sup> Neameioum est ordinairement un verbe neutre, signifiant agir en jeune homme. Plutarque le prend activement: risquant en jeune homme.

<sup>13.</sup> Construisez τοῦ λόγου Δημοσθένους και Κικέρωνος. Entendez par ὁ λόγος la parole, c'est-à-dire l'éloquence.

<sup>14.</sup> Deux inscriptions frappaient surtout la vue de celui qui, en entrant su temple de Delphes, mettait le pied dans le pronaos (ou portique antérieur, vestibule du temple), à savoir les maximes  $\Gamma \nu \omega \partial i$   $\sigma \alpha \nu \tau \delta \nu$  et  $M \eta \partial \delta \nu$   $u \nu \nu$   $u \nu$  u

<sup>15.</sup> Δημοσθένει τὸν αὐτόν. Expression plus forte que « parcil (ὅμοιον) à Démosthène»: τὸν αὐτόν, identique.

<sup>16.</sup> Aŭtoŭ, de Cicéron.

<sup>17.</sup> Πολλάς των όμοιστήτων, comme serait πολλάς όμοιότητας, beaucoup de «qualitez toutes semblables» (à celles de Démosthène). [Am.]

<sup>18.</sup> Των πατρίδων. Chassés chacun de sa patrie, ce qui sait deux patries: d'où le pluriel, ordinaire en grec en pareil cas. De même, θυγατέρας: chacun leur fille.

<sup>19.</sup> Καταστρέφειν τὸν βίον, mourir.

<sup>20.</sup> Αὐτη, c'est-à-dire ἡ φύσις. Ἐκείνη, ἡ τύχη. Dans une phrase grecque, c'est le bon sens qui indique quel terme est représenté par οὐτος et quel terme par ἐκεῖνος.

<sup>21.</sup> Tous avocas, ces hommes.

### CHAPITRE IV.

Δημοσθένης ὁ πατης Δημοσθένους ην μὲν τῶν καλῶν καὶ αἰγαθῶν (¹) ἀνδρῶν, ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος (²), ἐπεκαλεῖτο (³) δὲ μαχαιροποιὸς ἐργαστήριον ἔχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τοὺς τοῦτο πράττοντας (⁴). ᾿Α δ' Αἰσχίνης (⁵) ὁ ξήτως εἴρηκε περὶ τῆς μητρὸς, ὡς ἐκ Γύλωνός τινος (⁶), ἐπ' αἰτία προδοσίας φείγοντος ἔξ ἄστεος, γεγόνοι καὶ βαρβάρου γυναικὸς, οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν εἴτ' ἀληθῶς εἴρηκεν εἰτε βλασφημῶν καὶ καταψευδόμενος.

Απολειφθείς δ' ὁ Δημοσθένης ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἑπταέτης ἐν εὐπορία (μικρὸν γὰρ ἀπέλιπεν σύμπασ' ἡ τίμησις αὐτοῦ τῆς οὐσίας πεντεκαίδεκα ταλάντων (1) ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων ἠδικήθη, τὰ

Ch. IV.] 1. Τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδοῶν, gens de bonne maison, de bonne famille. L'expression oi καλοὶ κὰγαθοί ne désigne point ici les personnes qui ont une certaine manière de vivre, mais celles qui appartiennent à une certaine classe de la société: comme «optimates» à Rome.

à une certaine classe de la société: comme «optimates» à Rome.

2. Θεόπομπος. Théopompe, de Chio, historien célèbre, de l'école d'Isocrate, auteur d'un grand ouvrage d'histoire, aujourd'hui perdu, qui était intitulé Φιλιππικά. Trogue Pompée, l'historien latin que nous connaissons par l'abrégé de Justin, avait emprunté aux Philippiques de Théopompe le plan et le titre de son propre ouvrage. (Cf. l'Introduction.)

3. Enexaleiro. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de le désigner à Athènes sous le nom de Démosthène l'armurier (non point de L'armurier tout

court), évidemment pour le distinguer d'un homonyme.

4. Μαχαιροποιός . . . . πράττοντας. Démosthène le père, à ce que l'orateur nous apprend dans le procès contre ses tuteurs, avait trente-deux ou trente-trois ouvriers esclaves dans cet atelier d'armes. En outre, il possédait un atelier presque aussi considérable d'ébénisterie, dont Plutarque ne parle pas, et où travaillaient vingt autres esclaves.

5. Aloxivns. Eschine, grand orateur, rival de Démosthène, et son ad-

versaire politique.

6. Ἐχ Γύλωνος τινος. Les faits articulés par Eschine sont précis, et il n'y a pas lieu de les révoquer en doute. Ce Gylon, Athénien, du dème de Céramées, avait été condamné à mort par contumace comme coupable d'avoir livré à l'ennemi la ville de Nymphée, possession athénienne daus le Pont. A Bosphore (ou Panticapée, aujourd'hui Kertch), où il avait cherché nn refuge, il se fit bien venir des rois du pays, et épousa une femme, de sang scythe, fort riche, dont il eut deux filles, l'une qui fut donnée en mariage à un Athénien (qu'Eschine ne cite point, mais qu'on sait d'autre source être un nommé Philocharès), et l'autre, Cléobule, la mère du grand orateur.

7. Πεντεκαίδεκα ταλάντων. Le talent, monnaie de compte, représentait 60 mines, et la mine  $(\mu\nu\tilde{a})$ , aussi une monnaie de compte, 100 drachmes. La drachme  $(\delta\varrho\alpha\chi\mu\dot{\eta})$  valait, au temps de Démosthène, quelques centimes de moins que 1 franc de notre monnaie: ce qui fait monter le talent à

près de 6000 francs.



μέν νοσφισαμένων, τὰ δ' άμελησάντων(8), ώστε καὶ τῶν διδασκάλων αύτου τον μισθον αποστερήσαι (9). Διά τε δή ταυτα των έμμελών και προσηκόντων έλευθέρω παιδί μαθημάτων απαίδευτος δοχεί γενέσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν καὶ θρύψιν, οὐ προϊεμένης τοῖς πόνοις τῆς μητρὸς αὐτὸν(10) οὐδὲ προσβιαζομένων τῶν παιδαγωγῶν : ἦν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἀπαλὸς καὶ νοσώδης.

Διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ σωμα λέγεται σχωπτόμενος ύπο των παίδων λαβείν. Ήν δε δ Βάταλος, ώς μεν ένιοί φασιν, αθλητής των κατεαγότων, καὶ δραμάτιον είς τοῦτο (11), κωμφδών αὐτὸν, Αντιφάνης (12) πεποίηκεν. Ετεροι δέ τινες ως ποιητοῦ τρυφερὰ καὶ παροίνια (13) γράφοντος τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Δοχεῖ δὲ καὶ τῶν οὐκ εὐπρεπῶν τι λεχθήναι τοῦ σώματος μορίων (14) παρά τοῖς Αττικοῖς τότε καλείσθαι βάταλος.

'O δ' Αργᾶς (καὶ τοῦτό φασι τῷ Δημοσθένει γενέσθαι παρωνύμιον) ἢ πρὸς τὸν τρόπον, ὡς θηριώδη καὶ πικρὸν, ἐτέθη (τὸν γὰρ ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀργᾶν ὀνομίζουσιν), ἢ πρὸς τὸν λόγον, ως άνιωντα τοὺς άκροωμένους (καὶ γὰρ Αργᾶς (15) τοὔνομα ποιητής ην νόμων (16) πονηρών καὶ ἀργαλέων (17).

<sup>8.</sup> Τὰ μὲν . . . . ἀμελησάντων. Dans le procès contre ses tuteurs, Démosthène prétend que, de toute la fortune de son père, ils lui remirent seulement, à sa majorité, environ la valeur de 70 mines, tant en immeubles qu'en esclaves et en espèces.

<sup>9.</sup> Αποστερήσαι. La construction de αποστερείν avec l'accusatif de la chose et le génitif de la personne, quelquesois employée par Plutarque, est fort rare. Comp. les expressions de Démosthène lui-même dans son premier plaidoyer contre son tuteur Aphobus: Ελς τοσούτον αλσχροκερδείας ηλθεν ώστε και τους διδασκάλους τους μισθους απεστέρηκε.

<sup>10.</sup> Καὶ διὰ . . . . μητρὸς αὐτόν. «Joinct aussi qu'il estoit fort délicat et de petite complexion, au moyen de quoy sa mere ne vouloit pas qu'il travaillast beaucoup à l'estude. > (Amyot.)

<sup>11.</sup> Els rouro, sur le caractère de l'efféminé.

<sup>12.</sup> Αντιφάνης. L'un des plus illustres représentants de ce genre de comédie qui s'est appelé la comédie moyenne et qui sert de transition entre la comédie ancienne (Aristophane) et la comédie nouvelle (Ménandre). Antiphane appartient à peu près à la même génération que Démosthène.

<sup>13.</sup> Παροίνια. Sous-entendu ασματα ou μέλη. Chansons à boire, qui portaient dans l'antiquité, le nom de βατάλεια.

<sup>14.</sup> Two... µoolor. Le derrière.
15. Appas. Ce poète lyrique, ou chansonnier, était peu goûté des connaisseurs de son temps. Il paraît avoir été de quelque vingt ou trente

ans plus vieux que Démosthène.
16. Νόμων. Sorte de chansons, dont la musique et les paroles étaient composées par le même auteur.

<sup>17.</sup> Λογαλέων. Plutarque joue sur les mots: Αργάς, ἀργαλέων.

### CHAPITRE V.

Καὶ ταῦτα μὲν ταὐτη(¹) τῆς δὲ πρὸς τοὺς λόγους δρμῆς ἀρχὴν αὐτῷ φασι τοιαὐτην γενέσθαι. Καλλιστράτου (²) τοῦ ὁἡτορος ἀγωνίζεσθαι τὴν περὶ Ὠρωποῦ κρίσιν(³) ἐν τῷ δικαστηρίψ μέλλοντος, ἢν προσδοκία τῆς δίκης μεγάλη διά τε τὴν τοῦ ἡήτορος δύναμιν, ἀνθοῦντος τότε μάλιστα τῆ δόξη, καὶ διὰ τὴν πρᾶξιν οὐσαν περιβόητον. ᾿Ακούσας οὖν ὁ Δημοσθένης τῆν διδασκάλων καὶ τῶν παιδαγωγῶν συντιθεμένων τῆ δίκη παρατυχεῖν, ἔπεισε τὸν ἑαυτοῦ παιδαγωγὸν δεόμενος καὶ προθυμούμενος(¹) ὅπως αὐτὸν ἀγάγοι πρὸς τὴν ἀκρόασιν. ΄Ο δ' ἔχων πρὸς τοὺς ἀνοί-

2. Καλλιστράτου. Callistrate, du dème d'Aphidna (Athènes), l'orateur le plus influent de son temps, et souvent placé par le peuple à la tête des armées, avec Chabrias, Timothée ou Iphicrate pour collègues. Il fleurit de 378 ou 377 à 364 ou 363 environ: il dut alors s'enfuir d'Athènes devant la menace d'une condamnation à mort. Il fit d'utiles réformes en Macédoine et en Thrace, où il avait trouvé un refuge. Plus tard, étant imprudemment rentré en Attique sans autorisation, il fut saisi et mis à mort.

4. Προθυμούμενος ὅπως, manifestant un vif désir que.

Ch. V.] 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταύτη, et hace quidem ita. — Les explications que Plutarque propose concernant l'origine des deux sobriquets Batalos et Argas ne valent probablement pas grand' chose. Ce qu'on peut plutôt penser, c'est qu'en appliquant ces sobriquets, les contemporains de Démosthène eux-mêmes n'en connaissaient déjà plus l'étymologie; du moins en sentaient-ils très bien les nuances, que Plutarque indique exactement: Batalos, surnom d'efféminé; Argas, surnom de personne désagréable. C'est ainsi que le joueur de flûte en question s'appelait de son vrai nom Tigrane, et le nom de Batalos sous lequel il est connu n'est que son sobriquet. Il y a bien quelque apparence que la même chose a dû se passer pour le chansonnier Argas. Enfin l'existence de cet autre chansonnier, Batalos, ne paraît pas très authentique: on l'aura inventé comme on fit si souvent, faute de trouver une étymologie meilleure au mot βατάλεια. (Voy. la note 13 du chap. IV.)

<sup>3.</sup> Ωρωποῦ κρίσιν. «Les habitants d'Orope, qui avaient été expulsés de leur pays par les Athéniens, parvinrent à y rentrer avec l'aide du tyran Thémison, d'Érétrie, en l'an 366 av. J. C. Les Athéniens envoyèrent contre eux une armée. Effrayés, ils appellent les Thébains à leur secours, et les reçoivent dans la ville. Les Athéniens, qui avaient alors d'autres affaires sur les bras, laissèrent provisoirement les Thébains tranquilles possesseurs d'Orope, après être convenus avec eux que leurs prétentions respectives sur cette ville seraient ultérieurement soumises à un tribunal arbitral. Mais, par la suite, les Thébains refusèrent de sortir d'Orope. Alors Callisthène et Chabrias, probablement en tant qu'ayant été jadis les instigateurs de l'arrangement conclu avec les Thébains, se trouvèrent sous le coup d'une accusation, dont ils sortirent victorieux. > C'est dans ce procès que Callistrate prononça le beau plaidoyer à propos duquel fut racontée l'anecdote dont il est ici question.

γοντας τὰ δικαστήρια δημοσίους (5) συνήθειαν εὖπόρησε χώρας, εν ή καθήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀκροάσεται(6) των λεγόντων. Εύημερήσαντος δὲ τοῦ Καλλιστράτου καὶ θαυμασθέντος ύπερφυώς, εκείνου μεν εξήλωσε την δόξαν δρών προπεμπόμενον υπό πολλών (7) καὶ μακαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε καὶ κατενόησε τὴν ἰσχύν ώς πάντα χειροῦσθαι καὶ τιθασεύειν πεφυκότος. Όθεν έάσας τὰ λοιπὰ μαθήματα καὶ τὰς παιδικάς διατριβάς αὐτὸς αὐτὸν ἤσκει καὶ διεπόνει ταῖς μελέταις, ὡς ἀν τῶν λεγόντων (8) ἐσόμενος καὶ αὐτός.

Έγρησατο δὲ Ἰσαίω (9) πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῆ, καίπερ Ἰσοκράτους (10) τότε σχολάζοντος (11), είτε, ώς τινες λέγουσι, τὸν ώρισμένον μισθον Ισοχράτει τελέσαι μή δυνάμενος, τας δέχα μνας, διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον (12) τοῦ Ἰσαίου τὸν λόγον ώς δραστήριον καὶ πανοῦργον(18) εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. 'Ερμιππος(14) δέ φησιν άδεσπότοις υπομνήμασιν έντυχεῖν, έν οἶς έγέγραπτο τὸν Δημοσθένην συνεσγολακέναι(15) τῷ Πλάτωνι(16) καὶ

5. Τους δημοσίους (sous entendu δούλους), les huissiers.

6. Χώρας ἐν ἡ . . . . ἀκροάσεται, une place où il puisse écouter (l'un des sens du futur en grec après le relatif). — Αδήλως. Les jeunes gens, jusqu'à leur majorité, n'étaient pas admis dans les assemblées publiques.

7. Υπὸ πολλών. «Accompagné de grande suitte de gens.» (Ne pas confondre avec ὑπὸ τῶν πολλῶν, qui voudrait dire: «accompagné par la multitude, par la populace.»)

8. Των λεγόντων. Au nombre de ceux qui parlent devant le peuple, des orateurs. — Le futur avec αν n'est pas d'une bonne grécité.
9. Ἰσαίφ, Isée, de Chalcis (en Eubée), l'un des dix grands orateurs attiques. Les onze discours qui nous restent de lui sont tous des plaidoyers

civils relatifs à des procès de succession.

10. Ἰσοκράτους. Isocrate, fils d'un luthier athénien, vint au monde en 436; fut l'un des dix grands orateurs attiques, et celui d'entre eux dont le style était le plus étudié et le plus limé. Il nous reste vingt et un discours de lui, dont huit seulement ont été écrits pour être prononcés dess procès tous les outres cont des procès. dans des procès: tous les autres sont des morceaux d'apparat. On dit qu'il atteignit l'âge de 98 ans.

11. Σχολάζοντος est pris ici dans le sens, très rare, de «tenir école.»

12. Mallov. Joignez ce mot à αποδεχόμενος.

- 13. Λοαστήριον, qui agit, qui exerce de l'influence. Πανούργον (dans le bon sens), qui vient à bout de tout, habile. Ce qui caractérise, en effet,
- l'éloquence d'Isée, c'est qu'elle est essentiellement pratique.
  14. Ερμιππος. Hermippe, de Smyrne, surnommé (du nom de son maître Callimaque) ὁ Καλλιμάχειος, florissait dans la seconde moitié du III e siècle av. J. C.: c'était un contemporain de Démosthène (cf. chap. x1). Il avait rédigé l'histoire littéraire de la Grèce jusqu'à son temps dans un grand ouvrage intitulé Blos (aujourd'hui perdu).

15. Συνεσχολαχέναι τῷ Πλάτωνι, versatum esse in schola Platonis.

16. Πλάτωνι. Platon fils d'Ariston, Athénien de famille noble, paraît être né en 429 av. J. C.; se forma en écoutant Socrate, fonda en 389 à

πλεϊστον εἰς τοὺς λόγους ώφελῆσθαι (17). Κτησιβίου (18) δὲ μέμνηται λέγοντος παρὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου (19) και τινων ἄλλων καὶ τὰς Ἰσοκράτους τέχνας (20) καὶ τὰς ᾿Αλκιδάμαντος (21) κρύφα λαβόντα τὸν Δημοσθένην καταμαθεῖν.

### CHAPITRE VI.

'Ως δ' οὖν ἐν ἡλικία γενόμενος (¹) τοῖς ἐπιτρόποις ἦρξατο δικάζεσθαι καὶ λογογραφεῖν ἐπ' αὐτοὺς πολλὰς διαδύσεις καὶ παλιν δικίας (²) εὐρίσκοντας, ἐγγυμνασάμενος, κατὰ τὸν Θουκυ-

Athènes l'école de l'Académie, où il enseigna pendant de longues années une philosophie nouvelle et originale. Il mourut à l'âge de 81 ans.

17. 'Ωφελησθα: sous-entendez ἀπὸ τοῦ συνεσχολακέται τῷ Πλάτωπ.

18. Κτησιβίου. Ce Ctesibius était originaire de Chalcis, et fut disciple du philosophe Ménédème, qui florissait vers 280 av. J. C. On sait d'ailleurs que les renseignements ici rapportés par Plutarque se lisaient dans son ouvrage Περὶ φιλοσοφίας. L'historien Ctesibius, qui, au rapport de Lucien, aurait atteint l'âge de 124 ans, semble avoir vécu au même siècle que son homonyme le philosophe, et peut-être bien ces deux personnages n'en font-ils qu'un.

19. Kalliou τοῦ Συρακουσίου. On ne sait pas qui est ce Callias de Syracuse. Il faut se garder de le confondre avec son homonyme et compatriote l'historien d'Agathoele, bien plus jeune que Démosthène puisqu'il fit le récit des événements de 289 av. J. C. et même de quelques années encore

après cette date.

20. Téxvas, traités de rhétorique.

21. Δλειδάμαντος. Alcidamas, d'Élée (en Éolide), contemporain d'Isocrate, élève du célèbre sophiste Gorgias. De ses ouvrages, qui appartenaient, en général, comme ceux d'Isocrate son rival, au genre démonstratif, il ne nous reste qu'une dissertation Περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους γραφόντων η περὶ σοιριστῶν.

Ch. VI]. 1. Έν ἡλικία γενόμενος, après être entré dans sa dix-huitième année. Les jeunes Athéniens entraient dans le «collège des éphèbes» l'année qui suivait celle où ils avaient eu quinze ans révolus; et, au bout de deux ans d'éphébie, passaient dans la classe des hommes faits, devenaient

majeurs.

2. Διαδύσεις καὶ παλινδικίας. Démosthène avait gagné son procès contre son tuteur Aphobus. (C'est dans cette occasion qu'il prononça les plaidoyers I et II contre Aphobus.) Celui-ci intente alors une action contre le témoin Phanus, produit par Démosthène dans le procès, et qu'il accuse de faux témoignage: s'il parvient à établir que le premier jugement a été déterminé par un faux témoignage, il aura un recours en dommages-intérêts contre Démosthène, et le succès précédemment obtenu par l'adversaire deviendra illusoire. Voilà une παλινδικία. Démosthène défendit Phanus (troisième discours contre Aphobus), et cette fois encore gagna sa cause. La condamnation qu'il a obtenue contre son tuteur monte à 10 talents; mais il reste à l'exécuter. Or Aphobus a pris ses précautions et dissimule une grande partie de ses biens. Ainsi, au moment où Démosthène veut prendre possession d'une terre appartenant à Aphobus, il est

δίδην (8), ταῖς μελέταις οὐκ ἀκινδύνως οὐδ' ἀργῶς, κατευτυγήσας έκπραξαι μέν οὐδὲ πολλοστον ήδυνήθη μέρος τῶν πατρώων, τόλμαν δὲ πρὸς τὸ λέγειν καὶ συνί θειαν ἱκανην λαβών καὶ γευσάμενος τῆς περί τους άγωνας (4) φιλοτιμίας και δυνάμεως, ενεχείρησεν είς μέσον παριέναι καὶ τὰ κοινὰ πράττειν(6). Καὶ καθάπερ Λαομέδοντα τον 'Ορχομένιον (6) λέγουσι καχεξίαν τινά σπληνός άμυνόμενον δρόμοις μακροίς χρησθαι των ιατρών κελευσάντων, είθ' ούτως διαπονήσαντα την έξιν επιθέσθαι τοῖς στεφανίταις άγῶσι (7) καὶ τῶν ἄκρων γενέσθαι δολιχοδρόμων(8), οὕτως τῷ Δημοσθένει συνέβη τὸ πρώτον ἐπανορθώσεως Ενεκα τῶν ἰδίων(9) ἀποδύντι(10) πρός τὸ λέγειν, έκ τούτου (11), κτησαμένω δεινότητα καὶ δύναμιν, έν τοις πολιτικοίς ήδη καθάπερ στεφανίταις άγωσι πρωτεύειν τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πολιτῶν.

Καίτοι τό γε πρώτον εντυγχάνων τῷ δήμφ θορύβοις περιέπιπτε καὶ κατεγελάτο δι' ἀήθειαν τοῦ λόγου συγκεχύσθαι ταῖς περιόδοις καὶ βεβασανίσθαι τοῖς ἐνθυμήμασιν ἄγαν πικρώς καὶ κατακόρως (12) δοκοῦντος.  $^{3}$ Ην δέ τις, ώς ἐοικε(13), καὶ φωνῆς

expulsé par Onetor, beau-frère d'Aphobus, qui se prétend créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, du chef de sa sœur. Voilà un échappapatoire, diadvois. Nouveau procès dans lequel Démosthène prononce les deux plaidoyers contre Onetor.

3. Κατά τὸν Θουκυδίδην. Voici la phrase de Thucydide (livre Ier, chap. xvIII) à laquelle Plutarque fait allusion: Έμπειρότεροι έγένοντο, μετά κιν-

δίνων τὰς μελέτας ποιοίμενοι.
4. 'Αγώνας. 'Αγών perd souvent son sens primitif, et devient le mot propre pour dire procès.

5. Τὰ χοινὰ πράττειν, res publicas tractare.
6. Απομέδοντα τὸν 'Ορχομένιον. On ignore qui est ce Laomédon, et l'ethnique 'Ogyouévior laisse indécise la question de savoir s'il était béotien ou arcadien de naissance.

7. Στεφανίταις άγωσι. Jeux dont le prix est une couronne, les grands jeux de la Grèce. Se disait par opposition à αργυρίται, δωρίται, χρημαtira dywves, ceux dont le prix était une somme d'argent ou un objet

d'une valeur réelle.

8. Δολιχοδρόμω, ceux qui courent le δόλιχος ou la longue course. Elle consistait à faire le stade sept fois, selon certains auteurs, mais, plus probablement, vingt-quatre fois sans s'arrêter; dans ce dernier système, le coureur va tourner douze fois autour du but, revenant chaque fois au point de départ, et le Jólizos équivaudrait à douze Jiauloi ou courses

9. Των ίδίων dépend de ἐπανορθώσεως.

10. 'Αποδύντι. Métaphore tirée des jeux gymniques, et amenée par la comparaison qui précède. On sait que les lutteurs quittaient leurs vêtements pour la course comme pour les autres jeux.

11. Έχ τούτου, ensuite.

- 12. Αγαν πικρώς και κατακόρως, «qu'il en estoit fascheux et ennuyeux à ouir.
  - 13. Us couze, à ce qu'il paraît (dans le sens de: à ce qu'on dit).

θένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ πνεύματος κολοβότης ἐπιταττουσα τὸν νοῦν τῶν λεγομένων τῷ διεσπάσθαι τὰς περιόδους. λος δ' αποστάντα τοῦ δήμου καὶ δεμβόμενον εν Πειραιεί δί υμίαν Εύνομος δ Φριάσιος (14), ήδη πάνυ γέρων, θεασάμενος ετίμησεν, ότι τὸν λόγον ἔχων δμοιότατον τῷ Περικλέους(15) οδίδωσιν ύπ' ατολμίας καὶ μαλακίας ξαυτόν, οὔτε τοὺς ὄχλους ιστάμενος εύθαρσως, ούτε τὸ σωμα πρὸς τοὺς ἀγωνας (16) έξαρύμενος, άλλὰ τρυφή περιορῶν μαραινόμενον.

### CHAPITRE VII.

Πάλιν δέ φασιν, έκπεσόντος (1) αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἴκαδε συγ-(υμένου καὶ βαρέως φέροντος, ἐπακολουθῆσαι(²) Σάτυρον(8) ν ύποχριτην επιτήδειον όντα και συνεισελθείν (4). Όδυρομένου τοῦ Δημοσθένους πρὸς αὐτὸν ὅτι, πάντων φιλοπονώτατος ὢν ν λεγόντων καὶ μικροῦ δέων καταναλωκέναι τὴν τοῦ σώματος uην είς τοῦτο, χάριν οὐκ έχει πρὸς τὸν δημον, άλλα κραιπαντες άνθρωποι ναῦται καὶ άμαθεῖς ἀκούονται καὶ κατέχουσι βημα(5), παροράται δ' αὐτὸς, «Αληθη λέγεις, ω Δημόσθενες,»

<sup>14.</sup> Εὖνομος ο Θριάσιος. Eunomus, du dème de Thria (Athènes), l'un premiers élèves qui s'attachèrent à Isocrate; il paraît avoir été ami l'orateur Lysias.

<sup>15.</sup> Περιαλέους. Périclès, fils de Xanthippe (l'un des généraux qui remtèrent la victoire de Mycale sur les Perses), du dème de Cholargus, plus grand homme de l'histoire d'Athènes; naquit dans les premières rées du v° siècle, probablement vers 493, commença à s'occuper des af-res publiques en 465, dirigea sans rival les affaires de la république iénienne depuis 444 av. J. C. jusqu'à sa mort. Il mourut de la peste l'automne de 429, pendant la troisième année de la guerre du Pélomèse. Périclès n'a pas écrit. Quelques anciens qui l'avaient entendu jaharanguer le peuple, rappelaient encore avec admiration, au temps la jeunesse de Démosthène, la puissance étonnante de sa parole.

 <sup>6. ᾿</sup>Αγῶνας. Voy. note 4 dú chap. vi.
 Ch. VII.] 1. Ἐκπεσόντος. Les Grecs disaient d'un orateur, aussi bien d'un acteur, qu'il tombait quand il n'obtenait pas de succès.

<sup>3.</sup> Ἐπαχολουθήσαι, sous-entendu αὐτῷ.

<sup>3.</sup> Σάτυρον. Probablement Satyrus d'Olynthe, le célèbre acteur comique. vant une autre version de l'anecdote que raconte ici Plutarque, ce set le tragédien Andronicus, acteur, lui aussi, de grande réputation, qui ait rendu ce service à Démosthène.

Συνεισελθείν, sous-entendu εἰς τὴν οἰχίαν.
 ᾿Αλλὰ . . . τὸ βῆμα. Il paraît bien que Démosthène pensait, en ant ces mots, à Démade, à qui ils s'appliquent parfaitement. Démade, dème de Laciades (Athènes), avait commencé par être matelot; il fut a des orateurs les plus éloquents d'Athènes au quatrième siècle: voy. que Plutarque dit de lui aux chap. x (avec la n. 1 du chap. x), viii, III, XXVIII et XXXI. Il ne semble pas avoir jamais rien publié.

φάναι (6) τὸν Σάτυρον, «άλλ' ἐγώ τὸ αἴτιον ἰάσομαι ταγέως, ἄν μοι των Ευριπίδου (7) τινά δήσεων (8) ή Σοφοκλέους έθελήσης είπειν από στόματος.» Ειπόντος δε του Δημοσθένους, μεταλαβόντα τὸν Σάτυρον οθτω πλάσαι καὶ διεξελθείν ἐν ήθει πρέποντι καὶ διαθέσει(9) την αὐτην φησιν, ωστ' εὐθὺς όλως ἐτέραν τῷ Δημοσθένει φανήναι. Πεισθέντα δ' όσον έκ της υποκρίσεως $(^{10})$  τ $\tilde{\psi}$ λόγφ κόσμου καὶ χάριτος πρόσεστι, μικρον ἡγήσασθαι καὶ τὸ μηδέν(11) είναι την άσκεσιν άμελουντι της προφοράς και διαθέσεως τῶν λεγομένων(12).

Έχ δὲ τούτου κατάγειον μὲν οἰκοδομῆσαι μελετητήριον, δ δὴ διεσώζετο καὶ καθ' ήμας (18), ενταῦθα δὲ πάντως μεν εκάστης ήμέρας κατιόντα πλάττειν την υπόκρισιν και διαπονείν την φωνην, πολλάκις δε καὶ μηνας έξης δύο καὶ τρεῖς συνάπτειν (14) ξυεώμενον της κεφαλης θάτερον μέρος ύπερ τοῦ μηδε βουλομένω πάνυ προελθείν ενδέχεσθαι δι' αισχύνην.

### CHAPITRE VIII.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐκτὸς (1) ἐντεύξεις καὶ λόγους καὶ άσχολίας ύποθέσεις έποιεῖτο καὶ ἀφορμάς τοῦ φιλοπονεῖν. Απαλ-

<sup>6.</sup> Pára dépend de gasir (au commencement du chapitre), ainsi que les infinitifs des phrases qui suivent.

<sup>7.</sup> Evontour, Zoqoxlevs. Eschyle, Sophocle et Euripide sont les trois grands poètes tragiques de la Grèce. Euripide vécut de 480 à 406: Sophocle de 497 (ou 494) à 405.

<sup>8.</sup> Pήσεων, tirades.

<sup>9.</sup> H3ei, le caractère; dia 3évei la disposition d'âme (à un moment donné). (Cf. note 6 du chap. I.) Satyrus façonne (πλάσαι) et récite (διεξελθείν) le morceau de manière à rendre le caractère qui convient au personnage et la disposition d'âme qui convient à la situation. L'idée de πρέποντι ne tombe pas seulement sur ηθει, mais aussi sur διαθέσαι. (Cf. note 10

du chap. 1.).
10. Υποκρίσεως, action, c'est-à-dire débit et gestes.

<sup>11.</sup> Μικρον και το μηθέν, peu de chose et même rien.
12. Των λεγομένων est à la fois le régime des deux génitifs προφορᾶς et διαθέσεως. Quant à διάθεσις των λεγομένων, entendez la manière de faire valoir ce qu'on dit. Amyot traduit les mots αμελούντι . . . λεγο-μένων comme suit: «qui n'estudie à avoir la bonne prononciation et belle

action quant et quant..

13. "O δη . . . . καθ' ημᾶς. Depuis le temps où Plutarque écrivait ces mots, le cabinet de Démosthène a disparu sans qu'il en reste de traces connues. Une tradition erronée identifie avec ce cabinet souterrain une élégante construction circulaire, semblable à une sorte de petit kiosque, hors terre, mesurant en tout 3 mètres de haut, et communément désignée à Athènes par le nom de Lanterne de Démosthène, tandis que c'est un monument choragique » élevé par Lysicrate en l'an 335 av. J. C.

<sup>14.</sup> Συνάπτειν, passer . . . . de suite. Ch. VIII.] 1. Τους εκτός, le monde qu'il voyait.

λαγείς γαρ αὐτων τάχιστα κατέβαινεν είς τὸ μελετητήριον, καὶ διεξήει (2) τάς τε πράξεις έφεξης και τους ύπερ αυτών απολογισμούς (8). "Ετι δὲ τοὺς λόγους, οἶς παρέτυχε λεγομένοις, ἀναλαμβάνων πρὸς ξαυτὸν (4) εἰς γνώμας ἀνῆγε καὶ περιόδους (5), έπανορθώσεις τε παντοδαπάς καὶ μεταφράσεις έκαινοτόμει τῶν ελρημένων ύφ' ετέρου προς εαυτον ή ύφ' εαυτοῦ πάλιν προς άλλον.

Έκ δε τούτο δόξαν έσγεν ώς ούκ εύφυης ών, άλλ' έκ πόνου συγκειμένη (6) δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος. Έδόκει δὲ τούτου σημείον είναι καὶ μέγα το μη δαδίως ακουσαί τινα Δημοσθένους έπὶ καιροῖ λέγοντος (7), ἀλλὰ καθήμενον ἐν ἐκκλησία πολλόκις τοῦ δήμου καλούντος ονομαστί μη παρελθείν(8), εί μη τύχοι πεφρον τιχώς καὶ παρεσκευασμένος. Είς τοῦτο δ' ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν δημαγωγών έχλεύαζον αὐτὸν καὶ Πυθέας(9) ἐπισκώπτων ἐλλυχνίων (10) ἔφησεν ὄζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. Τοῦτον μὲν οἶν ημείψατο πικρώς ὁ Δημοσθένης · «Οὐ ταὐτὰ γὰρ (11) » εἶπεν «έμοι και σοι ο λύχνος, ω Πυθέα, σύνοιδεν.» Πρός δε τους αλλους οὐ παντάπασιν ἐν ἔξαρνος, άλλ' οὕτε γράψαι οὕτ' ἄγρασα κομιδη λέγειν ώμολόγει. Καὶ μέντοι δημοτικον απέφαινεν ανδρα τον λέγειν μελετώντα (12). Θεραπείας γάρ είναι τοῦτο δήμου παρασχευήν (18), τὸ δ' ὅπως ξξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸς τὸν λόγον ἀφροντιστεῖν( $^{14}$ ) ολιγαργικοῦ καὶ βία μᾶλλον  $\mathring{\eta}$  πειθοῖ προσέγοντος( $^{15}$ ).

2. Aisšýsi, raconter d'un bout à l'autre.

4. Πρὸς ἐαυτόν, à part soi, en son particulier.

11. Γάρ. « Aussi y a il grande différence, etc. » (Amyot.)

12. 'Απέφαινεν . . . . μελετώντα. Il disait (απέφαινεν) que celui qui s'exerce à parler est un chomme populaire.

13. Θεραπείας ατλ. Le sens est τοῦτο (c'est-à-dire το μελετάν λέγειν) ότ τορός έπτι παραπχευαζομένου δπως θεραπεύσει τον δημον.

14. Το δ' δπως . . . αφροντιστείν, equand on ne se soucie point comment ni en quelle part le peuple doive prendre ses paroles. • (Amyot.)

15. Προσέχοντος (sous-entendu τον νουν), s'attachant à.

<sup>3.</sup> Απολογισμούς, raison dans le sens de rendre raison d'une chose (en expliquer les motifs). Υπέρ, au sujet de.

<sup>5.</sup> Είς γνώμας κτλ. Amyot: et se prenoit à les coucher en belles clauses (περιόδοις), et en belles sentences • (γνώμας).
6. Κεῖμαι sert de parfait passif à τίθημι. D'où συγκειμένη, composita.
7. Επὶ καιροῦ λέγοντος, ex tempore dicere.

<sup>8.</sup> Maoslosiv est l'expression consacrée pour dire monter à la tribune. 9. Mu36as. Pythéas, fils d'un meunier, de patrie inconnue, fut naturalisé citoyen athénien et joua un rôle important dans la politique athénienne au temps de Démosthène. Il était loin d'être un orateur parfait, mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit. Il soutint tout le temps la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la guerre Lamiaque, banni d'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le roi de Macédoine, dont il devint un des plus actifs émissaires (voy. au chap. xxvII). Les auteurs anciens lisaient au moins trois ou quatre discours de lui, qui ne sont pas venus jusqu'à nous.
10. Έλλυχνίων, mèches de lampe.

Tης δὲ πρὸς καιρὸν ἀτολμίας $(^{16})$  αὐτοῦ καὶ τοῦτο ποιοῦνται σημείον, ὅτι Δημάδης (17) μεν έχείνω θορυβηθέντι (18) πολλάχις άναστας εκ προχείρου (19) συνείπεν, εκείνος δ' οὐδέποτε Δημάδη.

### CHAPITRE IX.

Πόθεν οὖν, φαίη τις ᾶν, ὁ Αἰσχίνης (1) πρὸς τὴν ἐν τοῖς λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατον άποχαλεί (2) τὸν ἄνδρα; πῶς δὲ χαὶ Πύθωνι τῷ Βυζαντίφ θρασυνημένω καὶ δέοντι πολλῷ κατά τῶν Αθηναίων αναστάς μόνος αντείπεν(8); ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρ-

2. Πρός την . . . . ἀποκαλεί. Voici les expressions d'Eschine (Couronne, 'Ω πρὸς μεν τὰ μεγάλα καὶ σπουθαία πάντων άνθρώπων άχρησιόταιε,

πρός δέ την έν τοις λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατε! 3. Hūs de . . . . arteiner. Plutarque se souvient ici des paroles mêmes de Démosthène dans son plaidoyer sur la Couronne (§ 136): "Οτε γὰρ Πύθωνα Φίλιππος ἔπεμψε τον Βυζάντιον καὶ παρά τῶν αὐτοῦ συμμάχων πάντων συνέπεμψε πρέσβεις, ώς εν αλσχύνη ποιήσων την πόλιν και δείξων άδιχούσαν, τότ' εγώ μεν τῷ Πύθωνι θυα συνομένω και πολλῷ ύξοντι καθ' τρών οὐχ ὑπεγώρησα, ἀλλ' ἀναστὰς ἀντεῖπον καὶ τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχὶ προύδωκα, ἀλλ' ἀναστὰς ἀντεῖπον καὶ τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχὶ προύδωκα, ἀλλ' ἀναστὰ φίλιπον ἐξήλεγςα φανερώς οὕτως, ὥπτε τοὺς ἐκείτου συμμάχους αὐτοὺς ἀνισταμένους ὁμολογεῖν. — Python de Byzance, un élève d'Isocrate, était au service du roi de Macédoine, qui l'employa à plusieurs missions délicates. En 343 av. J. C., notamment, il vint à Athènes à la tête d'une ambassade envoyée par Philippe; dans son discours, il insinua que les orateurs qui attaquaient son maître ne le faisaient que parce que le roi avait dédaigné d'acheter leur concours; il assurait que Philippe était animé des meilleures intentions envers Athènes, et à l'appui de son dire, il apportait au peuple d'insidieuses propositions. Ce fut, à ce qu'il semble, dans cette circonstance que dut se passer la scène racontée par Démosthène et à laquelle Plutarque fait ici allusion. — Horace (Satires, I, VII, 28): salso multoque fluenti, (en parlant de Persius qui injurie Rupilius Rex.)

<sup>16.</sup> Τῆς πρὸς καιρὸν ἀτολμίας. Entendez comme s'il y avait τῆς πρὸς τὸ ἐπὶ καιροῦ (voy. note 7 du chap. viii) λέγειν ἀτολμίας.
17. Δημάδης. Sur Démade, voy. note 5 du chap. vii.

<sup>18.</sup> Θορυβηθέντι, interrompu par les clameurs et le tapage de l'assemblée. 19. Έχ προχείρου, même sens que έπι καιρού (voyez note 7 du présent chap.), ἐχ παρισταμένου et autres expressions du même genre (voy. note 11 du chap. IX.)

Ch. IX.] 1. O Aloxivis. Eschine, fils d'Atromète, du dème de Cothocides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la misère; fut, dans sa jeunesse, scribe, puis acteur; commença à s'occuper des affaires publiques d'Athènes vers 348 av. J. C., se rallia bientôt à la politique macédonienne, et fut l'adversaire constant et le rival de Démosthène jusqu'à ce que, vaincu par lui, en 330, dans le célèbre procès de la Couronne, il quittât Athènes pour aller mourir en exil (voy. le chap. xxiv). Eschine est l'un des dix grands orateurs attiques. Les trois seuls discours qu'il paraisse avoir publiés se sont conservés jusqu'à nous, savoir: 1° Contre Timarque, 2° Réplique au discours de Démosthen sur les Prévarications de l'Ambassade, 3° Contre Ctésiphon (sur la Couronne).

λαγείς γὰρ αὐτῶν τάχιστα κατέβαινεν εἰς τὸ μελε διεξήει (²) τάς τε πράξεις ἐφεξῆς καὶ τοὺς ὑπὲρ ο γισμούς (³). Ετι δὲ τοὺς λόγους, οἶς παρέτυχε λε λαμβάνων πρὸς ἑαυτὸν (⁴) εἰς γνώμας ἀνῆγε καὶ ἐπανοςθώσεις τε παντοδαπὰς καὶ μεταφράσεις ἐ. εἰρημένων ὑφ' ἐτέρου πρὸς ἑαυτὸν ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ πά

Έχ δὲ τούτο δόξαν ἔσχεν ὡς οὐκ εὐφυὴς ὢν, συγκειμένῃ(6) δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος. Ἐς σημεῖον εἶναι καὶ μέγα τὸ μὴ ἑαδίως ἀκοῦσαί τιν ἐπὶ καιροῦ λέγοντος(7), ἀλλὰ καθήμενον ἐν ἐκκληο δήμου καλοῦντος ὀνομαστὶ μὴ παρελθεῖν(8), εἰ μι τικὼς καὶ παρεσκευασμένος. Εἰς τοῦτο δ' ἄλλοι δημαγωγῶν ἐχλεύαζον αὐτὸν καὶ Πυθέας(9) ἐπινών(10) ἔφησεν ὅζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. ἡμείψατο πικρῶς ὁ Δημοσθένης «Οὐ ταὐτα «ἐμοὶ καὶ σοὶ ὁ λύχνος, ὧ Πυθέα, σύνοιδεν.» λους οὐ παντάπασιν ἐν ἔξαρνος, ἀλλ' οὕτε γρώ κομιδῆ λέγειν ωμολόγει. Καὶ μέντοι δημοτικὸν τὸν λέγειν μελετῶντα (12). Θεραπείας γὰρ εἶναι ρασκευὴν(18), τὸ δ' ὅπως ἔξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸ τιστεῖν(14) ὀλιγαρχικοῦ καὶ βία μᾶλλον ἢ πειθ

<sup>2.</sup> Διεξήει, raconter d'un bout à l'autre.

<sup>3.</sup> Απολογισμούς, raison dans le sens de rendre expliquer les motifs). Υπέρ, au sujet de.

<sup>4.</sup> Προς ξαυτόν, à part soi, en son particulier.

5. Εἰς γνώμας κπλ. Amyot: «et se prenoit à les α (περιόδους), et en belles sentences» (γνώμας).

<sup>6.</sup> Keium sert de parfait passif à 169 nu. D'où c

<sup>7.</sup> Έπὶ καιροῦ λέγοντος, ex tempore dicere.
8. Παρελθείν est l'expression consacrée pour di

<sup>9.</sup> Πυθέας. Pythéas, fils d'un meunier, de patri lisé citoyen athènien et joua un rôle important nienne au temps de Démosthène. Il était loin d mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit. la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la ξ d'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le r devint un des plus actifs émissaires (voy. au c anciens lisaient au moins trois ou quatre discouvenus jusqu'à nous.

<sup>10.</sup> Έλλυχνίων, mèches de lampe.

<sup>11.</sup> Γάο. «Aussi y a il grande différence, etc 12. 'Απέφαινεν . . . . μελετώντα. Il disait (. s'exerce à parler est un «homme populaire».

<sup>13.</sup> Θεραπείας κτλ. Le sens est τοῦτο (c'est-à-c τορός έστι παρασκευαζομένου ὅπως θεραπεύσει το

<sup>14.</sup> Τὸ δ' ὅπως . . . ἀφροντιστεῖν, «quand α ment ni en quelle part le peuple doive prendt 15. Προσέχοντος (sous-entendu τὸν νοῦν), s'a

λόγοις πολετρον έχεῖενθουσιῶντα ). ποπερπερήιθέτω φησὶν

## λόγον (<sup>25</sup>) δ

es branches de an 196 ou 194.

te, de Phalère spublique athésique, de 317 à enversé par De-Ptolémée Lagi, s. Il fut le dergenres de comtorique, chronoste que quelques ourut postérieu-

ie les deux autres

Chay here

e.
e de colporteur,
eur » (comme dit
st le suivant:
θραν,
aîtres de Démosne dit Plutarque,
ρπερήθρα, comme
i de commis voya-

es de la comédie t intitulée Νεοττίς. ui-ci: Ὁ δεσπότης maître a été mis . . . dont il avait

rlocuteur.

γς χρώμενον τῷ ἀνt au discours, etc.
donnèse, qui occupe
thène, n'est pas de
anciens, mais d'Hé(Attique), contemrti des patriotes ou
p. XVII, rapporte un

J),

, i

⊃: p 

11.0

14 

٠. ند ۲

200

-- 1 . . **y**.

1.5

ναίου (4) γεγραφότος εγκώμιον Άλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν βασιλέων, εν ῷ πολλὰ Θηβαίους καὶ Όλυνθίους εἰρήκει κακῶς, καὶ τουτ' άναγινώσκοντος Όλυμπίασι παραναστάς καὶ διεξελθών μεθ' ίστορίας καὶ ἀποδείξεως (5), ὅσα Θηβαίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν ὑπάργει καλά πρός την Ελλάδα, και πάλιν ήσων αίτιοι γεγόνασι κακῶν οἱ κολακεύοντες Μακεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς παρόντας ώστε δείσαντα τῷ θορύβω(6) τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς πανιγύρεως; — 'Αλλ' ἔοικεν ὁ ἀνήρ (7) τοῦ Περικλέους τὰ μὲν ἄλλα καλά(8) μη πρός αύτον ήγήσασθαι, το δε πλάσμα(9) και τον σχηματισμόν αὐτοῦ καὶ τὸ μὴ ταχέως (10) μηδὲ περὶ παντὸς ἐκ τοῦ παρισταμένου (11) λέγειν, ώσπερ έχ τούτων μεγάλου γεγονότος, ζηλών καὶ μιμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσθαι τὴν ἐν τῷ καιρῷ δόξαν (12), οὐδ' ἐπὶ τῆ τύχη πολλάχις (18) ἑχων εἶναι (14) ποιεῖσθαι (15) την δύναμιν. — Ἐπεὶ τόλμαν γε (16) καὶ θάρσος οἱ λεχθέντες ύπ' αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον είχον, εἴ τι δεῖ πιστεύειν Έρατοσθένει (17) καὶ Δημητρίω τῷ Φαληρεῖ (18) καὶ τοῖς

5. Isropla signifie ici quelque chose comme informations détaillées, de-

tail historique; ἀπόδειξις, exposé raisonné des faits.

7. O avno, Démosthène.

8. Tà μὲν ἄλλα καλά, les grandes qualités de Périclès, considéré sous

d'autres points de vue qu'en tant qu'orateur.
9. Πλάσμα, l'ensemble des diverses inflexions de voix et intonations. On peut rendre à peu près το πλάσμα και τον σχηματισμόν par le ton et le geste de Périclès.

10. Ταχέως λέγειν, s'empresser de prendre la parole.

- 11. Έχ του παρισταμένου λέγειν (comme έπι χαιρού ου έχ προχείρου, notes 7 et 19 du chap. VIII; ou encore comme έχ του παραχρημα λέγειν), improviser.
  - 12. Προσίεσθαι την έν τῷ καιρῷ δόξαν, vouloir de la gloire d'occasion.

13. Οὐθέ se joint à πολλάκις.
14. Έκων είναι, du moins de son plein gré: hellénisme connu. 15. Ποιείσθαι επί τινι, mettre à la merci de quelqu'un.

16. Ἐπεί... γε. Voici comment s'enchaînent les premières phrases de ce chapitre: Πόθεν οὐν... Comment se fait-il qu'Eschine dit de Démosthène qu'il est étonnant d'audace pour parler, etc.? — Sous-entendu: Il l'était récllement. — Parenthèse: ἀλλ' ἔοικεν... Mais, à l'imitation de Périclès, il se réservait, etc., dans la mesure du moins où cela dépendait de lui. - Ἐπει τόλμαν γε . . . Car, pour ce qui est de hardis et véhéments, ses discours, tels qu'il les prononça, l'étaient bien plus qu'ils ne le sont sous leur forme écrite.

17. Eparoasérei. Ératosthène, fils d'Aglaos, né à Cyrène (Afrique) vers 276 av. J. C.; fut bibliothécaire du Musée d'Alexandrie; géographe, astronome et mathématicien, chronographe, auteur d'ouvrages sur l'histoire littéraire (comme celui qu'il avait consacré à la comédie ancienne), il s'était

<sup>4.</sup> Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου. Ce personnage, que Plutarque, à la fin de la phrase, qualifie de sophiste, est inconnu d'ailleurs.

<sup>6.</sup> Δείσαντα construit avec le datif comme s'il y avait, à la place, êxπληχθέντα, dont il prend ici le sens: effrayé.

κωμικοῖς. 'Ων Έρατοσθένης μέν φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις πολλαχοῦ γεγονέναι παράβακχον, ὁ δὲ Φαληρεὺς τὸν ἔμμετρον ἐκεῖνον δρχον δμόσαι ποτέ πρός τον δημον ώσπερ ένθουσιώντα

Μὰ γῆν, μὰ χρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα (19). των δε κωμικών ο μέν τις (20) αὐτὸν ἀποκαλεῖ δωποπερπερήθραν(21), δ δε(22) παρασχώπτων ώς χρώμενον τ $\tilde{\psi}$  άντιθέτ $\psi$  φησὶν ούτως

> ' Απέλαβεν ωσπερ έλαβεν. — (23) 'Ηγάπησεν αν τὸ ὑῆμα τοῦτο παραλαβών Δημοσθένης

ἐκτὸς εἰ (24) μὴ νὴ Δία πρὸς τὸν ὑπὲρ Αλοννήσου λόγον (25) ὁ

illustré par de remarquables publications dans toutes les branches de la science étudiées de son temps. Il mourut, dit-on, en l'an 196 ou 194.

On n'a plus de lui que des fragments.

18. Δημητοίφ τῷ Φαληρεῖ. Demetrius, fils de Phanostrate, de Phalère (Attique), né entre 348 et 340 avant J. C.; dirigea la république athénienne, dont la constitution était alors devenue oligarchique, de 317 à 307; devint l'idole du peuple, qui lui éleva 360 statues: renversé par Demetrius Poliorcète, il se réfugia en Égypte à la cour de Ptolémée Lagi, et présida à la formation de la Bibliothèque d'Alexandrie. Il fut le dernier des orateurs célèbres d'Athènes; brilla dans tous les genres de composition littéraire, histoire, poésie, histoire littéraire, rhétorique, chronologie, science militaire, philosophie, etc. Il ne nous reste que quelques maigres fragments de l'œuvre de ce fécond écrivain. Il mourut postérieurement à 283 av. J. C. (Cf. chap. xi.)

19. Mà γῆν . . . .: vers iambique trimètre, de même que les deux autres qui vont être cités d'Antiphane.

 20. 'Ο μέν τις. Timoclès, poète de la comédie moyenne.
 21. 'Ρωποπερπερήθραν. Composé de δώπος, marchandise de colporteur, pacotille, et de πέρπερος, bavard, babillard, «grand causeur» (comme dit Amyot). Le vers de Timoclès auquel pense Plutarque est le suivant: 'Απῆλθ' ἔχων Λημοσθένους την ψωποπερπερήθραν, qui est dirigé contre le philosophe Eubulide, l'un des maîtres de Démos-

thène; Démosthène n'y est point traité (anoxalsi), comme dit Plutarque, de ψωποπερπερήθρα, mais bien on s'y moque de sa ψωποπερπερήθρα, comme qui dirait de son bagou, de sa faconde de charlatan ou de commis voya-

22. O δε. Antiphane. l'un des plus célèbres poètes de la comédie moyenne, dans la comédie, aujourd'hui perdue, qui était intitulée Νεοττίς. Les deux vers que cite Plutarque sont précédés de celui-ci: O δεσπότης δὲ πάνια τὰ παρὰ τοῦ παιρὸς . . . Le sens est: «Mon maître a été mis en possession (légalement) de tous les biens de son père . . . dont il avait déi mis procession (de fit) en possession (de fit) en p déjà pris possession (de fait).

23. On indique ici par un tiret le changement d'interlocuteur.

24. Έκτὸς εί. Antiphane se moque de Démosthène ώς χρώμενον τῷ ἀντιθέτω, à moins que (έχτὸς εί) la plaisanterie n'ait trait au discours, etc.

25. Τον ύπερ Άλοννήσου λόγου. Le discours sur l'Halonnèse, qui occupe le numéro 7 dans les éditions des œuvres de Démosthène, n'est pas de Démosthène, comme le crurent Plutarque et d'autres anciens, mais d'Hégésippe. Hégésippe, surnommé  $K\rho\omega\rho\dot{\nu}\lambda\nu_S$ , de Sunium (Attique), contemporain de Démosthène, appartenait comme lui au parti des patriotes ou parti hostile au roi de Macédoine. Plutarque, au chap. XVII, rapporte un mot de lui.

ναίου(4) γεγραφότος έγκωμιον Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν σιλέων, εν ώ πολλά Θηβαίους καὶ Όλυνθίους εἰρήκει κακώς, τουτ' αναγινώσκοντος Όλυμπίασι παραναστάς και διεξελθών μ ίστορίας καὶ ἀποδείξεως (5), δσα Θηβαίοις καὶ Χαλκιδεύσιν ὑι = χει καλά πρός την Ελλάδα, και πάλιν δσων αίτιοι γεγόνασι χει καλα προς την Επαιου, ..... κῶν οἱ κολακεύοντες Μακεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς παρ ώστε δείσαντα τῷ θορύβω (6) τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς ωστε σεισανία τω σος της (η τοῦ Περικλέους τὰ μέτ γύρεως; — 'Αλλ' ἔοικεν ὁ ἀνηρ (η τοῦ Περικλέους τὰ μέτ γυρεως; — Αλλ ευτον ηγήσασθαι, τὸ δὲ πλάσμα(9) καὶ τὸ καλὰ(8) μὴ πρὸς αὐτὸν ἡγήσασθαι, τὸ δὲ πλάσμα(9) καλα(°) μη προς αυτον ημησαστική, ματισμόν αυτοῦ καὶ τὸ μὴ ταχέως (10) μηδὲ περὶ παντὸς παρισταμένου (11) λέγειν, ώσπερ έχ τούτων μεγάλου γες ζηλών καὶ μιμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσθαι τὴν ἐν τῷ δόξαν (12), οὐδ' ἐπὶ τῆ τύχη πολλάκις (18) ἐκων εἶναι (14) θοξαν (--), σου θαι (15) τὴν δύναμιν. — Ἐπεὶ τόλμαν γε (10) και σωρους τες ὑπ' αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον εἶχον, εἶ τι θαι θαι θαι θαι θαληρεῖ (18) καὶ Δημητρίφ τῷ Φαληρεῖ (18) τες  $\dot{v}$ π' αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφεντων ματικό Φαληρεῖ( $^{18}$ ) τεύειν Έρατοσθένει( $^{17}$ ) καὶ Δημητρί $\dot{\psi}$  τῷ Φαληρεῖ( $^{18}$ ) R & terry Soil statues; Pi

an Ere a la cour de dans tous les y

and services I. service.

tail historique; ἀπόδειξις, exposé raisonné des faits.

πληχθέντα, dont il prend ici le sens: effrayé.

7. O avno, Démosthène.

8. Tà μèν ἄλλα καλά, les grandes qualités de Périclès, c d'autres points de vue qu'en tant qu'orateur.

9. Πλάσμα, l'ensemble des diverses inflexions de voix On peut rendre à peu près το πλάσμα και τον σχηματισμ et le geste de Périclès.

10. Ταχέως λέγειν, s'empresser de prendre la parole. 11. Έχ του παρισταμένου λέγειν (comme έπι χαιρού οι notes 7 et 19 du chap. VIII; ou encore comme έχ του παι improviser.

12. Προσίεσθαι την έν τῷ καιρῷ δόξαν, vouloir de la g

13. Οὐθέ se joint à πολλάκις.
14. Εκών είναι, du moins de son plein gré: hellénisme

15. Ποιδισθαι ξηί τινι, mettre à la merci de quelqu'un 16. Ἐπεί . . . γε. Voici comment s'enchaînent les prece chapitre: Πόθεν οῦν . . . Comment se fait-il qu'Esch thène qu'il est étonnant d'audace pour parler, etc.? Il l'était récliement. — Parenthèse: Δλλ ξοιχεν . . . . de Périclès, il se réservait, etc., dans la mesure du mo dait de lui. — Ἐπεὶ τόλμαν γε . . . Car, pour ce qu véhéments, ses discours, tels qu'il les prononça, l'étaie ne le sont sous leur forme écrite.

17. Έρατοσθένει. Ératosthène, fils d'Aglaos, né à Cy 276 av. J. C.; fut bibliothécaire du Musée d'Alexandrie nome et mathématicien, chronographe, auteur d'ouv littéraire (comme celui qu'il avait consacré à la comédi

<sup>4.</sup> Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου. Ce personnage, que Plutarque, la phrase, qualifie de sophiste, est inconnu d'ailleurs.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Antunter bertet Tanten - Menneben de

0

e un

in in the new tires there is there in the second

ar de remarquables publications dans toutes les humbles de hardées de son temps. Il mourut, dit-on, en l'an 190 on 194 de lui que des fragments.

Anim in pairori. Demetrius, fils de l'hanostrate, de l'halore eire 348 et 340 avant J. C.; diriges la république attait à lors devenue objarchique, de dit a l'action peuple, qui lui éleva 860 statum: renverse par la se réfugia en Égypte à la cour de l'tolemes laut, l'action de la Bibliothèque d'Alexandrin, Il fut la des d'Athènes: brilla dans tous les genres de nom poèsie, histoire littéraire, rhetarque, cheman poèsie, hete. Il ne nous resta qua que lepus de ce féond écr. vain. Il mourat pasteres

a The lease of the second section is a second section in the second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of t

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

ا در استواد استوادی در انتخاب داد داد استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان ie
it
iiies
argir le
onn
iann
pe
c de
c,
xor
piet
x,
qui
r ap
iit
ratore
artis
ée.

λαγείς γαρ αυτών τάχιστα κατέβαινεν είς το μελετητί διεξήει (2) τάς τε πράξεις έφεξης καὶ τους ύπερ αθτο γισμούς (3). "Ετι δε τους λόγους, οίς παρέτυχε λεγομέ λαμβάνων πρὸς ξαυτὸν (4) εἰς γνώμας ἀνῆγε καὶ πεψ έπανορθώσεις τε παντοδαπάς καὶ μεταφράσεις έκαινοι είρημένων ύφ' έτέρου πρός έαυτον ἢ ύφ' έαυτοῦ πάλιν πο

Έκ δὲ τούτο δόξαν ἔσχεν ώς ουκ εὐφυής ὢν, ἀλλ'. συγκειμένη (6) δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος. Ἐδόκει ο σημείον είναι καὶ μέγα τὸ μὴ ὁαδίως ἀκοῦσαί τινα Διμ έπὶ καιροῖ λέγοντος (), άλλα καθήμενον ἐν ἐκκλησία πολλ δήμου καλούντος ονομαστί μή παρελθείν(8), εί μή τύχου τιχώς καὶ παρεσκευασμένος. Είς τοῦτο δ' άλλοι τε πολ δημαγωγών εχλεύαζον αὐτὸν καὶ Πυθέας(9) επισκώπτω. νίων (10) ἔφησεν όζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. Τοῦτον ημείψατο πικρώς δ Δημοσθένης · « Οὐ ταιτά γὰρ (11) «έμοι και σοι ο λύχνος, ω Πυθέα, σύνοιδεν.» Προς δέ τ λους οὐ παντάπασιν ἐν έξαρνος, άλλ' οὕτε γράψαι οὕτ΄ κομιδη λέγειν ώμολόγει. Καὶ μέντοι δημοτικον απέφαινει τον λέγειν μελετώντα (12). θεραπείας γάρ είναι τοῦτο δί ρασκευήν (18), τὸ δ' ὅπως Εξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸς τὸν λόγο. τιστείν(14) ολιγαρχικού καὶ βία μάλλον ἢ πειθοί προσέχω

<sup>2.</sup> Aisšýsi, raconter d'un bout à l'autre.

<sup>3. &#</sup>x27;Απολογισμούς, raison dans le sens de rendre raison d'une expliquer les motifs). 'Υπέρ, au sujet de.

 <sup>4.</sup> Πρὸς ἐαυτόν, à part soi, en son particulier.
 5. Εἰς γνώμας κτλ. Amyot: «et se prenoit à les coucher en belle (περιόδους), et en belles sentences » (γνώμας).

<sup>6.</sup> Κείμαι sert de parfait passif à τίθημι. D'où συγκειμένη, con 7. Επί καιροῦ λέγοντος, ex tempore dicere.

<sup>8.</sup> Παρελθείν est l'expression consacrée pour dire monter à la

<sup>9.</sup> Musicas. Pythéas, fils d'un meunier, de patrie inconnue, fu lisé citoyen athénien et joua un rôle important dans la polit nienne au temps de Démosthène. Il était loin d'être un orate mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit. Il soutint tout la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la guerre Lamiad'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le roi de Macédoir devint un des plus actifs émissaires (voy. au chap. xxvII). anciens lisaient au moins trois ou quatre discours de lui, qui n venus jusqu'à nous.

<sup>10.</sup> Ελλυχνίων, mèches de lampe.

<sup>11.</sup> Γάρ. « Aussi y a il grande différence, etc. » (Amyot.)
12. Απέφαινεν . . . . μελετώντα. Il disait (ἀπέφαινεν) que s'exerce à parler est un «homme populaire».

<sup>13.</sup> Θεραπείας ατλ. Le sens est τοῦτο (c'est-à-dire τὸ μελετάν τορός έστι παρασχευαζομένου υπως θεραπεύσει τον δημον.

<sup>14.</sup> Το δ' δπως . . . άφροντιστείν, equand on ne se soucie ment ni en quelle part le peuple doive prendre ses paroles. 15. Προσέγοντος (sous-entendu τον νοῦν), s'attachant à.

Της δέ πρός παιρόν ατολμίας(16) αίτοι τα μείον, ότι Αημάστς (17) μεν έχεινψ θορφίδιο τάς έκ προχείρου (19) συνείπεν, έκείνος δ οις

#### CHAPITRE IX

Πόθεν οὖν, φαίη τις το, ὁ Αιτρικό το, γοις τόλμαν θαυμασιώτατον εποπείε το Ειθωνι τῷ Βυζαντίω θοσεινωνών το μπ Αθηναίων αναστάς μόνος απέπτε το Ε

16. The mode response training Entence comlai raspon (voy. note 7 du cest. vii seen and

17. Δημάδης. Sur Démade, τη now in m. 18. Θορεβηθέντι, interrompa par les cument ; 19. Επ προχείρου, même ser que in mono

chap.), Ex naccoteméros et antres expresson a : ; du chap. ix.)

Ch. IX.] 1. O Aloging. Escime. In Articides (Athènes): maquit en 390 sv. J. ( um gimisère; fut, dans sa jeuneme, scribe, puls accides affaires publiques d'Athènes ven 346 st. politique macédonienne, et fut l'adversair on thène jusqu'à ce que, vaineu par lui, et 39 la Couronne, il quittàt Athènes pour alier muxiv). Eschine est l'un des dix grands onser discours qu'il paraisse avoir publies se sont outer l'econtre Timarque, 2º Réplique an discour varications de l'Ambassade, 3º Contre (temps.)

2. Πρὸς την ... ἀποπελεί. Voin les expe-§ 152): Ω πρὸς μὲν τὰ μεγάλα ποῦ σποκολοί αυτο

προς δε την εν τοις λόγοις τοίμαν δα.

3. Πεως δε ἀντείπεν. Plutarque κε σε de Démosthène dans son plaidoyer sur la Com θωνα Φελιππος Επεμφε τον Βεζάντιον και πων κουσαν, τοι έγω μεν τῷ Πύθων θεα σεντιών κουσαν, τοι έγω μεν τῷ Πύθων θεα σεντιών προύδωκα, ἀλλ' ἀδικοῦνια Φελιππον ἐξήμεγε σε νου συμμάχοις αὐτοὺς ἀνασταμένους ομωίας δεθένε d'Isocrate, était au service du roi uplusieurs missions délicates. En 343 av. J. nes à la tête d'une ambassade envoyée par Più insinua que les orateurs qui attaquaient parce que le roi avait dédaigné d'acheter le Philippe était animé des meilleures intention de son dire, il apportait au peuple d'insidie ce qu'il semble, dans cette circonstance que tée par Démosthène et à laquelle Plutarque tée par Démosthène et à laquelle Plutarque tou injurie Rupilius Rex.)

t intituee it.
n-ci: 0 or
maître 2 r.
dout i 2 2

·locuten.

Acoustic and discours and discours and discours and since a second and since a second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second and second an

πλεῖστον εἰς τοὺς λόγους ώφελῆσθαι (17). Κτησιβίου (18) δὲ μέμνηται λέγοντος παρὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου (19) και τινων ἄλλων καὶ τὰς Ἰσοκράτους τέχνας (20) καὶ τὰς ᾿Αλκιδάμαντος (21) κρύφα λαβόντα τὸν Δημοσθένην καταμαθεῖν.

# CHAPITRE VI.

 $\Omega_{S}$  δ' οὖν ἐν ἡλικία γενόμενος(1) τοῖς ἐπιτρόποις ἤρξατο δικάζεσθαι καὶ λογογραφεῖν ἐπ' αὐτοὺς πολλὰς διαδύσεις καὶ παλιν δικίας (2) εξρίσκοντας, ἐγγυμνασάμενος, κατὰ τὸν Θουκυ-

Athènes l'école de l'Académie, où il enseigna pendant de longues années une philosophie nouvelle et originale. Il mourut à l'âge de 81 ans.

17. 'Ωφελῆσθαι: sous-entendez ἀπὸ τοῦ συνεσχολαχέναι τῷ Πλάτων.
18. Κτησιβίου. Ce Ctesibius était originaire de Chalcis, et fut disciple du philosophe Ménédème, qui florissait vers 280 av. J. C. On sait d'ailleurs que les renseignements ici rapportés par Plutarque se lisaient dans son ouvrage Περὶ φιλοσοφίας. L'historien Ctesibius, qui, au rapport de Lucien, aurait atteint l'âge de 124 ans, semble avoir vécu au même siècle que son homonyme le philosophe, et peut-être bien ces deux personnages n'en font-ils qu'un.

19. Καλλίου τοῦ Συραχουσίου. On ne sait pas qui est ce Callias de Syracuse. Il faut se garder de le confondre avec son homonyme et compatriote l'historien d'Agathocle, bien plus jeune que Démosthène puisqu'il fit le récit des événements de 289 av. J. C. et même de quelques années encore

après cette date.

20. Téxvas, traités de rhétorique.

21. Αλειδάμαντος. Alcidamas, d'Élée (en Éolide), contemporain d'Isocrate, élève du célèbre sophiste Gorgias. De ses ouvrages, qui appartenaient, en général, comme ceux d'Isocrate son rival, au genre démonstratif, il ne nous reste qu'une dissertation Περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους γραφόντων ἡ περὶ σοφιστῶν.

Ch. VI]. 1. Έν ἡλικία γενόμενος, après être entré dans sa dix-huitième année. Les jeunes Athéniens entraient dans le «collège des éphèbes» l'année qui suivait celle où ils avaient eu quinze ans révolus; et, au bout de deux ans d'éphèbie, passaient dans la classe des hommes faits, devenaient

majeurs.

2. Διαδύσεις καὶ παλινδικίας. Démosthène avait gagné son procès contre son tuteur Aphobus. (C'est dans cette occasion qu'il prononça les plaidoyers I et II contre Aphobus.) Celui-ci intente alors une action contre le témoin Phanus, produit par Démosthène dans le procès, et qu'il accuse de faux témoignage: s'il parvient à établir que le premier jugement à été déterminé par un faux témoignage, il aura un recours en dommages-intérêts contre Démosthène, et le succès précédemment obtenu par l'adversaire deviendra illusoire. Voilà une παλινδικία. Démosthène défendit Phanus (troisième discours contre Aphobus), et cette fois encore gagna sa cause. La condamnation qu'il a obtenue contre son tuteur monte à 10 talents; mais il reste à l'exécuter. Or Aphobus a pris ses précautions et dissimule une grande partie de ses biens. Ainsi, au moment où Démosthène veut prendre possession d'une terre appartenant à Aphobus, il est

δίδην (8), ταῖς μελέταις οὐκ ἀκινδύνως οὐδ' ἀργῶς, κατευτυχήσας έκπραξαι μέν οὐδὲ πολλοστὸν ήδυνήθη μέρος τῶν πατρώων, τόλμαν δὲ πρὸς τὸ λέγειν καὶ συνί θειαν ἱκανὴν λαβιών καὶ γευσάμενος τῆς περί τους άγωνας (4) φιλοτιμίας και δυνάμεως, ενεχείρησεν είς μέσον παριέναι καὶ τὰ κοινὰ πράττειν(5). Καὶ καθάπερ Λαημέδοντα τον 'Ορχομένιον (6) λέγουσι καχεξίαν τινά σπληνός άμυνόμενον δρόμοις μαχροίς χρησθαι των λατρών κελευσάντων, είθ ούτως διαπονήσαντα την έξιν έπιθέσθαι τοῖς στεφανίταις άγιοσι(7) καὶ τῶν ἄκρων γενέσθαι δολιχοδρόμων(8), οὕτως τῷ Δημοσθένει συνέβη τὸ πρώτον ἐπανορθώσεως Ενεκα τῶν ἰδίων(9) ἀποδύντι(10) πρός το λέγειν, έχ τούτου (11), κτησαμένω δεινότητα καὶ δύναμιν, έν τοῖς πολιτικοῖς ήδη καθάπερ στεφανίταις άγῶσι πρωτεύειν τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πολιτῶν.

Καίτοι τό γε πρώτον εντυγχάνων τῷ δήμιφ θορύβοις περιέπιπτε καὶ κατεγελάτο δι' ἀήθειαν τοῦ λόγου συγκεχύσθαι ταῖς περιόδοις καὶ βεβασανίσθαι τοῖς ἐνθυμήμασιν ἄγαν πικρώς καὶ κατακόρως (12) δοκοῦντος. Ην δέ τις, ως ἔοικε (13), καὶ φωνῆς

expulsé par Onetor, beau-frère d'Aphobus, qui se prétend créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, du chef de sa sœur. Voilà un échappapatoire, diádvois. Nouveau procès dans lequel Démosthène prononce les deux plaidoyers contre Onetor.

3. Κατά τὸν Θουχυδίδην. Voici la phrase de Thucydide (livre Ier, chap. xvIII) à laquelle Plutarque fait allusion: Εμπειρότεροι εγένοντο, μετά κινδύνων τας μελέτας ποιούμενοι.

4. Αγώνας. Αγών perd souvent son sens primitif, et devient le mot propre pour dire procès.

5. Τὰ χοινὰ πράττειν, res publicas tractare.
6. Λαομέδοντα τὸν 'Ορχομένιον. On ignore qui est ce Laomédon, et l'ethnique 'Ooxouénov laisse indécise la question de savoir s'il était béotien ou arcadien de naissance.

7. Στεφανίταις άγωσι. Jeux dont le prix est une couronne, les grands jeux de la Grèce. Se disait par opposition à ἀργυρῖται, δωρῖται, χοημα-τῖται ἀγῶνες, ceux dont le prix était une somme d'argent ou un objet d'une valeur réelle.

8. Δολιχοδρόμως ceux qui courent le δόλιχος ou la longue course. Elle consistait à faire le stade sept fois, selon certains auteurs, mais, plus probablement, vingt-quatre fois sans s'arrêter; dans ce dernier système, le coureur va tourner douze fois autour du but, revenant chaque fois au point de départ, et le δόλιχος équivaudrait à douze δίαυλοι ou courses doubles.

9. Των ιδίων dépend de ξπανορθώσεως.

10. 'Αποδύντι. Métaphore tirée des jeux gymniques, et amenée par la comparaison qui précède. On sait que les lutteurs quittaient leurs vêtements pour la course comme pour les autres jeux.

11. Έχ τούτου, ensuite.

12. Αγαν πικρώς και κατακόρως, «qu'il en estoit fascheux et ennuyeux à ouir. 1

13. 'As čoize, à ce qu'il paraît (dans le sens de: à ce qu'on dit).

ασθένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ πνεύματος κολοβότης ἐπισεράττουσα τὸν νοῦν τῶν λεγομένων τῷ διεσπάσθαι τὰς περιόδοις. Τέλος δ' ἀποστάντα τοῦ δήμου καὶ ἑεμβόμενον ἐν Πειραιεῖ δι ἀθυμίαν Εὔνομος ὁ Φριάσιος (14), ἤδη πάνυ γέρων, θεασάμενος ἐπετίμησεν, ὅτι τὸν λόγον ἔχων ὁμοιότατον τῷ Περικλέους (15) προδίδωσιν ὑπ' ἀτολμίας καὶ μαλακίας ἑαυτὸν, οἴτε τοὺς ὅχλος ὑφιστάμενος εὐθαρσῶς, οὔτε τὸ σῶμα πρὸς τοὺς ἀγῶνας (16) ἐξαιτύριενος, ἀλλὰ τρυφῆ περιορῶν μαραινόμενον.

#### CHAPITRE VII.

Πάλιν δέ φασιν, έκπεσόντος (1) αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἴκαδε σ κεχυμένου καὶ βαρέως φέροντος, ἐπακολουθῆσαι (2) Σάτυρο τὸν ὑποκριτὴν ἐπιτήδειον ὄντα καὶ συνεισελθεῖν (4). Ὀδυρομ δὲ τοῦ Δημοσθένους πρὸς αὐτὸν ὅτι, πάντων φιλοπονώτατο τῶν λεγόντων καὶ μικροῦ δέων καταναλωκέναι τὴν τοῦ σώι ἀκμὴν εἰς τοῦτο, χάριν οὐκ ἔχει πρὸς τὸν δῆμον, ἀλλὰ κριλῶντες ἄνθρωποι ναῦται καὶ ἀμαθεῖς ἀκούονται καὶ κατίτὸ βῆμα (5), παρορᾶται δ' αὐτὸς, «Δληθῆ λέγεις, ὧ Δημόσθ.

14. Εὖνομος ο Θριάσιος. Eunomus, du dème de Thria (Athèndes premiers élèves qui s'attachèrent à Isocrate; il paraît avoir de l'orateur Lysias.

15. Περικλέους. Périclès, fils de Xanthippe (l'un des généraux portèrent la victoire de Mycale sur les Perses), du dème de l'elle plus grand homme de l'histoire d'Athènes; naquit dans les manées du ve siècle, probablement vers 493, commença à s'occup faires publiques en 465, dirigea sans rival les affaires de la lathénienne depuis 444 av. J. C. jusqu'à sa mort. Il mourut den l'automne de 429, pendant la troisième année de la guerre ponnèse. Périclès n'a pas écrit. Quelques anciens qui l'avaient edis haranguer le peuple, rappelaient encore avec admiration. de la jeunesse de Démosthène, la puissance étonnante de sa persente de la puissance de la puissance de sa persente de la puissance 16. Αγώνας. Voy. note 4 du chap. vi.
Ch. VII.] 1. Έχπεσόντος. Les Grecs disaient d'un orateur, que d'un acteur, qu'il tombait quand il n'obtenait pas de succ

2. Ἐπακολουθήσαι, sous-entendu αὐτῷ.
3. Σάτυρου. Probablement Satyrus d'Olynthe, le célèbre activitant une autre version de l'anecdote que raconte ici Plut rait le tragédien Andronicus, acteur, lui aussi, de grande réaurait rendu ce service à Démosthène.

4. Συνεισελθείν, sous-entendu εἰς τὴν οἰχίαν.
5. ᾿Αλλὰ . . . . τὸ βῆμα. Il paraît bien que Démosthèn disant ces mots, à Démade, à qui ils s'appliquent parfaiter du dème de Laciades (Athènes), avait commencé par être u l'un des orateurs les plus éloquents d'Athènes au quatrièm ce que Plutarque dit de lui aux chap. x (avec la n. 1 du xxIII, xxVIII et xxXII. Il ne semble pas avoir jamais rien p

ne,
ate,

are,

ar

ng in Nga Nga Nga Nga

λαγείς γάρ αὐτών τάχιστα κατέβαινεν είς τὸ μελετητήριον, καὶ διεξήει (2) τάς τε πράξεις έφεξης και τους ύπερ αυτών απολογισμούς (8). "Ετι δε τούς λόγους, οίς παρέτυχε λεγομένοις, άναλαμβάνων πρὸς ξαυτὸν (4) εἰς γνώμας ἀνῆγε καὶ περιόδους (5), έπανορθώσεις τε παντοδαπάς καὶ μεταφράσεις έκαινοτόμει τῶν ελοημένων ύφ' ετέρου προς εαυτον η ύφ' εαυτου πάλιν προς αλλον.

Έχ δὲ τούτο δόξαν ἔσχεν ώς οὐκ εὐφυής ὢν, άλλ' ἐκ πόνου συγκειμένη (6) δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος. Εδόκει δὲ τούτου σημείον είναι καὶ μέγα τὸ μὴ δαδίως ἀκοῦσαί τινα Δημοσθένους έπὶ καιροῖ λέγοντος (7), ἀλλὰ καθήμενον ἐν ἐκκλησία πολλόκις τοῦ δήμου καλούντος ονομαστί μη παρελθείν(8), εί μη τύχοι πεφροντιχώς και παρεσκευασμένος. Είς τοῦτο δ' άλλοι τε πολλοί τῶν δημαγωγών έχλεύαζον αὐτὸν καὶ Πυθέας(9) ἐπισκώπτων ἐλλυχνίων (10) ἔφησεν όζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. Τοῦτον μέν οὖν ημείψατο πικρώς ὁ Δημοσθένης · «Οὐ ταιτά γάρ (11) » είπεν «έμοι και σοι ο λύχνος, ω Πυθέα, σύνοιδεν.» Πρός δε τους αλλους οὐ παντάπασιν την έξαρνος, άλλ' οὕτε γράψαι οὕτ' ἄγραφα κομιδη λέγειν ωμολόγει. Καὶ μέντοι δημοτικον απέφαινεν ανδρα τὸν λέγειν μελετώντα (12). Θεραπείας γὰρ είναι τοῦτο δήμου παρασχευήν (18), τὸ δ' ὅπως ξξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸς τὸν λόγον ἀφροντιστεῖν(14) ολιγαρχικοῦ καὶ βία μᾶλλον  $\mathring{\eta}$  πειθοῖ προσέχοντος(15).

<sup>2.</sup> Διεξήει, raconter d'un bout à l'autre. 3. 'Απολογισμούς. raison depe la constitution de la constitution 3. 'Απολογισμούς, raison dans le sens de rendre raison d'une chose (en expliquer les motifs). 'Υπέρ, au sujet de.

 <sup>4.</sup> Πρὸς ἐαυτόν, à part soi, en son particulier.
 5. Εἰς γνώμας κτλ. Amyot: «et se prenoit à les coucher en belles clauses (περιόδους), et en belles sentences » (γνώμας).
6. Κείμαι sert de parfait passif à τίθημι. D'où συγκειμένη, composita.

<sup>7.</sup> Επί καιρού λέγοντος, ex tempore dicere.

<sup>8.</sup> Mapeldeiv est l'expression consacrée pour dire monter à la tribune. 9. Muséas. Pythéas, fils d'un meunier, de patrie inconnue, fut naturalisé citoyen athénien et joua un rôle important dans la politique athénienne au temps de Démosthène. Il était loin d'être un orateur parfait, mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit. Il soutint tout le temps la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la guerre Lamiaque, banni d'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le roi de Macédoine, dont il devint un des plus actifs émissaires (voy. au chap. xxvII). Les auteurs anciens lisaient au moins trois ou quatre discours de lui, qui ne sont pas venus jusqu'à nous.

<sup>10.</sup> Έλλυχνίων, mèches de lampe.

<sup>11.</sup> Γάρ. « Aussi y a il grande différence, etc. » (Amyot.)

<sup>12.</sup> Απέφαινεν . . . . μελετώντα. Il disait (απέφαινεν) que celui qui s'exerce à parler est un chomme populaire.

<sup>13.</sup> Θεραπείας κτλ. Le sens est τοῦτο (c'est-à-dire τὸ μελετᾶν λέγειν) ἐτ τορός έστι παρασχευαζομένου όπως θεραπεύσει τον δημον.

<sup>14.</sup> Τὸ δ' ὅπως . . . ἀφροντιστείν, equand on ne se soucie point comment ni en quelle part le peuple doive prendre ses paroles. » (Amyot.)

<sup>15.</sup> Προσέχοντος (sous-entendu τὸν νοῦν), s'attachant à.

Της δὲ πρὸς καιρὸν ἀτολμίας (16) αὐτοῦ καὶ τοῦτο ποιοῦνται σημεῖον, ὅτι Δημάδης (17) μὲν ἐκείνῳ ϑορυβηθέντι (18) πολλάκις ἀναστὰς ἐκ προχείρου (19) συνεῖπεν, ἐκεῖνος δ' οὐδέποτε Δημάδη.

#### CHAPITRE IX.

Πόθεν οὖν, φαίη τις ἂν, ὁ Αἰσχίνης (¹) πρὸς τὴν ἐν τοῖς λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατον ἀποκαλεῖ (²) τὸν ἄνδρα; πῶς δὲ καὶ Πύθωνι τῷ Βυζαντίῳ θρασυνομένω καὶ δέοντι πολλῷ κατὰ τῶν Άθηναίων ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν(³); ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρ-

17. Δημάδης. Sur Démade, voy. note 5 du chap. VII.

2. Πρός την . . . . ἀποκαλεί. Voici les expressions d'Eschine (Couronne, § 152): 'Ω πρός μεν τὰ μεγάλα και σπουθαία πάντων ἀνθρώπων ἀχρησιότατε, πρός δε την εν τοις λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατε!

3. Πως δὲ . . . ἀντείπεν. Plutarque se souvient ici des paroles mêmes de Démosthène dans son plaidoyer sur la Couronne (§ 136): "Ότε γὰρ Πύσωνα Φίλιππος ἔπεμψε τὸν Βυζάντιον καὶ παρὰ τῶν αὐτοῦ συμμάχων πάντων συνέπεμψε πρέσβεις, ὡς ἐν αἰσχύνη ποιήσων τὴν πόλιν καὶ δείξων ἀδικοῦσαν, τότ' ἐγὼ μὲν τῷ Πύθωνι θρα συνομένω καὶ τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχὶ προύδωκα, ἀλὶ' ἀναστὰς ἀντείπον καὶ τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχὶ προύδωκα, ἀλὶ' ἀναστὰς ἀντείπον καὶ τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχὶ προύδωκα, ἀλὶ' ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξήλεγξα φανερως οῦτως, ὡστε τοὺς ἐκείνου συμμάχους αὐτοὺς ἀνισταμένους ὁμολογείν. — Python de Byzance, un élève d'Isocrate, était au service du roi de Macédoine, qui l'employa à plusieurs missions délicates. En 343 av. J. C., notamment, il vint à Athènes à la tête d'une ambassade envoyée par Philippe; dans son discours, il insinua que les orateurs qui attaquaient son maître ne le faisaient que parce que le roi avait dédaigné d'acheter leur concours; il assurait que Philippe était animé des meilleures intentions envers Athènes, et à l'appui de son dire, il apportait au peuple d'insidieuses propositions. Ce fut, à ce qu'il semble, dans cette circonstance que dut se passer la scène racontée par Démosthène et à laquelle Plutarque fait ici allusion. — Cf. Horace (Satires, I, vii, 28): salso multoque fluenti, (en parlant de Persius qui injurie Rupilius Rex.)

<sup>16.</sup> Τῆς πρὸς καιρὸν ἀτολμίας. Entendez comme s'il y avait τῆς πρὸς τὸ ἐπὶ καιροῦ (voy. note 7 du chap. viii) λέγειν ἀτολμίας.

<sup>18.</sup> Θοουβηθέντι, interrompu par les clameurs et le tapage de l'assemblée.
19. Έχ προχείρου, même sens que ἐπὶ χαιροῦ (voyez note 7 du présent chap.), ἐχ παρισταμένου et autres expressions du même genre (voy. note 11 du chap. XX)

Ch. ÎX.] 1. O Alaziris. Eschine, fils d'Atromète, du dème de Cothocides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la misère; fut, dans sa jeunesse, scribe, puis acteur; commença à s'occuper des affaires publiques d'Athènes vers 348 av. J. C., se rallia bientôt à la politique macédonienne, et fut l'adversaire constant et le rival de Démosthène jusqu'à ce que, vaincu par lui, en 330, dans le célèbre procès de la Couronne, il quittât Athènes pour aller mourir en exil (voy. le chap. xxiv). Eschine est l'un des dix grands orateurs attiques. Les trois seuls discours qu'il paraisse avoir publiés se sont conservés jusqu'à nous, savoir: 1° Contre Timarque, 2° Réplique au discours de Démosthène sur les Prévarications de l'Ambassade, 3° Contre Ctésiphon (sur la Couronne).

ναίου(+) γεγραφότος έγκωμιον Αλεξάνδρου και Φιλίππου των βασιλέων, εν ῷ πολλά Θηβαίοις και Όλινθίοις εἰρίκει κακῶς, καὶ τοιτ' αναγινώσχοντος Όλι μπίασι παραναστάς και διεξελθών μεθ' ίστορίας καὶ ἀποδείξεως (Ε), δοα Θιβαίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν ὑπάργει καλά πρός την Ελλάδα, και πάλιν δοων αίτιοι γεγόνασι κακών οι κολακεύοντες Μακεδόνας, οίτως επέστρεψε τους παρόνιας ώστε δείσαντα τῷ θορίθωι) τὸν σοσιστίν υπεκδύναι τῆς πανηγύρεως; — 'Δίλ' επιχεν ο ανήρ () του Περικλέους τα μεν αλλα χαλά(5) μη πρός αυτόν έχύσασθαι, το δε πλάσμα(9) χαι τον σχηματισμόν αίτου και το μη ταχέως (10) μηδέ περί παντός έκ του παρισταμένου (11) λέγειν, ώσπερ έχ τούτων μεγάλου γεγονότος, ζηλών καὶ μιμούμενος, οὐ πάντ προσίεσθαι τὴν ἐν τῷ καιρῷ δόξαν (12), οἰδ' ἐπὶ τῆ τίχη πολλάνις (13) ἐκων εἶναι (14) ποιείσθαι (15) την δίταμιν. — Επεί τόλμαν γε (16) καὶ θάρσος οἱ λεγθέν τες υπ' αυτου λόγοι των γρασεντων μαλλον είχον, εί τι δεί πιστεύειν Έρατοσθένει (17) και Ιτυττρίω τω Φαλιρεί (18) και τοις

5. Isropia signifie ici quelque chose comme informations détaillées, de-

tail historique; anodeins, exposé raisonné des faits.

7. O arrio, Demosthène.

8. Tà uir alla raia, les grandes qualités de Périclès, considéré sous

d'autres points de vue qu'en tant qu'orateur.

9. Hiaqua, l'ensemble des diverses inflexions de voix et intonations. On peut rendre à peu près ro niaqua mi ror synuanquor par le ton et le geste de Péricles.

10. Tayén; légur, s'empresser de prendre la parole.

11. Επ του παρισταμένου λέγειτ (comme έπι παιρού on έπ προχείρου, notes 7 et 19 du chap. VIII; ou encore comme έπ του παραχρήμα λέγειτ), improviser.

12. Hoogiea du rip er rei muçei dosar, vouloir de la gloire d'occasion.

13. Oide se joint à moissais.

14. Exèr ciru, du moins de son plein gré: hellénisme connu. 15. Hottistat lai viri, mettre à la merci de queiqu'un.

16. Ensi ... ye. Voici comment s'enchaînent les premières phrases de ce chapitre: Hôser cer ... Comment se fait-il qu'Eschine dit de Démosthène qu'il est étonnant d'audace pour parler, etc.? — Sous-entendu: Il l'était récliement. — Parenthèse: Hèà écazer ... Mais, à l'imitation de Périclès, il se réservait, etc., dans la mesure du moins où cela dépendait de lui. — Evet rolung ye... Car, pour ce qui est de hardis et véhéments, ses discours, tels qu'il les prononça, l'étaient bien plus qu'ils ne le sont sous leur forme écrite.

17. Louronvéres. Ératosthène, fils d'Aglaos, né à Cyrène (Afrique) vers 276 av. J. C., fut bibliothécaire du Musée d'Alexandrie: géographe, astronome et mathématicien, chronographe, auteur d'ouvrages sur l'histoire littéraire (comme celui qu'il avait consacré à la comédie ancienne), il s'était

<sup>4.</sup> Anuixor voi Suropuior. Ce personnage, que Plutarque, à la fin de la phrase, qualifie de sophiste, est inconnu d'ailleurs.

<sup>6.</sup> Δείσανια construit arec le datif comme s'il y avait, à la place, ἐππληχθέντα, dont il prend ici le sens: effrayé.

χωμιχοῖς. Ών Ἐρατοσθένης μέν φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις πολλαχοῦ γεγονέναι παράβακχον, ὁ δὲ Φαληρεύς τὸν ἔμμετρον ἐκεῖνον δρχον δμόσαι ποτέ πρός τον δημον ωσπερ ένθουσιωντα

Μὰ γῆν, μὰ πρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα (19). των δὲ χωμιχων ὁ μέν τις (20) αὐτὸν ἀποχαλεῖ δωποπερπερήθραν $(^{21})$ ,  $\dot{o}$  δ $\dot{e}(^{22})$  παρασκώπτων ώς χρώμενον τ $\ddot{\psi}$  αντιθέτ $\psi$  φησίν οΰτως

> $^{f \prime}$ Απέλαβεν ώσπε $_{f \ell}$  ἔλαβεν.  $-\cdot$  ( $^{23}$ )  $^{f \prime}$ Ηγάπησεν  $\ddot{f a}$ ν τὸ ψημα τοῦτο παραλαβών Δημοσθένης:

ἐκτὸς εἰ (24) μη νη Δία πρὸς τὸν ὑπὲρ Αλοννήσου λόγον (25) ὁ

illustré par de remarquables publications dans toutes les branches de la science étudiées de son temps. Il mourut, dit-on, en l'an 196 ou 194.

On n'a plus de lui que des fragments.

18. Δημητρίω τῷ Φαληρεῖ. Demetrius, fils de Phanostrate, de Phalère (Attique), né entre 348 et 340 avant J. C.; dirigea la république athénienne, dont la constitution était alors devenue oligarchique, de 317 à 307; devint l'idole du peuple, qui lui éleva 360 statues: renversé par Demetrius Poliorcète, il se réfugia en Égypte à la cour de Ptolémée Lagi, et présida à la formation de la Bibliothèque d'Alexandrie. Il fut le dernier des orateurs célèbres d'Athènes; brilla dans tous les genres de composition littéraire, histoire poésie, histoire littéraire, rhétorique, chronologie, science militaire, philosophie, etc. Il ne nous reste que quelques maigres fragments de l'œuvre de ce fécond écrivain. Il mourut postérieurement à 283 av. J. C. (Cf. chap. x1.)

19. Μὰ γῆν . . . .: vers iambique trimètre, de même que les deux autres qui vont être cités d'Antiphane.

20. Ο μέν τις. Timoclès, poète de la comédie moyenne.
21. Ῥωποπερπερήθραν. Composé de δώπος, marchandise de colporteur, pacotille, et de πέρπερος, bavard, babillard, «grand causeur» (comme dit Amyot). Le vers de Timoclès auquel pense Plutarque est le suivant:

'Απηλθ' έχων Δημοσθένους την φωποπερπερήθραν, qui est dirigé contre le philosophe Eubulide, l'un des maîtres de Démosthène; Démosthène n'y est point traité (anoxalei), comme dit Plutarque, de ψωποπερπερήθρα, mais bien on s'y moque de sa ψωποπερπερήθρα, comme qui dirait de son bagou, de sa faconde de charlatan ou de commis voya-

22. O de. Antiphane, l'un des plus célèbres poètes de la comédie moyenne, dans la comédie, aujourd'hui perdue, qui était intitulée Neo1765. Les deux vers que cite Plutarque sont précédés de celui-ci: Ο δεσπότης δὲ πάντα τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς . . . Le sens est: « Mon maître a été mis en possession (légalement) de tous les biens de son père . . . dont il avait déjà pris possession (de fait).

23. On indique ici par un tiret le changement d'interlocuteur.

24. Έπτὸς εί. Antiphane se moque de Démosthène ώς χρώμενον τῷ ἀντιθέτφ, à moins que (έχτὸς εί) la plaisanterie n'ait trait au discours, etc.

25. Τον ύπερ Άλοννήσου λόγου. Le discours sur l'Halonnèse, qui occupe le numéro 7 dans les éditions des œuvres de Démosthène, n'est pas de Démosthène, comme le crurent Plutarque et d'autres anciens, mais d'Hégésippe. Hégésippe, surnommé Κρωβύλος, de Sunium (Attique), contemporain de Démosthène, appartenait comme lui au parti des patriotes ou parti hostile au roi de Macédoine. Plutarque, au chap. xvu, rapporte un mot de lui.

'Αντιφάνης καὶ τουτὶ πέπαιχεν, ἢν 'Αθηναίοις Δημοσθένης συνεβούλευε μὰ λαμβάνειν, ἀλλ' ἀπολαμβάνειν παρὰ Φιλίππου(25), περὶ συλλαβῶν διαλεγόμενος.

#### CHAPITRE X.

Πλην τόν γε Δημάδην πάντες ώμολόγουν τη φύσει χρώμενον (1) ἀνίκητον είναι καὶ παραφέρειν αὐτοσχεδιάζοντα τὰς τοῦ Δημοσθένους σκέψεις καὶ παρασκευάς. Αρίστων δ' ὁ Χῖος(2) καὶ Θεοφράστου (8) τινὰ δόξαν ἱστόρηκε περὶ τῶν ἡπόρων. Ἐρωτηθέντα γὰρ, ὁποῖός τις αὐτῷ φαίνεται ἡπωρ ὁ Δημοσθένης, εἰπεῖν «᾿Αξιος τῆς πόλεως · » ὁποῖος δέ τις ὁ Δημάδης, « Ὑπὲρ τὴν πόλιν. »

'Ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος (4) Πολύευκτον ἱστορεῖ τὸν Σφήττιον (5),

Ch. X] 1. Τη ψύσει χρωμενον, «usant de son naturel seulement». Sur Démade, voy. note 5 du chap. vII: Démade n'avait pas reçu d'instruction.

2. Αρίστων ὁ Χὶος. Ariston, de Chio (fils d'un certain Miltiade, surnommé le Chauve (Φάλανθος) et la Sirène), philosophe stoïcien indépendant,

florissait vers 260 av. J. C.; fut le maître d'Ératosthène (voy. sur Ératosthène la note 17 du chap. ix). Les écrits d'Ariston de hio et ceux de son homonyme de Ceos, le philosophe péripatéticien, étaient confondus dans

l'antiquité: ils sont tous perdus.

3. Θεοφράστου. Tyrtamos, fils de Melantès, d'Érèse (île de Lesbos), le disciple favori d'Aristote; reçut du maître le nom de THEOPHRASTE, sous lequel il est passé à la postérité. Il était né en 372 av. J. C.; continua à Athènes, dans le Lycée, l'enseignement péripatéticien depuis 322, date de la mort d'Aristote, jusqu'à la fin de sa propre existence, c'est àdire jusqu'à 287. Aristote lui avait légué sa bibliothèque. Les écrits de Théophraste portèrent sur toutes les parties que comprenait, à sou époque, le savoir humain: philosophie et histoire naturelle, politique, histoire du droit public et privé, mathématiques et rhétorique, etc. Beaucoup de renseignements historiques puisés aux ouvrages de Théophraste ont été rapportés par Plutarque dans la Vie de Démosthène et ailleurs. Outre deux traités entiers relatifs à la botanique et des fragments appartenant aux divers écrits perdus, il nous reste de Théophraste la petite collection des 'Πθικοί χαρακτήρες, traduite par la Bruyère et qui a inspiré à notre compatriote son admirable livre des Caractères.

4. Θεόφραστος. Les éditions antérieures à celle-ci, au lieu de Θεόφραστος,

portent φιλόσοφος, qui se rapportait forcement à Ariston.

5. Πολύευχτον . . . . τον Στρητιίον. Polyeucte, du dème de Sphette (Attique), l'un des orateurs les plus zélés du parti antimacédonien. Il reste à peine quelques courts fragments des discours qu'il avait publiés.

<sup>26.</sup> Μη λαμβάνειν . . . . παρὰ Φιλιππου. Plutarque semble combiner ici de mémoire les deux passages suivants, dont il se souvient imparfaitement. 1° Sur l'Halonnèse (§ 5): Δι' ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων, ὁποτέρω ἀν χρησθε, ὑμεῖς ἔξετε τὴν νῆσον, ἄν τε λάβητε ἄντ' ἀπολάβητε. 2° Eschine (Couronne § 83): Ὁ δὲ ἀπηγόρευε μὴ λαμβάνειν εὶ δίδωσι ἀλλὰ μὴ ἀποδίδωσι, περὶ συλλαβών διαφερόμενος.

Ένα των τότε πολιτευομένων Αθήνησιν, αποφαίνεσθαι, μέγιστον μέν είναι φήτορα τὸν Δημοσθένην, δυνατώτατον (6) δὲ είπεῖν τὸν Φωχίωνα (7) πλείστον γάρ εν βραχυτάτη λέξει νοῦν εκφέρειν.

Καὶ μέντοι καὶ τὸν Δημοσθένην φασὶν αὐτὸν, ὁσάκις ἀντερῶν αὐτῷ Φωκίων ἀναβαίνοι, λέγειν πρὸς τοὺς συνήθεις «Ἡ τῶν έμων λόγων κοπίς ανίσταται(8). » Τοῦτο μέν οὖν άδηλον είτε πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀνδρὸς ὁ Δημοσθένης εἴτε πρὸς τὸν βίον χαὶ την δόξαν επεπόνθει, πολλών πάνυ και μακρών περιόδων εν δήμα καὶ νεῦμα πίστιν έχοντος ανθρώπου κυριώτερον ήγούμενος (9).

#### CHAPITRE XI.

Τοῖς δὲ σωματιχοῖς ἐλαττώμασι τοιαύτην ἐπήγαγεν ἄσχησιν, ώς ό Φαληρεύς Δημήτριος (1) ίστορεϊ, λέγων αὐτοῦ Δημοσθένους ἀκοῦσαι (2) πρεσβύτου γεγονότος την μέν γαρ ασάφειαν καὶ τραυλότητα(3) τῆς γλώττης ἐκβιάζεσθαι καὶ διαρθροῦν(4) εἰς τὸ στόμα

6. Δυνατώτατον. Dans deux autres endroits où Plutarque rapporte le même jugement de Polyeucte sur Démosthène et sur Phocion, on lit des-

νότατον, qui semble être plutôt le terme dont s'était servi Polyeucte.
7. Τον Φωχίωνα. Phocion, le meilleur général athénien du temps de Démosthène. Sa loyauté et ses qualités de toute nature l'avaient fait surnommer ο χρηστός. Il fit opposition toute sa vie à la politique antimacédonienne de Démosthène, qui ne pouvait, à son avis, qu'attirer des malheurs sur sa patrie, ce qui ne l'empêchait point de conduire les armées athéniennes contre Philippe. Dans l'une des révolutions qui agitèrent Athènes après la mort d'Alexandre, il fut condamné à mort par le peuple, et but la ciguë, âgé de 80 ans, le 10 mai 318. Plutarque a comparé la vie de Phocion avec celle de Caton le Jeune.

<sup>8. &#</sup>x27;Η . . . . ἀνίσταται. En transposant un mot, on obtient un vers iambique trimètre: 'Η των εμων κοπίς λόγων ανίσταται. D'ailleurs, cette parole de Démosthène est rapportée en plusieurs autres endroits avec des variantes (comme πάρεστι au lieu de ἀνίσταται, chez Plutarque même, Vie de Phocion; ou σφυρά και κοπὶς ἔρχεται, chez Stobée, à la place de κοπὶς ἀνίσταται).

<sup>9.</sup> Πολλών . . . . ήγούμενος. Cf. Virgile, Énéide, I, 151: Tum pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent, etc.

Ch. XI.] 1. Ο Φαληρεύς Λημήτριος. Sur Demetrius de Phalère, voy. note 18 du chap. IX.

<sup>2.</sup> Δημοσθένους ἀχοῦσαι, qu'il l'avait entendu dire à Démosthène.

<sup>3.</sup> Τραυλότητα. La τραυλότης était un défaut de prononciation qui consistait, faute de pouvoir articuler le φ, à lui donner une valeur approchant de celle du λ. Alcibiade aussi était τραυλός: lorsqu'il disait κόμας (corbeau), on croyait entendre κόλας (flatteur). Cf. Cicéron, De oratore, I, 61, 260: «Cumque ita balbus esset (Demosthenes) ut ejus ipsius artis (δη-

<sup>1</sup>ορικής) cui studeret, primam litteram non posset dicere, etc.
4. Καὶ διαρθροῦν. Chasser la mauvaise prononciation (ἀσάφειαν) et l'articuler c.-à-d. et la remplacer par une prononciation bien articulée.

ψήφους λαμβάνοντα καὶ ξήσεις (5) ἄμα λέγοντα: τὴν δὲ φωτὴν γυμνάζειν ἐν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σίμ' ἀναβάσεσι διαλεγόμενον καὶ λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι πυκνουμένψ (6) προφερόμενον: εἶναι δ' αὐτῷ μέγα κάτοπτρον οἴκοι, καὶ πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐναντίας περαίνειν.

Δέγεται δ' ἀνθρώπου προσελθόντος αὐτῷ δεομένου συνηγορίας καὶ διεξιόντος ὡς ὑπό του λάβοι πληγάς, « Αλλὰ σύ γε » φάναι τὸν Δημοσθένην «τούτων ὧν λέγεις οὐδὲν πέπονθας. » Ἐπιτείναντος δὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοῶντος « Ἐγὼ, Δημόσθενες, οὐδὲν πέπονθα; » « Νὴ Δία » φάναι « νῦν ἀκούω φωνὴν ἀδικουμένου καὶ πεπονθότος. » Οὕτως ῷετο μέγα πρὸς πίστιν εἶναι τὸν τόνον (7) καὶ τὴν ὑπόκρισιν (8) τῶν λεγόντων. Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ὑποκρινόμενος ἤρεσκε θαυμαστῶς, οἱ δὲ χαρίεντες (9) ταπεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα (10) καὶ μαλακὸν, ὧν καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐστιν.

Αἰσίωνα (11) δέ φησιν 'Ερμιππος (12), ἐπερωτηθέντα περὶ τῶν πάλαι ἡητόρων καὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν, εἰπεῖν ὡς ἀκούων μὲν ἄν τις ἐθαύμασεν ἐκείνους εὐκόσμως καὶ μεγαλοπρεπῶς τῷ δήμφ διαλεγομένους, ἀναγινωσκόμενοι δ' οἱ Δημοσθένους λόγοι πολὺ τῆ κατασκευῆ καὶ δυνάμει διαφέρουσιν.

Οι μέν οὖν γεγραμμένοι τῶν λόγων ὅτι τὸ αὐστηρὸν πολὺ καὶ πικρὸν ἔχουσι, τί ἂν λέγοι τις( $^{18}$ ); Ἐν δὲ ταῖς παρὰ τὸν καιρὸν ἀπαντήσεσιν( $^{14}$ ) ἐχρῆτο καὶ τῷ γελοίῳ. Δημάδου μὲν γὰρ εἰπύντος «Ἐμὲ Δημοσθένης( $^{15}$ ); ἡ ὖς τὴν Αθηνᾶν( $^{16}$ )», «Αὕτη» εἶπεν

<sup>5. &#</sup>x27;Pήσεις. Voy. note 8 du chap. VIL.

<sup>6.</sup> Αμα τῷ πνευματι πυχνουμένω, en resserrant, retenant sa respiration, c'est-à-dire d'une seule haleine. Cf. Cicéron, loc. cit.: «summa voce versus multos uno spiritu pronuntiare.»

<sup>7.</sup> Tovov, contentionem vocis. On emploie de même en français le verbe accentuer en parlant de quelqu'un qui appuie sur une phrase ou sur un mot pour les faire ressortir, mais le substantif correspondant à ce verbe (dans ce sens), et qui rendrait ici exactement τόνον, n'existe pas.

<sup>8.</sup> Την ὑπόκρισιν. Voy. note 10 du chap. VII.

<sup>9.</sup> Ol χαρίεντες, la classe élevée, l'aristocratie (par opposition à rois πολλοίς, la masse du peuple).

10. Τὸ πλάσμα. Voy. note 9 du chap. IX.

<sup>11.</sup> Αἰσίωνα. Esion, orateur contemporain de Démosthène, personnage sur lequel on manque aujourd'hui d'autres renseignements.

<sup>12.</sup> Έρμιππος. Sur Hermippe, voy. note 14 du chap. v.
13. Τί ἄν λέγοι τις; A quoi bon le dire, puisque tout le monde le sait (sous-entendu)?

<sup>14.</sup> Ταϊς παρὰ τὸν καιρὸν ἀπαντήσεσιν, les ripostes du moment. 15. Ἐμὲ Δημοσθένης, sous-entendu: βούλεται διορθοῦν. 16. Ἡ ὖς τὴν Ἀθηνᾶν. Le même proverbe existe mot pour mot en latin:

<sup>16. &#</sup>x27;H νς την 'Αθηναν. Le même proverbe existe mot pour mot en latin sus Minervam.

«ή 'Αθηνᾶ πρώη» εν Κολλυτῷ (17) μοιχεύουσα ελήφθη.» Πρὸς δὲ τὸν κλέπτην, δς ἐπεκαλεῖτο Χαλκοῦς (18), καὶ αὐτὸν (19) εἰς τὰς αγρυπνίας αὐτοῦ καὶ νυκτογραφίας πειρώμενόν τι λέγειν «Οἰδα» είπεν « ότι σε λυπῶ λύχνον καίων (20). Ύμεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες Αθηναίοι, μή θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπὰς, ὅταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλχοῦς (21), τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.» 'Αλλά περί μέν τούτων καὶ έτέρων γελοίων καίπερ έτι πλείω λέγειν έχοντες ένταῦθα παυσόμεθα τον δ' άλλον αὐτοῦ (22) τρόπον καὶ τὸ ήθος άπὸ τῶν πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.

## CHAPITRE XII.

Όρμησε μέν οὖν έπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ τοῦ Φωκικοῦ πολέ-/ μου συνεστώτος,  $\vec{\omega}$ ς αὐτός τέ φησι(1) καὶ λαβεῖν ἔστιν(2) ἀπὸ των Φιλιππικων δημηγοριών (3). Δί μεν γάρ ήδη διαπεπραγμένων έχείνων (4) γεγόνασιν, αί δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων

<sup>17.</sup> Κολλυτφ. Le Collyte, quartier d'Athènes.

<sup>18.</sup> Xalxovs. On manque de détails sur ce voleur, qui paraît avoir été jadis fameux.

<sup>19.</sup> Avròv, lui le voleur; et, trois mots plus loin: avrov, lui Démosthène.

<sup>20.</sup> Δύχνον καίων. On comprend que la lampe de Démosthène qui brûlait dérangeat les voleurs nocturnes.

<sup>21.</sup> Xalxovs. Jeu de mot sur le nom du voleur en question (Xalxovs), qui signifie d'airain. Des murs de maison en torchis (πηλίνους: c'est-à-dire en ce mortier mélangé de paille, qui s'appelait πηλὸς ηχυρωμένος ου τετοιχωμένος ou διειργασμένος) seront facilement perces (qu'on songe au mot τοιχωρύχος, «qui perce les murs», pour dire voleur) par des voleurs d'airain (yalxovs).

<sup>22.</sup> Αὐτοῦ, de Démosthène. Ch. XII.] 1. Couronne (§ 18): Τοῦ γὰο Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὐ d' ξμξ (οὐ γὰο ἔγωγ' ξπολιτευόμην πω τότε)... La première en date des harangues de Démosthène, celle sur les Symmories est de 354 av. J.-C., un an après le commencement de la guerre Sacrée (ou guerre de

<sup>2.</sup> Λαβείν ἔστιν, on peut le prendre, c'est-à-dire le tirer, le conclure (cf. note 11 du chap. xiv). La première des harangues de Démosthène contre Philippe est la première Philippique prononcée en 351 avant notre ère: cf. la note précédente.

<sup>3.</sup> Plutarque et ses contemporains comprenaient sous le nom de Anuoσθένους Φιλιππικαί δημηγορίαι les dix discours suivants: 10 Philippique (351 av. J. C.), les trois Olynthiennes (été de 349 av. J. C.), sur la Paix (346), 2° Philippique (344), sur l'Halonnèse (en 342: d'ailleurs aprocryphe, cf. note 25 du chap. ix), sur les affaires de Chersonèse, 3° Philippique (en 341), 4° Philippique (prononcée, si elle est authentique, en 341/340 av. J. C.).

<sup>4.</sup> Διαπεπραγμένων εχείνων, les Phocéens achevés, c'est-à-dire réduits.

άπτονται(5). Δήλος δ' έστὶ καὶ τὴν κατὰ Μειδίου(6) παρασκευασάμενος είπεῖν δίκην δύο μεν έπὶ τοῖς τριάκοντα γεγονώς ἔτη(7), μηδέπω δ' έχων ίσχυν έν τη πολιτεία μηδε δόξαν. Ο και μάλιστά μοι δοκεί δείσας έπ' άργυρίω (8) καταθέσθαι την πρός τον άνθρωπον έχθραν.

Οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνήρ ἢν οὐδ' ἀγανόφρων (9).

άλλ' έντονος καὶ βίαιος πρὸς τὰς ἀμύνας. 'Ορῶν δ' οὐ φαῦλον οἰδὲ της αύτοῦ δυνάμεως έργον (10) ἄνδρα καὶ πλούτω καὶ λόγω καὶ φίλοις εὖ πεφραγμένον καθελεῖν, τὸν Μειδίαν, ἐνέδωκε τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ δεομένοις. Δί δὲ τρισχίλιαι (11) καθ' ἐαυτὰς οὐκ ἄν (12) μοι δοχοῦσι τὴν Δημοσθένους ἀμβλῦναι πιχρίαν, ἐλπίζοντος καὶ δυναμένου περιγενέσθαι.

Λαβών δὲ τῆς πολιτείας καλὴν ὑπόθεσιν τὴν πρὸς Φίλιππον ύπερ των Ελλήνων δικαιολογίαν και πρός ταύτην άγωνιζόμενος άξίως, ταχύ δόξαν έσχε καὶ περίβλεπτος ὑπὸ τῶν λόγων ἤρθη(18)

- La guerre Sacrée se termina en 346: Phalecus, le dernier général phocidien capitula avec toute son armée, aux Thermopyles, et Philippe procéda alors à la dévastation méthodique du pays sans défense.

5. Comparez entre elles les indications chronologiques des notes 3 & 4 du chap. XII. — Εγγιστα instanti Phocensium excidio. En somme, τὰ έγ-

γιστα πράγματα, les derniers événements de la guerre Sacrée.

7. Cette donnée est empruntée à Démosthène lui-même, qui dit (Mi-

dienne, § 154): Δύο και τριάκοντ' έτη γέγονα.

8. Pour 30 mines = 3000 drachmes (sur la valeur de ces monnaies, cf. la note 7 du chap. IV), comme Plutarque va le dire quelques lignes

9. Iliade, XX, 467. Ce vers, qui s'applique à Achille, est suivi, dans l'Iliade, du rejet ἀλλὰ μάλ' ξμμεμαώς, dont les mots ἀλλ' ἔντονος πτλ., chez

 Plutarque, sont une paraphrase.
 10. Τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ἔργον, «(entreprise) qui peust estre conduitte à chef par homme de si petite authorité et si petite puissance que luy. 11. Al δε τρισχίλιαι, sous-ent. δραμμαί (cf. note 8 du chap. xII).

12. Αν tombe sur l'infinitif ἀμβλυναι. Supprimez δοχούσι, et la phrase reviendra à ceci: Al τρισχίλιαι οὐχ αν ημβλυναν . . ., εὶ (Δημοσθένης) ηλπιζε καὶ ἐδύνατο . . .

13. Περίβλεπτος . . . ήρθη, construction ordinaire, ayant le même sens que donnerait cette construction théorique et inusitée: ηρθη ωστε είναι περίβλεπτος.

<sup>6.</sup> Midias, fils de Cephisophon, du dème d'Anagyre (Athènes), ennemi privé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un des plus riches et des plus puissants citoyens d'Athènes, lorsque Démosthène plaida contre ses tuteurs. Frappé un jour au visage en plein théâtre, dans l'exercice de ses fonctions de chorège, par Midias (cela semble s'être passé vers le printemps de 348 av. J. C.), Démosthène le poursuivit devant les tribunaux. Il dut écrire dans l'été de 347 le plaidoyer contre Midias qui s'est conservé jusqu'à nous, et ne fut d'ailleurs pas prononcé: Démosthène composa au dernier moment avec son adversaire, Plutarque dit par quel motif.

καὶ τῆς παροησίας, ώστε θαυμάζεσθαι μεν εν τῆ Ελλάδι, θεραπεύεσθαι δ' ύπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλείστον δ' αὐτοῦ λόγον είναι παρὰ τῷ Φιλίππ $\psi$  τῶν δημαγωγούντων (14), δμολογεῖν (15) δὲ καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους, ὅτι πρὸς ἔνδοξον αὐτοῖς ἄνθρωπον ό ἀγών ἐστι. Καὶ γὰρ Αἰσχίνης (16) καὶ Ύπερείδης (17) τοιαῦτα περί αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν.

### CHAPITRE XIII.

Όθεν οὐκ οἶδ' ὅπως παρέστη Θεοπόμπω (1) λέγειν, αὐτὸν ἀβέβαιον τῷ τρόπῳ γεγονέναι καὶ μήτε πράγμασι μέτ' ἀνθρώποις πολύν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γάρ, εἰς ἣν ἀπ' ἀρχῆς τῶν πραγμάτων μερίδα (2) καὶ τάξιν αὐτὸν έν τη πολιτεία κατέστησε, ταύτην άχρι τοῦ τέλους διαφυλάξας(8) καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίψ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον έπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσθαι προέμενος. Οὐ γὰρ, — ὡς Δημάδης απολογούμενος την έν τη πολιτεία μεταβολην έλεγεν, αύτῷ μεν αὐτὸς (4) τάναντία πολλάκις εἰρηκέναι, τῆ δὲ πόλει μηδέποτε, —

14. Illeigrov d' aurou xtl. De tous les hommes d'État athéniens, c'est

de lui que Philippe tenait le plus de compte.

3. Takir diagolakas . . ., à la guerre, garder son poste. 4. Αὐτὸς (en latin, on aurait se), parce que ce sujet de l'infinitif est le même que le sujet du verbe (ἔλεγεν) qui amène l'infinitif.

<sup>15.</sup> Όμολογείν πτλ. Cf. une prétendue lettre d'Eschine (que Plutarque ne considérait sans doute pas comme apocryphe), la douzième de la collection (§ 4, à propos du procès de la Couronne): Καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων καὶ τῶν ἐμῶν λόγων ἡ Δημοσθένους δεινότης κοείσσων εγένετο. Εt Hypéride (Contre Démosthène, IV, 16-18): Και τοις μεν ελάττοσι ήποροιν απέτινεν ο Αρπαλος χουοίον, τοις θορύβου μόνον και κραυγής κυρίοις, σε δε τον των όλων πραγμάτων επιστά-

<sup>1</sup>ην παρείδεν; και τῷ τοῦτο πιστόν;
16. Αἰσχίνης. Sur Eschine, voy. note 1 du chap. Ix.
17. Υπερείδης. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte (Athènes), né en 396, élève d'Isocrate et l'un des dix grands orateurs d'Athènes, appartenait au même parti politique que Démosthène. Cependant dans le «procès d'Harpale, » où Démosthène fut poursuivi pour corruption, Hypéride se trouva au nombre de ceux qui portèrent la parole contre Démosthène. Une partie importante du discours qu'il prononça dans cette circonstance, ainsi que trois autres discours, plus ou moins mutilés, du même orateur, ont été retrouvés de 1847 à 1856, en Égypte, dans des rouleaux de papyrus provenant de tombeaux antiques. A ne pas parler de quelques courts fragments cités par les auteurs anciens, c'est tout ce que nous possédons aujourd'hui de l'œuvre, jadis assez considérable, d'Hypéride. — L'hostilité d'Hypéride contre Démosthène ne fut que passagère. Sur la mort d'Hypéride (322 av. J. C.), voy. la fin du chap. xxviii. Ch. XIII.] 1. Θεοπόμπφ. Sur Théopompe, voy. note 2 du chap. iv. 2. Την των πραγμάτων μερίδα, le parti.

### **ÉDITION SCOLAIRE**

λειτιο ) ἀντιπολιτευόμενος Καλλιστράτω(6) καὶ πολειτιο χρήμασι μετατιθέμενος εἰώθει λέγειν πρὸς τὸν του χρήμασι μετατιθέμενος εἰώθει λέγειν πρὸς τὸν του ἀνηρ ἐχθρὸς, τὸ δὲ τῆς πόλεως νικάτω συμφέλεινού μιος δ' ὁ Μεσσήνιος(7) Κασσάνδρω προστιθέμετον, εἰι αὐθις ὑπὲρ Δημητρίου(8) πολιτευόμενος οὐκ τωνιια λέγειν, ἀεὶ γὰρ εἶναι συμφέρον ἀκροᾶσθαι τῶν κρατια λέγειν, ἀλλ' ώσπερ και ἀμεταβύλου διαγράμματος(11) τῆς πολιτείας ἕνα τότων ἐν τοῖς πράγμασιν ἀεὶ διετέλεσεν.

Παναιτιος (12) δ' ὁ φιλόσοφος καὶ τῶν λόγων φησὶν αὐτοῦ οὖτω ε, εως θαι τοὺς πλείστους, ώς μόνου τοῦ καλοῦ δι' αὐτὸ αἰρετοῦ τιος, τὸν περὶ τοῦ στεφάνου, τὸν κατ' Αριστοκράτους, τον διέρ ιῶν ἀτελειῶν, τοὺς Φιλιππικούς (18) ' ἐν οἶς πα-

6. Καλλιστράτο. Sur Callistrate, voyez note 2 du chap. v. 7. Νικοδημίος δ' ο Μεσσήνιος. Personnage inconnu.

9. Octos. Reprenez où yao en tête de la phrase (neuf lignes plus haut).

10. Haymoros. On dit de même en français e biaisant.

11. Eq. èròs . . . . διαγοάμματος et τόνον. Métaphores empruntées à la langue musicale des Grecs. Il y avait dans la musique grecque trois genres appetes geure diatonique, genre chromatique et genre enharmonique, ayant chacun une échelle musicale à part. La série de sons dont se composait chacune de ces trois échelles musicales s'appelait διάγομμα. On conçoit un chanteur passant d'un genre à l'autre, c-à-d. changeant de διάγομμα: ο'est ce que Demosthène, métaphoriquement parlant, ne fit point. Sans changer de genre, soit εφ' ένος καὶ άμεταβόλου διαγοάμματος, on peut successivement choisir un ton ou un autre, c'est ce qui s'appelle moduler: l'intarque dit que Démosthène ne changea jamais, même de ton, en politique.

12. Haraino. Panetius, fils de Nicagoras, de Rhodes, philosophe stoïcien; cuscigna dans sa patrie, puis à Rome; fit le voyage d'Asie Mineure et d'Egypto (143 av. J. C.) avec Scipion l'Africain le Jeune; se fixa ensuite à Athènes où il passa le reste de ses jours. Les nombreux écrits qu'il avant composes sur la philosophie sont perdus. Son traité des Devoirs (1702 1001 xactyxertor) en 3 livres a servi, jusqu'à un certain point, de modele à celm de théron. Le témoignage de Panetius sur Démosthène, que rapporte nei l'intarque, paraît bien, par sa nature même, tiré de ces livres sur les devoirs.

13. 11.9) we origine . . . rol; Pekinnizous. Pour les discours sur la



<sup>5.</sup> Medáranos. Mélanope, fils de Lachès, fit partie de diverses ambassades envoyces par les Athéniens à Sparte (371 av. J. C.), en Égypte, en Carie; d'anteurs d'une probité suspecte.

<sup>8.</sup> Injunpoior. Cassandre (fils d'Antipater), lieutenant et en réalité le roi de la Macedoine, fut de 317 à 307 maître d'Athènes, qu'il fit gouverner oligarchiquement pendant toute cette période par Demetrius de Phalère (voy. note 18, du chap. Ix). En 307, Demetrius Poliorcète (fils d'Antigone, le compagnon d'armes d'Alexandre le Grand, le futur vaincu d'Ipsus, alors aroi d'Asie ») rétablit la démocratie à Athènes. C'est Demetrius Poliorcète que ce Nicodème, dont parle Plutarque, servit après avoir abandonné le parti de Cassandre battu.

σιν ού πρός τὸ ήδιστον η ράστον η λυσιτελέστατον άγει τους πολίτας, άλλα πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οίεται δεῖν ἐν δευτέρα (14) τάξει τοῦ καλοῦ ποιεῖσθαι καὶ τοῦ πρέποντος, ώς, είγε τη περί τὰς ὑποθέσεις (15) αὐτοῦ φιλοτιμία καὶ. τῆ τῶν λόγων εὐγενεία παρῖν ανδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ καθαρώς Εκαστα πράττειν (16), οὐκ ἐν τῷ περὶ Μοιροκλέα (17) καὶ Πολύευκτον (18) καὶ Υπερείδην (19) ἀριθμῷ τῶν δητόρων, ἀλλ'  $\ddot{a}$ νω $^{(20)}$  μετ $\dot{a}$  Κίμωνος $^{(21)}$  καὶ Θουκυδίδου $^{(22)}$  καὶ Περικλέους $^{(23)}$ άξιος ήν τίθεσθαι.

Couronne, voy. le chap. xxiv; sur les Immunités, le chap. xv; contre Philippe, la note 3 du chap. XII. Démosthène écrivit le discours contre Aristocrate, en 352, pour Euthyclès, de Thria: Aristocrate, un inconnu mis en avant par des politiques plus puissants qui tenaient à ne pas se mettre à découvert, est accusé d'avoir introduit une clause illégale dans un décret honorifique en faveur de Charidème d'Orée (Eubée), général au service du roi de Thrace.

14. Δευτέρα (comme πρότερος) est, pour la forme et souvent par le sens (voy. le dictionnaire), un comparatif: d'où la construction εν δευτέρα τάξει τοῦ καλοῦ, après le beau.

15. Ύποθέσεις, desseins. 16. Τὸ καθαρῶς ἕκαστα πράττειν, «la netteté de ne prendre point d'argent. • (Am.)

17. Morgozdea. Mœroclès, Athénien, natif de l'île Salamine, l'un des orateurs du parti hostile à la Macédoine, fut au nombre de ceux qu'Alexandre demanda aux Athéniens de lui livrer. (Voy. chap. xxIII).

18. Voyez note 5 du chap. x.

19. Voyez la dernière note du chap. xII.

20. Arw. «Il auroit merité d'estre mis, non point au rang de Mœroclès,

etc., mais plus hault, au nombre de Cimon, etc.» [Amyot.]

21. Kluwvos. Cimon, fils du célèbre Miltiade, se trouva, après le bannissement de Thémistocle (471 av. J. C.) et la mort d'Aristide (468), le plus brillant général d'Athènes, et dirigea la politique de la république jusqu'à ce que l'influence, de jour en jour croissante. de Périclès, qui s'était placé à la tête du parti démocratique, renversat l'oligarchie et le fit succomber lui-même sous le coup de l'ostracisme (460 av. J. C). Rappelé dans sa patrie au bout de quatre années d'exil, il fit conclure plus tard (450 av. J. C.) une trêve de 5 ans entre Athènes et Sparte, et prit le commandement d'une expédition dirigée par les Athéniens contre Chypre, qui appartenait au roi de Perse. Il mourut dans cette campagne (449 av. J. C.).

22. Overvoidov. Thucydide, fils d'Olorus, du dème d'Halimonte (Attique), le célèbre historien de la Guerre du Péloponnèse; on ne sait point au juste l'année de sa naissance, mais il dut mourir vers 400 av. J.C., âgé de cinquante et quelques années. Il fit la guerre pendant quelque temps comme général, sans déployer de grandes qualités militaires: il laissa prendre en 424 par le général lacédémonien Brasidas, Amphipolis en Thrace, position de première importance pour les Athéniens. A la suite de ce malheur, il fut décrété d'accusation, et vécut en exil de 424 jusqu'à 403 av. J. C.

23. Voyez l'avant-dernière note du chap. vi.

### CHAPITRE XIV.

Þ.

1

4 13

Z

'n.

.

্ল

Ŀ

Των γοῦν κατ' αὐτὸν ὁ Φωκίων οὐκ ἐπαινουμένης προϊστάμενος πολιτείας, άλλα δοχών μαχεδονίζειν, δμως δι' άνδρείαν καὶ δικαιοσύνην ουδέν ουδαμή χείρων έδηξεν Εφιάλτου (1) και Αριστείδου (2) καὶ Κίμωνος ἀνήρ γενέσθαι. Δημοσθένης δ' οὐκ ὢν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀξιόπιστος, ώς φησιν ὁ Δημήτριος (3), οὐδὲ πρὸς τὸ λαμβάνειν (4) παντάπασιν απωχυρωμένος, αλλα τῷ μεν παρα Φιλίππου καὶ έκ Μακεδονίας άνάλωτος ών, τω δ' άνωθεν(5) έκ Σρίσων καὶ Αγβατάνων ἐπιβατὸς χρυσίω(6) γεγονώς καὶ κατακεκλισμένος (7), επαινέσαι μεν ην ίκανώτατος τα των προγόνων καία, μιμήσασθαι δε ούχ δμοίως(8). Επεί τούς γε(9) καθ' αύτον **ξήτηρας (έξω δὲ λόγου τίθεμαι Φωχίωνα) χαὶ τῷ βίῳ παρῆλθε.** 

Φαίνεται δὲ καὶ μετὰ παρρησίας μάλιστα τῷ δήμῳ διαλεγόμενος καί πρός τὰς ἐπιθυμίας τῶν πολλῶν ἀντιτείνων καὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αιτών επιφυσμενος (10), ώς έχ των λόγων αυτών λαβείν

Ch. XIV.] 1. Equalitor. Ephialte, homme d'État athénien, du parti démocratique, contemporain et ami de Périclès. Ses adversaires politiques le firent assassiner en l'an 457 av. J. C. Il avait la réputation d'un citoyen vertueux et plein de désintéressement.

2. Apareidov. Aristide, fils de Lysimaque, du dème d'Alopèce (Athènes), celui qui fut surnommé le Juste. Il naquit aux environs de l'an 540 av. J. C.; fut archonte éponyme en 489. Son rôle glorieux comme général et comme administrateur est connu. Banni par l'ostracisme en 483, il fut rappelé au bout de trois ans dans sa patrie, et exerça un commandement à la célèbre journée de Salamine. Il mourut en 469, 468 ou 467 av. J. C.

3. Les unair à Anuntoios. Demetrius de Phalère (voyez note 18 du chap. 1x). On peut penser que la phrase tout entière, jusqu'à μιμήσασθαι δε ούχ ouolos, ent, sinon citée textuellement, au moins empruntée pour l'idée à Demetrius de Phalère.

4. Λαμβάνειν, accepter de l'argent. — «Ny bien remparé et fortifié con-

tre les corruptions des présens et des dons. (Amyot.)
5. Avoder, de la haute Asie. Suse était la capitale d'hiver, Echatane la

capitale d'été des rois de Perse.

β. Construisez: Επιβατός τῷ κτλ. χουσίω (cf. note 1 du chap. 1). — Επιβατός dit d'un mur ou d'une position où il est facile de donner l'assaut. (C'est la continuation de la métaphore ἀπωχυρωμένος ... ἀνάλωτος: la métaphore change avec zarazezhuguévos.)

7. Voy. la fin du chap. xx, où Plutarque articule avec précision cette

imputation.

is. (10x ouolos, sous-entendu ixaros.

9. Enel rous ye xil. (cf. note 16 du chap. ix). Ces mots amènent la conclusion de l'idée exprimée dans la dernière phrase du chap. xIII, idée dont noun avaient détournés les deux premières phrases du présent chapitre. 10. Επισυόμενος, s'acharner contre.

έστιν (11). Ίστορεῖ δὲ καὶ Θεόφραστος (12) ὅτι, τῶν ᾿Αθηναίων ἐπί τινα προβαλλομένων αὐτὸν κατηγορίαν, εἶτ', ὡς οὐχ ὑπήκουε, θορυβουμένων (13), ἀναστὰς εἶπεν · « Υμεῖς ἐμοὶ, ὡ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, συμβούλω μὲν, κᾶν μὴ θέλητε, χρήσεσθε · συκοφάντη δὲ (14) οὐδὲ ἂν θέλητε.»

Σφόδρα δ' ἀριστοχρατικὸν αὐτοῦ πολίτευμα καὶ τὸ περὶ 'Αντιφωντος (15): δν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀφεθέντα συλλαβων ἐπὶ τὴν ἐξ 'Αρείου πάγου βουλὴν ἀνήγαγε, καὶ παρ' οὐδὲν τὸ προσκροῦσαι τῷ δήμῳ θέμενος ἤλεγξεν ὑπεσχημένον Φιλίππῳ τὰ νεωρια ἐμπρήσειν: καὶ παραδοθεὶς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέθανε.

Κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος ( $^{16}$ ) ώς ἄλλα τε ἑα-διουργούσης πολλὰ καὶ τοὺς δούλους ἐξαπατᾶν διδασκούσης καὶ θανάτου τιμησάμενος ( $^{17}$ ) ἀπέκτεινε ( $^{18}$ ).

### CHAPITRE XV.

Λέγεται δὲ καὶ τὸν κατὰ Τιμο θέο υ(1) τοῦ στρατηγοῦ λόγον,

<sup>11.</sup> Λαβεῖν. Cf. note 2 du chap. xII.

<sup>12.</sup> Cf. note 3 du chap. x.

<sup>13.</sup> Θοουβουμένων, tumultuantium.

<sup>14.</sup> Συχοφάντη δέ, sous-entendu ου χρήσεσθέ μοι.

<sup>15.</sup> Αντιφώντος. Personnage d'ailleurs inconnu. Cette affaire est racontée par Démosthène lui-même dans le procès de la Couronne (§§ 132-133), et Dinarque (Contre Démosthène §§ 62-63) en parle également. Démosthène, qui avait ses raisons pour cela, ne dit pas que ce fut lui-même qui traduisit Antiphon devant l'Aréopage. Plutarque, d'autre part, rapporte les choses inexactement, lorsqu'il laisse entendre qu'Antiphon aurait été livré par l'Aréopage aux Onze (παραδοθείς) pour être mis à mort. (Les Onze, à Athènes, étaient une magistrature policiaire qui veillait à l'exécution des pénalités prononcées par les tribunaux.) L'Aréopage, au temps de Démosthène, ne jouissait plus d'une puissance si redoutable; il ne pouvait, dans l'espèce, que déférer à un tribunal populaire l'accusé qu'il considérait comme coupable, et c'est aussi ce qu'il fit: Antiphon fut condamné par le jury.

<sup>16.</sup> Τῆς ἱερείας Θεωρίδος. Cette prêtresse Théoris paraît être la même personne qu'une certaine Theoris, de Lemnos, qu'on voit dans d'autres textes avoir été condamnée à mort à la suite d'un procès d'impiété (ἀσεβείας) et notamment à cause de pratiques magiques et pernicieuses auxquelles elle était adonnée.

<sup>17.</sup> Θανάτου τιμησάμενος, conclure à la peine de mort, requérir la mort. 18. 'Απέχτεινε se dit de l'accusateur qui fait condamner à mort.

Ch. XV.] 1. Karà Tino 9 éou. L'affaire Apollodore contre Timothée a été plaidée en 362 av. J. C. Démosthène n'était alors âgé que de 22 ou 23 ans. Le discours prononcé par Apollodore dans cette affaire se trouve dans la collection qui nous a été conservée d'œuvres de Démosthène: on croit

ῷ χρησάμενος Ἀπολλόδωρος εἶλε(²) τὸν ἄνδρα τοῦ ὀφλήματος, Αημοσθένης γράψαι τῷ Ἀπολλοδώρω(³), καθάπερ καὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα καὶ Στέφανον(⁴), ἐφ' οἶς εἰκότως ἦδόξησε (⁵). Καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ἦγωνίζετο λόγω(⁶) Δημοσθένους πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον, ἀτεχνῶς καθάπερ ἐξ ἑνὸς μαχαιροπωλίου (¹) τὰ κατ' ἀλλήλων ἐγχειρίδια πωλοῦντος αὐτοῦ τοῖς ἀντιδίχοις.

Τῶν δὲ δημοσίων λόγων ὁ μὲν κατ' 'Ανδοοτίωνος καὶ Τιμοκράτους καὶ 'Αριστοκράτους ἑτέροις ἐγράφησαν(8), οὔπω τῆ

qu'il n'a pas a été écrit par Démosthène. Plutarque, qui emploie le mot légera, ne se portait déjà pas garant de l'authenticité. Timothée était fils du célèbre général athénien Conon, et fut lui-même pendant une vingtaine d'années l'un des amiraux les plus habiles et les plus employés d'Athènes. Apollodore était le fils du riche banquier Pasion. Il réclamait à Timothée le paiement d'avances, dont le total se montait à 4500 drachmes à peine, qui avaient été faites jadis à celui-ci par son père.

2. Εἰλε τοῦ ὀφλήματος. «Terme judiciaire: le fit condamner à acquitter

la dette. >

3. Πρὸς Φορμίωνα. Le discours contre le banquier Phormion qui se trouve inséré dans notre collection démosthénique, a été écrit pour un certain Chrysippe, négociant étranger domicilé à Athènes, et pour son frère, dans un procès roulant sur des transactions commerciales, et qui doit avoir été plaidé vers 326 av. J. C. Il paraît peu probable que ce

soit une œuvre authentique de Démosthène.

4. Καὶ Στέφανον. Le procès Apollodore contre Phormion est une cause célèbre. Le banquier et armurier athénien Pasion, en mourant (l'an 370 av. J. C.), laissait deux fils, Apollodore, et Pasiclès qui était mineur. Il avait passé bail de sa fabrique et de sa banque à un de ses affranchis, Phormion, au courant des affaires de la maison depuis de longues années. A l'expiration du bail, qui coincidait avec la majorité de Pasiclès, Phormion rendit ses comptes et reçut des héritiers de Pasion une décharge pleine et entière. Il s'établit à son compte, et fit fortune. Apollodore réussit moins bien dans ses affaires. Il voulut revenir sur le passé, et intenta une action judiciaire contre Phormion, lui réclamant pour sa part la moitié d'une somme de 20 talents dont il prétendait que Phormion n'avait pas rendu compte. Démosthène composa alors le beau plaidover Υπέρ Φορμίωνος, qui fut prononcé devant les juges par un ami du défendeur. Phormion eut gain de cause (vers 350 av. J. C.). Débouté de sa demande, Apollodore fait une tentative pour revenir sur la chose jugée: il intente une action en faux témoignage contre Stephanus qui avait déposé dans le premier procès en faveur de Phormion. Apollodore, devenu à ce moment un allié utile de Démosthène dans les luttes de la place publique, obtint du grand orateur qu'il lui écrivît le discours, qui nous a été conservé, Contre Stephanus (1er discours: le second discours contre le même paraît n'être pas de Démosthène).

5. 'Εφ' οις είκοτως ηδόξησε. En somme, Démosthène avait plaidé suc-

cessivement le pour et le contre.

6. Αόγω Αημοσθένους, avec un discours, en récitant un discours composé par Démosthène.

7. Καθάπεο εξ ενός μαχαιοοπωλίου. Il faut, pour comprendre ce trait, se rappeler que le père de Démosthène était armurier.

8. Ο μέν κατ' 'Ανδροτίωνος και Τιμοκράτους και 'Αριστοκράτους έτέροις

πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ (9). δοκεῖ γὰρ δυοῖν ἢ τριῶν καὶ τριάχοντα γεγονώς έτων έξενεγχείν τούς λόγους έχείνους (10). τον δέ κατ' Αριστογείτονος αὐτὸς ηγωνίσατο(11), καὶ τὸν περὶ τῶν ατελειων (12) δια τον Χαβρίου παϊδα Κτήσιππον, ως φησιν αυτὸς (13), ώς δ' ένιοι λέγουσι, τὴν μητέρα τοῦ νεανίσκου μνώμενος. Ου μην έγημε ταύτην, άλλα Σαμία τινὶ συνώχησεν (14), ώς ίστορεῖ Δημήτριος δ Μάγνης έν τοῖς περί συνωνύμων (15).

'Ο δὲ κατ' Αἰσχίνου περὶ τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέ-

lyράφησαν. Le discours contre Androtion, accusé d'illégalité dans la proposition d'une loi, a été écrit par Démosthène pour un certain Diodore en 355-354 av. J. C.; celui contre Timocrate est de 353-352, et il a été prononcé par le même Diodore dans un nouveau procès qui était la suite de l'affaire Androtion. Le discours contre Aristocrate a été composé pour Euthyclès dans une poursuite judiciaire du même genre, et doit être peu postérieur à celui contre Timocrate: 352-351. — Sous-ent. ὁ κατὰ devant les deux autres noms propres, Τιμοκράτους et Αριστοκράτους.

9. Οἔπω τῆ πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ. Démosthène avait déjà pris

la parole dans l'assemblée du peuple en 354-353 pour prononcer le discours dit sur les Symmories, et l'année suivante pour parler en faveur de Mégalopolis. Les mots οὐπω κτλ. ne sont donc vrais que par rapport

αυ κατ' Ανδροτίωνος.

10. Aozei yao . . . exelvous. Démosthène, étant né en 385 ou 384, était effectivement âgé de 32 ou 33 ans lors des procès Timocrate et Aristocrate: il n'avait que 30 ans au moment de celui d'Androtion. Plutarque

ne s'exprime pas avec un parfaite exactitude.

11. Τον δε κατ' 'Αριστογείτονος αὐτὸς ἡγωνίσατο. Il y a dans la collection démosthénique deux plaidoyers κατὰ 'Αριστογείτονος. Aristogiton, débiteur de l'Etat et privé par conséquent de ses droits politiques («πμος), prenait cependant la parole dans l'assemblée du peuple. L'orateur Lycurgue, de concert avec Démosthène, - à ce que rapportent plusieurs auteurs anciens, - dirigea contre lui une accusation publique sur ce chef. Le second des deux discours conservés contre Aristogiton est un pur exer-

cice d'école. Le premier, considéré comme authentique par Plutarque comme par la plupart des anciens qui le citent, ne doit cependant pas l'être.

12. Περὶ τῶν ἀτελειῶν. Leptine, en 356 av. J. C., avait fait passer une loi portant l'abolition d'immunités dont jouissaient plusieurs contribuables à Athènes. Le jeune Ctésippe, fils de Chabrias, poursuivit devant le peuple l'abrogation de cette loi: Démosthène parla pour lui; ils eurent gain de

13. Ως φησιν αὐτὸς. A deux reprises, au début et au § 75 de la Leptinienne.

14. 'Allà Σαμία τινὶ συνώκησεν. Entendez la fille d'un colon (clérouque) athénien établi à Samos. On ne sait pas l'année du mariage de Démos-

thène; en 343, il était marié.

15. Αημήτριος ο Μάγνης εν τοίς περί συνωνύμων. Demetrius de Magnésie, critique et polygraphe renommé, contemporain de Cicéron. Le titre exact de l'ouvrage auquel Plutarque se refère était Περί τῶν ὁμωνύμων πωητών τε καί συγγραφέων.

ψήφους λαμβάνοντα καὶ ὁήσεις (δ) ἄμα λέγοντα: τὴν δὲ φωτὴν γυμνάζειν ἐν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σίμ' ἀναβάσεσι δια-λεγόμενον καὶ λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι πυκνουμένω (δ) προφερόμενον: εἶναι δ' αὐτῷ μέγα κάτοπτρον οἴκοι, καὶ πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐναντίας περαίνειν.

Δέγεται δ' ἀνθρώπου προσελθύντος αὐτῷ δεομένου συνηγορίας καὶ διεξιόντος ὡς ὑπό του λάβοι πληγάς, « Αλλὰ σύ γε » φάναι τὸν Δημοσθένην «τούτων ὧν λέγεις οὐδὲν πέπονθας. » Ἐπιτείναντος δὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοῶντος « Ἐγὼ, Δημόσθενες, οὐδὲν πέπονθα; » « Νὴ Δία » φάναι «νῦν ἀκούω φωνὴν ἀδικουμένου καὶ πεπονθότος. » Οὕτως ῷετο μέγα πρὸς πίστιν εἶναι τὸν τόνον (<sup>7</sup>) καὶ τὴν ὑπόκρισιν (<sup>8</sup>) τῶν λεγόντων. Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ὑποκρινόμενος ἤρεσκε θαυμαστῶς, οἱ δὲ χαρίεντες (<sup>9</sup>) ταπεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα (<sup>10</sup>) καὶ μαλακὸν, ὧν καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐστιν.

Αλσίωνα (11) δέ φησιν Έρμιππος (12), επερωτηθέντα περί τῶν πάλαι ξητόρων καὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν, εἰπεῖν ὡς ἀκούων μὲν ἄν τις ἐθαύμασεν ἐκείνους εὐκόσμως καὶ μεγαλοπρεπῶς τῷ δήμῳ διαλεγομένους, ἀναγινωσκόμενοι δ' οἱ Δημοσθένους λόγοι πολὺ τῆ κατασκευῆ καὶ δυνάμει διαφέρουσιν.

Οι μέν οἶν γεγραμμένοι τῶν λόγων ὅτι τὸ αὐστηρὸν πολὺ καὶ πικρὸν ἔχουσι, τί ἂν λέγοι τις $(^{13})$ ; Έν δὲ ταῖς παρὰ τὸν καιρὸν ἀπαντήσεσιν $(^{14})$  ἐχρῆτο καὶ τῷ γελοίῳ. Δημάδου μὲν γὰρ εἰπόντος «Ἐμὲ Δημοσθένης $(^{15})$ ; ἡ ὖς τὴν Δθηνᾶν $(^{16})$ », «Αὕτη» εἶπεν

<sup>5.</sup> Pήσεις. Voy. note 8 du chap. VII.

<sup>6.</sup> Αμα τῷ πνευματι πυχνουμένω, en resserrant, retenant sa respiration, c'est-à-dire d'une seule haleine. Cf. Cicéron, loc. cit.: «summa voce versus multos uno spiritu pronuntiare.»

<sup>7.</sup> Torov, contentionem vocis. On emploie de même en français le verbe accentuer en parlant de quelqu'un qui appuie sur une phrase ou sur un mot pour les faire ressortir, mais le substantif correspondant à ce verbe (dans ce sens), et qui rendrait ici exactement rorov, n'existe pas.

<sup>8.</sup> Την υπόχρισιν. Voy. note 10 du chap. VII.

<sup>9.</sup> Oi xaotenes, la classe élevée, l'aristocratie (par opposition à rois nollois, la masse du peuple).

<sup>10.</sup> Τὸ πλάσμα. Voy. note 9 du chap. ix.

<sup>11.</sup> Atoiora. Ésion, orateur contemporain de Démosthène, personnage sur lequel on manque aujourd'hui d'autres renseignements.

<sup>12.</sup> Ερμιππος. Sur Hermippe, voy. note 14 du chap. v.

<sup>13.</sup> Ti av legou 115; A quoi bon le dire, puisque tout le monde le sait (sous-entendu)?

<sup>14.</sup> Ταϊς παρά τον καιρον απαντήσεσιν, les ripostes du moment.

<sup>15.</sup> Έμξ Λημοσθένης, sous-entendu: βούλεται διορθούν.
16. Ἡ ὑς τὴν Ἀθηνᾶν. Le même proverbe existe mot pour mot en latin: sus Minervam.

«ή 'Αθηνᾶ πρώην εν Κολλυτῷ (17) μοιχεύουσα ελήφθη.» Προς δε τὸν κλέπτην, δς ἐπεκαλεῖτο Χαλκοῦς (18), καὶ αὐτὸν (19) εἰς τὰς αγρυπνίας αυτου και νυκτογραφίας πειρώμενον τι λέγειν «Οίδα» είπεν « ότι σε λυπιο λύχνον καίων (20). Ύμεῖς δὲ, ω ἄνδρες Αθηναίοι, μη θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπάς, δταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλκο $\tilde{v}_{S}(^{21})$ , τους δε τοίχους πηλίνους έχωμεν.» Αλλά περί μέν τούτων καὶ έτέρων γελοίων καίπερ έτι πλείω λέγειν έχοντες ένταῦθα παυσόμεθα: τὸν δ' άλλον αὐτοῦ (22) τρόπον καὶ τὸ ήθος άπὸ τῶν πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.

## CHAPITRE XII.

"Ωρμησε μέν ουν έπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ τοῦ Φωκικοῦ πολέ-/ μου συνεστώτος, ως αὐτός τέ φησι(1) καὶ λαβεῖν ἔστιν(2) ἀπὸ τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν (3). Δί μέν γὰρ ἢδη διαπεπραγμένων έκείνων (4) γεγόνασιν, αί δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων

<sup>17.</sup> Κολλυτφ. Le Collyte, quartier d'Athènes.

<sup>18.</sup> Xalxovs. On manque de détails sur ce voleur, qui paraît avoir été jadis fameux.

<sup>19.</sup> Avrov, lui le voleur; et, trois mots plus loin: avrov, lui Démosthène.

<sup>20.</sup> Aύχνον καίων. On comprend que la lampe de Démosthène qui brûlait dérangeat les voleurs nocturnes.

<sup>21.</sup> Xalzovs. Jeu de mot sur le nom du voleur en question (Xalzovs), qui signifie d'airain. Des murs de maison en torchis (πηλίνους: c'est-à-dire en ce mortier mélangé de paille, qui s'appelait πηλός ηχυρωμένος ou τετοιχωμένος ou διειργασμένος) seront facilement percés (qu'on songe au mot τωχωρύχος, «qui perce les murs», pour dire voleur) par des voleurs d'airain (yalzovs).

<sup>22.</sup> Αὐτοῦ, de Démosthène. Ch. XII.] 1. Couronne (§ 18): Τοῦ γὰο Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὐ δι εμε (ού γαο εγωγ' επολιτευόμην πω τότε) . . . La première en date des harangues de Démosthène, celle sur les Symmories est de 354 av. J.-C., un an après le commencement de la guerre Sacrée (ou guerre de

<sup>2.</sup> Δαβείν ἔστιν, on peut le prendre, c'est-à-dire le tirer, le conclure (cf. note 11 du chap. xiv). La première des harangues de Démosthène contre Philippe est la première Philippique prononcée en 351 avant notre ère: cf. la note précédente.

<sup>3.</sup> Plutarque et ses contemporains comprenaient sous le nom de Aquoσθένους Φιλιππικαί δημηγορίαι les dix discours suivants: 10 Philippique (351 av. J. C.), les trois Olynthiennes (été de 349 av. J. C.), sur la Paix (346), 2º Philippique (344), sur l'Halonnèse (en 342: d'ailleurs aprocryphe, cf. note 25 du chap. ix), sur les affaires de Chersonèse, 3º Philippique (en 341), 4º Philippique (prononcée, si elle est authentique, en 341/340 av. J. C.).

<sup>4.</sup> Διαπεπραγμένων εχείνων, les Phocéens achevés, c'est-à-dire réduits.

ἄπτονται (5). Δηλος δ' έστὶ καὶ τὴν κατὰ Μειδίου (6) παρασκευασάμενος εἰπεῖν δίκην δύο μὲν ἐπὶ τοῖς τριάκοντα γεγονώς ἔτη (7), μηδέπω δ' ἔχων ἰσχὺν ἐν τῃ πολιτεία μηδὲ δύξαν. Ο καὶ μάλιστά μοι δοκεῖ δείσας ἐπ' ἀργυρί $\psi$  (8) καταθέσθαι τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχθραν.

Οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνηρ ην οὐδ' ἀγανόφρων (9).

άλλ' ἔντονος καὶ βίαιος πρὸς τὰς ἀμύνας. 'Ορῶν δ' οὐ φαῦλον οἰ δὲ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ἔργον (10) ἄνδρα καὶ πλούτω καὶ λόγω καὶ φίλοις εὐ πεφραγμένον καθελεῖν, τὸν Μειδίαν, ἐνέδωκε τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ δεομένοις. Αἱ δὲ τρισχίλιαι (11) καθ' ἑαυτὰς οὐκ ἄν (12) μοι δοκοῦσι τὴν Δημοσθένους ἀμβλῦναι πικρίαν, ἐλπίζοντος καὶ δυναμένου περιγενέσθαι.

Λαβών δὲ τῆς πολιτείας καλὴν υπόθεσιν τὴν πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων δικαιολογίαν καὶ πρὸς ταύτην ἀγωνιζόμενος ἀξίως, ταχὺ δόξαν ἔσχε καὶ περίβλεπτος ὑπὸ τῶν λόγων ἦρθη(13)

— La guerre Sacrée se termina en 346: Phalecus, le dernier général phocidien capitula avec toute son armée, aux Thermopyles, et Philippe procéda alors à la dévastation méthodique du pays sans défense.

5. Comparez entre elles les indications chronologiques des notes 3 & 4 du chap. XII. — Εγγιστα instanti Phocensium excidio. En somme, τὰ έγ-

γιστα ποάγματα, les derniers événements de la guerre Sacrée.

6. Midias, fils de Cephisophon, du dème d'Anagyre (Athènes), ennemi privé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un des plus riches et des plus puissants citoyens d'Athènes, lorsque Démosthène plaida contre ses tuteurs. Frappé un jour au visage en plein theatre, dans l'exercice de ses fonctions de chorège, par Midias (cela semble s'être passé vers le printemps de 348 av. J. C.), Démosthène le poursuivit devant les tribunaux. Il dut écrire dans l'été de 347 le plaidoyer contre Midias qui s'est conservé jusqu'à nous, et ne fut d'ailleurs pas prononcé: Démosthène composa au dernier moment avec son adversaire, Plutarque dit par quel motif.

7. Cette donnée est empruntée à Démosthène lui-même, qui dit (Mi-

dienne, § 154): Δύο και τοιάκοντ' έτη γέγονα.

8. Pour 30 mines = 3000 drachmes (sur la valeur de ces monnaies, cf. la note 7 du chap. IV), comme Plutarque va le dire quelques lignes plus bas.

9. Iliade, XX, 467. Ce vers, qui s'applique à Achille, est suivi, dans l'Iliade, du rejet ἀλλὰ μάλ' ξυμεμαώς, dont les mots ἀλλ' ἔντονος κτλ., chez Plutarque, sont une paraphrase.

Plutarque, sont une paraphrase.

10. Της αὐτοῦ δυνάμεως ἐργον, «(entreprise) qui peust estre conduitte à chef par homme de si petite authorité et si petite puissance que luy.»

11. Δὶ δὲ τρισχίλια, sous-ent. δραχμαί (cf. note 8 du chap. xII).

12. "Ar tombe sur l'infinitif ἀμβλύναι. Supprimez δοχούσι, et la phrase reviendra à ceci: At τρισχίλιαι οὐχ ᾶν ημβλύναν..., εt (.1ημοσθένης) ήλπιζε και εδύνατο...

13. Περίβλεπτος . . . . ἤρθη, construction ordinaire, ayant le même sens que donnerait cette construction théorique et inusitée: ἤρθη ωστε είναι περίβλεπτος.

καὶ τῆς παρρησίας, ώστε θαυμάζεσθαι μεν εν τῆ Ελλάδι, θεραπεύεσθαι δ' ύπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλεϊστον δ' αὐτοῦ λόγον είναι παρὰ τῷ Φιλίππω των δημαγωγούντων (14), δμολογεῖν (15) δὲ καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους, ὅτι πρὸς ἔνδοξον αὐτοῖς ἄνθρωπον ό ἀγών ἐστι. Καὶ γὰρ Αἰσχίνης (16) καὶ Υπερείδης (17) τοιαῦτα περί αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν.

### CHAPITRE XIII.

Όθεν οὐχ οἰδ' ὅπως παρέστη Θεοπόμπω (1) λέγειν, αὐτὸν άβέβαιον τῷ τρόπφ γεγονέναι καὶ μήτε πράγμασι μίτ' ἀνθρώποις πολύν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γάρ, είς ην απ' ἀρχης των πραγμάτων μερίδα (2) καὶ τάξιν αὐτὸν έν τῆ πολιτεία κατέστησε, ταύτην ἄχρι τοῦ τέλους διαφυλάξας(8) καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίψ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον έπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσθαι προέμενος. Οὐ γὰρ, — ὡς Δημάδης ἀπολογούμενος την έν τη πολιτεία μεταβολην έλεγεν, αύτῷ μὲν αὐτὸς (4) τάναντία πολλάκις εἰρηκέναι, τῆ δὲ πόλει μηδέποτε, —

<sup>14.</sup> Πλείστον δ' αὐτοῦ πτλ. De tous les hommes d'État athéniens, c'est de lui que Philippe tenait le plus de compte.

<sup>15.</sup> Όμολογείν κτλ. Cf. une prétendue lettre d'Eschine (que Plutarque ne considérait sans doute pas comme apocryphe), la douzième de la collection (§ 4, à propos du procès de la Couronne): Καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων καὶ τῶν ἐμῶν λόγων ἡ Λημοσθένους δεινότης ποείσσων εγένετο. Ετ Hypéride (Contre Démosthène, IV, 16-18): Και τοις μεν ελάττοσι ξήτορσιν απέτινεν ο Αρπαλος χουσίον, τοις θορύβου μόνον παι πραυγής πυρίοις, σε δε τον των όλων πραγμάτων επιστά-

<sup>1</sup>ην παρείδεν; και τῷ τοῦτο πιστόν;
16. Αἰσχίνης. Sur Eschine, voy. note 1 du chap. Ix.
17. Υπερείδης. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte (Athènes), né en 396, élève d'Isocrate et l'un des dix grands orateurs d'Athènes, appartenait au même parti politique que Démosthène. Cependant dans le «procès d'Harpale, » où Démosthène fut poursuivi pour corruption, Hypéride se trouva au nombre de ceux qui portèrent la parole contre Démosthène. Une partie importante du discours qu'il prononça dans cette circonstance, ainsi que trois autres discours, plus ou moins mutilés, du même orateur, ont été retrouvés de 1847 à 1856, en Égypte, dans des rouleaux de papyrus provenant de tombeaux antiqués. A ne pas parler de quelques courts fragments cités par les auteurs anciens, c'est tout ce que nous possédons aujourd'hui de l'œuvre, jadis assez considérable, d'Hypéride. - L'hostilité d'Hypéride contre Démosthène ne fut que passagère. Sur la mort d'Hy-

<sup>a hyperide (322 av. J. C.), voy. la fin du chap. xxviii.
Ch. XIII.] 1. Θεοπόμπφ. Sur Théopompe, voy. note 2 du chap. iv.
2. Τὴν τῶν πραγμάτων μερίδα, le parti.
3. Τάξιν διαφυλάξας..., à la guerre, garder son poste.
4. Αὐτὸς (en latin, on aurait se), parce que ce sujet de l'infinitif est le même que le sujet du verbe (ἔλεγεν) qui amène l'infinitif.</sup> 

H

15 16

. W. T

e la t

- iljé

JJ (

בווטי.

-,2

a: Ki

1.0000

. . .

14 m 15 m 16 m 17 m

146 - -

٠. م

1988 2

ړ یہ

~ (C)

4.5

- 12 بهيج

1-1

1. S

~:

...

::-

καὶ Μελάνωπος (5) ἀντιπολιτευόμενος Καλλιστράτω (6) καὶ πολλάχις υπ' αυτου χρήμασι μετατιθέμενος ελώθει λέγειν πρός τον δημον «Ο μεν ανήρ εχθρός, τὸ δὲ της πόλεως νικάτω συμφέουν», - Νικόδημος δ' δ Μεσσήνιος (7) Κασσάνδοω προστιθέμενος πρότερον, είτ' αὐθις ὑπέρ Δημητρίου (8) πολιτευόμενος οίκ έφη ταναντία λέγειν, αξί γαρ είναι συμφέρον απροασθαι των πρατούντων, — ούτως (9) καὶ περὶ Δημοσθένους έχομεν εἰπεῖν οἶον εκτρεπομένου και πλαγιάζοντος (10) η φωνήν η πράξιν, άλλ' ωσπερ έφ' ένος καὶ αμεταβόλου διαγράμματος(11) της πολιτείας ένα τόνον έχων εν τοῖς πράγμασιν ἀεὶ διετέλεσεν.

Παναίτιος (12) δ' δ φιλόσοφος καὶ τῶν λόγων φησὶν αὐτοῦ οῦτω γεγράφθαι τοὺς πλείστους, ώς μόνου τοῦ καλοῦ δι' αὐτὸ αἰρετοῦ ὄντος, τὸν περὶ τοῦ στεφάνου, τὸν κατ' Αριστοκράτους, τὸν ὑπὲρ τῶν ἀτελειῶν, τοὺς Φιλιππικούς $(^{13})$ · ἐν οἶς πᾶ-

6. Καλλιστράτφ. Sur Callistrate, voyez note 2 du chap. v. 7. Νιχόδημος δ' ὁ Μεσσήνιος. Personnage inconnu.

9. Οὕτως. Reprenez οὐ γὰο en tête de la phrase (neuf lignes plus haut). 10. Πλαγιάζοντος. On dit de même en français «biaisant».

12. Haraírios. Panetius, fils de Nicagoras, de Rhodes, philosophe stoïcien; enseigna dans sa patrie, puis à Rome; fit le voyage d'Asie Mineure et d'Egypte (143 av. J. C.) avec Scipion l'Africain le Jeune; se fixa ensuite à Athènes où il passa le reste de ses jours. Les nombreux écrits qu'il avait composés sur la philosophie sont perdus. Son traité des Devoirs (Πεοι των καθηκόντων) en 3 livres a servi, jusqu'à un certain point. de modèle à celui de Cicéron. Le témoignage de Panetius sur Démosthène, que rapporte ici Plutarque, paraît bien, par sa nature même, tiré de ces livres sur les devoirs.

13. Περί του στεφάνου . . . . τους Φιλιππικούς. Pour les discours sur la

<sup>5.</sup> Μελάνωπος. Mélanope, fils de Lachès, fit partie de diverses ambassades envoyées par les Athéniens à Sparte (371 av. J. C.), en Égypte, en Carie; d'ailleurs d'une probité suspecte.

<sup>8.</sup> Anunroiov. Cassandre (fils d'Antipater), lieutenant et en réalité le roi de la Macédoine. fut de 317 à 307 maître d'Athènes, qu'il fit gouverner oligarchiquement pendant toute cette période par Demetrius de Phalère (voy. note 18, du chap. 1x). En 307, Demetrius Poliorcète (fils d'Antigone, le compagnon d'armes d'Alexandre le Grand, le futur vaincu d'Ipsus, alors «roi d'Asie») rétablit la démocratie à Athènes. C'est Demetrius Poliorcète que ce Nicodème, dont parle Plutarque, servit après avoir abandonné le parti de Cassandre battu.

<sup>11.</sup> Έφ' ένος . . . . διαγράμματος et τόνον. Métaphores empruntées à la langue musicale des Grecs. Il y avait dans la musique grecque trois genres appelés genre diatonique, genre chromatique et genre enharmonique, ayant chacun une échelle musicale à part. La série de sons dont se composait chacune de ces trois échelles musicales s'appelait diayonnum. On conçoit un chanteur passant d'un genre à l'autre, c.-à-d. changeant de σιάγοασμα: c'est ce que Démosthène, métaphoriquement parlant, ne fit point. Sans changer de genre, soit εφ' ένὸς καὶ ἀμεταβόλου διαγοάμματος, on peut successivement choisir un ton ou un autre, c'est ce qui s'appelle moduler: Plutarque dit que Démosthène ne changea jamais, même de ton, en politique.

σιν οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον ἢ ρῷστον ἢ λυσιτελέστατον ἄγει τοὺς πολίτας, ἀλλὰ πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οἴεται δεῖν ἐν δευτέρρ $(1^{14})$  τάξει τοῦ καλοῦ ποιεῖσθαι καὶ τοῦ πρέποντος, ὡς, εἴγε τἢ περὶ τὰς ὑποθέσεις  $(1^{15})$  αὐτοῦ φιλοτιμία καὶ τῷ τῶν λόγων εὐγενεία παρῆν ἀνδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ καθαρῶς ἕκαστα πράττειν  $(1^{10})$ , οὐκ ἐν τῷ περὶ Μοιροκλέα  $(1^{17})$  καὶ Πολύευκτον  $(1^{18})$  καὶ Ὑπερείδην  $(1^{19})$  ἀριθμῷ τῶν ἡητόρων, ἀλλ' ἄνω $(1^{20})$  μετὰ Κίμωνος  $(1^{21})$  καὶ Θουκυδίδου  $(1^{22})$  καὶ Περικλέους  $(1^{23})$  ἄξιος ἢν τίθεσθαι.

Couronne, voy. le chap. xxiv; sur les Immunités, le chap. xv; contre Philippe, la note 3 du chap. xii. Démosthène écrivit le discours contre Aristocrate, en 352, pour Euthyclès, de Thria: Aristocrate, un inconnu mis en avant par des politiques plus puissants qui tenaient à ne pas se mettre à découvert, est accusé d'avoir introduit une clause illégale dans un décret honorifique en faveur de Charidème d'Orée (Eubée), général au service du roi de Thrace.

14. Δειπέρα (comme πρότερος) est, pour la forme et souvent par le sens (voy. le dictionnaire), un comparatif: d'où la construction ἐν δευτέρα τάξει τοὶ καλοῦ, après le beau.

15. Υποθέσεις, desseins.

16. Τὸ καθαφῶς εκαστα πφάττειν, «la netteté de ne prendre point d'argent.» (Am.)

11. Morgozhéa. Mœroclès, Athénien, natif de l'île Salamine, l'un des orateurs du parti hostile à la Macédoine, fut au nombre de ceux qu'Alexandre demanda aux Athéniens de lui livrer. (Voy. chap. xxIII).

18. Voyez note 5 du chap. x.

19. Voyez la dernière note du chap. XII.

20. Arw. «Il auroit merité d'estre mis, non point au rang de Mœroclès,

etc., mais plus hault, au nombre de Cimon, etc. [Amyot.]

21. Kiuwvos. Cimon, fils du célèbre Miltiade, se trouva, après le bannissement de Thémistocle (471 av. J. C.) et la mort d'Aristide (468), le plus brillant général d'Athènes, et dirigea la politique de la république jusqu'à ce que l'influence, de jour en jour croissante. de Périclès, qui s'était placé à la tête du parti démocratique, renversât l'oligarchie et le fit succomber lui-même sous le coup de l'ostracisme (460 av. J. C). Rappelé dans sa patrie au bout de quatre années d'exil, il fit conclure plus tard (450 av. J. C.) une trêve de 5 ans entre Athènes et Sparte, et prit le commandement d'une expédition dirigée par les Athéniens contre Chypre, qui appartenait au roi de Perse. Il mourut dans cette campagne (449 av. J. C.).

22. Goexedidov. Thucydide, fils d'Olorus, du dème d'Halimonte (Attique), le célèbre historien de la Guerre du Péloponnèse; on ne sait point au juste l'année de sa naissance, mais il dut mourir vers 400 av. J. C., âgé de cinquante et quelques années. Il fit la guerre pendant quelque temps comme général, sans déployer de grandes qualités militaires: il laissa prendre en 424 par le général lacédémonien Brasidas, Amphipolis en Thrace, position de première importance pour les Athéniens. A la suite de ce malheur, il fut décrété d'accusation, et vécut en exil de 424 jusqu'à 403 av. J. C.

23. Voyez l'avant-dernière note du chap. vi.

### CHAPITRE XIV.

Των γοῦν κατ' αὐτὸν ὁ Φωκίων οὐκ ἐπαινουμένης προϊστάμενος πολιτείας, άλλα δοχων μαχεδονίζειν, δμως δι' άνδρείαν καί δικαιοσύνην ου δέν ου δαμή χείρων έδηξεν Εφιάλτου (1) καὶ Αριστείδου (2) καὶ Κίμωνος ἀνηρ γενέσθαι. Δημοσθένης δ' οὐκ ὢν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀξιόπιστος, ώς φησιν ὁ Δημήτριος (8), οὐδὲ πρὸς τὸ λαμβάνειν (4) παντάπασιν άπωχυρωμένος, άλλα τῷ μεν παρά Φιλί $\pi\pi$ ου καὶ ἐκ Μακεδονίας ἀνάλωτος ὢν, τῷ δ' ἄνω $\Im$ εν $^{(5)}$  ἐκ Σούσων καὶ Αγβατάνων ἐπιβατὸς χρυσίω(6) γεγονώς καὶ κατακεκλυσμένος $(^7)$ , επαινέσαι μεν  $^2$ ν ίκανώτατος τ $^2$ α τ $^2$ ον προγόνων καλά, μιμήσασθαι δε ούχ δμοίως (8). Έπεὶ τούς γε (9) καθ' αύτον δήτορας (ἔξω δὲ λόγου τίθεμαι Φωκίωνα) καὶ τῷ βίψ παρήλθε.

Φαίνεται δὲ καὶ μετὰ παρρησίας μάλιστα τῷ δήμῳ διαλεγόμενος καὶ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τῶν πολλῶν ἀντιτείνων καὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν ἐπιφυόμενος (10), ὡς ἐκ τῶν λόγων αὐτῶν λαβεῖν

Ch. XIV.] 1. Ἐφιάλτου. Éphialte, homme d'État athénien, du parti démocratique, contemporain et ami de Périclès. Ses adversaires politiques le firent assassiner en l'an 457 av. J. C. Il avait la réputation d'un citoyen vertueux et plein de désintéressement.

2. Apisticov. Aristide, fils de Lysimaque, du dème d'Alopèce (Athènes), celui qui fut surnommé le Juste. Il naquit aux environs de l'an 540 av. J. C.; fut archonte éponyme en 489. Son rôle glorieux comme général et comme administrateur est connu. Banni par l'ostracisme en 483, il fut rappelé au bout de trois ans dans sa patrie, et exerça un commandement à la célèbre journée de Salamine. Il mourut en 469, 468 ou 467 av. J. C. 3. Ως φησιν ο Δημήτινος. Demetrius de Phalère (voyez note 18 du chap.ix).

On peut penser que la phrase tout entière, jusqu'à μιμήσασθαι δὲ οἰχ ὁμοίως, est, sinon citée textuellement, au moins empruntée pour l'idée à Demetrius de Phalère.

4. Λαμβάνειν, accepter de l'argent. — «Ny bien remparé et fortifié contre les corruptions des présens et des dons. > (Amyot.)

5. "Avw9ev, de la haute Asie. Suse était la capitale d'hiver, Echatane la

capitale d'été des rois de Perse.

6. Construisez: επιβατός τῷ κτλ. χουσίω (cf. note 1 du chap. 1). — Επιβατός se dit d'un mur ou d'une position où il est facile de donner l'assaut. (C'est la continuation de la métaphore ἀπωχυρωμένος . . . ἀνάλωτος: la métaphore change avec κατακεκλυσμένος.)

7. Voy. la fin du chap. xx, où Plutarque articule avec précision cette

imputation.

8. Οὐχ ὁμοίως, sous-entendu ixavòς.

9. 'Επεί τούς γε κτλ. (cf. note 16 du chap. Ix). Ces mots amènent la conclusion de l'idée exprimée dans la dernière phrase du chap. XIII, idée dont nous avaient détournés les deux premières phrases du présent chapitre. «Car, pour ce qui est des orateurs ses contemporains, etc. » 10. Έπιφυόμενος, s'acharner contre.

έστιν (11). Ιστορεί δε καί Θεόφραστος (12) ότι, των Αθηναίων επί τινα προβαλλομένων αὐτὸν κατηγορίαν, είτ', ώς οὐχ ὑπήκουε, 3οουβουμένων (13), αναστάς είπεν « Υμεῖς ἐμοὶ, ω ἄνδρες Αθηναῖοι, συμβούλω μέν, κάν μή θέλητε, χρήσεσθε συκοφάντη δέ(14) ουδέ αν θέλητε.»

Σφόδρα δ' άριστοκρατικόν αὐτοῦ πολίτευμα καὶ τὸ περὶ 'Αντιφωντος (15) · δν ύπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀφεθέντα συλλαβών ἐπὶ τὴν έξ 'Αρείου πάγου βουλήν ανήγαγε, καὶ παρ' οὐδὲν τὸ προσκροῦσαι τῷ δήμω θέμενος ήλεγξεν υπεσχημένον Φιλίππω τὰ νεώρια έμπρήσειν καὶ παραδοθείς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέθανε.

Κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος (16) ως άλλα τε δαδιουργούσης πολλά καὶ τοὺς δούλους έξαπατᾶν διδασκούσης καὶ

θανάτου τιμησάμενος (17) ἀπέκτεινε (18).

# CHAPITRE XV.

Λέγεται δε καὶ τὸν κατὰ Τιμο θέο v(1) τοῦ στρατηγοῦ λόγον,

12. Cf. note 3 du chap. x.

13. Θοουβουμένων, tumultuantium.

14. Συχοφάντη δέ, sous-entendu οὐ χρήσεσθέ μοι.

16. Τῆς Ιερείας Θεωρίδος. Cette prêtresse Théoris paraît être la même personne qu'une certaine Theoris, de Lemnos, qu'on voit dans d'autres textes avoir été condamnée à mort à la suite d'un procès d'impiété (dosfelaç) et notamment à cause de pratiques magiques et pernicieuses aux-

quelles elle était adonnée.

17. Θανάτου τιμησάμενος, conclure à la peine de mort, requérir la mort. 18. 'Απέχτεινε se dit de l'accusateur qui fait condamner à mort.

Ch. XV.] 1. Kata Timoséov. L'affaire Apollodore contre Timothée a été plaidée en 362 av. J. C. Démosthène n'était alors âgé que de 22 ou 23 ans. Le discours prononcé par Apollodore dans cette affaire se trouve dans la collection qui nous a été conservée d'œuvres de Démosthène: on croit

<sup>11.</sup> Λαβεῖν. Cf. note 2 du chap. xII.

<sup>15.</sup> Δυνιφώντος. Personnage d'ailleurs inconnu. Cette affaire est racontée par Démosthène lui-même dans le procès de la Couronne (§§ 132-133), et Dinarque (Contre Démosthène §§ 62-63) en parle également. Démosthène, qui avait ses raisons pour cela, ne dit pas que ce fut lui-même qui traduisit Antiphon devant l'Aréopage. Plutarque, d'autre part, rapporte les choses inexactement, lorsqu'il laisse entendre qu'Antiphon aurait été livré par l'Aréopage aux Onze (παραδοθείς) pour être mis à mort. (Les Onze, a Athènes étaient une mogistrature policiaire qui veilleit à l'exécution des à Athènes, étaient une magistrature policiaire qui veillait à l'exécution des pénalités prononcées par les tribunaux.) L'Aréopage, au temps de Dé-mosthène, ne jouissait plus d'une puissance si redoutable; il ne pouvait, dans l'espèce, que déférer à un tribunal populaire l'accusé qu'il considérait comme coupable, et c'est aussi ce qu'il fit: Antiphon fut condamné par le jury.

1:

2:

2

ώ χρησάμενος Απολλόδωρος είλε(2) τον άνδρα τοῦ οφλήματος, Αημοσθένης γράψαι τῷ Απολλοδώρω (3), καθάπερ καὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα καὶ Στέφανον(4), ἐφ' οἶς εἰκότως ἦδόξησε (5). Καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ἢγωνίζετο λόγω(6) Δημοσθένους πρὸς τὸν Απολλόδωρον, άτεχνῶς καθάπερ έξ ένὸς μαχαιροπωλίου (7) τὰ κατ άλλήλων έγγειρίδια πωλούντος αὐτού τοῖς ἀντιδίχοις.

Τῶν δὲ δημοσίων λόγων ὁ μὲν κατ' 'Ανδροτίωνος καὶ Τιμοκράτους καὶ Αριστοκράτους έτέροις έγράφησαν(8), οἴπω τῆ

qu'il n'a pas a été écrit par Démosthène. Plutarque, qui emploie le mot légera, ne se portait déjà pas garant de l'authenticité. Timothée était fils du célèbre général athénien Conon, et fut lui-même pendant une vingtaine d'années l'un des amiraux les plus habiles et les plus employés d'Athènes. Apollodore était le fils du riche banquier Pasion. Il réclamait à Timothée le paiement d'avances, dont le total se montait à 4500 drachmes à peine, qui avaient été faites jadis à celui-ci par son père.

2. Εἰλε τοῦ ὀφλήματος. «Terme judiciaire: le fit condamner à acquitter

la dette.

3. Πρὸς Φορμίωνα. Le discours contre le banquier Phormion qui se trouve inséré dans notre collection démosthénique, a été écrit pour un certain Chrysippe, négociant étranger domicilé à Athènes, et pour son frère, dans un procès roulant sur des transactions commerciales, et qui doit avoir été plaidé vers 326 av. J. C. Il paraît peu probable que ce

soit une œuvre authentique de Démosthène.

4. Kai Στέφανον. Le procès Apollodore contre Phormion est une cause célèbre. Le banquier et armurier athénien Pasion, en mourant (l'an 370 av. J. C.), laissait deux fils, Apollodore, et Pasiclès qui était mineur. Il avait passé bail de sa fabrique et de sa banque à un de ses affranchis, Phormion, au courant des affaires de la maison depuis de longues années. A l'expiration du bail, qui coïncidait avec la majorité de Pasiclès, Phormion rendit ses comptes et reçut des héritiers de Pasion une décharge pleine et entière. Il s'établit à son compte, et fit fortune. Apollodore réussit moins bien dans ses affaires. Il voulut revenir sur le passé, et intenta une action judiciaire contre Phormion, lui réclamant pour sa part la moitié d'une somme de 20 talents dont il prétendait que Phormion n'avait pas rendu compte. Démosthène composa alors le beau plaidoyer Υπέρ Φορμίωνος, qui fut prononcé devant les juges par un ami du défendeur. Phormion eut gain de cause (vers 350 av. J. C.). Débouté de sa demande, Apollodore fait une tentative pour revenir sur la chose jugée: il intente une action en faux témoignage contre Stephanus qui avait déposé dans le premier procès en faveur de Phormion. Apollodore, devenu à ce moment un allié utile de Démosthène dans les luttes de la place publique, obtint du grand orateur qu'il lui écrivît le discours, qui nous a été conservé, Contre Stephanus (1er discours: le second discours contre le même paraît n'être pas de Démosthène).
5. 'Εq' οἰς εἰχότως ἢθόξησε. En somme, Démosthène avait plaidé suc-

cessivement le pour et le contre.

6. Λόγω Λημοσθένους, avec un discours, en récitant un discours composé par Démosthène.

7. Καθάπεο εξ ένὸς μαχαιροπωλίου. Il faut, pour comprendre ce trait, se rappeler que le père de Démosthène était armurier.

8. Ο μεν κατ' Ανδροτίωνος και Τιμοκράτους και Αριστοκράτους έτερος

πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ (9). δοχεῖ γὰρ δυοῖν ἢ τριῶν χαὶ τριάκοντα γεγονώς ετων εξενεγκείν τούς λόγους εκείνους (10). τον δε κατ' Άριστογείτονος αὐτὸς ήγωνίσατο(11), καὶ τὸν περὶ τῶν ατελειων (12) δια τον Χαβρίου παϊδα Κτήσιππον, ως φησιν αύτὸς( $^{13}$ ), ώς δ' ἔνιοι λέγουσι, τὴν μητέρα τοῦ νεανίσκου μνώμενος. Ου μην έγημε ταύτην, άλλα Σαμία τινί συνώκησεν (14), ως ίστορεῖ Δημήτριος δ Μάγνης έν τοῖς περί συνωνύμων(15).

Ό δὲ κατ' Αἰσχίνου περὶ τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέ-

lyράφησαν. Le discours contre Androtion, accusé d'illégalité dans la proposition d'une loi, a été écrit par Démosthène pour un certain Diodore en 355-354 av. J. C.; celui contre Timocrate est de 353-352, et il a été prononcé par le même Diodore dans un nouveau procès qui était la suite de l'affaire Androtion. Le discours contre Aristocrate a été composé pour Euthyclès dans une poursuite judiciaire du même genre, et doit être peu postérieur à celui contre Timocrate: 352-351. — Sous-ent. ὁ κατὰ devant les deux autres noms propres, Τιμοκράτους et Αριστοκράτους.

9. Οἔπω τῆ πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ. Démosthène avait déjà pris

la parole dans l'assemblée du peuple en 354-353 pour prononcer le discours dit sur les Symmories, et l'année suivante pour parler en faveur de Mégalopolis. Les mots οἶπω κτλ. ne sont donc vrais que par rapport

au κατ' Ανδροτίωνος.

10. Δοχεῖ γὰο.... ἐκείνους. Démosthène, étant né en 385 ou 384, était effectivement âgé de 32 ou 33 ans lors des procès Timocrate et Aristocrate: il n'avait que 30 ans au moment de celui d'Androtion. Plutarque

ne s'exprime pas avec un parfaite exactitude.

11. Τον δε και 'Αριστογείτονος αὐτὸς ἡγωνίσατο. Il y a dans la collection démosthénique deux plaidoyers κατά 'Αριστογείτονος. Aristogiton, débiteur de l'État et privé par conséquent de ses droits politiques (arquos), prenait cependant la parole dans l'assemblée du peuple. L'orateur Lycurgue, de concert avec Démosthène, - à ce que rapportent plusieurs auteurs anciens, — dirigea contre lui une accusation publique sur ce chef. Le second des deux discours conservés contre Aristogiton est un pur exercice d'école. Le premier, considéré comme authentique par Plutarque com-

me par la plupart des anciens qui le citent, ne doit cependant pas l'être. 12. Περὶ τῶν ἀτελειῶν. Leptine, en 356 av. J. C., avait fait passer une loi portant l'abolition d'immunités dont jouissaient plusieurs contribuables à Athènes. Le jeune Ctésippe, fils de Chabrias, poursuivit devant le peuple l'abrogation de cette loi: Démosthène parla pour lui; ils eurent gain de

13. Ds φησιν αὐτὸς. A deux reprises, au début et au § 75 de la Lep-

14. 'Alla Σαμία τινί συνώκησεν. Entendez la fille d'un colon (clérouque) athénien établi à Samos. On ne sait pas l'année du mariage de Démos-

thène; en 343, il était marié.

15. Αημήτριος ο Μάγνης έν τοῖς περί συνωνύμων. Demetrius de Magnésie, critique et polygraphe renommé, contemporain de Cicéron. Le titre exact de l'ouvrage auquel Plutarque se refère était Περί των ομωνύμων πωητών τε καλ συγγραφέων.

11

: 6

---

•;•

H

λεκται (16) καίτοι φησίν Ἰδομενεύς (17) παρά τριάκοντα (18) μόνας τον Αλοχίνην αποφυγείν. Άλλ' ούκ έοικεν ουτως έγειν τάληθές, εί δεί τοις περί του στεφάνου γεγραμμένοις έχατέρων (19) λόγοις τεχμαίρεσθαι. Μέμνηται γάρ οὐδέτερος αὐτῶν ἐναργῶς οὐδὲ τρανῶς ἐκείνου τοῦ ἀγῶνος ὡς ἄχρι δίκης (20) προελθόντος. Ταυτί μέν οὖν Ετεροι διακρινοῦσι μαλλον.

# CHAPITRE XVI.

'Η δὲ τοῦ Δημοσθένους πολιτεία φανερά μὲν την έτι καὶ τῆς είρήνης ύπαρχούσης, οὐδέν έωντος (1) άνεπιτίμητον των πρατιομένων ύπο του Μακεδόνης, άλλ' έφ' έκάστω(2) ταράττοντος τούς Αθηναίους καὶ διακαίοντος ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον. Διὸ καὶ παρὰ Φιλίππω πλεϊστος ήν λόγος αὐτοῦ (3) καὶ ὅτε πρεσβεύων δέκατος (4) ήκεν είς Μακεδονίαν (5), ήκουσε μεν απάντων ο Φίλιππος, άντείπε δὲ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας πρὸς τὸν ἐκείνου λόγον(6). Ού μην έν γε ταις άλλαις τιμαις και φιλοφροσύναις δμοιον αύτον τῷ Δημοσθένει παρείχεν, ἀλλὰ καὶ προσήγετο τοὺς περὶ Δί-

17. 'Idoueveus. Idoménée. de Lampsaque, élève et ami d'Épicure (lequel

est mort en 270 av. J. C.).

18. Παρά τριάχοντα μόνας, sous-entendu ψήφους, 19. Έκατερων. Démosthène et Eschine.

 Λίκης, le tribunal. En français: venir à l'audience.
 Ch. XVI. 1. Ovdèv torres. Sous-entendez, pour faire la construction, πολιτεία οὐσα devant οὐδεν ἐώντος.

2. Έψ' ἐκάσιω, à propos de chaque chose, c'est-à-dire à propos de tout. 3. Hr loyos autor. On dit indifféremment loyos fort rivos ou fort negi rivos, il est question de quelqu'un.

4. Aéxaros, lui dixième: c'est-à-dire qu'il fit partie d'une ambassade composée de dix députés.

Hxev els Maxedoviav. Il s'agit de l'ambassade qui prépara la Paix de Philocrate et qui se rendit en Macédoine tout au commencement de

l'an 346 av. J. C.

6. Hoòs τὸν ἐκείνου λόγον. Eschine, dans le discours sur l'Ambassade, §§ 37-38, dit justement tout le contraire: Δε δ' ηλθομέν και εκαθεζόμεθα, ές άρχης πρός έχαστον των είρημενων ενεχείρει τι λέγειν ο Φίλιππος, πλείστην δε είχοτως Εποιήσατο διατριβήν πρός τους Ευούς λόγους . . . . . πρός δε .1ημοσθένην τον ούτω καταγελάστως απαλλάξαντα οὐδ' ὑπέρ ένος, οἰμαι, διε- $\lambda \ell \chi \partial \eta$ . C'est à croire que l'lutarque, ayant ce passage dans l'idée, a, par une faute de mémoire, transporté à Démosthène ce qu'Eschine disait de lui-même.

<sup>16. &#</sup>x27;O δέ κατ' Αλοχίνου . . . λέλεκται. On admet aujourd'hui que le procès de l'Ambassade a été plaidé: et cela, en 344-343. Démosthène accusait Eschine d'avoir trahi ses devoirs d'ambassadeur (παραποεσβείας), s'étant vendu à Philippe. L'ambassade dont il s'agit est celle qui partit d'Athènes le 3 du mois de munychion (avril) 346 pour recevoir le serment de Philippe qui devait consacrer la Paix dite de Philocrate.

σχίνην (1) καὶ Φιλοκράτην (8) μᾶλλον. 'Όθεν ἐπαινούντων ἐκείνων τὸν Φίλιππον, ώς καὶ λέγειν δυνατώτατον καὶ κάλλιστον ὀφθῆναι καὶ νὴ Δία συμπιεῖν ἱκανώτατον, ἡναγκάζετο βασκαίνων ἐπισκώπτειν, ώς τὸ μὲν σοφιστοῦ, τὸ δὲ γυναικός, τὸ δὲ σπογγιᾶς εἶη(9), βασιλέως δ' οὐδὲν ἐγκώμιον (10).

# CHAPITRE XVII.

Ἐπειδὴ δ' εἰς τὸ πολεμεῖν ἔρρεπε τὰ πράγματα, τοῦ μὲν Φιλίππου μὴ δυναμένου τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τῶν δ' Αθηναίων ἐγειρομένων ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους, πρῶτον μὲν εἰς Εὔβοιαν ἐξώρμησε τοὺς 'Αθηναίους καταδεδουλωμένην ὑπὸ τῶν τυράννων Φιλίππω(1) καὶ διαβάντες, ἐκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας (2). Δεύτερον δὲ Βυζανπίοις ἐβοήθησε καὶ

8. Καὶ Φιλοκράτην. Philocrate, du dème d'Hagnonte ('Αγνοῦς, en Attique), orateur influent du parti macédonien, de mœurs décriées. C'est sur sa proposition que les Athéniens entamèrent en 346 des négociations avec Philippe en vue de la paix. Le traité qui en résulta porte son nom.

10. Βασιλέως δ' οὐδὲν ἐγχώμιον. Entendez: Οὐδὲν δὲ (τούτων) ἐγχώμιον (εἴη) βασιλέως.

<sup>7.</sup> Τοὺς περὶ Αἰσχίνην. Οἱ περὶ τινα, pour désigner la personne seule dont le nom suit περὶ, est un hellénisme fréquent chez les auteurs de la décadence. La nuance du grec ici peut être conservée à peu près en français: les Eschine et les Philocrate (Eschine, Philocrate et les autres de leur parti).

<sup>9.</sup> Το δε σπογγιας είη. Là encore Plutarque semble se souvenir vaguement et inexactement de deux passages du plaidoyer d'Eschine dans l'affaire de l'Ambassade. Celui-ci raconte (§§ 51-52), que, Ctésiphon ayant dit de Philippe dans l'assemblée du peuple, au retour de la première ambassade, qu'il était beau, doué d'une excellente mémoire et habile à parler. enfin bon buveur. Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; puis, au § 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant à se faire valoir auprès de Philippe, après avoir exposé ses titres à la reconnaissance de Philippe, voulut pallier l'impolitesse qu'il avait commise dans l'occasion qu'on vient de dire, en s'adressant à Philippe dans les termes que voici: Οὐκ είπον ως καίδος εί γυνη γὰφ τῶν ὅντων ἐστὶ κάλλωτον — οὐδ' ως δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιας τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦτον είναι — οὐδ' ως δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιας τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦτον είναι — οὐδ' ως δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιας τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦτον είναι — οὐδ' ως δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιας τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων ἐστὶ κοῦτος ἐγκωμια είναι.

Ch. XVII.] 1. Εἰς Εὐβοιαν ἐξώρμησε . . . . Φιλίππφ. Dans la 3º Philippique, qui fut prononcée en 341, déjà Démosthène attire l'attention des Athéniens sur le danger qui résulte pour Athènes de l'établissement de tyrans dévoués à Philippe en Eubée, notamment à Chalcis et à Orée. § 27: Δὶ δ' ἐν Εὐβοία πόλεις οὐχ ἤδη τυραννοῦνται, καὶ ταῦτ ἐν νήσω πλησίον Θηθών καὶ Δθηνοῦν: Cf. plus loin. §§ 33 et 57 à 66. et Couronne. § 301.

Αἱ ở ἐν Εὐβοία πόλεις οὐχ ἤδη τυραγνοῦνται, καὶ ταῦτ ἐν νήσω πλησίον Θηβῶν καὶ ᾿Αθηνῶν; Cf. plus loin, §§ 33 et 57 à 66, et Couronne, § 301. 2. Ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. Plutarque se souvient ici de Démosthène, Couronne, § 87: Ἐπειδή τοίνυν ἐχ τῆς Εὐβοίας ὁ Φίλιππος ὑφ' ὑμῶν

Περινθίοις ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τὸν δίμον, αιτέντα την έχθραν και τὸ μεμνησθαι των περί τὸν συμμαχικόν ήμαρτημένων έχατέροις πόλεμον (3), αποστείλαι δύναμιν αὐτοίς, έφ' ής εσώθησαν (4). "Επειτα πρεσβεύων και διαλεγόμενος τοῖς Ελλησι καὶ παροξύνων (5), συνέστησε πλην όλίγων ἄπαντας ἐπὶ τὸν Φίλιππον, ώστε σύνταξιν γενέσθαι πεζών μέν μυρίων καὶ πεντακισχιλίων, ίππέων δε δισχιλίων, άνευ των πολιτικών δυνάμεων (6), χρήματα δε και μισθούς εισφέρεσθαι τοῖς ξένοις προθύμως (7). <sup>6</sup>Οτε καί(8) φησι Θεόφραστος, άξιούντων τῶν συμμάχων όρισθῆναι τας είσφορας, είπειν Κρωβύλον (9) τον δημαγωγόν, ώς ού τεταγμένα σιτείται πόλεμος (10).

Επηρμένης δε τῆς Ελλάδος πρὸς τὸ μέλλον καὶ συνισταμένων κατ' έθνη καὶ πόλεις Ευβοέων, Αχαιών, Κορινθίων, Μεγαρέων, Λευκαδίων, Κερκυραίων (11), ὁ μέγιστος ὑπελείπετο τῷ Δημο-

εξηλάθη τοις μέν οπλοίς, τη δε πολιτεία και τοις ψηφίσμασι (καν διαρραγώσι τινες τούτων) ὑπ ἐμοῦ x. τ. λ. La campagne en Eubée dont il s'agit ici est la deuxième de celles qu'y dirigea Phocion, et doit tomber environ en 340 av. J. C.

3. Περὶ τὸν συμμαχικὸν . . . πόλεμον. En 367, Chio, Byzance, Rhodes et Cos s'étaient détachés de l'alliance athénienne: d'où une guerre, pendant laquelle les Athéniens éprouvèrent des pertes sensibles, et qui se termina en 355 par la reconnaissance de l'indépendance absolue des alliés.

- 4. 'Αποστείλαι δύναμιν αὐτοίς, ὑφ' ης ευώθησαν. Démosthène, 3º Philippique, § 19-20: Οὐθὲ δοχεί μοι περί Χερρονήσου νῦν σχοπεῖν οὐθὲ Βιζαντίου, άλλ' επαμύναι μεν τούτοις, και διατηρήσαι μή τι πάθωσι. En 340, les efforts de Démosthène aboutissent à la conclusion d'une alliance entre Athènes, Byzance et plusieurs autres villes de l'Hellespont (Abydos), des îles (l'Eubée et Corcyre) et du continent (voy. note 7 du chap. xvII). Philippe met le siège devant Périnthe, port de la Propontide, puis simultanément devant Byzance. Deux escadres envoyées successivement d'Athènes, sous le commandement de Charès et de Phocion, au secours de Byzance, firent échouer la double attaque de Philippe (339).
  - 5. Παροξύνων, sous-entendu αὐτούς.

6. Των πολιτικών δυνάμεων, c'est-à dire, pour chaque ville, les troupes composées de citoyens de cette ville même, par opposition aux mercenaires

- (ξένοι).
  7. Επειτα πρεσβεύων . . . . τοῖς ξένοις προθύμως. Plutarque suit encore ici Démosthène (Couronne, § 227): 'Αλλ' όμως εκ τοιούτων ελαιτωματων εγώ συμμάχους μεν ύμιν Εποίησα Εὐβοᾶς, 'Αχαίους, Κορινθίους, Θηβαίους, Μεγαρέας, . Αυνασίους, Κερινφαίους (prês. page, note 4), αψ ών μυρω μεν καὶ πειτακισχίλιοι ξένοι, δισχίλιοι δ' επιεξε άνευ τῶν πολετικῶν διακινων εδυνήθην ενώ πλείστων συντέλειαν μέων συνήχθησαν. χοημάτων δ΄ δσων έδυνήθην έγω πλείστων συντέλειαν Εποίησα.
  - 8. "Ote zul, c'est dans cette circonstance que selon Théophraste, etc. 9. Kompélor, sobriquet d'Hégésippe: cf. l'avant-dernière note du chap. IX.
- 10. "Ore . . . . πόλεμος, « Bellum demenso non pasci . . . Metaphora ducta a victu servorum, quibus singulis in singulos menses dabantur quatuor modii frumenti, idque demensum dicebatur, ut annotat Donatus ad Terent. Phormion., I, 1: Quod ille unciatim vix de demenso suo, etc.

11. Επηρμένης δέ . . . . Κερχυραίων. Cf. la citation de Démosthène à

la note 7 ci-dessus.

σθένει τῶν ἀγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσθαι τῆ συμμαχία, γώραν τε σύνορον της Αττικής καὶ δύναμιν έναγώνιον έχοντας, καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοκιμοῦντας ἐν τοῖς οπλοις. Ήν δ' ου φάδιον επί(12) προσφάτοις ει εργετήμασι τοῖς περί τον Φωκικόν πόλεμον τετιθασευμένους ύπο του Φιλίππου μεταστήσαι τούς Θηβαίους, και μάλιστα ταϊς διά την γειτνίασιν άψιμαχίαις ἀναξαινομένων (18) έχάστοτε τῶν πολεμιχῶν πρὸς άλλήλας διαφορών ταϊς πόλεσιν.

#### CHAPITRE XVIII.

Ου μην άλλ' έπει Φίλιππος (1) ύπο της περί την "Αμφισσαν εὐτυγίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν Ἐλάτειαν ἐξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν Φωκίδα κατέσχεν, εκπεπληγμένων των Αθηναίων και μηδενός τολμώντος αναβαίνειν επί το βημα μηδε έχοντος δ τι χρη λέγειν, άλλ' απορίας ούσης εν μέσω και σιωπης, παρελθών μόνος δ Δημοσθένης συνεβούλευε των Θηβαίων έχεσθαι καὶ τάλλα παραθαρρύνας καὶ μετεωρίσας, ώσπερ εἰώθει, ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον απεστάλη πρεσβευτής μεθ' ετέρων είς Θήβας. "Επεμψε δε καί Φίλιππος, ως Μαρσύας (2) φησίν, Αμύνταν μέν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακεδόνας (3), Δαοχον δὲ Θεσσαλον (4) καὶ Δικαί- $\alpha \varrho \chi o \nu (5)$   $\alpha' \nu \tau \epsilon \varrho \sigma \tilde{\upsilon} \nu \tau \alpha \varsigma$ .

Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὖ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμοὺς.

13. C'Avaşalva se dit de blessures récemment fermées qu'on rouvre si on

les frotte ou gratte (ξαίνω). Ch. XVIII.] 1. Οὐ μην ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος . . . . Le récit de tous ces événements, qui aboutirent pour Athènes à la défaite décisive de Chéronée, est raconté en détail par Démosthène dans le discours sur la Couronne. §§ 143-191.

2. Maçouas. Marsyas, de Pella, frère d'Antigone le Diadoque, fut élevé avec Alexandre. Il fut l'auteur d'une histoire de Macédoine depuis les origines jusqu'à l'expédition d'Alexandre le Grand en Syrie, après la fondation d'Alexandrie (331 av. J. C.). A la bataille de Chypre (306), Marsyas commandait le centre sous Demetrius.

3. 'Αμύνταν . . . καλ Κλέανδρον καλ Κάσανδρον Μακεδόνας. On ne saurait dire si cet Amyntas et ce Cléandre sont les mêmes qui sont connus comme compagnons d'Alexandre. On ignore quel est ce Cassandre, quil ne faut pas confondre avec Cassandre (le fils d'Antipater) qui devint plus tard roi de Macédoine.

4. Λάοχον . . . Θεσσαλόν. Cf. Démosthène, sur la Couronne, § 295: Ἐξαπατώντες και διαφθείροντες, έως δούλους εποίησαν, Θετταλούς Δάοχος, Κινέας, Θρασύδαος.

5. Arxilian yov. Personnage inconnu d'ailleurs.

<sup>12.</sup>  $E\pi i$ , à la suite de.

άλλ' εν δμιασιν έχαστος είγε τὰ τοῦ πολέμου δεινά, τῶν Φωκικών έτι τραυμάτων (6) νεαρών παραμενόντων· ή δέ του βήτορος δύναμις, ώς φτσι Θεόπομπος (7) έχριπίζουσα τον θιμόν αὐτῶν καὶ διακαίουσα την φιλοτιμίαν έπεσκότησε τοῖς ἄλλοις απασιν, ώστε καὶ φόβον καὶ λογισμον καὶ γάριν ἐκβαλεῖν(5) αὐτούς ἐνθουσιώντας ύπὸ τοῦ λόγου πρὸς τὸ καλόν. Οῦτω δὲ μέγα καὶ λαμπρον εφάνη το του φήτορος έργον, ώστε τον μεν Φίλιππον εύθυς έπικηρυκεύεσθαι δεόμενον είρηνης, όρθην (9) δε την Ελλάδα γενέσθαι καὶ συνεξαναστηναι (10) πρός τὸ μέλλον, υπηρετείν δὲ μη μόνον τοὺς στρατηγούς(11) τῷ Διμοσθένει ποιούντας τὸ προσταττόμενον, άλλα και τους βοιωτάρχας, διοικείσθαι (12) δέ καί τὰς ἐκκλησίας ἀπάσας οὐδὲν ἦττον ὑπ' ἐκείνου τότε τὰς Θηβαίων ἢ τὰς Αθηναίων, ἀγαπωμένου παρ' ἀμφοτέροις καὶ δυναστεύοντος οὐ κακῶς οὐδὲ παρ' ἀξίαν, καθάπερ ἀποφαίνεται Θεόπομπος (13), άλλὰ καὶ πάνυ προσηχόντως.

31

#### CHAPITRE XIX.

Τύχη δέ τις ἔοικε δαιμόνιος ἢ περιφορά πραγμάτων (1) εἰς έχεινο χαιρού συμπεραίνουσα την έλευθερίαν της Έλλάδος έναντιούσθαι τοῖς πραττομένοις, καὶ πολλὰ σημεῖα τοῦ μέλλοντος

7. Ως ψησι Θεόπομπος. Weil (Harangues de Démosthène, p. xxv): «L'historien Théopompe a parlé dans les termes d'une vive admiration, quoique de mauvaise grâce et comme malgré lui, de ce succès obtenu par la politique et l'éloquence de Démosthène.

8. Υιστε και φόβον . . . Εκβαλείν. Voici une paraphrase de ce passage: «Υιστε τους Θηβαίους Επιλαθέσθαι και του περί των συμφερόντων λογισμού, και του φόβου των παρά του Φιλίππου προσδοκωμένων δεινών, και της όψειλομένης έχείνω χάωτος έπι τοις προσφάτοις εθεργετήμασι. >

9. 'Ορθήν, debout (prête à marcher).

10. Συνεξαναστήναι: entendez ιῷ Δημοσθένει.

11. Tous στρατηγούς. Les stratèges, c'est-à-dire les généraux d'Athènes. 12. Aioixeio au. Et estoient les assemblées de conseil à Thebes aussi

bien regies par luy, comme celles d'Abhenes. > (Amyot.)
13. Καθάπεο ἀποφαίνεται Θεόπομπος. Théopompe, dans son histoire, ne manquait aucune occasion de dénigrer les grands hommes athéniens appartenant au parti du peuple, et spécialement Démosthène.

Ch. XIX.] 1. Τύχη δέ τις . . . πραγμάτων. «Quelque fatale destinée et

révolution des affaires. > (Amyot.)

<sup>6.</sup> Τῶν Φωχιχῶν . . . τραυμάτων. Ce sont les Thébains qui, en 356 ou 355 av. J. C., engagèrent contre la Phocide la lutte connue sous le nom de seconde guerre Sacrée et qui dura environ dix ans. Les Phocidiens reçurent des secours, entre autres, des Athéniens. Philippe se mit du côté des Thébains, et ce fut lui qui finit par avoir raison de la résistance de

άναφαίνειν, εν οίς ή τε Πυθία δεινά προύφερε μαντεύματα, καί γρησμός ήδετο παλαιός έχ τῶν Σιβυλλείων(2)

> Τῆς ἐπὶ Θερμώδοντι μάγης ἀπάνευθε γενοίμην, aleròs εν νεφέεσσι και ήξρι θηήσασθαι(8). Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλε.

Τον δε Θερμώδοντά φασιν είναι παρ' ήμιν εν Χαιρωνεία ποταμόν μιχρόν είς τον Κηφισόν εμβάλλοντα. 'Ημεῖς δε νῦν μεν ούδεν ούτω των δευμάτων ίσμεν ονομαζόμενον, εικάζομεν δε τον καλούμενον Αίμονα Θερμώδοντα τότε λέγεσθαι καὶ γὰρ παραρρεί παρά το Ἡράκλειον, ὅπου κατεστρατοπέδευον οἱ Ἑλληνες · καὶ τεκμαιρόμεθα τῆς μάχης γενομένης αξματος έμπλησθέντα καὶ νεκριῶν τὸν ποταμὸν ταύτην διαλλάξαι τὴν προσηγορίαν. Ὁ δὲ Δοῦρις (4) οὐ ποταμόν είναι τὸν Θερμώδοντά φησιν, ἀλλ' ἱστάντας τινάς σκηνήν καὶ περιορύττοντας άνδριαντίσκον εύρεῖν λίθινον, ύπο γραμμάτων τινών διασημαινόμενον ώς είη Θερμώδων, έν ταϊς αγχάλαις φέροντ' Αμαζόνα τετρωμένην (5) επί τούτω δε χρησμόν ἄλλον ἄδεσθαι(<sup>8</sup>) λέγοντα

> Την δ' έπι Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν όρνι: τηνεί(7) τοι χρέα πολλά παρέσσεται άνθρώπεια.

3. Alείος, νεφέεσσι (pour νέφεσι), ἡέφι, θηήσασθαι (pour θεάσασθαι), formes de la langue épique. Quant au sens, entendez: ωστε θεάσασθαι, pour le voir en aigle, du haut des airs.

4. O δὲ Λοῦφις. Duris, tyran de Samos. Son frère Lyncée remporta une fois à Athènes, au concours de comédie, la victoire sur Ménandre († 292). La principale œuvre de Duris était une histoire de Grèce et de Meddeire en ringt et audeurs livres qui portait de la most d'Ena de Macédoine, en vingt et quelques livres, qui partait de la mort d'Épaminondas et allait jusqu'après la mort de Lysimaque († 281).

Αιδεσθαι dépend encore de Δοῦρίς ψησι. 7. Τηνεί. Les Doriens disaient τῆνος pour ἐκεῖνος, et τηνεί pour ἐκεῖ. Quant à παρέσσεται, c'est une forme poétique pour παρέσται.

<sup>2.</sup> Tà Σιβυλλεία, recueil de prophéties de sibylles. Il faut observer que la Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes. qui ne dévoilait l'avenir que lorsqu'elle était assise sur son trépied, n'était pas une sibylle: l'inspiration des sibylles venait de l'eau de certaines sources dont elles buvaient, et cette inspiration était permanente.

#### CHAPITRE XX.

Ταῦτα μεν οὖν ὅπως ἔχει, διαιτῆσαι χαλεπόν ὁ δὲ Δημοσθένης Είχειαι τοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπλοις ἐχτεθαρρηχώς, καὶ λαμπρὸς ἱπὸ ψώμης καὶ προθυμίας ἀνδρῶν τοσούτων προκαλουμένων τοὺς πολεμίους αἰρόμενος (¹), οὕτε χρησμοῖς ἐᾶν προσέχειν (²) οὕτε μοντείας ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν (³), ἀναμιμνήσκων Ἐπαμεινώνδου (⁴) τοὺς Θηβαίους καὶ Περιπίλους τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς ἐκεῖνοι τὰ τοιαῖτα πάντα δειλίας ἡγούμενοι προφάσεις ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς (⁵).

Μέχρι μεν οὖν τούτων ἀνὴρ ἢν ἀγαθός εν δε τῆ μάχη καλὸν οὖδεν οὖδ ὁμολογούμενον ἔργον οἶς εἶπεν ἀποδειξάμενος ῷχετο λιπών τὴν τάξιν, ἀποδρὰς αἴσχιστα καὶ τὰ ὅπλα ῥίψας ( $^6$ ), οὖδε τὴν ἐπιγραφὴν τῆν ἀσπίδος, ὡς ἔλεγε Πυθέας, αἰσχυνθεὶς, ἐπιγε-

γραμμένην χρυσοίς γράμμασιν ΑΓΑΘΗΙΤΥΧΗΙ(7).

Παραυτίκα μεν ουν έπι τη νίκη διά την χαράν Φίλιππος έξυβρίσας και κωμάσας έπι τους νεκρούς μεθύων(8) ήδε την άρχην

προύλεγον, ου προσημαίνον ημίν οί θεοί φυλάξασθαι κτλ., et qui se termine par ces mots: Αημοσθένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν την Πυθίαν φάσκων.
4. Ἐπαμεινώνδου. Épaminondas, le plus grand général et homme d'État de l'histoire de Thèbes, mort à Mantinée, au milieu de la victoire qu'il rem-

6. Μέχοι μέν οὐν.... καὶ τὰ ὅπλα ὁίψας. Cf. Eschine, contre Ctésiphon, § 253, en parlant de Démosthène: ᾿Ανῆο ὁῆτωο, ὁ πάντων τῶν κακῶν αἴτιος, ἐλιπε την ἀπό στοατοπέθου τάξιν. Ambassade, § 148: Ἐγοάφης λιποταξίου, καὶ τον γοαψάμενον Νικόδημον τον Αφιδιαάον χούμασι πείσας ἐσώθης.

7. Ayaby rexy, formule de bon augure, qu'on gravait souvent, entre autres usages, en tête des décrets du peuple à Athènes. On peut en rapprocher la formule latine: Quod felix faustumque sit.

8. Requeriza uir orv... utbrar. Deux traditions avaient cours dans l'antiquité sur l'attitude de l'hilippe après la victoire de Chéronée. Diodore et autres auteurs rapportent aussi celle dont l'utarque se fait ici l'écho. L'autre, représentée pour nous par Élien et Justin, remonte à Théopompe, qui avait retracé l'histoire de ces temps sous le jour le plus favorable à l'hilippe: Ita ricit ut rictorem nemo sentiret: ... atque ita inter tacitam lactitiam et dolorem hostium temperarit, ut neque apud suos crultasse neque apud victos insultasse viderctur. (Justin, IX, 4.)

Ch. XX.] 1. Δαμπρός . . . αἰρόμενος, c'est-à-dire αἰρόμενος (ὥστε) λαμπρός (είναι).

<sup>2</sup> Προσέχειν (sous-entendu τον νούν), faire attention à.
3. Την Πυθίαν υπονοείν ως φιλιππίζουσαν. Plutarque résume ici le passage d'Eschine, contre Ctésiphon, § 130, qui commence ainsi: 'Αλλ' οὐ προσήμανον ημίν οἱ θεοὶ φυλάξασθα κτλ., et qui se termine

τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος (9) πρὸς πόδα διαιρῶν(10) καὶ  $\hat{v}\pi o \mathbf{x} \rho o \hat{v} \omega \mathbf{v} (\mathbf{11})$ 

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς τάδ' είπεν (12).

Έχνήψας δὲ χαὶ τὸ μέγεθος τοῦ περιστάντος αὐτὸν άγῶνος ἐν νῷ λαβών, ἔφριττε τὴν δεινότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ ὁήτορος, έν μέρει μιχρώ μιᾶς τμέρας τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας καὶ τοῦ σώματος  $(^{18})$  αναρρίψαι  $(^{14})$  κίνδυνον αναγκασθείς  $\mathring{v}\pi'$  αὐτοῦ.

Διίκετο δ' ή δόξα μέχρι τοῦ Περσων βασιλέως κάκεῖνος ἔπεμψε τοῖς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν (15) γράμματα καὶ χρήματα (16) Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνω μάλιστα τῶν Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυναμένω καὶ κατασχεῖν ταῖς Ελληνικαῖς ταραχαῖς τὸν Μακεδόνα. Tα $\tilde{v}$ τα $(^{17})$  μεν  $o\tilde{v}$ ν  $\tilde{v}$ στερον έφωρασεν ' Αλέξανδρος, εν Σάρδεσιν επιστολάς τινας ανευρών τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πληθος των δοθέντων αὐτῷ χρημάτων(18).

# CHAPITRE XXI.

Τότε δε της άτυχίας (1) τοις Έλλησι γεγενημένης οι μεν άντι-

<sup>9.</sup> Τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος. Il s'agit du décret, voté par le peuple sur la proposition de Démosthène, qui déclarait la guerre à Philippe. Voyez Démosthène, Couronne, § 179.

 <sup>10.</sup> Προς πόδα διαιρών, ad pedem dividens, en le scandant.
 11. Υποκρούων, en battant la mesure. (Les vers grecs ou latins se récitaient en cadence.) Comparez l'expression de Sénèque: pedem supplodere. 12. Δημοσθένης . . . . είπεν. Ces mots se trouvent former un vers iam-

bique tétramètre catalectique.

<sup>13.</sup> Τοῦ σώματος, le corps, c'est-à-dire la vie.

<sup>14.</sup> Avaogima. Pour le sens de ce mot, comparez la traduction que donne Plutarque de la parole de César au passage du Rubicon: 'Ανερρίφθω zúsos (Plutarque a adopté la variante jacta alea esto).

<sup>15.</sup> Επι θάλασσαν dépend directement de ἔπεμιψε (non de τοῖς σατράπως). Entendez: à la côte d'Asie Mineure. Les satrapes de cette région s'appelaient of επί θαλάττη σατοάπαι.

<sup>16.</sup> Γράμματα και χρήματα sert à la fois de régime à ἔπεμψε et à δι-

<sup>17.</sup> Tavra, ces choses-là, cette affaire.

<sup>18.</sup> Δηλούντα το πλήθος των δοθέντων αὐτῷ χοημάτων. On voit par Philostrate (Vies des sophistes, p. 538) que les rhéteurs grecs avaient tiré de cette tradition deux matières de discours: 1º Δημάδης ἄγει ξεί τον Δη-μοσθένην ταλάντων πεντήποντα δωφοδοπίαν, ως Αλεξάνδρου τοῦτο Αθηναίοις επ των Ιαφείου λογισμών επεσταλχότος (Démade intente contre Démosthène une accusation de corruption, Alexandre ayant envoyé la preuve, extraite des registres de Darius, qu'il avait reçu du grand roi 50 talents); 2º Défense de Démosthène (Δημοσθέγης Εξομνύει την δωροδοκίαν).

Ch. XXI]. 1. The arvylas, à savoir la défaite de Chéronée.

πολιτευόμενοι ψήτορες επεμβαίνοντες (2) τῷ Τημοσθένει κατεσκεύαζον (3) εὐθύνας (4) καὶ γραφὰς ἐπ' αὐτόν ' ὁ δὲ δῆμος οὐ μόνον τούτων ἀπέλυσεν (5), ἀλλὰ καὶ τιμῶν διετέλει καὶ προκαλούμενος αἰθις, ὡς εὐνοιν, εἰς τὴν πολιτείαν, ὡστε καὶ, τῶν ὀστῶν ἐκ Χαιρωνείας κομισθέντων καὶ θαπτομένων (6) τὸν ἐπὶ τοῖς ἀνδράσιν ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωκεν (7), οὐ ταπεινῶς οἰδ' ἀγεννῶς φέρων τὸ συμβεβικὸς, ὡς γράφει καὶ τραγωθεῖ (8) Θεόπομπος, ἀλλὰ τῷ τιμὰν μάλιστα καὶ κοσμεῖν τὸν σύμβουλον ἐπιδεικνύμενος τὸ μὴ μεταμέλεσθαι τοῖς συμβεβουλευμένοις (9). Τὸν μέν οὐν λόγον εἰπεν ὁ Λιμοσθένης, τοῖς δὲ ψηφίσμασιν οὐχ ἑαιτὸν, ἀλλ' ἐν μέρει (10) τῶν φίλων ἕναστον ἐπέγραφεν (11), ἔξοιωνιζόμενος τὸν ἴδιον δαίμονα καὶ τὴν τύχην (12), ἕως αὐθις ἀνεθάρρισε Φιλίππου τελευτήσαντος. Ἐτελεύτησε δὲ τὴ περὶ Χαιρώνειαν εὐ-

3. Kateazevacor, moliebantur.

4. Ecorres, des actions en reddition de compte.

5. 'Απένσεν: sous-entendu τον Αμυσσθένην.
6. Υστε καὶ ὀστών . . . . Θαπτομένων. C'était la coutume à Athènes que les restes des guerriers tombés sur le champ de bataille fussent, quand cela était possible, rapportes dans la patrie: on les enterrait alors, en grande pompe, aux frais du trésor public, dans le champ appellé le Ceramique extérieur, sur la voie sacrée d'Athènes à Éleusis, et un orateur prononçait leur oraison funèbre (Επτάμιος). Il faut lire à ce propos le chap. 34 du second livre de Thucydide. — Le discours prononcé par Démosthène lors de la cérémonie des guerriers morts à Chéronée ne s'est pas conservé: ce n'est point l'Eπτάμιος, peu authentique, qu'on trouve

dans la collection des œuvres démosthéniques.
7. Tor . . . ἐπαινον ελπείν ἀπεθωχεν. Plutarque emprunte ces détails aux §§ 248, 249 et 285 du discours de Démosthène sur la Couronne.

S. Tou; ωσεί, déclame. Amyot: «Ainsi que Theopompus . . . le presche magnifiquement.»

9. Τοίς συμβεβουλευμένοις, les choses délibérées dans l'assemblée du peuple, en commun avec Démosthène. Cf. συνεξαναστήναι, note 10 du chap. xviii.

10. Er uson. «Vicissim, per vices, modo hunc modo alium decreti auctorem adscribebat.»

11. Έτεγοσητε. Voyez au chapitre précédent l'intitulé du décret de Démosthène, que Philippe scande comme un vers. Ψημίσματι ου έπι ψήτησια επιγράφειε ότομα, mettre son nom en tête d'un proposition. De notre temps, on le met au bout, et cela s'appelle alors signer.

12. Εξωωνιζούτιος ... την τύχην. Eschine rapporte le même fait et la même crainte, mais en changeant les rôles; et il parle aussi de la mauvaise fortune qui semblait attachée à Démosthène (Contre Ctésiphon, SS 159 et 157): Υυτίς δε κατά μέν τοὺς πρώτους χρώνους (après Chéronée) οὐδ' ἐτὶ τὰ ψηφίσματα εἰᾶτε τὸ Ιημοσθένους ἐπιγράφειν ὅνομα. Il adjure les Athéniens, τον δαίμονα καὶ την τύχην την συμπαρακολουθούσαν τῷ ἀνθοριφ ψελάξασθαι.

<sup>2.</sup> Έπεμβαίνοντες. Cf. au chap. suivant, p. 356, l. 4, επισειρτάν τῷ νενοῷ.

τυχία χρόνον οὖ πολὲν ἐπιβιώσας $(^{13})$ · καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ τελευταί $\psi$  τῶν ἐπιῶν ὁ χρησμὸς ἀποθεσπίσαι ·

Κλαίει ὁ νικηθελς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν.

#### CHAPITRE XXII.

"Εγνω μέν οὖν κρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης προκαταλαμβάνων δὲ τὸ θαρρεῖν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Αθηναίους (¹), προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλὴν, ὡς ὄναρ ἑωρακὸς (²), ἀφ' οὖ τι μέγα προσδοκᾶν (³) Αθηναίοις ἀγαθόν καὶ μετ' οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες (⁴). Εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν (ὁ). Καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς Δἰσχίνης φησὶ (⁶) λοιδορῶν ἐπὶ τούτψ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν ἀγεννὴς καὶ μαλακὸς, εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δὲ ἀλύπως φέρειν ταῦτα καὶ πράως ἀπεδοκίμαζεν.

Εγώ δ', ώς μεν επί θανάτω βασιλέως ήμερως ούτω και φιλανθρώπως εν οίς ηθτύγησε γρησαμένου πταίσασιν αθτοίς (1) στεφα-

13. Χρόνον οὐ πολύν ἐπιβιώσας. Chéronée est en 338; Philippe est assas-

siné par Pausanias en 336.

2. Ως όνας έωςακώς dit la même chose que s'il y avait όνας έωςακέναι

3. Sous-entendez η devant προσδοχάν, était à attendre.

7. Βασιλέως ήμερως ούτω και φιλανθρώπως χρησαμένου πταίσασιν αὐτοίς.

Ch. XXII]. 1. Ποσαταλαμβάνων, voulant obtenir d'avance, τὸ τοὺς 'Αθηναίους ἐπὶ τὰ μέλλοντα θαορείν, que les Athéniens prissent confiance dans l'avenir. Comp. Amyot: «Il voulut prevenir à donner au peuple bonne esperance de l'advenir.»

<sup>4.</sup> Οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγελλοντες. Cf. le récit, un peu différent, d'Eschine (Contre Ctésiphon, § 77): Οὐτος . . . ὁ τηλικοῦτος τὸ μεγεθος κόλας ποῶτος διὰ τῶν κατασκόπων τῶν παρὰ Χαριδήμου πυθόμενος τὴν Φιλίππου τελευτὴν, τῶν μὲν θεῶν συμπλάσας ξαυτῷ ἐνύπνιον κατεψεύσατο, ώς οὐ παρὰ Χαριδήμου τὸ πρᾶγμα πεπυσμένος, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Αθηνὰς, κτλ.

<sup>6.</sup> Ως ΑΙσχίνης φησί. Voici la citation exacte d'une partie du texte (Ctéxiph., §§ 77-78) que rappelle Plutarque: Εβδόμην δ'ήμεραν τῆς θυγατιος αυτό τετελευτηχυίας, ποιν πενθήσαι και τὰ νομιζόμενα ποιήσαι, στεφανωσάμενος και λευκήν έσθητα λαβών, κτλ. — Ό γαο μισότεκνος και πατήρ πονηρός οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγός χρησιός, οὐδ' ὁ τὰ φίλτατα και θεκόματα σώματα μη στέργων κτλ.

## EDITION SCOLAIRE

αι τοννές (9) ζωντα μέν τιμάν καὶ ποιεϊσθαι ποποιειστίτ) δ' τφ' έτέρου μι' φέρειν τὴν χαράν μετρίως,
ποιειστίτ) δ' τφ' έτέρου μι' φέρειν τὴν χαράν μετρίως,
ποιειστίτοι τὰς οἴκοι τίχας καὶ δάκρυα καὶ όδυρποιε μεντοι τὰς οἴκοι τίχας καὶ δάκρυα καὶ όδυρποιε μι τι ταθη τοῖς δημοσθένης, ἃ τῆ πόλει συμφέποιε μιὶ πάθη τοῖς τὸ κοινὸν ἱστάμενον(14), καὶ τὰ
ποιε μιὰ πάθη τοῖς δημοσίοις ἐπανέχοντα(15),...(16)
ποιε τολύ μᾶλλον ἢ τοὺς ἐποκριτὰς τῶν βασιλικῶν
ποιεινου ιροσώπων, οῦς ὁρῶμεν οἴτε κλαίοντας οὔτε γεποιε θεσιροις ὡς αὐτοὶ θέλουσιν, ἀλλ' ὡς ὁ ἀγων(17)
ποιε τὴν ὑ ιόθεσιν(18).

Terence. Philippe avait renvoyé sans rançon les prisonniers athécheiu la paix avec Athènes sans conditions onéreuses pour cette and the remaining (sous-ent. elvai), coultre ce qu'il y a de la

course in section (sous-ent. ειναι), coultre ce qu'il y a de la course de destre vengée par les dieux.» (Amyot.)

Creec, sous-cut. fan.

Concorder volume. Dans la Grèce antique, recevoir le droit de cité

con conserve n'impliquait nullement la perte de la nationalité

con ou appareenant. Pour prendre un exemple, le voyageur Polémon

ou a. 1. C.), ne à llion, devint citoyen de Samos, de Sicyone et sans cesser pour cela d'être citoyen de sa patrie.

2. 20 เอย เอย นักปัจการเอาการเล commo si ce eussent esté eulx mes-

cascut vallamment desfait. (Amyot.)

armicror rous ed reserve (sous-ent. ovuipégor), « discedentem ad illam es respudiren. A. e. decus et salus patriae, ibique stantem.» de plus deux deuxégoria, ne se rapportent pas à Démosthène, cui sussuit c'est une pensée générale.

Marie pero, à peu près comme Enaroghoura. Les sens est: Primarie de homesteus luctus publicis successibus quasi fulcientem et l'une très dynamics il faut sous-entendre un mot comme

in mono le retablir dans le texte après Enavégoria.

La cina douce là une lacuno dans le texte. La phrase qui reste di conscioneu, pouvait s'achever par des mots donnant un il succes cucher, au besoin, sa douleur intérieure sous un loine, une autre phrase dons it commencer à peu près dans de service de celui qui se comporte ainsi conserve sa di-

the city on accordant des prix au chorège, à l'acteur et au poète

the account to earlie de la pièce.

Χωρὶς δὲ τούτων, εἰ δεῖ τὸν ἀτυχήσαντα μὴ περιορᾶν ἀπαρηγόρητον ἐν τῷ πάθει κείμενον, ἀλλὰ καὶ λόγοις χρῆσθαι κουφίζουσι καὶ πρὸς ἡδίω πράγματα τρέπειν τὴν διάνοιαν, ὥσπερ οἱ τοὺς ὀφθαλμιῶντας ἀπὸ τῶν λαμπρῶν καὶ ἀντιτύπων (19) ἐπὶ τὰ χλωρὰ καὶ μαλακὰ χρώματα τὴν ὄιψιν ἀπάγειν κελεύοντες, πόθεν ἄν τις ἐπαγάγοιτο βελτίω παρηγορίαν ἢ πατρίδος εὐτυχούσης ἐκ τῶν κοινῶν ἀγαθῶν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα πάθη σύγκρασιν ποριζόμενος τοῖς βελτίοσιν ἐναφανίζουσαν τὰ χείρω; Ταῦτα μὲν οὖν εἰπεῖν προήχθημεν ὁρῶντες ἐπικλῶντα πολλοὺς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν Αἰσχίνην τῷ λόγφ τούτφ πρὸς οἶκτον(20).

## CHAPITRE XXIII.

Αί δὲ πόλεις, πάλιν τοῦ Δημοσθένους ἀναρριπίζοντος αὐτὰς, συνίσταντο. Καὶ Θηβαῖοι μὲν ἐπέθεντο τῆ φρουρῷ(¹) καὶ πολλούς ἀνεῖλον, ὅπλα τοῦ Δημοσθένους αὐτοῖς συμπαρασκευάσαντος, ᾿Αθηναῖοι δ' ὡς πολεμήσοντες μετ' αὐτῶν παρεσκευάζοντο. Καὶ τὸ βῆμα κατεῖχεν ὁ Δημοσθένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Δσία στρατηγούς τοῦ βασιλέως ἔγραφε, τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον ἐπεγείρων Αλεξάνδρω, παῖδα(²) καὶ Μαργίτην (³) ἀποκαλῶν αὐτόν (⁴). Ἐπεὶ μέντοι, τὰ περὶ τὴν χώραν (⁶) θέμενος (⁶), παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Αθηναίων

passion feminine sans propos en cest endroit de son oraison. Ch. XXIII.] 1. Τη φρουρά, la garnison que Philippe avait mise dans la ville de Thèbes au lendemain de Chéronée. Le soulèvement de Thèbes eut lieu en l'année 335 av. J. C.

3. «Μαογίτης est le héros d'un poème attribué à Homère; c'est un homme qui se mêle de tout et n'est bon à rien: Πόλλ' ἠπίστατο ἔργα, κα-κὸς δ' ἠπίστατο πάντα.»

<sup>19. &#</sup>x27;Αντιτύπων. On dit de même en français, dans la langue de la peinture: des tons durs.

<sup>20.</sup> Ταῦτα μὲν οὖν . . . πρὸς οἰχτον. Amyot: «Mais à tant ce qui m'a fait entrer si avant en ce discours hors du fil de l'histoire, c'est que je vois que Æschines attendrit le cueur à plusieurs, et les amollit de compassion feminine sans propos en cest endroit de son oraison.»

<sup>2.</sup> Παϊδα. Comp. Vie d'Alexandre, § 11: ( 'Αλέξανδρος) εὐθυς ήγε διὰ Πυλών την δύναων είπων ὅτι Ιημοσθένει παϊδα μέν αὐτον, εως ήν εν Ίλλυριοις καὶ Τριβαλλοις, ἀποκαλούνιι, μειράκιον δε περί Θετταλίαν γενόμενον, βούλεται προς τοις Άθηναίων τείχεσιν ἀνήρ φανήναι.

<sup>4. &#</sup>x27;Αποχαλών αὐτόν. Cf. Eschine (Contre Ctésiphon, § 160): Ἐπωνυμίαν δ' Αλεξάνδοφ Μαρχίτην Ετίθετο.

<sup>5.</sup> Την χώοαν, c'est-à-dire la Macédoine.
6. Θέμενος. Entendez comme s'il y avait θέμενος εὐ. Amyot: «Ayant donné bon ordre aux affaires de dedans son royaume.»

καὶ ὁ Ιημοσθένης ἀπεσβήκει(7), Θηβαΐοι δὲ προδοθότες ττ ἐκείνων ηγωνίσαντο καθ' αὐτοὺς(8) καὶ τὴν πόλιν ἀπεκών !

Θορύβου δὲ μεγάλου τοὺς Αθηναίους περιεστώτως, ἀπεσιεπιμέν ὁ Ιημοσθένης αἰρεθεὶς μεθ' ἐτέρων πρεσβευτής πως Αιεξανθρον (10), δείσας δὲ τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος (11) ἀτεχωρισεν ὀπίσω καὶ τὴν πρεσβείαν ἀφῆκεν (12). Εὐθὺς δ' ὁ ἀπεξωρισεν ἐξήτει πέμπων τῶν δημαγωγῶν δέκα μὲν, ὡς Ἰδυμενεις (11) καὶ Ιοῦρις (14) εἰρήκασιν, ὀκτω δ', ὡς οι πλείστοι και ἀσμιώτατοι τῶν συγγραφέων, τούσδε Ιημοσθένη, Πικειττον (15), Ἐριάλτην (16), Λυκοῦργον (17), Μοιροκλέα (12), ἡ

8. Καθ' αὐτούς (per se), seuls, à eux seuls.

9. The notice difficulty difficulty and the destruction de Thèbes par Alexandre, qui suivit de très près le soulèvement de cette ville, eut lieu en octobre 335 av. J. C.

10 'Απεσιάλη . . . . πρὸς 'Αλέξανδρον. Plutarque commet ici une erreur de date: cette ambassade fut envoyée à Alexandre avant, et non pas après la prise de Thèbes.

11. Tou Kidagoros, montagne de la Béotie, pen éloignée des frontieres

de l'Attique.

12. Ανεχώρησεν δαίσω και την πρεσβείαν άφηκεν. Cf. Eschine (Contre Ctemphon § 161): Και τοῦ νεανίσκου (cf. la note 2 du pres. chap. το τρώτον αποσενθέντος είκοτως, ξαειδή περί Θήβας ήν το στρατοπέδον, πρεσβείτης ήφε έμων χειροτονηθείς (ό .Ιημοσθένης), άποδρας ξε μέσων τοι Κυθαρώνος ηγεν υποστρέψας, κελ.

13. Ιδομενείς. Voyez la note 17 du chap. xv.

13. Hoursey, Voyez la note 17 du enap. xv. 14. Jorns, Voy, la note 4 du chap. xix. 15. Holerexior. Voy. la note 5 du chap. x.

16 Equilitque. Ephialte, ami politique de Démosthène (il ne faut pas le confondre avec son homonyme, le contemporain de Fericies, qui a ete nomme plus haut au chap. xiv), est peut-être le meme personnage qui pous un peu plus tard un rôle actif dans la défense d'Halicarnasse contre

17. Incompor. Lycurgue, fils de Lycophron, du dême de Boutades, l'un des dix grands orateurs attiques, le seul des hommes pointiques emments de ce tempedà qui descendit d'une antique et noble familie athenienne: sa genealogie remontait au héros Boutés, descendant ou fils d'Erechthee, et il était un de ceux qui portaient le nom d'Etochoutailes. Il doit être né vers 390; ne s'occupa activement de la pointique exterieure qu'apres Chéronée (338 av. J. C.); pendant douze ans à partir de cette meme annee, il fut le véritable ministre des finances de la republique athenienne. Il prit une grande part aux travaux publics qui furent effectues de son tomps à Athenes. Administrateur intègre, il sortit victorieux de tous les poucés qui lui furent intentés. Il fut lui-même un accusateur sevère, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui parut en jeu. On la appèle le taton d'Athenes. Nous avons conservé de lui l'accusation contre Leocrate, marchand athèmen qui s'était enfui de sa patrie à la nouvelle de la de-

<sup>7.</sup> Έξεικεκοπτο μεν... ἀπεσβήκει. Amyot: «Adonc se diminua grandement la fierté des Atheniens, et ne prescha plus Demosthenes comme il avait accoustumé.» — C'est par erreur qu'on lit dans certains detionnaires: Αημοσθένης ἀπεσβήκει, Plut. Démosthene s'était éteint. c'est-a-dire était mort.»

μωνα(19), Καλλισθένην(20) Χαρίδημον(21). Ότε καὶ τὸν περὶ τῶν πρηβάτων λόγον ὁ Ιημοσθένης προσηψε τῷ δήμφ ἃ τοῖς λύκοις τοὺς κύνας ἔξέδωκε, καὶ διηγούμενος αἰτὸν μὲν εἴκασε καὶ τοὺς σὰν αἰτῷ κυσὶν ὑπὲρ τοῦ δίμου μαχομένοις, τὸν δ' Αλέξανδρον Μακεδόνα μονόλυκον(22) προσηγόρευσεν. ἔτι δ' «ὥσπερ» ἔφη «τοὺς ἐμπόρους ὁρῶμεν ὅταν ἐν τρυβλίφ δεῖγμα περιφέρωσι, δι' δλίγων πυρῶν τοὺς πολλοὺς πιπράσκοντας, οὕτως ἐν ἡμῖν λανθάνετε πάντας αὐτοὺς συνεκδιδόντες.» Ταῦτα μὲν οὖν Αριστόβουλος ὁ Κασσανδρεὺς(23) ἱστόρηκε. Βουλευομένων δὲ τῶν Αθηναίων καὶ διαπορούντων ὁ Ιημάδης λαβῶν(24) πέντε τάλαντα παρὰ τῶν ἀνδρῶν ώμολόγησε πρεσβεύσειν καὶ δεήσεσθαι τοῦ βασιλέως ὑπὲρ αὐτῶν, εἴτε τῷ φιλία πιστεύων, εἴτε προσδοκῶν μεστὸν εὐρήσειν ὥσπερ λέοντα φόνου κεκορεσμένον. ἔπεισε δ'

route de Chéronée, et, après cette coupable désertion, s'était risqué à y revenir six ans plus tard, lorsque tout était rentré dans le calme. Lycurgue mourut en 324.

18. Μοιφοχλέα. Voy. la note 17 du chap. XIII. 19. Δήμωνα. Sur Démon, voy. le chap. XXVII.

20. Καλλισθένην. Le nom de Callisthène se lit à plusieurs reprises dans les discours de Démosthène. On manque de renseignements sur cet homme

politique.

21. Xaoiônuor. Charidème, d'Orée (Eubée), chef de bandes mercenaires qui fut d'abord au service des ennemis d'Athènes, puis à celui d'Athènes même, est peut-être identique au Charidème dont il est ici question. Sur celui-ci, voyez, en tout cas, le passage d'Eschine cité note 4 du chap. xxII. Alexandre consentit à ce que les Athèniens ne le lui livrassent pas, et n'exigea que son bannissement. Charidème se rendit auprès de Darius, qui, après l'avoir d'abord bien accueilli, finit, à la suite de certaines intrigues, par le faire mettre à mort (333 av. J. C.). — Ailleurs (Vie de Phocion, xvII) Plutarque, mentionnant trois ou quatre des orateurs désignés par Alexandre, cite parmi ceux Hypéride, ici omis.

22. Μακεδόνα μονόλυχον. Démosthène appelait Alexandre le loup solitaire de Macédoine. — «Alias vocantur μονοπείραι et μόνιοι, genus luporum sævissimum et immansuetum, qui non, ut cæteri, turmatim, sed seorsim prædam venantur. Άνθρωποφαγούσι μάλλον οί μονοπείραι τῶν λύκων (Aristot.

Histor. animal. lib. VIII, chap. v).

24. Δαβών, c'est-à-dire ayant accepté.

23. Aojanoporolog à Kaasardossis. Aristobule écrivit, dans sa vicillesse, à Cassandrie, ville fondée en 315 sur l'emplacement de l'ancienne Potidée, dans la presqu'île de Pallène (Macédoine), une histoire d'Alexandre à partir de la bataille d'Ipsus, dans laquelle il s'était attaché surtout à exposer la géographie physique et à décrire les meurs des pays conquis par Alexandre; il avait fait avec lui la campagne de l'Inde. Aristobule est une des deux principales sources d'Arrien dans son Anabase.

Digitized by Google

. Τ και παρητήσατο τοὺς ἄνδρας (26) ὁ Φωκίων (27) καὶ διήλ-

## CHAPITRE XXIV.

τελθονιος δε Αλεξάνδρου, μεγάλοι μεν ήσαν οὖτοι(1), τα.... επραιτεν(2) ὁ Δημοσθένης. Κινουμένφ δ' Αγιδι τῷ
Σπαρτιαιη βραχέα συνεχινήθη πάλιν, εἰτ' ἔπτηξε, τῶν μὲν Αθηαιών οῦ συνεξαναστάντων, τοῦ δ' Αγιδος πεσόντος καὶ τῶν
...κεσαιμονίων συντριβέντων(8).

περί τοῦ στεφάνου γραφή κατὰ τοῦ στεφάνου γραφή κατὰ τησιφώνιος, γραφείσα μὲν(4) ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος μικρὸν των τῶν Χαιρωνικῶν, κριθείσα δ' ὕστερον ἔτεσι δέκα ἐπ' γριστοφώνιος, γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περι-

25. Energe, sous-entendu rov Alexardoor.

'6. /taφητησατο τους άτθρας, obtint la grâce des orateurs. — Justin (1, 1) resume ainsi toute l'affaire: «Bellum deprecantibus ita demum reneur a natores et duces, quorum fiducia totiens rebellent, sibi dedantur Eo res deducta est ut, retentis oratoribus, duces in exilium agerentur».

11. 11 Puzzier. Plutarque raconte ces événements avec plus de détail dans a Vie de Phocion (chap. xvii). Alexandre, y est-il dit, tourna le dos exemiters ambassadeurs athéniens. Mais, une seconde ambassade contune par l'hocion lui ayant été envoyée, il la reçut mieux, en considération de estime que son père avait toujours professée pour cet homme d'État:

(h. XXIV 1. Octor, c'est-à-dire Phocion et Démade.

2. le tetra (comme serait ranetros) engatter, était humble, abaissé;

se tent fort bas, dit Amyot.

i tou d'Aridoc.... σεντοιβέντων. Agis III, élu roi de Sparte en 388 ev. J. C., fit alliance avec la Perse, lorsque Alexandre eut pénétré la Asic, en 333: opéra d'abord sur les côtes d'Asie Mineure et en Crète course les Macedoniens, puis revint ouvrir la campagne contre eux en entrece, au commencement de 330; remporta d'abord des succès, gagna masque tout le Peloponnèse à sa cause, moins Mégalopolis, devant laquelle d'ant le suège. Antipater, lieutenant d'Alexandre, descendit dans le Péroponnèse à la tête de 40 000 hommes, et défit Agis (été 330). Du côté dies Lacedemonieus, 5300 hommes et Agis lui-même périrent dans cette contrece.

A. H real roe arequirou yough κατά Κτησιφώντος. Ctésiphon avait promiss de recompenser les services rendus par Démosthène à l'État en lui diversant une couronne d'or. Eschine attaqua l'auteur de cette proposion, la protondant portee contrairement à la légalité. Cette accusation une deposee plus d'un an après la bataille de Chéronée, mais avant la mott de l'artièpe, sous l'archonte Phrynichos, en 337-336 av. J. C. (et non, comme de l'interque sous l'archonte Cherondas, c.à-d. l'année d'avantibles dine une donne pas soite immédiatement. Il la reprit sous l'archonte V complom, en 330-329. On voit que ἔτεσι δέχα est une façon de parler accessma evo et peu exacte.

βόητος (5) διά τε την δόξαν των λεγόντων και την των δικαζόντων εθγένειαν, οδ τοις ελαύνουσι τον Δημοσθένην τότε πλείστον δυναμένοις καὶ μακεδονίζουσιν οὐ προήκαντο τὴν κατ' αὐτοῦ ψῆσον(\*), άλλ' ούτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ώστε τὸ πέμπτον μέρος των ψήφων Αισχίνην μη μεταλαβείν (7). Έκεινος μέν ουν έκ της πόλεως εύθυς ώγετ' απιών και περί 'Ρόδον και Ίωνίαν σοφιστεύων (8) χατεβίωσε.

## CHAPITRE XXV.

Μετ' ου πολύ δ' 'Αρπαλος(1) ήκεν έξ 'Ασίας είς 'Αθήνας ἀποδράς Αλέξανδρον, αύτῷ τε πράγματα συνειδώς πονηρά δι' ἀπιστίαν, κάκεινον, ήδη χαλεπόν όντα τοις φίλοις, δεδοικώς. Κατασυγόντος δὲ πρὸς τὸν δῆμον αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν χρημάτων καὶ τῶν νεῶν αὐτὸν παραδιδόντος, οἱ μὲν ἄλλοι δήτορες εὐθὺς ἐποφθαλμιάσαντες πρός τον πλούτον έβοήθουν καὶ συνέπειθον τους Αθηναίους δέχεσθαι καὶ σώζειν τὸν ικέτην. 'Ο δὲ Δημοσθένης, πρώτον μεν απελαύνειν συνεβούλευε τον Αρπαλον, και φυλάττεσθαι μη την πόλιν εμβάλωσιν είς πόλεμον εξ ούκ άναγκαίας καὶ ἀδίκου προφάσεως (2) · ἡμέραις δ' ολίγαις ὕστερον, ἐξεταζομέ-

6. On interprète ainsi ces mots: «Την κατ' αὐτοῦ ψηφον est dit avec concision pour οὐ προήχαντο (de προίημι) την ψηφον ώστε γενέσθαι κατ' αὐτόν, »

<sup>5.</sup> Γενομένη δε ώς οὐδεμία των δημοσίων περιβόητος. «Beaucoup d'auteurs parlent du retentissement extraordinaire de cette cause. Cicéron avait traduit (librement, non ut interpres, sed ut orator) en latin les deux harangues d'Eschine et de Démosthène, mais il ne nous en reste que la belle préface du traducteur, sous le titre: De optimo genere oratorum.

<sup>7.</sup> Το πέμπτον μέρος των ψήφων Αλσχίνην μη μεταλαβείν. L'accusateur qui ne réunissait pas au moins la cinquième partie des voix en sa faveur était frappé d'une amende de 1000 drachmes, et déchu du droit d'intenter à l'avenir aucune autre accusation.

<sup>8.</sup> Σοφισιεύων, enseignant la rhétorique. Ch. XXV]. 1. Άρπαλος. Diodore de Sicile, xvII, 108: Άρπαλος δὲ τῶν ἐν Βαβυλώνι θησαυρών και τών προσύδων την φυλακήν πεπιστευμένος, Επειδή τάχιστα ὁ βασιλεύς εἰς τὴν Ἰνδικὴν Εστράτευσεν, ἀπέχνω τὴν Επάνοδον αὐτοῦ, Ουδενός δ' αυτώ προπέχοντος, τους μεν μισθοφόρους απέλιπε περί Ταίναρον της Δαχωνικής, αὐτὸς δε μέρος των χρημάτων αναλαβών Ικέτης εγένετο τοῦ δήμου.

<sup>2.</sup> Πρόφασις passe quelquefois du sens de prétexte à celui de motif.

#### CHAPITRE XX.

Ταΐτα μέν οὖν ὅπως ἔχει, διαιτῆσαι χαλεπόν ὁ δὲ Δημοσθένης λέγεται τοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπλοις ἐχτεθαρρηκώς, καὶ λαμπρὸς ὑπὸ ἡωμης καὶ προθυμίας ἀνδρῶν τοσούτων προκαλουμένων τοὺς πολεμίους αἰρόμενος (¹), οὕτε χρησμοῖς ἐᾶν προσέχειν (²) οὕτε μαντείας ἀχούειν, ἀλλὰ καὶ τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν (³), ἀναμιμνήσκων Ἐπαμεινώνδου (⁴) τοὺς Θηβαίους καὶ Περικλέους τοὺς ᾿Δθηναίους, ὡς ἐχεῖνοι τὰ τοιαῖτα πάντα δειλίας ἡγούμενοι προφάσεις ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς (⁵).

Μέχρι μεν οὖν τούτων ἀνὴρ ἦν ἀγαθός εν δε τῆ μάχη καλὸν οὐδεν οὐδ' ὁμολογούμενον ἔργον οἶς εἶπεν ἀποδειξάμενος ἄχετο λιπών τὴν τάξιν, ἀποδρὰς αἴσχιστα καὶ τὰ ὅπλα ῥίψας(6), οὐδε τὴν ἐπιγραφὴν τῆν ἀσπίδος, ὡς ἔλεγε Πυθέας, αἰσχυνθεὶς, ἐπιγε-

γραμμένην χρυσοίς γράμμασιν ΑΓΑΘΗΙΤΥΧΗΙ(7).

Παραυτίκα μεν οὖν ἐπὶ τῆ νίκη διὰ τὴν χαρὰν Φίλιππος εξυβρίσας καὶ κωμάσας ἐπὶ τοὺς νεκροὺς μεθύων(8) ἦδε τὴν ἀρχὴν

2 Ποοσέχειν (sous-entendu τὸν νοῦν), faire attention à.
3. Τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν. Plutarque résume ici le pas-

4. Επαμεινώνδου. Épaminondas, le plus grand général et homme d'État de l'histoire de Thèbes, mort à Mantinée, au milieu de la victoire qu'il remportait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'environ 46 ans. 5. Αναμμνήσχων . . . . εχρώντο τοῖς λογισμοῖς. En leur remonstrant

6. Μέχρι μέν ούν . . . και τα ὅπλα ὁιψας. Cf. Eschine, contre Ctésiphon, § 253, en parlant de Démosthène: ᾿Ανὴο ὁἡτωο, ὁ πάντων τῶν κακῶν αἰτιος, ἐλιπε τὴν ἀπὸ στοατοπέδου τάξιν. Ambassade, § 148: Ἐγοάφης λιποταξίου, και τὸν γοαψάμενον Νικόδημον τὸν Αφιδναίον χοήμασι πείσας ἐσώθης.

7. 'Aya'ı' τύχη, formule de bon augure, qu'on gravait souvent, entre autres usages, en tête des décrets du peuple à Athènes. On peut en rapprocher la formule latine: Quod felix faustumque sit.

Ch. XX.] 1. Δαμπρὸς . . . αἰρόμενος, c'est-à-dire αἰρόμενος (ὥστε) λαμπυὸς (είναι).

<sup>3.</sup> Την Πυθίαν υπονοείν ως φιλιππίζουσαν. Plutarque résume ici le passage d'Eschine, contre Ctésiphon, § 130, qui commence ainsi: 'Αλλ' οὐ προϋλεγον, οὐ προσήμαινον ἡμῖν οἱ θεοὶ φυλάξασθαι κτλ., et qui se termine par ces mots: Δημοσθένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν την Πυθίαν φάσκων.

<sup>5. &#</sup>x27;Αναμμνήσκων . . . εχοῶντο τοὶς λογισμοῖς. En leur remonstrant comme ces deux grands personnages là avoient tousjours estimé que telles prophéties n'estoient autre chose que couverture de belle couardie, et que sans y avoir esgard ilz avoient tousjours fait les choses qu'ilz voyoient estre a faire par raison. (Amyot.)

<sup>8.</sup> Haoautka uèv oiv.... uévour. Deux traditions avaient cours dans l'antiquité sur l'attitude de Philippe après la victoire de Chéronée. Diodore et autres auteurs rapportent aussi celle dont Plutarque se fait ici l'écho. L'autre, représentée pour nous par Élien et Justin, remonte à Théopompe, qui avait retracé l'histoire de ces temps sous le jour le plus favorable à Philippe: Ita vicit ut victorem nemo sentiret; ... atque ita inter tacitam lactitiam et dolorem hostium temperavit, ut neque apud suos exultasse neque apud victos insultasse videretur. (Justin, IX, 4.)

τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος (9) πρὸς πόδα διαιρῶν(10) καὶ  $\dot{v}\pi o \mathbf{x} \rho o \dot{v} \omega \mathbf{v}$  (11).

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς τάδ' είπεν (12).

Έχνήψας δὲ χαὶ τὸ μέγεθος τοῦ περιστάντος αὐτὸν άγῶνος ἐν νῷ λαβών, ἔφριττε τὴν δεινότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ δήτορος, έν μέρει μιχρώ μιᾶς τμέρας τὸν υπέρ τῆς ήγεμονίας καὶ τοῦ σώματος (18) ἀναρρῖψαι (14) κίνδυνον ἀναγκασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ.

Διΐκετο δ' ή δόξα μέχρι τοῦ Περσων βασιλέως κάκεινος έπεμψε τοῖς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν(15) γράμματα καὶ χρήματα(16) Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνω μάλιστα τῶν Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυναμένω καὶ κατασχεῖν ταῖς Ελληνικαῖς ταραχαίς τον Μακεδόνα. Ταῦτα(17) μέν οὖν ὕστερον ἐφώρασεν ' Αλέξανδρος, εν Σάρδεσιν επιστολάς τινας ανευρών τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πληθος τῶν δοθέντων αὐτῷ χρημάτων(18).

#### CHAPITRE XXI.

Τότε δὲ τῆς ἀτυχίας (1) τοῖς Έλλησι γεγενημένης οἱ μὲν ἀντι-

<sup>9.</sup> Τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος. Il s'agit du décret, voté par le peuple sur la proposition de Démosthène, qui déclarait la guerre à Philippe. Voyez Démosthène, Couronne, § 179.

<sup>10.</sup> Πρός πόδα διαιρών, ad pedem dividens, en le scandant.

<sup>11.</sup> Ynoxoovov, en battant la mesure. (Les vers grecs ou latins se récitaient en cadence.) Comparez l'expression de Sénèque: pedem supplodere.

<sup>12.</sup> Δημοσθένης . . . . είπεν. Ces mots se trouvent former un vers iambique tétramètre catalectique.

 <sup>13.</sup> Τοῦ σώματος, le corps, c'est-à-dire la vie.
 14. Ἰναορίψαι. Pour le sens de ce mot, comparez la traduction que donne Plutarque de la parole de César au passage du Rubicon: 'Ανερρίφθω ziβos (Plutarque a adopté la variante jacta alea esto).

<sup>15.</sup> Επί θάλασσαν depend directement de ξπεμιψε (non de τοις σατράπως). Entendez: à la côte d'Asie Mineure. Les satrapes de cette région s'appelaient of Enl Galárry σατοάπαι.

<sup>16.</sup> Γράμματα και χρήματα sert à la fois de régime à ἔπεμψε et à διδόναι.

<sup>17.</sup> Tavra, ces choses-là, cette affaire.

<sup>18.</sup> Δηλούντα το πλήθος των δοθέντων αιτώ χοημάτων. On voit par Philostrate (Vies des sophistes, p. 538) que les rhéteurs grecs avaient tiré de cette tradition deux matières de discours: 1º Δημάδης άγει επί τον Δη-μοσθένην ταλάντων πεντήποντα δωφοδοπίαν, ως Αλεξάνδρου τοῦτο Αθηναίοις ξε των Ιαφείου λογισμών Επεσταλχότος (Démade intente contre Démosthène une accusation de corruption, Alexandre ayant envoyé la preuve, extraite des registres de Darius, qu'il avait reçu du grand roi 50 talents); 2° Défense de Démosthène (Δημοσθένης έξομνύει την δωφοδοχίαν).

Ch. XXI]. 1. The arvylas, à savoir la défaite de Chéronée.

#### CHAPITRE XX.

Ταῖτα μὲν οὖν ὅπως ἔχει, διαιτῆσαι χαλεπόν ὁ δὲ Δημοσθέ λέγεται τοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπλοις ἐχτεθαρρηχώς, καὶ λαμπ ὑπὸ ἡώμης καὶ προθυμίας ἀνδρῶν τοσούτων προκαλουμε τοὺς πολεμίους αἰρόμενος (1), οἴτε χρησμοῖς ἐᾶν προσέχειν (2) μαντείας ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ τὴν Πυθίαν ὑπονοεὶν ὡς φιλιππ σαν (3), ἀναμιμνήσκων Ἐπαμεινώνδου (4) τοὺς Θηβαίους καὶ κλέους τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς ἐκεῖνοι τὰ τοιαῖτα πάντα ὁ ἡγούμενοι προφάσεις ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς (5).

Μέχρι μεν οὖν τούτων ἀνὴρ ἦν ἀγαθός εν δε τῆ μάχη οὐδεν οὖδ ὁμολογούμενον ἔργον οἶς εἶπεν ἀποδειξάμενος λιπών τὴν τάξιν, ἀποδρὰς αἴσχιστα καὶ τὰ ὅπλα ῥίψας (ἱτὴν ἐπιγραφὴν τῆν ἀσπίδος, ὡς ἔλεγε Πυθέας, αἰσχυνθεὶς γραμμένην χρυσοῖς γράμμασιν ΑΓΑΘΗΙΤΥΧΗΙ().

Παραυτίκα μέν οὖν ἐπὶ τἢ νίκη διὰ τὴν χαρὰν Φίλιπ βρίσας καὶ κωμάσας ἐπὶ τοὺς νεκροὺς μεθύων(8) ἦδε τ

Ch. XX.] 1. Δαμπρὸς . . . αἰρόμενος, c'est-à-dire αἰρόμενος (ὧ (εἶναι).

<sup>2</sup> Ποσσέχειν (sous-entendu τον νοῦν), faire attention à. 3. Τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν. Plutarque résun sage d'Eschine, contre Ctésiphon, § 130, qui commence ai προϋλεγον, οὐ προσήμαινον ἡμῖν οἱ θεοὶ φυλάξασθαι χιλ., et φ par ces mots: Δημοσθένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν τὴν Πυθίο

<sup>4.</sup> Ἐπαιεινώνδου. Épaminondas, le plus grand général et de l'histoire de Thèbes, mort à Mantinée, au milieu de la vict portait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'en production de la vict portait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'en production de la vict portait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'en production de la vict portait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'en production de la vict particular de la vict portait sur les la vict pour le la vict pour la vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vict pour le vic

<sup>6.</sup> Μέχρι μέν οὐν.... καὶ τὰ ὅπλα ὁίψας. Cf. Eschine. \$ 253, en parlant de Démosthène: 'Ανὴο ὁήτωο, ὁ πάντων ἔλιπε τὴν ἱπὸ στοατοπέδου τάξιν. Ambasade, \$ 148: Ε΄ καὶ τὸν γραψάμενον Νικόδημον τὸν 'Αμιδναίον γοήμασι π

rad τον γραψάμενον Νικόδημον τον Αφιδνασον χρήμασι το 7. Αγαδή τύχη, formule de bon augure, qu'on gravautres usages, en tête des décrets du peuple à Athènes procher la formule latine: Quod felix faustumque sit.

8. Παραντίχα μέν ούν ... μεθύων. Deux traditions l'antiquité sur l'attitude de l'hilippe après la victoire dere et autres autours reupertent augre selle dont l'

<sup>8.</sup> Hagavisa uèr oir... us d'ant. Deux traditions l'antiquité sur l'attitude de l'hilippe après la victoire dore et autres auteurs rapportent aussi celle dont l'l'écho. L'autre, représentée pour nous par Élien e' Théopompe, qui avait retracé l'histoire de ces temps favorable à l'hilippe: Ita vicit ut victorem nemo sent inter tacitam lactitium et dolorem hostium temperavit, exultasse neque apud victos insultasse videretur. (Just

# PLUTARQUE VIE DE LA KONTOLNE

Thursdier and conaros (4)

Tradbirty Armondirus, Husans and marie

THE RE LETT SO METERS OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

The series of the series

Exert English of Jo

The Plant R. Proteins

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

---- , -- -- -

•

• .

\*\*\*

)βς αετ' (4).

> τιον ίας, Θτοῦ τοὺς τὸ δὲ

σα-

ριλαντεφα-

∹t assas-

ic 'Aθηnce dans ie bonne

ક્**ખ**િલ**પ્રદેશ્**લા

différent,
ο μέγεθος
ομέγεθος
ομένος την
αιειψεύσαιο,
οῦ Διὸς καὶ

hapitre pré-

tie du texte
αν τῆς θυγααῆσαι, στεφανος καὶ πατὴρ
ὰ φίλτατα καὶ

ταίσασιν αὐτοῖς.

λεκται (16) καίτοι φησίν Ἰδομενεὺς (17) παρὰ τριάκοντα (18) μόνας τὸν Αἰσχίνην ἀποφυγεῖν. Άλλ' οὐκ ἔοικεν οὕτως ἔχειν τάληθὲς, εἰ δεῖ τοῖς περὶ τοῦ στεφάνου γεγραμμένοις ἑκατέρων (19) λόγοις τεκμαίρεσθαι. Μέμνηται γὰρ οὐδέτερος αὐτῶν ἐναργῶς οὐδὲ τρανῶς ἐκείνου τοῦ ἀγῶνος ὡς ἄχρι δίκης (20) προελθόντος. Ταιτὶ μὲν οὖν ἕτεροι διακρινοῦσι μᾶλλον.

#### CHAPITRE XVI.

'Η δὲ τοῦ Δημοσθένους πολιτεία φανερὰ μὲν ἦν ἔτι καὶ τῆς εἰρήνης ὑπαρχούσης, οὐδὲν ἐῶντος (¹) ἀνεπιτίμητον τῶν πραττομένων ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος, ἀλλ' ἐφ' ἐκάστω (²) ταράττοντος τοὺς Αθηναίους καὶ διακαίοντος ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον. Διὸ καὶ παρὰ Φιλίππω πλεϊστος ἦν λόγος αὐτοῦ (³)· καὶ ἵτε πρεσβεύων δέκατος (⁴) ἦκεν εἰς Μακεδονίαν (⁵), ἤκουσε μὲν ἀπάντων ὁ Φίλιππος, ἀντεῖπε δὲ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας πρὸς τὸν ἐκείνου λόγον (⁶). Οὐ μὴν ἔν γε ταῖς ἄλλαις τιμαῖς καὶ φιλοφροσύναις ὅμοιον αὐτὸν τῷ Δημοσθένει παρεῖχεν, ἀλλὰ καὶ προσήγετο τοὺς περὶ Λί-

1.17

3

١.,

: 2:

17. 'Ιδομενεύς. Idoménée. de Lampsaque, élève et ami d'Épicure (lequel est mort en 270 av. J. C.).

18. Παρά τριάχοντα μόνας, sous-entendu ψήφους,

19. Exartowr. Démosthène et Eschine.

20. Mans, le tribunal. En français: venir à l'audience.

Ch. XVII. 1. Οὐδὲν ἐῶντος. Sous-entendez, pour faire la construction, πολιτεία οὐσα devant οὐδὲν ἔῶντος.

2. Εφ' ἐκάστω, à propos de chaque chose, c'est-à-dire à propos de tout.
3. Ἡν λόγος αὐτοῦ. On dit indifféremment λόγος ἐστί τινος ου ἐστὶ περὶ τινος, il est question de quelqu'un.

4. Δέκατος, lui dixième: c'est-à-dire qu'il fit partie d'une ambassade composée de dix députés.

5. Hαεν εἰς Μακεδονίαν. Il s'agit de l'ambassade qui prépara la Paix de Philocrate et qui se rendit en Macédoine tout au commencement de l'an 346 av. J. C.

6. Πρὸς τὸν ἐκείνου λόγον. Eschine, dans le discours sur l'Ambassade, §§ 37-38, dit justement tout le contraire: Δε δ' ήλθομεν καὶ ἐκαθεζόμεθα, ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἔκαστον τῶν εἰσημένων ἐνεχείσει τι λέγειν ὁ Φίλιππος, πλείστην δὲ εἰκότως ἐποιήσατο διατριβὴν πρὸς τοὺς ἐ μοὺς λόγους · . . . . πρὸς δὲ Δημοσθένην τὸν οὕτω καταγελάστως ἀπαλλάξαντα οἰσ' ὑπὲρ ἐνὸς, οἰμα, διελέχθη. C'est à croire que Plutarque, ayant ce passage dans l'idée, a, par une faute de mémoire, transporté à Démosthène ce qu'Eschine disait de lui-même.

<sup>16. &#</sup>x27;O δὲ κατ' ΑΙσχίνου . . . λέλεκται. On admet aujourd'hui que le procès de l'Ambassade a été plaidé: et cela, en 344-343. Démosthène accusait Eschine d'avoir trahi ses devoirs d'ambassadeur (παραπρεσβείας), s'étant vendu à Philippe. L'ambassade dont il s'agit est celle qui partit d'Athènes le 3 du mois de munychion (avril) 346 pour recevoir le serment de Philippe qui devait consacrer la Paix dite de Philocrate.

σχίνην(7) καὶ Φιλοκράτην(8) μαλλον. Όθεν έπαινούντων έκείνων τὸν Φίλιππον, ώς καὶ λέγειν δυνατώτατον καὶ κάλλιστον ὀφθῆναι καὶ νη Δία συμπιείν ίκανώτατον, ηναγκάζετο βασκαίνων επισκώπτειν, ώς τὸ μεν σοφιστοῦ, τὸ δε γυναικός, τὸ δε σπογγιᾶς είη(9), βασιλέως δ' οὐδεν εγχώμιον (10).

#### CHAPITRE XVII.

Έπειδη δ' είς το πολεμείν έρρεπε τα πράγματα, του μέν Φιλίππου μή δυναμένου την ήσυχίαν άγειν, τῶν δ' Αθηναίων εγειφομένων υπό του Δημοσθένους, πρώτον μεν είς Ευβοιαν εξώρμησε τους Αθηναίους καταδεδουλωμένην ύπο των τυράννων Φιλίππφ (1) · καὶ διαβάντες, ἐκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἐξήλασαν τούς Μακεδόνας (2). Δεύτερον δὲ Βυζαντίοις ἐβοήθησε καὶ

8. Και Φιλοχράτην. Philocrate, du dème d'Hagnonte ('Αγνοῦς, en Attique), orateur influent du parti macédonien, de mœurs décriées. C'est sur sa proposition que les Athéniens entamèrent en 346 des négociations avec Philippe en vue de la paix. Le traité qui en résulta porte son nom.

10. Βασιλέως δ' οὐδὲν ἐγχώμιον. Entendez: Οὐδὲν δὲ (τούτων) ἐγχώμιον (είη) βασιλέως.

Ch. XVII.] 1. Είς Ευβοιαν εξώρμησε . . . . Φιλίππφ. Dans la 3e Philippique, qui fut prononcée en 341, déjà Démosthène attire l'attention des Athéniens sur le danger qui résulte pour Athènes de l'établissement de trans dévoués à Philippe en Eubéc, notamment à Chalcis et à Orée. § 27:
Δὶ δ' ἐν Εὐβοία πόλεις οὐκ ἤδη τυραννοῦνται, καὶ ταὐτ' ἐν νήσω πλησίον Θηβῶν καὶ ᾿Αθηνῶν; Cf. plus loin, §§ 33 et 57 à 66, et Couronne, § 301.

2. Ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. Plutarque se souvient ici de Démosthène,
Couronne, § 87: Ἐπειδή τοίνυν ἐκ τῆς Εὐβοίας ὁ Φίλιππος ὑφ' ὑμῶν

<sup>7.</sup> Τοὺς περί Αλσχίνην. Οἱ περί τινα, pour désigner la personne seule dont le nom suit neel, est un hellénisme fréquent chez les auteurs de la décadence. La nuance du grec ici peut être conservée à peu près en français: les Eschine et les Philocrate (Eschine, Philocrate et les autres de leur parti).

<sup>9.</sup> To de anoppius ein. Là encore Plutarque semble se souvenir vaguement et inexactement de deux passages du plaidoyer d'Eschine dans l'affaire de l'Ambassade. Celui-ci raconte (§§ 51-52), que, Ctésiphon ayant dit de Philippe dans l'assemblée du peuple, au retour de la première ambassade, qu'il était beau, doué d'une excellente mémoire et habile à parler, enfin bon buveur. Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; puis, au § 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant à se faire valoir auprès de Philippe, après avoir exposé ses titres à la a se taire valoir aupres de l'imppe, après avoir expose ses titres à la reconnaissance de Philippe, voulut pallier l'impolitesse qu'il avait commise dans l'occasion qu'on vient de dire, en s'adressant à Philippe dans les termes que voici: Οὐχ εἶπον ώς καλὸς εἶ γυνή γὰο τῶν ὅντων ἐστὶ κάλλοτον — οὐδ' ὡς δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιᾶς τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦτον είναι — οὐδ' ὡς μνημονικὸς εἶ, σοφιστοῦ τὰ τοιαῦτα νομίζων ἔγγολα-δοῦπος ἐναίνως ἐνα βοίντος έγχώμια είναι.

Περινθίοις ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τὸν δήμον, ἀφέντα τὴν ἔχθραν καὶ τὸ μεμνῆσθαι τῶν περὶ τὸν συμμαχικὸν ἡμαρτημένων ἑκατέροις πόλεμον( $^3$ ), ἀποστεῖλαι δύναμιν αὐτοῖς, ὑφ' ἦς ἐσώθησαν( $^4$ ). Ἐπειτα πρεσβεύων καὶ διαλεγόμενος τοῖς Ἑλλησι καὶ παροξύνων( $^5$ ), συνέστησε πλὴν ὀλίγων ἅπαντας ἐπὶ τὸν Φίλιππον, ὥστε σύνταξιν γενέσθαι πεζῶν μὲν μυρίων καὶ πεντακισχιλίων, ἱππέων δὲ δισχιλίων, ἄνευ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων( $^6$ ), χρήματα δὲ καὶ μισθοὺς εἰσφέρεσθαι τοῖς ξένοις προθύμως( $^7$ ). Ότε καί( $^8$ ) φησι Θεόφραστος, ἀξιούντων τῶν συμμάχων ὁρισθῆναι τὰς εἰσφορὰς, εἰπεῖν Κρωβύλον( $^9$ ) τὸν δημαγωγὸν, ὡς οὐ τεταγμένα σιτεῖται πόλεμος( $^{10}$ ).

Ἐπηρμένης δὲ τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ μέλλον καὶ συνισταμένων κατ' έθνη καὶ πόλεις Εὐβοέων, Αχαιών, Κορινθίων, Μεγαρέων, Αευκαδίων, Κερκυραίων(11), ὁ μέγιστος ὑπελείπετο τῷ Δημο-

εξηλάθη τοῖς μεν ὁπλοῖς, τῆ δὲ πολιτεία καὶ τοῖς ψηφίσμασι (κᾶν διαρραγῶσί τινες τούτων) ὑπ ἐμοῦ κ. τ. λ. La campagne en Eubée dont il s'agit ici est la deuxième de celles qu'y dirigea Phocion, et doit tomber environ en 340 av. J. C.

3. Περὶ τὸν συμμαχικὸν . . . πόλεμον. En 367, Chio, Byzance, Rhodes et Cos s'étaient détachés de l'alliance athénienne: d'où une guerre, pendant laquelle les Athéniens éprouvèrent des pertes sensibles, et qui se termina en 355 par la reconnaissance de l'indépendance absolue des alliés.

4. Αποστείλαι δύπαιν αὐτοῖς, ὑφ' ης ἐπώθησαν. Démosthène, 3e Philippique, § 19-20: Οὐδὲ δοχεί μοι περὶ Χερφονήσου νῦν σχοπείν οὐδὲ Βυζαντίου, ἀλλ' ἐπαμῦναι μὲν τούτοις, καὶ διατηρήσαι μή τι πάθωσι. En 340, les efforts de Démosthène aboutissent à la conclusion d'une alliance entre Athènes, Byzance et plusieurs autres villes de l'Hellespont (Abydos), des îles (l'Eubèe et Corcyre) et du continent (voy. note 7 du chap. xvii). Philippe met le siège devant Périnthe, port de la Propontide, puis simultanément devant Byzance. Deux escadres envoyées successivement d'Athènes, sous le commandement de Charès et de Phocion, au secours de Byzance, firent échouer la double attaque de Philippe (339).

5. Παροξύνων, sous-entendu αὐτούς.

- 6. Τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, c'est-à-dire, pour chaque ville, les troupes composées de citoyens de cette ville même, par opposition aux mercenaires
- 7. Επειτα ποεσβεύων . . . τοις ξένοις προθύμως. Plutarque suit encore ici Démosthène (Couronne, § 227): 'Αλλ' διως εκ τοιούτων ελαιτιωμάτων εγώ συμμάχους μεν υμίν εποίησα Ευβοάς, 'Αχαίους, Κουινθίους, Θηβαίους, Μεγαρέας, Λευκαδίους, Κεοκυσαίους (près. page, note 4), ἀφ' ων μύφιοι μεν και πεντακισχίλιοι ξένοι, δισχίλιοι δ' εππείς άνευ των πολιτικών δυναμέων συνήχθησαν χοημάτων δ' δσων εδυνήθην εγώ πλείστων συντέλειαν εποίησα.
  - 8. Ote 201, c'est dans cette circonstance que, selon Théophraste, etc.
- 9. Κοωβέλον, sobriquet d'Hégésippe: cf. l'avant-dernière note du chap. IX. 10. 'Οτε.... πόλειως, « Bellum demenso non pasci... Metaphora ducta a victu servorum, quibus singulis in singulos menses dabantur quatuor modii frumenti, idque demensum dicebatur, ut annotat Donatus ad Terent. Phormion., I, 1: Quod ille unciatim vix de demenso suo, etc.»

11. Επηρμένης δέ . . . . Κερχυραίων. Cf. la citation de Démosthène

la note 7 ci-dessus.

σθένει των αγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσθαι τη συμμαχία, χώραν τε σύνορον της Αττικής καὶ δύναμιν έναγώνιον έχοντας, καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοχιμοῦντας ἐν τοῖς υπλοις. Ήν δ' ου εμάδιον επί(12) προσφάτοις ευεργετήμασι τοῖς περί τον Φωκικόν πόλεμον τετιθασευμένους ύπο του Φιλίππου μεταστήσαι τούς Θηβαίους, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τὴν γειτνίασιν άψιμαχίαις αναξαινομένων (18) έκαστοτε των πολεμικών προς αλλήλας διαφορών ταῖς πόλεσιν.

#### CHAPITRE XVIII.

Ου μήν άλλ' έπει Φίλιππος (1) ύπο της περί την "Αμφισσαν εὐτιχίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν Ἐλάτειαν ἐξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν Φωχίδα κατέσχεν, εκπεπληγμένων των Αθηναίων και μηδενός τολμώντος αναβαίνειν έπὶ τὸ βῆμα μηδὲ ἔχοντος ὅ τι χρὴ λέγειν, άλλ' απορίας οίσης εν μέσφ και σιωπής, παρελθών μόνος δ Δημοσθένης συνεβούλευε των Θηβαίων έχεσθαι καὶ τάλλα παραθαρρύνας καὶ μετεωρίσας, ώσπερ εἰώθει, ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον απεστάλη πρεσβευτής μεθ' έτέρων είς Θήβας. "Επεμψε δέ καὶ Φίλιππος, ώς Μαρσύας (2) φησίν, Αμύνταν μέν καὶ Κλέανδρον και Κάσανδρον Μακεδόνας (8), Δαρχον δέ Θεσσαλον (4) και Δικαί- $\alpha \varrho \chi o \nu (5)$   $\alpha \nu \tau \varepsilon \rho o \tilde{\upsilon} \nu \tau \alpha \varsigma$ .

Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὐ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμοὺς,

13. c'Avaşaiva se dit de blessures récemment fermées qu'on rouvre si on les frotte ou gratte (ξαίνω).

4. Δάοχον . . . Θεσσαλόν. Cf. Démosthène, sur la Couronne, § 295: Έξαπατώντες και διαφθείροντες, έως δούλους Εποίησαν, Θετταλούς Δάοχος, Κινέας, Θρασύδαος.

<sup>12.</sup>  $E\pi l$ , à la suite de.

Ch. XVIII.] 1. Οὐ μην ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος . . . . Le récit de tous ces événements, qui aboutirent pour Athènes à la défaite décisive de Chéronée, est raconté en détail par Démosthène dans le discours sur la Couronne. §§ 143-191.

<sup>2.</sup> Μαρσύας. Marsyas, de Pella, frère d'Antigone le Diadoque, fut élevé avec Alexandre. Il fut l'auteur d'une histoire de Macédoine depuis les origines jusqu'à l'expédition d'Alexandre le Grand en Syrie, après la fondation dation d'Alexandrie (331 av. J. C.). A la bataille de Chypre (306), Marsyas commandait le centre sous Demetrius.

<sup>3.</sup> Αμύνταν . . . και Κλέανδρον και Κάσανδρον Μακεδόνας. On ne saurait dire si cet Amyntas et ce Cléandre sont les mêmes qui sont connus comme compagnons d'Alexandre. On ignore quel est ce Cassandre, qu'il ne faut pas confondre avec Cassandre (le fils d'Antipater) qui devint plus tard roi de Macédoine.

<sup>5.</sup> Aixalapyov. Personnage inconnu d'ailleurs.

λίλι το διαμονία δυσστος είχε τὰ τοῦ πολέμου δείνὰ τοῦ φοσιονία του κινώα του φοριαστοία διαμονία διαμονικού για διαμονία διαμον

# CESTIME II

à l'es semmes que mantener. I out le l'hébraire nui, en 166 du 166 de la la la departence anothe à l'hébraire à vitte nomine sous le nome de comma merre ne la laction de la laction des lactiques de la l'hébraire de la lactique de la l'hébraire 

<sup>2</sup> pros mention de l'estante de Demontere, de Communitéres, de Communitéres, de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de Communitéres de

The me explies shown the tree time the perfection be so the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of th

The street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

to the point of a street of a second of the principle of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of the point of

So a secretar contact and secretar section of the manipulation of the definition. The manipulation we can be considered to the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the contact of the

while the service of the service of the service to the fentiles of

ανασαίνειν, έν οίς ή τε Πιθία δεινά προύσερε μαντείματα, καί γρισμός ήδετο παλαιός έχ των Σιβυλλείων(2)

> Της έπι Θεομώδοντι μάχης απάνει θε γενοίμην, aleros lo vegeesou nai feju Infonsonu(3). Kiaies o mandeis, o de mangas anolule.

Τον δε Θεομώδοντα φασιν είναι παρ' ήμιν εν Χαιρωνεία ποταμόν μικρόν είς τον Κισισόν έμβάλλοντα. Ήμεις δε νίν μεν οίδεν οίτω των δευμάτων ίσμεν δνομαζόμενον, είχαζομεν δε τον καλούμενον Αξικονα Θεριώδοντα τύτε λέγεσθαι καὶ χάρ παραρρεί παρά το 'Ηράκλειον, δπου κατεστρατοπέδευον οι 'Ελληνες ' ταὶ τεχμαιρόμεθα της μάχης γενομένης αξματος έμπλησθέντα αμὶ νεχριον τον ποταμόν ταίτην διαλλάξαι την προσηγορίαν. Ό δε Ιστοις(4) ου ποταμόν είναι τον Θερμώδοντά φησιν, άλλ' ίστάντας τινάς σχηνήν και περιορύττοντας άνδριαντίσκον είρειν λίθινον, ύπο γραμμάτων τινών διασημαινόμενον ώς είη Θερμώδων, έν ταίς άγχάλαις φέροντ' Αμαζόνα τετρωμένην (5) επί τούτω δε χρησμών αίλον άδεσθαι (6) λέγοντα

> Την δ' έπι Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν δρνι τηνεί(1) τοι κρέα πολλά παρέσσεται άνθρώπεια.

ette inspiration était permanente.
3. Aleioc, νεφέεσσι (pour νέφεσι), ήέρι, θηήσασθαι (pour θεάσασθαι), formes de la langue épique. Quant au sens, entendez: ωστε θεάσασθαι, pour le voir en aigle, du haut des airs.

6. Διδεσθαι dépend encore de Δουρίς φησι.

<sup>2.</sup> Ta Sibulleia, recueil de prophéties de sibylles. Il faut observer que la Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes, qui ne dévoilait l'avenir que lorsqu'elle était assise sur son trépied, n'était pas une sibylle: l'inspiration des sibylles venait de l'eau de certaines sources dont elles buvaient, et

<sup>4.</sup> O de Aovers. Duris, tyran de Samos. Son frère Lyncée remporta une fois à Athènes, au concours de comédie, la victoire sur Ménandre († 292). La principale œuvre de Duris était une histoire de Grèce et de Macédoine, en vingt et quelques livres, qui partait de la mort d'Epaminondas et allait jusqu'après la mort de Lysimaque († 281).

<sup>7.</sup> Τηνεί. Les Doriens disaient τῆνος pour έχεινος, et τηνεί pour έχει. Quant à παρέσσεται, c'est une forme poétique pour παρέσται.

#### EDITION SCOLAIRE

#### CHAPITRE XX.

τον Ελληνων δηλοις έχτεθαροηχώς, καὶ λαμπρός αι του Ελληνων δηλοις έχτεθαροηχώς, καὶ λαμπρός αι του Ελληνων δηλοις έχτεθαροηχώς, καὶ λαμπρός αι του θυαιάς ἀνδρών του ούτων προκαλουμένων αι αὐροιωνος 1. ούτε χρησμοῖς έᾶν προσέχειν(2) ούτε και είν, καὶ καὶ τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουαιτιστοκών Επαμεινώνδου (4) τοὺς Θηβαίους καὶ Περικαίους, ὡς ἐχεῖνοι τὰ τοιαῦτα πάντα δειλίας

ı

αν τεν τούτων ἀνηρ ην ἀγαθός εν δε τη μάχη καλον αυλογουμενον εργον οίς είπεν ἀποδειξάμενος ῷχετο εν τάξεν, ἀποδρὰς αἴσχιστα καὶ τὰ ὅπλα ρίψας(<sup>6</sup>), οὐδε εν ομφενείην ἀσπίδος, ὡς ἔλεγε Πυθέας, ἀἰσχυνθεὶς, ἐπιγε-

αρωτικά μέν οι ν έπι τη νίκη διά την χαράν Φίλιππος έξυτων πομάσας έπι τους νεκρούς μεθύων(8) ήδε την άρχην

- \\ 1. Ιαμπούς ... αθούμενος, c'est-à-dire αθούμενος (ώστε) λαμπούς

τουτες (κοιες-entendu τον νουν), faire attention à.

Το ποιαν υπονοείν ως φιλιππίζουσαν. Plutarque résume ici le passessame, contre Ctésiphon, § 130, qui commence ainsi: 'Αλλ' οὐ κεριών, ως προσημαίνον ημίν οἱ θεοὶ φυλάξασθαι κτλ., et qui se termine es mots: Ιημοσθένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν την Πυθίαν φάσκον,

Assertation de l'hôbes, mort à Mantinée, au milieu de la victoire qu'il rem-

The same less Lacedemoniens, en 362 av. J. C., âgé d'environ 46 ans.

(Γεπιανήσκων . . . . Εχρώντο τοῦς λογισμοῖς. «En leur remonstrant comme ces deux grands personnages là avoient tousjours estimé que telles respectes n'estoient autre chose que couverture de belle couardie, et cana y avoir esgard ilz avoient tousjours fait les choses qu'ilz voyoient autre par raison.» (Amyot.)

Μενου αεν οίν.... και τα δπλα δίψας. Cf. Eschine, contre Ctésiphon, 103, ou parlant de Démosthène: 'Ανήο δήτωο, ο πάντων των κακών αίτιος, αι ε την α το στοατοπείδου τάξιν. Ambassade, § 148: Έγράφης λιποταξίου, πον νοιοφαία ενών Νικόδημον τον Αφιδναίον χρήμασι πείσας εσώθης.

tracté vezy, formule de bon augure, qu'on gravait souvent, entre aurres usages, en tête des décrets du peuple à Athènes. On peut en rappacement la formule latine: Quod felix faustumque sit.

τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος ( $^9$ ) πρὸς πόδα διαιρῶν ( $^{10}$ ) καὶ  $v\pi o \mathbf{x} \mathbf{g} o v\omega \mathbf{v} (^{11})$ 

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς τάδ' είπεν (12).

Έχνήψας δε και το μέγεθος του περιστάντος αυτόν άγωνος εν νῷ λαβών, ἔφριττε τὴν δεινότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ φήτορος, έν μέρει μιχρώ μιᾶς τμέρας τὸν ὑπέρ τῆς ήγεμονίας καὶ τοῦ σώματος (13) αναρρίψαι (14) κίνδυνον αναγκασθείς vπ' αὐτοv.

Διΐκετο δ' ή δόξα μέχρι τοῦ Περσῶν βασιλέως κάκεῖνος ἔπεμψε τοῖς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν (15) γράμματα καὶ χρήματα (16) Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνω μάλιστα τῶν Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυναμένις καί κατασχείν ταίς Ελληνικαίς ταραχαίς τὸν Μακεδόνα. Ταῦτα(17) μεν οὖν ὕστερον ἐφώρασεν 'Αλέξανδρος, εν Σάρδεσιν επιστολάς τινας άνευρων τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πληθος τῶν δοθέντων αὐτῷ χρημάτων(18).

# CHAPITRE XXI.

Τότε δε της άτυχίας (1) τοις Έλλησι γεγενημένης οι μεν άντι-

<sup>9.</sup> Τοῦ Δημοσθένους ψηψίσματος. Il s'agit du décret, voté par le peuple sur la proposition de Démosthène, qui déclarait la guerre à Philippe. Voyez Démosthène, Couronne, § 179.

<sup>10.</sup> Πρός πόδα διαιρών, ad pedem dividens, en le scandant.

<sup>11.</sup> Υποχορύων, en battant la mesure. (Les vers grecs ou latins se récitaient en cadence.) Comparez l'expression de Sénèque: pedem supplodere.

<sup>12.</sup> Δημοσθένης . . . . είπεν. Ces mots se trouvent former un vers iambique tétramètre catalectique.

 <sup>13.</sup> Τοῦ σώματος, le corps, c'est-à-dire la vie.
 14. Ἰπαροίψα. Pour le sens de ce mot, comparez la traduction que donne Plutarque de la parole de César au passage du Rubicon: Ανεροίφθω zisos (Plutarque a adopté la variante jacta alea esto).

<sup>15.</sup> Επί θάλασσαν dépend directement de ἔπεμψε (non de τοις σατράπως). Entendez: à la côte d'Asie Mineure. Les satrapes de cette région s'appelaient of Ent Dalárry σατοάπαι.

<sup>16.</sup> Γράμματα και χρήματα sert à la fois de régime à έπεμψε et à διδόναι.

<sup>17.</sup> Tavra, ces choses-là, cette affaire.

<sup>18.</sup> Δηλούντα το πλήθος των δοθέντων αυτώ χοημάτων. On voit par Philostrate (Vies des sophistes, p. 538) que les rhéteurs grecs avaient tiré de cette tradition deux matières de discours: 1° Δημάδης ἄγει επὶ τὸν Δημοσθένην ταλάντων πεντήσοντα δωφοδοσίαν, ώς Αλεξάνδφου τοῦτο Αθηναίοις la των Λαρείου λογισμών επεσταλχότος (Démade intente contre Démosthène une accusation de corruption, Alexandre ayant envoyé la preuve, extraite des registres de Darius, qu'il avait reçu du grand roi 50 talents); 2º Défense de Démosthène (Δημοσθέγης έξομνύει την δωροδοχίαν).

Ch. XXI]. 1. Tỹs ἀτυχίας, à savoir la défaite de Chéronée.

παλιτενόμεναι ψήτησες επεμβαίνοντες (2) τῷ Δημοσθένει κατεακτίαζον (3) εὐθύνας (4) καὶ γραφὰς ἐπ' αὐτόν ὁ δὲ δῆμος οὐ
μόνον τούτων ἀπέλισεν (5), ἀλλὰ καὶ τιμῶν διετέλει καὶ προκαλοίμενος αὐθις, ὡς εἴνουν, εἰς τὴν πολιτείαν, ὥστε καὶ, τῶν ὁστῶν
ἐκ Ναιρωνείας κομισθέντων καὶ θαπτομένων (6) τὸν ἐπὶ τοῖς
ἀνδράων ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωκεν (7), οὐ ταπεινῶς οἰδ' ἀγεννῶς
αὐδράων ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωκεν (7), οὐ ταπεινῶς οἰδ' ἀγεννῶς
αὐδράων ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωκεν (7), οὐ ταπεινῶς οἰδ' ἀγεννῶς
αἰκὰ τῷ τιμὰν μάλιστα καὶ κοσμεῖν τὸν σύμβουλον ἐπιδεικνύμενος
κὸ τῷ μεταμέλεσθαι τοῖς συμβεβουλευμένοις (9). Τὸν μέν οὐν
λόγον ελτεν ὁ διμοσθέντς, τοῖς δὲ ψηφίσμασιν οὺχ ἔαιτὸν, ἀλλὰ
εν μέρτι(10) τοῦν φίλων ἕκαστον ἐπέγραφεν (11), ἐξοιωνιζόμενος
κὸν ἔδιον δαίμονα καὶ τὴν τύχιν (12). Ευς αὐθις ἀνεθάρρισε Φικέν ναν τεκευτήσωνος. Ἐτελευτήσε δὲ τῷ περὶ Ναιρώνειαν εὐ-

S. Kerramina, madichantur.

🐧 🗎 # needway : wannertonan ver Aguacheriy .

to the Source State exchange Photogram animate can details not 80 det out the discourt of John Source are in Companie.

S. Cor, so ver digitation. Knyvat. «Kass. par. Thornwarigus. . . . le presche magnifiquam and s.

A has nonestrous orders. In these notions death lessemble du pour la constant forme de la deservation de la constant forme de la deservation de la constant forme. De la de la constant forme de la deservation de la constant forme de la deservation de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant forme de la constant

the Decree Charleson, we make made finise midde admin decrets and

(i) Processores. Voise on adquire necessary mittale the descret de Dimensione, que Obilyon sound amone in one desputation, or fai the grown to, soon a company matter son non a conficient proposition. De note timps in the next in temps of the next in temps.

the wild growth many at the part of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper

<sup>2</sup> Улян Societaese. Ст. au chap suivant, p. 856. L 4. Глюхоргих тф

<sup>4.</sup> Province, dos actions en redalition de compte-

τυχία χρόνον οὐ πολύν ἐπιβιώσας (13)· καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ τελευταίψ τῶν ἐπιῶν ὁ χρησμὸς ἀποθεσπίσαι ·

Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν.

#### CHAPITRE XXII.

"Εγνω μέν οὖν χρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης προκαταλαμβάνων δὲ τὸ θαρρεῖν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Αθηναίους (¹), προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλὴν, ὡς ὄναρ ἑωρακὼς (²), ἀφ' οὖ τι μέγα προσδοκᾶν (³) Αθηναίους ἀγαθόν καὶ μετ' οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες (⁴). Εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν (⁵). Καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς Δὶσχίνης φησὶ (⁶) λοιδορῶν ἐπὶ τούτψ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν ἀγεννὴς καὶ μαλακὸς, εὶ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυριοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δὲ ἀλύπως φέρειν ταῦτα καὶ πράως ἀπεδοκίμαζεν.

Έγω δ', ως μεν επί θανάτω βασιλέως ήμερως ούτω καὶ φιλανθρώπως εν οίς ηθτύχησε χρησαμένου πταίσασιν αθτοίς (1) στεφα-

<sup>13.</sup> Χρόνον οὐ πολὺν ἐπιβιώσας. Chéronée est en 338; Philippe est assassiné par Pausanias en 336.

Ch. XXII]. 1. Προκαταλαμβάνων, voulant obtenir d'avance, τὸ τοὺς 'Αθηναίους ἐπὶ τὰ μέλλοντα θαορείν, que les Athéniens prissent confiance dans l'avenir. Comp. Amyot: «Il voulut prevenir à donner au peuple bonne esperance de l'advenir.»

<sup>2. &#</sup>x27;Ως ὄναρ έωραχώς dit la même chose que s'il y avait ὄναρ έωραχέναι

<sup>3.</sup> Sous-entendez ην devant προσδοχάν, était à attendre.

<sup>4.</sup> Οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγελλόντες. Cf. le récit, un peu différent, d'Eschine (Contre Ctésiphon, § 77): Οὐτος . . . ὁ τηλιχοῦτος τὸ μεγεθος κόλας πρῶτος διὰ τῶν κατασκόπων τῶν παρὰ Χαριδήμου πυθόμενος τὴν Φιλίππου τελευτὴν, τῶν μὲν θεῶν συμπλάσας ἐαυτῷ ἐνύπνιον κατεψεύσατο, ώς οὐ παρὰ Χαριδήμου τὸ πρᾶγμα πεπυσμένος, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Αθηνας, κτλ.

<sup>6.</sup> Ως Αλοχίνης φησί. Voici la citation exacte d'une partie du texte (Clésiph., §§ 77-78) que rappelle Plutarque: Εβθόμην δ'ήμεραν τῆς θυγατιθός αὐτῷ τετελευτηχυίας, ποὶν πενθῆσαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι, στεφανωσαμενος καὶ λευκὴν ἐσθῆτα λαβών, κτλ. — Ὁ γὰο μισότεκνος καὶ πατὴρ πονηρός οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγός χοησιός, οὐδ' ὁ τὰ φίλτατα καὶ υλειοιατα σώματα μη στέργων κτλ.

<sup>7.</sup> Βασιλέως ήμερως ούτω και φιλανθρώπως χρησαμένου πταίσασιν αὐτοίς.

πολιτενόμενοι φήτηρες επεμβαίνοντες (2) τ σκεύαζον (3) εὐθύνας (4) καὶ γραφάς ἐπ' αἰ μόνον τούτων απέλυσεν (5), αλλά και τιμώ λούμενος αθθίς, ώς εθνουν, είς την πολιτείο έχ Χαιρωνείας χομισθέντων χαί θαπτο άνδράσιν έπαινον είπειν απέδωχεν (7), οι φέρων το συμβεβηχός, ώς γράφει και άλλα τῷ τιμᾶν μάλιστα καὶ κοσμεῖν τὸ το μη μεταμέλεσθαι τους συμβεβουλ λόγον είπεν ὁ Δημοσθένης, τοῖς δὲ ΙΙ έν μέρει (10) των φίλων Εχαστον έπ τον ίδιον δαίμονα και την τύχην (12). λίππου τελευτήσαντος. Έτελεύτησ

ardpamai odvoλει συμφέ-TOLITINE KOU (14), zai tà PTG (15), . . . . (16) σε των βασιλικών xLaiovtac oute yeall wis 6 ayww (17)

10

in

in

Ė

P

hie

师軍

ij

ą.

Mary Harles

2. Έπεμβαίνοντες. Cf. au chap. su conditions onéreuses pour cette

3. Κατεσχεύαζον, moliebantur.

-6. Ωστε καὶ οστών . . . . θαπτοι ramique extérieur, sur la voie prononçait leur oraison funeble chap. 34 du second livre de T mosthène lors de la cérémon dans la collection des œuvre

magnifiquement. »

the later to see I am

4. Εὐθύνας, des actions en reddit coultre ce qu'il y a de la 5. Απέλυσεν: sous-entendu τὸν (Amyot.)

les restes des guerriers tombés santique, recevoir le droit de cité cela était possible, rapportés da la perte de la nationalité grande pompe, aux frais du tres exemple, le voyageur Polémon

pas conservé: ce n'est point si ce eussent esté eulx mes-

9. Τοις συμβεβουλευμένο

peuple, en commun aver chap. xviii. Les sens est: Prichap. xvIII.

10. Έν μέρει. « Vicis» — sussentendre un mot comme torem adscribebat. 11. Ἐπέγοαφεν. Υου

Démosther, que Philiparde Par des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre terre des mots donnant un notre de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constan notre temps, on le m 12. Esonovisousvo.

la même crainte, mauvaise fortune \$\frac{8}{2}\$ 159 et 157): '100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 10 ουδ' επὶ τὰ ψηφία les Chorèges (ou impre-les Athéniens, το κανορία (αναριακή του δυναριακή του δυν ἀνθοώπω φυλάξου. 

à l'acteur et au poète

τεριορᾶν ἀπαρη
ε χρῆσθαι κουφί
λάνοιαν, ὥσπερ οἰ

ἀντιτύπων (19) ἐπὶ τὰ

ετι κελεύοντες, πόθεν

τατρίδος εὐτυχούσης ἐκ

σύγκρασιν ποριζόμενος

τατα μὲν οὐν εἰπεῖν

κοὺς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν

στ(20).

#### RE XXIII.

Πμιοσθένους αναρριπίζοντος αὐτας,
μεν ἐπέθεντο τῆ φρουρῷ(¹) καὶ πολποσθένους αὐτοῖς συμπαρασκευάσαντος,
πτες μετ' αὐτῶν παρεσκευάζοντο. Καὶ τὸ
τέντις, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ασία στρατηγοὺς
τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον ἐπεγείρων Αλεξάνδρφ,
τι (³) ἀποκαλῶν αὐτόν (⁴). Ἐπεὶ μέντοι, τὰ
θέμενος (⁶), παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως
ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Αθηναίων

. On dit de même en français, dans la langue de la pein-

avant en ce discours hors du fil de l'histoire, c'est que je innes attendrit le cueur à plusieurs, et les amollit de comnine sans propos en cest endroit de son oraison.

1.] 1. Tỷ ψρουρὰ, la garnison que Philippe avait mise dans
Thèbes au lendemain de Chéronée. Le soulèvement de Thèbes
n l'année 335 av. J. C.

οια Comp. Vie d'Alexandre, § 11: ( Αλέξανδρος) εὐθὺς ἡγε διὰ τὴν δύναμιν εἰπών ὅτι Αημοσθένει παϊδα μέν αὐτὸν, ἔως ἡν ἐν
κῶς καὶ Τοιβαλλοίς, ἀποκαλοῦντι, μειράκιον δὲ περί Θετταλίαν γενόκ βουλεται προς τοῖς Αθηνιώων τείχεσιν ἀνήρ φανήναι.

Maoyings est le héros d'un poème attribué à Homère; c'est un ame qui se mêle de tout et n'est bon à rien: Πόλλ' ἡπίστατο ἔργα, κα-

ος θ' ήπίστατο πάντα.» 4. 'Αποχαλών αὐτόν. Cf. Eschine (Contre Ctésiphon, § 160): 'Επωνυμίαν Επωνυμίαν

5. The zwone, c'est-à-dire la Macédoine.

6. θέμενος. Entendez comme s'il y avait θέμενος εὐ. Amyot: «Ayant donné bon ordre aux affaires de dedans son royaume.»

νηφορείν καλώς είχε και θύειν, οὐκ αν νεμεσητῷ(<sup>8</sup>) καὶ ἀγεννὲς(<sup>9</sup>) ζῶντα μὲν τ λίτην(10), πεσόντος(11) δ' ύφ' έτέρου μι άλλ' ἐπισχιρτᾶν τῷ νεχρῷ χαὶ παιωνί γαθήσαντας (12). "Ότι μέντοι τὰς οἴχοι μούς απολιπών ταϊς γυναιξίν ο Δημ φειν ψετο, ταῦτ' ἔπραττεν, ἐπαινι ανδρώδους ψυχης (18), αεὶ πρὸς τ οίχεῖα πράγματα καὶ πάθη τοῖς δ τηρείν τὸ ἀξίωμα πολύ μᾶλλον καὶ τυραννικών προσώπων, οί. λώντας έν τοῖς θεάτροις ώς απαιτεί πρός την υπόθεσιν nget: « Adonc se diminua grande-

rondodertes ba' 111 O. i Sakor (2). . mining, dateorals milija noôg Akétarουργος(11) ανεχώρησεν 1 11: 8 6 Alegardone αεν, ώς 'Ιδομενεὺς (<sup>13</sup>) ι οι πλείστοι και δοκι-Juno Jévny, Rolievx-Ποι**φο**χλέα (18),

Après Chéronée, Philippe av niens et conclu la paix avec ville.

8. Πρός γαρ το νεμεσηια cruaulté subjette à estre

9. 'Ayevrés, sous-ent. 10. Ποιείσθαι πολίτη: dans une ville étrangère à laquelle on appartenne (vers 200 av. J. C.), d'Athènes, sans cesso

11. Πεσόντος (gén (Amyot.)

12. "Ωσπερ αὐτι mes qui l'eussent 13. Tiseum

14. 'Ιστάμενο: partem ubi est Istaueror, at mais à tira se

15. Energy vata negatia . sustinent .... εὐτυχήμενο

16. 11

suspend ...

ces ' gnit 1 Gr. 931

sens e visau.

uz seuls. netion de Thèbes par Alexandre, qui te sette ville, eut lieu en octobre 335

rescha plus Demosthenes comme il ir qu'on lit dans certains diction-\_-mosthene s'était éteint, c'est-à-dire

... roger. Plutarque commet ici une erreur · Alexandre avant, et non pas après

. . . 16 a Béotie, pen éloignée des frontières

- er meddener apfixer. Cf. Eschine (Contre - 1 200 ci. la note 2 du prés. chap.) το πρώτον 

. and 17 du chap. xv. -zz - tu chap. XIX-A rie 5 du chap. x.

... e. um pointique de Démosthène (il ne faut pas le \_ mome, me contemporain de Périclès, qui a été Bag. MV. est peut-être le même personnage qui and the soul dans la défense d'Halicarnasse contre

gargue, als de Lycophron, du dême de Boutades, l'un reconsit i'une antique et noble famille athénienne: sa a. a jeros Boutes, descendant ou fils d'Erechthée, . ... ou vortaient le nom d'Etéoboutades. Il doit être cons activement de la politique extérieure qu'après . pendant douze ans à partir de cette même ansere maistre des finances de la république athénienne. and mix travaux publics qui furent effectués de son sammstrateur intègre, il sortit victorieux de tous les Loue nieutes. Il fut lui-même un accusateur sévère, Acus nous conserve de lui l'accusation contre Léocrate, . a men un a state outui de su patrie à la nouvelle de la dé1. Ότε καὶ τὸν περὶ τῶν μενε τῷ δήμφ ἃ τοῖς λύκοις ε αι τὸν μεν εἴκασε καὶ τοὺς μακομένοις, τὸν δ' Αλέξανδρον , φευσεν. "Ετι δ' « ισπερ » ἔφη ε΄ν τρυβλίφ δεῖγμα περιφέρωσι, δι' πιπράσκοντας, οῦτως ἐν ἡμῖν λανκοιδώντες. » Ταῦτα μεν οῦν 'Αριστόμοιός κε. Βουλευομένων δὲ τῶν 'Αθηστόμοι δι τῶν 'Αθηστόμοι καὶ δεήσεσθαι τοῦ το εἴτε τῷ φιλία πιστεύων, εἴτε προσδοκῶν κειρ λέοντα φόνου κεκορεσμένον. "Επεισε δ'

ronce, et, après cette coupable désertion, s'était risqué à y ets plus tard, lorsque tout était rentré dans le calme. Lycuren 324.

word. Sur Démon, voy. le chap. XXVII.

cours de Démosthène. On manque de renseignements sur cet homme

1. Χαρίδημον. Charidème, d'Orée (Eubée), chef de bandes mercenaires tut d'abord au service des ennemis d'Athènes, puis à celui d'Athènes reme, est peut-être identique au Charidème dont il est ici question. Sur lui-ci, voyez, en tout cas, le passage d'Eschine cité note 4 du chap. XXII. Alexandre consentit à ce que les Athéniens ne le lui livrassent pas, et n'exigea que son bannissement. Charidème se rendit auprès de Darius, qui, après l'avoir d'abord bien accueilli, finit, à la suite de certaines intrigues, par le faire mettre à mort (333 av. J. C.). — Ailleurs (Vie de Phocion, XVII) Plutarque, mentionnant trois ou quatre des orateurs désignés par Alexandre, cite parmi ceux Hypéride, ici omis.

22. Μαzεδόνα μονόλυzον. Démosthène appelait Alexandre le loup solitaire de Macédoine. — «Alias vocantur μονοπείραι et μόνιοι, genus luporum sævissimum et immansuetum, qui non, ut cæteri, turmatim, sed seorsim prædam venantur. Ανθοωποφαγούσι μάλλον οί μονοπείραι τῶν λύχων (Aristot.

Histor. animal. lib. VIII, chap. v).

23. 'Aororófovlos ó Kaadardosés. Aristobule écrivit, dans sa vieillesse, à Cassandrie, ville fondée en 315 sur l'emplacement de l'ancienne Potidée, dans la presqu'île de Pallène (Macédoine), une histoire d'Alexandre à partir de la bataille d'Ipsus, dans laquelle il s'était attaché surtout à exposer la géographie physique et à décrire les mœurs des pays conquis par Alexandre; il avait fait avec lui la campagne de l'Inde. Aristobule est une des deux principales sources d'Arrien dans son Anabase.

24. Λαβών, c'est-à-dire ayant accepté.

za (\*)

Ezer.

(\*)

(\*)

day

(\*)

(\*)

70

upag (26) à Brazilon (27 xoà din).

# \_ THE XXIV.

une, ueyalos um num arrail. tou vienge. Emmuera i Anda totalu, est in in tir um Atrune tov d' Andais reprotes nai tur

obtint la grace des mutours. — Justin sur en la grace des mutours. — Justin sur en est de Bellum deprendentions et d'entement de des manuels oratoribus, duces es échements avec plus de oerall avec xvii). Alexandre, y est-l'un tourne le des exceptes. Mais, une seconde antienseile concepte envoyée, il la regut mieux, en musicension

Phocion et Démade.

- en rennos) Engarren, était buntion abaissé;

-.- , 🛌 koujours professée pour cen homme d'Elast:

ario Sérror. Agis III, élu roi de Sparie en sero la Perse, lorsque Alexandre em penetré son les côtes d'Asie Mineure et en trête au Soir remporta d'abord des succès, gagna es sause, moins Mégalopolis, derant la juille avrant d'Alexandre, descendit dans le Person de Agis lui-même périrent dans cette

Aingugorros. Ctésiphon avait procius par Démosthène à l'Etat en lui contra la légalité. Cette accusation attaqua l'auteur de cette propoment à la légalité. Cette accusation a tors lle de Chéronée, mais avant la contra la legalité. L'année d'avant. Il la reprit sous l'archonte accusation de parler βόητος (5) διά τε τὴν δόξαν τῶν λεγόντων καὶ τὴν τῶν δικαζόντων εὐγένειαν, οἱ τοῖς ἐλαύνουσι τὸν Δημοσθένην τότε πλεῖστον δυναμένοις καὶ μακεδονίζουσιν οὐ προήκαντο τὴν κατ' αὐτοῦ ψῆφον (6), ἀλλ' οὕτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ώστε τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Αἰσχίνην μὴ μεταλαβεῖν (7). Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐκ τῆς πόλεως εὐθὺς ἤχετ' ἀπιων καὶ περὶ 'Ρόδον καὶ Ἰωνίαν σοφιστεύων (8) κατεβίωσε.

#### CHAPITRE XXV.

Μετ' οὐ πολὺ δ' 'Αρπαλος (¹) ἦμεν ἐξ 'Ασίας εἰς 'Αθήνας ἀποδρὰς 'Αλέξανδρον, αὐτῷ τε πράγματα συνειδώς πονηρὰ δι' ἀπιστίαν, κἀκεῖνον, ἤδη χαλεπὸν ὄντα τοῖς φίλοις, δεδοικώς. Καταφυγόντος δὲ πρὸς τὸν δῆμον αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν χρημάτων καὶ
τῶν νεῶν αὐτὸν παραδιδόντος, οἱ μὲν ἄλλοι ἡήτορες εὐθὺς ἐποφθαλμιάσαντες πρὸς τὸν πλοῦτον ἐβοήθουν καὶ συνέπειθον τοὺς
'Αθηναίους δέχεσθαι καὶ σώζειν τὸν ἰκέτην. 'Ο δὲ Δημοσθένης,
πρῶτον μὲν ἀπελαύνειν συνεβούλευε τὸν 'Αρπαλον, καὶ φυλάττεσθαι μὴ τὴν πόλιν ἐμβάλωσιν εἰς πόλεμον ἐξ οὐκ ἀναγκαίας
καὶ ἀδίκου προφάσεως (²) · ἡμέραις δ' δλίγαις ὕστερον, ἐξεταζομέ-

6. On interprète ainsi ces mots: «Την κατ' αὐτοῦ ψῆφον est dit avec concision pour οὐ προήκαντο (de προίημι) την ψῆφον ώστε γενέσθαι κατ' αὐτόν,»

<sup>5.</sup> Γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περιβόητος. «Beaucoup d'auteurs parlent du retentissement extraordinaire de cette cause. Cicéron avait traduit (librement, non ut interpres, sed ut orator) en latin les deux harangues d'Eschine et de Démosthène, mais il ne nous en reste que la belle préface du traducteur, sous le titre: De optimo genere oratorum.»

<sup>7.</sup> Το πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Αἰσχίνην μὴ μεταλαβεῖν. L'accusateur qui ne réunissait pas au moins la cinquième partie des voix en sa faveur était frappé d'une amende de 1000 drachmes, et déchu du droit d'intenter à l'avenir aucune autre accusation.

<sup>8.</sup> Σοφιστεύων, enseignant la rhétorique.

Ch. XXV]. 1. Άρπαλος. Diodore de Sicile, XVII, 108: Άρπαλος δὲ τῶν ἐν Βαβυλῶνι Ͽησαυρῶν καὶ τῶν προσόδων τὴν φυλακὴν πεπιστευμένος, ἐπειδὴ τάχιστα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἐστράτευσεν, ἀπέγνω τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ, δοῦς δ' αὐτὸν εἰς τρυφήν, ... πολλὰ τῆς γάζης ἀκρατεστάταις ἡθοναῖς κατανήλωσεν ... Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου μετὰ τὴν ἐξ Ἰνδῶν ἐπάνοδον πολλοὺς τῶν σατραπῶν κατηγορηθέντας ἀνελόντος, φοβηθεὶς τὴν τιμωρίαν, καὶ συσκευσάμενος ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακισχίλια, μισθοφορους δ' ἀθροίσας ἐξακισχίλίους, ἀπῆρεν ἐκ τῆς ᾿Ασίας καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν Ἰτικὴν. Οὐδενὸς δ' αὐτῷ προσέχοντος, τοὺς μὲν μισθοφόρους ἀπέλιπε περὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς, αὐτὸς δὲ μέρος τῶν χρημάτων ἀναλαβῶν ἰκέτης ἐγένετο τοῦ δήμου.

<sup>2.</sup> Πρόφασις passe quelquefois du sens de prétexte à celui de motif.

# TON SCOLLIEF

"" we were it la - Turk takente begin-י ענייני אוני אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים אוניים או SHOUTER DIT LET TO אסויסוחו הצביניםis himotoppore is sume and attended amous & terrate. \_226 GOLD GIGHT 🏎 ामार्थित वालावा : - . . राजा हो हे हेत्रसार्थक ON ELYONE TELEFORM IN I GOOD DELYNG Y'S YOUGHT TO THE TE za: diayvoti respeir : ha -e -e mittenyet 6 THE VIOLETTE MICHIEF THE - MITTER THEFE PHINEXUOPINE TI IS THE ILC 41:4 1,46-- YOUR NOU SUPPEN BEE: 70 TONY AM NO ביתו נומי הפים ביב ביבי מיונים בינו מיונים . toreten, the er membe are not the going ELECTIVIES OF THE THE ETOLIN. ALL THE PURLINE TIM PROMITE THE ENOT DE without to num comes 311.V.1111EYM

control. Harpale avar tone and no attinistion de

:113

· \* \*\*\*SONC

o sec a connaître, se renure como e de la secon, comme tradur anvecto en diran ar-

A women; le jou de moss est marie le saisir. Le serves se rend en français moi pour moi aus-

.... habile à découvrir dans l'empression du

Commence of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

Ass anssi hien Demestione in resistation is valeur exacte de ce man sous-enter-

· · remains.

control Comme on lui dissit de nom-

(8) ξης, § 49); Καὶ τους είτηκατει σε ευφινίς προσαγορεύνηση, βείνης και τους (8) είνουξου.

e non d'une esquinancie.

Aniu-Gelle, Nuits attiques, XI.

Le ce fait dans une autre circon
amenité petendi gratia....

An contra ne diceret: eum

απολογεϊσθαι καὶ πείθειν (17) οὖκ ἐἰντος, ἀλλὰ χαλεπαίνοντος καὶ θορυβοῦντος, ἀναστάς τις ἔσκωψεν εἰπών «Οὖκ ἀκούσεσθε, οὖ ἄνδρες Αθηναῖοι, τοῦ τὴν κύλικα ἔχοντος (18); » Τότε μὲν οὖν ἀπέπεμψαν ἐκ τῆς πόλεως τὸν "Αρπαλον, δεδιότες δὲ μὴ λίγον ἀπαιτώνται τῶν χρημάτων (19) ἃ διηρπάκεισαν οἱ ἡἡτορες, ζήτησιν ἐποιοῦντο νεανικὴν (20), καὶ τὰς οἰκίας ἐπιόντες ἡρεύνων, πλὴν τῆς Καλλικλέους τοῦ 'Αρρενίδου (21) μόνης τὴν δὲ τούτου νεωστὶ γεγαμηχότος οὖκ εἴασαν ἐλεγχθῆναι, νύμφης οὔσης ἔνδον (22), ὡς ἱστορεῖ Θεώφραστος.

#### CHAPITRE XXVI.

Ο δε Ιημοσθένης δμόσε χωρών(1) εἰσήνεγκε ψήφισμα τὴν εξ Αρείου πάγου βουλὴν(2) εξετάσαι τὸ πράγμα καὶ τοὺς ἐκείνη δοξαντας ἀδικεῖν δοῦναι δίκην. Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνης καταψηφισαμένης, εἰσῆλθε μὲν εἰς τὸ δικαστήριον(3), ὀφλών δὲ πεντήκοντα ταλάντων δίκην καὶ παραδοθείς(4) εἰς τὸ δεσμωτήριον, αἰσχίνη τῆς αἰτίας φησὶ(5) καὶ δι' ἀσθένειαν τοῦ

19. Μπαιτώ λόγον, je demande compte; ἀπαιτοῦμαι λόγον, on me demande compte.

<sup>17.</sup> Πείθειν. Il ne faut pas oublier que, par exemple, πείσας τὸν δημον veut dire «ayant parlé au peuple, l'ayant harangué» (sans l'idée qu'on a ou qu'on n'a pas obtenu son suffrage).

<sup>18.</sup> Τοῦ τῆν κύλικα έχοντος. Dans les festins, la coupe passait de main en main et le tour de chanter était toujours à celui qui l'avait (c'est ce qui s'appelait κυλικηγορείν).

<sup>20.</sup> Νεανικήν en parlant d'une perquisition prend le sens de faite avec

<sup>21.</sup> Καλλικλέους τοῦ Ἰορενίδου. Ce Calliclès faisait la banque: à cela se borne ce qu'on sait sur son compte.

<sup>22.</sup> Την δε τούτου νεωστὶ γεγαμηκότος . . . . ουσης ενδον. «Vide verecundiam Atheniensium. Et Ulpianus libro II Pandect.: «In jus, inquit, twari non debt. qui uxorem ducit.»

rocari non debet, qui uxorem ducit.»

Ch. XXVI.] 1. Όμοσε χωρών, allant au-devant, se portant en avant (style militaire).

<sup>2.</sup> Την εξ Αρείου πάγου βουλήν. L'Aréopage était, à Athènes, un tribunal correctionnel pour les délits et aussi une chambre d'instruction pour certains crimes. Il se composait de tous les anciens archontes sortis de charge et qui s'étaient acquittés honorablement de leurs fonctions. Il avait reçu son nom de la colline sur laquelle il siégeait, colline située à l'ouest de l'Acropole.

<sup>3.</sup> To δικαστήφιον, le tribunal ordinaire, le jury.

<sup>4.</sup> Παραδοθείς. N'ayant pu payer l'amende considérable de cinquante talents, il subit la contrainte par corps.

<sup>5.</sup> Αἰσχύνη τῆς αἰτίας φησί. Dans la deuxième des lettres qui nous sont parvenues sous son nom: Πρώτον μέν τουνειδος τῆς εἰρχτῆς χαλεπῶς τῷ

# ÉDITION SCOLAIRE

--- να κάθειν εξουπία δοντών.

ευγήν μαλακού, ε Απτ κα. Τοριζηνι καθήκα πρός της Επική επιβλικική θεθακριμέπου τέχ ευγγεριμένας το το πουρουπένας τους εν κατε μασιν απερικήμητε επίσου Αργεται γέρ κατείνητενος και της πη παρουπτολιν(10) αποκατείν «Ω δέστωνα Πολίκα το το προσί τους βυρίοις, γλαικι και πρακέντε και δυματί!!);

The died died charre. La meme module est reconfect a nection tour. La meme module est reconfect the died die orateurs. I sell est changeaut a product and arthur analyze is in such and the confect of Aqueous est in the structure of the confect and algorithms. I have been a confect agreement of the relation of the confect agreement of the confect of t

so one specialement comme prironne de comme chapelles et sanctuaires, le Parthenon

— καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ καὶ συνδιατρίβοντας νεανίσκους ἀποτρέπειν ( $^{12}$ ) τῆς πολιτείας λέγων ώς, εἰ, δυεῖν αὐτῷ προκειμένων ἀπ' ἀρχῆς ὁδῶν, τῆς μὲν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, τῆς δ' ἄντικρυς εἰς τὸν ὅλεθρον, ἐτύγχανε προειδώς τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακὰ καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγωνίας ( $^{18}$ ), ἐπὶ ταύτην ἂν ὁρμῆσαι τὴν εὐθὺ( $^{14}$ ) τοῦ θανάτου τείνουσαν.

#### CHAPITRE XXVII.

Αλλὰ γὰρ ἔτι φεύγοντος αὐτοῦ τὴν εἰρημένην φυγὴν Αλέξανδρος μὲν ἐτελεύτησε (¹), τὰ δ΄ Ἑλληνικὰ συνίστατο πάλιν, Δεωσθένους (²) ἀνδραγαθοῦντος καὶ περιτειχίζοντος Αντίπατρον (³) ἐν Λαμία πολιορκούμενον (4). Πυθέας (5) μὲν οὖν ὁ ξήτωρ καὶ Καλ-

γων. ατλ. 13. 'Αγωνίας, transes.

<sup>12.</sup> Καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ . . . ἀποτρέπειν. Cette phrase infinitive dépend encore de λέγεται: λέγεται . . . εἰπεῖν . . . , καὶ ἀποτρέπειν λέγεν. κτλ.

<sup>14.</sup> Evôv, droit à, agouverne le génitif, comme la plupart des adverbes de lieu.

Ch. XXVII.] 1. 'Αλέξανδοος μεν ετελεύτησε. En 323 av. J. C. (entre le 24 avril et le 24 juin), à l'âge de 32 ans, au bout de 12 ans et quelques mois de règne.

<sup>2.</sup> Δεωαθένους. Léosthène, Athénien, bon général et habile orateur, avait été banni de sa patrie du vivant de Philippe, auprès de qui il trouva bon accueil; il suivit Alexandre en Asie, enrôlé dans le corps des Εταίροι. Lorsque Alexandre voulut établir comme colons, en Asie, les mercenaires grecs qui avaient été à la solde de Darius et de ses satrapes, Léosthène quitta le service du roi et emmena en Europe, contrairement à la volonté

quitta le service du roi et enmena en Europe, contrairement à la volonté de celui-ci, une bande d'environ cinquante mille mercenaires.

8. 'Artinazor. Antipater, fils de Iollas, fut un des meilleurs généraux et des clus 6-2018 constituers de Philippe et d'Alexandre, Né en l'en 400

et des plus fidèles serviteurs de Philippe et d'Alexandre. Né en l'an 400 av. J. C., il prit déjà part aux campagnes du prédécesseur de Philippe, Perdiccas III (365-360 av. J. C.), en Illyrie. Philippe l'envoya plusieurs fois en ambassade à Athènes, l'employa dans les guerres de Thrace, au siège de Périnthe (340 av. J. C., etc.); il contribus grandement au succès de la journée de Chéronée. Il aida Alexandre à s'affermir sur le trône. Chargé du gouvernement et de la défense de la Macédoine pendant l'expédition du jeune roi en Asie, il remplit cette mission sans reproche; il comprima la révolte du Péloponnèse sous Agis III (voy. ci-dessus, chap. XXIV, note 3). Malgré ces bons services, Alexandre avait décidé de lui retirer ses fonctions de gouverneur de Macédoine, quand la mort le surprit lui-même. Antipater, dans la période troublée qui suivit, conserva le gouvernement incontesté de la Macédoine, et fut nommé, après la mort de Perdiccas, en 321, administrateur de l'empire. Il mourut de sa belle mort deux ans après (319 av. J. C.), avant le démembrement définitif de l'empire d'Alexandre.

<sup>4.</sup> Έν Δαμία πολιοφχούμενον. A la mort d'Alexandre, les Athéniens et les Étoliens engagèrent 8000 des soldats de Léosthène, qui ne s'étaient

λιμέδων ὁ Κάραβος (6) ἐξ 'Αθηνών φείγοντες 'Αντιπάτοω προσεγένοντο καὶ μετά των έκείνου φίλων καὶ πρέσβεων περιϊόντες ούχ είων (7) αφίστασθαι τους Ελληνας ουδέ προσέχειν τοις Αθιναίοις Αημοσθένης δε τοίς εξ άστεος πρεσβεύουσι καταμίζας έαι τον ήγωνίζετο καὶ συνέπραττεν, όπως αὶ πόλεις συνεπιθήσονται τοῖς Μακεδόσι καὶ συνεκβαλοῦσιν αὐτοὺς τῆς Ελλάδος. Έν δ' Αρχαδία και λοιδορίαν του Πυθέου και του Δημοσθένους γενέσθαι πρός άλλήλους είρηκεν ο Φύλαρχος (8) εν εκκλησία, τοῦ μεν ύπερ των Μακεδόνων, τοῦ δ' ύπερ των Ελλήνων λέγοντος. Λέγεται δε τότε Πυθέαν είπειν ότι, καθάπερ οικίαν, είς ην όνειον είσφέρεται γάλα (9), κακόν τι πάντως έχειν νομίζημεν, οί τω καί πόλιν ανάγκη νοσείν, είς ην Αθηναίων πρεσβεία παραγίνεται τον δε Δημοσθένην τρέψαι το παράδειγμα φήσαντα, και το γάλα το όνειον έφ' ύγιεία καὶ τους Αθηναίους έπὶ σωτηρία παραγίνεσθαι των νοσούντων (10). 'Εφ' οίς ήσθείς ὁ των 'Αθηναίων δίμος ψηφίζεται τῷ Δημοσθένει κάθοδον.

pas encore dispersés. Léosthène les conduisit en Étolie, où 7000 Étoliens se réunirent à lui. Une armée athénienne forte de 5000 hoplites et 500 cavaliers nationaux, plus 2000 mercenaires vint faire sa jonction avec lui: les Thébains, qui voulaient s'opposer au passage de ces troupes, furent culbutés. Antipater accourt de Macédoine pour comprimer le soulèvement de la Grèce. Léosthène, à la tête de l'armée combinée, le bat à Héraclée, non loin des Thermopyles et le force à s'enfermer dans la place de Lamia. à l'entrée de la Thessalie. (Voy. la suite des opérations note 2 du chap-

5. Πυθέας. Sur Pythéas, voy. la note 9 du chap. VIII.
6. Καλλιμέδων ὁ Κάφαβος. Callimédon était fameux, outre son talent oratoire, par les bombances qu'il faisait. On l'avait surnommé le Crabe (Κάραβος) à cause de son goût pour les crabes (langoustes, homards, etc.) Rentré à Athènes à la suite des troupes d'Antipater, il fut condamné à mort lors de la même révolution qui coûta la vie à Phocion (318 av. J. C.); mais il put s'echapper à temps de la ville. Plutarque l'appelle ailleurs ἀνης Θοασύς και μισόδημος.
7. Οὐκ ἐᾶν, dire qu'il ne faut point. — Amyot: «preschoient les Grecs

de ne se remuer point. >
8. Ο Φύλαρχος. Phylarque, natif probablement de Naucratis (Égyptel, Athénien (par naturalisation, s'il n'était point né de parents atheniens), contemporain d'Aratus († 213 av. J. C.). Il avait publié 28 livres d'histoires depuis l'invasion de Pyrrhus dans le Péloponnèse jusqu'à la mort de Cléomène (272 à 220 av. J. C.). C'est une des sources de Plutarque pour plusieurs de ses Biographies, et aussi de Trogue-Pompée (par suite, de

9. Els ην ονείον είση έφεται γάλα. On ordonne du lait d'ânesse aux phthi-

siques et à ceux qui périssent de consomption.

10. Των νοσούντων est à la fois le régime de εφ' ύγιεία et de επ' σωι ηρία.

Τὸ μέν οὖν ψήφισμα Δήμων ὁ Παιανιεὺς, ἀνεψιὸς(11) ὢν Δημοσθένους, εἰσήνεγκεν ἐπέμφθη δὲ τριήρης ἐπ' αὐτὸν(12) εἰς Αἴγιναν. Ἐκ δὲ Πειραιῶς ἀνέβαινεν οὔτε ἄρχοντος οὔτε ἱερέως ἀπολειφθέντος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὁμοῦ πάντων ἀπαντώντων καὶ δεχομένων προθύμως. Ότε καί (18) φησιν αὐτὸν ὁ Μάγνης Δημήτριος(14) ἀνατείναντα τὰς χεῖρας μακαρίσαι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἑαυτὸν, ὡς βέλτιον ᾿Αλκιβιάδου κατιόντα(15) · πεπεισμένους γὰρ, οὐ βεβιασμένους ὑπ' αὐτοῦ δέχεσθαι τοὺς πολίτας. Τῆς δὲ χρηματικῆς ζημίας αὐτῷ μενούσης (οὐ γὰρ ἐξῆν χάριτι λῦσαι καταδίκην) ἐσοφίσαντο πρὸς τὸν νόμον. Εἰωθότες γὰρ ἐν τῆ θυσία τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἀργύριον τελεῖν τοῖς κατασκευάζουσι καὶ κοσμιοῦσι τὸν βωμιὸν, ἐκείνω τότε ταῦτα ποιῆσαι καὶ παρασχεῖν(16) πεντήκοντα ταλάντων ἐξέδωκαν(17), ὅσον ἦν τὸ τίμημα τῆς καταδίκης.

## CHAPITRE XXVIII.

Οὐ μὴν ἐπὶ πολύν χρόνον ἀπέλαυσε τῆς πατρίδος κατελθών,

<sup>11.</sup> Δνεψιός. Deux cousins germains sont ἀνεψιοι. Puis le sens de ἀνεψιός s'étend à des cousins d'un degré plus éloigné. Le Demon dont il est ici question est un «neveu à la mode de Bretagne» de Démosthène, savoir le fils de son cousin germain Demomelès. Le plaidoyer contre Zenothemis qui se trouve faire partie de la collection démosthénique a été prononcé devant les juges par ce Demon dans une cause qui lui était personnelle (affaire commerciale), et on croit que Demon l'avait rédigé lui-même.

<sup>12.</sup> Ἐπέμφωη δὲ τμήρης ἐπ' αὐτόν. Comp. Vie d' Alcibiade (§ 21): Καὶ τέλος ἀπέστειλεν (ὁ δῆμος) τὴν Σαλαμινίαν ἐπ' αὐτὸν (il s'agit d'Alcibiade, qui est en Sicile), ce qui vent dire que le peuple envoya le vaisseau Salaminia pour le ramener. De même ici.

<sup>13.</sup> Ore zal. C'est dans cette circonstance que.

<sup>14.</sup> Ο Μάγνης Δημήτριος. Sur Demetrius de Magnésie, cf. la note 15-

<sup>15.</sup> Kariérai, en parlant d'un exilé, rentrer dans sa patrie. — Le retour d'Alcibiade à Athènes après un exil de sept ans eut lieu au printemps de l'an 408 av. J. C. Alcibiade, après avoir été condamné à mort par contumace en 415, s'était mis pendant trois ans au service des ennemis de sa patrie; puis, pendant les trois ou quatre autres années, avait racheté cette trahison en rendant d'immenses services à Athènes et en rétablissant sa domination dans l'Hellespont par une série de succès remportés sur les Lacédémoniens.

<sup>16. «</sup>Ταῦτα ποιήσαι καὶ παρασχεῖν, scil. ornare atque instruere aram Jovis Servatoris, et necessaria pompæ praebere.»

<sup>17. «</sup> Exdidórai dicitur, cum respublica seu civitas alicui susceptori (entrepreneur) elocat opus faciendum certa mercede [le prix, en grec, se met au
génitif], quæ merces ei ex ærario refundatur, postquam opus præstiterit.»

άλλα ταχύ των Ελληνικών πραγμάτων συντριβέντων Μεταγειτνιῶνος (1) μεν μηνός ή περί Κραννώνα μάχη συνέπεσε, Βοςδρομιώνος δε παρηλθεν είς Μουνυχίαν ή φρουρά(2), Πυανεψιώνος δε Δημοσθένης απέθανε τόνδε τον τρόπον. Ώς Αντίπατρος καὶ Κρατερός (8) ηγγέλλοντο προσιόντες ἐπὶ τὰς Αθήνας, οἱ μὲν περὶ τον Δημοσθένην (4) φθάσαντες ύπεξηλθον έκ της πόλεως, δ δέ δημος αὐτῶν(5) θάνατον κατέγνω Δημάδου γράψαντος.

''Αλλων δὲ αλλαχοῦ διασπαρέντων, δ 'Αντίπατρος περιέπεμπε τους συλλαμβάνοντας, ων ην ήγεμων Αρχίας ο κληθείς Φυγαδοθήρας (6). Τοῦτον δὲ Θούριον (7) ὄντα τῷ γένει λόγος ἔχει τραγφδίας ὑποχρίνεσθαί ποτε, καὶ τὸν Λίγινήτην Ποῦλον(8), τὸν ὑπερβαλόντα τῆ τέχνη πάντας, ἐκείνου γεγονέναι μαθητὴν ἱστοροῦσιν.

Ch. XXVIII.] 1. Μεταγειτνιώνος . . . Βοηδρομιώνος . . . . Πυανεψιώνος L'année attique commençait au solstice d'été; les mois commençaient au milieu des nôtres, et allaient du 15 au 15. Metagitmon, août/septembre; Boédromion, septembre/octobre; Pyanepsion, octobre/novembre.

2. Παρηλθεν είς Μουνυχίαν ή φρουρά. Léosthène tenait Antipater enfermé dans Lamia. Il est blessé mortellement en refoulant une sortie des assiégés. Antiphile reçoit à sa place le commandement des forces grecques, qui diminuaient chaque jour. Il bat Léonnatos qui s'avançait au secours de Lamia. Mais, à la faveur de cette diversion, Antipater est sorti de la ville avec toute la garnison. Il rallie autour de ce noyau les restes du corps d'armée vaincu, et il tient la campagne jusqu'à ce que, bientôt, l'arrivée de Cratère avec des renforts lui permette de reprendre l'offensive. Il défait, à son tour, les Grecs à Crannon (près de Larisse, la capitale de la Thessalie). Antipater, alors, marche contre Athènes, qui cède et obtient la paix à de dures conditions: elle renonce à sa constitution démocratique et reçoit une garnison macédonienne dans son port fortifié de Munychie (322 av. J. C.).

3. Koureoos. Cratère, l'un des meilleurs généraux d'Alexandre. Il reçut d'Alexandre, en 324, la mission de reconduire les vétérans en Macédoine, et était désigné par le roi pour prendre le gouvernement de ce pays, que devait lui remettre Antipater. Avant qu'il n'eut atteint le rivage d'Europe, Alexandre étant mort, il s'unit à Antipater. Grâce lui, ce dernier sortit vainqueur de la guerre Lamiaque. En 321, ils passent ensemble en Asie pour combattre Perdiccas. Battu par Eumène en Cappadoce, Cratère périt dans

la déroute.

4. Οἱ μὲν πεοὶ τὸν Δημοσθένην. Entendez: Démosthène et les autres

orateurs de son parti.

5. Αὐτῶν est le régime de κατέγνω (non de θάνατον).

6. Αυχίας ὁ κληθεὶς Φυγαδοθήσας. Aux renseignements que Plutarque réunit ici sur Archias, ajoutons qu'une tradition rapportée par Arrien le faisait mourir dans la misère et le mépris.

7. Ocigior, habitant de Thurium (l'ancienne Sybaris), en Lucanie. 8. Tov Alyavnan Hollov. Selon d'autres auteurs, Polus, fils de Charicles,

était natif de Sunium (Attique). Aulu-Gelle dit de lui (VII, 6): « Histrio in terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris antistabat: nomen fuisse aiunt Polum; tragocdias poetarum nobilium scite atque asseverate actitavit, > etc.



"Ερμιππος δε τὸν 'Αρχίαν εν τοῖς Λαχρίτου (θ) τοῦ ἡτορος μαθηταῖς ἀναγράφει ' Λημήτριος (10) δε τῆς 'Αναξιμένους (11) διατριβῆς μετεσχηχέναι φησὶν αὐτόν. Οὖτος οὐν ὁ 'Λρχίας 'Υπερείδην (12)
μεν τὸν ἡτορα καὶ 'Αριστόνικον τὸν Μαραθώνιον (13) καὶ τὸν
Λημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀδελφὸν 'Ιμεραῖον (14) εν Αἰγίνη καταφυγόντας ἐπὶ τὸ Λιάκειον (15) ἔπεμψεν ἀποσπάσας εἰς Κλεωνὰς
πρὸς 'Αντίπατρον' κἀκεῖ διεφθάρησαν, 'Υπερείδου δε καὶ τὴν
γλῶτταν ἐκτμηθῆναι (16) ζῶντος λέγουσιν.

9. Aczotrov. Lacrite de Phasélis (Pamphylie) avait été lui-même élève d'Isocrate vers 350 av. J. C. Il vécut à Athènes. Il y a dans la collection démosthénique un discours (qui n'est pas de Démosthène) écrit pour un certain Androclès qui plaidait contre Lacrite: il s'agissait de 3000 drachmes prêtées à la grosse par Androclès à un frère de Lacrite, et que le créancier réclamait à Lacrite après la mort du frère.

10. Δημήτριος. De Magnésie (celui qui vient d'être déjà cité, pages 345

et 367)? ou de Phalère?

11. ἀναξιμένους. Anaximène, fils d'Aristoclès, de Lampsaque (en Mysie sur l'Hellespont), élève de Zoïle et de Diogène le Cynique, dut vivre environ de 390 à 320 av. J. C. Après avoir été établi à Athènes, on dit qu'il devint l'un des maîtres d'Alexandre le Grand et l'accompagna dans son expédition contre la Perse. Ses livres historiques sont perdus, savoir : une histoire de la Grèce depuis la création du monde, en 12 livres, 3 livres de Φιλιππικά, et au moins 2 livres sur le règne d'Alexandre. Anaximène jouit dans son temps d'une grande réputation comme rhéteur et sophiste. L'écrit pseudo-aristotélique connu sous le nom de Rhétorique à Alexandre est de lui.

12. Υπερείδην. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte, fut à peu près du même âge que Démosthène. Il écouta Platon et suivit le cours d'Isocrate. L'un des dix grands orateurs d'Athènes, il appartint toute sa vie, en politique, au partie antimacédonien. Outre quelques fragments recueillis dans divers auteurs, on a retrouvé au milieu de ce siècle-ci quatre discours d'Hypéride, plus ou moins complets, sur des papyrus dans des tombes en Égypte: 1° Contre Démosthène (dans l'affaire d'Harpale), 2° Pour Lycophron, 3° Pour Euxénippe (dans ces deux affaires, Hypéride avait Lycurgue pour adversaire), et 4° Oraison funèbre (επιπάφιος) de Léosthène (voy. ci-dessus la note 2 du chap. xxvIII).

13. Αριστόνιχον τὸν Μαραθώνιον. Dübner pense que l'Aristonicus dont il est ici question pourrait être le même qu' « Aristonicus de Phréarrhé (dans la tribu Léontide), lequel avait fait décerner une couronne à Démosthène et est mentionné plusieurs fois dans le discours sur la Couronne»

(§§ 83, 223 et 312).

14. Iµεραῖον. « Himérée est cité parmi les accusateurs de Démosthène dans l'affaire d'Harpale, mais il n'en appartenait pas moins, ainsi qu'Hypé-

ride, au parti ennemi de la Macédoine.»

15. Το Αιάχειον. Les Grecs, en reconnaissance de pluies qu'ils avaient obtenues du ciel grâce à l'intercession toute puissante d'Eaque, avaient institué à Egine ce lieu d'asile; Eaque lui-même prononça la malédiction contre qui le violerait. (Voyez Isocrate, Evagoras, § 14-15.) Ce sanctuaire existait encore du temps du voyageur Pausanias (II e siècle ap. J. C.), qui le décrit ainsi: Ἐν ξπιφανεστάτφ δὲ τῆς πόλεως τὸ Αιάχειον χαλούμενον, περίβολος τετράγωνος λευχοῦ λίθου.

16. Υπερείδου . . . την γλώτταν έχτιμηθηναι. Selon une autre tradition,

#### CHAPITRE XXIX.

Τον δε Δημοσθένην πυθόμενος ικέτην εν Καλαυρία(1) εν τώ ίερῷ Ποσειδώνος καθέζεσθαι, διαπλεύσας (2) ὑπηρετικοῖς (3) καὶ άποβάς μετά Θρακών δορυφόρων Επείθεν άναστάντα βαδίζειν μετ' αὐτοῦ πρὸς Αντίπατρον, ὡς δυσχερὲς πεισόμενον (4) οὐδέν. Ὁ δὲ Δημοσθένης ετύγχανεν όψιν εωρακώς κατά τούς υπνους εκείνης της νυπτός άλλοποτον. 'Εδόπει γαρ άνταγωνίζεσθαι (5) τῷ 'Αρχία τραγωδίαν ύποκρινόμενος, εύημερων δε καὶ κατέχων το θέατρον (6) ένδεία παρασχευής καὶ χορηγίας (7) κρατείσθαι. Διὸ, τοῦ Αρχίου πολλά φιλάνθρωπα διαλεχθέντος, άναβλέψας πρός αὐτὸν, ώσπερ ετύγχανε καθήμενος (8), «Ω 'Αρχία» είπεν «ούτε υποκρινόμενός με πώποτ' έπεισας οὖτε νῦν πείσεις ἐπαγγελλόμενος.» Αρξαμένου δ' απειλείν μετ' δργης του Αρχίου, «Νύν» έφη «λέγεις τα εκ του Μακεδονικου τρίποδος (9), άρτι δ' υπεκρίνου. Μικρόν οιν επίσχες, ὅπως επιστείλω τι τοῖς οἴχοι (10).» Καὶ ταῦτ' εἰπών εντὸς ανεγώρησε τοῦ ναοῦ (11) · καὶ, λαβών βιβλίον (12) ώς γράφειν μέλλων,

moins vraisemblable, αχθείς προς Αντίπατρον είς Κορινθον, ξπειτα βασανζόμενος, διέφαγε την γλώτταν, ωστε μηδέν έξειπείν των της πόλεως αποφ-φήτων δυνηθήναι και ούτως ετελεύτησε, κτλ. (Vies des dix orateurs, faus-

sement attribuées à Plutarque.)

Ch. XXIX.] 1. Εν Καλαυρία. Calauria, petite île située tout à l'entrée du golfe Saronique, près de la côte de l'Argolide et fermant le port de Trézènes. Cf. Strabon (liv. VIII, p. 373 s. fin.): Τοοιζην δε ίερα έστι Ποσειδώνος . . . Πρόκειται δε τοῦ λιμένος αὐτης Πώγωνος τοῦνομα Καλαιοία νησίδιον δσον τριάχοντα σταδίων έχον τον χύχλον. Ενταύθα ήν άσυλον Ποσειδώνος ίερόν.

. 1ιαπλέτσας. Il s'agit toujours d'Archias.
 Υπηρετικοίς (sous-ent. πλοίοις), sur des barques manœuvrées à la rame.

4. Πεισομένον (de πάσχω) se rapporte à .ίημοσθένην. 5. Ανταγωνίζεσθαι. Voy. la note 17 du chap. xxii, sur les concours de tragédie.

6. Kateywr to Hargor. On dit de même en français: captirer la salle. 7. Haoaazevi, mobilier de la scène et décors; xoonyia, costumes des figurants et choristes. Nous réunissons toutes les idées que réveillent l'un et l'autre terme dans le mot: mise en scène.

8. "Ωσπερ ετύγχατε καθήμετος. Au commencement de cette scène, Démosthène est assis sur le seuil du temple ou sous le péristyle (agoinos).

9. Tà ex toù Maxedonizoù toi nodos. Le trépied, cela veut dire l'oracle de Delphes. Les paroles prononcées par cet oracle étaient l'expression de la vérité absolue. Les mots de Démosthène reviennent pour le sens à

ceci: Voilà cette fois un vrai et franc langage de Macédonien.

10. Tois οίχοι, «à ceulx de ma maison.» (Amyot.)

11. Έττὸς ἀτεχωρησε τοῦ ταοῦ. Démosthène entre dans la cella (ταός) ου chambre de la statue du dieu, dans le temple proprement dit.

12. Bezidor, comme serait zaorns, une feuille de papyrus, qui, une fois roulée, deviendra un βιβλίον, un petit rouleau ou un petit livre.

προσήνεγκε τῷ στόματι τὸν κάλαμον (13), καὶ δακών, ώσπερ ἐν τῷ διανοεῖσθαι καὶ γράφειν εἰώθει, χρόνον τινὰ κατέσχεν, εἶτα συγκαλυψάμενος (14) απέκλινε την κεφαλήν. Οι μέν ούν παρά τὰς θύρας ἐστῶτες δορυφόροι κατεγέλων(15) ώς ἀποδειλιῶντος αὐτοῦ, καὶ μαλακὸν ἀπεκάλουν καὶ ἄνανδρον, ὁ δ' Αρχίας προσελθών ανίστασθαι παρεχάλει, καὶ, τοὺς αὐτοὺς αναχυχλών λόγους, αὐθις ἐπηγγέλλετο διαλλαγὰς πρὸς τὸν Αντίπατρον. "Ηδη δὲ συνησθημένος ὁ Δημοσθένης ἐμπεφυκότος αὐτῷ τοῦ φαρμάκου καὶ νεκροῦντος (16) ἐξεκαλύψατο· καὶ ἀποβλέψας πρὸς τὸν 'Αρχίαν «Οὐκ ἂν φθάνοις» εἶπεν «ήδη τὸν ἐκ τῆς τραγωδίας ὑποκρινόμενος Κρέοντα(17) καὶ τὸ σῶμα τουτί(18) δίπτων ἄταφον. Ἐγώ δ', ω φίλε Πόσειδον, έτι ζων έξισταμαι τοῦ ίεροῦ · τὸ δ' ἐπ' (19) Αντιπάτοω καὶ Μακεδόσιν οὐδ' ὁ σὸς νεώς καθαρὸς ἀπολέλειπται.» Ταῦτα δ' εἰπών καὶ κελεύσας ὑπολαβεῖν(20) αὐτὸν ἤδη τρέμοντα καὶ σφαλλόμενον ἄμα τῷ προελθεῖν(21) καὶ παραλλάξαι τὸν βωμὸν (<sup>22</sup>) ἔπεσε καὶ στενάξας ἀφῆκε τὴν ψυχήν.

#### CHAPITRE XXX.

Τὸ δὲ φάρμαχον 'Αρίστων(1) μὲν ἐκ τοῦ καλάμου φησὶ λα-

13. Κάλαμον. Pour écrire sur leur papier de papyrus, les anciens se servaient (comme font encore les Orientaux de nos jours) d'un roseau, taillé à peu près comme une plume d'oie.

14. Συγχαλυψάμενος. « Puis s'affubla la teste avec sa robbe, » dit Amyot; plus précisément, avec son manteau, qu'il ramena, de derrière le cou, par-dessus la tête en le rabattant sur les yeux et la figure.

15. Karayslav gouverne le génitif.

16. Νεχοούν, engourdir, paralyser.
17. Τον έχ τῆς τραγωδίας ὑποχοινόμενος Κοέοντα. Souvenirs de l'Antigone de Sophocle, où Créon défend de donner la sépulture au corps de Polynice (v. 21 sq.):

Τον δ' ἀθλίως θανόντα Πολυνείχους νέχυν Αστοίσι φασιν έχχεχηούχθαι το μη

Τάφω καλύψαι μηθέ κοκύσαι τινα, κτλ.
18. Démosthène, parlant le dialecte attique, disait τουτί pour τοῦτο, νεώς pour ναός.

19. To δ' επί (suivi du datif), pour ce qui est de.

20. Υπολαβείν. «Il dit que lon le sousteinst par dessous les aixelles.» (Amyot.)

21. Åμα τῷ προελθεῖν, au moment où il venait de sortir (du temple).
22. Παραλλάξαι τὸν βωμὸν, «ainsi qu'il passoit au long de l'autel de Neptune.» (Amyot). — Les autels grecs étaient placés en dehors du temple proprement dit, à ciel découvert, et dans l'axe de la cella, de sorte que la statue de la divinité vît, par l'ouverture de la porte, l'offrande du sacrifice.

Ch. XXX.] 1. 'Αρίστων. Sur Ariston, voy. la note 2 du chap. x.

#### EDITION SCOLARE

- GITAL · Hannoz of Tale, on the iotopian Eoε ε τε λ. αισί πεσώτος απού παρά τον βωμόν έν . · Sounderen Etiotekis Login engedinal a Iruoπειου », και μηθεν τίλο βαυπαίρμονης δε της περί zi ir toe dii graavita rove tava tais Digais Opame parior ladior at the reign rong Poito (4) to ιμετιοι το φάριιστον αυτοι γ άρα χουσίον ώς θηπαπινόμενον τ ) πτι σετοίσα παιδίσκη, πυνθαωι τον Ασημαν. και τολιν είναι χρόνον, ξξ rodesuoved reins . Inustante de gulaxπνιειθ) δέφτσι πε πετε έν κρίκου κοίλου τὸ menti), ton a nich free torton arte dobina . π. Τών δ' άλων. σου εγραφασι περί αὐτοῦ, με τας διαφοράς τη περικών διτεξιέναι πλίν Tou Irmogetarer uzel et niegetal grow alcaczor, Geer & ven we romana the Maxedoυν ταγήναι πετινικών εκευστροφαίντα και αλέπκος. in Eni men mi imperativos unvos (9), er f r tor Gentling gaver languar grounau naga to

moins ζόμεν onton . sement Ch. A du god Trézen . σειδώνα. rnoidion . σειδώνος · 2. The re 3. Yar 4. 11810 -5. Avraga tragédie. 6. Kartya, 7. Haganz rants et chec l'autre terme 8. "Ωσπεφ 1. mosthène est ... 9. Ta &z Tol 3 de Delphes. L. de la vérité absort ceci: Voilà cette 1. 10. Tois oizet, : 8 11. Erros aregona

chambre de la statue

12. Bißkior, comm

roulée, deviendra un .

10

ii

111

èz. 1

Elle

arey

, Louistic re re. . . . . . . . . . . Terminpus a recueilly - the lower a set pas net. myot. Le ·12 anjon and any other utique) est formé conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjugate to the conjug needlan to the terms weloppe a \_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ preservatif sur Erassis and The Map. ix. at sufficient to the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior innuesque \* and me series (\$ 83): COTON NOTE -D-mocharès est un 100 140 🚁 ousiderable à Athènes inger i s o avenad jur sussi au parti The wear 🚅 , - 🗷 a dependance de la ger Francisco and a late of Athenes depuis 287 arme We les dix orateurs, V - 11 . ... es toutizous logous obu. 14 E. . u 10 novembre de l'an į. . . <del>. . .</del> . . .

an mere pius connu (Палло;

\_age obscur. + ==

- Plutarine - 2 . ...

θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖχες( $^{10}$ ). Τούτῳ μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ὁ τῶν Αθηναίων δῆμος ἀξίαν ἀποδοὶς τιμὴν εἰχόνα τε χαλχῆν( $^{11}$ ) ἀνέστησε χαὶ τὸν πρεσβύτατον ἐψηφίσατο τῶν ἀπὸ γένους ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔχειν( $^{12}$ ), χαὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ θρυλούμενον ἐπιγραφῆναι τῷ βάσει τοῦ ἀνδριάντος( $^{13}$ )

## ΕΙΠΕΡΙΣΗΝΓΝΩ ΜΗΙΡΩ ΜΗΝ ΔΗ ΜΟΣΘΕΝΕΣΕΣ ΧΕΣ ΟΥ ΠΟΤΑΝΕ ΔΑΗΝΩΝΗΡΞΕΝΑΡΗΣΜΑΚΕΔΩΝ

Οί γὰρ αὐτὸν τὸν Δημοσθένην τοῦτο ποιῆσαι λέγοντες ἐν Καλαυρία μέλλοντα τὸ φάρμαχον προσφέρεσθαι χομιδῆ φλυαροῦσι.

### CHAPITRE XXXI.

Μικρῷ δὲ πρόσθεν ἢ παραβαλεῖν (¹) ἡμᾶς Ἀθήναζε λέγεται τὸ τοιόνδε συμβῆναι. Στρατιώτης, ἐπὶ κρίσιν τινὰ καλούμενος ὑφ' ἡγεμόνος, ὅσον εἶχε χρυσίδιον, εἰς τὰς χεῖρας ἐνέθηκε τοῦ ἀνδριάντος. Ἑστηκε δὲ τοὺς δακτύλους συνέχων δι' ἀλλήλων, καὶ παραπέφυκεν οὐ μεγάλη πλάτανος. Απὸ ταύτης πολλὰ τῶν φύλλων, εἴτε πνεύματος ἐκ τύχης καταβαλόντος, εἴτ' αὐτὸς οὕτως ὁ 
θεὶς ἐκάλυψε, περικείμενα καὶ συμπεσόντα λαθεῖν ἐποῖησε τὸ χρυσίον οὐκ ὁλίγον χρόνον. 'Ως δ' ἄνθρωπος ἐπανελθων ἀνεῦρε 
καὶ διεδόθη λόγος ὑπὲρ τούτου, πολλοὶ τῶν εὐφυῶν(²) ὑπόθεσιν

. 11. Ελεόνα τε χαλεῆν. Cette statue fut exécutée par Polyeucte; elle fut érigée sur l'agora d'Athènes. La proposition avait été présentée au peuple

par Democharès en l'an 280 avant J. C.

13. Dans les inscriptions athéniennes les mots ne sont pas séparés. Ce distique se lit:

Εἴπεο ἴσην γνώμη δώμην, Δημόσθενες, ἔσχες, Οὔποτ' ἂν Ἑλλήνων ἦοξεν ἄρης Μαχεδών.

2. Τῶν εὐφυῶν, les gens d'esprit. Cf. la note 15 du chap. xxv.

<sup>10.</sup> Εν η π ι... νηστεύουσιν αὶ γυναϊχες. Les Thesmophories à Athènes étaient une fête célébrée chaque année en l'honneur de Demeter, par les femmes mariées, pendant cinq jours de suite, dont l'un était jour de jeûne.

<sup>12.</sup> Ev Houravelo σίτησιν έχειν. Le Prytanéion était le nom donné à l'édifice dans lequel se réunissaient sur l'agora les prytanes, soit les cinquante membres (la dixième partie du Conseil), qui formaient une commission permanente, renouvelée tous les trente et quelques jours, pour l'expédition des affaires courantes de l'administration. Dans cet édifice, prenaient leur repas — dont l'État faisait les frais —: 1° les prytanes, 2° les députés des peuples étrangers, 3° des citoyens qui eux-mêmes ou dont les ancêtres avaient bien mérité de la patrie.

Ch. XXXI.] 1. Παραβαλείν (sens intransitif), s'approcher de, venir à. C'est dans sa jeunesse que Plutarque visita Athènes, d'où il se rendit à Rome. (Voy. l'Introduction.)

λαβόντες είς τὸ ἀδωφοδόκητον τοῦ Δημοσθένους διημιλλώντο τοῖς ἐπιγράμμασι.

Αημάδην δὲ, χρόνον οὖ πολὺν ἀπολαύσαντα μισουμένης δόξης, ἡ Αημοσθένους δίκη(3) κατήγαγεν εἰς Μακεδονίαν, οὖς ἐκολάκευσεν αἰσχρῶς, ὑπὸ τοὐτων ἐξολούμενον δικαίως, ἐπαχθῆ μὲν ὄντα καὶ πρότερον αὐτοῖς, τότε δ' εἰς αἰτίαν ἄφυκτον ἐμπεσόντα. Γράμματα γὰρ ἐξέπεσεν(4) αὐτοῦ, δι' ὧν παρεκάλει Περδίκκαν(5) ἐπιχειρεῖν Μακεδονία καὶ σώζειν τοὺς Ἑλληνας ὡς ἀπὸ σαπροῦ καὶ παλαιοῦ στίμονος (λέγων τὸν Αντίπατρον) ήρτημένους. Ἐρ' οἶς Δεινάρχου τοῦ Κορινθίου(6) κατηγορήσαντος, παροξυνθεὶς ὁ Κάσσανδρος (1) ἐγκατέσφαξεν αὐτοῦ τῷ κόλπω τὸν υἱὸν, εἰτα οἵτως

4. Expinier a quelquefois, et notamment ici, le sens de: devenir connu,

être divulgué.

6. Ativacyov rov Kogir Hov. Dinarque, fils de Sostrate, natif de Corinthe, est le dernier, en suivant l'ordre des temps et celui du mérite, des dix grands orateurs attiques. Il devait avoir 26 ans, vers l'an 336-335 av. J. C., quand il commença à écrire des discours pour les plaideurs. C'est pendant les quinze années d'oligarchie (de 322 à 307 av. J. C.) et sous l'administration de Demetrius de Phalère qu'il atteignit, à la faveur de la protection macédonienne, l'apogée de sa réputation. A la prise d'Athènes par Demetrius Poliorcète, il partit en exil; il rentra, vieux, à Athènes en 292 av. J. C., grâce à l'intercession de son ami Théophraste auprès du Poliorcète. Les anciens lisaient de lui une collection d'une centaine de discours plus au moins authentiques, dont il nous reste aujourd'hui trois seulement, écrits pour des accusateurs de Démosthène, d'Aristogiton et de

Phioclès, dans l'affaire d'Harpale.

7. 'Ο Κάσσατόρος. Cassandre, le fils aîné d'Antipater, naquit en 355 av. J. C., ne prit pas part à l'expédition d'Alexandre. Il servit quelque temps sous Perdiccas (323), puis sous Antigone (321). Il revint en Macédoine avant la mort de son père († 319): c'est alors qu'il massacra Démade et son fils, qui étaient envoyés en ambassade auprès d'Antipater par les Athéniens. Cassandre ne succéda point à son père, et mourut en 297 av. J. C., sans avoir réussi, malgré des luttes continuelles, à se procurer un établissement stable.

<sup>3.</sup> Η Δημοσθένοις δίκη. Amyot: «Car la justice divine vengeresse de la mort de Demosthenes, le conduisit en Macédoine, etc.»

<sup>5.</sup> Περδίκκαν. Perdiccas, fils d'Orontès, de la famille royale de Macédoine, fut l'un des gardes du corps de Philippe qui tuèrent sur place Pausanias l'assassin du roi. Il eut la confiance d'Alexandre, avec qui il fit toute la campagne d'Asie. Alexandre, en mourant, lui remit le sceau de l'empire. Perdiccas fut reconnu comme ministre de l'empire pour toute l'Asie, tandis que Cratère l'était pour les provinces d'Europe, à côté d'Antipater à qui était conservé, avec des pouvoirs très étendus, le gouvernement de la Macédoine. Perdiccas ne put se maintenir longtemps dans cette situation supérieure, qu'il espérait devoir le conduire bientôt au trône impérial. Plusieurs des autres généraux voulurent conquérir leur indépendance dans les provinces qu'ils administraient. Pendant que son fidèle lieutenant Eumène défendait avec succès l'Asie Mineure contre Cratère et Antipater, Perdiccas lui-même périt, au cours de la campagne qu'il dirigeait en Égypte contre Ptolémée, assassiné par ses propres soldats qu'il avait aigris par sa dureté (321 av. J C.).

6. Δεινάρχου τοῦ Κορινθίου. Dinarque, fils de Sostrate, natif de Corinthe,

έχεῖνον ἀνελεῖν προσέταξεν ἐν τοῖς μεγίστοις διδασκόμενον ἀτυχήμασιν ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, δ πολλάχις Δημοσθένους προαγορεύσαντος(8) οὐκ ἐπίστευσε.

Τὸν μεν οτν Δημοσθένους ἀπέχεις(9), ω Σόσσιε, βίον εξ ων

ήμεις ανέγνωμεν η διηκούσαμεν.

<sup>8. °</sup>Ο πολλάχις Δημοσθένους προαγορεύσαντος. Comp. Démosthène (sur la Couronne, § 46): Εἰτ' οἰμαι συμβέβηχε τοῖς μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς και ἀκαίρου ἡαθυμίας τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεκέναι, τοῖς δὲ προεστηχόσι και τάλλα πλην έαυτοὺς οἰομένοις πωλείν πρώτους έαυτοὺς πεπρακόσιν αισθέσθαι.

<sup>9. &#</sup>x27;Απέχεις. «Compositum usurpatur de ære etc. debito, quod depensum est. Non έχεις, sed απέχεις. Habes jam reluitum id, quod tibi debebam.»

## SOURCES

## DE LA VIE DE DÉMOSTHÈNE

PAR PLUTARQUE,

« Vous avez là, Sossius, la biographie de Démosthène telle que j'ai pu la retracer d'après mes lectures et ce que j'ai entendu dire.» (Vie de Démosthène, fin.)

De ce que Plutarque rapporte pour l'avoir entendu dire, il n'est guère facile de reconnaître grand' chose, sauf la tradition en vertu de laquelle on montrait encore de son temps (voy. chap. vii) le cabinet souterrain de Démosthène, et l'anecdote, arrivée peu avant le séjour de Plutarque à Athènes, du soldat qui déposa son pécule entre les mains de la statue du grand orateur.

Quant aux auteurs mis à profit, directement ou indirectement, par le biographe, le nombre de ceux qu'il signale nominalement monte à près d'une vingtaine.

Il y a d'abord les écrits de Démosthène même (cf. par exemple, la note 9 chapitre IV, page 323; n. 3 du ch. IX, p. 331; n. 26 du ch. IX, p. 334; n. 1 du ch. XII, p. 337; n. 7 du ch. XII, p. 338; n. 2 du ch. XVII, p. 347; n. 7 du même ch. p. 348, etc); puis ceux de son rival Eschine (p. ex., n. 26 du ch. IX, p. 334; n. 15 du ch. XII, p. 339; n. 9 du ch. XVII, p. 347; n. 3 du ch. XXII, p. 352; n. 6 du ch. XXII, p. 355, etc.); au ch. XXVII, à la première phrase, c'est l'orateur Dinarque que, sans le nommer, Plutarque paraît suivre; on reconnaît des réminiscences d'Hypéride (p. ex., n. 15 du ch. XII, p. 339, et dans le ch. XXV).

L'historien Théopompe, un contemporain, lui aussi, de Démosthène, et qui avait raconté les événements de son temps sous un jour favorable à la Macédoine, apparaît à quatre endroits de la biographie, d'abord au chap. IV, où Plutarque lui emprunte le nom du père de Démosthène et des brefs détails sur la position qu'il occupait à Athènes, puis aux chap. XIII, XVIII et XXI, où, chaque fois, Plutarque le prend vivement à partie à propos de la partialité dont il fait preuve contre le noble adversaire de Philippe.

Quelques détails intéressants sur les exercices auxquels se soumit Démosthène pour acquérir une bonne prononciation (chap. x1) et sur l'enthousiasme qui entraînait quelquefois la parole de l'orateur, sont empruntés à Demetrius de Phalère, le dernier représentant de l'éloquence attique, mais qui avait encore entendu Démosthène.

On rencontre çà et là, à propos de renseignements divers, les noms de Demochares, le neveu de Démosthène, auteur d'une histoire de son temps en style oratoire; d'Aristobule (de Cassandrie) et de Marsyas, deux compagnons et historiens d'Alexandre; de Ctesibius, d'Æsion, de Pappus, historiens inconnus d'ailleurs; du fameux Ératosthène et des philosophes Ariston (de Chio) et Panetius; de Phylarque, historien de l'époque d'Aratus (partisan enthousiaste de Cléomène et des Arcadiens); d'Idoménée (de Lampsaque), disciple d'Épicure, et auteur d'un ouvrage Περὶ δημαγωγῶν.

Duris (de Samos), contemporain de Ménandre et plus jeune d'une génération, sans doute, que Démosthène, serait, à ce qu'on a prétendu, l'auteur suivi de préférence par Plutarque dans le récit des faits politiques auxquels l'adversaire de Philippe se trouva mêlé; ce n'est pas impossible en soi: il avait raconté avec talent l'histoire de la Grèce et de la Macédoine depuis la mort d'Epaminondas jusque vers l'an 280. D'ailleurs, il nous semble qu'on ne peut voir là qu'une hypothèse, qui attend toujours sa preuve. Duris est nommé aux chapitres xix et xxiii.

Il paraît bien établi qu'Hermippe, l'auteur des Bίοι (Πι<sup>e</sup> siècle av. J. C.), avait écrit, entre autres, une Vie de Démosthène. Plutarque (chap. v, VIII [ef. Suidas, s. v. Δημοσθένης], xI, XXVIII,

xxx) rapporte quelques renseignements et des on dit, qui viennent de là.

Enfin, les auteurs les plus récents auxquels se réfère le biographe de Démosthène, sont: 1° Demetrius (de Magnésie), critique qui vivait en même temps que Ciceron, et qui composa un ouvrage célèbre dans l'antiquité, intitulé Περί δμωνύμων ποιητών τε καὶ συγγραφέων. Il s'était occupé, dans cet ouvrage, entre autres, de la vie de Démosthène, surtout considéré au point de vue littéraire et au point de vue anecdotique. Plutarque le cite par son nom aux chap. xv et xxvii. Il serait délicat de décider si c'est bien de lui ou si ce n'est pas plutôt de Demetrius de Phalère qu'il s'agit aux chap. xiv et xxviii. Mais, en tout cas, il est compris, comme on le sait d'ailleurs, parmi ceux dont Plutarque dit, à la fin du chap. xxx, qu'ils ont grand tort d'admettre que l'inscription gravée sur le monument de Démosthène ait été composée par lui-même au moment d'avaler le poison (χομιδή φλυαρούσι); — 2° le rhéteur sicilien Cecilius, contemporain d'Horace, auteur, entre autres ouvrages, d'un Parallèle de l'éloquence de Démosthène et de Cicéron.

Il n'est pas douteux que, dans une grande partie de la Vie de Démosthène, Plutarque ne suive pas à pas quelque auteur antérieur, ou peut-être même un historien et un auteur littéraire à tour de rôle. Il serait, à notre avis, assez difficile de dire à coup sûr lesquels (1). Du reste, Plutarque n'épargne pas les réflexions personnelles, les comparaisons, les anecdotes qu'il a rencontrées dans ses vastes lectures et qui lui reviennent à la mémoire; il mêle ces enjolivements au récit emprunté à son guide ou à ses guides. En somme, il a su fondre ensemble ces matériaux d'origines diverses avec assez d'habileté pour donner à son œuvre de l'unité et un certain intérêt dramatique.

<sup>1.</sup> Dernièrement, M. Frédéric Gebhard (De Plutarchi in Demosthenis rita fontibus ac fide, Munich 1880) a essayé d'établir, sans atteindre d'ailleurs la certitude, que Plutarque avait surtout emprunté au péripatéticien Satyrus, élève d'Aristarque, et auteur d'un ouvrage Sur les hommes illustres (Ile siècle av. J. C.), les renseignements qu'il nous donne sur l'éducation, l'éloquence, les sentiments et la vie privée de Démosthène.

## AVIS

#### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Cette édition diffère, en beaucoup de passages, de toutes celles qui l'ont précédée: elle repose, comme autorité principale, sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Madrid N-55, qui avait été négligé, à tort selon nous, jusqu'à ce jour, et dont nons avons essayé de montrer la valeur dans un travail spécial: De Plutarchi codice manu scripto Matritensi injuria neglecto, paru dans la Revue de philologie, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1er livraison). Lorsque nous nous écartons du texte de la seconde édition de M. C. Sintenis (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre le manuscrit de Madrid — alors nous n'en prévenons point le lecteur —, ou bien, c'est pour adopter une leçon différente à la fois de celle du manuscrit de Madrid et de celle de M. Sintenis: on va donner ici la liste des passages qui rentrent dans ce dernier cas.

Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. — Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division des chapitres en alinéas ne sont pas ici relevés. Des crochets obliques ( ) enveloppent ce qui est ajouté au texte de tous les manuscrits; des crochets droits [], ce qui est retranché du même texte.

Page 318, ligne 13. Φύσεώς γε, avec BRYAN.

Page 319, ligne 3 du texte. Χρην, avec CAMPE.

ligne 5, à compter d'en bas. Πραγμάτων ⟨ων⟩ αμῶς γε πως,
 avec REISKE.

— dernière ligne. Εὐμαρής C. G. (Le manuscrit de Madrid porte: οὐz ἀμαθής γένοιτ' ἄν).

Page 324, ligne 1. Καὶ ταῦτα μέν ταῦτη [κατὰ Πλάτωνα], avec JÉR. WOLF.

Page 330, ligne 5 d'en bas. Γράψαι, avec WYTTENBACH.

Page 342, ligne 8. Αγβατάνων C. G. (Le manuscrit de Madrid porte Ακβατάνων.)

ligne 5 d'en bas. 'Ouolws, avec REISKE.

xxx) rap: nent de : Enfin, graphe d qui viva vrage e TE 200 0 autres, de vue ' cite par décider de Pha il est c Plutarmettre ait et (zome) porair de 170  $\Pi$ de 1 antià to: à co réfle rene mér guic ees

> 1 rit. ŀ ti ibca:

do

πενιπεπε τα τία χεχ. Τύχη δέ τις [ές] έσχε, ανές ane econs triggir C. G. पर रहाराचर दा ब के छेर हैती रहे बीदरहेव (तहंकेत्र हर्द्र द्राप्ट-THELTON. WHE CORAL. # .v.ove; ma q 3órovs C. G. man vee Thatius, qui cite ce passage dans on norm C. G., d'après le Pseudo-Plutar-1. 47. (Le manuscrit de Madrid

# ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Page 319, ligne 2, lire ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν (bien que τῶν soit omis dans le manuscrit de Madrid).
- Page 320, ligne 2, retrancher le mot ποὺς devant τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ φιλοτιμίας, comme l'a proposé MADVIG.
- Page 321, ligne 3, au lieu de τὸ πρᾶγμα (leçon du manuscrit de Madrid), lire τὸ πρῶσταγμα (en ajoutant l'article à la vulgate).
- Page 323, ligne 5 d'en bas, rétablir la vulgate καὶ τοῦτο γάο ψασι (malgré l'omission de γάο dans le manuscrit de Madrid).
- Page 325, dans la note 14 qui concerne Hermippe, biffer les mots «c'était un contemporain de Démosthène», qui sont venus là je ne sais d'où ni comment.
- Page 334, ligne 3, corriger διαλεγόμενος en διαφερόμενος (conformément au texte d'Eschine, dont la phrase de Plutarque est une réminiscence).
- Même page, dernière ligne, au lieu de 'Ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος, écrire Αὐτὸς δὲ ὁ Θεόφραστος, comme me le propose BLASS dans une lettre.
- Page 343, ligne 2, au lieu de ɛlt', lire ɛl3'.
- Même page, lignes 2 et 8, au lieu de la leçon σορυβουμένων du manuscrit de Madrid, rétablir la vulgate σορυβούντων. (BLASS corrige, avec vraisemblance, εσορυβήθησαν en εσορύβησαν dans les Moralia, p. 784 d, de sorte que σορυβουμένων ne s'appuie plus sur aucun exemple analogue.)
- Page 344, ligne 2 (avec la note 3): Φορμίωνα ne devrait pas être en caractères espacés, et la note est à modifier. Voy. là-dessus WEIL dans la Revue critique, XV° année (1881), tome I°, p. 164; ou, ciaprès, page 385, extrait de cet article.
- Page 353, ligne 9, mettre une virgule après χρήματα, et rédiger alors la note 16 comme suit: Δημοσθένει διδόναι (sous-entendu τὰ χρήματα). BLASS.

- an in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second
- E les e de les les describus de l'Agorreldor (conformément
- leine ine in in in die exeivis, leçon du manuscrit de

# AUTRES NOTES

ET

#### CORRECTIONS (9)

- I. Page 311, après la ligne 8: Galba et Othon ne font pas partie des Parallèles, et leur meilleure tradition est dans des ms. de Moralia, au milieu de traités divers.
  - II. Page 317, au bout de la note 4: Mais il est mort en 468!
- III. Page 319, dernière ligne et commencement de la 1<sup>re</sup> ligne de la page suivante [εὐμαρὴς] ⟨ἄπασι?⟩, Blass.
- IV. Page 320, notes 15 et 16 du ch. II: les notes sont marquées d'un trait transversal, répété en marge.
  - ligne 8: Κάκεῖ γὰρ] κακή γὰρ (Diels).
  - VI. ligne 9: δελφῖνος] (ή) δ. (d'après Reiske).
- VII. Page 321, ligne 3: πρᾶγμα] πρόσταγμα Diels (16 juillet 1881). Blass: neque πρόσταγμα neque τὸ πράγμα, sed τὸ πρόσταγμα.
- VIII. ligne 6 d'en bas du texte: καὶ παυσαμένη] καὶ parum placet Blassio.
- IX. Page 323, ligne 5 d'en bas du texte: καὶ τοῦτό ψασι] καὶ τοῦτο γάρ ψασι. Blass le réclame avec raison.
- X. Page 325, note 14, après les mots: cf. chap. xi]: Cf. notre préface à la page xviii [dans la petite édition, et, dans celle-ci, page 377, à la fin] et ci-dessus la note 12 du chap. xi].
- XI. à la fin de la note 15: Cobet, nov. lect. 513. Demosthenes Platonis auditor certe potest fuisse, sed condiscipulus omnino non potest, emenda igitur ἐσχολακέναι. Mais cf. ma Vie de Cicéron, p. 12, n. 1 [dans la petite édition] c. à d. la note 14 du chap. IV.
- 1. Trouvées sur un exemplaire du tirage de 1881, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

- Page 354, ligne 9, rétablir la vulgate τοῖς βεβουλευμένοις, au lieu de la leçon συμβεβουλευμένοις du manuscrit de Madrid.
- Page 359, ligne 2. BLASS: «Τῷ δήμῳ α propter hiatum sanum esse n quit.» (Je n'ai pas voulu, dans ces éditions de classe, introduire corrections uniquement en vue d'éviter l'hiatus: cf. Vie de Dérthène, p. 370, l. 1, Καλαυρία ἐν; Vie de Cicéron, fin du ch. xl, / πητου τσιησι; dern. alinéa, ch. xll, προτέρου ἀνδρός.)
- Page 363, ligne 7, au lieu de 'Aggerisou, lire, 'Aggeresou (conform à l'orthographe de ce nom dans les inscriptions navales athén BLASS.
- Même page, ligne 3 d'en bas, au lieu de ἐκείνης, leçon du man-Madrid), rétablir la vulgate ἐκείνου.
- Page 365, l, 5, lire: κακά, φύβους καὶ ψθόνους, καὶ διαβολάς κ (et, dans l'Avis relatif à la constitution du texte, page 3ligne 7, qui commence ainsi: Page 365, l. 5. κακά, etc.).

marque xte sente reviser' blesse pour naturel. Cide son avis.

α la vulgate G. tire de N et C'est par ses déaffaires, πράγματα de texte.

dè πρώτοις αὐτοῦ τῆς

qui vaut mieux, ce me
de N adoptée par l'édide l'éditeur lui-même. A

α κατὰ τὴν πολιτείαν κακά,
αὶ ἀγῶνας. Μ. G. a peut-être
le texte fourni par Photios;
pourquoi il élimine le mot
dé de la conjonction καί, c'est
es: après avoir désigné, en gévie politique, l'auteur mentionne
particulier.

des élèves nous semble très clair unt sur les mots que sur les choses; avec une certaine prédilection sur XII. Page 327, note 12:  $\pi i \varkappa \varrho \tilde{\omega}_{\tilde{s}}$ ] Wyttenbach ne doute pas qu'il ne faille lire  $\psi \nu \chi \varrho \tilde{\omega}_{\tilde{s}}$ .

XIII. Page 328, ligne 9: συγκεχυμένου] Le συγκεκαλυμμένον qu'il y avait ici paraissait fautif à Cobet, nov. lect. p. 513.

XIV. Page 334, ligne 3: διαλεγόμενος]: διαφερόμενος «approuvé par Blass.»

XV. Page 343, ligne 3: 3οουβουμένων] 3οουβούντων. — Même correction, note 13; et, à la fin de cette note: lui faisant du tapage.

XVI. Page 365, l. 5: κακὰ καὶ φθόνους] κακὰ, φόβους καὶ φθόνους; et supprimer la ligne 7 de la page 380.

XVII. Page 370, l. 2:  $\ell\nu$   $\tau\tilde{\omega}$   $\ell\epsilon_{\ell}\tilde{\omega}$   $Ho\sigma\epsilon_{\ell}\delta\tilde{\omega}\nu\sigma_{\ell}$  [les mêmes mots] puis en marge: Benseler.

XVIII. — à la fin de la note 4: cf. Vie de Cicéron, notes 12 du chap. IV, 8 du chap. xxxi, etc.

XIX. Page 371, note 14: συγκαλυψάμενος] Vitiosum esse suspicatur Cobet, nov. lect. p. 513: Je ne trouve pas.

XX. Page 374, l. 3: μισουμένης] Improbat Dielsius.

april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april april

# EXTELLE

DE LA RETTE ATTACE D'EST TRE ET DE LITTERA TAC

A VI rie porte: Er de romus aren de me de romans, ce qui vant mient, ce me la serviri, a leçon de N adoptee par al la mem de rollisait: Ta zarà riv rollisar mon de l'editeur lui mone, e de rollisait: Ta zarà riv rollisar mon de rollisait: Ta zarà riv rollisar mon de rollisait: Ta zarà riv rollisar mon de rollisa bien pourquoi il elimene de mon de rollisa pas précédé de la conjonctiva ma de rollisait dées: après avoir designe, en e de la vie politique, l'auteur mondonn, e de raix en particulier.

des élèves nous semble tra chair aur les mots que sur les chairs avec une certaine production sur

ces dernières. Relevons ici encore quelques petites erreurs pour faire notre métier de critique. Au chapitre xv. Plutarque reproche à Démosthène d'avoir, dans le procès d'Apollodore contre Phormion, écrit successivement des plaidoyers pour les deux parties; voici le texte . . . καθάπερ καὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα καὶ Σιέφανον (γράψαι τῷ ᾿Δπολλοδώρω), ἐφ' οἶς εἰκότως ἐδόξησε: καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ήγωνίζετο λόγω Δημοσθένους πρὸς τὸν Απολλόδωρον. M. Graux veut (avec d'autres, je crois) que les premiers mots de ce passage fassent allusion à un discours écrit nour un certain Chrysippe contre un Phormion autre que celui qu'Apollodore poursuivit en justice. Plutarque n'a pas commis cette bévue: il veut parler des deux discours dirigés ostensiblement contre Stéphanos, principal témoin de Phormion, mais indirectement contre l'hormion lui-même; il ajoute le nom de Phormion à celui de Stéphanos pour que la suite de son exposition soit claire, et il n'a certainement pas en vue le discours intitulé Πρὸς Φοραίωνα. Il ne faut pas imprimer ces mots en caractères espaces. - An chap, xxu, à propos des mots ως ὄναο ἐωρακώς, ag' of u usya ngoodoxav Adyvaious agadov, l'éditeur fait remarquer qu'il faut sous-entendre in devant προσδοχάν. Cette ellipse me paraît fort douteuse. l'infinitif s'explique par le style indirect.

En voilà assez sur des détails qui seront aisément rectifiés dans une seconde édition. M. Graux a bien mérité du texte de l'Intarque et nous souhaitons qu'il nous donne bientôt les autres l'les contenues dans le manuscrit dont il a si bien reconnu la valear. Il a montré par de nouveaux exemples que les études philologiques ne sont pas inutiles pour l'histoire littéraire et pour l'histoire proprement dite. Il a aussi fait voir que la critique conjecturale exercée avec sagacité et prudence n'est pas un vain amusement d'erudits. En effet, plusieurs corrections de Reiske, de Wyttenbach, de Coray, de Cobot, se trouvent confirmées par le manuscrit de Madrid.

HENRI WEIL.

# LITERARISCHES CENTRALFLATT 17 PECEMPEE ISSL

Philoppi, we he Temes have. There gove, very sur-le matiscott le Madrol, accompagne d'une motion sur Phranque et sur les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de notes en français. Par Ch. Graux. *Paris*, 1881. *Hachette & Co.* (xxx, 95 S. kl. 8).

Die handliche, mit allem Nöthigen zum Verständniss und zur Illustration ausgestattete Schulausgabe hat ihre wissenschaftliche Bedeutung besonders in der Gestaltung des Textes, über welche freilich die Rechenschaft nur zum geringsten Theile in diesem Büchlein selbst gegeben ist. Es erschien nämlich bereits im J. 1880 von demselben Verfasser die Schrift: de Plutarchi codice manuscripto Matritensi iniuria neglecto (Paris, Ch. Klincksieck), woselbst sowohl im Allgemeinen über die Madrider Plutarchhandschrift, der die neuen Lesarten verdankt werden, als auch im Besonderen über die wichtigsten der letzteren aufs Gründlichste gehandelt wird. Der erste und allein werthvolle Theil des Codex umfasst folgende Biographien: Nikias und Crassus, Alkibiades und Coriolanus, Demosthenes und Cicero, Agesilaos und Pompejus: ein zweiter Theil mit weiteren Biographien ist von anderer Hand und ohne kritischen Werth. Auch für die Biographien des Agesilaos und Pompejus können wir die Madrider Handschrift eher entbehren, da ihre guten Lesarten im Wesentlichen bereits von Sintenis aus dem Sangermanensis hervorgezogen sind. Was sich nun für die Lebensbeschreibung des Demosthenes aus dem Matritensis ergiebt, ist in hohem Masse schätzbar, und hiernach und nach den sonstigen Proben hat Hr. Graux durch das Hervorziehen und die Vergleichung dieser Handschrift zu seinen vielen bereits erworbenen Verdiensten um die classische Philologie ein grosses neues hinzugefügt. Gleich in Cap. 1 der vorliegenden Vita ist Folgendes aus dem Matritensis neu aufgenommen: οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν αδόξου für οὐδεν διαφ. ήγουμαι αδ. (Hiatus). του Πειραιώς αφελείν für αφαιρείν του Πειραιώς, έξενεγκείν für προενεγκείν, τας μεν γὰρ ἄλλας für τὰς γὰρ ἄλλας. ἐργασίαν καὶ δόξαν für ἐργ. η δόξαν. ἐπιλαβομένην für ἐπιλαμβανομένην. καὶ τοῦ βιοῦν für καὶ βιοῦν, τῆ μικρότητι für τῆ σμικρότητι. Die meisten dieser neuen Lesarten gewähren eine entschiedene Verbesserung, und doch sind dies noch lange nicht die wichtigsten der Verbesserungen, die wir dem Matr. verdanken. Wir geben einige weitere Belege. Cap. 9 g. E. fügt Matr. nach Φιλίππου zu: περί συλλαβών διαλεγόμενος (wo übrigens διαφερόμενος aus Aeschines herzustellen). Cap. 28 g. E. desgl. ζώντος nach ἐχτημθῆναι. Cap. 10 δσάχις αν αντερών - αναβαίνοι] αν fehlt im Matr. Cap. 25

xxx) rapporte quelques renseignements et des on dit, qui viennent de là.

Enfin, les auteurs les plus récents auxquels se réfère le biographe de Démosthène, sont: 1° Demetrius (de Magnésie), critique qui vivait en même temps que Cicéron, et qui composa un ouvrage célèbre dans l'antiquité, intitulé Περί δμωνύμων ποιητών τε καὶ συγγραφέων. Il s'était occupé, dans cet ouvrage, entre autres. de la vie de Démosthène, surtout considéré au point de vue littéraire et au point de vue anecdotique. Plutarque le cite par son nom aux chap. xv et xxvii. Il serait délicat de décider si c'est bien de lui ou si ce n'est pas plutôt de Demetrius de Phalère qu'il s'agit aux chap, xiv et xxvni. Mais, en tout cas, il est compris, comme on le sait d'ailleurs, parmi ceux dont Plutarque dit, à la fin du chap. xxx, qu'ils ont grand tort d'admettre que l'inscription gravée sur le monument de Démosthène ait été composée par lui-même au moment d'avaler le poison (χομιδη φλυαρονοι); — 2° le rhéteur sicilien Cecilius, contemporain d'Horace, auteur, entre autres ouvrages, d'un Parallèle de l'éloquence de Démosthène et de Cicéron.

Il n'est pas douteux que, dans une grande partie de la Vie de Démosthène, Plutarque ne suive pas à pas quelque auteur antérieur, ou peut-être même un historien et un auteur littéraire à tour de rôle. Il serait, à notre avis, assez difficile de dire à coup sûr lesquels (1). Du reste, Plutarque n'épargne pas les réflexions personnelles, les comparaisons, les anecdotes qu'il a rencontrées dans ses vastes lectures et qui lui reviennent à la mémoire; il mêle ces enjolivements au récit emprunté à son guide ou à ses guides. En somme, il a su fondre ensemble ces matériaux d'origines diverses avec assez d'habileté pour donner à son œuvre de l'unité et un certain intérêt dramatique.

<sup>1.</sup> Dernièrement, M. Frédéric Gebhard (De Plutarchi in Demosthenis vita fontibus ac fide, Munich 1880) a essayé d'établir, sans atteindre d'ailleurs la certitude, que Plutarque avait surtout emprunté au péripatéticien Satyrus, élève d'Aristarque, et auteur d'un ouvrage Sur les hommes illustres (II° siècle av. J. C.), les renseignements qu'il nous donne sur l'éducation, l'éloquence, les sentiments et la vie privée de Démosthène.

# AVIS

#### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Cette édition diffère, en beaucoup de passages, de toutes celles qui l'ont précédée: elle repose, comme autorité principale, sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Madrid N-55, qui avait été négligé, à tort sclon nous, jusqu'à ce jour, et dont nons avons essayé de montrer la valeur dans un travail spécial: De Plutarchi codice manu scripto Matritensi injuria neglecto, paru dans la Revue de philologie, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1° livraison). Lorsque nous nous écartons du texte de la seconde édition de M. C. Sintenis (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre le manuscrit de Madrid — alors nous n'en prévenons point le lecteur —, ou bien, c'est pour adopter une leçon différente à la fois de celle du manuscrit de Madrid et de celle de M. Sintenis: on va donner ici la liste des passages qui rentrent dans ce dernier cas.

Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. — Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division des chapitres en alinéas ne sont pas ici relevés. Des crochets obliques ( ) enveloppent ce qui est ajouté au texte de tous les manuscrits; des crochets droits [], ce qui est retranché du même texte.

Page 318, ligne 13. Φύσεώς γε, avec BRYAN.

Page 319, ligne 3 du texte. Χρῆν, avec CAMPE.

ligne 5, à compter d'en bas. Πραγμάτων (ών) ἀμῶς γε πως,
 avec REISKE.

-- dernière ligne. Εὐμαρής C. G. (Le manuscrit de Madrid porte: οὐχ ἀμαθής γένοιτ' ἄν).

Page 324, ligne 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταῦτη [κατὰ Πλάτωνα], avec JÉB. WOLF.

Page 330, ligne 5 d'en bas. Γράψαι, avec WYTTENBACH.

Page 342, ligne 8. 'Αγβατάνων C. G. (Le manuscrit de Madrid porte 'Ακβατάνων.)

ligne 5 d'en bas. 'Oµolws, avec REISKE.

Page 350, commencement du ch. xix.  $T\dot{v}\chi\eta$   $\delta\xi$   $\tau\iota\varsigma$   $[\dot{w}\varsigma]$   $\xi\iota\iota\chi\varepsilon$ , avec Jér. WOLF.

Page 356, ligne 9. Lacune devant τηφείν C. G.

Page 357, ligne 7. Έz τῶν χοινῶν ἀγαθῶν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ⟨πάθη⟩ σύγχοισιν, avec WYTTENBACH.

Page 364, ligne 10. Απολείπων, avec CORAÏ.

Page 365, ligne 5. Κακά [, φόβους], καὶ φθόνους C. G.

 même ligne. 'Αγωνίας, avec Photius, qui cite ce passage dans sa Bibliothèque.

Page 372, ligne 18. Περὶ τῷ βραχίονι C. G., d'après le Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, XLVIII, p. 847. (Le manuscrit de Madrid porte: Περὶ τὸν βραχίονα.)

# ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Page 319, ligne 2, lire ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν (bien que τῶν soit omis dans le manuscrit de Madrid).
- Page 320, ligne 2, retrancher le mot πρὸς devant τὰς τοιαύτας ξπιχωρεῖ φιλοτιμίας, comme l'a proposé MADVIG.
- Page 321, ligne 3, au lieu de τὸ πρᾶγμα (leçon du manuscrit de Madrid), lire τὸ πρᾶσταγμα (en ajoutant l'article à la vulgate).
- Page 323, ligne 5 d'en bas, rétablir la vulgate καὶ τοῦτο γάρ φασι (malgré l'omission de γάρ dans le manuscrit de Madrid).
- Page 325, dans la note 14 qui concerne Hermippe, biffer les mots « c'était un contemporain de Démosthène », qui sont venus là je ne sais d'où ni comment.
- Page 334, ligne 3, corriger διαλεγόμενος en διαφερόμενος (conformément au texte d'Eschine, dont la phrase de Plutarque est une réminiscence).
- Même page, dernière ligne, au lieu de 'Ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος, écrire Αὐτὸς δὲ ὁ Θεόφραστος, comme me le propose BLASS dans une lettre.
- Page 343, ligne 2, au lieu de elt', lire el9'.
- Même page, lignes 2 et 3, au lieu de la leçon 3ορυβουμένων du manuscrit de Madrid, rétablir la vulgate 3ορυβούντων. (BLASS corrige, avec vraisemblance, εδορυβήθησαν en εδορυβησαν dans les Moralia, p. 784 d., de sorte que δορυβουμένων ne s'appuie plus sur aucun exemple analogue.)
- Page 344, ligne 2 (avec la note 3): Φορμίωνα ne devrait pas être en caractères espacés, et la note est à modifier. Voy. là-dessus WEIL dans la Revue critique, XV° année (1881), tome I°, p. 164; ou, ciaprès, page 385, extrait de cet article.
- Page 353, ligne 9, mettre une virgule après χρήματα, et rédiger alors la note 16 comme suit: Δημοσθένει διδόναι (sous-entendu τὰ χρήματα). BLASS.

- Page 354, ligne 9, rétablir la vulgate τοῖς βεβουλευμένοις, au lieu de la leçon συμβεβουλευμένοις du manuscrit de Madrid.
- Page 359, ligne 2. BLASS: «Τῷ δήμφ ἃ propter hiatum sanum esse nequit.» (Je n'ai pas voulu, dans ces éditions de classe, introduire de corrections uniquement en vue d'éviter l'hiatus: cf. Vie de Démosthène, p. 370, l. 1, Καλαιφία ἐν; Vie de Cicéron, fin du ch. xL, Πομπηΐου ἴστησι; dern. alinéa, ch. xLI, προτέφου ἀνδρός.)
- Page 363, ligne 7, au lieu de 'Αρρενίδου, lire, 'Αρρενείδου (conformément à l'orthographe de ce nom dans les inscriptions navales athéniennes). BLASS.
- Même page, ligne 3 d'en bas, au lieu de ἐκείνης, leçon du manuscrit de Madrid), rétablir la vulgate ἐκείνου.
- Page 365, l, 5, lire: κακά, φόβους καὶ φθόνους, καὶ διαβολάς καὶ ἀγωνίας (et, dans l'Avis relatif à la constitution du texte, page 380, biffer la ligne 7, qui commence ainsi: Page 365, l. 5. κακά, etc.).

# AUTRES NOTES

ET

## CORRECTIONS (9)

- I. Page 311, après la ligne 8: Galba et Othon ne font pas partie des Parallèles, et leur meilleure tradition est dans des ms. de Moralia, au milieu de traités divers.
  - II. Page 317, au bout de la note 4: Mais il est mort en 468!
- III. Page 319, dernière ligne et commencement de la 1<sup>re</sup> ligne de la page suivante [εὐμαφής] (ἄπασι?), Blass.
- IV. Page 320, notes 15 et 16 du ch. II: les notes sont marquées d'un trait transversal, répété en marge.
  - V. ligne 8: Κἀκεῖ γὰρ] κακὴ γὰρ (Diels).
  - VI. ligne 9:  $\delta \epsilon \lambda \varphi i \nu o \varsigma | \langle \dot{\eta} \rangle \delta$ . (d'après Reiske).
- VII. Page 321, ligne 3: πρᾶγμα] πρόσταγμα Diels (16 juillet 1881). Blass: neque πρόσταγμα neque τὸ πράγμα, sed τὸ πρόσταγμα.
- VIII. ligne 6 d'en bas du texte: καὶ παυσαμένη] καὶ parum placet Blassio.
- IX. Page 323, ligne 5 d'en bas du texte: καὶ τοῦτό φασι] καὶ τοῦτο γάρ φασι. Blass le réclame avec raison.
- X. Page 325, note 14, après les mots: cf. chap. xi]: Cf. notre préface à la page xviii [dans la petite édition, et, dans celle-ci, page 377, à la fin] et ci-dessus la note 12 du chap. xi].
- XI. à la fin de la note 15: Cobet, nov. lect. 513. Demosthenes Platonis auditor certe potest fuisse, sed condiscipulus omnino non potest, emenda igitur ἐσχολακέναι. Mais cf. ma Vie de Cicéron, p. 12, n. 1 [dans la petite édition] c. à d. la note 14 du chap. IV.

<sup>1.</sup> Trouvées sur un exemplaire du tirage de 1881, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

XII. Page 327, note 12:  $\pi i \varkappa \varrho \tilde{\omega}_{\tilde{s}}$ ] Wyttenbach ne doute pas qu'il ne faille lire  $\psi \nu \chi \varrho \tilde{\omega}_{\tilde{s}}$ .

XIII. Page 328, ligne 9: συγκεχυμένου] Le συγκεκαλυμμένου qu'il y avait ici paraissait fautif à Cobet, nov. lect. p. 513.

XIV. Page 334, ligne 3: διαλεγόμενος]: διαφερόμενος «approuvé par Blass.»

XV. Page 343, ligne 3: 3οουβουμένων] 3οουβούντων. — Même correction, note 13; et, à la fin de cette note: lui faisant du tapage.

XVI. Page 365, l. 5: κακὰ καὶ φθύνους] κακὰ, φόβους καὶ φθύνους; et supprimer la ligne 7 de la page 380.

XVII. Page 370, 1.2: ἐν τῷ ἰερῷ Ποσειδωνος] [les mêmes mots] puis en marge: Benseler.

XVIII. — à la fin de la note 4: cf. Vie de Cicéron, notes 12 du chap. IV, 8 du chap. xxxi, etc.

XIX. Page 371, note 14: συγκαλυψάμενο;] Vitiosum esse suspicatur Cobet, nov. lect. p. 513: Je ne trouve pas.

XX. Page 374, l. 3: μισουμένης] Improbat Dielsius.

# EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

nº du 28 février 1881, pages 163-164.

un progrès sur les éditions antérieures et donne un texte sensiblement meilleur. Ce n'est pas qu'il n'y ait lieu de reviser quelques détails. M. Graux . . . . a une certaine faiblesse pour le manuscrit qu'il vient de découvrir, cela est très naturel. Citons quelques exemples où nous ne sommes pas de son avis.

Au chapitre xxv, je ne voudrais pas remplacer la vulgate δι' ἀσωτίαν par la leçon δι' ἀσπιστίαν que M. G. tire de N et que je regarde comme une faute de copiste. C'est par ses débauches qu'Harpale s'était attiré de mauvaises affaires, πράγματα

πονηρά: je ne vois rien à reprendre dans ce texte.

Au chapitre xxvi, la vulgate porte: Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου καταψηφισαμένης, ee qui vaut mieux, ce me semble, que τῆς βουλῆς ἐκείνης, leçon de N adoptée par l'éditeur. Voici maintenant une correction de l'éditeur lui-même. A la fin du même chapitre on lisait: Τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακά, φόβους καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγῶνας. Μ. G. a peut-être eu raison d'écrire ἀγωνίας d'après le texte fourni par Photios; mais je ne comprends pas bien pourquoi il élimine le mot φόβους. Si ce mot n'est pas précédé de la conjonction καί, c'est qu'il y a subordination des idées: après avoir désigné, en général, les maux attachés à la vie politique, l'auteur mentionne quelques-uns de ces maux en particulier.

Le commentaire à l'usage des élèves nous semble très clair et très instructif, il porte tant sur les mots que sur les choses; mais l'éditeur s'est étendu avec une certaine prédilection sur ces dernières. Relevons ici encore quelques petites erreurs pour faire notre métier de critique. Au chapitre xv, Plutarque reproche à Démosthène d'avoir, dans le procès d'Apollodore contre Phormion, écrit successivement des plaidoyers pour les deux parties; voici le texte . . . καθάπερ καὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα καὶ Στέφανον (γράψαι τῷ ᾿Απολλοδώρω), ἐφ' οἶς εἰκότως ἦδόξησε: καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ήγωνίζετο λόγω Δημοσθένους πρὸς τὸν Απολλήδωρον. M. Graux veut (avec d'autres, je crois) que les premiers mots de ce passage fassent allusion à un discours écrit pour un certain Chrysippe contre un Phormion autre que celui qu'Apollodore poursuivit en justice. Plutarque n'a pas commis cette bévue: il veut parler des deux discours dirigés ostensiblement contre Stéphanos, principal témoin de Phormion, mais indirectement contre Phormion lui-même; il ajoute le nom de Phormion à celui de Stéphanos pour que la suite de son exposition soit claire, et il n'a certainement pas en vue le discours intitulé Πρὸς Φορμίωνα. Il ne faut pas imprimer ces mots en caractères espacés. — Au chap. xxII, à propos des mots ώς οναφ ξωραχώς, ἀφ' ού τι μέγα προσδοκάν 'Αθηναίοις ἀγαθόν, l'éditeur fait remarquer qu'il faut sous-entendre  $\eta r$  devant  $\pi \rho o \sigma \delta o \varkappa \tilde{\alpha} r$ . Cette ellipse me paraît fort douteuse, l'infinitif s'explique par le style indirect.

En voilà assez sur des détails qui seront aisément rectitiés dans une seconde édition. M. Graux a bien mérité du texte de Plutarque et nous souhaitons qu'il nous donne bientôt les autres Vies contenues dans le manuscrit dont il a si bien reconnu la valeur. Il a montré par de nouveaux exemples que les études philologiques ne sont pas inutiles pour l'histoire littéraire et pour l'histoire proprement dite. Il a aussi fait voir que la critique conjecturale exercée avec sagacité et prudence n'est pas un vain amusement d'érudits. En effet, plusieurs corrections de Reiske, de Wyttenbach, de Coray, de Cobet, se trouvent confirmées par le manuscrit de Madrid.

HENRI WEIL.

Ħ.

ť

#### LITERARISCHES CENTRALBLATT

17. DÉCEMBRE 1881.

Plutarque, vie de Démosthène. Texte gree, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et

sur les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de notes en français. Par Ch. Graux. *Paris*, 1881. *Hachette & Co.* (xxv, 95 S. kl. 8).

Die handliche, mit allem Nöthigen zum Verständniss und zur Illustration ausgestattete Schulausgabe hat ihre wissenschaftliche Bedeutung besonders in der Gestaltung des Textes, über welche freilich die Rechenschaft nur zum geringsten Theile in diesem Büchlein selbst gegeben ist. Es erschien nämlich bereits im J. 1880 von demselben Verfasser die Schrift: de Plutarchi codice manuscripto Matritensi iniuria neglecto (Paris, Ch. Klincksieck), woselbst sowohl im Allgemeinen über die Madrider Plutarchhandschrift, der die neuen Lesarten verdankt werden, als auch im Besonderen über die wichtigsten der letzteren aufs Gründlichste gehandelt wird. Der erste und allein werthvolle Theil des Codex umfasst folgende Biographien: Nikias und Crassus, Alkibiades und Coriolanus, Demosthenes und Cicero, Agesilaos und Pompejus: ein zweiter Theil mit weiteren Biographien ist von anderer Hand und ohne kritischen Werth. Auch für die Biographien des Agesilaos und Pompejus können wir die Madrider Handschrift eher entbehren, da ihre guten Lesarten im Wesentlichen bereits von Sintenis aus dem Sangermanensis hervorgezogen sind. Was sich nun für die Lebensbeschreibung des Demosthenes aus dem Matritensis ergiebt, ist in hohem Masse schätzbar, und hiernach und nach den sonstigen Proben hat Hr. Graux durch das Hervorziehen und die Vergleichung dieser Handschrift zu seinen vielen bereits erworbenen Verdiensten um die classische Philologie ein grosses neues hinzugeftigt. Gleich in Cap. 1 der vorliegenden Vita ist Folgendes aus dem Matritensis neu aufgenommen: ουδέν ήγουμαι διαφέρειν αδόξου für οὐδεν διαφ. ἡγοῦμαι αδ. (Hiatus). τοῦ Πειραιώς αφελείν für άφαιρείν του Πειραιώς. Εξενεγκείν für προενεγκείν. τάς μέν γὰο ἄλλας für τὰς γὰο ἄλλας. ἐργασίαν καὶ δόξαν für ἐργ. η δόξαν, επιλαβομένην für επιλαμβανομένην, καὶ τοῦ βιοῦν für καὶ βιοῦν, τῆ μικρότητι für τῆ σμικρότητι. Die meisten dieser neuen Lesarten gewähren eine entschiedene Verbesserung, und doch sind dies noch lange nicht die wichtigsten der Verbesserungen, die wir dem Matr. verdanken. Wir geben einige weitere Belege. Cap. 9 g. E. fügt Matr. nach Φιλίππου zu: περί συλλαβών διαλεγόμενος (wo tibrigens διαφερόμενος aus Aeschines herzustellen). Cap. 28 g. E. desgl. ζώντος nach ἐχτημθῆναι. Cap. 10 δσάχις αν αντερών - αναβαίνοι] αν fehlt im Matr. Cap. 25

7.

d

î.

-

15

ώς ίστορει Θεόφραστος und ebenso Cap. 14 ίστορει δέ και Θεόgoageog ohne Frage richtig Matr., während die Vulg. beide Male Θεόπομπος. Mehr zweifelhaft Cap. 10 ὁ δ' αὐτὸς Θεόφραστος Matr., ὁ δ' αὐτὸς φιλόσοφος (d. i. Ariston von Chios) Vulg.; man könnte leicht Θεόφραστος für eine übergeschriebene Erklärung zu φιλόσοφος halten. Auch würde jedenfalls αὐτὸς δ' ο Θεόφο, herzustellen sein. Cap. 18 die Namen der Gesandten Philipps: 'Αμύνταν μέν καὶ Κλέαρχον Μακεδόνας Vulg.; 'Α. μέν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακ. Matr. Weiter Vulg.: Δάοχον δέ Θεσσαλόν καὶ Θρασυδαῖον; aber Matr. Δ. δέ Θ. καὶ Δικαίαρχον, was Hr. Graux aufnimmt. Aber Θρασυδαίον kann nicht wohl Corruptel oder Interpolation sein, so wenig wie Arxaiapyov; die Stelle ist wohl stark lückenhaft, und auch nach Aix. ein Ethnikon zu demselben ausgefallen. Nach Dionysios von Ammaios I. 11 erschienen damals in Theben auch Gesandte der Annianen, Doloper, Phthioten und Aetolier. Cap. 20 vom Perserkönige: έπεμψε τοῖς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν γράμματα καὶ χρήματα, Δημοσθένει διδόναι κελεύων κτέ. Das καί vor γρήματα stammt aus Matr., die Interpunction vor Δημοσθένει, die Hr. Graux nicht setzt, scheint dem Ref. nothwendig, da das königliche Schreiben keineswegs für Demosthenes bestimmt war, sondern nur das Cap. 23 παρητήσατο τοὺς ἄνδρας ὁ Φωκίων Matr., was unzweifelhaft richtig; vgl. Cap. 24 Anfang ούτοι; die Vulg. hat ὁ Δημάδης für ὁ Φοχίων (aus dem Vorhergehenden). Im Allgemeinen stimmt Ref. dem Hrsg. in seiner Würdigung des Matr. durchaus bei; hie und da indess möchten wir die Vulgata bevorzugen, oder nach einer anderweitigen Emendation suchen. So scheint uns Cap. 2 Anfang ξένων τε τῶν πολλῶν (Vulg.) besser als ξ. τε πολλών (Matr. Graux); das. g. E. ist wohl weder οὐχ εύχερής (Vulg.) noch ούχ άμαθής γένοιτ' αν (Matr.), noch ούχ εθμαρής γένοιτ' αν (Graux) das Richtige, sondern es fehlt namentlich ein Dativ wie απασι, entsprechend dem Folgenden αλλ' οίστισι κτέ. Ferner Cap. 3 weder πρόσταγμα (Vulg.) noch τὸ πράγμα (sic Matr.) sondern τὸ πρόσταγμα. Das. άμα δὲ καὶ παυσαμένη nicht gut Matr.; Vulg. ohne καί. Cap. 4 ή σύμπασα (Vulg.) besser als σύμπασα ή (Matr.) mit Hiatus. Das. καὶ τοῦτο γάρ φασι γάρ fehlt in Matr., kann aber nicht wohl entbehrt werden. Cap. 26 αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου] Graux aus Matr. ἐκείνης; es ist aber nicht sowohl zu της βουλης als zu αὐτοῦ ein Zusatz erforderlich. Auch Cap. 14 ist nicht mit Recht 30ουβουμένων aus Matr. für das allein sinngemässe Activum auf-

genommen; bei elt', welches dieselbe Hdschr. ebenda etwas vorher vor ώς zufügt, bedurfte es der Aenderung in είθ'. Cap. 21 συμβεβουλευμένοις (Matr. Graux für βεβουλευμ.) ist aus dem vorhergehenden σύμβουλον entstanden. Beiläufig bemerkt Ref., dass für 'Αρρενίδου Cap. 25 die inschriftlich beglaubigte Form 'Αρρενείδου ist; der Name hat mit ἄρρην nichts zu thun, sondern kommt von 'Αρρένεως = 'Αρσέ-νεως. Steht Cap. 31 τῆς μισουμένης δόξης (de Plut. cod. Matr. S. 41) oder μισουμένης δόξης (Ausg. S. 93)(1) in der Handschrift? Ersteres ist doch das Richtige, auch gegenüber der Vulg.  $ilde{ au\eta_S}$   $\phi vo\mu \acute{\epsilon} v\eta_S$   $\delta$ . Der vorliegende Fall bestätigt wieder einmal recht augenscheinlich den Vorzug einer guten Handschrift vor einem oder auch vielen guten Kritikern, namentlich zur Ausfüllung von Lücken ist der Kritiker um so unfähiger, als er sie vielfach nicht einmal wahrnehmen kann. Lückenhaft aber ist der gewöhnliche Plutarchtext in hohem Masse, und nach der Verderbniss von einem Grammatiker oberflächlich zurechtgemacht, wie das Hr. Graux in der angeführten Schrift S. 29 ff. treffend darlegt. F. BL[ASS].

## PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT.

7. JANVIER 1882.

Plutarque, Vie de Démosthène. Texte grec, revu sur le Manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et sur les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de notes en français par Ch. Graux. Paris, Hachette & Co. 1881. XXVI u. 96. 16°.

Im ersten Heft der Revue de philologie V (1881) gab Graux zuerst Nachricht von dem Madrider Codex. Die erste Verwertung desselben ist in der vorliegenden vita des Demosthenes geschehen. Die Mehrzahl der darin gegebenen neuen Lesarten stellen einen korrekteren Text dar; so hat Matr. c. 20, 4 γράμματα (καὶ) χρήματα oder c. 23 fin., wo Graux παρητήσατο τοὺς ἄνδρας ὁ Φωκίων aus Matr. aufnimmt, gewiss richtig nach vit. Phoc. c. 17, während sonst ὁ Δημάδης gelesen wird. c. 25, 6 fin. hat Graux aus dem Matr. für Θεόπομπος den Namen Θεό-φραστος eingesetzt; ebenso schreibt er nach M. c. 10, 2 ο δ' αὐτὸς

<sup>1.</sup> Prés. édit., p. 374, l. 3.

Θεόφραστος Πολύευχτον ίστορει etc., die vulg. hat δ δ' αὐτὸς φιλόσοφος. Dass diese Bezeichnung wohl auf den kurz vorher erwähnten 'Αρίστων von Chios gehen kann, haben alle bisher angenommen: mir will die Lesart des Matr. durchaus nicht richtig scheinen; denn δ αὐτὸς kann doch nur gesagt sein von der Person, die eben etwas erzählt hat, nicht aber vom Theophrast, dessen Ansicht angeführt ist. Nicht ganz in Ordnung ist wohl auch c. 18, 2. Während die vulg. ἐπεμψε . . . 'Αμύνταν μέν καὶ Κλέαργον Μακεδόνας, Δάογον δε Θεσσαλον και Θρασυδαίον αντερούντας hat, schreibt Graux nach M. Αμύνταν μέν καὶ Κλέαρχον (καὶ Κάσανδρον) Μακεδόνας, Δάοχον δὲ Θεσσαλὸν καὶ Δικαίαρχον αντ. Ob Dikaearch oder Thrasydaeus genannt ist, mag an sich ziemlich gleichgültig sein, auch wird man nicht allzuviel Anstoss nehmen dürfen an dem neuen Gesandten Κάσανdeog, sondern der guten Ueberlieferung, die durch den Matr. repräsentiert wird. Glauben schenken dürfen: sehr bedenklich ist es aber, dass Dikaearch nicht nach seiner Heimath benannt ist: es ist daher zu vermuten, dass hier, wenn nicht noch ein dritter Name, so doch wenigstens das Ethnikon zu dem zweiten Namen Im allgemeinen sind aber die Lesarten des M. durchaus für die Lehrer wäre vielleicht das Varianten-Verzeichniss der Vulgata von dieser Recension des Textes nach dem M. erwünscht gewesen; vielleicht hat Graux die Güte, die Angaben auf S. xx bei einer 2. Auflage dahin zu vervollständigen. Jetzt muss sich der Lehrer erst immer nach der Schrift in der Revue umsehen, um zu erfahren, ob die neue Lesart Konjektur oder die Ueberlieferung des M. ist. Vorausgeschickt sind dem Texte Notizen über das Leben und die Eigenthümlichkeit des Plutarch nach Gréard, Pierron und Montaigne mit einigen eigenen Bemerkungen über die vitae und die Quellen für des Demosthenes' Leben. Die Anmerkungen zu dem Text sind sachlich, knapp und richtig, soweit eine vorläufige Durchsicht derselben erkennen lässt. Diese Vorzüge werden unterstützt von sauberem Druck (nur hin und wieder ist ein Accent abgesprungen) und trefflicher Ausstattung. Die Ausgabe empfiehlt sich so ganz ausserordentlich; namentlich könnte sie manchem unserer Anmerkungenschreiber zeigen, was nicht in Noten für die Schüler gehört. Mit Recht ist auf die reale Erklärung des Textes das Hauptgewicht gelegt. 3.

## PHILOLOGISCHE RUNDSCHAU BREMEN, 17. FEBRUAR 1883.

C. Graux, De Plutarchi codice Matritensi iniuria neglecto, in der Revue de Philologie etc. 1881. V. 57 S. 8°.

Plutarque, vie de Démosthène, texte grec, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc., par Ch. Graux. Paris, Hachette et Co. 1881. 120 S. kl. 8°. 1 fr.

Um den Werth des von ihm zuerst verglichenen und mit N bezeichneten Madrider Plutarchcodex zu zeigen, geht Gr. in obiger Abhandlung zunächst sämtliche Abweichungen desselben in der vit. Demosth. c. I bis V durch, um sie, soweit irgend möglich, zu acceptieren. p. 17-32 vergleicht er für Crass. c. XXI. XXII. die Lesarten von N mit der Vulgata einerseits, andererseits mit der für diese Partie werthvollen und auch schon von Sintenis benutzten Ueberlieferung des Pseudo-Appian; das Verhältnis dieser dreifachen Ueberlieferung bestimmt er im allgemeinen wohl richtig dahin, dass der Matr. zwar mit der vulg. auf eine gemeinsame Quelle zurückgehe, dieselbe aber weit reiner erhalten habe und somit Pseudo-Appian sehr nahe stehe, p. 33-57 endlich sucht er eine Reihe einzelner Lesarten von N, besonders aus der vit. Demosth., als richtig nachzuweisen. - Nach alledem stellt er den Matr. sehr hoch und hat sich deshalb demselben sowohl in der obigen Ausgabe des Demosth.(1) wie auch in der schon früher hier besprochenen vie de Cicéron so eng wie möglich angeschlossen. Ein abschliessendes Urteil lässt sich auf Grund des vorliegenden Materials nun freilich kaum gewinnen. Denn in etwas grösserer Ausdehnung liegen die Lesarten von N nur für Cic. und Demosth. vor, aber auch hier nur, soweit sie Gr. glaubte in den Text aufnehmen zu können. Dabei ist eine Uebersicht auch über diese noch ziemlich schwierig zu gewinnen, da er sie nirgends besonders hervorhebt, sondern nur im allgemeinen die Bemerkung voraussendet, dass alle in dem avis critique vor dem Text der beiden vitae nicht angeführten Abweichungen vom Text bei

<sup>1.</sup> Auf eine Kritik der vorausgesandten Einleitung wie der Noten unter dem Text verzichte ich hier, da die Ausgabe für Schüler bestimmt, keinen wissenschaftlichen Wert beansprucht und ausserdem nach Anlage und Charakter ganz der früher besprochenen vie de Cicéron gleicht.

3

1:

٠,٠,

į

. · #

an

2 1

. e.l

ં) દું

Tie

īú.

23

. .

- 1

-16

- 1

1

4.

Sintenis (Teubnersche Textausgabe) auf den Matr. zurückgehen. Für Alc., Cor., Nic., Crass. (ausser c. 21. 22, cf. oben) sind nur einzelne gute Lesarten in der Revue mitgeteilt, noch weniger für Ages. und Pomp., da nach Gr., Revue p. 32, der cod. Sangermanensis "libri N veras scripturas fere exhibet pravis omissis", so dass die wichtige Frage, wie diese beiden codd. sich zu einander verhalten, noch ganz offen bleiben muss.

Soviel steht indes jedenfalls schon jetzt fest, dass N auf eine von der sonstigen Ueberlieferung getrennte und zwar gute Quelle zurückgeht; das zeigen die zahlreichen, hier allein erhaltenen offenbar richtigen Lesarten. Aber darum glaubt Ref. doch bei der schon früher ausgesprochenen Ansicht stehen bleiben zu müssen, dass sich Gr. durch diese Vorzüge hat verleiten lassen, dem Matr. allzusehr zu vertrauen. Denn er weist nicht nur, wie Gr. will, blosse Schreibschler auf, von denen übrigens Gr. auch noch einzelne in seinen Text ausgenommen hat, sondern er zeigt auch offenbare Spuren von Interpolation, beides ja Fehler, die sich mit einer ursprünglich guten Quelle sehr wohl vereinigen lassen(1).

In erster Linie zeigt N einen auffallenden Reichtum an grösseren und kleineren Zusätzen. Gr. hat fast alle aufgenommen; dass aber in dieser Hinsicht die grösste Vorsicht angebracht ist, hat Ref. schon bei Besprechung der vie de Cicéron zu zeigen versucht (die dort schon gegebenen Stellen sind im folgenden nicht weiter berücksichtigt). Denn die Zusätze sind durchaus nicht immer blossen Versehen zuzuschreiben, wie Dem-1, 5  $\tau \tilde{\varphi}$   $\mu \hat{\epsilon} \nu$   $[\tau \tilde{\varphi}]$ . 2, 16  $[\gamma \hat{\alpha} \varphi]$   $\hat{\alpha} \varphi \mu \rho \nu i \alpha \varsigma$  (auf Dittographie wird übrigens auch wohl auch Dem. 18, 23 ΚΛΕανδρον καὶ ΚΛΣανδρον gegenüber dem einen Κλέαρχον der vulg. beruhen; ebenso dürfte 14, 22 έχ των λόγων [αὐτων] das kurz vorhergehende αὐτῶν irrtumlich wiederholt sein); sondern in den meisten Fällen scheint die Thätigkeit eines Interpolators zu Grunde zu liegen, der den Text lesbarer zu machen und von scheinbaren oder wirklichen Schwierigkeiten zu befreien suchte. eine fehlende Kopula zugefügt Dem. 2 fin. εὐχερης [γένοιτ' αν]. 3, 26 δεινότερος [τ'ν]. Der Zusammenhang wird durch zuge-

<sup>1.</sup> Wie ich nachträglich gesehen, hat auch Heller in der Philol. Wochenschrift II, 23, wenn auch ohne weitere Begründung im einzelnen, die Vermuthung ausgesprochen, der Matr. sei von einem kundigen Abschreiber interpoliert.

setzte aber durchaus überflüssige pronomina klarer gemacht 11, 9 προςελθόντος [αὐτῷ]. 15, 15 προςεληλυθότος [αὐτοῦ], obgleich Plut. beim Gen. abs. das Subi. oft in dieser Weise auslässt. 26, 32 [αὐτῷ] προχειμένων; auf die Häufigkeit solcher Zusätze bei Plut. hat schon Sintenis, epistola ad Herm. Sauppium etc., p. 332 hingewiesen. Wörter werden unnötig wiederholt, die aus einem früheren Satzgliede sich ohne Mühe ergänzen: Dem. 9, 14 [τοῦτ'] ἀναγιγνώσχοντος. Dem. 10, 17 ὁποῖος δέ [τις δ] Δημάδης. 1 fin. τοῦ φρονεῖν ώς δεῖ καὶ [τοῦ] βιοῦν, hier geradezu unpassend, da beide infin. eine Gesamtvorstellung bilden, wie auch das zu beiden gehörige ώς δεί zeigt. Ganz verfehlt setzt N Dem. 4, 12 δ hinter παρώνυμον ein: der Interpolator hatte eben infolge der Parenthese den Anfang des Satzes vergessen. Unter diesen Umständen erscheinen auch verdächtig die Zusätze Dem. 4, 3 νοσώδης [διό]. 28, 15 Μεταγειτνιῶνος μέν [μηνός]. Cor. 26 fin. ωφελήσει [τὸ έθνος] ὅσα, denn die Worte sind entbehrlich, an dem Hiat vor dem relat. brauchte Gr. durchaus nicht anzustossen, endlich würde wohl richtiger τον δημον stehen. Cor. 13, 17 [συ]στρατευομένους, das simplex steht ebenso Cor. 20, 32. Aem. 22, 16. Cleom. 21 fin. Zuweilen sind die ursprünglichen Worte durch einen erklärenden Zusatz verdrängt, so Dem. 24, 29 των χρημάτων α f. γρ. ων. 10, 18 ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος f. φιλόσοφος, denn wie die Worte δ δ' αὐτός - ἱστορεῖ zeigen, ist hier nicht von Theophrast, sondern noch von dem Chier Aristo die Rede. 4. 2 άπαλός f. κάτισχνος. Anderer Art, aber auch offenbarer Zusatz ist 5, 11 Έρμιππος δέ φησιν [ὁ ποιητής], wofür Gr., Revue p. 16, unglücklich ποτέ τισιν vermutet. Sehr häufig endlich sind in N kleine Wörtchen wie μέν, καί, δέ, γέ, Formen des Artikels etc. zugesetzt, Wörter, die meist ebenso gut stehen wie fehlen können. Aber zuverlässig sind auch diese Zusätze nicht, denn z. B. καί steht unpassend Cic. 2, 11 γενόμενος [καί], da die folg. partt. nicht auf gleicher Stufe stehen, sondern subordiniert werden müssen; unpassend auch wohl Dem. 9, 10 [καὶ] Πύθωνι. Dem. 13, 9 ἄχρι [τοῦ] τέλους ist τοῦ unrichtig, da Plut. in den adverbialen Ausdrücken τέλος, είς τέλος, ἄχρι und μέχοι τέλους meines Wissens den Artikel nicht setzt. γέ ist falsch zugesetzt Cic. 6, 22 έξαθυμῆσαι — εἴγε denn nach den verb. affect. kann wohl  $\epsilon i$ , nicht  $\epsilon i \gamma \epsilon$  oder  $\epsilon i \pi \epsilon \varrho = \delta \tau \iota$ folgen. Für sicher echt hält Ref. nur verhältnismässig wenige Zusätze des Matr.: so Crass. 11, 6 οἱ γὰρ δια [πεσόντες ἐκ τῆς

μάχης πενταχιςχίλιοι περι]πεσόντες. 12, 31 ὀνόματι Γάϊος f. Ονάτιος; vielleicht auch Dem. 11 f. τούτων [καὶ ἐτέρων γελοίων]. 28 f. [ζῶντος] λέγουσι. Crass. 22, 2 δηλαδή [συνεχῆ]. 26 in. ἤγγειλεν αὐτῷ [μετὰ μικρόν]. Alc. 5, 21 τελῶναι [πάντες]. Von kleineren Zusätzen ist gut Dem. 11, 1 τὴν μὲν [γὰρ] ἀσάφειαν. 14, 14 [ἐκ] Μακεδονίας. 15, 22 [περὶ] τῆς παραπρεσβείας. Alc. 22, 13 [δ] ἱεροφάντης. Cor. 12 fin γενομένους [ἄν]. An all diesen Stellen erklärt sich die Auslassung in den übrigen Mss. leicht. —

Richtig lässt N öfter die Interpolationen der anderen codd. aus, so Dem. 3, 32 [καὶ] Κικέρωνα. 5, 32 [τῶν] πολλῶν. 10, 23 ὁσάκις [αν]. 13, 12 ἀπολογούμενος [διά]. 25, 22 [ $\dot{v}\pi$ ] αργυράγχης. 29, 3 έξ[αν]ίσταμαι. Crass. 22, 9 θινών [τινων]. Alc. 32 f. οὐ μόνον [γε]. Aber auf offenbaren Versehen beruhen Auslassungen wie Dem. 15, 13 Τιμοχράτους [καὶ ᾿Αριστοκράτους]. Crass. 21 in. βουλ[ευ]ομένου. 21, 27 αὐτῷ [δεῆσον]. 21, 29 χρημάτων [καὶ σωμάτων]. Ebenso an folgenden Stellen, an denen freilich Gr. dem Matr. folgt: Dem. 2 in. ξένων τε [των] πολλών. 4, 11 καὶ τοῦτο [γάρ]. 8, 23 [καὶ] καθήμενον. 23, 27  $\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\rho$  [ $\tau o\hat{v}$ ]  $\delta\dot{\eta}\mu ov$ ; ferner 7 in.  $\pi\dot{\alpha}\lambda\nu$   $\delta\dot{\epsilon}$  [ $\pi o\tau\epsilon$ ], denn wenn auch Gr. das noté eine vocula otiosa si qua alia nennt, jedenfalls liebt Plut. obige Verbindung = "ein andermal wieder", cf. z. B. Them. 5, 13. Mar. 33, 13. Phoc. 9, 25. Endlich an derselben Stelle οἴκαδε vor ἀπιόντος durfte Gr. gar nicht mit N auslassen, da dann das von ihm richtig aus N aufgenommene συνειζελθείν unverständlich wird. -

Die Wortstellung hat N ziemlich häufig geändert, richtig Dem. 1, 7 ἡγοῦμαι διαφέρειν ἀδόξου mit Vermeidung des Hiats für διαφ. ἡγ. ἀδ. In den meisten Fällen sind diese Aenderungen irrevelant, aber entschieden die unrichtige Stellung bietet N Dem. 13, 26 φησὶν αὐτοῦ οὕτω wegen des Hiats. 23, 28 τὸν δ' ᾿Αλέξανδρον Μακεδόνα μονόλυκον f. ᾿Αλ. δὲ τὸν Π. μ., denn so wenig Dem. sich und seine Genossen als κύνες Ἦθηναῖοι bezeichnet, so wenig hat es Sinn, von einem speciell makedonischen μονόλυκος zu reden. Auch Dem. 6, 6 scheint das πικρῶς ἄγαν καὶ κατακόρως der vulg. passender, als das ἄγαν π. κ. κ. in N, da Plut. in dieser Weise ἄγαν zwischen zwei zugehörige Begriffe zu stellen liebt, so Tit. 21 in. περιττὸς ἄγαν καὶ ωμός. Cat. mai. 5, 7. 20, 29. —

In den übrigen Abweichungen bietet N ohne Frage eine ganze Reihe von Verbesserungen, so Dem. 1 fin. ἐπιλαβομένην. 3, 31

Διμοσθένει γάρ Κικέρωνα. 7 in. συγκεχυμένου — επακολουθήσαι - συνειζελθείν. 8, 16 πρός (f. είς) ξαυτόν. 8, 19 δόξαν έσγε. 11, 4 γυμνάζειν — άναβάσεσι. 13, 13 αὐτός f. αὐτόν. 20, 11 Έπαμεινώνδου f. Έπαμιν. 21, 11 οστών f. οστέων. in. απιστίαν f. ασωτίαν. 26, 9 sq. φησί - δυνάμενος - λαθών. 27 in. συνίστατο u. s. w. An manchen Stellen hat iedoch Gr. offenbar wieder fehlerhafte Lesarten aus N aufgenommen, so Dem. 14, 25 θορυβουμένων f. θορυβούντων, denn von diesem bei Plut. so häufigen Verb findet sich in aktiver Bedeutung nur θορυβείν cf. Pomp. 14, 1. 68 in. Sol. 30, 17 etc., θορυβείσθαι ist stets passiv cf. Sol. 9, 5. Pomp. 12, 27. 69, 7 etc.; das abweichende έθορυβήθησαν Mor. 784 D hat van Herwerden neuerdings richtig in εθορύβισαν verbessert. Ebenso Dem. 27. 21 τότε Πυθέαν f. τον μέν Πυθέαν, aber τότε ist matt und überflüssig, τὸν μέν steht in passendem Gegensatz zu τὸν δὲ Διμοσθένη nachher. An anderen Stellen ist die Lesart der vulg. mindestens gleichberechtigt, so Dem. 4, 7 Evioi rives vulg., έτεροί τινες N cf. quaest. conv. III, 7, 2, 1; dann Dem. 19 in. ποτάμιον μικρόν vulg., ποταμόν μ. N, denn Plut. verbindet öfter deminutiva mit μικρός, cf. Aem. 5, 4. 28, 25. Cat. min. 24, 27. 70, 13. Ferner Dem. 27, 15 kann das προςμίξας ξαυτόν der vulg. (καταμίξας N) nicht nur mit Gr. durch Phoc. 6 in., sondern auch durch Pv. 4, 31 belegt werden.

Von den eigenen Konjekturen Gr.'s erscheint richtig die Ansetzung einer Lücke Dem. 22, 18 nach ἐπανέγοντα, plausibel auch 30, 24 περί τῷ βραχίονι (περιβραχιόνιον vulg., περί τὸν βραχίονα N). Dagegen 14, 15 war kein Grund wegen des 'Azβατάνων in N 2/13. zu schreiben, denn die Form der vulg. Έzβ. wird bestätigt durch Pelop. 30. Ages. 15. Alex. 72. Artax. 27. Dann Dem. 26 f. streicht Gr. φόβους und schreibt mit Photius ἀγωνίας; aber dadurch wird die Steigerung in φόβους ηθόνους διαβολάς άγωνας gestört, άγωνας ist ausserdem durchaus passend, und das Gr. anstössige Fehlen des zai zwischen zαzά und φόβους völlig berechtigt, da die 4 nomina eine erklärende Apposition zu zazá bilden. Endlich Crass. 22 fin. ύπεργάσεται ist ohne Anstoss; ύπεργάζεσθαι = "bearbeiten", eigentl. vom Acker, dann in übertragener Bedeutung steht auch Galb. 9, 30. Sol. 12, 32, πολλ' προυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν; bei Gr.'s υπουργήσει τι wäre ausserdem die Ergänzung des persönlichen Objekts sehr hart.

Ref. schliesst mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns, dass der

französische Gelehrte inzwischen so früh der Wissenschaft entrissen ist. Denn wenn Ref. den Matr. auch nicht so bedingungslos anzuerkennen vermag wie Gr., so hat dieser sich durch Aufdeckung desselben doch ein unverkennbares Verdienst erworben. Hoffentlich wird die weitere Vergleichung bald wieder von geeigneter Seite aufgenommen und eine vollständige Kollation geliefert, wie sie schon Graux in Aussicht gestellt hatte.

GEESTEMÜNDE.

C. STEGMANN.

VIE

DE

# CICÉRON

#### TEXTE GREC

REVU SUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE CICÉRON D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

<sup>1.</sup> Paris, Hachette et Cie. In-16. Une lettre de Ch. G. à sa famille précise la date : «Florence, le 21 octobre 1881.... Ma Vie de Cicéron a paru ....» La Notice, quant à ses premières parties, est la reproduction de ce qui a figuré en tête de la Vie de Démosthène (voy. p. 303 à 313), mais avec un alinéa supplémentaire sur la «Publication des Vies parallèles» et un morceau original remplaçant l'extrait de Pierron sur le «Style de Plutarque». Cette notice comprend des «Indications bibliographiques» qui trouveront leur place dans un autre volume (Plutarchea). Il y a ensuite un travail sur les «Sources» et un «Avis relatif à la constitution du texte»: Nous les mettons à la fin, avec quelques notes et des Comptes rendus.

## NOTICE SUR PLUTARQUE.

| PUBLICATION | DES | VIES  | PARALLÈLES.   |
|-------------|-----|-------|---------------|
| LODINGALION | DIM | 11110 | I AIGHILLIAN. |

Les quatre biographies conservées d'Artaxerxes, d'Aratus d'une part, de Galba et d'Othon de l'autre, non plus que celle d'Hercule, qui est perdue, n'ont point été rédigées pour se faire pendant entre elles ou pour faire pendant à d'autres biographies: elles ne rentrent point dans le cadre des Vies parallèles. Même, dans la plupart et surtout dans les meilleurs de nos manuscrits de Plutarque, les vies de Galba et d'Othon se trouvent rangées au milieu de ce qu'on appelle les Œuvres morales.

#### STYLE DE PLUTARQUE

Le style de Plutarque (1) est irrégulier et inégal, souvent incohérent grâce à la longueur et à la mauvaise construction de certaines périodes. Cette inégalité provient de deux causes. La première, c'est que Plutarque écrivait dans un temps où la langue grecque était en pleine décadence. Il ne trouve plus aisément l'expression juste, simple et fine; il ignore la sobriété du parler attique. L'autre cause, c'est la manière de composer de notre auteur. Il ne se donne point la peine de repenser ce qu'il a lu, pour le rendre ensuite sous une forme qui lui soit

<sup>1.</sup> Cf. la préface, en grec moderne, de Coraï à son édition des Vies parallèles (t. I er, page  $o\beta'$ ).

personnelle; il rédige négligemment et fort vite. En empruntant les faits et les idées, qui font la substance de son discours, aux auteurs les plus divers, poètes, historiens, orateurs, philosophes, écrivains de tout temps et de tout pays, il retient assez fidèle-lement le tour de la pensée et les expressions mêmes dont ils se sont servis: d'où ce style aux tons criards, peu fondu, qui manque surtout d'une teinte dominante originale, style qui fait l'effet d'un manteau d'arlequin. Ces défauts n'excluent pas toute sorte de qualités. Une grande richesse de métaphores, des couleurs vives qui éclatent par places, du feu dans les passages à tendance morale, voilà ce qui peut séduire le plus dans la diction de Plutarque. Au surplus, ce style composite et complexe n'est pas toujours bien clair.

### ANALYSE DES CHAPITRES.

#### VIE DE CICÉRON.

CHAPITRE I et. — Parents et ancêtres de Cicéron. Origine de ce nom de Cicéron.

CHAPITRE II. — Naissance, enfance de Cicéron, ses succès à l'école. Cicéron poète.

CHAPITRE III. — Cicéron jeune homme. Ses premières études à Rome; il plaide sa première cause (*Pro Sext. Roscio Amerino*). Causes de son départ pour la Grèce.

CHAPITRE IV. — Cicéron suit à Athènes les cours d'Antiochus. Il visite les écoles de rhétorique d'Asie Mineure. Cicéron à Rhodes; il y déclame en grec devant Apollonius Molon.

CHAPITRE V. — Cicéron consulte l'oracle de Delphes. Son retour à Rome. Il reçoit des leçons de débit oratoire du comédien Roscius et du tragédien Æsopus. Causticité de son éloquence.

CHAPITRE VI. — Cicéron questeur en Sicile. Mécompte qu'éprouve, au retour de Sicile, la vanité du jeune Cicéron (ancedote du *Pro Plancio*).

CHAPITRE VII. — Cicéron case dans sa mémoire le dossier, pour ainsi dire, de tous les personnages importants de Rome. Procès de Verrès. Bons mots de Cicéron à propos de cette affaire.

CHAPITRE VIII. — Fixation à un chiffre dérisoire des dommages-intérêts à payer par Verrès. Fortune de Cicéron; sa manière de vivre. La maison de Cicéron sur le Palatin. Sa clientèle.

CHAPITRE IX. — Cicéron préteur urbain: condamnation de Licinius Macer; plaisante repartie lancée contre Vatinius; affaire Manilius.

CHAPITRE X. — Origines de la conjuration de Catilina.

CHAPITRE XI. - Cicéron élu consul contre Catilina.

CHAPITRE XII. — Préludes de la lutte avec Catilina: Discours De proscriptorum liberis; Cicéron s'assure de l'appui de son collègue dans le consulat, Antoine; il fait rejeter, dans le sénat et devant le peuple, la loi agraire de Rullus.

CHAPITRE XIII. — Influence de l'éloquence de Cicéron sur le peuple. Cicéron apaise un tumulte au théâtre, et fait agréer par le peuple la loi d'Othon en vertu de laquelle les chevaliers devaient avoir au spectacle des sièges réservés.

CHAPITRE XIV. — La conjuration de Catilina. Comices pour l'élection des consuls de l'année 62.

CHAPITRE XV. — Suite de la conjuration. Lettres anonymes. Le sénat remet aux consuls le soin de sauver la république.

CHAPITRE XVI. — Suite de la conjuration. Projet d'assassiner Cicéron au moment de la salutation du matin. Cicéron prononce dans le sénat la première *Catilinaire*. Catilina sort de Rome et va rejoindre l'armée de Manlius en Étrurie.

CHAPITRE XVII. - Suite de la conjuration. Cornelius Lentulus Sura-

CHAPITRE XVIII. — Suite de la conjuration. Lentulus médite le massacre général des sénateurs et des autres citoyens, en même temps que l'incendie de Rome. Épisode des députés des Allobroges.

CHAPITRE XIX. — Suite de la conjuration. Révélations; saisie du dépôt d'armes dans la maison de Cethegus; arrestation des conjurés. Cicéron prononce devant le peuple la troisième Catilinaire. Les mystères de la Bonne Déesse. Perplexité de Cicéron.

CHAPITRE XX. — Suite de la conjuration. Prodige de la flamme qui s'élance des cendres d'un feu assoupi, en présence de la femme de Cicéron. Terentia; celle-ci engage son mari à montrer de l'énergie. Séance du sénat: avis de Silanus. Situation de César par rapport aux conjurés, et conduite de Cicéron vis-à-vis de César.

CHAPITRE XXI. — Suite de la conjuration. Avis de César. Cicéron prononce la quatrième *Catilinaire*. Avis de Caton, et condamnation des conjurés. Cicéron, cédant aux instances de César, ne prononce pas la confiscation de leurs biens.

CHAPITRE XXII. — Exécution de Lentulus, de Cethegus et des autres conjurés. Retour triomphal de Cicéron à sa maison; Rome illuminée. Défaite et mort de Catilina.

CHAPITRE XXIII. — Troubles à propos de la sortie de charge de Cicéron. Les tribuns essayent d'exciter la colère du peuple contre la «tyrannie de Cicéron». Caton lui fait décerner, au contraire, le titre de «Père de la Patrie».

CHAPITRE XXIV. — Vanité de Cicéron. Il n'était pourtant point jaloux des autres grands écrivains. Sa conduite toute bienveillante à l'égard du philosophe Cratippe. Deux lettres de Cicéron, en grec, écrites sous l'empire de la colère.

CHAPITRES XXV à XXVII. — Bons mots de Cicéron.

CHAPITRE XXVIII. — Clodius est surpris dans la maison de César pendant la célébration des mystères de la Bonne Déesse.

CHAPITRE XXIX. — Procès de Clodius. Jalousie de Terentia contre la sœur de Clodius. Cicéron témoigne contre Clodius. Mots piquants de Catulus et de Cicéron. La femme de César ne doit pas être soupçonnée.

CHAPITRE XXX. - Lutte de Clodius et de Cicéron.

CHAPITRE XXXI. - Cicéron suppliant. Son départ pour l'exil.

CHAPITRE XXXII. - Fuite de Cicéron à travers l'Italie. Son exil.

CHAPITRE XXXIII. — Violences de Clodius à Rome, et réaction qu'elles amènent. Décret de rappel de Cicéron. Cicéron revient de l'exil.

CHAPITRE XXXIV. — Cicéron nie la légalité des actes publics accomplis pendant le tribunat de Clodius. Mécontentement, à ce propos, de Caton contre Cicéron.

CHAPITRE XXXV. - Procès de Milon. Timidité naturelle à Cicéron.

CHAPITRE XXXVI. — Cicéron nommé augure. Cicéron proconsul de Cilicie; justice de son administration. Il s'arrête à Athènes en revenant à Rome.

CHAPITRE XXXVII. — Indécision de Cicéron lorsque éclate la guerre civile de César et Pompée.

CHAPITRE XXXVIII. — Cicéron dans le camp de Pompée. Ses mots à l'adresse des Pompéiens.

CIIAPITRE XXXIX. — Cicéron abandonne, après Pharsale, le parti de Pompée. Son entrevue à Brindes avec César. Estime de César pour Cicéron. Le plaidoyer *Pro Ligario*.

CHAPITRE XL. — Cicéron, retiré des affaires publiques, compose des écrits philosophiques. Son talent de versificateur. Il s'associe avec zèle aux hommages rendus à César.

CHAPITRE XLI. -- Son projet d'écrire l'histoire romaine. Il divorce d'avec Terentia. Cicéron se remarie avec une jeune patricienne, qu'il ne tarde pas à répudier à cause de la joie qu'elle avait ressentie de la mort de Tullia, la fille de Cicéron.

CHAPITRE XLII. — Cicéron, après l'assassinat de César par Brutus, propose au sénat de décréter l'amnistie. Le peuple, à la voix d'Antoine, se soulève contre les meurtriers.

CHAPITRE XLIII. — Antoine ennemi de Cicéron. Cicéron, effrayé d'abord, quitte Rome, mais il y rentre bientôt après. Antoine et Cicéron s'observent mutuellement.

CHAPITRE XLIV. — Alliance de Cicéron et d'Octave. Songe prophétique de Cicéron; ses premières relations avec Octave enfant.

CHAPITRE XLV. — Brutus reproche à Cicéron l'appui qu'il prête à Octave. Cicéron le jeune, lieutenant de Brutus. Défaite d'Antoine à Modène. Défance du sénat vis-à-vis d'Octave.

CHAPITRE XLVI. — Le second triumvirat ; les proscriptions. Cicéron est abandonné par Octave à la vengeance d'Antoine.

CHAPITRE XLVII. — Fuite de Cicéron, d'abord en compagnie de son frère Quintus, puis seul. Présage funeste des corbeaux.

CHAPITRE XLVIII. - Récit de la mort de Cicéron

CHAPITRE XLIX. — Débarrassé de Cicéron, Antoine annonce la fin des proscriptions. Variantes relatives aux circonstances du meurtre de Cicéron. Auguste, surprenant un volume de Cicéron entre les mains d'un de ses petits-fils, rend hommage à l'éloquence et au patriotisme de ce grand homme. Il choisit Cicéron le jeune pour son collègue dans le consulat.

## PARALLÈLE

#### DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Démosthène seulement orateur, Cicéron polygraphe. Austérité de l'éloquence de Démosthène; celle de Cicéron est enjouée, et il y perce une philosophie peu rigide. Bon mot de Caton. Expression différente des deux têtes de Cicéron et de Démosthène.

CHAPITRE II. - Vanité de Cicéron, modestie de Démosthène.

CHAPITRE III. — Puissance obtenue par l'un et par l'autre à l'aide de la parole. Cicéron, seul des deux, exerça des fonctions élevées, et s'en acquitta honnêtement et bien. Le désintéressement de Cicéron fut supérieur à celui de Démosthène.

CHAPITRE IV. — L'exil a eu pour Démosthène une cause honteuse, pour Cicéron une cause glorieuse. Mais celui-ci le supporta mollement; celui-là, au contraire, s'y rendit utile à sa patrie. Au retour, tandis que Cicéron baisse la tête sous le joug, Démosthène reprend avec énergie la lutte pour la liberté d'Athènes.

CHAPITRE V. - Mort misérable de Cicéron, noble fin de Démosthène.

#### ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

## $KIKEP\Omega N$

#### CHAPITRE PREMIER.

Κικέρωνος δὲ τὴν μητέρα λέγουσιν Ἑλβίαν καὶ γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωκέναι (¹), περὶ δὲ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ἦν (²) πυθέσθαι μέτριον. Οἱ μὲν γὰρ ἐν κναφείφ τινὶ καὶ γενέσθαι καὶ τραφῆναι τὸν ἄνδρα λέγουσιν, οἱ δ' εἰς Τοῦλλον "Αττιον (³) ἀνάγουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους, βασιλεύσαντα λαμπρῶς ἐν Οὐολούσκοις καὶ πολεμήσαντα 'Ρωμαίοις οὐκ ἀδυνάτως. 'Ο μέντοι πρῶτος ἐκ τοῦ γένους Κικέρων ἐπονομασθεὶς ἄξιος λόγου δοκεῖ γενέσθαι (⁴), διὸ τὴν ἐπίκλησιν οὐκ ἀπέρριψαν οἱ μετ' αὐτόν, ἀλλ' ήσπάσαντο, καίπερ ὑπὸ πολλῶν χλευαζομένην. Κίκερ γὰρ οἱ Λατῖνοι τὸν ἐρέβινθον καλοῦσι, κάκεῖνος (⁵) ἐν τῷ πέρατι τῆς ὁινὸς, ὡς ἔοικε, διαστολὴν ἀμβλεῖαν εἶχεν, ώσπερ ἐρεβίνθου διαφυήν (⁶), ἀφ' ἡς

2. IIv. il a été possible (à ceux qui ont fait des recherches sur son père).
3. Tullus Attius, le roi des Volsques, auprès duquel Coriolan, à ce qu'on raconte, alla chercher un asile.

4. Ο μέντοι πρώτος . . . . ἄξιος λόγου δοκεί γενέσθαι. Amyot: «Bien me semble il que le premier de celle race qui fut surnommé Cicéron, fut quelque personnage notable.»

5. Έχεινος, c'est-à-dire ὁ πρῶτος ἐχ τοῦ γένους Κικέρων ἐπονομασθείς.
6. Ὠσπεο ἐρεβίνθου διαφνήν. Le bout du nez de ce personnage aurait donc été, selon l'hypothèse ici émise par Plutarque, rayé d'un sillon (διασγνή) le partageant verticalement en deux hémisphères, ce qui rappelle en effet la forme du pois chiche (cicer arietinum). — Une étymologie plus probable que celle que rapporte ici Plutarque tire le surnom de Cicéron de la culture du pois chiche à laquelle le premier qui aurait porté ce surnom se serait adonné avec succès. Cf. Pline l'Ancien (Histoire naturelle, liv.

Ch. I.] 1. Γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωκέναι. Amyot: «Qu'elle estoit née noblement, et qu'elle a toujours vescu honorablement.» Καλῶς tombe également sur les deux infinitifs γεγονέναι et βεβιωκέναι.

εκτήσατο την επωνυμίαν. Αυτός γε μην Κικέρων, υπέρ ου τάδε (7) γέγραπται, τῶν φίλων αὐτὸν ολομένων δείν, ὅτε πρώτον άρχην μετήει και πολιτείας ήπτετο, φυγείν τουνομα και μεταθέσθαι, λέγεται νεανιευσάμενος είπειν ώς αγωνιείται τον Κικέρωνα τών Σκαύρων και τών Κάτλων ένδοξότερον άποδείξαι(\*). Ταμιεύων δ' εν Σικελία και τοις θεοις ανάθημα ποιούμενος αςγυρούν, τὰ μέν πρώτα δύο τών ονομάτων ἐπέγραψε, τον τε Μάρχον καὶ τὸν Τούλλιον, ἀντὶ δὲ τοῦ τρίτου σκώπτων έρέβινθον εχέλευσε παρά τὰ γράμματα (9) τον τεχνίτην ενιορεύσαι. Ταῦτα μέν οὖν περὶ τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται.

#### CHAPITRE II.

Τεχθήναι δε Κικέρωνα λέγουσιν, άνωδύνως και απόνως λοχευθείσης αὐτοῦ τῆς μητρός, ἡμέρα τρίτη τῶν νέων Καλανδών, έν  $\hat{j}$  νθν ο $\hat{i}$  ἄρχοντες εθχονται καὶ θύουσιν θπέρ τοῦ ήγεμόνος $(^1)$ . Τή δε τίτθη φάσμα δοχεί γενέσθαι, και προειπείν ώς οσείος μέγα πασι 'Ρωμαίοις εκτρεφούση (2). Ταῦτα δε, ἄλλως (3) δνείρατα καὶ φλύαρον είναι δοκούντα, ταγέως αὐτὸς ἀπέδειξε μαν-

Ciceron est né le 3 janvier 106 av. J.-C.

2. Amyot: «Et dit on plus qu'il apparut un esprit à sa nourrice, lequel luy predit qu'elle nourrissoit un enfant qui seroit un jour cause d'un grand bien à tous les Romains. - Le participe exicequirque est le résultat d'une sorte d'attraction: Φάσμα προείπε τη τίτθη ώς έχερέφοι όφελος μέγα πασι 'Ρωμαίοις.

3. «Allws, temere, rattaché à oveigera, peut être traduit par vains.»

XVIII, chap. 111): «Cognomina etiam prima inde: Pilumni qui pilum pistrinis incenerat, Pisonis a pisendo, jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus sereret.

<sup>7.</sup> Tade, la présente biographie.

<sup>8.</sup> Αγωνίζομα suivi d'un infinitif revient pour le sens à: s'efforcer de 9. Παρὰ τὰ γράμματα, à la suite, dans le rang des lettres.
Ch. II.] 1. Παέρα τρίτη . . . ἐπὲρ τοῦ ἡγεμόνος. Amyot: «Le troisième jour de janvier; auquel jour les officiers et magistrats de Rome ont maintenant accoustumé de faire tous les ans solennelles prieres et sacrifices pour la santé et prospérité de l'empereur » - 'Ημέρα τοίτη των νέων καlardor est une façon à la grecque de s'exprimer. Il ne faudrait pas comprendre: III. Calend. Jan. Ce jour est, en réalité, à la romaine: III. Non. Januarii, c'est-à-dire le troisième jour avant les nones de janvier. Mais les Grecs, au lieu de décompter les jours comme les Romains, avaient l'habitude de partager leurs mois en trois décades et de compter ainsi: premier, deuxième, troisième jour, etc., de la décade (πρώτη, δεντέρια, etc., μηνὸς ἱσταμένου, μεσοῦντος, λήγοντος). Plutarque ici, tout en se servant de la dénomination romaine de Nouvelles Calendes pour dire les janvier. obéit à l'habitude grecque de compter les jours après le terme fixe. -

τείαν άληθινήν εν ήλικία του μανθάνειν γενόμενος, και δι' εὐφεταν εκλάμψας και λαβών ὄνομα και δόξαν εν τοις παισίν, ώστε τούς πατέρας αὐτῶν ἐπιφοιιὰν τοῖς διδασχαλείοις ὄψει τε βουλομένους ίδειν τον Κικέρωνα και την υμνουμένην αυτού περί τάς μαθήσεις δξύτητα καὶ σύνεσιν ἱστορήσαι, τοὺς δ' άγροικοτέρους δργίζεσθαι τοῖς είέσιν δρώντας έν ταῖς δδοῖς τὸν Κικέρωνα μέσον αύτων επί τιμη λαμβάνοντας (4).

Γενόμενος δ', ώσπες ὁ Πλάτων άξιοι την φιλομαθή και φιλόσοφον φύσιν, οίος ἀσπάζεσθαι πᾶν μάθημα καὶ μηδέν λόγου μιδε παιδείας ατιμάζειν είδος(5), ερρύη πως προθυμότερον επί ποιητικήν. Καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αὐτοῦ, Πόντιος Γλαθλος, έν τετραμέτρω πεποιημένον. Προϊών δέ ιῷ χρόνιῳ, καὶ ποικιλώτερον ἀπτόμενος τῆς περὶ ταῦτα μούσης, έδοξεν ου μόνον φήτως, άλλα και ποιμής άριστος είναι 'Ρωμαίων(6). Η μέν οὖν ἐπὶ τὴ ἡτιορικὴ δόξα μέχρι νῦν διαμένει (7), καίπερ οὐ μικράς περί τοὺς λόγους γεγενημένης καινοτομίας(8), τήν δε ποιητικήν αὐτοῦ, πολλών εὐφυών ἐπιγενομένων, παντάπασιν ακλεή και ατιμον έρρειν συμβέβηκεν(9).

#### CHAPITRE III.

'Απαλλαγείς δε των έν παισί διατριβών, Φίλωνος ήχουσε τοῦ έξ 'Ακαδημείας (1), δν μάλιστα 'Ρωμαίοι τῶν Κλειτομάχου (2) συ-

demouré jusques icy.

8. «Sur les changements que l'art et le goût oratoires ont éprouvés depuis Cicéron jusqu'à Plutarque, il faut lire le dialogue De claris oratoribus attribué à Tacite.»

9. Την δε ποιητικήν αὐτοῦ . . . . ἔροειν συμβέβηκεν. Amyot: « Mais sa possie a perdu tout bruit et toute reputation pource qu'il y en a eu, depuis, d'autres beaucoup plus excellents que luy. Amyot traduit comme si le texte portait εὐφυεστέρων.

Ch. III.] 1. Φίλωνος ηχουσε τοῦ εξ 'Αχαδημείας. Cf. Cicéron, Brutus, § 306: «Eodemque tempore (88 av. J.-C.), cum princeps Academiae Philo

<sup>4.</sup> Τους δ' άγροικοτέρους . . . . λαμβάνοντας. Entendez: Τῶν πατέρων οί άγροικότεροι ώρχίζοντο τοῖς υξέσιν, ὁρῶντες (αὐτοὺς) λαμβάνοντας τὸν Κικέ-

<sup>5.</sup> Platon, République, liv. V, chap. xix (p. 475 B): Τον φιλόσοφον σομίας φήσομεν επιθυμητήν είναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ' οὔ, ἀλλὰ πάσης.
6. Amyot: «Et depuis (προϊών δὲ τῷ χρόνφ)..., il fut tenu non seulement pour le meilleur orateur, mais aussi pour le meilleur poète des Romains de son temps » — Quant à ποικιλώτερον, d'une manière plus variée,
entendez: en cultivant plusieurs genres de poésie.
7. Ἡ μέν ουν ἐπὶ τῆ ὑητορικῆ δόξα μέχρι νῦν διαμένει. Amyot: «Toutefois la gloire de l'éloquence et l'honneur de bien dire luy est toujours
demonrée inserves ion».

νήθων καὶ διὰ τὸν λόγον έθαύμασαν καὶ διὰ τὸν τρόπον ήγάπησαν. 'Αμα δέ τοῖς περί Μούκιον άνδράσι πολιτικοῖς καὶ πρωτεύουσι της βουλής συνών, είς έμπειρίαν των νόμων ώφελεϊτο (3) καί τινα χρόνον καὶ στρατείας μετέσχεν υπό Σίλλα περί τον Μαρσικόν πόλεμον (4). Είθ' όρων είς στάσιν, έκ δε της στάσεως είς ἄχρατον εμπίπτοντα τὰ πράγματα μοναρχίαν(5), επί τον σχολαστήν καὶ θεωρητικόν ἀνελθών βίον (6), "Ελλησί τε συνήν φιλολόγοις και προσείχε τοις μαθήμασιν, άχρι οδ Σύλλας έκράτησε καί κατάστασίν τινα λαμβάνειν έδοξεν ή πόλις (5).

Έν δὲ τῷ χρόνψ τούτψ Χρυσόγονος, ἀπελεύθερος Σύλλα, προσαγγείλας (8) τινός οὐσίαν, ώς έκ προγραφης άναιρεθέντος (9), αύτὸς ἐωνήσατο δισχιλίων δραχμῶν (10). Ἐπεὶ δε 'Ρώσκιος ὁ

cum Atheniensium optimatibus Mithridatico bello domo profugisset Romamque venisset, totum ei me tradidi admirabili quodam ad philosophiam studio concitatus, etc.

2. Clitomaque, de Carthage, fut le disciple et le successeur de Carnéade, qui avait fondé l'école de philosophie dite la troisième Académie. Arcésilas avait inauguré la seconde Académie: ces deux écoles réunies forment ce qu'on appelle la moyenne Académie. L'ancienne Académie, c'est l'école de Platon et de ses disciples restés orthodoxes. La quatrième ou nouvelle Académie, qui cherche à revenir aux doctrines mêmes de Platon, eut pour chef Philon, de Larisse, de qui il est question à la note précédente.

3. Ciceron, Brutus, § 306: «Ego autem juris civilis studio multum operac daham (V. Scaevolae Q. F., qui quamquam nemnii se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat.» Ce Scaevola est «Q. Mucius Scaevola l'augure», mort très âgé en 84 av. J.-C.

4. Cf. Cicéron, Philipp. VIII, x: «Q. Scaevolam augurem memoria tenes

bello Marsico . . . facere omnibus conceniendi sui potestatem. > Ibid. XII. XII. Cn. Pompeius, Sexti filius, consul, me praesente, quum essem tiro in ejus exercitu, cum P. Vettio Scatone, duce Marsorum, inter bina castra collocutus est. La «guerre des Marses» ou la «guerre Sociale», c'est la même chose. Cicéron avait alors 18 ans. Le dernier texte qui vient d'être cité montre que ce ne fut pas sous les ordres de Sylla qu'il servit: Plutarque aura commis ici quelque confusion.

5. Είθ' όρων είς στάσιν . . . . μοναρχίαν. Construisez: όρων τὰ πράγματα έμπίπτοντα εξς στάσιν, έχ δε της στάσεως εξς άχρατον μοναρχίαν.

6. Επὶ τον σχολαστήν . . . . ανελθών βίον. Amyot: «Il se remeit à l'estude et à la vie contemplative. > - Syokagin employé adjectivement, comme serait σχολαστικόν.

7. Tous ces détails sont résumés de ce que Cicéron dit de lui-même dans le Brutus, ch. xc, § 308-312.

8. Hoodayyeller ovolar, faire annoncer, faire afficher une vente de

9. Un article de la cloi de proscription de Sylla portait que les biens des proscrits seraient confisqués et vendus aux enchères publiques. Roscius ayant été assassiné à Rome, Chrysogonus fit, après sa mort, inscrire son nom sur les listes de proscription, on voit dans quel intérêt.

10. Cicéron (pro Roscio, 11) dit: «duobus millibus nummum emisse», ce



νίδς καὶ κληφονόμος τοῦ τεθνηκότος ήγανάκτει καὶ τὴν οὐσίαν ἐπεδείκνυε πεντήκοντα καὶ διακοσίων ταλάντων ἀξίαν οὐσαν(11), ὅ τε Σύλλας ἐλεγχόμενος ἐχαλέπαινε καὶ δίκην πατροκτονίας ἐπῆγε τῷ 'Ρωσκίῳ, τοῦ Χρυσογόνου κατασκευάσαντος, ἐβοήθει δ' οὐδείς, ἀλλ' ἀπετρέποντο τοῦ Σύλλα τὴν χαλεπότητα δεδοικότες, οὕτω δὴ δι' ἐρημίαν τοῦ μειρακίου τῷ Κικέρωνι προσφυγόντος, οἱ φίλοι συμπαρώρμων, ὡς οὖκ ἂν αὐτῷ λαμπροτέραν αὐθις ἀρχὴν πρὸς δόξαν ἐτέραν οὐδὲ καλλίω γενησομένην (12). Αναδεξάμενος οὖν τὴν συνηγορίαν καὶ κατορθώσας ἐθαυμάσθη(13)· δεδιως δὲ τὸν Σύλλαν, ἀπεδήμησεν εἰς τὴν 'Ελλάδα (14), διασπεί-

qui était pour l'orateur une autre façon de dire 2000 sesterces (un peu moins de 500 francs). Plutarque a ici commis (ou reproduit) une erreur consistant à entendre par nummi des deniers (denarii), lesquels avaient, à quelque chose près, la même valeur que la drachme attique (denier = 84 centimes; drachme = 93 centimes): il quadruple donc la somme.

11. 250 talents font 1 500 000 drachmes. Cicéron dit (loc. cit.): « Bona patris hujusce Sex. Roscii, quae sunt sexagies. » Après sexagies, il faut sous-entendre, selon la coutume, 100 000 sesterces. Or soixante fois 100 000 sesterces font 6 000 000 sesterces ou 1 500 000 deniers. Cette fois le compte de Plutarque est bon (cf. la note précédente).

12. Οἶτω δη... γενησομένην. Amyot: «Par quoy le pauvre jeune homme Roscius se voyant destitué de tous autres fut contrainct de recourir à Cicéron, auquel ses amis conseillerent qu'il entreprist hardiment cette defense, pource qu'il ne recouvreroit jamais une si belle occasion ne si honorable commencement de se mettre en réputation, que celuy-là.» La construction ώς οἶτα ἄν αἶτῷ... γενησομένην est une tournure par l'accusatif dit absolu, qui est fréquente en grec. Cet ώς suivi du participe est comme s'il y avait: disant que. Cf. Xénophon (Mémorables, I, II, 20): Τοὺς νεὶς οἱ παιέρες ἀπὸ τῶν πονηφῶν ἀνθρώπων εἴργονοιν, ώς τὴν τοῦτων ὑμιλίαν κατάλεσιν οὐσαν τῆς ἀρετῆς, οὰ ώς.... οἶταν équivant en français à: pensant que, trouvant que leur commerce est la destruction de la vertu.

— Dans la présente phrase de Plutarque, ἐτέραν tombe sur ἀρχήν (et non sur δόζαν).

13. Le plaidoyer Pro Sex. Roscio Amerino fait partie des œuvres conservées de Cicéron. Cicéron avait 27 ans lorsqu'il plaida cette affaire.

14. Les choses ne se passèrent point comme les présente Plutarque. Cicéron plaida pendant plus d'une année encore avant de partir pour la Grèce, ce qui écarte le motif de la crainte de Sylla. Cf. les chap. XC et xCI du Brutus, dont voici quelques extraits: «Itaque prima causa publica pro Sex. Roscio dicta tantum commendationis habuit ut nonnulla esset quae non digna nostro patrocinio videretur. Deinceps inde multae, quas nos diligenter elaboratas et tanquam elucubratas adferehamus... Erat eo tempore in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum magna contentio. Foque magis hoc eos, quibus eram carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, vi summa vocis et totius corporis contentione dicebam... Cam censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ea

φις ίνουν, ώς του σώματος αυτής θεραπείας δεομένου (15). Καί guy is bring the Ezir layrog and asagang, aggmotic too stoμαγω πικοα και γλίσχου μόγις όνε τζε ώρας προσφερόμενος (16). έ 🔅 φωνη πολλή μεν και άγαθή, σκληρά δε και απλαστος, υπό όε τος λόγοι σφοδρότητα καὶ πάθος έγοντος άεὶ διὰ τών ἄνω τ των έλαινομένη, φόβον παρείγεν ύπερ του σώματος (17).

#### CHAPITRE IV.

Ασικόμενος δ' εἰς 'Αθήνας, 'Αντιόχου τοῦ 'Ασκαλωνίτου(1) δείχουσε, τη μέν εθροία των λόγων αθτοθ και χάριτι κιλούμενω, α δ' εν τοις δόγμασιν ενεωτερίζεν οθα επαινών. "Ηδη γάρ έξιστατο της νέας λεγομένης Αχαδημείας (2) δ Αντίοχος καὶ την Καφνεάδου στάσιν(3) έγχατέλειπεν, είτε χαμπτόμενος υπό της έναργείας και των αισθήσεων (4), είτε, ώς φασιν ένιοι, φιλοτιμία τινι και διαφορά πρός τους Κλειτομάχου και Φίλωνος συνήθεις (5) τον Στοϊκόν έκ μεταβολίζε θεραπεύων λόγον έν τοίς πλείστοις (6). ΄ Ο δε Κικέρων εκείνα() ήγάπα κάκείνοις προσείχε μάλλον, διανοοί μενος, εἰ παντάπασιν ἐχπέσοι τοῦ τὰ χοινὰ πράσσειν (8),

causa mihi in Asiam proficiscendi fuit. Itaque quum essem biennium versatus in causis et jam in foro celebratum meum nomen esset, Roma sum profectus.

15. Διασπείρας λόγον, ώς ... δεομένου. Amyot: «Faisant courir le bruit que c'estoit pour se faire panser de quelque indisposition qu'il sentoit en sa personne. Cette construction du génitif absolu avec est équivalente à celle qui vient d'être expliquée à la note 12 du présent chapitre par l'accusatif absolu avec la même conjonction.

16. Ποσιστερόμενος, mangeant.
17. Voy. les propres paroles de Cicéron citées ci-dessus, à la note 14 de ce chapitre.

Ch. IV. 1. Cf. la note 13 ci-après du présent chap. IV.

2. Sur la Nouvelle Académie, et sur Carnéade, Clitomaque et Philon, voy. les notes 1 et 2 du ch. III. Antiochus fut élève de Philon; il donnait son enseignement à Athènes dans le gymnase de Ptolémée.

3. Luany, comme serait aigeory.

1. Lite zauπτόμενος . . . των αΙσθήσεων. Amyot: «Ou pource que l'evidence manifeste des choses et la certaineté des sens le feist flechir et changer d'opinion. La nouvelle Académie niait l'évidence (Frappea) et n'accordait aucune certitude aux perceptions par les sens (alos joses).

5. Συνήθεις = μαθητάς.

- 6. Cf. Ciceron (Académiques, II, XLIII): Antiochus appellabatur Academocus, erat qualem, si perpanca mutavisset, germanissimus Stoicus. > — 60απατίτιν peut se traduire ici par adhérer à, et λόγον par système ou ductrine.
  - 7. Exciva et ensuite excivois c'est-à-dire la philosophie. B. Ta zorva noagger, s'occuper des affaires publiques.

δεύρο (9) μετενεγχάμενος τὸν βίον ἔχ τῆς ἀγορᾶς χαὶ τῆς πολιτείας, ἐν ἡσυχία μετὰ φιλοσοφίας χαταζῆν.

Ἐπεὶ δ΄ αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηκώς, καὶ τὸ σῶμα τοῖς γυμνασίοις ἀναρρωννύμενον εἰς Εξιν ἐβάδιζε νεανικήν, ἥ τε φωνὴ λαμβάνουσα πλάσιν ἡδεῖα μὲν πρὸς ἀκοὴν ἐτέθραπτο καὶ πολλή(10), μετρίως δὲ πρὸς τὴν Εξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο (11), πολλὰ μὲν. τῶν ἀπὸ Ῥώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλὰ δ΄ ἀντιόχου παρακελευομένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αὐθις ὥσπερ ὄργανον ἐξηρτύετο τὸν ἡητορικὸν λόγον καὶ ἀνεκίνει τὴν πολιτικὴν δύναμιν (12), αὐτόν τε ταῖς μελέταις διαπονῶν καὶ τοὺς ἐπαινουμένους μετιών ἡητορας(18). Όθεν εἰς ἀσίαν καὶ Ῥόδον ἔπλευσε, καὶ τῶν μὲν Ασιανῶν ἡητόρων Ξενοκλεῖ τῷ Αδραμυττηνῷ καὶ Λιονυσίῳ τῷ Νάγνητι καὶ Μενίππῳ τῷ Καρὶ συνεσχόλασεν, ἐν δὲ Ῥόδῳ ἡτορι μὲν Απολλωνίῳ τῷ Μόλωνος (14),

9. . 1evoo, comme s'il y avait ets exerva.

<sup>10. &#</sup>x27;Hθεία ετεθραπτο και πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être devenue agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre III, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πολλή μέν και ἀγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et ce mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que l'utarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec négligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποιείλη, ce qui irait, en effet, assez bien.

<sup>11.</sup> Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, pour le dire en passant, que l'utarque continue tout le temps à altérer un peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que la crainte de Sylla aurait. pour un temps, détourné Cicéron de l'art oratoire.

<sup>12.</sup> Aventres . . . . déragur « facultatem rerum publicarum tractandarum cousque sopitam suscitavit. »

<sup>13.</sup> Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia simultanément à Athènes l'éloquence et la philosophie: «Cum venissem Athènas, sex menses cum Antiocho... nobilissimo et prudentissimo philosophio fui studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia cultum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. Fodem tamen tempore Athènis apud Demetrium Syrum veterem et non ignobilem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.»

<sup>14.</sup> Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans le Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: «Post a me Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem oratoribus usus sum, quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps Menippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo judicio tota Asia illis temporibus discrtissimus; et, si nihil habere molestiarum nec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest. Adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Æschylus Cnidius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eundem, quem Romae audiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

£-61

. ' ;

٠.,

+ 7

201

77 ٠., 146

1.75

"iţ

1 467

4

1

Ì

recommend to Instantario . Laurenze de vor Anollwinor (16), of se recrea er e " maiss r maisses in der of rea toe Kixegwoog Elligcontinuous, olimpio antinuous of the Tomer to the second goeonthu tenetone it e ciumqituotus dinas of olemog emekethoe, tolg ar imme weren zina un nammarin nonzákliskou toig énalmus for i' k consideror n'e engouncemer avtor diagraffrat rai εαι σαπείου πουτίου από Σαπά τολευ χρόνου, άχθομένου δέ υπό Διαφώνης 2000ς αυτάξο τ. Σε μένι ο Κικέρων, έπαινώ καί Free na 20, 12 18 Bandone nassayin vin ve Tiv, ogiov, a mova tion αιστόν ταιν ετοποιτέσει, απι επέτα Ρωμαίους διά σου προσγινόdera, entitled and white M. .

#### CELPITEE V.

UF n'e Lacyon, interior uniting die tr'y nolitelar gegonema. v th tomand toma a trinita with the dourr (1). Leonery yae ai trad bire de leagraig deare, aix bringiranes yévolto, agodétager à Hosta kan kanna pour Line le tir tor nollier difar. hyenaru talenatu van stan. Kal tan ye agestar er Pour ronτον αυτικρίδης διέχα και καίς συμμές θανικός προσήει καί παριαφίσουν , καιδια δη κά Επαιαισην τολές βαναυσοκάτοις πρόχειρα κού συνήθη ψημικία. Εξείτες κού σχολαστικός άκούων(3).

guerretousor, sed group, micro is. Non at a nazasio nimia vocis residerat d quasis depersorate macro, "acribasque pers et corpori mediocris habitus ac-Considerate A concurring the Remained Die nome die père on a fait un surnom qui le la de serve que ce personnage est appelé par les écrivains latins Localizarions Moite, pa a meme Moin rear george.

<sup>1</sup>x Posidonius, na losorne stoferra, d'Apamée en Syrie, disciple de Panotore, et surnomme le blind en à carese du long temps qu'il séjourna à Riveles, vent à home en 32 av. J.-C. Ce fix aussi un géographe éminent. Tous ses revits sont perdus.

the Co Molon, depute & Rome par les Rhodiens en l'an 80 pour y défendre les enterets de la cole, y jours d'une telle faveur, qu'il obtint, destruction qui n'avait ete accordee à aucun étranger avant lui, - de parler dans le senat sans entererête de gree était su, dans ce temps, de toute personne appartenant à la baute societe.

<sup>17.</sup> Elique de maler from, equ'il voulust par maniere d'exercice declamer en gree devant luy. . (Amson).)

<sup>15.</sup> Hardenar zal dopor, ele sgavore et l'eloquence. (Amyot.)

Ch. V.J I. Phy Sough. En français, dems son clan. 2. Cicéron, dont le voyage en Gréce et en Asie Mineure avait duré deux ans, revient à Rome en 77; il est alors dons sa trentième année. Il se met tout de suite à placier plaseurs causes importantes, et prend rang parmi les premiers orateurs de Rome. L'année suivante, il brigue la questure et est éiu à l'unanimite. l'utarque, comme on voit, arrange encore nci le récit des événements à sa façon.
3. Ταθτα δή . . . αποτών. Amyot: «Car on l'appeloit communement le

Επεί δε, και φύσει φιλότιμος ών και παροξυνόμενος υπό τοῦ πατρός και των φίλων, επέδωκεν είς το συνηγορείν έαυτόν, ούκ ποέμα τω πρωτείω προσηλθεν, άλλ' εθθύς έξέλαμψε τη δόξη καὶ διέφερε πολύ τῶν ἀγωνιζομένων ἐπ' ἀγορᾶς. Λέγεται δὲ καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἦττον νοσήσας τοῦ Δημοσθένους περὶ τὴν ὑπόχρισιν( $^4$ ), τοῦτο μεν( $^5$ )  $^4$ Ρωσχίω τῷ χωμωδῷ( $^6$ ), τοῦτο δ Αἰσώπωτῷ τραγωδώ(1) προσέχειν επιμελώς. Τον δ' Αίσωπον τουτον ίστορούσιν ύποχρινόμενον εν θεάτρω τον περί της τιμωρίας του Θυέστου βουλευόμενον 'Ατρέα, των ύπηρετών τινος άφνω παραδραμόντος, έξω των ξαυτού λογισμών διά τὸ πάθος ὂντα(8), τῷ σχήπτρω πατάξαι καὶ ἀνελεῖν. Οὐ μιχρὰ δὴ πρὸς τὸ πείθειν ύπηρχεν έχ τοῦ ὑποχρίνεσθαι φοπή τῷ Κικέρωνι. Καὶ τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν (9) χρωμένους φήτορας ἐπισκώπτων έλεγε δι' ασθένειαν έπὶ τὴν κραυγήν ώσπερ χωλούς έφ' εππον πηδαν. 'Η δέ περί τὰ σχιύμματα καὶ τὴν παιδιάν ταύτην εὐτραπελία δικανικόν μεν εδόκει (10) και γλαφυρον είναι, χρώμενος δ' αιτή καταχόρως πολλούς ελύπει καὶ κακοηθείας ελάμβανε δόξαν.

#### CHAPITRE VI.

Αποδειχθείς δε ταμίας εν σιτοδεία και λαχών Σικελίαν, ηνώ-

Grec et l'escholier, qui sont deux paroles que les artisans et telle manière de gens mechaniques à Rome, ont assez accoustumé d'avoir en la bouche.»

4. Περὶ τὴν ὑπόσομσιν, «quant au geste et à la pronunciation.» (Amyot.)
5. Τοῦτο μὲν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.
6. Q. Roscius Gallus, le plus grand acteur comique de Rome, mort en

l'au 62 av. J.-C. Cicéron parle de lui en vingt endroits de ses écrits, notamment dans le Pro Archia (ch. vIII): «Quis nostrum tam animo agresti ac duro fuit ut Roscii morte nuper non commoveretur? qui cum est senex mortuus, tamen propter excellentem artem uc venustatem videbatur omnino mori non debuisse.»

7. Æsopus eut dans la tragédie la même suprématie que Roscius dans la comédie. Il tenait avec une grande maestria les premiers rôles tragiques, comme ceux d'Agamemnon, d'Ajax, d'Andromaque, etc. Cicéron le cite mainte fois dans ses œuvres, par exemple dans le *De divinatione* (I, xxxvII): Vidi in Alsopo tantum ardorem vultuum atque motuum ut

eum vis quaedam abstraxisse a sensu mentis videretur. tion vehemente (et pour l'ardeur qu'il avoit de bien représenter au vif la

furieuse passion de ce roy).

9. Meyála βοάν; crier fort. Meyála est ici comme un adverbe; c'est une

façon homérique de s'exprimer.

10. 'Η δὲ . . . ἐδόχει. Amyot: «Or quant à ceste joyeuseté de se mocquer et rencontrer ainsi plaisamment, c'est bien chose seante à qui se veult mesler de plaiderie.



ÉDITION SCOLAIRE φιλοσόφφ δε Ποσειδωνίφ (15). Δέγεται δε του συνιέντα την Ρωμαϊκήν διάλεκτον, δεηθηναι, νιστὶ μελετήσαι (17)· τὸν δ' ὑπακοῦσαι προθ έσεσθαι βελτίονα την έπανόρθωσιν. έπεὶ δ' ριέν άλλους έκπεπληχθαι καί διαμιλλάσθαι νοις, τον δ' Απολλώνιον ουτ' ακροώμει τε αυσαμένου σύννουν καθέζεσθαι πολί του Κικέρωνος εύθυς είπειν «Σέ μέν θαυμάζω, της δε Ελλάδος οίκτείρω ; καλών ημίν υπελείπετο, και ταυτα μενα, παιδείαν καὶ λόγον (18).»

## CHAPITE

Ο δ' οὖν Κικέρων, ἐλπίδων με νος, ύπο χοησμού τινος άπημβλ αίτῷ τὸν ἐν Δελφοῖς θεόν, Το ή Πυθία την ξαυτού φύσιν ήγεμόνα ποιείσθαι του βίου νον εὐλαβῶς δίῆγε καὶ ταῖς

dan Jer Entendez περιποιώ τιτα ainsi:

Rayanep eig

herov kayos orde

νον εύλαβως διηγε και ται μελεϊτο (2), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (2), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (2), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (2), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη ἡήματα, Γρα

μελεϊτος (3), ταῦτα δη τὰ Το καὶ συνήθη δη ματα δη τὰ Το καὶ συνήθη δη τὰ Το καὶ συνήθη δη τὰ Το καὶ συνήδη δη τὰ Το exercitatior, sed prope must mea loqui. Frumenti in sumgociatoribus comis, mercatoribus
amnibus eram micus eram existimabam. bee dieam: sie tum existimabam, quasi deferverat orațio, amnibus eram visus in omni quasi deferverat oratio,
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cesserat. Aπολλωνίο τος
cess en latin, de sorte que Apollonius Molo, puis de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion d pollonius Molo, puis
15. Posidonius, philo
quum plurimi et lautissimi in 15. Posidomus, phane quam purimi et lautissimi in netius, et surnomme Rhodes, vint à Rome quidam quaesisset cui cum respondissem ut opino qua vincina de lautissimi in quit, ut opino quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesisse quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quam quaesis quam quam quaesis quam quam quaesis quam quam quaesis quam quam quaesis quam quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis quam quaesis Tous ses écrits sont le la comme de  la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme 16. Ce Molon, de Seria, inquam, Tum quidam, fendre les intérêts de la inquam, hunc quaestorem Suran. fendre les intérêts aquam. Tum quidam distinction qui n' aquam func quaestorem Syracus s distinction qui n' dans le sénat san de chef-lieu était Lilybée, et non dans le sénat san personne appart de les deux points de les compositions de les deux points de les deux poin personne appart es deux points de la 17. 'Ελληνια" es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui ad agras es feci qui agras es feci qui agras es feci qui agras es feci en grec devan etait questeur.) Quid 18. Hardele Ch. V. 1

Ch. V.7 | 2. Cicero, iqueleir, dépendent tou-

wair remply toute la ville de la parmi le ture et construction fréquente ici le construction fréquente le ray πόλιν παθάπερ εἰς construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction fréquente construction frequente construction frequ parace, entendez: αμιλλομενος

met tout
parmi | (Amyot.)

ποον δέ, λογισμόν ξαυτῷ δι΄ πρὸς ἀόριστον πρᾶγμα
' κέχουσαν. Οὐ μὴν
ὰ πρὸς δόξαν έμ/ ἀ πολλάκις τῶν

ιi.

φοθεμότερον, αἰσχρον ήγεῖτο
ε οχεύεσε χρωμένους ἀψύχοις,
σοραν ἢ δύναμιν αὐτῶν(¹), τὸν δὲ
εὰ χοιναὶ πράξεις περαίνονται, ραεροί τὴν τῶν πολιτῶν γνῶσιν. "Οθεν
ερομονεύειν εἴθιζεν ἐαυτόν, ἀλλὰ καὶ
ε γνωρίμων(²) ἕκαστος ψκεῖ, καὶ χωρίον,
φίλους, οἶστισι χρῆται, καὶ γείτονας γινώοδὸν τῆς Ἰταλίας διαπορευομένψ Κικέρωνι
επὸν, καὶ ἐπιδεῖξαι τοὺς τῶν φίλων ἀγροὺς καὶ

μιχράν μέν, ίχανην δε και ταϊς δαπάναις επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επαρκή Επα

<sup>8.</sup> Τό γε χαίρειν... ἐξετάραξε λογισμῶν. Amyot: «Toutefois l'estre extremement (Amyot lisait ici διαφερόντως au lieu de οὐ δεόντως) joyeux de se sentir louer et l'estre passionné (ἐμπαθέστερον ἔχειν, expression formée comme οὕτως ἔχειν, ἐττε ainsi) du désir d'honneur lui demoura toujours tant qu'il vescut jusques à la fin, et le feit plusieurs fois devoyer du droit chemin de la raison. •

Ch. VII.] 1. Μηδενός . . . . αὐτῶν. Construisez ἀγνοεῖν ὄνομα 21λ. μηδενός ὑτῶν.

<sup>2.</sup> Των γνωφίμων, «des hommes de quelque qualité.» (Amyot.)

<sup>4.</sup> Τρόπον τινά, en quelque sorte.

<sup>5.</sup> Cette phrase contient de fortes inexactitudes en ce qui concerne cles préteurs, comme dit Plutarque, et la prétendue remise de l'affaire à la dernière audience de l'année. Il serait trop long ici de rétablir la vérité des faits. On trouvera l'exposé de la situation dans Cicéron, In

επίσατο την επωνυμίαν. Αὐτός γε μην Κιπέρων, ὑπέρ οὖ τάδε (7) γέγραπται, τῶν φίλων αὐτὸν οἰομένων δεῖν, ὅτε πρῶτον ἀρχην μετήει καὶ πολιτείας ἥπτετο, φυγεῖν τοὕνομα καὶ μεταθέσθαι, λέγεται νεανιευσάμενος εἰπεῖν ὡς ἀγωνιεῖται τὸν Κιπέρωνα τῶν Σκαύρων καὶ τῶν Κάτλων ἐνδοξότερον ἀποδεῖξαι (3). Ταμιεύων δ' ἐν Σικελία καὶ τοῖς θεοῖς ἀνάθημα ποιούμενος ἀργυροῦν, τὰ μὲν πρῶτα δύο τῶν ὀνομάτων ἐπέγραψε, τόν τε Μάρκον καὶ τὸν Τούλλιον, ἀντὶ δὲ τοῦ τρίτου σκώπτων ἐρέβινθον ἐκέλευσε παρὰ τὰ γράμματα (9) τὸν τεχνίτην ἐντορεῦσαι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται.

#### CHAPITRE II.

Τεχθήναι δε Κιπέρωνα λέγουσιν, ἀνωδύνως καὶ ἀπόνως λοχευθείσης αὐτοῦ τῆς μητρός, ἡμέρα τρίτη τῶν νέων Καλανδών, ἐν ἡ νῦν οἱ ἄρχοντες εὕχονται καὶ θύουσιν ὑπέρ τοῦ ἡγεμόνος(¹). Τῆ δὲ τίτθη φάσμα δοκεῖ γενέσθαι, καὶ προειπεῖν ὡς ὄφελος μέγα πᾶσι 'Ρωμαίοις ἐπτρεφούση(²). Ταῦτα δὲ, ἄλλως(³) ὀνείρατα καὶ φλύαρον εἶναι δοκοῦντα, ταχέως αὐτὸς ἀπέδειξε μαν-

7. Tade, la présente biographie.

8. Aportçona suivi d'un infinitif revient pour le sens à: s'efforcer de. 9. Haçà và γράμματα, à la suite, dans le rang des lettres.

2. Amyot: Et dit on plus qu'il apparut un esprit à sa nourrice, lequel luy predit qu'elle nourrissoit un enfant qui seroit un jour cause d'un grand bien à tous les Romains. — Le participe ἐχιρεφούση est le résultat d'une sorte d'attraction: Φάσμα προείπε τη τίτθη ως ἐχιρεφοι όφελος μέγα πάσι 'Ρωμαίοις.

3. « Allos, temere, rattaché à oveigura, peut être traduit par vains. »

XVIII, chap. 111): «Cognomina etiam prima inde: Pilumni qui pilum pistrinis invenerat, Pisonis a pisendo, jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus sereret.»

Ch. II.] 1. Παέρα τοίτη . . . ἐπὲο τοῦ ἡρεμονος. Amyot: «Le troisième jour de janvier; auquel jour les officiers et magistrats de Rome ont maintenant accoustumé de faire tous les ans solennelles prieres et sacrifices pour la santé et prospérité de l'empereur » — Παέρα τοίτη τῶν νέων κελασδῶν est une façon à la grecque de s'exprimer. Il ne faudrait pas comprendre: III. Calend. Jan. Ce jour est, en réalité, à la romaine: III. Non. Januarii, c'est-à-dire le troisième jour avant les nones de janvier. Mais les Grecs, au lieu de décompter les jours comme les Romains, avaient l'habitude de partager leurs mois en trois décades et de compter sinsi: premier, deuxième, troisième jour, etc., de la décade (πρώτη, δειτέρα, etc., μηνός ισταμένου, μεσοῦντος, λήγοντος). Plutarque ici, tout en se servant de la dénomination romaine de Nouvelles Calendes pour dire 1<sup>cr</sup> januar, obeit à l'habitude grecque de compter les jours après le terme fixe. — Cicéron est né le 3 janvier 106 av. J.-C.

τείαν άληθινην εν ήλικία τοῦ μανθάνειν γενόμενος, καὶ δι' εὐφεταν εκλάμψας καὶ λαβών ὄνομα καὶ δόξαν εν τοῖς παισίν, ώστε
τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐπιφοιτὰν τοῖς διδασκαλείοις ὄψει τε βουλομένους ἰδεῖν τὸν Κικέρωνα καὶ τὴν ὑμνουμένην αὐτοῦ περὶ τὸς
μαθήσεις ὅξύιητα καὶ σύνεσιν ἱστορησαι, τοὺς δ' ἀγροικοτέρους
ὀργίζεσθαι τοῖς υἱέσιν ὁρῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν Κικέρωνα μέσον αὐτῶν ἐπὶ τιμῆ λαμβάνοντας (\*).

Γενόμενος δ', ώσπες ὁ Πλάτων ἀξιοῖ τὴν φιλομαθὴ καὶ φιλόσοφον φύσιν, οἶος ἀσπάζεσθαι πῶν μάθημα καὶ μηδέν λόγου μηδέ παιδείας ἀτιμάζειν εἶδος(5), ἐρρύη πως προθυμότερον ἐπὶ ποιητικήν. Καὶ τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον ἔτι παιδὸς αὐτοῦ, Πόντιος Γλαῦκος, ἐν τετραμέτρω πεποιημένον. Προϊών δὲ τῷ χρόνω, καὶ ποικιλώτερον ἀπτόμενος τῆς περὶ ταῦτα μούσης, ἔδοξεν οὐ μόνον ἑήτωρ, ἀλλὰ καὶ ποιητῆς ἄριστος εἶναι Ῥωμαίων(6). Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τῷ ὑρισρικὴ δόξα μέχρι νῦν διαμένει (7), καίπερ, οὐ μικρᾶς περὶ τοὺς λόγους γεγενημένης καινοτομίας(8), τὴν δὲ ποιητικὴν αὐτοῦ, πολλών εὐφυῶν ἐπιγενομένων, παντάπασιν ἀκλεῆ καὶ ἄτιμον ἔρρειν συμβέρηκεν(9).

#### CHAPITRE III.

'Απαλλαγείς δε των εν παισί διατριβών, Φίλωνος ήπουσε τοῦ εξ 'Απαδημείας (1), δν μάλιστα 'Ρωμαίοι των Κλειτομάχου (2) συ-

<sup>4.</sup> Τοὺς δ' ἀγροικοτέρους . . . . λαμβάνοντας. Entendez: Τῶν πατέρων οἱ ἀγουκότεροι ὡργίζοντο τοῖς υἱέσιν, ὁρῶντες (αὐτοὺς) λαμβάνοντας τὸν Κικέσωνα κτλ.

<sup>5.</sup> Platon, République, liv. V, chap. xix (p. 475 B): Τον φιλόσοφον σοφίας φήσομεν επιθυμητήν είναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ' οὕ, ἀλλὰ πάσης.

<sup>6.</sup> Amyot: «Et depuis (προϊών δὲ τῷ χρόνφ)..., il fut tenu non seulement pour le meilleur orateur, mais aussi pour le meilleur poète des Romains de son temps » — Quant à ποικιλώτερον, d'une manière plus variée, entendez: en cultivant plusieurs genres de poésie.

entendez: en cultivant plusieurs genres de poésie.

7. 'Η μέν ουν επὶ τῆ ὑητορικῆ δόξα μέχρι νῦν διαμένει. Amyot: «Toutefois la gloire de l'éloquence et l'honneur de bien dire luy est toujours
demouré jusques icy.»

<sup>8. «</sup>Sur les changements que l'art et le goût oratoires ont éprouvés depuis Cicéron jusqu'à Plutarque, il faut lire le dialogue De claris oratoribus attribué à Tacite.»

<sup>9.</sup> Τὴν δὲ ποιητικὴν αὐτοῦ . . . . ἔροειν συμβέβηκεν. Amyot: «Mais sa poósie a perdu tout bruit et toute reputation pource qu'il y en a eu, depuis, d'autres beaucoup plus excellents que luy.» Amyot traduit comme si le texte portait εὐφυεστέρουν.

Ch. III.] 1. Φίλωνος ήχουσε του εξ 'Αχαδημείας. Cf. Cicéron, Brutus, § 306: «Eodemque tempore (88 av. J.-C.), cum princeps Academiae Philo

νίθων και διά τον λόγον έθαθμασαν και διά τον τρόπον έγάπησαν. "Διια δέ τοῖς περί Μούκιον ανδράσι πολιτικοῖς καὶ πρωτεί οι σι τις βουλίς συνών, είς εμπειρίαν τών νόμων ώφελεϊτο (3) χαί τινα χρόνον χαὶ στρατείας μετέσχεν υπό Σύλλα περί τον Μαρσικόν πόλεμον (4). Είθ' όρων είς στάσιν, έκ δε της στάσεως είς ἄχρατον εμπίπτοντα τὰ πράγματα μοναρχίαν(5), επί τον σχολαστίν και θεωριτικόν ανελθών βίον(6), Ελλησί τε συνίν φιλολόγοις και προσείχε τοις μαθήμασιν, άχρι οδ Σύλλας έκράτησε χαί χατάστασίν τινα λαυβάνειν έδοξεν ή πόλις (5).

Εν δε τῷ χρόνψ τούτψ Χρυσόγονος, ἀπελεύθερος Σύλλα, προσαγγείλας (\*) τινός οὐσίαν, ώς έχ προγραφής άναιρεθέντος (9), αιτός εωνήσατο δισχιλίων δραχιιών (10). Έπει δε 'Ρώσκιος δ

cum Atheniensium optimatibus Mithridatico bello domo profugisset Romamque renisset, totum ei me tradidi admirabili quodam ad philosophiam studio concitatus, etc.

2. Clitomaque, de Carthage, fut le disciple et le successeur de Carnéade, qui avait fondé l'école de philosophie dite la troisième Académie. Arcésilas avait inauguré la seconde Aculémie: ces deux écoles réunies forment ce qu'on appelle la moyenne Acudémie. L'ancienne Académie, c'est l'école de Platon et de ses disciples restés orthodoxes. La quatrième ou nouvelle Académie, qui cherche à revenir aux doctrines mêmes de Platon, eut pour chef Philon, de Larisse, de qui il est question à la note précédente.

3. Ciceron, Brutus, § 300: «Ego autem juris civilis studio multum operae dibam Q. Scaerolae Q. F., qui quamquum nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docendu. Ce Scaevola est «Q. Mucius Scaevola l'augure», mort très âgé en 84 av. J.-C.

4. Cf. Cicéron, Philipp. VIII, x: «Q. Scaevolam augurem memoria tenes bello Marsico... facere omnibus conceniendi sui potestatem.» Ibid, XII.

X1: Cn. Pompeius, Sexti filius, consul, me praesente, quum essem tiro in ejus exercitu, cum P. Vettio Scatone, duce Marsorum, inter bina castra collocutus est.> La «guerre des Marses» ou la «guerre Sociale». c'est la même chose. Cicéron avait alors 18 ans. Le dernier texte qui vient d'être cité montre que ce ne fut pas sous les ordres de Sylla qu'il servit: Plutarque aura commis ici quelque confusion.

5. Ελθ' όρων είς στάσιν . . . . μοναρχίαν. Construisez: όρων τὰ πράγ-

uara ξυπίπτοντα εξς στάσιν, ξε δε τῆς στάσεως εξς ἄκρατον μοναρχίαν.
6. Επὶ τὸν σχολαστὴν . . . ἀνελθών βίον. Amyot: «Il se remeit à l'estude et à la vie contemplative.» — Σχολαστήν employé adjectivement. comme serait σχολαστικόν.

7. Tous ces détails sont résumés de ce que Cicéron dit de lui-même dans le Brutus, ch. xc, § 308-312.

8. Προσαγιγέλλειν οὐσίαν, faire annoncer, faire afficher une vente de

9. Un article de la «loi de proscription» de Sylla portait que les biens des proscrits seraient confisqués et vendus aux enchères publiques. Roscius ayant été assassiné à Rome, Chrysogonus fit, après sa mort, inscrire son nom sur les listes de proscription, on voit dans quel intérêt.

10. Ciceron (pro Roscio, 11) dit: «duobus millibus nummum emisse», ce

νίὸς καὶ κληφονόμος τοῦ τεθνηκότος ήγανάκτει καὶ τὴν οὐσίαν ἐπεδείκνυε πεντήκοντα καὶ διακοσίων ταλάντων ἀξίαν οὐσαν(11), ὅ τε Σύλλας ἐλεγχόμενος ἐχαλέπαινε καὶ δίκην πατροκτονίας ἐπῆγε τῷ 'Ρωσκίῳ, τοῦ Χρυσογόνου κατασκευάσαντος, ἐβοήθει δ' οὐδείς, ἀλλ' ἀπετρέποντο τοῦ Σύλλα τὴν χαλεπότητα δεδοικότες, οὕτω δὴ δι' ἐρημίαν τοῦ μειρακίου τῷ Κικέρωνι προσφυγόντος, οἱ φίλοι συμπαρώρμων, ὡς οὐκ ἂν αὐτῷ λαμπροτέραν αὐθις ἀρχὴν πρὸς δόξαν ἐτέραν οὐδὲ καλλίω γενησομένην (12). ἀναδεξάμενος οὐν τὴν συνηγορίαν καὶ κατορθώσας ἐθαυμάσθη(13)· δεδιως δὲ τὸν Σύλλαν, ἀπεδήμησεν εἰς τὴν 'Ελλάδα (14), διασπεί-

qui était pour l'orateur une autre façon de dire 2000 sesterces (un peu moins de 500 francs). Plutarque a ici commis (ou reproduit) une erreur consistant à entendre par nummi des deniers (denarii), lesquels avaient, à quelque chose près, la même valeur que la drachme attique (denier = 84 centimes; drachme = 93 centimes): il quadruple donc la somme.

11. 250 talents font 1 500 000 drachmes. Cicéron dit (loc. cit.): « Bona patris hujusce Sex. Roscii, quae sunt sexagies.» Après sexagies, il faut sous-entendre, selon la coutume, 100 000 sesterces. Or soixante fois 100 000 sesterces font 6 000 000 sesterces ou 1 500 000 deniers. Cette fois le compte de Plutarque est bon (cf. la note précédente).

12. Οὖτω δή... γενησομένην. Amyot: «Par quoy le pauvre jeune homme Roscius se voyant destitué de tous autres fut contrainct de recourir à Cicéron, auquel ses amis conseillerent qu'il entreprist hardiment cette defense, pource qu'il ne recouvreroit jamais une si belle occasion ne si honorable commencement de se mettre en réputation, que celuy-là.» La construction ώς οὐτ ἄν αὐτῷ... γενησομένην est une tournure par l'accusatif dit absolu, qui est fréquente en grec. Cet ώς suivi du participe est comme s'il y avait: disant que. Cf. Xénophon (Mémorables, I, II, 20): Τοὺς νίεἰς οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν πονηφῶν ἀνθρώπων εξογονοιν, ώς τὴν τοὐτων οἰμλίαν κατάλυσιν οὐσαν τῆς ἀρετῆς, οὰ ὡς... οὐσαν έquivaut en français à: pensant que, trouvant que leur commerce est la destruction de la vertu. — Dans la présente phrase de Plutarque, ἐτέραν tombe sur ἀρχήν (et non sur δόξαν).

13. Le plaidoyer *Pro Sex. Roscio Amerino* fait partie des œuvres conservées de Cicéron. Cicéron avait 27 ans lorsqu'il plaida cette affaire.

14. Les choses ne se passèrent point comme les présente Plutarque. Cieron plaida pendant plus d'une année encore avant de partir pour la Grèce, ce qui écarte le motif de la crainte de Sylla. Cf. les chap. XC et XCI du Brutus, dont voici quelques extraits: «Itaque prima causa publica pro Sex. Roscio dicta tantum commendationis habuit ut nonnulla esset quae non digna nostro patrocinio videretur. Deinceps inde multae, quas nos diligenter elaboratas et tanquam elucubratas adferebamus . . . Erat eo tempore in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum magna contentio. Eoque magis hoc eos, quibus eram carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, ti summa vocis et totius corporis contentione dicebam . . . Cum censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ca

ρας λόγον, ώς τοῦ σώματος αὐτῷ θεραπείας δεομένου (15). Καὶ γάρ ην ήντως την έξιν ισχνός και άσαρκος, άρρωστία του σιομάχου μιχρά καὶ γλίσχρα μόγις όψὲ τῆς ώρας προσφερόμενος (16). ή δε φωνή πολλή μεν καὶ άγαθή, σκληρά δε καὶ ἄπλαστος, επό δέ του λόγου σφοδρότητα και πάθος έχοντος άει διά των ανω τόνων έλαυνομένη, φόβον παρείχεν ὑπὲρ τοῦ σώματος (17).

#### CHAPITRE IV.

Αφικόμενος δ' είς Αθήνας, Αντιόχου τοῦ Ασκαλωνίτου(1) διήχουσε, τη μεν ευροία των λόγων αυτού και χάριτι κιλούμενος, α δ' εν τοις δόγμασιν ενεωτέριζεν ούκ επαινών. "Ηδη γάρ έξίστατο τῆς νέας λεγομένης 'Ακαδημείας (2) δ 'Αντίοχος καὶ την Καρνεάδου στάσιν (8) εγκατέλειπεν, είτε καμπτόμενος υπό τίς έναργείας καὶ τῶν αἰσθήσεων(4), εἴτε, ώς φασιν ένιοι, φιλοτιμία τινὶ καὶ διαφορᾶ πρὸς τοὺς Κλειτομάχου καὶ Φίλωνος συνή θεις (5) τὸν Στωϊκὸν ἐκ μεταβολής θεραπεύων λόγον ἐν τοῖς πλείστοις (6). O δὲ Kικέρων ἐκεῖναO ηγάπα κἀκείνοις προσεῖχε μᾶλλον, διανοούμενος, εὶ παντάπασιν ἐκπέσοι τοῦ τὰ κοινὰ πράσσειν (8)

causa mihi in Asiam proficiscendi fuit. Itaque quum essem biennium versatus in causis et jam in foro celebratum meum nomen esset, Roma sum profectus. >

Ποσσφερόμενος, mangeant.
 Voy. les propres paroles de Cicéron citées ci-dessus, à la note 14

3. Liagir, comme serait algebrir.

5. Συνήθεις = μαθητάς.

7. Exciva et ensuite excivois c'est-à-dire la philosophie. 8. Τὰ κοινὰ πράσσειν, s'occuper des affaires publiques.

<sup>15.</sup> Διασπείρας λόγον, ώς ... δεομένου. Amyot: «Faisant courir le bruit que c'estoit pour se faire panser de quelque indisposition qu'il sentoit en sa personne. Cette construction du génitif absolu avec de est équiva-lente à celle qui vient d'être expliquée à la note 12 du présent chapitre par l'accusatif absolu avec la même conjonction.

de ce chapitre.

Ch. IV.] 1. Cf. la note 13 ci-après du présent chap. IV.

2. Sur la Nouvelle Académie, et sur Carnéade, Clitomaque et Philon, voy. les notes 1 et 2 du ch. III. Antiochus fut élève de Philon; il donnait son enseignement à Athènes dans le gymnase de Ptolémée.

<sup>4.</sup> Είτε χαμπτόμενος . . . των αλσθήσεων. Amyot: «Ou pource que l'evidence manifeste des choses et la certaineté des sens le feist flechir et changer d'opinion. La nouvelle Académie niait l'évidence (Frágysia) et n'accordait aucune certitude aux perceptions par les sens (αΙσθήσεις).

<sup>6.</sup> Cf. Cicéron (Académiques, II, XLIII): Antiochus appellabatur Academicus, erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus. - Heραπεύειν peut se traduire ici par adhérer à, et λόγον par système ou doctrine.

δείφο (9) μετενεγχάμενος τον βίον έχ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς πολιτείας, ἐν ἡσυχία μετὰ φιλοσοφίας καιαζῆν.

Ἐπεὶ δ΄ αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηκώς, καὶ τὸ σῶμα τοῖς γυμνασίοις ἀναφρωννύμενον εἰς ἔξιν ἐβάδιζε νεανικήν, ἥ τε φωνὴ λαμβάνουσα πλάσιν ἡδεῖα μέν πρὸς ἀκοὴν ἐτέθραπτο καὶ πολλή(10), μετρίως δὲ πρὸς τὴν ἔξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο (11), πολλὰ μέν, τῶν ἀπὸ Ῥώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλὰ δ΄ Αντιόχου παρακελευομένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αὐθις ὥσπερ ὄργανον ἐξηρτύετο τὸν ἡητορικὸν λόγον καὶ ἀνεκίνει τὴν πολιτικὴν δύναμιν (12), αὐτόν τε ταῖς μελέταις διαπονῶν καὶ τοὺς ἐπαινουμένους μετιών ἡγτορας (18). Όθεν εἰς Ασίαν καὶ Ῥόδον ἔπλευσε, καὶ τῶν μὲν Ασιανῶν ἡητόρων Ξενοκλεῖ τῷ Αδραμυττηνῷ καὶ Λιονυσίῳ τῷ Μάγνητι καὶ Μενίππῳ τῷ Καρὶ συνεσχόλασεν, ἐν δὲ Ῥόδῳ ἡτορι μὲν Απολλωνίῳ τῷ Μόλωνος (14),

9. 1ευφο, comme s'il y avait els Exeiva.

11. Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, pour le dire en passant, que Plutarque continue tout le temps à altérer un peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que la crainte de Sylla aurait, pour un temps, détourné Cicéron de l'art oratoire.

12. 'Ανεκίνει . . . . δύναμιν «facultatem rerum publicarum tractandarum cousque sopitam suscitavit.»

13. Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia simultanément à Athènes l'éloquence et la philosophie: «Cum venissem Athènes, sex menses eum Antiocho... nobilissimo et prudentissimo philosophio fui studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia cultum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. Eodem tamen tempore Athènis apud Demetrium Syrum veterem et non ignobilem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.»

14. Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans le Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: Post a me Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem oratoribus usus sum, quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps Menippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo judicio tota Asia illis temporibus discrtissimus; et, si nihil habere molestiarum nec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest. Adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes: erat etiam Æschylus Cuidius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eundem, quem Romae andiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

<sup>10.</sup> Πθεία ετέθραπτο κα πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être decenne agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre 111, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πολλή μὲν καὶ ἀγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et ce mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que Plutarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec nègligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποικίνη, ce qui irait, en effet, assez bien.

Tollieror (16), of - - 1 2 1 muses viewstor no. Hora to Kixegoras Elli-AFTER OU TO TO TEXTURE TO TOURS OF OUR OF OUT OF ate = trings memore an encountrolly enter to ninua fuelétique, toès ε = 10 - εκτεπτηρίτα και παιαμπαίσται προς διλίλους τοίς έπαί-The it Attention out automount arror diagratical rai in entre examination in a substitution in the property and one for de при в приня в на ветов в приня в Кахеров, втагов кай Presentation. The De Landing metal and the trigger, again, & mora ton г.с. года пред отгажения. на пать Риманов дла вой провуже-The There are single the

#### CHAPTER V.

το στο Κακιμού. Είπιδου μεστάς έπο την πολιτείαν φερόμεποτη \_ π στο προτασί παρος επημείνηδη την δραήν (1). Έρομένω γάρ and a in this in Mingrit, Bern, En Endogerating yevneten, Agonetrager της της την δωστοί φύσου, αίλα μη την των πολλών δόξαν. έχεικόνα ποιείοθαι τοί που. Και τόν γε πρώτον εν Ρώμη χρώτον είλελος δείχε και ταϊς άρχαις όκνηρώς προσήει και παρημελείτοι2, ταίτα δι τα Ρομαίων τοις βαναυσοτάτοις πρόχειρα και συνήθη φίματα. Γραικός και σχολαστικός ακούων(8).

exercitatior, sed prop mutatus. Nam et contentio nimia vocis residerat d quasi defercerat oratio, lateribusque vires et corpori mediocris habitus accesserat. Απολλωνίω τῷ Μόλωνος. Du nom du père on a fait un surnom en latin, de sorte que ce personnage est appelé par les écrivains latins Apollonius Molo, puis même Molo tout court.

15. Posidonius, philosophe stoïcien, d'Apamée en Syrie, disciple de Panetius, et surnommé le Rhodien à cause du long temps qu'il séjourns à Rhodes, vint à Rome en 52 av. J.-C. Ce fut aussi un geographe éminent.

Tous ses écrits sont perdus.

17. Έλληνιστί μελετήσαι, equ'il voulust par maniere d'exercia declamer

en grec devant luy. > (Amyot.).

18. Παιδείαν και λόγον, ele sçavoir et l'éloquence. Azy z Ch. V.] 1. Την οφιήν. En français: dans son each

3. Taira dy . . . axocov. Amyot: e( a e a a a a ment le

<sup>16.</sup> Ce Molon, député à Rome par les Rhodiens en l'an 80 pour y defendre les intérêts de la cité, y jouit d'une telle faveur. qu'il obtint. distinction qui n'avait été accordée à aucun étranger avant les - de parler dans le sénat sans interprète (le grec était su, dans ce temps, de toute personne appartenant à la haute société).

<sup>2.</sup> Ciceron, dont le voyage en Grèce et en Asa X . The live de ux жi le récit des événements à sa façon.

Επεί δέ, και φύσει φιλότιμος ών και παροξυνόμενος υπό τοῦ πατρός και των φίλων, επέδωκεν είς το συνηγορείν ξαυτόν, ούκ ποέμα τω πρωτείω προσηλθεν, άλλ' εὐθὸς ἐξέλαμψε τη δόξη χαὶ διέφερε πολύ των άγωνιζομένων ἐπ' άγορᾶς. Λέγεται δὲ καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἦττον νοσήσας τοῦ Δημοσθένους περὶ τὴν ὑπόχρισιν(4), τοῦτο μέν(5) 'Ρωσχίω τῷ χωμωδῷ(6), τοῦτο δ' Αἰσώπωτῷ τραγωδώ(1) προσέχειν έπιμελώς. Τον δ' Αίσωπον τοῦτον ίστορούσιν ύποχρινόμενον έν θεάτρω τον περί της τιμωρίας του θυέστου βουλευόμενον 'Ατρέα, των ύπηρετων τινος άφνω παραδραμόντος, έξω τῶν ξαυτοῦ λογισμῶν διὰ τὸ πάθος ὄντα(8), τῷ σχήπτοω πατάξαι καὶ ἀνελείν. Οὐ μικρὰ δὴ πρὸς τὸ πείθειν ύπηρχεν έκ τοῦ ὑποκρίνεσθαι φοπή τῷ Κικέρωνι. Καὶ τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν (9) χρωμένους φήτορας ἐπισκώπτων ἔλεγε δι' ασθένειαν έπὶ τὴν κραυγὴν ώσπερ γωλούς έφ' ίππον πηδάν. Ή δέ περί τὰ σχώμματα χαὶ τὴν παιδιὰν ταύτην εὐτραπελία διχανικών μεν εδώκει (10) και γλαφυρών είναι, χρώμενος δ' αιτή καταχόρως πολλούς έλύπει καὶ κακοηθείας έλάμβανε δόξαν.

#### CHAPITRE VI.

Αποδειχθείς δε ταμίας εν σιτοδεία και λαχών Σικελίαν, ήνώ-

Grec et l'escholier, qui sont deux paroles que les artisans et telle maniere de gens mechaniques à Rome, ont assez accoustumé d'avoir en la bouche.»

4. Περὶ τὴν ὑπόχρισιν, «quant au geste et à la pronunciation.» (Amyot.)

5. Τοῦτο μέν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.
6. Q. Roscius Gallus, le plus grand acteur comique de Rome, mort en l'au 62 av. J.-C. Cicéron parle de lui en vingt endroits de ses écrits, notamment dans le Pro Archia (ch. VIII): « Quis nostrum tam animo agresti ac duro fuit ut Roscii morte nuper non commoveretur? qui cum est senex

mortuus, tamen propter excellentem artem ac venustatem videbatur omnino mori non debuisse.

7. Æsopus eut dans la tragédie la même suprématie que Roscius dans la comédie. Il tenait avec une grande maestria les premiers rôles tragiques, comme ceux d'Agamemnon, d'Ajax, d'Andromaque, etc. Cicéron le cite mainte fois dans ses œuvres, par exemple dans le De divinatione (I, xxxvII): • Vidi in Alsopo tantum ardorem vultuum atque motuum ut eum vis quaedam abstraxisse a sensu mentis videretur.

8. Εξω . . . όντα. Amyot: «Luy, estant hors de soy mesme pour l'affection vehemente (et pour l'ardeur qu'il avoit de bien représenter au vif la furieuse passion de ce roy).

9. Meyála βοάν; crier fort. Meyála est ici comme un adverbe; c'est une

façon homérique de s'exprimer.

10. 'Η δε . . . εδόκει. Amyot: «Or quant à ceste joyeuseté de se mocquer et rencontrer ainsi plaisamment, c'est bien chose seante à qui se veult mesler de plaiderie.



yaine toug and pointing (1) er apply outer els Pount anontelleur αναναιζούενος. Υστερον δε της επιπελείας και δικαιοσύνης και πραστιστίε αιτοί πείραν Σαμβάνοντες, ώς οιδένα τών πώποθ ενομονών ετίμησας. Έπει δε ποίλωι τών από Ρώμης νέων ένυμξου και γεγονότες καλώς (2) αιτίκη έγοντες αταξίας και μαλααιτά περι του πόλεμου ανεπέμηθησαν επί του στρατηγον της Σικωμία, συνεί τεν αθτοίς ὁ Κικέρων επιφανώς και περιεποίησεν(3).

Επι ποιποις ούν μέγα φρονών, είς Ρώμην βαδίζων, γελοϊόν τι nution qual (4). Surreyor yog ardel rar enigarar gike doκούντι περι Καμπανίαν, ερέσθαι (\*), τίνα δε τών πεπραγμένων ύπ αισού έργον έγουσι Ρωμαίοι και τι φρονούσιν, ώς δνόματος καί τικών των πετραγιένων αίτω την πόλιν απασαν εμπεπληχώς (6): zin f elneir Mor yag in a Kinigion, tor ngovor toutor; Τίπε μεν οδν αθνόν έξαθτιμήσαι πανιάπαση, εί γε καθάπες είς meaning cyares tir malar emission (1) & med actor Large order

(L. VI.) 1. Tots destinance, les Sichens. E l'entantes milita. Voy, la note 1 du chap. 1et.

К Переполога, сотте встай есшова. Entendez перепоей ген ainsi:

function at superest

3. karbei, et plus leim Roeie, köndenisser, egisker, dépendent tougraze de 🛊 1961.

ne steel de reference ependant ben aven remply toute la ville de la zio ze lie son nom et de ses gestes y «Amy tille

<sup>4.</sup> L'anecdote rei rapportes, ainsi one plusieurs traits du commencement El chapetre, se retrouvent dans le liscours de Chebron Pro Cu. Plancio 22 XXXI: Non vereor ve milis aliquid, midices, ridear adrogare, si de consistera men dixero . . Vere mehercilit line dicerre sie tum existimaliam. mada demones alond Romae nisa de quaestura mea logua. Frumenti in summa carriate maximum ministram miseram i negreciatorilus comis, mercatorilus custus, manacrardous laboratius, nacras abstrucras, commitius eram visus in omni arbero difroentissimus; except di quidem mant a Siculis honores in me inanaists. Itaque hae spe aeceaebem ut mills grandum Komanum ultro omnia delaturum putarem. At epi quom casu à clais us strucci- faciendi causa decribens e programeia Paterios forte ven ssem, quam plurimi et lautissimi in me icese enemt esse, concent ginera, findaces, quam ex me quidam quaesisset quo due Roma exissem et numejulanum esset nort. Cui cum respondissem, me a provincia decedere: Iniam nederecia, inquit, ut opinor, ex Africa. Pinie ego sumachams fastidiose: Iremo ex Sectios, insparm. Tum quidam. quasi qui omissa sorret quist to nescis, inquit hunc quaestirem Syraeusis franser (Cost dans le district cuest, à nt le chef-lieu était Litybée, et non dans le district de Synacus — ces deux viins sent les deux points de la Sicile les plus cleignes l'un fe l'autre — de Cierron etan questeur.) Quid multure destres stomachers et me senne en us fect que ad aquas expresent... Paren. ... destits qual de me nuditure essent demenes constarce. Plutarque a change un peu et gâte eet amusant noch

T. Andrew six assume hyparcura which is assume construction frequents on green A. A francisco, on survey the result of are not not necessary the remove exerce. The melieu & is for do is ploused extender application THE THE LOCK OF THE COURT EXPLANA

εἰς δόξαν ἐπίδηλον πεποίηχεν ' ὕστερον δέ, λογισμον ἐαυτῷ διδούς, πολὺ τῆς φιλοτιμίας ὑφελεῖν, ώς πρὸς ἀόριστον πρὰγμα
τὴν δόξαν ἁμιλλώμενος καὶ πέρας ἐφικτὸν οὖκ ἔχουσαν. Οὐ μὴν
ἀλλὰ τό γε χαίρειν ἐπαινούμενον οὖ δεόντως καὶ πρὸς δόξαν ἐμπαθέστερον ἔχειν ἄχρι παντὸς αὐτῷ παρέμεινε καὶ πολλάκις τῶν
ὀψθῶν ἐξετάραξε λογισμῶν(8).

#### CHAPITRE VII.

Απτόμενος δε της πολιτείας προθυμότερον, αἰσχρον ήγεϊτο τοὺς μεν βαναύσους, ἀργάνοις καὶ σκεύεσι χρωμένους ἀψύχοις, μιδενὸς ἀγνοεῖν ὅνομα μιδε χώραν ἢ δύναμιν αὐτῶν(¹), τὸν δε πολιτικόν, ῷ δι' ἀνθρώπων αὶ κοιναὶ πράξεις περαίνονται, ραθύμως καὶ ἀμελῶς ἔχειν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν γνῶσιν. Όθεν οὐ μόνον τῶν ἀνομάτων μυημονεύειν εἴθιζεν ἐαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν τόπον, ἐν ῷ τῶν γνωρίμων(²) ἔκαστος ῷκεῖ, καὶ χωρίον, οὖ(³) κέκτιται, καὶ φίλους, οἶστισι χρῆται, καὶ γείτονας γινώσκιν καὶ πᾶσαν ὁδὸν τῆς Ἰταλίας διαπορευομένῳ Κικέρωνι πρόχειρον ἢν εἰπεῖν, καὶ ἐπιδεῖξαι τοὺς τῶν φίλων ἀγροὺς καὶ τὰς ἐπαύλεις.

Οὐσίαν δὲ μιχρὰν μέν, ἱχανὴν δὲ καὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρκῆ κεκτιμένος, ἐθαυμάζετο μήτε μισθούς μήτε δῶρα προσιέμενος ἀπὸ τῆς συνηγορίας, μάλιστα δ' ὅτε τὴν κατὰ Βέρρου δίκην ἀνέλαβε. Τοῦτον γάρ, στρατηγὸν γεγονότα τῆς Σικελίας καὶ πολλὰ πεπονηρευμένον, τῶν Σικελιωτῶν διωκόντων, εἶλεν, οὐκ εἰπών, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τρόπον τινὰ(4) τοῦ μὴ εἰπεῖν. Τῶν γὰρ στρατηγῶν(5) τῷ Βέρρη χαριζομένων καὶ τὴν κρίσιν ὑπερθέσεσι καὶ

<sup>8.</sup> Τό γε χαίσειν ... ἐξετάσαξε λογισμών. Amyot: «Toutefois l'estre extremement (Amyot lisait ici διαφερόντως au lieu de οὐ δεόντως) joyeux de se sentir louer et l'estre passionné (ἐμπαθέσιερον ἔχειν, expression formée comme οὕτως ἔχειν, étre ainsi) du désir d'honneur lui demoura toujours tant qu'il vescut jusques à la fin, et le feit plusieurs fois devoyer du droit chemin de la raison. •

Ch. VII.] 1. Μηδενός . . . . αὐτῶν. Construisez ἀγνοεῖν ὄνομα 21λ. μηδενός αὐτῶν.

<sup>2.</sup> Των γνωοίμων, «des hommes de quelque qualité.» (Amyot.)

<sup>4.</sup> Τούπον τινά, en quelque sorte.

<sup>5.</sup> Cette phrase contient de fortes inexactitudes en ce qui concerne tes préteurs, comme dit Plutarque, et la prétendue remise de l'affaire à la dernière audience de l'année. Il serait trop long ici de rétablir la vérité des faits. On trouvera l'exposé de la situation dans Cicéron, In

διαχρούσεσι πολλαίς είς την ύστάτην έκβαλλόντων, ώς ην πρόδιλον ότι τοις λόγοις ὁ τῆς ἡμέρας οὐκ έξαρκέσει χρόνος οι δέ λήψεται πέρας ή χρίσις, αναστάς δ Κιχέρων έφη(6) μη δείσθαι λόγων, άλλ' ἐπαγαγών τοὺς μάρτυρας καὶ ἀναρίνας (<sup>7</sup>) ἐκέλευε (<sup>8</sup>) φέρειν την ψηφον τούς δικαστ 'ς.

'Όμως δὲ πολλὰ χαρίεντα(9) διαμνημονεύεται καὶ περὶ ἐκείνην αὐτοῦ τὴν δίκην. Βέρρην (10) γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ἐκτετμημένον χοιρον καλούσιν. Ώς οθν άπελευθερικός άνθρωπος ένοχος τώ λουδαΐζειν, ὄνομα Καιχίλιος, ἐβούλετο παρωσάμενος τοὺς Σιχελιώτας κατηγορείν του Βέρρου (11), « Τί Ἰουδαίω πρός γοιρον (12);» έφη δ Κιχέρων.

 $To\tilde{v}$  δε δήτορος Όρτηνσίου(18) την μεν ε $\tilde{v}$ θεῖαν(14) τ $\tilde{\psi}$  Bέρρη συνειπείν μη θελήσαντος, έν δὲ τῷ τιμήματι(15) πεισθέντος πα-

Verrem, act. I, ch. x et xi. Ce n'était pas le préteur alors en charge et devant qui la cause avait été portée qui était favorable à Verrès, mais bien les préteurs désignés pour l'année suivante. On était au mois d'août: mais, l'affaire plaidée et conduite suivant le cours régulier des choses, devait revenir à plusieurs audiences: vu le nombre considérable de semaines de vacances du tribunal, à deux reprises différentes, pendant la seconde partie de l'année, elle aurait pu effectivement traîner jusqu'à janvier, mo-

ment où les nouveaux magistrats entraient en charge.

6. Cicéron (In Verrem, act. I, ch. x1): «Fructum istum laudis, qui ex perpetua oratione percipi potuit, in alia tempora reservemus: nunc hominem tabulis, testibus, privatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus.

Arazofras, eles ayant fait interroguer. > (Amyot.)

8. On sait que les imparfaits exélevor, éleyor, s'emploient fort bien là où on aurait plutôt attendu l'aoriste.

9. Xaotevia acrov, des plaisanteries de lui.

10. Βέρρην = Verrem. D'ailleurs Plutarque — si son texte nous a été transmis sans altération - se trompe sur le sens de verres, qui ne désigne

point un porc qu'on engraisse, mais un verrat.

11. 'Ως οὐν ἀπελευθερικός .... κατηγορείν τοῦ Βέρρου. Amyot: «Or y avoit il un nommé Cecilius filz d'un serf affranchy, qui estoit souspçonné d'adhérer à la loy des Juifz. Cestuy Cecilius vouloit deboutter les Siciliens de ceste accusation de Verres, et que la charge de l'accuser luy fust baillée à luy seul. > C'est contre cette prétention de Cecilius qu'est dirigé le discours de Cicéron intitulé Divinatio. Ce Cecilius, Sicilien d'origine, s'appelait de tous ses noms: Q. Caccilius Niger; il avait été questeur de Verrès en Sicile. Il n'est pas à confondre avec le rhétur Cecilius, aussi Sicilien, dont Plutarque parle au chapitre III de la Vie de Démosthène.
12. Τι Ιουδαίφ προς χοϊφον: Quid Judaco cum rerre? L'horreur des Juifs

pour la viande de porc est connue.

13. Sur le grand orateur Hortensius, consultez l'Histoire de la littérature romaine de Teuffel.

14. «Την εὐθείαν (ὁδόν) [accusatif adverbial, comme plus haut τρόπον τινά (note 4 du prés. chap.)], recta via, directement, ouvertement.

15. Tiunuau, fixation des dommages-intérêts. Dans les procès criminels. au cas où, à la suite de la condamnation de l'accusé, le tribunal avait à accorder des dommages-intérêts, les mêmes juges siégeaient de nouveau

ραγενέσθαι καὶ λαβόντος έλεφαντίνην Σφίγγα( $^{16}$ ) μισθόν( $^{17}$ ), εἶπέ τι πλαγίως( $^{18}$ ) ὁ Κικέρων πρὸς αἰτύν τοῦ δὲ φήσαντος αἰνιγμάτων λύσεως ἀπείρως ἔχειν, «Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἔφη, τὴν Σφίγγα ἔχεις.»

# CHAPITRE VIII.

Οὕτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντος, ἐβδομήκοντα πέντε μυριάδων τιμησάμενος τὴν δίκην ὁ Κικέρων διαβολὴν ἔσχεν, ὡς ἐπ' ἀργυρίψ(¹) τὸ τίμημα καθυφειμένος(²). Οὐ μὴν ἀλλ' οἱ Σικελιῶται χάριν εἰδότες, ἀγορανομοῦντος αὐτοῦ, πολλὰ μὲν ἄγοντες ἀπὸ τῆς νήσου, πολλὰ δὲ φέροντες ἦκον, ὡν οὐδὲν ἐποιήσατο κέρδος, ἀλλ' ὅσον ἐπευωνίσαι τὴν ἀγορὰν ἀπεχρήσατο τῆ φιλοτιμία τῶν ἀνθρώπων(³).

pour que le chiffre en fût débattu devant eux par les parties intéressées et fixé par un nouveau jugement.

16. Ἐλεφαντίνην Σφίγγα. Ce sphinx d'ivoire (de bronze, selon Quintilien; et Pline l'Ancien dit même de «bronze de Corinthe») était sans doute un de ces objets d'art, comme Verrès en avait tant volé en Sicile.

17. Miodór. La loi Cincia défendait bien «ne quis causas muneribus donisque acceptis ageret»; mais, en pratique, il était d'usage que les avocats acceptassent tout de même des cadeaux. On vient de voir un peu plus haut, dans ce même chapitre, que Cicéron avait fait l'admiration de ses contemporains, parce qu'il s'abstenait ordinairement de rien accepter en pareil cas.

18. Πλαγίως. Amyot: «Cicéron lui jetta quelque mot picquant à la tra-

Ch. VIII.] 1. 75 myriades (de drachmes) = 750000 drachmes (sur la valeur de la drachme, voy. la n. 10 du ch. 111). Or Cicéron estime à 40 millions de sesterces le montant du numéraire et de la valeur des objets extorqués par Verrès aux Siciliens (actio Ia, à la fin): «Quadringenties sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse»; et ailleurs, dans une prosopopée (in Q. Caecilium divinatio, v): «Quo nomine,» s'écrie la Sicile en s'adressant à Verrès, «abs te sestertium millies ex lege repeto»: ce qui ferait 25 millions de deniers (100 millions de sesterces). On est loin des 750 000 drachmes ou deniers dont parle Plutarque. Le témoignage de notre auteur paraît ici plus sujet à caution qu'en aucun autre endroit de cette biographie.

2. ΟΚισέρων διαβολήν καχεν, ... καθνυρειμένος. Amyot: «Ciceron fut

2. ΟΚικέρων διαβολήν ἔσχεν, . . . καθυφειμένος. Amyot: «Ciceron fut souspeonné de s'estre laissé gagner et corrompre par argent pour conclure contre luy en si petite somme.»

3. Πολλά μεν άγοντες από της νήσου, . . . των ανθοώπων. Amyot: Luy apporterent et envoyerent plusieurs presents de leur isle, dont il ne tourna chose quelconque à son particulier profit, et usa de leur libéralité seulement à (ὅσον) faire ravaller les prix (ἐπευωνίσωι) des vivres (την ἀγοράν) en la ville» (ces trois derniers mots sont ajoutés par le traducteur). — La surveillance des marchés faisait partie des attributions de

Digitized by Google

διαχρού δηλον δ. λήθετο λόγων. φέρειν άντο χοῖο λου λευ ές

0

ταὶ περὶ Νέαν πό
ευμια οὐ μεγάλοι ' φερνί

εν υπριάδων διόδεκα, καὶ

εν περίαν μυριάδας. Από

εν ποι ίμιγε μετὰ τῶν συμβι
τομι σπάνιον, εἴ ποτε, πρὸ

τομι διακείμενον. Ην δὲ καὶ

αποι διακείμενον. Ην δὲ καὶ

εν ποι τια μένοις χρησθαι. Καὶ

εν το τια ξειν άνοσον καὶ διαρκή

ποι ποι πόνους συνείχεν.

<u>.</u>

... τε αίπερή (\*) παρεχώρησεν αὐτὸς ε η του μη μαχράν βαδίζοντας εττ... απο π (\*). Έθεράπευον δε καθ'

time di men des subsistances pendant l'édilité

- une populaire: les Siciliens ne pou
ceron cur reconnaissance.

- m Arabe, mais à Arpinum en Latium,

one Vice rows secrit aussi en un seul mot

institution, factive de l'estomac, maladif du ser i a rus suite d'alteration, elle doit s'en-

h essue Frommades archéologiques, ch. II:

The the sit ISO mètres de circonférence et a many somme une sorte d'ile au centre de many somme une sorte d'ile au centre de many a many somme. Quoiqu'elle soit la plus de un normes n. semblent l'entourer de leurs des un normes mandent l'entourer de leurs d'est là que quelques-uns des commandes en leur difference : ils tenaient à se loger l'est là que quelques-uns des l'est là que quelques-uns des l'est là que quelques-uns des l'est là que quelques-uns des l'est là commande commande com de Vélabre apparence de l'est fier d'habiter sur le plus bel des l'est d'habiter sur le plus bel des l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel de l'est d'habiter sur le plus bel d'est d'est d'habiter sur le plus bel d'est d'est d'habiter sur le plus bel d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'habiter sur le plus bel d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'est d'es

ATTENDED ATTENDED ATTENDED A Celle fin que ceulx

ήμέραν επί θύρας φοιτώντες οθα έλάττονες η Κράσσον επί πλούτω καὶ Πομπήϊον διά την έν τοῖς στρατεύμασι δύναμιν, θαυμαζομένους μάλιστα 'Ρωμαίων καὶ μεγίστους όντας. 'Εθεράπευε δέ καὶ Πομπήρος Κικέρωνα, καὶ μέγα πρός δύναμιν αὐτῷ καὶ δόξαν ή Κικέρωνος συνέπραξε πολιτεία (12).

### CHAPITRE IX.

Στρατηγίαν δε μετιόντων άμα σύν αὐτῷ πολλῶν καὶ γενναίων, πρώτης άπάντων άνηγηρεύθη και τάς κρίσεις έδοξε καθαρώς καὶ καλώς βραβεῦσαι(1). Λέγεται δὲ Λικίνιος Μάκερ(2), ἀνήρ καὶ καθ' αίτὸν ἰσχύων ἐν τῆ πόλει μέγα καὶ Κράσσω χρώμενος βοηθώ, κρινόμενος κλοπής έπ' αὐτοῦ(3), τη δὲ δυνάμει καὶ σπου- $\delta \tilde{\eta}$  πεποιθώς (4), έτι την φηφον των κριτών διαφερόντων (5), απαλλαγείς οίκαδε κείρασθαί(6) τε την κεφαλήν και κατά τάχος καθαρον ιμάτιον λαβών, ώς νενικηκώς, αὐθις εἰς ἀγορὰν προϊέναι του δε Κράσσου περί την αθλειον απαντήσαντος αθτώ καί φράσαντης ότι πάσαις ξάλωχε ταῖς φήφηις(7), ἀναστρέψας καὶ

<sup>12.</sup> Ainsi, le tribun C. Manilius ayant proposé une loi en vertu de laquelle le soin de continuer la guerre contre Mithridate, jusque-là dirigée par Lucullus, serait remis à Pompée, Cicéron prononça un discours, que nous possédons encore (Pro lege Manilia), à la suite duquel la loi fut votée (66 av. J.-C.).

Ch. IX. 1. On nommait alors à Rome huit préteurs; «celui qui réunissait le plus grand nombre de suffrages était proclamé préteur urbain (praetor urbanus), premier magistrat justicier de Rome.

<sup>2.</sup> C. Licinius Macer, historien et orateur.

3. Κοινόμενος κλοπῆς Επ' αὐτοῦ. Amyot: «Accusé devant luy de larcin et de malversation en son estat.» Il y avait crimen repetundarum (s.-entendu pecuniarum), ce que Plutarque traduit ici par κρίσις κλοπῆς, lorsqu'un magistrat s'était permis des exactions contre des sujets romains ou des alliés, et les avait forcés à lui payer des sommes d'argent indues: l'action, outre les peines légales qu'elle entraînait pour le coupable, avait pour but la réclamation des sommes ou valeurs extorquées, res repetere, d'où le nom de repetundarum.

<sup>4.</sup> Τη δυνάμει και σπουδή πεποιθώς. Amyot: «Se confiant au crédit (δυτάμει) qu'il cuidoit avoir, et à la brigue grande (σπουδή) que faisoient ses amis pour luy.

<sup>5.</sup> Ψήφον διαφέρειν, voter.

<sup>6.</sup> C'était la coutume à Rome que, lorsqu'on était sous le coup d'une accusation, on laissât pousser sa barbe et ses cheveux, et qu'on portât une toge sale ou de couleur sombre: être rasé et tondu de frais et vêtu d'une toge toute blanche, c'était une tenue de fête.

<sup>7.</sup> Πάσαις . . . . ψήφοις. Amyot: «Il avoit esté condemné par toutes les sentences de tous les juges.

κατακλινείς αποθανείν. Τὸ δὲ πράγμα τῷ Κικέρωνι δόξαν ίνεγκεν ώς επιμελώς βραβεύσαντι τὸ δικαστήριον (8).

Επεί δε Ουατίνιος, άνηρ έχων τι τραχύ και πρός τους άρχοντας ολίγωρον εν ταίς συνηγορίαις, χοιράδων δε των τράχηλον περίπλεως, ήτειτό τι καταστάς παρά του Κικέρωνος, και μή διδόντος, άλλα βουλευομένου πολύν χρόνον, είπεν, ώς οίκ αν αίτός γε διστάσειε περί τούτου στρατηγών, έπιστραφείς ὁ Κικέρων «Αλλ' έγωγ'» είπεν «ούκ έχω τηλικοῦτον τράχηλον(10).»

"Ετι δ' ήμέρας δύο ἢ τρεῖς έχοντι τῆς ἀρχῆς αὐτῷ προσήγαγέ τις Μανίλιον εθθύνων κλοπής. Ο δε Μανίλιος οθτος εθνοιαν είχε καί σπουθήν ύπο του δήμου, δοκών ελαύνεσθαι διά Πομπίζιον εκείνου γάρ ήν φίλος. Αίτουμένου δ' ήμέρας αὐτοῦ, μίαν ό Κικέρων μόνην την επιούσαν έδωκε(11) και ό δημος ήγανάκτισεν είθισμένων τών στρατηγών δέκα τοιλαχιστον ήμέρας διδό

9. P. Vatinius, P. F., contre qui Cicéron prononça plus tard le discours que nous avons encore, In P. Vatinium.

<sup>8.</sup> Cicéron à Atticus (I, IV, 2): « Nos hic incredibili et singulari populi voluntate de C. Macro transegimus: cui quum acqui fuissemus, tamen multo majorem fructum ex populi existimatione illo damnato cepimus, quam ex ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus,»

<sup>10.</sup> Il y avait ici en latin, à ce qu'il semble, un double jeu de mots, d'abord sur nutare, puis sur crassa cervix. Aigraçeir, être incertain, hesiter, ne rend que l'un des deux sens du verbe enutare, qui veut dire aussi hocher la tête. Vatinius a dû dire: « Ego si praetor essem, non ita nutarem (je ne balancerais pas tant que cela). • — «Mais moi, repartit Cicéron, je n'ai pas le cou si enflé» (sous-entendu: que Vatinius, pour m'empécher de hocher la tête). Il faut d'ailleurs se rappeler, en même temps, que avoir un gros cou était une locution latine à peu près équivalente à notre expression avoir du front, être impudent. Exemple (Plutarque, Vie de Marius, ch. xxix): Ούχ ούτω πλατύν έφη φορείν τον τράχηλον ώς προαποφαίνεσθια καθάπας εξς πράγμα τηλικούτον. «Je n'ai pas le cou si entle, repondait donc aussi Cicéron (s.-entendu: que Vatinius, pour prendre ainsi une décision sans rien considérer): Ego vero non habeo tam crassas cercices. Cf. Cicer., In Vatin., 11, 4; et Sénèq. le rhéteur (Excerpt. controvers., 111. 16): Non continui bilem et exclamavi: Si cloaca esses, maxima esses. Risus omnium ingens; scholastici intueri me, quis essem qui tam crassas cervices haberem.>

<sup>11.</sup> Alτουμένου δ' ήμερας αὐτοῦ . . . εδωχε. Amyot: ell demanda quelques jours pour respondre aux charges qu'on luy mettoit sus, et Ciceron ne luy bailla pour tout delay que le jour ensuivant seulement. » Tous details manquent d'ailleurs sur ce procès de péculat intenté à Manilius. Ni ce que Plutarque en rapporte ici, ni ce qu'on lit chez Dion Cassius (XXXVI, 42-44), - et l'on en est réduit au témoignage de ces deux auteurs. - ne permet de se faire une idée claire de ce qu'a été l'affaire. Quant aux mots καὶ καταστὰς πάλιτ ἐξ ὑπαοχῆς, à la fin du chapitre, ils semblent indiquer que, dans une seconde cause. Cicéron prit de nouveau la défense de Manilius. Les interprètes entendent qu'il s'agit alors du Pro lege Manilia, sur lequel voy. la n. 12 du chap. VIII.

ναι τοις χινδυνεύουσι. Των δε δημάργων άγαγόντων αυτον έπι τὸ βήμα καὶ κατηγορούντων, άκουσθήναι δεηθείς είπεν ότι, τοῖς πινδυνεύουσιν αεί, καθ' δσον οι νόμοι παρείκουσι, κεχρημένος επιειχώς καὶ φιλανθρώπως, δεινόν ήγειτο τῷ Μανιλίω ταυτά(12) μη παρασχείν ής οθν έτι μόνης κύριος ην ήμέρας στρατηγών, ταύτην επίτηδες δρίσαι το γάρ είς άλλον άρχοντα την πρίσιν έκβαλείν ούχ είναι βουλομένου βοηθείν. Ταύτα λεχθέντα θαυμαστήν εποίησε του δήμου μεταβολήν και πολλά κατευφημούντες εδέοντο (13) την ύπερ του Μανιλίου συνηγορίαν αναλαβείν. Ο δ' υπέστη προθύμως, ούχ βριστα διά Πομπήϊον απόντα καὶ καταστάς πάλιν έξ ὑπαρχῆς(14) έδημηγόρησε, νεανικῶς τῶν όλιγαργικών καὶ τῷ Πομπιήψ φθονούντων καθαπτόμενος (15).

#### CHAPITRE X.

Επί δε την υπατείαν(1) οθη ήττον υπό των αριστοκρατικών η των πολλών προήχθη διά την πόλιν(2) έξ αίτίας αι τῷ τοιᾶσδε συναγωνισαμένων. Της ύπο Σύλλα γενομένης μεταβολής περί την πολιτείαν εν άρχη μεν ατόπου φανείσης, τότε δε τοῖς πολλοῖς ύπο χρόνου καὶ συνηθείας ήδη τινά κατάστασιν έχειν ου φαύλην δοχούσης, ήσαν (3) οί τὰ παρόνια διασείσαι καὶ μεταθείναι ζητοτντες ιδίων ένεκα πλεονεξιών, οὐ πρός τὸ βέλτιον, Πομπιβου μέν έτι τοῖς βασιλεῦσιν (4) έν Πόντω καὶ Αρμενία διαπολεμοῦντος, εν δε τη 'Ρώμη μηδεμιάς ύγεστώσης πρός τους νεωτερίζοντας άξιομάχου δυνάμεως. Ούτοι κορυφαίον είχον άνδρα τολμητην και μεγαλοπράγμονα και ποικίλον το ήθος, Δείκιον Κατιλίναν, δε αιτίαν ποτέ προς άλλοις άδιχήμασι μεγάλοις έλαβε κτείναι άδελφον αύτου και δίκην έπι τούτω φορούμενος

<sup>12.</sup> Ταὐτά, c.-à-d. Επιείχειαν καὶ φιλανθρωπίαν.

<sup>13.</sup> Έδεοντο, sous-entendu Κικέρωνος.

<sup>14.</sup> Καταστάς, « se présentant comme orateur. » (Amyot.) — Πάλιν εξ έπαοχής, locution pléonastique.

<sup>15.</sup> Εδημηγόσησε, rearixos . . . zaθαπτόμετος. Amyot: «Feit une belle harangue, en laquelle il parla bien aigrement et franchement à l'encontre

des gros de la ville et de ceulx qui portoient envie à Pompeius. Ch. X] 1. Cicéron brigua le consulat en l'an 64 av. J.-C., alors âgé de 43 aus, ce qui était la limite inférieure d'âge pour se porter candidat à cette charge: il entra en fonctions aux calendes de janvier 63.

hà την πόλιν, ob rei publicae salutem.
 Ἡσαν οἱ . . ζητοῦντες, il y avait des gens qui cherchaient.
 Βασιλεῦσιν, Mithridate et Tigrane.

ἔπεισε Σύλλαν, ὡς ἔτι ζῶντα τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀποθανουμένοις προγράψαι (5). Τοῦτον οὖν προστάτην οἱ πονηροὶ λαβόντες, ἄλλας τε πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις καὶ καταθίσαντες ἄνθρωπον ἐγεὐσαντο τῶν σαρχῶν (6). Διέφθαρτο δ' ὑπ' αὐτοῦ πολὺ μέρος τῆς ἐν τῆ πόλει νεότητος, ἡδονὰς καὶ πότους καὶ γυναικῶν ἔρωτας ἀεὶ προξενοῦντος ἐκάσιψ καὶ τὴν εἰς ταὺτα δαπάνην ἀφειδῶς παρασκευάζοντος. Ἐπῆρτο δ' ἥ τε Τυρρινία πρὸς ἀπόστασιν ὅλη καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἐντὸς "Αλπεων Γαλατίας. Ἐπισφαλέστατα δ' ἡ 'Ρώμη πρὸς μεταβολὴν εἰχε(7) διὰ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις ἀνωμαλίαν, τῶν (8) μὲν ἐν δόξη μάλιστα καὶ φρονήματι κατεπτωχευμένων εἰς θέατρα καὶ δεῖπνα καὶ φιλαρχίας καὶ οἰκοδομίας, τῶν δὲ πλούτων εἰς ἀγεννεῖς καὶ ταπεινοὺς συνερρυγκότων ἀνθρώπους, ώστε μικρᾶς ἡοπῆς δεῖσθαι τὰ πράγματα καὶ πᾶν εἶναι τοῦ τολμήσαντος ἐκστῆσαι (9) τὴν πολιτείαν, αὐτὴν (10) ὑφ' αὐτῆς νοσοῦσαν.

#### CHAPITRE XI.

Οὐ μὴν ἀλλὰ βουλόμενος ὁ Κατιλίνας ἰσχυρὸν προκαταλαβεῖν δρ μητήριον, ὑπατείαν μετήρι καὶ λαμπρὸς ἢν τοῖς ἐλπίσιν ὡς Γαΐψ Αντωνίψ(1) συνυπατεύσων, ἀνδρὶ καθ' αὐτὸν μὲν οὕτε

5. Επεισε Σύλλαν, ώς ετι ζώντα... προγφάψαι. Amyot: «Il pria Sylla de le faire mettre au nombre des condemnez et proscripts comme s'il eust encore été vivant.» Αποθανουμένοις est au futur.

7. Ἐπισηαλέστατα . . . είχε. Amyot: «Et si estoit la ville de Rome d'elle mesme en grand danger de mutation.» Ἐπισηαλέστατα, accusatif neutre jouant le rôle d'adverbe; la construction est analogne à οῖτως ἐχω, je suis ainsi.

<sup>6.</sup> Salluste (Conjuration de Catilina, 22), dit: «Fuere ea tempestate qui dicerent Catilinam, oratione habita, cum ad jusjurandum populares sceleris sui adigeret, humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse: inde cum post execrationem omnes degustavissent, sicuti in solemnibus sacris fieri consuevit, aperuisse consilium suum.»

<sup>8.</sup> Amyot paraphrase fort exactement cette phrase: «A cause que ceulx des plus nobles maisons et qui avoient le cueur plus grand avoient despendu (= dépensé) tous leurs patrimoines en jeux et festins, ou en edifices qu'ils faisoient bastir à leurs despends pour gaigner la grace du peuple à fin d'obtenir les magistrats (= magistratures), de sorte qu'ils en estoient devenus pauvres (xatintosevuépor); et les richesses estoient devolües entre mains de petits personnages qui avoient les cueurs bas.»

<sup>9.</sup> Exainaai, evertere.

<sup>10.</sup> Δὶτῆν, vu qu'elle, «la chose publique, ἐφ' αἰτῆς νοσοῖσαν, estoit corrompue et gastée au dedans de soymesme.» (Amyot.)

Ch. XI.] 1. Fato Armorio. C. Antonius Hybrida, frère de M. Antonius Creticus, et second fils du grand orateur M. Antonius C. F.

rea il deliber of the react of pales because, a construct of correct between the react of and the reaction of the reaction and construction of all of the reaction and construction of all of the reactions and the construction of the reaction approximation of the reaction  The reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction of the reaction o

#### CHAPITRE XII.

Και τὰ μέν περί Κατιλίναν εμελλεν ετι, τούς πολλούς λανθάνοντα, προάγωνες(1) δε μεγάλοι την Κικέρωνος πολιτείαν(2)
ἐδεξαντο. Τοῦτο μέν(3) γὰρ οἱ κεκωλυμένοι κατὰ τούς Σύλλα
νίμοις ἄρχειν(4), οἴ τ΄ ἀσθενεῖς ὅντες οἰ τ΄ ὁλίγοι, μετιόντες ἀρχὰς ἐδιμας ώγοιν, πολλὰ τῆς Σύλλα τυραννίδος ἀληθή μέν καὶ
δίλαια κατηγοροῦντες(5), οὐ μὴν ἐν δέοντι τὴν πολιτείαν οὐδὲ
σῦν καιρῷ κινοῦντες τοῦτο δε νόμους εἰσηγον οἱ δήμαρχοι πρὸς
τῆν αὐτὴν ὑπόθεσιν(6), δεκαδαρχίαν καθιστάντες ἀνδρών αὐτο-

6. Πρός την αιτην υπόθεσιν, tendant au même but.

<sup>2.</sup> Hytuorizo, capable de mener, doné d'initiative.

<sup>3.</sup> Hood hay, ayorros érégos, derausos edoueros, qui doit, etant conduit par un autre, être (pour cet autre) une addition de force. Comp. ci-après la note 17 du chap. xx.

<sup>4.</sup> Των καλών και αγαθών signific ici les bous citoyens. Amyot traduit ainsi toute la phrase: «Ce que prevoyans plusieurs gens de bien et d'honneur solliciterent Ciceron de demander le consulat, et, le peuple l'ayant aggréable (καὶ τοῦ δημου δεξαμένου προθυμώς, sous-entendu αὐτών, c'est-à-dire Cicéron), Catilina vint par ce moyen à decheoir de son esperance.

Ch. XII.) 1. Προάγωνες. «Plutarque appelle προάγωνες co qui so fit avant que la conspiration n'éclatât: de ce moment commençait ὁ άγων.»

Την Κικέφονος πολιτείαν, l'administration de Cicéron.
 Τοῦτο μὲν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.

<sup>4. «</sup>Sylla avait exclu pour jamais des hautes magistratures les enfants des proscrits, par la loi Cornelia de proscriptis. En effet, ils pouvaient abuser de ce pouvoir pour venger leur famille, au lieu d'en user seulement pour le bien de la république. C'est ce que craignit Cicéron, et il le déclara ouvertement dans son discours (perdu) de Proscriptorum liberis, où il disait: «Ita legibus Sullae continctur status civitatis ut, his solutis, stare ipsa non possit.» Il prononça ce discours pendant son consulat, et ses paroles produisirent un effet qui fit dire à Pline l'Ancien, dans sa magnifique apostrophe à Cicéron: «Te orante, proscriptorum liberos homores petere puduit.»

<sup>5.</sup> Hollà . . . . κατηγορούντες. Amyot: «Alleguant plusieurs choses justes et véritables contre la violente domination et tyrannie de Sylla.»

-1

κρατόρων, οἶς ἐφεῖτο(¹) πάσης μὲν Ἰταλίας, πάσης δὲ Συρίας καὶ ὅση διὰ Πομπηίου νεωστὶ προσώριστο, κυρίους ὄντας, πωλεῖν τὰ δημόσια, κρίνειν οῧς δοκοίη, φυγάδας ἐκβάλλειν(ε), συνοικίζειν πόλεις, κρήματα λαμβάνειν ἐκ τοῦ ταμιείου, στρατώτας τρέφειν καὶ καταλέγειν ὁπόσων δέοιντο. Διὸ καὶ τῷ νόμῳ προσεῖχον ἄλλοι τε τῶν ἐπιφανῶν καὶ πρῶτος Αντώνιος ὁ τοῦ Κικέρωνος συνάρχων, ὡς τῶν δέκα γενησόμενος (θ). Ἐδόκει δὲ καὶ τὸν Κατιλίνα νεωτερισμὸν εἰδῶς οὐ δυσχεραίνειν ὑπὸ πλήθους δανείων ' ὁ μάλιστα τοῖς ἀρίστοις φόρον παρεῖχε. Καὶ ιοῖτον πρῶτον θεραπείων ὁ Κικέρων, ἐκείνῳ μὲν (¹0) ἐψηφίσατο τῶν ἐπαρχιῶν Μακεδονίαν, αὐτῷ δὲ τὴν Γαλατίαν διδομένην παρητήσατο, καὶ κατειργάσατο τῷ χάριτι ταύτη τὸν Αντώνιον, ὥσπερ ὑποκριτὴν ἔμμισθον, αὐτῷ τὰ δείτερα λέγειν ὑπὲρ τῆς πατρίδος (¹¹).

 $\Omega_S$  δ' οὖτος ξαλώχει καὶ χειροήθης ἐγεγόνει ( $^{12}$ ), μᾶλλον ἤδη θαρρῶν ὁ Κικέρων ἐνίστατο πρὸς τοὺς καινοτομοῦντας. Ἐν μὲν οὖν τῆ βουλῆ κατηγορίαν τινὰ τοῦ νόμου διαθέμενος οὕτως ἐξέ-

<sup>7.</sup> Οἰς ἐφεῖτο . . . τὰ δημόσια. Construisez: Οἰς ἐφεῖτο πωλεῖν, πυσίοις ὅντας, τὰ δημόσια πάσης μὲν Ἰταλίας κτλ. Les mots πάσης μὲν Ἰταλίας, πάσης δὲ . . . προσώσιστο sont, grammaticalement, un génitif partitif appartenant en propre à τὰ δημόσια; mais, pour le sens, l'idée « par toute l'Italie, par toute la Syrie, et encore par tous les pays et provinces que l'ompeius avait nouvellement acquises à l'empire romain», domine toute la phrase et tombe, ainsi que κυρίως ὅντας, sur chacun des infinitifs κρίνειν, ἐκράλλειν, aussi bien que sur πωλείν — "Οση, avec ellipse de χώρα ου γῆ. C'est comme s'il y avait καὶ το σαύτης χώρας ὅση προσώσσιο.

<sup>8.</sup> Φυγάδας εκράλλειν, chasser en exil. En les chassant (εκράλλειν), on en fait des exilés (φυγάδας).

<sup>9.</sup> Itò.... yennoù evos. Amyot: «Pour ceste grande puissance, il y avoit plusieurs hommes de qualité qui adheroient et favorisoient à ces loix, mesmement Antonius, compagnon de Ciceron, pource qu'il avoit esperance d'estre l'un de ces dix commissaires.» On a proposé de lire yennou nevou, qu'on attend, en effet, naturellement après ce qui précède: «en tant qu'ils avaient espérance de faire partie de ces dix commissaires.»

<sup>10. «</sup>La Macédoine, province riche, échue par le sort à Cicéron: mais il la céda à son collègue. Salluste (Catilina, 26) dit à ce sujet: «Collegam » suum Antonium pactione provincia perpulerat ne contra rem publicam sentiret.» Cicéron refusa le gouvernement de la Gaule qu'on lui donna à la place de la Macédoine, parce qu'il jugeait sa présence nécessaire à Rome; il le fit obtenir à Q. Metellus.»

<sup>11.</sup> Τὰ δεύτερα λέγειν, «terme de théâtre: jouer le second rôle, être δευτεραγωνίστης. Celui-ci était tenu de faire valoir, par son jeu. le rôle du προταγωνίστης» ou acteur principal. — «Luy faisant promettre, pour le bien de la chose publique (ἐπὲρ τῆς πόλεως), qu'il le seconderoit,» traduit Amyot.

<sup>12. 22</sup>ς ουτος χειροήθης εγεγόνει, «quand Ciceron l'eut rendu maniable à sa voulunté.» (Amyot.)

πληξεν αὐτοὺς τοὺς εἰσφέροντας, ιώστε μηδέν ἀντιλέγειν (18). Ἐπεὶ δ' αὐθις ἐπεχείρουν καὶ παρασκευασάμενοι (14) προεκαλοῦντο τοὺς ὑπάτους ἐπὶ τὸν δῆμον, οἰδὲν ὑποδείσας ὁ Κικέρων, ἀλλὰ τὴν βουλὴν ἕπεσθαι κελείσας καὶ προσελθών, οὐ μόνον ἐκεῖνον ἔξέβαλε τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπογνῶναι τοὺς δημάρχους ἐποίησε, παρὰ τοσοῦτον τῷ λόγῳ κρατηθέντας ὑπ' αὐτοῦ (15).

### CHAPITRE XIII.

Μάλιστα γὰρ οὖτος ὁ ἀνὴρ ἐπέδειξε 'Ρωμαίοις ὅσον ἡδονῆς λόγος τῷ καλῷ(¹) προστίθησι, καὶ ὅτι τὸ δίκαιον ἀίγτητὸν ἐστιν, ἄν ὀρθῶς λέγηται, καὶ ὁεῖ τὸν ἐμμελῶς πολιτενόμενον ἀεὶ τῷ μὲν ἔργῳ τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ κολακεύοντος αἰρεῖσθαι, τῷ δὲ λόγῳ τὸ λυποῦν ἀφαιρεῖν τοῦ συμφέροντος. Θεῖγμα δὲ αὐτοῦ(²) τῆς περὶ τὸν λόγον χάριτος καὶ τὸ παρὰ τὰς θέας(³) ἐν τῷ ὑπατεία γενόμενον. Τῶν γὰρ ἱππικῶν πρότερον ἐν τοῖς θεάτροις ἀναμεμιγμένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου θεωμένων ὡς ἔτυχε(⁴), πρῶτος διέκρινεν ἐπὶ τιμῷ(⁵) τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν ἄλλων πολιτῶν Μάρκος 'Όθων στρατηγῶν(⁶), καὶ κατένειμεν ἐκείνοις ἰδίαν θέαν, ῆν ἔτι καὶ νῦν ἐξαίρετον(¹) ἔχουσι. Τοῦτο πρὸς ἀτιμίας(ঙ)

14. Παρασχευασάμενοι, après avoir pris leurs mesures.

2. Le génitif acros dépend de xágiros.

Ως ἔτυχε, comme cela se trouvait.
 Επὶ τιμῆ, honoris causa.

<sup>13. &</sup>quot;Ωσιε μηδένα ἀντιλέγειν, «qu'il n'y eût personne d'eulx qui luy ozast contredire.» (Amyot.)

<sup>15.</sup> Haoù rosourov... auroù « tant il les abaissa et supplanta par son eloquence. » La loi dont il s'agit et dont Plutarque a donné le résumé ci-dessus était la « loi agraire de Rullus ». Les trois discours que Cicéron prononça pour la faire repousser, le premier dans le sénat, et les deux autres dans l'assemblée du peuple, font partie de ses œuvres conservées.

Ch. XIII.] 1. Τῷ χαλῷ, ici et plus bas, le bcau. l'uis τὸ δίχαιον, le juste; τὸ χολακεῦον, le flatteur, c'est-à-dire ce qui flatte (Amyot: «ce qui chatouille et flatte la multitude»); τὸ λυποῦν, le chagrinant, ce qui est désagréable; τὸ συμφέρον, l'utile. Amyot rend ainsi le dernier membre de phrase (τῷ δὲ λόγῷ): «Mais de paroles qu'il doit aussi chercher de faire que ce qui est utile ne soit desplaisant.»

<sup>3.</sup> Παρὰ τὰς θέας, aux jeux, pendant les jeux. Cf. n. 10 du ch. xx.

<sup>6.</sup> Ce personnage s'appelait Lucius Roscius Othon, et non Marcus; il n'était pas préteur, mais tribun du peuple. La loi dont il s'agit, proposée il y avait déjà quatre ans, venait enfin d'être adoptée; elle réservait les quatorze premiers gradins du théâtre pour les chevaliers.

Θέαν εξαίρετον, place privilégiée au spectacle.
 Πρὸς ἀτιμίας (génitif singul.), in partem contumeliae, pro contumelia accipere.

ό δημος έλαβε, καὶ, φανέντος ἐν τῷ θεάτρω τοῦ Όθωνος, ἐφυβρίζων ἐσύριττεν, οἱ δ΄ ἱππεῖς ὑπέλαβον κρότω τὸν ἄνδρα λαμπρώς. Αὐθις δὲ ὁ δημος ἐπέτεινε τὸν συριγμόν, εἰτα ἐκείνοι τὸν κρότον. Ἐκ δὲ τούτου τραπόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐχρωνιο λοιδορίαις, καὶ τὸ θέατρον ἀκοσμία κατεῖχεν. Ἐπεὶ δ' ὁ Κικέρων ἡκε πυθόμενος καὶ τὸν δημον ἐκκαλέσας πρὸς τὸ τῆς Ἐνυοῦς ἱερὸν (<sup>9</sup>) ἐπετίμησε καὶ παρήνεσεν (<sup>10</sup>), οἴδ' ἀπελθόντες εἰς τὸ θέαιρον αὐθις ἐκρότουν τὸν "Οθωνα λαμπρώς καὶ πρὸς τοὺς ἱππέας ἵμιλλαν ἐποιοῦντο περὶ τιμῶν καὶ δόξης τοῦ ἀνδρός.

### CHAPITRE XIV.

Ή δὲ περὶ τὸν Κατιλίναν συνωμοσία πτήξασα τὴν ἀρχὴν(1) αὐθις ἀνεθάρρει, καὶ συνῆγον(2) ἀλλήλους καὶ παρεκάλουν εὐτολμότερον ἄπτεσθαι τῶν πραγμάτων, πρὶν ἐπανελθεῖν Πομπήτον(3), ἤδη λεγόμενον ὑποστρέφειν μετὰ τῆς δυνάμεως. Μάλιστα δὲ τὸν Κατιλίναν ἐξηρέθιζον οἱ Σύλλα πάλαι στρατιῶται, διαπεφυκότες(4) μὲν ὅλης τῆς Ἰταλίας, πλεῖστοι δὲ καὶ μαχιμώτατοι ταῖς Τυρρηνικαῖς ἐγκατεσπαρμένοι πόλεσιν, ἀρπαγὰς πάλιν καὶ διαφορήσεις πλούτων ἐτοίμων(5) ὀνειροπολοῦντες. Οὐτοι γὰρ ἡγεμόνα Μάλλιον(6) ἔχοντες, ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶς ὑπὸ Σύλλα στρατευσαμένων, συνίσταντο τῷ Κατιλίνα καὶ παρῆσαν εἰς Ῥιώμν συναρχαιρεσιάσοντες. Ύπατείαν γὰρ αὐθις μετήει, βεβουλευμένος ἀνελεῖν τὸν Κικέρωνα περὶ αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιῶν θόρυβον. Ἐδί κει δὲ καὶ τὸ δαιμόνιον προσημαίνειν τὰ πρασσόμενα σεισμοῖς τε καὶ κεραυνοῖς καὶ φάσμασιν(7). Αὶ δ' ἀπ' ἀνθρώπων μηνύσεις(8) ἀληθεῖς μὲν ἦσαν, οὔπω δ' εἰς ἔλεγχον ἀποχρῶσαι

<sup>9.</sup> Le temple de Bellone était situé dans le Champ de Mars, ainsi que le théatre de Pompée, où se passa la scène que raconte ici Plutarque.

 <sup>10.</sup> Le discours prononcé par Cicéron dans cette circonstance est perdu.
 Ch. XIV. | 1. Την ἀφχήν, expression adverbiale: au commencement.
 2. Συνόνου Le suiet est a les conjurés a dant l'idée est comprise dans

Σενήγον. Le sujet est «les conjurés» dont l'idée est comprise dans η περί τον Κατιλίναν συνομοσία.
 Voy. le chapitre x.

<sup>4.</sup> Διαπεφυχότες peut être paraphrasé ainsi: Διαπεφυτευμένοι καὶ οιον Ιοριζομένοι δι' όλης τῆς 'Ιταλίας.

b. Erolumy, toutes prêtes à être pillées.

<sup>6.</sup> C. Manlius, selon Salluste (Catilina, 24 et suiv.).
7. Ai an' ἀνθρώπων μηνύσεις, les révélations venant des hommes (cf. note 15 du ch. xix).

<sup>8. «</sup> On trouvera beaucoup de détails sur ces sinistres présages dans la IIII Catilinaire (viii) et dans un long fragment du poème De consulatusuo, cité au ler livre De Divinatione (chap. xi, § 17 sq.)».

κατ' ανδούς ενδύξου καὶ δυναμένου μέγα του Κατιλίνα. Διὸ την ξμέραν των άρχαιρεσιών υπερθέμενος (9) ο Κικέρων εκάλει τον Κατιλίναν είς την σύγκλητον καὶ περί τῶν λεγομένων (10) ἀνέχρινεν. 'Ο δε πολλούς οιόμενος είναι τούς πραγμάτων χαινών (11) έφιεμένους εν τη βουλή, και άμα τοῖς συνωμόταις ενδεικνύμενος (12), απεκρίνατο τῷ Κικέρωνι μανικήν απόκρισιν «Τίν γάρ έφη «πράττω δεινόν, εί, δυείν σωμάτων όνιων, του μεν ίσχνου καὶ κατεφθινηκότος, έχοντος δὲ κεφαλήν, τοῦ δ' ακεφάλου μέν, ισγυρού δέ και μεγάλου, τούτω κεφαλήν αυτός επιτίθημι(13); » Τούτων είς τε την βουλήν και τον δημον ήνιγμένων υπ' αυτου, μαλλον δ Κικέρων έδεισε, καὶ τοθωρακισμένον αὐτὸν οί τε δυνατοὶ πάντες ἀπὸ τῆς οἰκίας καὶ τῶν νέων πολλοὶ κατήγαγον εἰς τὸ πεδίον (14). Τοῦ δὲ θώρακος ἐπίτηδες ὑπέφαινέ τι παραλύσας έχ των ώμων του χιτώνος (15), ενδειχνύμενος τοις όρωσι τον χίνδυνον. Οἱ δ' ἢγανάκτουν καὶ συνεστρέφοντο περὶ αὐτόν καὶ τέλος έν ταϊς ψήφοις τον μέν Κατιλίναν αίθις έξέβαλον (16), είλοντο δὲ Σιλανὸν Επατον καὶ Μουρήναν(17).

10. Cicéron, Pro Murena (chap. xxv): « Itaque postridie frequenti senatu Catilinam excitavi atque eum de his rebus jussi, si quid vellet, quae ad me allatae essent, dicere.

11. Πραγμάτων καινών, res novae, la révolution.

12. Καὶ . . . . ενδειχνύμενος. Amyot: «Et aussi se voulant monstrer

prest à ceulx qui estoient de sa conjuration.

13. Cicéron (l. cit.): « Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, unum debile, infirmo capite: alterum firmum, sine capite: huic, quum ita de se meritum esset, caput se vivo non defuturum.» Έμαυτον (et non αὐτος) ἐππιθημι donnerait un équivalent exact de ces derniers mots.

14. Από τῆς ολχίας . . . εἰς τὸ πεθίον. Amyot: « A l'aller de son logis jusques au champ de Mars, où se faisoient les élections. »

15. Cicéron (Muren., xxvI): Descendi in campum cum firmissimo praesidio fortissimorum virorum et cum illa lata insignique lorica, non quae me tegeret - etenim sciebam Catilinam non latus aut ventrem, sed caput et collum solere petere, - verum ut omnes boni animadverterent, et quum in metu et periculo consulem viderent, id quod est factum, ad opem praesidiumque concurrerent. > Les mots τοῦ δὲ θώραχος — τοῦ χιτῶνος, dont l'équiva-valent se retrouve d'ailleurs chez Dion Cassius (XXXVII, 29), paraissent avoir pour origine les mots non quae me tegeret du texte de Cicéron, mal

16. Τέλος, accusatif employé adverbialement, enfin (voy. la note 1 du prés. ch.). — Έν ταῖς ψήφοις, par ses votes, — ἐξέβαλον, le peuple re-

poussa.

17. D. Junius Silanus, et L. Licinius Murena. Silanus était beau-frère de Caton d'Utique. «Murena s'était distingué, sous Lucullus, dans la guerre contre Mithridate; or, le triomphe de ce général ayant eu lieu à l'époque

<sup>9.</sup> Les comices pour l'élection des consuls de l'année 62 furent, à la suite d'un discours prononcé par Cicéron dans le sénat le 21 octobre 63, remis, au lieu du lendemain 22, au 28 du même mois.

Εκέκτητο δε χωρίον καλον εν "Αρποις(4), και περί Νέαν πόλιν (5) ήν άγρος, και περί Πομπηΐους Εσερος, ου μεγάλοι φερνή τε Τερεντίας της γυναικός προσεγένετο μυριάδων δώδεκα, καὶ κληρονομία τις είς εννέα συναχθείσα δηναρίων μυριάδας. τούτων έλευθερίως άμα καὶ σωφρόνως διίγε μετά τών συμβιούντων Ελλήνων και 'Ρωμαίων φιλολόγων, σπάνιον, εί ποτε, προ δυσμών ήλίου κατακλινόμενος (6), οὐχ ούτω (7) δι' ἀσχολίαν, ώς διὰ τὸ σῶμα τῷ στομάχω (8) μοχθηρῶς διακείμενον. Ην δὲ καὶ την άλλην περί το σώμα θεραπείαν ακριβής και περιττός, ώστε καὶ τρίψεσι καὶ περιπάτοις άριθμιῷ τεταγμένοις χρησθαι. Καὶ τουτον τον τρόπον διαπαιδαγωγών την έξιν άνοσον και διαρκή πρός πολλούς καὶ μεγάλους άγωνας καὶ πόνους συνείγεν.

Ολαίαν δε την μεν πατριώαν τῷ ἀδελη ῷ (9) παρεχώρησεν αὐτώς δ' ψάχει περί τὸ Παλάτιον(10) ύπερ τοῦ μὴ μαχράν βαδίζοντας ένοχλείσθαι τούς θεραπεύοντας αὐτόν(11). Έθεράπευον δέ καθ'

l'édile. On conçoit que la baisse du prix des subsistances pendant l'édilité de Cicéron contribuât à rendre celui-ci populaire: les Siciliens ne pouvaient donc mieux manifester à Cicéron leur reconnaissance.

4. Έν Αρποις, non point à Arpi en Apulie, mais à Arpinum en Latium,

dans le pays des Volsques.

5, Νέαν πόλιν. Le nominatif Νέα πόλις s'écrit aussi en un seul mot Nεάπολις (avec l'accent sur l'a), d'où Naples.

6. Katakhrouevos, se couchant pour manger, c'est-à-dire se mettant à

table.

 Οὐχ οὕτω . . . ώς, non pas tant . . . que.
 Τῷ στομάχῳ μοχθηρῶς διακείμενον, faible de l'estomac, maladif du côté de l'estomac. Si la phrase n'a pas subi d'altération, elle doit s'entendre ainsi: Διὰ τὸ σῶμα ὁ διέχειτο μοχθηρῶς κατὰ τὸν στόμαχον.
9. Τῷ ἀθελφῷ, Q. Tullius Cicero.
10. Δικει περὶ τὸ Παλάτιον. Boissier Promenades archéologiques, ch. II:

« Le Palatin est une colline de près de 1800 mètres de circonférence et de 35 mètres de haut, qui est placée comme une sorte d'île au centre de celles dont la réunion a formé la ville éternelle. Quoiqu'elle soit la plus petite de toutes, «les autres, dit un écrivain, semblent l'entourer de leurs hommages comme leur souveraine. . . . C'est là que quelques-uns des plus illustres citoyens avaient établi leur demeure; ils tenaient à se loger le plus près possible du Forum et des affaires publiques. Nous connaissons la situation exacte de la plus illustre de toutes ces maisons, celle de Ci-céron, s'il est vrai, comme le pensent MM. Visconti et Lanciani, qu'une grande construction dont on aperçoit les restes au coin du Vélabre appartenait au portique de Catulus; la maison de Cicéron, nous le savons, en devait être tout à fait voisine. Il était fier d'habiter sur le plus bel emplacement de Rome, in pulcherrimo urbis loco; il nous dit qu'il dominait de là le Forum, et que sa vue s'étendait sur tous les quartiers de la ville.

11. Υπέρ τοῦ μὴ μαχράν . . . αὐτόν. Amyot: «A celle fin que ceulx qui le viendroient visiter par honneur et qui luy feroient la cour, ne se travaillassent pas tant d'aller si loing.

ήμέραν έπὶ θύρας φοιτώντες οὖχ ἐλάττονες ἢ Κράσσον ἐπὶ πλούτω καὶ Πομπήϊον διὰ τὴν ἐν τοῖς στρατεύμασι δύναμιν, θαυμαζομένους μάλιστα 'Ρωμαίων καὶ μεγίστους ὄντας. 'Εθεράπευε δὲ καὶ Πομπήϊος Κικέρωνα, καὶ μέγα πρὸς δύναμιν αὐτῷ καὶ δόξαν ἡ Κικέρωνος συνέπραξε πολιτεία (12).

### CHAPITRE IX.

Στρατηγίαν δὲ μετιόντων ὅμα σὲν αὐτῷ πολλῶν καὶ γενναίων, πρῶτος ἀπάντων ἀνηγορεύθη καὶ τὰς κρίσεις ἔδοξε καθαρῶς καὶ καλῶς βραβεῦσαι(1). Λέγεται δὲ Λικίνιος Μάκερ(2), ἀνῆρ καὶ καθ' αὐτὸν ἰσχύων ἐν τῷ πόλει μέγα καὶ Κράσσω χρώμενος βοηθῷ, κρινόμενος κλοπῆς ἐπ' αὐτοῦ(3), τῷ δὲ δυνάμει καὶ σπουθῷ πεποιθώς(4), ἔτι τὴν φῆφον τῶν κριτῶν διαφερόντων(5), ἀπαλλαγεὶς οἴκαδε κείρασθαί(6) τε τὴν κεφαλὴν καὶ κατὰ τάχος καθαρὸν ἱμάτιον λαβών, ὡς νενικηκώς, αὐθις εἰς ἀγορὰν προϊέναι τοῦ δὲ Κράσσου περὶ τὴν αὔλειον ἀπαντήσαντος αὐτῷ καὶ φράσαντος ὅτι πάσαις ἑάλωκε ταῖς φήφοις(7), ἀναστρέψας καὶ

<sup>12.</sup> Ainsi, le tribun C. Manilius ayant proposé une loi en vertu de laquelle le soin de continuer la guerre contre Mithridate, jusque-là dirigée par Lucullus, serait remis à Pompée, Cicéron prononça un discours, que nous possédons encore (*Pro lege Manilia*), à la suite duquel la loi fut votée (66 av. J.-C.).

votée (66 av. J.-C.).

Ch. IX.] 1. On nommait alors à Rome huit préteurs; «celui qui réunissait le plus grand nombre de suffrages était proclamé préteur urbain (praetor urbanus), premier magistrat justicier de Rome.»

<sup>2.</sup> C. Licinius Macer, historien et orateur.

<sup>3.</sup> Καινόμενος κλοπῆς ἐπ' αὐτοῦ. Amyot: «Accusé devant luy de larcin et de malversation en son estat.» Il y avait crimen repetundarum (s.-entendu pecuniarum), ce que Plutarque traduit ici par κρίπις κλοπῆς, lorsqu'un magistrat s'était permis des exactions contre des sujets romains ou des alliés, et les avait forcés à lui payer des sommes d'argent indues: l'action, outre les peines légales qu'elle entraînait pour le coupable, avait pour but la réclamation des sommes ou valeurs extorquées, res repetere, d'où le nom de repetundarum.

<sup>4.</sup> Τη δυνάμει και σπουδή πεποιθώς. Amyot: « Se confiant au crédit (δυνάμει) qu'il cuidoit avoir, et à la brigue grande (σπουδή) que faisoient ses amis pour luy.»

<sup>5.</sup> Ψήφον διαφέρειν, voter.

<sup>6.</sup> C'était la coutume à Rome que, lorsqu'on était sous le coup d'une accusation, on laissât pousser sa barbe et ses cheveux, et qu'on portât une toge sale ou de couleur sombre: être rasé et tondu de frais et vêtu d'une toge toute blanche, c'était une tenue de fête.

<sup>7.</sup> Πάσαις . . . . ψήφοις. Amyot: «Il avoit esté condemné par toutes les sentences de tous les juges.»

κατακλινείς αποθανείν. Τὸ δὲ πράγμα τῷ Κικέρωνι δόξαν ήνεγπεν ώς επιμελώς βραβεύσαντι τὸ δικαστήριον (8).

'Επεί δε Οὐατίνιος, άνηρ έχων τι τραχύ και πρός τους ἄρχοντας ολίγωρον εν ταϊς συνηγορίαις, χοιράδων δε τον τράχηλον περίπλεως, ήτειτό τι καταστάς παρά του Κικέρωνος, και μή διδόντος, άλλα βουλευομένου πολύν χρόνον, είπεν, ώς ούκ αν αύτός γε διστάσειε περί τούτου στρατηγών, έπιστραφείς ὁ Κιχέρων «'Αλλ' έγωγ'» είπεν «ούκ έχω τηλικοῦτον τράχηλον(10).»

"Ετι δ' ήμερας δύο ἢ τρεῖς έχοντι τῆς ἀρχῆς αὐτῷ προσήγαγέ τις Μανίλιον εὐθύνων κλοπῆς. Ο δὲ Μανίλιος οὐτος εὔνοιαν είχε και σπουδήν ύπο του δήμου, δοκών έλαύνεσθαι διά Πομπήϊον εκείνου γάρ ήν φίλος. Αίτουμένου δ' ήμέρας αὐτοῦ, μίαν ό Κικέρων μόνην την έπιουσαν έδωκε (11) και ό δημος ήγανάκτησεν είθισμένων των στρατηγών δέχα τοθλάγιστον ημέρας διδώ-

9. P. Vatinius, P. F., contre qui Cicéron prononça plus tard le discours que nous avons encore, In P. Vatinium.

<sup>8.</sup> Cicéron à Atticus (I, IV, 2): « Nos hic incredibili et singulari populi voluntate de C. Macro transegimus: cui quum acqui fuissemus, tamen multo majorem fructum ex populi existimatione illo damnato cepimus, quam ex ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus.

<sup>10.</sup> Il y avait ici en latin, à ce qu'il semble, un double jeu de mots, d'abord sur nutare, puis sur crassa cervix. Aistageir, être incertain, hésiter. ne rend que l'un des deux sens du verbe «nutare», qui veut dire aussi hocher la tête. Vatinius a dû dire: « Ego si practor essem, non ita nutarem (je ne balancerais pas tant que cela). - «Mais moi, repartit Cicéron, je n'ai pas le cou si enflé » (sous-entendu: que Vatinius, pour m'empêcher de hocher la tête). Il faut d'ailleurs se rappeler, en même temps, que avoir un gros cou était une locution latine à peu près équivalente à notre expression avoir du front, être impudent. Exemple (Plutarque, Vie de Marius, ch. xxix): Ούχ ούτω πλατύν έφη φορείν τον τράχηλον ώς προαποφαίνεσθια καθάπας εlς πράγμα τηλικούτον. «Je n'ai pas le cou si entlé, repondait donc aussi Cicéron (s.-entendu: que Vatinius, pour prendre ainsi une décision sans rien considérer): Ego vero non habeo tam crassas cervices. Cf. Cicer., In Vatin., 11, 4; et Sénèq. le rhéteur (Excerpt. controvers., 111. 16): Non continui bilem et exclamavi: Si cloaca esses, maxima esses. Risus omnium ingens; scholastici intueri me, quis essem qui tam crassas cercices haberem.»

<sup>11.</sup> Απουμένου δ' ήμέρας αὐτοῦ . . . ἔδωκε. Amyot: «Il demanda quelques jours pour respondre aux charges qu'on luy mettoit sus, et Ciceron ne luy bailla pour tout delay que le jour ensuivant seulement. Tous details manquent d'ailleurs sur ce procès de péculat intenté à Manilius. Ni ce que l'Intarque en rapporte ici, ni ce qu'on lit chez Dion Cassius (XXXVI, 42-44), - et l'on en est réduit au témoignage de ces deux auteurs, - ne permet de se faire une idée claire de ce qu'a été l'affaire. Quant aux mots καὶ καταστὰς πάλιν εξ ὑπαοχῆς, à la fin du chapitre, ils semblent indiquer que, dans une seconde cause. Cicéron prit de nouveau la défense de Manilius. Les interprètes entendent qu'il s'agit alors du Pro lege Manilia, sur lequel voy. la n. 12 du chap. viii.

ναι τοῖς χινδυνεύουσι. Των δὲ δημάργων άγαγόντων αὐτὸν ἐπὶ τὸ βήμα καὶ κατηγορούντων, ακουσθήναι δεηθείς είπεν ότι, τοῖς πινδυνεύουσιν αεί, καθ' όσον οι νόμοι παρείκουσι, κεχρημένος επιειχώς καὶ φιλανθρώπως, δεινόν ήγεῖτο τῷ Μανιλίφ ταὐτά(12) μή παρασχείν ής ουν έτι μόνης πύριος ήν ήμέρας στρατηγών, ταύτην επίτηδες δρίσαι το γάρ είς άλλον άρχοντα την κρίσιν έκβαλεῖν οὐχ είναι βουλομένου βοηθεῖν. Ταῦτα λεχθένια θαυμαστήν εποίησε του δήμου μεταβολήν και πολλά κατευφημούντες εδέηντη (13) την υπέρ του Μανιλίου συνηγηρίαν άναλαβείν. Ό δ' υπέστη προθύμως, ούν βριστα διά Πομπίβον απόντα καὶ καταστάς πάλιν έξ  $\dot{v}$ παρχ $\hat{r}_{S}(14)$  έδημηγόρησε, νεανικώς τών όλιγαρχικών καὶ τῷ Πομπιμίω φθονούντων καθαπτόμενος (15).

#### CHAPITRE X.

Έπὶ δὲ τὴν ὑπατείαν(1) οὐχ ἦττον ὑπὸ τῶν ἀριστοκρατικῶν η των πολλών προίχθη διά την πόλιν(2) έξ αίτίας αθτώ τοιάσδε συναγωνισαμένων. Της υπό Σύλλα γενομένης μεταβολής περί την πολιτείαν εν άρχη μεν ατόπου φανείσης, τότε δε τοῖς πολλοῖς ύπο χρόνου καὶ συνηθείας ήδη τινά κατάστασιν έχειν ού φαύλην δοχοίσης, ήσαν (3) οί τὰ παρόντα διασείσαι καὶ μεταθείναι ζητουντες ιδίων ένεκα πλεονεξιών, οὐ πρὸς τὸ βέλτιον, Πομπηΐου μέν έτι τοῖς βασιλεῦσιν (4) έν Πόντω καὶ Αρμενία διαπολεμοῦντος, εν δε τη 'Ρώμη μηδεμιάς ύψεστώσης πρός τούς νεωτερίζοντας αξιομάχου δυνάμεως. Οίτοι πορυφαίον είχον άνδρα τολμητην και μεγαλοπράγμονα και ποικίλον το ήθος, Δεύκιον Κατιλίναν, δε αλτίαν ποτέ πρός άλλοις άδικήμασι μεγάλοις έλαβε κτείναι άδελφον αύτου και δίκην έπι τούτο φοβούμενος

<sup>12.</sup> Ταὐτά, c.-à-d. Επιείχειαν καὶ φιλανθρωπίαν.

<sup>13.</sup> Ediovio, sous-entendu Kixiowvos.

<sup>14.</sup> Καταστάς, « se présentant comme orateur. » (Amyot.) — Πάλιν εξ υπαρχής, locution pléonastique.

<sup>15.</sup> Εδημηγόρησε, νεανικώς . . . καθαπτόμενος. Amyot: «Feit une belle harangue, en laquelle il parla bien aigrement et franchement à l'encontre

des gros de la ville et de ceulx qui portoient envie à Pompeius.

Ch. X] 1. Cicéron brigua le consulat en l'an 64 av. J.-C., alors âgé de 43 aus, ce qui était la limite inférieure d'âge pour se porter candidat à cette charge: il entra en fonctions aux calendes de janvier 63.

 <sup>1</sup> την πόλιν, ob rei publicae salutem.
 Ήσαν οι . . . ζητοῦντες, il y avait des gens qui cherchaient.
 Βασιλεῦσιν, Mithridate et Tigrane.

έπεισε Σύλλαν, ώς έτι ζώντα τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀποθανουμένοις προγράψαι (5). Τοῦτον οἶν προστάτην οἱ πονηροὶ λαβόντες, ἄλλας τε πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις καὶ καταθύσαντες ἄνθρωπον ἐγεύσαντο τῶν σαρχῶν (6). Διέφθαρτο δ' ὑπ' αὐτοῦ πολὺ μέρος τῆς ἐν τῆ πόλει νεότητος, ἡδονὰς καὶ πότους καὶ γυναικῶν ἔρωτας ἀεὶ προξενοῦντος ἐκάστω καὶ τὴν εἰς ταὺτα δαπάνην ἀφειδῶς παρασκευάζοντος. Ἐπῆρτο δ' ἡ τε Τυρρηνία πρὸς ἀπόστασιν ὅλη καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἐντὸς "Αλπεων Γαλατίας. Ἐπισφαλέστατα δ' ἡ 'Ρώμη πρὸς μεταβολὴν εἰχε(7) διὰ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις ἀνωμαλίαν, τῶν (8) μὲν ἐν δόξη μάλιστα καὶ φρονήματι κατεπτωχευμένων εἰς θέατρα καὶ δεῖπνα καὶ φιλαρχίας καὶ οἰκοδομίας, τῶν δὲ πλούτων εἰς ἀγεννεῖς καὶ ταπεινοὺς συνερρυηκότων ἀνθρώπους, ὥστε μικρᾶς ἡοπῆς δεῖσθαι τὰ πράγματα καὶ πᾶν εἰναι τοῦ τολμήσαντος ἐκστῆσαι (9) τὴν πολιτείαν, αὐτὴν (10) ὑφ' αὐτῆς νοσοῦσαν.

## CHAPITRE XI.

Οὐ μὴν ἀλλὰ βουλόμενος ὁ Κατιλίνας ἰσχυρὸν προκαταλαβεῖν ὁρμητήριον, ὑπατείαν μετήει καὶ λαμπρὸς ἦν τοῖς ἐλπίσιν ὡς Γαΐ $\psi$  Αντωνί $\psi(^1)$  συνυπατεύσων, ἀνδρὶ καθ' αὐτὸν μὲν οὕτε

5. Επεισε Σύλλαν, ώς επ ζώντα.. προγράψαι. Amyot: «Il pria Sylla de le faire mettre au nombre des condemnez et proscripts comme s'il eust encore été vivant.» Αποθανουμένοις est au futur.

7. Ἐπισφαλέστατα . . . είχε. Amyot: «Et si estoit la ville de Rome d'elle mesme en grand danger de mutation.» Ἐπισφαλέστατα, accusatif neutre jouant le rôle d'adverbe; la construction est analogne à οῦτως εχω, je suis ainsi.

<sup>6.</sup> Salluste (Conjuration de Catilina, 22), dit: «Fuere ea tempestate qui dicerent Catilinam, oratione habita, cum ad jusjurandum populares sceletis sui adigeret, humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse: inde cum post execrationem omnes degustavissent, sicuti in solemnibus sacris fieri consuevit, aperuisse consilium suum.»

<sup>8.</sup> Amyot paraphrase fort exactement cette phrase: «A cause que ceulx des plus nobles maisons et qui avoient le cueur plus grand avoient despendu (= dépensé) tous leurs patrimoines en jeux et festins, ou en edifices qu'ils faisoient bastir à leurs despends pour gaigner la grace du peuple à fin d'obtenir les magistrats (= magistratures), de sorte qu'ils en estoient devenus pauvres (xatentoxecueron); et les richesses estoient devolües entre mains de petits personnages qui avoient les cueurs bas.»

<sup>9.</sup> Έχστησαι, evertere.
10. Αὐτην, vu qu'elle, «la chose publique, ὑφ' αὐτης νοσοῦσαν, estoit cor-

rompue et gastée au dedans de soymesme. (Amyot.)
Ch. XI.] 1. Γαίω Αντωνίω. C. Antonius Hybrida, frère de M. Antonius Creticus, et second fils du grand orateur M. Antonius C. F.

πρός τὸ βέλτιον οὕτε πρός τὸ χεῖρον ἡγεμονικῷ (²), προσθήκη δ' ἄγοντος ἐτέρου δυνάμεως ἐσομένιρ (³). Ταῦτα δὴ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν (¹) οἱ πλεῖστοι προαισθόμενοι, τὸν Κικέρωνα προῆγον ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καὶ, τοῦ δήμου δεξαμένου προθύμως, ὁ μὲν Κατιλίνας ἐξέπεσε, Κικέρων δὲ καὶ Γάϊος Αντώνιος ἡρέθησαν. Καίτοι τῶν μετιόντων ὁ Κικέρων μόνος ἦν ἐξ ἱππικοῦ πατρός, οὐ βουλευτοῦ, γεγονώς.

### CHAPITRE XII.

Καὶ τὰ μὲν περὶ Κατιλίναν ἔμελλεν ἔτι, τοὺς πολλοὺς λανθάνοντα, προάγωνες (¹) δὲ μεγάλοι τὴν Κικέρωνος πολιτείαν (²)
ἐδέξαντο. Τοῦτο μὲν (³) γὰρ οἱ κεκωλυμένοι κατὰ τοὺς Σύλλα
νόμους ἄρχειν (⁴), οὕτ' ἀσθενεῖς ὅντες οὕτ' ὀλίγοι, μετιόντες ἀρχὰς ἐδημαγώγουν, πολλὰ τῆς Σύλλα τυραννίδος ἀληθῆ μὲν καὶ
δίκαια κατηγοροῦντες (⁵), οὐ μὴν ἐν δέοντι τὴν πολιτείαν οὐδὲ
σὺν καιρῷ κινοῦντες τοῦτο δὲ νόμους εἰσῆγον οἱ δήμαρχοι πρὸς
τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν (⁶), δεκαδαρχίαν καθιστάντες ἀνδρῶν αὐτο-

<sup>2.</sup> Hyemovizo, capable de mener, doué d'initiative.

<sup>3.</sup> Προσθήχη, αγοντος έτερου, δυνάμεως εσομένω, qui doit, étant conduit par un autre, être (pour cet autre) une addition de force. Comp. ci-après la note 17 du chap. xx.

<sup>4.</sup> Τῶν καλῶν καὶ αγαθῶν sɨgnifie ici les bons citoyens. Amyot traduit ainsi toute la phrase: «Ce que prevoyans plusieurs gens de bien et d'honneur solliciterent Ciceron de demander le consulat, et, le peuple l'ayant aggréable (καὶ τοῦ δήμου δεξαμένου προθύμως, sous-entendu αὐτόν, c'est-à-dire Cicéron), Catilina vint par ce moyen à decheoir de son espe-

Ch. XII.] 1. Προάγωνες. «Plutarque appelle προάγωνες ce qui se fit avant que la conspiration n'éclatât: de ce moment commençait ὁ ἀγών.»

<sup>2.</sup> Την Κικέφωνος πολιτείαν, l'administration de Cicéron.
3. Τοῦτο μὲν . . . , τοῦτο δὲ, d'une part . . . , de l'autre.

<sup>4. «</sup>Sylla avait exclu pour jamais des hautes magistratures les enfants des proscrits, par la loi Cornelia de proscriptis. En effet, ils pouvaient abuser de ce pouvoir pour venger leur famille, au lieu d'en user seulement pour le bien de la république. C'est ce que craignit Cicéron, et il le déclara ouvertement dans son discours (perdu) de Proscriptorum liberis, où il disait: « Ita legibus Sullae continetur status civitatis ut, his solutis, stare ipsa no possit.» Il prononça ce discours pendant son consulat, et ses paroles produisirent un effet qui fit dire à Pline l'Ancien, dans sa magnifique apostrophe à Cicéron: « Te orante, proscriptorum liberos honores petere puduit. »

<sup>5.</sup> Πολλά . . . . χατηγορούντες. Amyot: «Alleguant plusieurs choses justes et véritables contre la violente domination et tyrannie de Sylla.» 6. Πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, tendant au même but.

κρατόρων, οίς εφείτο (1) πάσης μεν Ιταλίας, πάσης δε Συρίας καὶ δση διὰ Πομπηίου νεωστὶ προσώριστο, κυρίους ὄντας, πωλείν τὰ δημόσια, κρίνειν οθς δοκοίη, φυγάδας ἐκβάλλειν(8), συνοιχίζειν πόλεις, χρήματα λαμβάνειν έκ του ταμιείου, στρατιώτας τρέφειν καὶ καταλέγειν δπόσων δέοιντο. Διὸ καὶ τῷ νόμῷ προσείχον άλλοι τε των έπιφανών και πρώτος Αντώνιος ό του Κικέρωνος συνάρχων, ώς των δέκα γενησόμενος (9). 'Εδόκει δέ καὶ τον Κατιλίνα νεωτερισμον είδως ού δυσγεραίνειν υπό πλήθους δανείων ' δ μάλιστα τοῖς ἀρίστοις φόβον παρείγε. Καὶ τοίτον πρώτον θεραπεύων ὁ Κικέρων, ἐκείνω μέν (10) ἐψηφίσατο των έπαρχιών Μακεδονίαν, αιτώ δε την Γαλατίαν διδομένην παρητήσατο, καὶ καιειργάσατο τῆ χάριτι ταύτη τὸν Αντώνιον, ώσπερ ύποχριτην έμμισθον, αὐτῷ τὰ δείτερα λέγειν ὑπὲρ τῆς πατρίδος (11).

 $\Omega_{\mathcal{G}}$   $\mathbf{d}$  οὖτος ξαλώχει καὶ χειροήθης ξγεγόνει $(^{12})$ , μᾶλλον ήδη θαρρών ὁ Κικέρων ἐνίσταιο πρὸς τοὺς καινοτομοῦντας. Έν μέν οὖν τῆ βουλῆ κατηγορίαν τινὰ τοῦ νόμου διαθέμενος οὕτως έξέ-

γη. C'est comme s'il y avait Καὶ το σαύτης χώρας ὅση προσώριστο. 8. Φυγάδας Εκβάλλειν, chasser en exil. En les chassant (Εκβάλλειν), on en

fait des exilés (φυγάδας).

10. «La Macédoine, province riche, échue par le sort à Cicéron; mais il la céda à son collègue. Salluste (Catilina, 26) dit à ce sujet: «Collegam» suum Antonium pactione provincia perpulerat ne contra rem publicam sem-\*tiret. \* Cicéron refusa le gouvernement de la Gaule qu'on lui donna à la place de la Macédoine, parce qu'il jugeait sa présence nécessaire à Ronc; il le fit obtenir à Q. Metellus.»

11. Tà devreça lépeir, «terme de théâtre: jouer le second rôle, être δευτεραγωνίστης. Celui-ci était tenu de faire valoir, par son jeu, le rôle du προταγωνίστης > ou acteur principal. - Luy faisant promettre, pour le bien de la chose publique (vneo ins nolems), qu'il le seconderoit, traduit Amyot.

12. Ως ουτος χειροήθης εγεγόνει, «quand Ciceron l'eut rendu maniable » sa voulunté. » (Amyot.)

<sup>7.</sup> Οις εφείτο . . . τὰ δημόσια. Construisez: Οις εφείτο πωλείν, χερίοις όντας, τὰ δημόσια πάσης μεν 'Ιταλίας χτλ. Les mots πάσης μεν 'Ιταλίας. πάσης δέ . . . προσώριστο sont, grammaticalement, un génitif partitif appartenant en propre à τὰ δημόσια; mais, pour le sens, l'idée « par toute l'Italie, par toute la Syrie, et encore par tous les pays et provinces que Pompeius avait nouvellement acquises à l'empire romain, domine toute la phrase et tombe, ainsi que κερίους όντας, sur chacun des infinitifs κρίτειν, εκβάλλειν, aussi bien que sur πωλείν. — "Οση, avec ellipse de χώρα ou

<sup>9.</sup> Διὸ . . . . γενησόμενος. Amyot: «Pour ceste grande puissance, il y avoit plusieurs hommes de qualité qui adheroient et favorisoient à ces loix, mesmement Antonius, compagnon de Ciceron, pource qu'il avoit esperance d'estre l'un de ces dix commissaires. On a proposé de lire yenquoμενοι, qu'on attend, en effet, naturellement après ce qui précède: «en tant qu'ils avaient espérance de faire partie de ces dix commissaires.

πληξεν αὐτοὺς τοὺς εἰσφέροντας, ώστε μιδέν ἀντιλέγειν (13). Ἐπεὶ δ' αι θις έπεχείρουν καὶ παρασκευασάμενοι (14) προεκαλούντο τούς ύπάτους έπὶ τὸν διμον, οἰδεν ὑποδείσας ὁ Κικέρων, άλλὰ τὴν βουλήν Επεσθαι κελεύσας καὶ προσελθών, οὐ μόνον έκεῖνον έξέβαλε τον νόμον, άλλα και των άλλων απογνώναι τους διμάργους έποίησε, παρά τοσούτον τῷ λόγω χρατηθέντας ὑπ' αὐτοῦ(15).

#### CHAPITRE XIII.

Μάλιστα γὰρ οὖτος ὁ ἀνὴρ ἐπέδειξε Ῥωμαίοις ὅσον ἡδονῆς λόγος τῷ καλῷ(1) προστίθησι, καὶ ὅτι τὸ δίκαιον ἀἰρτητόν ἐστιν, αν δοθώς λέγηται, και δεί τον εμμελώς πολιτευόμενον αεί τῷ μέν έργω τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ κολακεύοντος αίρεισθαι, τῷ δὲ λόγω τὸ λυπουν ἀφαιρείν τοῦ συμφέροντος. Ιείγμα δὲ αὐτοῦ(2) τῆς περί τον λόγον χάριτος και το παρά τας θέας(3) εν τη υπατεία γενόμενον. Των γάρ Ιππικών πρότερον έν τοῖς θεάτροις άναμεμιγμένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου θεωμένων ώς ἔτυχε(4), πρώτος διέχρινεν έπὶ τιμή (5) τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν ἄλλων πολιτῶν Μάρχος 'Όθων στρατηγών(6), καὶ κατένειμεν ἐκείνοις ἰδίαν θέαν, ην έτι και νῦν εξαίρετον (7) έγουσι. Τοῦτο πρός ἀτιμίας (8)

14. Haquoxecacaneros, après avoir pris leurs mesures.

2. Le génitif airou dépend de xágiros.

4. Ως έτυχε, comme cela se trouvait.

5. Έπὶ τιμή, honoris causa.



<sup>13. &</sup>quot;Ωστε μηθένα αντιλέγειν, «qu'il n'y eût personne d'eulx qui luy ozast contredire. . (Amyot.)

<sup>15.</sup> Ηποὰ τοσούτον . . . αὐτού «tant il les abaissa et supplanta par son eloquence. La loi dont il s'agit et dont Plutarque a donné le résumé ci-dessus était la « loi agraire de Rullus ». Les trois discours que Cicéron

ci-dessus etali la « loi agraire de Rullus». Les trois discours que Cierron prononça pour la faire repousser, le premier dans le sénat, et les deux autres dans l'assemblée du peuple, font partie de ses œuvres conservées.

Ch. XIII.] 1. Τῷ καλῷ, ici et plus bas, le beau. Puis rò δίκαον, le juste; τὸ κολακεῦον, le flatteur, c'est-à-dire ce qui flatte (Amyot: «ce qui chatouille et flatte la multitude»); τὸ λυποῦν, le chagrinant, ce qui est désagréable; τὸ συμφερον, l'utile. Amyot rend ainsi le dernier membre de phrase (τῷ δὲ λόγψ): «Mais de paroles qu'il doit aussi chercher de faire que ce qui est utile ne soit desplaigent». que ce qui est utile ne soit desplaisant.

<sup>3.</sup> Παρά τὰς θέας, aux jeux, pendant les jeux. Cf. n. 10 du ch. xx.

<sup>6.</sup> Ce personnage s'appelait Lucius Roscius Othon, et non Marcus; il n'était pas préteur, mais tribun du peuple. La loi dont il s'agit, proposée il y avait déjà quatre ans, venait enfin d'être adoptée; elle réservait les quatorze premiers gradins du théâtre pour les chevaliers.

Θέαν ἐξαίρετον, place privilégiée au spectacle.
 Πρὸς ἀτιμίας (génitif singul.), in partem contumeliae, pro contumelia accipere.

7

7

ii)t

1.78

(4) - 1

`.7 - 1

i

7

) [

ό δήμος έλαβε, καί, φανέντος έν τῷ θεάτρω τοῦ Όθωνος, έφιβρίζων εσίριττεν, οἱ δ' ἱππεῖς ὑπέλαβον χρότω τον ἄνδρα λαμπρώς. Αθθις δε δ δήμος επέτεινε τον συριγμόν, είτα έχεινοι τον αφότον. Έχ δε τούτου τραπόμενοι πρός άλλήλους έχρωνιο λοιδορίαις, και το θέατρον ακοσμία κατείχεν. Έπει δ' ο Κικέρων ίχε πυθήμενος και τον δίμον έκκαλέσας πρός το της Ένιους  $i \epsilon \varrho \hat{n} v^{(9)}$   $\hat{\epsilon} n \epsilon i \ell \mu \eta \sigma \epsilon$   $v \alpha \hat{\epsilon} n \alpha \varrho \eta \nu \epsilon \sigma \epsilon v^{(10)}$ , old  $\hat{a} n \epsilon \lambda \theta \hat{o} \nu \tau \epsilon \varsigma$   $\hat{\epsilon} \ell \varsigma$   $\hat{\tau} \hat{o}$ θέαι ρον αθθις εχρότουν τον "Οθωνα λαμπρώς και πρός τους ίππέας αμιλλαν έποιουντο περί τιμών και δόξης του ανδρός.

### CHAPITRE XIV.

΄Η δέ περί τὸν Κατιλίναν συνωμοσία πτήξασα τὴν ἀρχὴν(1) αθθις ανεθάρρει, καὶ συνίγον (2) αλλίλους καὶ παρεκάλουν ευτολμότερον άπτεσθαι των πραγμάτων, πρίν έπανελθείν Πομπίϊον(3), ήδη λεγόμενον ύποστρέφειν μετά της δυνάμεως. Μάλιστα δέ τον Κατιλίναν έξηρέθιζον οι Σύλλα πάλαι στρατιώται, διαπεφυχότες (4) μεν όλης της Ιταλίας, πλείστοι δε καὶ μαγιμώτατοι ταϊς Τυρρηνικαϊς έγκατεσπαρμένοι πόλεσιν, άρπαγάς πάλιν καί διαφορήσεις πλούτων έτοίμων ( $^5$ ) δνειροπολοῦντες. Οὖτοι γὰρ ήγεμόνα Μάλλιον(6) έχοντες, ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶς ὑπὸ Σύλλα στρατευσαμένων, συνίσταντο τῷ Κατιλίνα καὶ παρῆσαν εἰς Ρώμην συναρχαιρεσιάσοντες. Υπατείαν γάρ αθθις μετήει, βεβουλευμένος άνελεϊν τον Κικέρωνα περί αθτον τον των άρχαιρεσιών θόρυβον. Εδόχει δε και το δαιμόνιον προσημαίνειν τα πρασσόμενα σεισμοίς τε καὶ κεραυνοίς καὶ φάσμασιν(7). Αἱ δ' ἀπ' ἀνθρώπων μηνύσεις (8) άληθείς μεν ήσαν, ουπω δ' είς έλεγχον αποχρώσαι

Ch. XIV. 1. Την ἀρχήν, expression adverbiale: au commencement.

3. Voy. le chapitre x.

6. C. Manlius, selon Salluste (Catilina, 24 et suiv.). 7. Ai ἀπ' ἀνθρώπων μηνέσεις, les révélations venant des hommes (cf. note 15 du ch. xix).

<sup>9.</sup> Le temple de Bellone était situé dans le Champ de Mars, ainsi que le théâtre de Pompée, où se passa la scène que raconte ici Plutarque. 10. Le discours prononcé par Cicéron dans cette circonstance est perdu.

<sup>2.</sup> Derigor. Le sujet est «les conjurés» dont l'idée est comprise dans ή περί τον Κατιλίναν συνωμοσία.

<sup>4.</sup> Διαπεφυχότες peut être paraphrasé ainsi: Διαπεφυτευμένοι και οιον ξουιζομένοι δι' όλης τῆς Ἰταλίας.
5. Γποίμων, toutes prêtes à être pillées.

<sup>8.</sup> On trouvera beaucoup de détails sur ces sinistres présages dans la III. Catilinaire (VIII) et dans un long fragment du poème De consulatu suo, cité au Ier livre De Divinatione (chap. xi, § 17 sq.).

κατ' ανδρός ενδόξου καὶ δυναμένου μέγα τοῦ Κατιλίνα. Διὸ τὴν ξμέραν τών άρχαιρεσιών υπερθέμενος (9) ο Κικέρων εκάλει τον Κατιλίναν είς την σύγκλητον και περί των λεγομένων (10) ανέχρινεν. 'Ο δε πολλούς ολόμενος είναι τούς πραγμάτων χαινών (11) έφιεμένους εν τη βουλή, και άμα τοίς συνωμόταις ενδεικνύμενος (12), απεκρίνατο τῷ Κικέρωνι μανικήν απόκρισιν « Τί » γάρ έφι, «πράττω δεινόν, εί, δυείν σωμάτων ὄντων, του μέν ίσχνοῦ καὶ κατεφθινηκότος, έχοντος δὲ κεφαλήν, τοῦ δ' ἀκεφάλου μέν, ισχυρού δε και μεγάλου, τούτω κεφαλήν αυτός επιτίθημι(13); » Τούτων είς τε την βουλήν και τον δημον ήνιγμένων ύπ' αὐτοῦ, μαλλον ο Κικέρων έδεισε, και τοθωρακισμένον αυτόν οί τε δυνατοὶ πάντες ἀπὸ τῆς οἰκίας καὶ τῶν νέων πολλοὶ κατήγαγον εἰς τὸ πεδίον (14). Τοῦ δὲ θώραχος ἐπίτηδες ὑπέφαινέ τι παραλύσας έκ τών ὤμων του χιτώνος (15), ἐνδεικνύμενος τοῖς ὁρῶσι τὸν κίνδυνον. Οι δ' ήγανάκτουν και συνεστρέφοντο περί αὐτόν και τέλος έν ταϊς ψήφοις τὸν μέν Κατιλίναν αὐθις ἐξέβαλον(16), είλοντο δὲ Σιλανὸν Επατον καὶ Μουρήναν(17).

<sup>9.</sup> Les comices pour l'élection des consuls de l'année 62 furent, à la suite d'un discours prononcé par Cicéron dans le sénat le 21 octobre 63, remis, au lieu du lendemain 22, au 28 du même mois.

<sup>10.</sup> Cicéron, Pro Murena (chap. xxv): «Itaque postridie frequenti senatu Catilinam excitavi atque eum de his rebus jussi, si quid vellet, quae ad me allatae essent, dicere.»

<sup>11.</sup> Πραγμάτων καινών, res novae, la révolution.

<sup>12.</sup> Καὶ . . . ενδειχνύμενος. Amyot: «Et aussi se voulant monstrer prest à ceulx qui estoient de sa conjuration.»

<sup>13.</sup> Cicéron (l. cit.): « Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, unum debile, infirmo capite: alterum firmum, sine capite: huie, quum ita de se meritum esset, caput se vico non defuturum. » Έμαυτὸν (et non αὐτὸς) Επιίθημι donnerait un équivalent exact de ces derniers mots.

ξπιτθημι donnerait un équivalent exact de ces derniers mots.
 14. ἀπὸ τῆς οἰχίας . . . εἰς τὸ πεδίον. Amyot: «A l'aller de son logis jusques au champ de Mars, où se faisoient les élections.»

<sup>15.</sup> Cicéron (Muren., xxvi): « Descendi in campum cum firmissimo praesidio fortissimorum virorum et cum illa lata insignique lorica, non quae me tegeret — etenim sciebam Catilinam non latus aut ventrem, sed caput et collum solere petere, — verum ut omnes boni animadverterent, et quum in metu et periculo consulem viderent, id quod est factum, ad opem praesidium-que concurrerent. » Les mots τοῦ δὶ θώραχος — τοῦ χιτῶνος, dont l'équiva-valent se retrouve d'ailleurs chez Dion Cassius (XXXVII, 29), paraissent avoir pour origine les mots non quae me tegeret du texte de Cicéron, mal compris.

<sup>16.</sup> Τέλος, accusatif employé adverbialement, enfin (voy. la note 1 du prés. ch.). — Έν ταϊς ψήφοις, par ses votes, — ἐξέβαλον, le peuple repoussa.

<sup>17.</sup> D. Junius Silanus, et L. Licinius Murena. Silanus était beau-frère de Caton d'Utique. «Murena s'était distingué, sous Lucullus, dans la guerre contre Mithridate; or, le triomphe de ce général ayant eu lieu à l'époque

#### CHAPITRE XV.

Οὐ πολλῷ δ' Εστερον τούτων, ήδη τῷ Κατιλίτα τῶν ἐν Τιρorrig στρατιωτών συνερχομένων  $\binom{1}{2}$  και καταλοχίζομένων  $\binom{2}{2}$ , και τίς ωρισμένις πρός την επίθεσιν ημέρας έγγης οι σης, ίχον επί την Κικέρωνος οίκιαν περί μέσας νύκτας άνδρες οι πρώτοι και δινατώτατοι Ρωμαίων, Μάρχος τε Κράσσος και Μάρχος Μάρnekkog nai Sniniwa Métekkog, nowarteg de tag Figag nai naλέσαντες τον Βιρωρον έχέλευον έπεγείραι και φράσαι Κικέρωνι(3) τὴν παρουσίαν αὐτῶν.  $^3$ Ην δὲ τοιόνδε( $^4$ ) τῷ Κράσσω μετά δείπνον επιστολάς αποδίδωσιν (5) δ θυρωρός, υπό δί τινος άνθοώπου πομισθείσας άγνωτος, άλλας άλλοις έπιγεγραμμένας, αὐτῷ δὲ Κράσσιο μίαν ἀδεσποτον (6). Ην μόνην ἀναγνοὺς ο Κράσσος, ώς έφραζε τὰ γράμματα φόνον γενισόμενον πολύν διά Κατιλίναι?) και παρήνει της πύλεως ὑπεξελθείν, τὰς ἄλλας ούα έλυσεν(\*), αλλ' ήπεν είθυς πρός τον Κιπέρωνα, πληγείς ύπο του δεινού και τι και της αιτίας απολυόμενος, ην έσχε διά φιλίαν του Κατιλίνα. Βουλευσάμενος ουν δ Κικέρων αμ' τιιέρα βουλίν συνήμαζε, και τάς επιστολάς κομίσας απέδωκεν οίς ίσαν επεσταλμέναι, πελεύσας φανερώς άναγνώναι (9). Πάσαι & huntur the enighther engagne. East de Kourtor Apping,

des comices, presque toute l'armée de Lucullus soutint la candidature de Marena. Accusé de brigue par Caton, il fut defendu par les trois plus grands orateurs de Rome, Crassus, Hortensius et Cicéron. Plusieurs passages du Pro Murcua de Cicéron viennent d'être cités dans les notes precedentes.

15. XV.] 1. C'est à Fésules, un peu au nord de Florence, qu'était fixé le ben principal de rendez-vous. Cf. Salluste (Catil., 30): « Litteras Facsuis alias . . . In quibus scriptum erat C. Manlium arma cepisse cum morner multitudine aute diem VI kalendas novembres. » Cf. la fin du présent chapitre.

2. Aerelogiouérer, s'organisant en compagnies (logor). Plutarque ap-

pe le à grans le centurie romain.

3. Un ne saurait s'exprimer ainsi en français: « de réveiller et de dire à Cheron», pour: « de réveiller Chéron et de lui dire. »

4. Hr de rosonfe, voici ce qu'il y avait.

5. 47 stideen, présent de narration. En français: «lui avait remis.» 6 Morror r. anonyme. - con sait, par un passage de la Vie de Criscos (ch. xiii), que l'intarque a trouve ces détails dans l'«Histoire de son consulat», que Ciceron avant composée en grec.»

7 vor v . Acreiere, eque bien test il se devoit faire un fort grand

mourtre en la ville par Cathina.» (Amyoti) S. Flores. Les lettres chez les anciens étaient de petits rouleaux fermés par une ficelle ou un ruban, qu'en denouait ou coupait pour ouvrir le roulesu.

I was you are river, a de les lire tout hault. > (Amyot.)

άνης στρατηγικός, εἰσήγγελλε τοὺς εν Τυρρηνία καταλοχισμούς (10), καὶ Μάλλιος ἀπηγγέλλετο, σὺν χειρὶ μεγάλη περὶ τὰς πόλεις ἐκείνας αἰωρούμενος (11), ἀεί τι προσδοκᾶν καινὸν ἀπὸ τῆς 'Ρώμς, γίνεται δύγμα τῆς βουλῆς παρακαταθέσθαι (12) τοῖς ὑπάτοις τὰ πράγματα, δεξαμένους δ' ἐκείνους ὡς ἐπίστανται διοικεῖν καὶ σώξειν τὴν πόλιν. Τοῦτο δ' οὐ πολλάκις, ἀλλ' ὅταν τι μέγα δείση, ποιεῖν εἴωθεν ἡ σύγκλητος.

#### CHAPITRE XVI.

Έπεὶ δὲ ταύτην λαβών την ἐξουσίαν ὁ Κικέρων τὰ μὲν ἔξω πράγματα Κοΐντω Μετέλλω διεπίστευσε (¹), την δὲ πόλιν είχε διὰ χειρος (²) καὶ καθ' ἡμέραν προήει δορυφορούμενος ὑπ' ἀνδρών τοσούτων τὸ πληθος, ὥστε της ἀγορᾶς πολύ μέρος κατέχειν, ἐμβάλλοντος αὐτοῦ (³), τοὺς παραπέμποντας, οὐκέτι καρτερῶν την μέλλησιν ὁ Κατιλίνας αὐτὸς μὲν ἐκπηδᾶν ἔγνω πρὸς τὸν Μάλλον ἐπὶ τὸ στράτευμα, Μάρκιον δὲ καὶ Κέθηγον (⁴) ἐκέλευσε ξίφη

11. Alwooveros, métaphore tirée du vautour qui plane dans les airs en attendant de fondre sur sa proie.

Ch. XVI.] 1. Voy. Cicéron, II Catilinaire, XII, 26: Q. Metellus, quemego hoc prospiciens in agrum Gallicum Picenumque praemisi, aut opprimet hominem aut omnes ejus motus conatusque prohibebit. Comparez Salluste, Catil., 30: « Igitur senati decreto Q. Marcius Rex Faesulus, Q. Metellus Creticus in Apuliam circumque ea loca missi . . ., sed praetores Q. Pompeius Rufus Capuam, Q. Metellus Celer in agrum Picenum, eisque permissum uti pro tempore atque periculo exercitum compararent. L'expression de Plutarque manque d'exactitude.

2. Eize diù xeigos équivant à diexelgise.

<sup>10.</sup> Καταλογισμούς. Voy. la note 2 du prés. chap.

<sup>12.</sup> Παρακαταθέσθαι. Pour se rendre compte de cet infinitif et des suivants, διοικείν, σώζειν, il faut se rappeler la formule des décrets grees: Εδοξεν τῆ βουλῆ (= γίνεται δόγμα τῆς βουλῆς) παρακαταθέσθαι, il a paru bon au sénat de mettre, ou qu'on remette les affaires aux mains des consuls, et que ceux-ci les ayant reçues, (et que ceux-ci, en prenant la charge,) administrent du mieux qu'ils sauront (ώς Επίσταντα) et sauvent la ville. C'est, en latin, la fameuse formule: « Dent operam consules ne quid detrimenti res publica capiat.» Le sénat ne pouvait confier à des magistrats de pouvoir plus étendu. « Ea potestas, dit Salluste (Catilina, 29), per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque imperium atque judicium summum habere: aliter sine populi jussu nullius earum rerum consuli jus est »

<sup>3.</sup> Le verbe Lu pállau marque que Cicéron et son cortège entraient dans la place publique en refoulant la multitude qui en encombrait l'accès.

<sup>4.</sup> Μάρχιον καὶ Κέθηγον. Plutarque fait erreur sur les noms. Les deux personnages dont il s'agit ici et qui s'étaient chargés d'assassiner Cicéron,

λαβόντας έλθεῖν ἐπὶ τὰς θύρας ἔωθεν ὡς ἀσπασομένους τὸν Κικέρωνα καὶ διαχρήσασθαι προσπεσόντας (5). Τοῦτο Φουλβία (6), γυν) τῶν ἐπιφανῶν, ἐξήγγειλε τῷ Κικέρωνι, νυκτὸς ἐλθοῦσα καὶ διακελευσαμένη φυλάττεσθαι τοὺς περὶ τὸν Κέθηγον. Οἱ δ' ἦκον ἄμὶ ἡμέρα, καὶ κωλυθέντες εἰσελθεῖν ἢγανάκτουν καὶ κατερόων ἐπὶ ταῖς θύραις, ὥστε ὑποπτότεροι γενέσθαι. Προελθών δ' ὁ Κικέρων ἐκάλει τὴν σύγκλητον εἰς τὸ τοῦ Στησίου Διὸς ἱερόν, ὂν Στάτορα 'Ρωμαῖοι καλοῦσιν, ἱδρυμένον ἐν ἀρχῆ τῆς 'Ιερᾶς ὁδοῦ, πρὸς τὸ Παλάτιον ἀνιόντων (7). 'Ενταῦθα καὶ τοῦ Κατιλίνα μετὰ τῶν ἄλλων ἐλθόντος ὡς ἀπολογησομένου, συγκαθίσαι μὲν οὐδεὶς ὑπέμεινε τῶν συγκλητικῶν, ἀλλὰ πάντες ἀπὶ τοῦ βάθρου μετῆλθον (8). 'Αρξάμενος δὲ λέγειν ἐθορυβεῖτο, καὶ τέλος ἀναστὰς ὁ Κικέρων (9) προσέταξεν (10) αὐτῷ τῆς πόλεως ἀπαλλάττεσθαι 'δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν ἐν λόγοις, ἐκείνου δ' ἐν ὅπλοις πολιτευομένου μέσον εἰναι τὸ τεῖχος (11). 'Ο μὲν οὐν Κατι-

8. Συγκαθίσας . . . μετήλθον. Cicéron, Iro Catilinaire, VII, 16: « Adventutuo ista subsellia vacuefacta sunt, . . omnes consulares, qui tibi persacpe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt.»

9. C'est dans cette occasion qu'il prononça la Iro Catilinaire.

10. Hoogéraser est une expression inexacte. Cicéron ne donna point à Catilina l'ordre de quitter la ville, ce qui eût pu être considéré comme un abus de pouvoir: il le lui conseilla. On peut encore lire son discours, qui est conservé. Cicéron dévoila, en présence de Catilina, toute la conjuration; et celui-ci, épouvanté de voir le complot percé à jour, et ne se sentant plus en sûreté à Rome, s'empressa de sortir de la ville.

11. Cicéron, In Catil., v. 10. Magno me metu liberabis, dummodo inter me atque te murus intersit.

étaient C. Cornelius, chevalier romain (voy. Cicéron, Pro Sulla VI, 18 et xVIII, 52; Salluste, Cat., 28), et L. Vargunteius, sénateur (Salluste, ibid.).

5. Salluste, ibid.: «Sicuti salutatum introire ad Ciceronem ac de improviso domui suae imparatum confodere.»

<sup>6.</sup> Cf. Salluste, ib., 23 et 26.

<sup>7. &#</sup>x27;Idonnéror... à riorror. Amyot traduit exactement: Lequel est situé à l'entrée de la rue Sacrée, ainsi que l'on monte au mont Palatin. La via Sacra, d'ailleurs, ne montait pas au Palatin: Plutarque ne s'est pas exprimé avec une suffisante clarté. « Vers l'arc de Titus, dit M. Boissier (Promenades archéologiques, chap. II), une rue se détache de la voie Sacrée et monte droit vers la colline (du Palatin)...: c'était la rue ou montée Palatine, clivus Palatinus. A peine s'y est on engagé qu'on rencontre les assises encore visibles d'une grande porte... C'était la Vetus porta ou porta Mugonia, percée dans l'enceinte de Romulus. En fouillant à droite de cette porte, on a retrouvé, il y a une vingtaine d'années, les fondations d'un très ancien temple. « Ce temple, on n'en peut guère douter, est celui de Jupiter Stator, un des plus célèbres de Rome, et que jusqu'ici les archéologues mettaient à leur fantaisie un peu partout, faute d'en savoir l'emplacement véritable. » — Aniorior, génitif absolu: lorsqu'on monte au Palatin.

λίνας εὐθὺς ἔξελθών μετὰ τριακοσίων ὁπλοφόρων, καὶ περιστησάμενος αὐτῷ ὁαβδουχίας ὡς ἄρχοντι καὶ πελέκεις, καὶ σημαίας ἐπαιρόμενος, πρὸς τὸν Μάλλιον ἐχώρει καὶ, δισμυρίων ὁμοῦ τι συνηθροισμένων, ἐπήει τὰς πόλεις ἀφιστὰς καὶ ἀναπείθων, ώστε, τοῦ πολέμου φανεροῦ γεγονότος, τὸν Αντώνιον ἀποσταλῆναι διαμαχούμενον.

#### CHAPITRE XVII.

Τούς δ' υπολειφθέντας έν τη πόλει των διεφθαρμένων υπό τοῦ Κατιλίνα συνίγε καὶ παρεθάρουνε Κορνήλιος Λέντλος, Σούρας έπίκλησιν, ανήρ γένους μεν ενδύξου, βεβιωκώς δε φαύλως και δι' ασέλγειαν εξεληλαμένος της βουλης πρότερον, τότε δέ στρατηγών τὸ δεύτερον, ώς έθος έστὶ τοῖς έξ ύπαρχῆς ἀνακτωμένοις τὸ βουλευτικόν άξίωμα(1). Λέγεται δε και την επίκλησιν αυτώ γενέσθαι τὸν Σούραν έχ τοιαύτης αίτίας. Έν τοῖς κατά Σύλλαν χρόνοις ταμιεύων, συγνά των δημοσίων γρημάτων απώλεσε καί διέφθειζεν. Αγανακτούντης δέ του Σύλλα και λόγον απαιτούντης έν τη συγκλήτω, προσελθών όλιγώρως πάνυ καὶ καταφρονητικώς, λόγον μεν ούχ έφη διδόναι, παρείχε δε την χνήμην, ώσπερ είώθασιν οἱ παϊδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν διαμάρτωσιν(2). Ἐχ τούτου (3) Σούρας παρωνομάσθη σούραν γάρ οι 'Ρωμαίοι την ανήμην λέγουσι. Πάλιν δε δίαην έχων και διαφθείρας ενίους τών δικαστών, έπεὶ δυσὶ μόναις ἀπέφυγε ψήφοις, ἔφη παρανάλωμα γεγονέναι το θατέρω κριτή δοθέν άρκειν γάρ εί και μιά ψήρω μόνον απελύθη (4). Τοῦτον, ὄντα τῆ φίσει τοιοῦτον καὶ κεκινη-

2. «In ludo puerili pilae, qui peccaverat, suram dabat, nimirum crus prolatum pila feriendum dabat.» (Turnèbe.)

3. On a pourtant remarqué (Wolf's Literar. Analekten, I, 509) que ce Lentulus n'est pas le premier personnage de la famille qui ait porté le cognomen de Sura.

Ch. XVII.] 1. Quand un sénateur s'était par sa conduite, rendu indigne de faire partie du sénat, les censeurs avaient le droit de l'exclure, lors de leur révision de la liste sénatoriale; le sénateur ainsi déchu était dit senatu motus. Il n'y avait point de déshonneur permanent attaché à cette peine disciplinaire; il restait possible à l'intéressé de reconquérir son rang de sénateur, soit en se faisant de nouveau élire à une charge qui conférait de droit l'admission au sénat, soit en obtenant des censeurs qui succédaient à ceux qui avaient fait la radiation, la réintégration pure et simple.

<sup>4.</sup> Ἐπεὶ . . . ἀπελύθη. Amyot: «Et ayant esté absouls par deux voix de plus tant seulement qu'il eut en sa faveur, il dit qu'il avoit perdu l'argent qu'il avoit baillé à l'un de ces deux juges-là, pour ce que luy estoit assez d'estre absouls par une seule voix de plus.»

uevon erro toi Kriting, norocies below Elniol nevais weldoudviel, mu golies ne thesuera ma yorgunis adortes, we know Setember in accommentes encouerous eival to Pour Koonλίοις τος ες μονοσχοις ων ότο μεν ίδη πεπληριοχέναι (6) το γοεών. Κινναν τε και Σίλιαν, τρίτω δε λοιπώ Κορνηλίω έκωνω η έροντα την μοναργίαν έχειν τον δαίμονα, καὶ δείν πάντως δέ γεσθια και με διασθείρειν μελλοντα τούς καιρούς (7), ώσπερ Καtilivas.

1

1

#### CHAPITRE XVIII.

Οι δεν οι ν έπενόει κακών ὁ Λέντλος λάσιμον, άλλ' εδέδοκτο(1) την βουλήν άπασαν άναιρείν και των άλλων πολιτών ώσους δίναιντο, τήν τε πόλιν αιτήν κατεμπιμπράναι(2), φείδεσθαί τε μηδενός η των Πομπητου τέχνων ταυτα(3) δ' έξαρπασαμένοις έχειν ύφ' αίτοις και φυλάττειν όμηρα των πρός Πομπήϊον διαλύσεων ἴόη γὰς ἐφοίτα πολύς λόγος καὶ βέβαιος ὑπές αὐτοῦ κατιόντος από της μεγάλης στρατείας(4). Καὶ νὶξ μέν ωριστο πρός την επίθεσιν μία των Κρονιάδων (5), ξίφη δε καὶ στυππείον καὶ θεῖον εἰς τὴν Κεθήγου(6) φέροντες οἰκίαν ἀπέκρυψαν. "Αν-

5. Ως εκ των Σιβυλλείων, «qu'ilz disoient estre extraittes des livres de la Sibylle. > (Amyot.)

7. Διαφθείρειν μέλλοντα τους χαιρούς, claisser perdre les occasions en trop dilayant > (Amyot.)

Ch. XVIII.] 1. Edidoxto, «visum erat eis.» les conjurés avaient décidé. 2. Cicéron, III. Catil., IV, 8: Quam urbem ex omnibus partibus, quemadmodum descriptum distributumque erat, incendissent cardemque infinitam civium fecissent, > etc.

3. Ταύτα (τὰ τέχνα). 4. Πδη . . . στρατείας. Amyot: «Car il estoit jà grand bruit, et le tenoit on pour tout asseuré, qu'il retournoit des grandes guerres et conquestes qu'il avoit faictes ès païs d'Orient. Comp. Vie de Demosth., ch 1, p. 317: ώς ὁ πυλύς χραιεί λόγος.

5. Originairement, et encore au moment de la conjuration de Catilina, les Saturnales ne duraient qu'un jour: cette fête tombait alors le 19 décembre. A la suite de la réforme du calentrier par Jules César, elle fut reportée au 17 décembre. Puis, sous Auguste, pour rendre au 19 ses anciennes prérogatives, on fit durer les Saturnales trois jours, du 17 au 19. Tibère les prolongea encore d'un jour, et enfin Calignia permit un cinquieme jour. - En disant nie roir Agonadur. Plutarque commet un anachronisme.

6. C. Cethegus (de la gens Cornella), ne semble avoir rempli d'autre charge que la questure, à la suite de quoi il etut entre au senat.

<sup>6.</sup> Πεπληφωκέναι. Cet infinitif et les suivants, ηκειν et δείν, dépendent des mots Elegar of pseudomarteis sous-entendus, et dont l'idee, contenue dans προσδιέφθειραν έλπίσι κτλ., domine toute la phrase.

δρας δὲ τάξαντες έκατὸν καὶ μέρη τοσαῦτα τῆς 'Ρώμης(7), Εκαστον έφ' έκάστω διεκλήρωσαν, ώς δι' ολίγου πολλών αναψάντων φλέγοιτο πανταχόθεν ή πόλις. "Αλλοι δέ τοὺς όγετοὺς ἔμελλον ἐμφράξαντες αποσφάττειν τοὺς ὑδρευομένους(8).

Πραττομένων δε τούτων, έτυγον επιδημούντες Αλλοβρίγων (9) δύο πρέσβεις, έθνους μάλιστα δή τότε πονηρά πράττοντος(10) καὶ βαρυνομένου (11) τὴν ἡγεμονίαν. Τούτους οἱ περὶ Δέντλον ώφελίμους ήγούμενοι πρός το κινήσαι καὶ μεταβαλείν την Γαλατίαν εποιήσαντο συνωμότας. Καὶ γράμματα μεν αὐτοῖς πρὸς τὴν έχει βουλήν ( $^{12}$ ), γράμματα δε πρὸς Κατιλίναν έδοσαν, τη μεν $^{(13)}$ ύπισγνούμενοι την έλευθερίαν, τον δε Κατιλίναν παρακαλούντες έλευθερώσαντα τους δούλους έπι την Ρώμην έλαύνειν. Συναπέστελλον δέ πρός Κατιλίναν μετ' αὐτῶν Τίτον τινὰ Κροτωνιάτην (14) χομίζοντα τὰς ἐπιστολάς. Οἶα δ' ἀνθρώπων ἀσταθμήτων καὶ μετ' οίνου τὰ πολλά καὶ γυναικών άλλίλοις ἐντυγγανόντων βουλεύματα πόνω καὶ λογισμῷ νήφοντι καὶ συνέσει περιττῆ διώχων ὁ Κικέρων (15), καὶ πολλούς μεν έχων έξωθεν επισκοπούντας τὰ πραττήμενα καὶ συνεξιχνεύοντας αὐτῷ, πολλοῖς δὲ τῶν μετέχειν της συνωμοσίας δοχούντων διαλεγόμενος χρύφα καὶ πιστούς

<sup>7.</sup> Salluste, Catil., 43: «Statilius et Gabinius uti cum magna manu Duo-DECIM simul opportuna loca urbis incenderent. Appien, Guerres civiles, II, 3: Έτθρους εν δυώδεχα τόποις εμπιμπράναι την πόλιν και διαρπάζειν, και κατακτείνειν τους άρίστους. — Le mot έκατόν, dans le texte de Plutarque, semble être une faute de copie pour δωδέκατον.

8. Αλλω . . . υδοευομένους. Amyot: « Il y avoit d'autres hommes com-

mis pour estoupper les canaulx et conduits par où l'eau venoit en la ville, et occire aussi ceulx qui vouldroient prendre de l'eau pour esteindre le feu.

<sup>9.</sup> Les Allobroges, peuple de la Gaule Narbonaise, habitaient une partie du Dauphiné et presque toute la Savoie. - Pour les détails de cet épisode de la conjuration, voyez les chapitres 40-45 de Salluste.

<sup>10.</sup> Πονηφά πράττοντος, se trouvant dans une situation misérable (à cause des dettes dont ils étaient accablés).

<sup>11.</sup> Βαρυνομένου est construit et doit s'entendre comme βαρέως φέροντος.

<sup>12.</sup> Την εκεί βουλήν, «le conseil de leur pays.» (Amyot.)
13. Τη μεν βουλή, c'est-à-dire τη εκεί.
14. Τίτον τινά Κροτωνιάτην. Il arrive quelquefois à Plutarque de désigner ainsi des personnes, simplement par leur prénom suivi du nom de leur ville natale (p. ex. au chapitre xxix, δια Τύλλου τινός Ταραντίνου). Le nom de ce « Titus de Crotone » était Vulturcius, à ce que nous apprennent Salluste (44), Cicéron (IIIº Catil. 11, 4) et Appien (Guerres civiles, II, 4).

<sup>15.</sup> Οια δ' ἀνθρώπων . . . . διώχων ὁ Κικέρων. Construisez: Ὁ δὲ Κικέρουν, διώχων πόνω κτλ. . . . (τούτων τα) βουλεύματα (τοιαύτα όντα) οία ανθοώπων κτλ. . . . . Amyot: «Mais tous leurs conseilz et toutes leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de délibérations, comme d'hommes étourdis, qui ne se trouvoient jamais en-

εύρών ( $^{16}$ ), έγνω τὴν πρὸς τοὺς ξένους ( $^{17}$ ) κοινολογίαν καὶ νυκτὸς ἐνεδρεύσας ἔλαβε τὸν Κροτωνιάτην καὶ τὰ γράμματα, συνεργούντων ἀδήλως τῶν ἀλλοβρίγων.

#### CHAPITRE XIX.

"Αμα δ' ἡμέρα βουλὴν ἀθροίσας εἰς τὸ τῆς Όμονοίας ἱερόν(¹), ἐξανέγνω τὰ γράμματα, καὶ τῶν μηνυτῶν διἡκουσεν. "Εση δὲ καὶ Σιλανὸς Ἰούνιος(²) ἀκηκοέναι τινὰς Κεθήγου λέγοντος ὡς ὕπατοί τε τρεῖς(³) καὶ στρατηγοὶ τέτταρες ἀναιρεῖσθαι μέλλουσι. Τοιαῦτα δ' ἔτερα καὶ Πείσων, ἀνὴρ ὑπατικός(⁴), ἐἰσήγγειλε. Γάϊος δὲ Σουλπίκιος, εἰς τῶν στρατηγῶν, ἐπὶ τὴν οἰκίαν πεμφθεὶς τοῦ Κεθήγου, πολλὰ μὲν ὲν αὐτῆ βέλη καὶ ὅπλα, πλεῖστα δὲ ξίση καὶ μαχαίρας εὖρε(⁵) νεοθήκτους ἀπάσας. Τέλος δέ, τῷ Κροτωνιάτη ψησισαμένης ἄδειαν ἐπὶ μηνύσει τῆς βουλῆς, ἐξελεγχθεὶς ὁ Λέντλος ἀπωμόσατο τὴν ἀρχήν (στρατηγῶν γὰρ ἐτύγχανε), καὶ, τὴν περιπόρφυρον ἐν τῆ βουλῆ καταθέμενος, διήλλαξεν ἐσθῆτα τῆ συμφορᾶ πρέπουσαν. Οὐτος μὲν οὐν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεδόθησαν εἰς ἄδεσμον φυλακὴν τοῖς στρατηγοῖς(⁶).

semble si non en yvrongnant avec folles femmes, estoient facilement descouverts par Ciceron, qui les alloit espiant et recherchant avec grande

sollicitude (πόνφ), sobre jugement (λογισμφ νήφοντι), • etc.

16. Καὶ πιστούς εὐφών, et ayant trouvé en eux des émissaires sûrs. — Au lieu de ces mots, qu'on peut conjecturer être ce qu'avait écrit Plutarque, les manuscrits portent καὶ πιστεύων, « et se fiant à eux ». Cela ne va nullement avec le contexte, puisque la confiance que Cicéron pouvait avoir dans les révélations qui lui étaient faites, n'était pour rien dans la sûreté de ses informations. S'il était bien informé, c'est qu'on lui rapportait tout fidèlement.

17. Eérovs, les ambassadeurs Allobroges.

Ch. XIX.] 1. Le temple de la Concorde, aujourd'hui entièrement détruit, s'élevait au fond du Forum, au pied de la colline du Capitole. On le laissait sur la droite en montant le clivus Capitolinus. (Voy. les deux plans du Forum au temps de la république et de l'empire dans les Promenades archéologiques de M. Boissier.) — Cette séance se tint le 3 décembre.

2. «Julius Silanus, consul désigné, voy. chap. xiv, à la fin » 3. Savoir Cicéron, consul de l'année, et les deux consuls désignés pour

l'année suivante, Silanus et Murena.

4. Consularis. C. Calpurnius Pison avait été consul quatre ans auparavant, 67 avant J.-C.

5. Cicéron. III° Catilin., 111, 8: « Atque interea statim admonitu Allobrogum C. Sulpicium praetorem, fortem virum, misi, qui ex aedibus Cethegi, si quid telorum esset, efferret: ex quibus ille maximum sicarum numerum et gladiorum extulit.»

6. Salluste, Catil., 47: «Senatus decernit uti, abdicato magistratu (алы

"Ηδη δ' έσπέρας οὔσης καὶ τοῦ δήμου παραμένοντος άθρόως, προελθών δ Κικέρων, καὶ φράσας τὸ πράγμα τοῖς πολίταις(1), καὶ προπεμφθείς(8), παρηλθεν είς ολκίαν φίλου γειτνιώντος, έπειδή (9) την εκείνου γυναϊκες κατείχον ίεροις απορρήτοις δργιάζουσαι θεόν, ην 'Ρωμαῖοι μεν Αγαθτν (10), 'Ελληνες δε Γυναι-κείαν ονομάζουσιν. Εθύετο δ' αὐτῆ κατ' ενιαυτόν εν τῆ οἰκία τοῦ ὑπάτου (11) διὰ γυναικὸς ἢ μητρὸς αὐτοῦ, τῶν Ἑστιάδων παρθένων παρουσών. Εἰσελθών (12) οὐν ὁ Κικέρων, καὶ γενόμενος καθ' αυτόν (18), ολίγων παντάπασιν αυτώ παρόντων, εφρόντιζεν (14) ὅπως χρήσαιτο τοῖς ἀνδράσι. Τήν τε γὰρ ἄκραν καὶ προσήχουσαν άδιχήμασι τηλιχούτοις τιμιωρίαν έξηυλαβείτο καὶ κατώκνει, δι' έπιείκειαν ήθους άμα, καὶ ώς μη δοκοίη τῆς έξουσίας άγαν έμφορεῖσθαι καὶ πικρῶς ἐπεμβαίνειν ἀνδράσι γένει τε πρώτοις καὶ φίλους δυνατούς ἐν τῆ πόλει κεκτημένοις μαλακώτερον δὲ χρησάμενος, ωρρώδει τὸν ἀπ' αἰτῶν κίνδυνον $(^{15})$ . Οὐ γαρ αγαπήσειν (16) μετριώτερον τι θανάτου παθόντας, αλλ' είς άπαν άναρραγήσεσθαι τόλμης, ώς μετά τῆς παλαιᾶς κακίας νέαν

μόσατο την ἀρχήν), Lentulus itemque ceteri (ούτος και οι σύν αὐτῷ) in liberis costodis (εἰς ἄθεσμον φυλακὴν) habeantur. Itaque Lentulus P. Lentulus Spintheri, qui tum edilis erat, Cethegus Q. Cornificio, Statilius C. Caesari, Gabinius M. Crasso, Caeparius Cn. Terentio senatori traduntur. L'expression τοῖς στρατηγοῖς qu'emploie Plutarque est inexacte. — Αρτès την περιπόρφυρον, sous-entendez ἐσθητα: la toye prétexte (c.-à-d. purpura praetextam, bordée de pourpre), insigne des hautes magistratures. — Διήλλαξεν, prit en échange.

7. Ce fut la troisième Catilinaire qu'il prononça dans cette occasion.

8. Προπεμφθείς, «reconvoyé par tout ce peuple.» (Amyot.)
9. Επειδή, dans le sens de ἐπεὶ, vu que (emploi assez rare).
10. Οργιάζουσαι θεόν, fêtant la déesse. — Il sera de nouveau question des mystères de la Bonne Déesse au chap. xxvIII.

11. Tou unarou, expression inexacte. On choisissait, pour la célébration de cette fête, où la présence des hommes était interdite, la maison de l'un des consuls ou des préteurs.

12. Εἰσελθών (dans la maison de l'ami).

13. Γενόμενος καθ' αὐτόν, s'étant renfermé en soi-même.

14. Eugoviizev zrl. Salluste, 46: Anxius erat dubitans, in maxumo scelere tantis civibus deprehensis, quid facto opus esset (ὅπως χρήσαιτο τοὶς ανδράσι): pænam (την γαρ άχραν τιμωρίαν) sibi oneri (εξηυλαβείτο . . . κεπιημένοις), impunitatem (μαλαχώτερον δε χοησάμενος, = εξ μαλαχώτερον αυτοίς χυήσαιτο) perdundae rei publicae (ώρρώδει τον άπ' εκείνων κίνδυνον) fore credebat. >

15. Cf. la note 7 du ch. xiv.

16. Αγαπήσειν, et plus loin, δόξειν. Ces infinitifs dépendent de ὑπελάμβανεν, ψέτο, ou de quelque verbe de ce sens, qui est sous-entendu, mais dont l'idée, qu'a fait naître Exportiter un peu plus haut, persiste jusqu'à la fin de ce chapitre. - Entendez: Ου γάρ άγαπήσειν αὐτούς ψέτο, εί μ. τ. 3. πάθοιεν.

δργήν προσλαβόντας · αὐτός τε δόξειν ἄνανδρος καὶ μαλακός, οἰδ' άλλως δοχών (17) εὐτολμότατος εἶναι τοῖς πολλοῖς.

### CHAPITRE XX.

Ταῦτα τοῦ Κικέρωνος διαποροῦντος (1), γίνεται τι ταῖς γιναιξὶ θυούσαις σημείον. Ο γάρ βωμός, ήδη του πυρός κατακεκοιμήσθαι(2) δοχούντος, έχ της τέφρας καὶ τῶν κατακεκαυμένων φλοιῶν φλόγα πολλήν ανήκε και λαμπράν. 'Υφ' ής αι μεν άλλαι(3) διεπτοήθησαν, αι δ' ίεραι παρθένοι (4) την του Κικέρωνος γυναϊκα Τερεντίαν ἐκέλευσαν ή τάχος(5) χωρεῖν πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ κελεύειν $(^{6})$  ο $\tilde{\mathfrak{l}}$ ς έγνωχεν έγχειρεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὡς μέγα πρός τε σωτηρίαν καὶ δόξαν αὐτῷ τῆς θεοῦ φῶς διδούσης. Ή δὲ Τερεντία (καὶ γὰρ οιδ' ἄλλως ἦν πραεῖά τις οὐδ' ἄτολιιος την φύσιν, άλλα φιλότιμος γυνή και μαλλον, ώς αυτός φησιν ό Κικέρων(7), τῶν πολιτικῶν μεταλαμβάνουσα παρ' ἐκείνου φροντίδων ἢ μεταδιδοῦσα τῶν οἰκιακῶν ἐκείνω) ταὐτά τε πρὸς αὐτὸν έφρασε καὶ παρώξυνεν έπὶ τούς ἄνδρας · όμοίως δὲ καὶ Κόϊντος δ άδελφὸς (8) καὶ τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας έταίρων Πόπλιος Νιγίδιος (9), φ τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα παρὰ τὰς πολιτικάς έχρῆτο πράξεις (10).

Τη δ' ύστεραία, γινομένων έν συγκλήτω λόγων περί τιμωρίας

Ch. XX.] 1. Ταύτα του Κικέρωνος διαποφούντος. Amyot: «Ainsi que Ciceron estoit en ces doubtes.»

 Al μεν άλλαι, les autres femmes (qui étaient présentes).
 Al δ' legal παρθένοι, c.-à.-d. al 'Εσιιάδες.
 Ηι τάχος, comme ως ου όσον τάχος, ως τάχιστα, ἢ τάχιστα, etc., toutes locutions pour dire: bien vite, le plus vite possible.

6. Επέλευσαν πελεύειν έγχει ρείν, lui dirent de dire (à son mari) de se mettre à exécuter — οίς έγνωπεν ύπλη πτλ., «ce qu'il avoit en pensée pour l'utilité de . . . . . (Amyot.)

7. Le passage où Cicéron a dit cela ne se retrouve pas dans ses œuvres aujourd'hui conservées.

8. Κόϊντος ὁ ἀθελφός, son frère Quintus. 9. P. Nigidius Figulus, «le plus savant des Romains après Varron,» très lié avec Cicéron de par leurs communes discussions philosophiques (ano φιλοσοφίας).

10. Τὰ πλείσια καὶ μέγιστα jouent le rôle d'adverbes auprès de έχεῆτο. Παρά τὰς πολιτικάς πράξεις, dans le gouvernement des affaires publiques.

<sup>17.</sup> Oὐθ' ἄλλως δοχῶν, lui qui déjà ne passait pas pour, ou, comme Amyot, «avec ce que d'ailleurs il n'estoit pas tenu fort hardy.»

<sup>2. «</sup>Nous disons de même: «un feu assoupi.» Virgile: sopitos suscitat ignes. >

των ανδρών, ὁ πρώτος γνώμην έρωτηθείς (11) Σιλανός είπε την έσχάτην δίκην δοῦναι προσήκειν άχθέντας εἰς τὸ δεσμωτήριον. Καὶ τούτφ προσετίθεντο (12) πάντες έφεξης μέχρι Γαΐου Καίσαρος (13), του μετά ταυτα δικτάτορος γενομένου. Τότε δὲ νέος ων (14) έτι, καὶ τὰς πρώτας έχων τῆς αὐξήσεως ἀρχάς, ἤδη δὲ καὶ τη πολιτεία και ταις έλπίσιν εις εκείνην την όδον εμβεβηκώς, ή τὰ 'Ρωμαίων εἰς μοναρχίαν μετέστησε πράγματα, τοὺς μὲν ἄλλους ελάνθανε, τῷ δὲ Κικέρωνι πολλάς μεν υποψίας, λαβήν δ' εἰς έλεγχον ούδεμίαν παρέδωκεν : άλλά καὶ λεγόντων ήν ενίων άκούειν ώς, έγγης έλθων άλωναι, διεκφύγοι τον άνδρα 15). Τινές δέ φασι περιιδείν (16) έκοντα καὶ παραλιπείν την κατ' έκείνου μήνυσιν φόβψ των φίλων αὐτοῦ καὶ τῆς δυνάμεως παντὶ γὰρ είναι πρόδιλον ότι μαλλον αν έχεινοι (17) γένοιντο προσθήκη Καίσαρι σωτηρίας η Καϊσαρ έχείνοις χολάσεως.

# CHAPITRE XXI.

 $^{2}$ Επεὶ  $^{2}$  οὖν ή γνώμη περιῆλ $^{2}$ εν εἰς αὐτόν $^{(1)}$ , ἀναστὰς $^{(2)}$  ἀπεφήνατο (3) μή θανατούν τους άνδρας, άλλα τας ουσίας είναι δημοσίας, αὐτοὺς δ' ἀπαχθέντας εἰς πόλεις τῆς Ἰταλίας, ας αν δοκῆ Κικέρωνι, τηρείσθαι δεδεμένους, άχρι αν οδ καταπολεμηθή Κα- $\tau \iota \lambda i \nu \alpha \varsigma(4)$ .

<sup>11.</sup> On dit ξοωτώ τινα γνώμην, je demande à quelqu'un son avis; d'où, au passif, ερωτάται τις γνώμην, on demande à quelqu'un son avis.

<sup>12.</sup> Τοίπω προσετίθεντο, se rangèrent à son avis.
13. Γαΐου Καίσαρος, Jules César.
14. Il avait alors 37 ans.

Τὸν ἄνδρα, Cicéron.

<sup>16.</sup> Hequisir, sous-entendu Kixequira (sujet de cet infinitif).

<sup>17.</sup> Excivoi, les conjurés. Voici une paraphrase des paroles de Plutarque, lequel ne s'est exprimé ici ni avec simplicité ni avec une parfaite clarté: Μάλλον αν οί συνωμόται συσσωθείεν Καίσαρι σωθέντι δια τους φίλους η χοlandern ovyxolandeier. Amyot: «Il estoit tout apparent que si l'on mettoit Caesar au nombre des accusez, il seroit plus tost cause de leur faire

sauver la vie à enlx, que eulx de la faire perdre à luy.»

Ch. XXI.] 1. Ἐπεὶ ἡ γνώμη περιηλθεν εἰς αὐτόν, mot à mot: «Lorsque l'avis en faisant le tour vint à lui;» quand son tour vint de dire son avis.»

<sup>2.</sup> Les sénateurs parlaient de leur place, en se tenant debout. Il n'y

avait pas de tribune dans le sénat. 

3. Comparez le discours que Salluste (51) met dans la bouche de César.

4. Salluste: « Placet igitur eos dimitti et augeri exercitum Catilinae? Minime. Sed ita censeo: publicandas eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos per municipia, quae maxime opibus valent. Mais César ajoutait: « Neu quis de eis postea ad senatum referat, neve cum populo agat, e ce qui était

Οισης δε της γνώμης επιειχούς (5) και του λέγοντος είπειν δυνατωτάτου, δοπήν δ Κικέρων προσέθηκεν οὐ μικράν. Αὐτὸς γάρ άναστάς ενεχείρησεν είς εκάτερον (6), τὰ μεν τη προτέρα, τὰ δέ τη γνώμη Καίσαρος συνειπών, οί τε φίλοι πάντες ολόμενοι τω Κικέρωνι λυσιτελείν την Καίσαρης γνώμην (ήττην γάρ έν αίτίαις έσεσθαι μή θανατώσαντα τοὺς ἄνδρας) ήρουντο τὴν δευτέραν μαλλον, ώστε καὶ τὸν Σιλανὸν αἶθις μεταβαλλόμενον παραιτείσθαι (7) καὶ λέγειν ώς οὐδ' αιτός είποι θανατικήν γνώμην: έσχάτην γὰρ ἀνδρὶ βουλευτῆ 'Ρωμαίων δίκην είναι τὸ δεσμω- $\tau r_i \rho \iota \rho \nu (8)$ .

Είρημένης δε της γνώμης, πρώτος άντέκρουσεν αὐτη Κάτλος Λουτάτιος (9) · εἶτα διαδεξάμενος (10) Κάτων (11), καὶ τῷ λόγω σφοδρώς συνεπερείσας έπὶ τὸν Καίσαρα την υπόνοιαν, ἐνέπλησε θυμοῦ καὶ φρονήματος την σύγκλητον, ώστε θάνατον καταψηφίσασθαι τῶν ἀνδρῶν (12).

Περί δε δημείσεως χρημάτων ενίστατο (13) Καΐσαρ, κοια άξιων τὰ φιλάνθρωπα τῆς ξαυτοῦ γνώμης ἐκβαλόντας ἐνὶ χρήσασθαι τῷ σκυθρωποτάτω. Βιαζομένων δε πολλών (14), επεκαλείτο τους δη-

demander la détention à perpétuité. (Cf. Cicéron, IV. Catilin., v, 10: AETERNIS tenebris vinculisque mandare.) Plutarque a mal compris.

5. Cicéron qualifie César, dans la IVe Catilinaire (v, 10), à propos de l'avis qu'il ouvrit dans cette circonstance, de chomo mitissimus atque le-

nissimus. >

6. «Ένεχείψησεν a ici le sens de ξαεχείψησε, terme de rhétorique, plus usité sous la forme de substantif, Encycloqua et Encycloques. La traduction littérale serait: «il manœuvra vers l'un et l'autre des deux côtés,» il arrangea son discours de manière à tenir la balance entre les deux avis opposés... Plutarque ne fait pas assez entendre que Cicéron, tout en balançant l'opinion de César et de Silanus, laisse voir clairement qu'il pré-fère la seconde. Le discours de Cicéron dont il s'agit ici, c'est notre IVe Catilinaire.

7. Παραιτείσθαι, s'excuser (de revenir sur son avis).

8. Voici ce que dit Salluste (50) de Silanus: • D. Junius Silanus, primus sententiam rogatus quod eo tempore consul designatus erat, de eis supplicium sumendum decreverat: isque postea, permotus oratione C. Caesaris, pedibus in sententiam Tiberi Neronis iturum se dixerat, qui de ea re praesidiis additis referundum censuerat.

9. Q. Lutatius Catulus Capitolinus, dont le surnom vient de ce qu'il reconstruisit le Capitole (brûlé l'an 83 av. J.-C.).

- 10. Διαδεξάμενος, comme en latin excipiens sermonem. Caton d'Utique. Voy. le discours que lui fait prononcer Salluste (52).
   Τῶν ἀνδοῶν, et de nouveau, au commencement du chapitre suivant,
- τοὺς ἄνδοας, les conjurés.

13. Erloradda signifie, non pas insister, mais résister.

14. Βιαζομένων πολλών, «mais pource que le plus grand nombre le gagnoit et l'emportoit contre luy » (Amyot.)



μάρχους. Οι δ' ούχ υπήπουον, άλλα Κικέρων αυτός ένδους άνηκε την περί δημεύσεως γνώμην.

#### CHAPITRE XXII.

Έχωρει δε μετά της βουλής έπι τους ἄνδρας. Ούχ έν ταυτώ δέ πάντες ήσαν, άλλος δ' αλλον έφύλαττε τῶν στρατηγῶν (1). Καὶ πρώτον έκ Παλατίου παραλαβών τον Λέντλον(2) ήγε δια τῆς Ίερᾶς όδοῦ(3) καὶ τῆς ἀγορᾶς μέσης, τῶν μὲν ἡγεμονικωτάτων άνδρῶν χύχλω περιεσπειραμένων χαὶ δηρυφηρούντων, τοῦ δὲ δήμου φρίττοντος τὰ δρώμενα καὶ παριέντος $^{(4)}$  σιω $\pi ilde{\eta}$ , μάλιστα δὲ τῶν νέων, ώσπερ ἱεροῖς τισι παιρίοις ἀριστοχρατιχῆς τινος έξουσίας τελεῖσθαι μετὰ φόβου καὶ θάμβους δοκούντων(5). Διελθών δέ την άγοραν καί γενόμενος πρός τῷ δεσμωτηρίφ(6), παρέδωκε τον Δέντλον τῷ δημίω καὶ προσέταξεν ἀνελεῖν εἰθ' έξῆς τὸν Κέθηγον, καὶ οξτω τῶν ἄλλων ξκαστον καταγαγών ἀπέκτεινεν(7). 'Ορών δὲ πολλούς ἔτι τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας(8) ἐν ἀγορᾶ

Ch. XXII.] 1. Voy. la note 6 du chap. xix.

2. Il paraît par ce passage que Lentulus Spinther, chez qui était gardé Lentulus, habitait le Palatin. (Sur ce quartier de Rome, voy. la note 10 du ch. viii.

3.  $T\eta_s$  leons obov Le nom de la voie Sacrée rappelle les plus grands souvenirs de Rome. On l'avait donné, dit-on, à cette rue, à cause des cérémonies religieuses dont, à certains jours, elle était le théâtre . . . C'est par là que les triomphes allaient au Capitole. On la voit encore aujourd'hui sous l'arc de Titus; elle aboutissait, après avoir traversé le Forum, au pied du Capitole et venait passer là entre le temple de Saturne et celui de Vespasien. (Boissier, Promenades archéologiques, chap. 1, § 2.)

4. Παριέντος, laissant faire, comme s'il y avait εωντος, μηδ' εμποδών

γιγνομένου τοὶς πραττομένοις.

5. Των νεών . . . τελείσθαι . . δοχούντων. Il semblait aux jeunes gens qu'on était à les initier à de certains mystères nationaux. — Μετά ψόβου xai θάμβους tombent, non sur δοχούντων, mais sur τελεϊσθαι. Dans les mystères d'Eleusis, par exemple, on éprouvait les initiés par des spectacles effrayants. — Le génitif doutoxoutxis tivos l'évoutas, qui dépend de teoris not natolois, veut sans doute dire « mystères célébrés par une sorte de puissance aristocratique. » Amyot rend cela par « mystère joué de puissance absolue par les plus gros personnages de la ville. Plutarque ne s'est pas exprimé ici dans un style clair.

6. Τῷ δεσμωτηρίω, le carcer Tullianus (consultez un plan de Rome antique). Cette prison était située presque en face de l'endroit où débouchait la voie Sacrée, sur le bas de la pente du Capitole, un peu au-dessous du

temple de la Concorde (cf. la note 1 du chap. xix).

7. 'Απέχτεινεν, c'est à dire: les sit mettre à mort. Nous disons de même: s'ai bâti, pour: s'ai fait bâtir une maison.

8. Των από της συνωμοσίας, de coux qui faisaient partie de la conjuration.

συνεστώτας άθρόους καὶ τὴν μέν πράξιν άγνοοῦντας, τὴν δὲ νίκτα προσμένοντας, ώς έτι ζώντων των ανδρων και δυναμένων έξαρπαγήναι, φθεγξάμενος μέγα προς αὐτούς, «Εζησαν(9)» εἰπεν. Οὕτω δὲ Ῥωμαίων οἱ δυσφημεῖν μὴ βουλόμενοι τὸ τεθνάναι

σημαίνουσιν.

Ήδη δ' ην έσπέρα, καὶ δι' άγορᾶς άνέβαινεν εἰς την οἰκίαν(10). οὐκέτι σιωπη (11) των πολιτων οὐδὲ τάξει προπεμπόντων αὐτόν, άλλα φωναίς και κρότοις δεχομένων, καθ' οθς γένοιτο (12), σωτίρα καὶ κτίστην ἀνακαλούντων τῆς πατρίδος. Τὰ δὲ φῶτα πολλὰ κατέλαμπε τους στενωπούς (13), λαμπάδια καὶ δᾶδας ἱστάντων (14) έπὶ ταῖς θύραις. Δὶ δὲ γυναίκες ἐκ τῶν τεγῶν προύφαινον (15) έπὶ τιμῆ καὶ θέα τοῦ ἀνδρὸς, ὑπὸ πομπῆ τῶν ἀρίστων μάλα σεμνώς ανιόντος . ών οι πλειστοι, πολέμους τε κατεργασαμενοι μεγάλους καὶ διὰ θριάμβων εἰσεληλακότες καὶ προσεκτημένοι(16) γην καὶ θάλατταν οὐκ ολίγην, εβάδιζον ἀνομολογούμενοι πρὸς άλλήλους, πολλοίς μέν των τότε ήγεμόνων και στρατηγών πλούτου και λαφύρων και δυνάμεως χάριν δφείλειν τον 'Ρωμαίων δημον, ἀσφαλείας δὲ καὶ σωτηρίας ένὶ μόνω Κικέρωνι, τηλικοῖτον άφελόντι καὶ τοσοῦτον αὐτοῦ(17) κίνδυνον. Οὐ γάρ τὸ κωλῦσαι τὰ πραττόμενα (18) καὶ κολάσαι τοὺς πράττοντας ἐδόκει θαυμαστόν, άλλ' ότι μέγιστον των πώποτε νεωτερισμών ούτος έλαγίστοις κακοίς, άνευ στάσεως καὶ ταραχίς, κατέσβεσε. Καὶ γὰρ τὸν Κατιλίναν οι πλεϊστοι των συνερρυηχότων πρός αυτόν, αμα τω

10. Reportez-vous à la note 10 du chap. vii.

οῦς ᾶν γ ἐνηται.)
13. Τοὺς στενωπούς, les rues.
14. Ἱστάντων (πολιτῶν, si l'on veut, sous-entendu), génitif absolu, les ha-

bitants mettant, dressant.

(sous-entendu: à l'empire romain).

17. Αὐτοῦ χίνδυνον, danger du peuple romain, c'est-à-dire: danger que le peuple courait.

<sup>9. &</sup>quot;Εζησαν, vixerunt.

<sup>11.</sup> Cf. παριέντος σιωπή vers le commencement de ce chapitre.
12. Καθ' ους γένοιτο, à l'optatif, à cause des imparfaits qui sont contenus dans les participes προπεμπόντων, δεχομένων, άνακαλούντων. C'est comme s'il y avait, p. ex.: Κούτοις αυτόν εθέχοντο οι πολίται καθ' ους γέvoito, ceux de ses concitoyens auprès de qui, ou dans le quartier de qui il passait. (On aurait au présent: Κούτοις αυτόν δέχονται οἱ πολίται καθ'

<sup>15.</sup> Έχ των τεγών προυφαινον, «esclairoient du plus hault des maisons.» Les illuminations, comme expression de la joie publique, sont, comme on voit, un antique usage. 16. Προσεχτημένοι, ayant conquis. Mot à mot: ayant ajouté par conquête

<sup>18.</sup> Το χωλύσαι τα πραττόμενα, «d'avoir empesché que l'entreprise des conjurez ne sortist à effect. > (Amyot.)

πυθέσθαι τὰ περὶ Λέντλον καὶ Κέθηγον, έγκαταλιπόντες ζύχοντο καὶ μετά των συμμεμενηκότων αιτώ διαγωνισάμενος πρός Αντώνιον, αὐτός τε διεφθάρη καὶ τὸ στραιόμεδον (19).

### CHAPITRE XXIII.

Ού μην άλλα και ήσαν οι τον Κικέρωνα παρεσκευασμένοι καί λέγειν επί τούτοις καὶ ποιείν κακῶς (1), έχοντες ἡγεμόνας, τῶν είς τὸ μέλλον ἀρχόντων (2), Καίσαρα μεν στρατηγούντα, Μέτελλον δέ καὶ Βηστίαν δημαργούντας. Οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, ἔτι τοῦ Κικέρωνος ἡμέρας ολίγας έγοντος (3), οὐκ είων δημηγορείν αιτόν, άλλ' ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων(4) βάθρα θέντες οὐ παρίεσαν οιδ' ἐπέτρεπον λέγειν, άλλ' ἐκέλευον(5), εἰ βούλοιτο, μόνον περὶ τῆς άργης απομόσαντα, καταβαίνειν. Κάκεινος επί τούτοις (6) ώς όμόσων(7) προηλθε καὶ, γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ἀπώμνυεν οὐ τὸν πάτριον, αλλ' ίδιόν τινα καὶ καινὸν δρκον,  $\ddot{\eta}$  μ $\dot{\eta}$ ν(8) σεσωκέναι

<sup>19.</sup> Τὸ στρατόπεδον, traduisez: son armée. — Voy. le récit de ces évènements dans les six derniers chapitres de l'ouvrage de Salluste. Catilina fut défait et tué à la bataille de Pistoria, le 5 janvier 62.

Ch. XXIII.] 1. Οὐ μην ἀλλά καὶ ησαν οἰ. «Co néantmoins encore y en avoit-il qui» (Amyot) — παφεσκευασμένοι καὶ λέγειν (s.-ent. κακῶς) καὶ ποιεῖν κακῶς τὸν Κικέρωνα, étaient prêts à dire du mal de Cicéron et à lui en faire — ἐπὶ τούτοις, «pour ce faict», pour ce qui venait d'avoir lieu.

<sup>2.</sup> Έχοντες ἡγεμόνας, «ayant pour leurs chefs,» — τῶν εἰς τὸ μελλον ἀρχόντων, parmi ceux qui étaient désignés comme magistrats pour l'année suivante.

<sup>3.</sup> Ετι ήμερας όλιγας έχοντος, alors que Cicéron avait encore quelques jours (à exercer les fonctions de consul). - Plutarque, ici, encore, rapporte les choses un peu inexactement. Les préteurs, comme les consuls, entraient en charge le 1er janvier: quant à César, il prit ses fonctions juste en même temps que Cicéron quittait les siennes. L'exercice de la magistrature des tribuns commençait, au contraire, dans les premiers jours du mois de décembre. Lorsque Cicéron, le 29 décembre, se démit de sa charge, L. Calpurnius Bestia n'était plus tribun: ce fut Q. Metellus Nepos seul, alors nouvellement investi des fonctions de tribun, qui s'opposa à

ce qu'il fit un discours au peuple.

4. Τῶν ἐμβόλων, «la tribune des harengues [sic] que l'on appeloit à Rome Rostra. . (Amyot.)

<sup>5.</sup> All' exélevor, mais lui dirent de monter à la tribune, - el sociloito καταβαίνειν, s'il consentait à descendre, — μόνον . . . ἀπομόσαντα, après avoir simplement prêté son serment de consul sortant de charge (il s'agissait de jurer, selon l'usage, se nihil contra leges fecisse).

<sup>6. &#</sup>x27;Επὶ τούτοις, « soubz ceste condition ».
7. 'Ομόσω forme de mauvaise grécité, pour ὀμοῦμαι.
8. Ἡ μήν. « Ces deux conjonctions suivies de l'infinitif annoncent une affirmation par serment.

 $\mathbf{r}_{ij}$ ν πατφίδα καὶ διατετηρηκέναι τὴν ἡγεμονίαν. Ἐπώμνυε δὲ τὸν  $\mathbf{r}_{ij}$ νον αὐτῷ σύμπας ὁ δῆμος  $\mathbf{r}_{ij}$ .

Εφ' οίς έτι μαλλον ο τε Καϊσαρ οι τε δήμαρχοι χαλεπαίνοντες, άλλας τε τῷ Κικέρωνι ταραχὰς ἐμηχανώντο, καὶ νόμος ὑπ' αι ιῶν εἰσήγετο καλεῖν Πομπήϊον μετὰ τῆς στρατιᾶς, ὡς δὴ καιαλύσοντα τὴν Κικέρωνος δυναστείαν. Αλλ' ἡν ὄφελος μέγα τῷ Κικέρωνι καὶ πάση τῷ πόλει δημαρχῶν τότε Κάτων καὶ τοὶς ἐκείνων πολιτεύμασιν ἀπ' ἴσης μὲν ἐξουσίας, μείζονος δὲ δόξης ἀντιτασσόμενος (10). Τά τε γὰρ ἄλλα ἑρδίως ἔλυσε, καὶ τὴν Κικέρωνος δυναστείαν (11) οὕτως ἡρε τῷ λόγῳ δημηγορήσας, ωσιε τιμὰς αὐτῷ τῶν πώποτε μεγίστας ψηφίσασθαι (12) καὶ προσαγορεύσαι Πατέρα πατρίδος. Πρῶτῳ γὰρ ἐκείνῳ δοκεῖ τοῦ τὰ τιάςξαι, Κάτωνος αὐτὸν οὕτως ἐν τῷ δήμῳ προσαγορεύσαντος (18).

## CHAPITRE XXIV.

Καὶ μέγιστον μὲν ἴσχυσεν ἐν τῆ πόλει τότε, πολλοῖς δ' ἐπί
η Γονον ἐαυτὸν ἐποίησεν ἀπ' οὐδενὸς ἔργου πονηροῦ, τῷ δ' ἐπαινείν ἀεὶ καὶ μεγαλύνειν αὐτὸς ἑαυτὸν ὑπὸ πολλῶν δυσχεραινόμενος. Οἴτε γὰρ βουλὴν οἴτε δῆμον οὕτε δικαστήριον ἡν συνελΓείν, ἐν ῷ μὴ Κατιλίναν ἔδει θρυλούμενον ἀκοῖ σαι καὶ Λέντλον.

Πλλὰ καὶ τὰ βιβλία τελευτῶν κατέπλησε καὶ τὰ συγγράμματα
των ἐγκισμίων (¹) · καὶ τὸν λόγον, ἥδιστον ὅντα καὶ χάριν ἔχοντα

10 11 to tons l'écordice àrritaggéauros, « s'opposant à leurs menées, avec parcelle puissance que la leur, » etc. (Amyot.)

11 hematiae. Caton relève fièrement le mot (voy. quatre lignes plus

( h. NAV. 1. Τα βιβλία, ses livres; των εγχωμίων, de son propre éloge;

O Cicéron (contre Pison, III, § 6-7) raconte la même scène dans les termes con antie: « Ego quum in contione, abiens magistratu, dicere a tribuno pletes prohiberer quae constituerum, quumque is mili tantum modo ut jurarem parmatteret, sine ulla dubitatione juravi rem publicam atque hanc urbem mea arius opera esse salvam. Mihi populus Romanus universus illa in contione non unus dici gratulationem, sed acternitatem immortalitatemque donavi, quim meum jusjurandum tale atque tantum juratus ipse una voce et connua approbavit. Quo quidem tempore is meus domum fuit e foro reditus, at nemo, nisi qui mecum esset, civium esse in numero videretur.»

<sup>12</sup> Υημίοισοθια, προσαγορεύσα, fit voter, fit nommer par le peuple. (redinarrement, ψημίζεσθα, voter, se dit du peuple; mais Plutarque emplement cette expression en parlant d'un magistrat qui fait voter un lot par le peuple. Cf. la note 3 du ch. xxix.

<sup>10</sup> tols se passa donc dans le peuple. D'autre part, Cicéron dit (contre Pr. m. 111, \$ 6): « Me Q. Catulus . . . frequentissimo senatu Parentem partire mondinavit.» — Bien connu est le vers de Juvénal: Roma parentem, term « petrem patrice Ciceronem libera dixit.

πλείστην, επαχθή και φορτικόν εποίησε τοις ακροωμένοις, ώσπερ

τινός ἀεὶ κηρός(2) αὐτῷ τῆς ἀιδίας ταύτης προσούσης.

Όμως δέ, καίπερ οὕτως ἀκράτω φιλοτιμία συνών, ἀπήλλακτο τοῦ φθονεῖν ἐτέροις, ἀφθονώτατος (³) ὢν ἐν τῷ τοὺς πρὸ αὐτοῦ καὶ τοὺς καθ' αὐτὸν ἄνδρας ἐγκωμιάζειν, ὡς ἐκ τῶν συγγραμμάτων λαβεῖν(⁴) ἔστι. Πολλὰ δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν · οἰον, περὶ Αριστοτέλους, ὅτι χρυσίου ποταμὸς εἴη ῥέοντος (⁵) · καί, περὶ τῶν Πλάτωνος διαλόγων, ὡς τοῦ Διός, εὶ λόγω χρῆσθαι πέφυκεν, οὕτω διαλεγομένου (⁶). Τὸν δὲ Θεόφραστον εἰώθει τρυφὴν ἰδίαν (¹) ἀποκαλεῖν. Περὶ δὲ τῶν Αημοσθένους λόγων ἐρωτηθείς, τίνα δοκοίη κάλλιστον εἰναι, τὸν μέγιστον (৪) εἰπε. Καίτοι τινὲς τῶν προσποιουμένων δημοσθενίζειν ἐπιφύονται (⁰) φωνῆτοῦ Κικέρωνος, ἢν πρός τινα τῶν ἐταίρων ἔθηκεν ἐν ἐπιστολῆγράψας, ἐνιαχοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν τὸν Δημοσθένη (¹0) ·

de même ensuite τὸν λόγον, son style. L'article grec prend souvent ainsi la force du possessif.

3. Αφθονώτατος, très abondant. Amyot: «Ains estoit fort liberal à louer

les hommes excellents. .

4. Δαβείν, tirer de. « Comme l'on peult veoir par ses escripts. » (Amyot.) Cf. Vie de Démosthène, n. 2 du ch. x11 et n. 11 du ch. x1v.

5. Académiques (II, chap. xxxvIII, § 119): • Flumen orationis aurcum fundens Aristoteles. • Ott, qu'il disait (sous-entendu) que.

6. Ως . . . διαλεγομένου. Ce génitif absolu commandé par ώς est une locution très voisine de l'accusatif absolu avec ώς, qui est expliqué cidessus à la note 12 du ch. III. «On rapporte (ἀπομνημονείνοισι) beaucoup de paroles de Cicéron (πολλά αὐτοῦ), par exemple (οίον), à propos des dialogues de Platon (περὶ τῶν κτλ.), comme Jupiter, s'il parle, parlant ainsi, » pour dire: «qu'il disait que Jupiter, s'il parle, parle ainsi.» (Comparez aussi l'exemple interprété à la note 15 du chap. III — «S'il parle grec,» lit-on chez Cicéron. Voy. Brutus, xxxi, 121: «Quis enim uberior in dicendo Platone? Jovem sic, aiunt philosophi, si graece loquatur, loqui; quis Aristotele nervosior, Theophrasto dulcior?»

7. Toughy totay, ses délices à lui.

8. Τον δε Θεόφραστον κτλ. περί δε τῶν Δημοσθένους λόγων κτλ. On ne saurait dire aujourd'hui où Plutarque aura puisé ces deux mots de Cicéron. Pour ce qui est du dernier, un contemporain de Plutarque, Pline le Jeune, l'appliqua à Cicéron lui-même: «Gracchis et Catoni Pollionem, Caesarem, Caelium, in primis M. Tullium oppono, cujus oratio optima fertur esse quae maxima.»

9. Ἐπιφύονται, s'attachent à . . . . (Cf. Vie de Démosthène, note 10 du ch. xiv.

10. Nous n'avons plus la lettre où Cicéron a dit cela. Comparez d'ailleurs Quintilien (XII, 1, 22): • . . . . quanquam neque ipsi Ciceroni Demosthenes videatur satis esse perfectus, quem dormitare interim dicit. > Et le même (X, 1, 24): • . . . . cum Ciceroni dormitare interim Demosthenes,

<sup>2.</sup> Κήρος. Amyot: «Car il falloit tousjours que cette facherie y fust attachée comme un malheur feé [= fée], qui lui ostait toute sa bonne grace.» (Ce dernier membre de phrase est ajouté par Amyot pour parfaire sa phrase et insister sur l'idée.).

τῶν δὲ μεγάλων καὶ θαυμαστῶν ἐπαίνων, οἶς πολλαχοῦ χρῆται περὶ τοῦ ἀνθρός, καὶ ὅτι περὶ οῗς μάλιστα τῶν ἰδίων ἐσπούδασε λόγων, τοὺς κατ' Αντωνίου, Φιλιππικοὺς ἐπέγραψεν, ἀμνημονοῦσι(11).

Τῶν δὲ κατ' αὐτὸν ἐνδόξων ἀπὸ λόγου καὶ φιλοσοφίας οὐκ ἐποίησεν ἐνδοξότερον ἢ τι λέγων ἢ γράφων εὐμενῶς περὶ ἑκάστου. Κρατίππω δὲ τῷ περιπατητικῷ διεπράξατο μὲν Ῥωμαίω γενέσθαι(12) παρὰ Καίσαρος ἄρχοντος ἤδη, διεπράξατο δὲ καὶ τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴν ψηφίσασθαι δεηθῆναι μένειν αὐτὸν(13) ἐν ᾿Αθήναις καὶ διαλέγεσθαι τοῖς νέοις ώς κοσμοῦντα τὴν πόλιν. ἐπιστολαὶ δὲ περὶ τούτων Κικέρωνος εἰσὶ πρὸς Ἡρώδην(14), ἕτεραι δὲ πρὸς τὸν υίόν, ἐγκελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίππω. Γοργίαν δὲ τὸν ἡητορικὸν αἰτιώμενος πρὸς ἡδονὰς προάγειν καὶ πότους τὸ μειράκιον, ἀπελαύνει τῆς συνουσίας αὐτοῦ(15).

Καὶ σχεδὸν αὕτη γε τῶν Ἐλληνικῶν μία, καὶ δευτέρα πρὸς Πέλοπα τὸν Βυξάντιον, ἐν ὀργῆ τινι γέγραπται (16), τὸν μὲν Γορ-

Horatio vero etiam Homerus ipse videatur. > (Allusion, en dernier lieu, au Quandoque bonus dormitat Homerus d'Horace.)

11. Τῶν δὲ μεγάλων καὶ θαυμαστῶν ἐπαίνων οἰς, . . . . ἀμνημονοῦσι. Amyot: «Et cependant ilz oublient à dire les grandes et merveilleuses louanges qu'il luy donne ailleurs, et qu'il appella les oraisons qu'il escrivit contre Antonius, es quelles il employa plus de peine et plus d'estude qu'en nulles autres, Philippiques, à l'imitation de celles que Demosthenes escrivit contre Philippus, roy de Maccdoine. Amyot a conservé la construction du grec où le verbe ἀμνημονοῦσι gouverne: 1° un régime substantif (τῶν ἐπανῶν), 2° une phrase subordonnée (καὶ ὅτι κτλ.): on ne le ferait plus en français d'aujourd'hui.

12. 'Ρωμαίω γενέσθαι, être fait citoyen romain.

13. Λιεπράξατο δὲ κάι . . . . αὐτὸν, il fit que le Sénat de l'Aréopage vota qu'on le prierait de rester.

14. Ces lettres, écrites par Cicéron à l'Athénien Hérode, précepteur de son fils à Athènes, au sujet du décret à faire rendre par l'aréopage en faveur de Cratippe, sont perdues, ainsi que celles dont il est ensuite question, de Cicéron à son fils, pour l'engager à suivre les leçons du même Cratippe. Dans une lettre de Trebonius, envoyée d'Athènes à Cicéron au mois de mai 44 av. J.-C., on lit (Ad famil., XII, xVI, 2): «Illud quoque erit nois curae ut Cratippus una cum filio tuo sit.»

mois de mai 44 av. J.-C, on lit (Ad famil., XII, xvi, 2): «Illud quoque erit nubis curae ut Cratippus una cum filio tuo sit.»

15. Voici ce qu'on lit dans une lettre de Cicéron le jeune à Tiron, le secrétaire de son père (Ad famil., XVI, xxi, 3 et 6), d'abord au sujet de Cratippe: «Cratippo me scito non ut discipulum, sed ut filium esse conjunctissimum . . . Sum totos dies cum eo noctisque saepenumero partem; exoro enim ut mecum quam saepissime cenet, etc.;» puis, de Gorgias: «De Gorgia autem quod mili scribis, erat quidem ille in quotidiana declamatione utilis, sed omnia postposui dummodo praeceptis patris parerem, diagonom enim scripserat ut eum dimitterem statim, etc.» Il faut bien prendre garde de confondre ce «rhétoricien» Gorgias (comme l'appelle Amyot) avec le célèbre rhéteur sicilien du même nom, qui vint à Athènes au temps de Socrate.

16. Καὶ σχεδον αξιη. . . γέγραπται. Amyot: «Il n'y a entre ses epistres

γίαν αθτού προσικόντως έπικό εταντως είνες ήν ησίδης και ακίνλαστος, ως εδάκει, πρώς δε των Η ποια πισφάργω μένω (14) και μεμθυμοιρούντος ώσπες εμελίσεντα τινας αίνως και ψημίσματα παρά Βυζαντίων γενέσθα -

# CEARLINE ANY

Taltate de qui ti de me ti trenen. E rayinsero un lique in devotre to terris trinte a lique de mano in propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de mano en la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta del la propieta de la propieta de la propieta del la propieta de la propieta de la propieta del la propieta de la propieta de la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propieta del la propiet

HARD TO LOCATE OF THE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

Entre a to a fact of the foreign in they

καὶ λέγοντος «Τί δ' ὰν ἐγὼ παθών τοῦτ' εἶπον;» «"Ηιδεις» ἔφη «'Ρωμαίους ἡδέως ἀκουσομένους καὶ διὰ τοῦτ' (9) ἐδημαγώγεις.»

Αρέσκεσθαι δὲ τοῦ Κράσσου τοῖς Στωϊκοῖς φήσαντος, ὅτι πλούσιον εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἀποφαίνουσιν, «Ὅρα, μὴ μᾶλλον» εἶπεν «ὅτι πάντα τοῦ σοφοῦ λέγουσιν εἶναι(¹0).» Διεβάλλετο δ΄ εἰς φιλαργυρίαν ὁ Κράσσος.

Έπεὶ δὲ τοῦ Κράσσου τῶν παίδων ὁ ἔτερος, Αξίφ τινὶ δοχῶν ὅμοιος εἶναι καὶ διὰ τοῦτο τῆ μητρὶ προστριβόμενος αἰσχρὰν ἐπὶ τῷ Αξίφ διαβολήν, εὐδοκίμησε λόγον ἐν βουλῆ διελθών, ἐρωτηθεὶς ὁ Κικέρων, τί φαίνεται αὐτῷ, «Αξιος» εἶπε «Κράσσου».

## CHAPITRE XXVI.

Μέλλων δ' ὁ Κράσσος εἰς Συρίαν ἀπαίρειν(1) ἐβούλετο τὸν Κικέρωνα φίλον αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐχθρὸν εἶναι καὶ φιλοφρονούμενος ἔφη βούλεσθαι δειπνῆσαι παρ' αὐτῷ κἀκεῖνος ὑπεδέξατο προθύμως(2). Ὁλίγαις δ' ὕστερον ἡμέραις περὶ Βατινίου (3) φίλων τινῶν ἐντυγχανόντων ὡς μνωμένου διαλύσεις καὶ φιλίαν (ἦν γὰρ ἔχθρός), «Οὐ δήπου καὶ Βατίνιος» εἶπε «δειπνῆσαι παρ' ἐμοὶ βούλεται;»

Πρός μὲν οὖν Κράσσον τοιοῦτος · αὐτὸν δὲ τὸν Βατίνιον, ἔχοντα χοιράδας ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ λέγοντα δίκην, «οἰδῶντα ῥήτορα» προσεῖπεν. Ακούσας δ' ὅτι τέθνηκεν, εἶτα μετὰ μικρὸν πυθύμενος σαφῶς ὅτι ζῇ · «Κακὸς τοίνυν ἀπόλοιτο κακῶς ὁ ψευσάμενος (⁴).»

Έπεὶ δὲ Καίσαρι, ψηφισαμένω την ἐν Καμπανία χώραν κατανεμηθηναι τοῖς στρατιώταις, πολλοί μὲν ἐδυσχέραινον ἐν τῆ βουλῆ, Λεύκιος δὲ Γέλλιος, ὁμοῦ τι (5) πρεσβύτατος ἄν, εἶπεν ὡς οὐ

Ch. XXVI.] 1. Après son consulat de l'année 55, où il avait eu Pompée pour collègue.

3. Banviov. C'est le même Vatinius dont le nom se trouve transcrit Oia-

5. 'Quov ri, à peu près.

<sup>9.</sup> Διὰ τοῦτο, par le moyen de cela, de cette parole; en disant cela. 10. Θρα .... λέγουσιν είναι. Amyot: «Regarde que ce ne soit plus tost pour ce qu'ilz disent que tout est au sage.»

<sup>2.</sup> Ciceron (Ad familiares, I, Ix, 20): «Crassus, ut quasi testata populo Romano esset nostra gratia, paene a meis Laribus in provinciam est profectus: nam, quum mihi condixisset, cenavit apud me in mei generi Crassipedis hortis.»

<sup>4.</sup> Κακὸς τοίνυν . . . . ὁ ψευσάμενος. Amyot: «Male mort, dit-il, viene à celuy qui a si mal menty.»

γενήσεται τοῦτο ζώντος αὐτοῦ, «Περιμείνωμεν.» ὁ Κικέρων έφη «μακράν γάρ οὐκ αἰτεῖται Γέλλιος ὑπέρθεσιν.»

Ήν δέ τις Όκταούτος αλτίαν έχων έκ Διβύης γεγονέναι · πρός τοῦτον ἔν τινι δίκη λέγοντα τοῦ Κικέρωνος μη έξακούειν « Καὶ μὴν οὐκ ἔγεις» εἶπε «τὸ οὖς ἀιρύπητον».(6)

Μετέλλου δε Νέπωτος ειπόντης διι πλείονας καταμαρτυρών ἀνήρηκεν(Τ) ἢ συνηγορών σέσωκεν, «Όμολογώ γάρ» ἔφη «πίστεως ἐν ἐμοὶ πλέον ἢ δεινότητος είναι.»

Νεανίσκου δέ τινος, αἰτίαν ἔχοντος ἐν πλακοῦντι φάρμακον τῷ πατρὶ δεδωκέναι, θρασυνομένου καὶ λέγοντος ὅτι λοιδορήσει τὸν Κικέρωνα, «Τοῦτο» ἔφη «παρὰ σοῦ βούλομαι μαλλον ἢ πλακοῦντα,»

Ποπλίου δε Σηστίου συνήγορον μεν αυτόν (8) εν τινι δίκη μεθ' ετέρων παραλαβόντος, αυτοῦ δε πάντα βουλομένου λέγειν (9) καὶ μηδενὶ παριέντος εἰπεῖν, ως δηλος ην ἀφιέμενος υπό τῶν δικαστῶν, ἤδη τῆς ψήφου φερομένης «Χρῶ σήμερον» ἔφη «τῷ καρῷ, Σήστιε : μέλλεις γὰρ αυρίον ἰδιώτης εἰναι(10).»

Πόπλιον δὲ Κώνσταν(11) νομικὸν εἶναι βουλόμενον(12), ὄντα δ' ἀφυῆ καὶ ἀμαθῆ, πρός τινα δίκην ἐκάλεσε μάρτυρα. Τοῦ δὲ μη-δὲν εἰδέναι φάσκοντος, «Ἰσως » ἔφη «δοκεῖς περὶ τῶν νομικῶν ἐρωτᾶσθαι(13).»

Μετέλλου δὲ Νέπωτος ἐν διαφορῷ τινι πολλάχις λέγοντος « Τίς σοὶ πατήρ ἐστιν, ιδ Κικέρων; » « Σοὶ ταύτην » ἔγη « τὴν ἀπόχρισιν ἡ μήτηρ χαλεπωτέραν ἐποίησεν. » Ἐδόχει δ' ἀχόλαστος τ΄

<sup>6.</sup> Ce mot est cité chez Macrobe (Saturnales, VII, III, 7) comme exemple de scomma ou plaisanterie: «Octavius, qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait: Non audio quae dicis. Ille respondit: Certe solebas hene foratas auras habere. Hoc eo dictum quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibus mos est aurem forare.»

<sup>7.</sup> Le sujet est Cicéron.
8. Nous avons encore un plaidoyer de Cicéron pour P. Sextius ou Sestius, tribun du peuple, accusé de ni (pour violences exercées dans son tribunat, en faveur de Cicéron). C'était, à ce qu'il paraît, un parleur de peu de goût; Cicéron dit, au sujet d'une rédaction faite par lui: Nihil unquam legi scriptum σηστιωθέστερον.

<sup>9.</sup> Αὐτοῦ δὲ.... ἰέγειν. Amyot: «Mais neantmoins il vouloit luy mesme (αὐτοῦ) toujours parler.»

 <sup>10.</sup> Le sens de cette plaisanterie ne paraît pas bien facile à saisir.
 11. «D'autres textes portent Κότταν, d'autres encore Κάστον, Κάσσιον,
 Κόττον, de sorte qu'on ne sait de qui il est question ici.»

<sup>12.</sup> Νομιχον είναι βουλόμενον. Qui vouloit estre tenu pour sçavant homme en droit.» (Amyot.)

<sup>13.</sup> Ίσως δοκείς περὶ τῶν νομικῶν ἐρωτᾶσθαι. Amyot: «Tu penses, à l'adventure, que lon te demande du droit.»

μήτης είναι τοῦ Νέπωτος. Αὐτὸς δέ τις εὐμετάβολος (14) καί ποτε τὴν δημαρχίαν ἀπολιπων ἄφνω, πρὸς Πομπήϊον ἐξέπλευσεν εἰς Συρίαν, εἰτ' ἐκεἴθεν ἐπανῆλθεν ἀλογώτερον · θάψας δὲ Φίλαγρον τὸν καθηγητὴν ἐπιμελέστερον, ἐπέστησεν αὐτοῦ τῷ τάφψ κόρακα λίθινον (15) · καὶ ὁ Κικέρων «Τοῦτ'» ἔφη «σοφώτατον ἐποίησας · πέτεσθαι γάρ σε μᾶλλον ἢ λέγειν ἐδίδαξεν.»

Έπεὶ δὲ Μάρχος ᾿Αππιος ἔν τινι δίκη προοιμιαζόμενος εἶπε φίλον αὐτοῦ δεδεῆσθαι παρασχεῖν ἐπιμέλειαν (16) καὶ λογιότητα καὶ πίστιν, «Εἰθ' οἵτως» ἔφη «σιδηροῦς γέγονας ἄνθρωπος, ώστε μηδὲν ἐκ τοσούτων ὧν ἠτήσατο φίλω παρασχεῖν;»

#### CHAPITRE XXVII.

Τὸ μὲν οὖν πρὸς ἐχθροὺς ἢ πρὸς ἀντιδίχους σκώμμασι χρῆσθαι πικροτέροις δοκεῖ ῥητορικὸν εἶναι(¹) τὸ δ' οἶς ἔτυχε προσκρούειν ἕνεκα τοῦ γελοίου (²) πολὲ συνῆγε μῖσος αὐτῷ. Γράψω δὲ καὶ τούτων ὀλίγα.

Μάρκον 'Ακύλλιον (3), έχοντα δύο γαμβρούς φυγάδας, "Αδραστον (4) έκάλει.

Λευκίου δὲ Κόττα τὴν τιμητικὴν ἔχοντος ἀρχήν (5), φιλοινοτά-

14. Sous-entendu εδόχει είναι.

16. Φίλον . . . . επιμελειαν. • Que son amy l'avoit bien instamment requis et prié d'employer en son procès toute diligence, etc. » (Amyot).

2. Ce membre de phrase entier  $\tau \delta$  . . .  $\gamma \epsilon \lambda o t o v$  est le sujet de  $\sigma v \gamma \gamma \epsilon$ . « Mais d'en picquer indifferemment tout le monde pour faire rire les assistans, » traduit Amyot. — Ois  $\epsilon \tau v \gamma \epsilon$ , ceux que cela se trouve. — Cicéron dit lui-même dans une lettre à Pætus (Ad famil., IX, xvi, 3): « Effugere autem si velim nonnullorum acute aut facete dictorum famam, fama ingenii

mihi esset abjicienda: quod si possem, non recusarem.

3. En latin M. Aquilium.
4. "Αδραστον. «Adraste, roi d'Argos, avait marié ses deux filles à Tydée et à Polynice, tous deux bannis de leur patrie.»

5. Την τιμητικήν ἀρχήν, la censure.

<sup>15.</sup> C'était sans doute une façon de dire que Philagre avait été un Corax: le célèbre Syracusain Corax passait pour avoir inventé la rhétorique. — Dans les Apophthegmes, où cette anecdote est aussi relatée, le maître est appelé, au lieu de Philagre, Diodote.

Ch. XXVII.] 1. Λοχεί ὑητοριχον είναι. Amyot: « C'est une partie de bon orateur. » Il y a dans le second livre du De Oratore de Cicéron un long développement sur l'esprit et son emploi dans l'art oratoire. Cela commence au chap. Liv (§ 216), par les mots: « Suavis autem est et vehementer saepe utilis jocus et facetiae. » Lisez surtout à partir du ch. LVIII (§ 236): « Est plane oratoris movere risum, vel quod ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei per quem excitata est, vel quod admirantur omnes acumen, uno saepe in verbo positum. » etc.

του δ' ὄντος, ὑπατείαν μετιών ὁ Κικέρων ἐδίψησε, καὶ τῶν φίλων κὑκλφ περιστάντων, ώς ἔπινεν, «Όρθῶς φοβεῖσθε» εἰπε «μή μοι γένηται χαλεπὸς ὁ τιμητὸς ὅτι ὕδωρ πίνω.»

Βωπωνίω(6) δ' απαντήσας άγηντι μεθ' ξαυτοῦ τρεῖς αμηρφη-

τάτας θυγατέρας άνεφθέγξατο

«Φοίβου ποι' οὐκ ἐωντος ἔσπειρεν τέκνα(),»

Μάρχου δὲ Γελλίου δοχοῦντος οὐκ έξ έλευθέρων γεγονέναι, λαμπρῷ δὲ τῆ φωνῆ καὶ μεγάλη γράμματα πρὸς τὴν σύγκλητον έξαναγνόντος, «Μὴ θαυμάζετε ·» εἶπε «καὶ αὐτὸς εἶς ἐστι τῶν ἀναπεφωνηκότων(8).»

Ἐπεὶ δὲ Φαῦστος ὁ Σύλλα, τοῦ μοναρχήσαντος ἐν Ῥώμη καὶ πολλοὺς ἐπὶ θανάτῳ προγράψαντος, ἐν δανείοις γενόμενος καὶ πολλὰ τῆς οὐσίας διασπαθήσας ἀπάρτιον προέγραψε, ταύτην ἔφη μᾶλλον αὐτῷ τὴν προγραφὴν (9) ἀρέσκειν ἢ τὴν πατρῷαν.

#### CHAPITRE XXVIII.

Έχ δὲ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχθής καὶ οἱ μετὰ Κλωδίου συνέστησαν ἐπ' αὐτὸν ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες. Ἡν Κλώδιος ἀνὴρ εὐγενής (¹), τῆ μὲν ἡλιχία νέος, τῷ δὲ φρονήματι θρασὺς καὶ αὐθάδης. Οὐτος, ἐρῶν Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναιχός, εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ παρεισῆλθε κρύφα, λαβὼν ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ΄ ἔθυον (²) γὰρ ἐν τῆ Καίσαρος οἰχία τὴν ἀπόρρητον ἐκείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αὶ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ οὐδείς ΄ ἀλλὰ μειράκιον ὢν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὁ Κλώδιος κλπίζε λήσεσθαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηΐαν μετὰ τῶν γυναικῶν.

29

<sup>6.</sup> En latin, Voconius.

<sup>7.</sup> Ce vers, tiré on ne sait de quel auteur, semble bien faire allusion au roi de Thèbes Laïus. Φοίβου οὐκ ἐῶντος, «contre l'oracle rendu par Apollon.»

<sup>8.</sup> Le sens premier et ordinaire du verbe ἀναφωνείν est «dire ou lire à haute et intelligible voix». Le même mot s'employait dans l'expression courante ελευθερίαν ἀναφωνεί (en parlant d'un esclave), il réclame sa liberté. Le mot de Cicéron était, comme on voit, à double entente.

<sup>9.</sup> Ποογοαφή et, en latin, proscriptio veulent dire proprement «publication par affiche». La proscriptio de Faustus, c'était simplement l'affichage de la vente de ses biens: on sait ce que fut la proscriptio de son père.

Ch. XXVIII.] 1. Voy. note 4 du ch. xxxiv.

<sup>2.</sup> Sur cette cérémonie annuelle en l'honneur de la Bonne Déesse, voy le chapitre xix.

συνεστώτας άθρόους καὶ τὴν μέν πράξιν άγνοοῦντας, τὴν δὲ νύκτα προσμένοντας, ως έτι ζωντων των ανδρων και δυναμένων έξαρπαγῆναι, φθεγξάμενος μέγα πρὸς αὐτούς, «"Εζησαν(9)» εἰπεν. Ούτω δὲ 'Ρωμαίων οἱ δυσφημεῖν μη βουλόμενοι τὸ τεθνάναι

σημαίνουσιν.

"Ηδη δ' ην έσπέρα, καὶ δι' άγορᾶς άνέβαινεν εἰς την οἰκίαν(10), οὐκέτι σιωπῆ (11) τῶν πολιτῶν οὐδὲ τάξει προπεμπόντων αὐτόν, άλλα φωναίς και κρότοις δεχομένων, καθ' οθς γένοιτο (12), σωτίρα καὶ κτίστην ἀνακαλούντων τῆς πατρίδος. Τὰ δὲ φῶτα πολλά κατέλαμπε τοὺς στενωπούς ( $^{13}$ ), λαμπάδια καὶ δᾶδας ἱστάντων ( $^{14}$ ) έπὶ ταῖς θύραις. Αἱ δὲ γυναῖκες ἐκ τῶν τεγῶν προιυσαινον (15) έπὶ τιμῆ καὶ θέα τοῦ ἀνδρὸς, ὑπὸ πομπῆ τῶν ἀρίστων μάλα σεμνῶς ἀνιόντος ' ὧν οἱ πλεϊστοι, πολέμους τε κατεργασάμενοι μεγάλους καὶ διὰ θριάμβων εἰσεληλακότες καὶ προσεκτημένοι(16) γῆν καὶ θάλατταν οὐκ ὀλίγην, ἐβάδιζον ἀνομολογούμενοι πρὸς άλλήλους, πολλοίς μεν των τότε ήγεμόνων και στρατηγών πλούτου καὶ λαφύρων καὶ δυνάμεως χάριν ὀφείλειν τὸν 'Ρωμαίων δῆμον, ἀσφαλείας δὲ καὶ σωτηρίας ένὶ μόνω Κικέρωνι, τηλικοῖτον άφελόντι καὶ τοσοῦτον αὐτοῦ(17) κίνδυνον. Οὐ γὰρ τὸ κωλῦσαι τὰ πραττόμενα (18) καὶ κολάσαι τοὺς πράττοντας ἐδόκει θαυμαστόν, άλλ' ότι μέγιστον των πώποτε νεωτερισμών ούτος έλαχίστοις κακοίς, άνευ στάσεως καὶ ταραχίς, κατέσβεσε. Καὶ γὰρ τὸν Κατιλίναν οι πλείστοι των συνερρυηχότων πρός αυτόν, αμα τώ

10. Reportez-vous à la note 10 du chap. VII.

13. Τοὺς στενωπούς, les rues. 14. Ίστάντων (πολιτών, si l'on veut, sous-entendu), génitif absolu, les ha-

bitants mettant, dressant.

16. Ποοσεκτημένοι, ayant conquis. Mot à mot: ayant ajouté par conquête

(sous-entendu: à l'empire romain).

17. Airov zírdvrov, danger du peuple romain, c'est-à-dire: danger que le peuple courait.

18. Το χωλύσαι τα πραττόμενα, «d'avoir empesché que l'entreprise des conjurez ne sortist à effect. > (Amyot.)

Έζησαν, vixerunt.

<sup>11.</sup> Cf. παριέντος σιωπή vers le commencement de ce chapitre.
12. Καθ' ους γένοιτο, à l'optatif, à cause des imparfaits qui sont contenus dans les participes προπεμπόντων, δεχομένων, άνακαλούντων. C'est comme s'il y avait, p. ex.: Κρότοις αὐτον εθέχοντο οί πολίται καθ' οίς γεvoito, ceux de ses concitoyens auprès de qui, ou dans le quartier de qui il passait. (On aurait au présent: Kootois autor d'éxortat of nolital 2003' οθς αν γενηται.)

<sup>15.</sup> Έχ των τεγών προύφαινον, «esclairoient du plus hault des maisons.» Les illuminations, comme expression de la joie publique, sont, comme on voit, un antique usage.

πυθέσθαι τὰ περί Λέντλον καὶ Κέθηγον, έγκαταλιπόντες ψχοντο: καὶ μετὰ τῶν συμμεμενηκότων αιτή διαγωνισάμενος πρὸς Αντώνιον, αὐτός τε διεφθάρη καὶ τὸ στρατό (εδον (19).

## CHAPITRE XXIII.

Ου μην άλλα και ήσαν οι τον Κικέρωνα παρεσκευασμένοι καί λέγειν ἐπὶ τούτοις καὶ ποιεῖν κακιος (1), ἔχοντες ἡγεμόνας, των είς τὸ μέλλον ἀρχόντων (2), Καίσαρα μεν στρατηγούντα, Μέτελλον δὲ καὶ Βηστίαν δημαρχοῦντας. Οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, ἔτι τοῦ Κικέρωνος ἡμέρας ολίγας έχοντος (3), οὐκ είων δημηγορείν αιτόν, άλλ' ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων(4) βάθρα θέντες οὐ παρίεσαν οὐδ' ἐπέτρεπον λέγειν, ἀλλ' ἐκέλευον(5), εἰ βούλοιτο, μόνον περὶ τῆς άρχης ἀπομόσαντα, καταβαίνειν. Κάκεῖνος ἐπὶ τούτοις (6) ώς ὁμόσων (7) προηλθε καὶ, γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ἀπώμνυεν οὐ τὸν πάτριον, άλλ' ίδιόν τινα καὶ καινὸν δρκον,  $\eta$  μην(8) σεσωκέναι

<sup>19.</sup> Τὸ στρατόπεδον, traduisez: son armée. — Voy. le récit de ces évènements dans les six derniers chapitres de l'ouvrage de Salluste. Catilina fut défait et tué à la bataille de Pistoria, le 5 janvier 62.

Ch. XXIII.] 1. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἦσαν οἱ. «Ce néantmoins encore y en avoit-il qui» (Amyot) — παφεσκευασμένοι καὶ λέγειν (s.-ent. κακῶς) καὶ ποιείν κακῶς τον Κικέρωνα, étaient prêts à dire du mal de Cicéron et à lui en faire — ἐπὶ τούτοις, « pour ce faict », pour ce qui venait d'avoir

<sup>2.</sup> Έχοντες ήγεμόνας, «ayant pour leurs chefs,» - τῶν εἰς τὸ μελλον αρχόντων, parmi ceux qui étaient désignés comme magistrats pour l'an-

<sup>3.</sup> Ετι ημέρας δλίγας έχοιτος, alors que Cicéron avait encore quelques jours (à exercer les fonctions de consul). — Plutarque, ici, encore, rapporte les choses un peu inexactement. Les préteurs, comme les consuls, entraient en charge le 1<sup>er</sup> janvier: quant à César, il prit ses fonctions juste en même temps que Cicéron quittait les siennes. L'exercice de la magistrature des tribuns commençait, au contraire, dans les premiers jours du mois de décembre. Lorsque Cicéron, le 29 décembre, se démit de sa charge, L. Calpurnius Bestia n'était plus tribun: ce fut Q. Metellus Nepos seul alors neurellement investi des fenetieus de tribun qui s'enpresa à seul, alors nouvellement investi des fonctions de tribun, qui s'opposa à

ce qu'il fit un discours au peuple.
4. Τῶν ἐμβόλων, « la tribune des harengues [sic] que l'on appeloit à Rome Rostra. • (Amyot.)

<sup>5.</sup> All' exelevor, mais lui dirent de monter à la tribune, — el souloito zαταβαίνειν, s'il consentait à descendre, — μόνον . . . ἀπομόσαντα, après avoir simplement prêté son serment de consul sortant de charge (il s'agissait de jurer, selon l'usage, se nihil contra leges fecisse).

<sup>6. &#</sup>x27;Επὶ τούτοις, «soubz ceste condition».
7. 'Ομόσω forme de mauvaise grécité, pour ὀμοῦμαι.
8. Ἡ μήν. «Ces deux conjonctions suivies de l'infinitif annoncent une affirmation par serment.

την πατρίδα και διατετηρηκέναι την ήγεμονίαν. Έπώμνυε δε τον δρχον αὐτῷ σύμπας ὁ δημος (9).

'Εφ' οίς έτι μαλλον ο τε Καϊσαρ οί τε δήμαρχοι χαλεπαίνοντες, άλλας τε τῷ Κικέρωνι ταραχάς ἐμηγανώντο, καὶ νόμος ὑπ' αιτων είσήγετο καλείν Πομπήϊον μετά της στρατιάς, ώς δή καταλύσοντα την Κικέρωνος δυναστείαν. 'Αλλ' ην όφελος μέγα τῷ Κικέρωνι καὶ πάση τῆ πόλει δημαρχῶν τότε Κάτων καὶ τοῖς ἐχείνων πολιτεύμασιν ἀπ' ἴσης μὲν ἐξουσίας, μείζονος δὲ δόξης ἀντιτασσόμενος (10). Τά τε γὰρ ἄλλα ἑαδίως ἔλυσε, καὶ την Κικέρωνος δυναστείαν(11) ούτως ήρε τῷ λόγω δημηγορήσας, ώστε τιμάς αὐτῷ τῶν πώποτε μεγίστας ψηφίσασθαι (12) καὶ προσαγορεύσαι Πατέρα πατρίδος. Πρώτφ γάρ έχείνω δοχεί τοῦ 3' ύπάρξαι, Κάτωνος αὐτὸν οὕτως ἐν τῷ δήμω προσαγορείσαντος (13).

## CHAPITRE XXIV.

Καὶ μέγιστον μεν ἴσχυσεν εν τῆ πόλει τότε, πολλοῖς δ' ἐπίφθονον ξαυτόν εποίησεν απ' ούδενος έργου πονηρού, τῷ δ' ἐπαινείν αξί και μεγαλύνειν αὐτὸς ξαυτὸν ὑπὸ πολλῶν δυσχεραινόμενος. Οὔτε γὰρ βουλὴν οἔτε δημον οὕτε δικαστήριον ην συνελθείν, εν ψ μη Κατιλίναν έδει θουλούμενον ακοίσαι και Λέντλον. Αλλά καὶ τὰ βιβλία τελευτών κατέπλησε καὶ τὰ συγγράμματα τῶν ἐγκωμίων (1) καὶ τὸν λόγον, ἥδιστον ὅντα καὶ χάριν ἔγοντα

13. Cela se passa donc dans le peuple. D'autre part, Cicéron dit (contre Pison, III, § 6): « Me Q. Catulus . . . frequentissimo senatu Parentem patriae nominavit. » — Bien connu est le vers de Juvénal: Roma parentem. Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit.

Ch. XXIV. 1. Τὰ βιβλία, ses livres; τῶν ἐγκωμίων, de son propre éloge;



<sup>9.</sup> Cicéron (contre Pison, III, § 6-7) raconte la même scène dans les termes suivants: « Ego quum in contione, abiens magistratu, dicere a tribuno plebis prohiberer quae constitueram, quumque is mihi tantum modo ut jurarem permitteret, sine ulla dubitatione juravi rem publicam atque hanc urbem mea unius opera esse salvam. Mihi populus Romanus universus illa in contione non unius diei gratulationem, sed acternitatem immortalitatemque donavit, quum meum jusjurandum tale atque tantum juratus ipse una voce et conguam meam justariaum tale lique tanum juriaus ipse une toce et consensu approbavit. Quo quidem tempore is meus domum fuit e foro reditus, ut nemo, nisi qui mecum esset, civium esse in numero videretur.»

10. Απ' τσης έξουσίας αντιτασσόμενος, «s'opposant à leurs menées, avec pareille puissance que la leur,» etc. (Amyot.)

11. Λυνασιείαν. Caton relève fièrement le mot (voy. quatre lignes plus

<sup>12.</sup> Ψηφίσασθα, προσαγορείσαι, fit voter, fit nommer par le peuple. Ordinairement, ψηφίζεσθαι, voter, se dit du peuple; mais Plutarque emploie souvent cette expression en parlant d'un magistrat qui fait voter une loi par le peuple. Cf. la note 3 du ch. xxix.

πλείστην, επαχθή και φορτικόν εποίησε τοις άκροωμένοις, ώσπερ τινός αξί χηρός(2) αὐτῷ τῆς ἀιδίας ταύτης προσούσης.

Όμως δέ, χαίπερ οθτως αχράτω φιλωτιμία συνών, απήλλακτο του αθονείν ετέροις, αφθονώτατος (3) ων έν τω τους προ αίτου καὶ τούς καθ' αὐτὸν ἄνδρας έγκωμιάζειν, ώς έκ των συγγραμμάτων λαβείν(4) έστι. Πολλά δ' αυτού και άπομνημονεύουσιν · οίον, περί Αριστοτέλους, δτι χρυσίου ποταμός είη δέοντος(5) καί, περί των Πλάτωνος διαλόγων, ώς του Ιιός, εί λόγω χρησθαι πέφυκεν, ούτω διαλεγομένου (6). Τον δε Θεόφραστον είώθει τρυφήν ιδίαν (7) αποχαλείν. Περί δε τών Δημοσθένους λόγων έρωτηθείς, τίνα δοχοίη κάλλιστον είναι, τον μέγιστον (8) είπε. Καίτοι τινές των προσποιουμένων διμοσθενίζειν επιφύονται(9) φωνή τοῦ Κικέρωνος, ην πρός τινα τῶν ἐταίρων ἐθηκεν ἐν ἐπιστολή γράψας, ένιαχοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν τὸν Δημοσθένη(10).

de même ensuite rôv lôyov, son style. L'article grec prend souvent ainsi la force du possessif.

<sup>2.</sup> Knoos. Amyot: «Car il falloit tousjours que cette facherie y fust attachée comme un malheur fcé [= fce], qui lui ostait toute sa bonne grace. • (Ce dernier membre de phrase est ajouté par Amyot pour parfaire sa phrase et insister sur l'idée.).

<sup>3.</sup> Aq Forwitatos, très abondant. Amyot: «Ains estoit fort liberal à louer les hommes excellents. >

<sup>4.</sup> Δαβείν, tirer de. « Comme l'on peult veoir par ses escripts. » (Amyot.) Cf. Vie de Démosthène, n. 2 du ch. XII et n. 11 du ch. XIV.

<sup>5.</sup> Académiques (II, chap. xxxvIII, § 119): «Flumen orationis aureum fundens Aristoteles.» Ott, qu'il disait (sous-entendu) que.
6.  $\Omega_5$ ...  $\delta$ talégouéroe. Ce génitif absolu commandé par  $\dot{\phi}_5$  est une locution très voisine de l'accusatif absolu avec  $\dot{\phi}_5$ , qui est expliqué cidessus à la note 12 du ch. 111. «On rapporte (ἀπομνημονεύσισι) beaucoup de paroles de Cicéron (πολλά αὐτοῦ), par exemple (οιον), à propos des dinlogues de Platon (περί των απλ.), comme Jupiter, s'il parle, parlant ainsi, pour dire: «qu'il disait que Jupiter, s'il parle, parle ainsi. « (Comparoz aussi l'exemple interprété à la note 15 du chap. III - «S'il parle grec,» lit-on chez Cicéron. Voy. Brutus, xxx1, 121: «Quis enim uberior in dicendo Platone? Jovem sic, aiunt philosophi, si graece loquatur, loqui; quin Arintotele nervosior, Theophrasto dulcior?

<sup>7.</sup> Tovophy idiar, ses délices à lui.

<sup>8.</sup> Τον δε Θεόφραστον ατλ. περί δε τών Δημοσθένους λόγων αιλ. On no saurait dire aujourd'hui où Plutarque aura puisé ces deux mots de Cicéron. Pour ce qui est du dernier, un contemporain de l'Intarque, l'line le Jeune, l'appliqua à Cicéron lui-même: «Gracchis et Catoni Pollionem, Caesarem, Caelium, in primis M. Tullium oppono, cujus oratio optima fertur esse quae maxima. >

<sup>9.</sup> Έπιφύονται, s'attachent à . . . . (Cf. Vie de Démosthène, note 10 du ch. xiv.

<sup>10.</sup> Nous n'avons plus la lettre où Cicéron a dit cela. Comparez d'ailleurs Quintilien (XII, 1, 22): . . . . quanquam neque ipsi Giceroni Demosthenes videatur satis esse perfectus, quem dormiture interim dient. • Fit. le même (X, 1, 24): «.... cum Ciceroni dormitare interim Demonthenes,

τών δε μεγάλων και θαυμαστών επαίνων, οίς πολλαγού γρίται περί του ανδρός, και ότι περί ους μαλιστα των ίδιων έσπούδασε λόγων, τούς κατ' Αντωνίου, Φιλιππικούς επέγραψεν, αμνιμονοῦσι (11).

Τών δε κατ' αὐτὸν ενδόξων ἀπὸ λόγου καὶ σιλοσοσίας οὐκ εποίησεν ενδοξότερον ή τι λέγων ή γράφων εξμενώς περί εκάστου. Κρατίππο δε το περιπατητικό διεπράξατο μεν Υωμαίω γενέσθαι 12) παρά Καίσαρος άρχοντος ήδη, διεπράξατο δε και την έξ Αρείου πάγου βουλήν ψηφίσασθαι δεηθήναι μένειν αθτον (13) έν 'Αθήναις και διαλέγεσθαι τοις νέοις ώς κοσμούντα την πόλιν. επιστολαί δε περί τούτων Κικέρωνος είσι πρός 'Ηρώδην(14), ετεραι δε πρός τον είον, εγχελευομένου συμφιλοσοφείν Κρατίπαφ. Γοργίαν δε τον φιτορικόν αλτιώμενος πρός ήδονάς προάγειν καλ πότους τὸ μειράκιον, ἀπελαύνει τῆς συνουσίας αὐτοῦ (15).

Καὶ σχεδον αθτη γε τών Ελληνικών μία, καὶ δευτέρα πρὸς Πέλοπα τον Βυξάντιον, εν δορή τινι νέγραπται(18), τον μέν Γορ-

Horatio vero etiam Homerus ipse videatur. > (Allusion, en dernier lieu, au Quandoque bonus dormitat Homerus d'Horace.)

11. Των δε μεγάλων και θανμαστών επαίνων οίς, . . . . άμνημονοίσι. Amyot: «Et cependant ilz oublient à dire les grandes et merveilleuses buanges qu'il luy donne ailleurs, et qu'il appella les oraisons qu'il escrivit contre Antonius, es quelles il employa plus de peine et plus d'estude qu'en nulles autres. Philippiques, à l'imitation de celles que Demosthenes escricit contre Philippus, roy de Macedoine. Amyot a conservé la construction du grec où le verbe durquovolou gouverne: 1º un régime substantif (rwr laurwr), 2º une phrase subordonnée (zm ou zil.): on ne le ferait plus en français d'aujourd'hui.

12. 'Ρωμαίω γενέσθαι, être fait citoyen romain.

13. Λιεπράξατο δε καὶ . . . αὐτον, il fit que le Sénat de l'Aréopage

vota qu'on le prierait de rester.

14. Ces lettres, écrites par Cicéron à l'Athénien Hérode, précepteur de son fils à Athènes, au sujet du décret à faire rendre par l'aréopage en faveur de Cratippe, sont perdues, ainsi que celles dont il est ensuite question, de Cicéron à son fils, pour l'engager à suivre les leçons du même Cratippe. Dans une lettre de Trebonius, envoyée d'Athènes à Cicéron au mis de poi l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'engager l'e mois de mai 44 av. J.-C, on lit (Ad famil., XII, xvI, 2): «Illud quoque erit nobis curae ut Cratippus una cum filio tuo sit.»

15. Voici ce qu'on lit dans une lettre de Cicéron le jeune à Tiron, le secrétaire de son père (Ad famil, XVI, xxi, 3 et 6), d'abord au sujet de Cratippe: « Cratippo me scito non ut discipulum, sed ut filium esse conjunctissimum . . . Sum totos dies cum eo noctisque saepenumero partem; exoro enim ut mecum quam saepissime cenet, etc.; » puis, de Gorgias: «De Gorgia autem quod milii scribis, erat quidem ille in quotidiana declamatione utilis, sed omnia postposui dummodo praeceptis patris parerem, διαφοήθην enim scripserat ut eum dimitterem statim, etc.» Il faut bien prendre garde de confondre ce «rhétoricien» Gorgias (comme l'appelle Amyot) avec le célèbre rhéteur sicilien du même nom, qui vint à Athènes au temps de Socrate.

16. Καὶ σχεδὸν αξιη. . . γέγραπται. Amyot: « Il n'y a entre ses epistres

γίαν αὐτοῦ προσηκόντως ἐπικόπτοντος, εἴπερ ἢν φαῦλος καὶ ἀκόλαστος, ὡς ἐδόκει, πρὸς δὲ τὸν Πέλοπα μικρολογουμένου ( $^{17}$ ) καὶ μεμψιμοιροῦντος ὥσπερ ἀμελήσαντα τιμὰς αὐτῷ καὶ ψηφίσματα παρὰ Βυζαντίων γενέσθαι ( $^{18}$ ).

## CHAPITRE XXV.

Ταῦτά τε δη φιλότιμα, καὶ τὸ πολλάκις ἐπαιρόμενον τοῦ λόγου τῆ δεινότητι τὸ πρέπον προἵεσθαι(¹). Μουνατί $\psi$ (²) μὲν γάρ ποτε συνηγορήσας, ώς ἀποφυγών τὴν δίκην ἐκεῖνος ἐδίωκεν ἑταῖρον αὐτοῦ(³) Σαβῖνον, οὕτω λέγεται προπεσεῖν(⁴) ὑπ' ὀργῆς ὁ Κικέρων, ὥστ' εἰπεῖν' « Σὺ γὰρ ἐκείνην, ὧ Μουνάτιε, τὴν δίκην ἀπέφυγες διὰ σεαυτόν, οὐκ ἐμοῖ πολὶ σκότος ἐν φωτὶ τῷ δικαστηρί $\psi$  περιχέαντος(5); »

Μάρχον δὲ Κράσσον ( $^{8}$ ) ἐγκωμιάζων ἀπὸ τοῦ βήματος ( $^{7}$ ) εὐημέρησε, καὶ μεθ' ἡμέρας αὐθις ὀλίγας λοιδορῶν αὐτόν, ὡς ἐκεῖνος εἶπεν «Οὐ γὰρ ἐνταῦθα πρώην αὐτὸς ἡμᾶς ἐπἡνεις; » «Ναί,» φησι «μελέτης ἕνεχεν γυμνάζων τὸν λόγον εἰς φαύλην ὑπόθεσιν ( $^{8}$ ).»

Εἰπόντος δέ ποτε τοῦ Κράσσου μηδένα Κράσσον ἐν Ῥώμη βεβιωκέναι μακρότερον ἑξηκονταετίας, εἶθ' ὕστερον ἀρνουμένου

grecques que celle là seule qui soit escritte en cholere, et une autre qu'il escrit à Pelops Byzantin. Ce Pélops est un personnage d'ailleurs inconnu.

17. Πρός τινα μιπρολογείσθαι, chicaner quelqu'un sur des misères.
18. Καὶ μεμψιμοιρούντος . . . γενέσθαι. Amyot: «Se plaignant de luy de ce qu'il n'avoit tenu compte de proclamer envers les Byzantins qu'ils feissent quelques ordonnances publiques à son honneur et à sa gloire.» (Amyot lisait τιμάς τινας αὐτῷ.)

Ch. XXV.] 1. «Cela (ταῦτα, cette lettre à Pélops de Byzance) procedoit de sa trop grande ambition» (φιλότιμα, s.-ent. ην), ainsi que ceci . . . (ταῦτα τε . . . καὶ τὸ -). A partir d'ici construisez: τὸ προϊεσθαι πολλάχις τὸ πρέπον, ἐπαιρόμενον (étant enlevé, orgueilleux, lui Cicéron) τῆ δεινότητι τοῦ λόγου.

2. Peut être T. Munatius Plancus Bursa. qui, tribun du peuple en 52, se montra l'ami de Clodius et l'ennemi de Cicéron, et fut condamné plus tard, sur l'accusation de Cicéron, pour faits de violence.

3. Excivos, Munatius. — Airov, de Cicéron.

4. Hyoneseiv, longius justo processum esse, s'être laissé emporter.
5. «Cicéron employa la même figure dans une autre occasion. «Cicero (dit Quintilien, II, 17) se tenebras offudisse in causa Cluentii gloriatus est.»
6. M. Licinius Crassus, qui fut plus tard triumvir.

7. Βήματος, la tribune aux harangues dans le Forum.

8. Μελέτης ενέχεν . . . . εξς φαύλην υπόθεσιν Amyot: «Pour plus exerciter mon éloquence, j'avois pris un mauvais subject à louer.»

καὶ λέγοντος «Τί δ' αν έγω παθών τοῦτ' εἶπον; » «"Ηιδεις» έφη « Ρωμαίους ήδέως ακουσομένους καὶ διὰ τοῦτ' (9) εδημαγώγεις.»

Αρέσκεσθαι δὲ τοῦ Κράσσου τοῖς Σιωϊκοῖς φήσαντος, ὅτι πλούσιον είναι τὸν ἀγαθὸν ἀποφαίνουσιν, «Όρα, μη μαλλον» είπεν «ότι πάντα τοῦ σοφοῦ λέγουσιν είναι(10),» Διεβάλλετο δ είς φιλαργυρίαν δ Κράσσος.

Έπεὶ δὲ τοῦ Κράσσου τῶν παίδων ὁ Ετερος, 'Αξίφ τινὶ δοχῶν δμοιος είναι καὶ διὰ τοῦτο τῆ μητ**ο**ὶ προστριβόμενος αἰσχρὰν ἐπὶ τῷ 'Αξίω διαβολήν, εὐδοχίμησε λόγον ἐν βουλη διελθών, ἐρωτηθείς ὁ Κικέρων, τί φαίνεται αὐτῷ, «"Αξιος» είπε «Κράσσου».

## CHAPITRE XXVI.

Μέλλων δ' δ Κράσσος είς Συρίαν απαίρειν(1) εβούλετο τον Κικέρωνα φίλον αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐχθρὸν είναι καὶ φιλοφρονούμενος έση βούλεσθαι δειπνησαι παρ' αὐτω κάκεῖνος ὑπεδέξατο  $\pi$ ροθύμως(2). Όλίγαις δ' ύστερον ημέραις περί Βατινίου (3) φίλων τινών έντυγχανόντων ώς μνωμένου διαλύσεις καὶ φιλίαν (ήν γάο έχθοός), «Οὐ δήπου καὶ Βατίνιος» εἶπε «δειπνῆσαι παο' έμοὶ βούλεται;»

Πρός μεν ούν Κράσσον τοιούτος αύτον δε τον Βατίνιον, έγοντα χοιράδας εν τῷ τραχήλω καὶ λέγοντα δίκην, «οἰδωντα φήτορα» προσείπεν. Ακούσας δ' δτι τέθνηκεν, είτα μετά μικρον πιθύμενος σαφως ότι ζη «Κακός τοίνιν απόλοιτο κακως ό ψεισάμενος (4). »

Επεί δε Καίσαρι, ψηφισαμένω την εν Καμπανία χώραν κατανεμηθήναι τοῖς στρατιώταις, πολλοί μέν έδυσχέραινον έν τῆ βουλῆ, Λεύχιος δε Γελλιος, όμου τι (5) πρεσβύτατος ών, είπεν ώς ου

pour ce qu'ilz disent que tout est au sage. Ch. XXVI.] 1. Après son consulat de l'année 55, où il avait eu Pompée

3. Bariviov. C'est le même Vatinius dont le nom se trouve transcrit Oiathros au chapitre ix.

<sup>9.</sup> Aià rovro, par le moyen de cela, de cette parole; en disant cela. 10. Όρα . . . λέγουσιν είναι. Amyot: «Regarde que ce ne soit plus tost

pour collègue. 2. Cicéron (Ad familiares, I, Ix, 20): «Crassus, ut quasi testata populo Romano esset nostra gratia, paene a meis Laribus in provinciam est profectus: nam, quum mihi condixisset, cenavit apud me in mei generi Crassipedis hortis.

<sup>4.</sup> Καχὸς τοίνυν . . . . ὁ ψευσάμενος. Amyot: « Male mort, dit-il, viene à celuy qui a si mal menty. > 5. Ouov 11, à peu près.

γενήσεται τοῦτο ζώντος αὐτοῦ, «Περιμείνωμεν,» ὁ Κικέρων έφη «μαχράν γάρ οὐκ αἰτεῖται Γέλλιος ὑπέρθεσιν.»

Ήν δέ τις Όχταούϊος αἰτίαν ἔχων ἐχ Λιβύης γεγονέναι πρὸς τοῦτον έν τινι δίκη λέγοντα τοῦ Κικέρωνος μη εξακούειν « Καὶ μην ούκ έχεις» είπε «το ούς άτρύπητον». (6)

Μετέλλου δὲ Νέπωτος εἰπόντος ὅτι πλείονας καταμαρτυρῶν ανήρηκεν (7) η συνηγορών σέσωκεν, « Όμολογώ γάρ» έφη «πίστεως εν εμοί πλέον ή δεινότητος είναι.»

Νεανίσκου δέ τινος, αιτίαν έχοντος εν πλακοῦντι φάρμακον τῷ πατρί δεδωκέναι, θρασυνομένου και λέγοντος ότι λοιδορήσει τον Κικέρωνα, «Τοῦτο» ἔφη «παρὰ σοῦ βούλομαι μᾶλλον ἢ πλαχουντα.»

Ποπλίου δε Σηστίου συνήγορον μεν αυτον (8) έν τινι δίκη μεθ' έτέρων παραλαβόντος, αὐτοῦ δὲ πάντα βουλομένου λέγειν (9) καὶ μηδενὶ παριέντος εἰπεῖν, ως δηλος ην ἀφιέμενος ὑπὸ τῶν διχαστῶν, ήδη τῆς ψήφου φερομένης · «Χρῶ σήμερον» ἔφη «τῷ καιρώ, Σήστιε μέλλεις γαρ αύριον ιδιώτης είναι(10).»

Πόπλιον δὲ Κώνσταν(11) νομικὸν εἶναι βουλόμενον(12), ὄντα δ' άφυη καὶ άμαθη, πρός τινα δίκην ἐκάλεσε μάρτυρα. Τοῦ δὲ μηδεν είδεναι φάσκοντης, «Ίσως» έφη «δηκεῖς περί τῶν νομικῶν έρωτᾶσθαι (13).»

Μετέλλου δε Νέπωτος εν διαφορά τινι πολλάκις λέγοντος « Τίς σοὶ πατήρ ἐστιν, ιδ Κικέρων;» «Σοὶ ταύτην» ἔφη «τὴν ἀπόκρισιν ή μήτης χαλεπωτέραν εποίησεν.» Έδοκει δ' ακόλαστος ή

<sup>6.</sup> Ce mot est cité chez Macrobe (Saturnales, VII, 111, 7) comme exemple de scomma ou plaisanterie: «Octavius, qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait: Non audio quae dicis. Ille respondit: Certe solebas bene foratas auras habere. Hoc eo dictum quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibus mos est aurem forare.

<sup>7.</sup> Le sujet est Cicéron.

<sup>8.</sup> Nous avons encore un plaidoyer de Cicéron pour P. Sextius ou Sestius, tribun du peuple, accusé de ni (pour violences exercées dans son tribunat, en faveur de Cicéron). C'était, à ce qu'il paraît, un parleur de peu de goût; Cicéron dit, au sujet d'une rédaction faite par lui: Nihil unquam legi scriptum σηστιωδέστεψον. » 9. Αὐτοῦ δὲ . . . . λέγειν. Amyot: «Mais neantmoins il vouloit luy mesme

<sup>(«</sup>ἐτοῦ) toujours parler.

<sup>10.</sup> Le sens de cette plaisanterie ne paraît pas bien facile à saisir. 11. «D'autres textes portent Κότταν, d'autres encore Κάστον, Κάσσιον, Koïrror, de sorte qu'on ne sait de qui il est question ici.

<sup>12.</sup> Νομικόν είναι βουλόμενον. Qui vouloit estre tenu pour scavant homme en droit. > (Amyot.)

<sup>13.</sup> Ίσως δοκείς περί των νομικών έρωτασθαι. Amyot: « Tu penses, à l'adventure, que lon te demande du droit.

μήτης είναι τοῦ Νέπωτος. Αὐτὸς δέ τις εὐμετάβολος (14) · καί ποτε τὴν δημαρχίαν ἀπολιπών ἄφνω, πρὸς Πομπήϊον ἐξέπλεισεν εἰς Συρίαν, εἰτ' ἐκεῖθεν ἐπανῆλθεν ἀλογώτερον · θάψας δὲ Φίλαγρον τὸν καθηγητὴν ἐπιμελέστερον, ἐπέστησεν αὐτοῦ τῷ τάσψ κόρακα λίθινον (15) · καὶ ὁ Κικέρων «Τοῦτ'» ἔφη «σοφώτατον ἐποίησας · πέτεσθαι γάρ σε μᾶλλον ἢ λέγειν ἐδίδαξεν.»

Έπεὶ δὲ Μάρχος ᾿Αππιος ἔν τινι δίχη προοιμιαζόμενος εἶπε φίλον αὐτοῦ δεδεἦσθαι παρασχεῖν ἐπιμέλειαν (16) καὶ λογιότητα καὶ πίστιν, «Εἶθ' οἵτως» ἔφη «σιδηροῦς γέγονας ἄνθρωπος, ώστε μηδὲν ἐκ τοσούτων ὧν ἠτήσατο φίλω παρασχεῖν;»

## CHAPITRE XXVII.

Τὸ μὲν οὖν πρὸς ἐχθροὺς ἢ πρὸς ἀντιδίχους σχώμμασι χρῆσθαι πιχροτέροις δοχεῖ ἑρτοριχὸν εἶναι(¹) τὸ δ' οἶς ἔτυχε προσκρούειν ἕνεχα τοῦ γελοίου (²) πολὲ συνῆγε μῖσος αὐτῷ. Γράψω δὲ χαὶ τούτων ὀλίγα.

Μάρκον 'Ακύλλιον (3), έχοντα δύο γαμβρούς φυγάδας, 'Αδραστον (4) έκάλει.

Δευχίου δὲ Κόττα τὴν τιμητιχὴν ἔχοντος ἀρχήν (5), φιλοινοτά-

14. Sous-entendu ¿δόκει είναι.

16. Φίλον . . . . ἐπιμέλειαν. « Que son amy l'avoit bien instamment requis et prié d'employer en son procès toute diligence, etc. » (Amyot).

2. Ce membre de phrase entier  $\tau \delta$  . . . yélotov est le sujet de  $\sigma(r \tilde{\eta})$  . . . Mais d'en picquer indifferemment tout le monde pour faire rire les assistans, raduit Amyot. — Oi, étoué, ceux que cela se trouve. — Ciceron dit lui-même dans une lettre à Pætus (Ad famil., IX, xvi. 3): « Effugere autem si velim nonnullorum acute aut facete dictorum famam, fama ingenii

mihi esset abjicienda: quod si possem, non recusarem.

3. En latin M. Aquilium.

4. Adoution. Adraste, roi d'Argos, avait marié ses deux filles à Tydee et à Polynice, tous deux bannis de leur patrie.

δ. Την τιμητικήν ἀρχήν, la censure.



<sup>15.</sup> C'était sans doute une façon de dire que Philagre avait été un Corax: le célèbre Syracusain Corax passait pour avoir inventé la rhétorique. — Dans les Apophthegmes, où cette anecdote est aussi relatée, le maître est appelé, au lieu de Philagre, Diodote.

Ch. XXVII.] 1. Λοχεὶ ὁητοριχον είναι. Amyot: « C'est une partie de bon orateur. » Il y a dans le second livre du De Oratore de Cicéron un long développement sur l'esprit et son emploi dans l'art oratoire. Cela commence au chap. Liv (§ 216). par les mots: « Suavis autem est et vehementer saepe utilis jocus et facetiae. » Lisez surtout à partir du ch. LVIII (§ 236): « Est plane oratoris movere risum, vel quod ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei per quem excitata est, vel quod admirantur omnes acumen, uno saepe in verbo positum, » etc.

του δ' ὄντος, ὑπατείαν μετιών ὁ Κικέρων ἐδίψησε, καὶ τῶν φίλων κύκλω περιστάντων, ώς ἔπινεν, «Όρθῶς φοβεῖσθε» εἶπε «μή μοι γένηται χαλεπός ὁ τιμητής ὅτι ὕδωρ πίνω.»

Βωκωνίω (6) δ' απαντήσας αγοντι μεθ' ξαυτοῦ τρεῖς αμορφο-

τάτας θυγατέρας άνεφθέγξατο

«Φοίβου ποτ' οὐκ ἐῶντος ἔσπειρεν τέκνα(),»

Μάρχου δὲ Γελλίου δοχοῦντος οὖχ έξ έλευθέρων γεγονέναι, λαμπρῷ δὲ τῆ φωνῆ καὶ μεγάλη γράμματα πρὸς τὴν σύγκλητον έξαναγνόντος, «Μὴ θαυμάζετε '» εἶπε «καὶ αὐτὸς εἶς ἐστι τῶν ἀναπεφωνηκότων(8).»

Έπει δε Φαύστος ο Σύλλα, τοῦ μοναρχήσαντος εν 'Ρώμη και πολλούς επὶ θανάτω προγράψαντος, εν δανείοις γενόμενος καὶ πολλὰ τῆς οὐσίας διασπαθήσας ἀπάρτιον προέγραψε, ταύτην ἔφη μᾶλλον αὐτῷ τὴν προγραφὴν (9) ἀρέσκειν ἢ τὴν πατρῷαν.

### CHAPITRE XXVIII.

Έχ δὲ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχθής καὶ οἱ μετὰ Κλωδίου συνέστησαν ἐπ' αὐτὸν ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες. Ἡν Κλώδιος ἀνὴρ εὐγενής (¹), τῆ μὲν ἡλιχία νέος, τῷ δὲ φρονήματι θρασὺς καὶ αὐθάδης. Οὖτος, ἐρῶν Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικός, εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ παρεισῆλθε κρύφα, λαβὼν ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἐθυον (²) γὰρ ἐν τῆ Καίσαρος οἰχία τὴν ἀπόρρητον ἐκείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αὶ γυναϊκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ οὐδείς ἀλλὰ μειράχιον ὢν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὁ Κλώδιος κλπίζε λήσεσθαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηΐαν μετὰ τῶν γυναικῶν.

<sup>6.</sup> En latin, Voconius.

<sup>7.</sup> Ce vers, tiré on ne sait de quel auteur, semble bien faire allusion au roi de Thèbes Laïus. Φοίβου οὐκ ξώντος, «contre l'oracle rendu par Apollon.»

<sup>8.</sup> Le sens premier et ordinaire du verbe αναφωνείν est «dire ou lire à haute et intelligible voix». Le même mot s'employait dans l'expression courante ελευθερίαν αναφωνεί (en parlant d'un esclave), il réclame sa liberté. Le mot de Cicéron était, comme on voit, à double entente.

<sup>9.</sup> Ποογοαφή et, en latin, proscriptio veulent dire proprement «publication par affiche». La proscriptio de Faustus, c'était simplement l'affichage de la vente de ses biens: on sait ce que fut la proscriptio de son père.

Ch. XXVIII.] 1. Voy. note 4 du ch. xxxiv.

<sup>2.</sup> Sur cette cérémonie annuelle en l'honneur de la Bonne Déesse, voy le chapitre xix.

'Ως δ' εἰστρθε νικτὸς εἰς οἰκίαν μεράλην, ἐπόρει τῶν διόδων(³) καὶ πλανώμενον αὐτὸν ἰδοῖσα θεραπαινίς Αὐριλίας, τῆς Καίσαρος μητρός, ἤτησεν ἄνομα. Φθέρξασθαι δ' ἀναγκασθέντος αὐτοῦ καὶ φήσαντος ἀκόλουθον Πομπηΐας ζητεῖν Ἡβραν τοὕνομα, συνιῖσα τὴν φωνὴν οὐ γυναικὸς οὐσαν, ἀνέκραγε καὶ συνεκάλει τὰς γυναϊκας. Αἱ δ' ἀποκλείσασαι τὰς θύρας καὶ πάντα διερευνώμιναι λαμβάνουσι τὸν Κλώδιον εἰς οἴκημα παιδίσκης, ἢ συνεισὴλθε, καταπεφευγότα. Τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου γενομένου, Καϊσαρ τότε τὴν Πομπηΐαν ἀφῆκε, καὶ δίκην τις τῶν δημάρχων ἀσεβείας ἐγράψατο τῷ Κλωδίω(⁴).

## CHAPITRE XXIX.

Κικέρων δ' ην μέν αὐτοῦ φίλος(1), καὶ των περὶ Κατιλίναν πραιτομένων ἐκέχρητο προθυμοτάτω συνεργῷ καὶ φύλακι τοῦ σώματος 'ἰοχυρίζομένου (2) δὲ πρὸς τὸ ἔγκλιμα τῷ μηδὲ γεγονέναι και' ἐκείνον τὸν χρόνον ἐν 'Ρώμη, ἀλλ' ἐν τοῖς πορρωτάτω χωρίοις διαιρίβειν, καιεμαρτύρισεν ώς(3) ἀφιγμένου τε πρὸς αὐτὸν οἴκαδε καὶ διειλεγμένου περί τινων ' ὅπερ ην ἀληθές. Οὐ μὴν ἐδόκει μαριυρεῖν ὁ Κικέρων διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν αἰτοῦ γυναίκα Τερεντίαν ἀπολογούμενος(4). Ήν γὰρ αὐτῆ τρὸς τὸν Κλώδιον ἀπέχθεια διὰ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐκείνου Κλωδιαν, ώς τῷ Κικέρων βουλομένην(5) γαμηθήναι καὶ τοῦτο διὰ

<sup>3 &#</sup>x27;Ππόροι τών διόδων, comme s'il y avait εν ἀπορία ήν τών διόδων, il no savait pas où aller.

<sup>4</sup> Nur co passage, voyer cisaprès l'Avis relatif à la constitution du texte l'interque ne semble pas être ici bien au courant de ce qui se passa Clodius fut detere par un senatus-consulte à un tribunal — qui, d'ailleurs, l'acquitta — son principal accusateur fut, non pas l'un des tribuns, mais l'Icetules Crus (et Cospon, Is bruspeum responso, xvii, § 37).

th XXIV I stage est pointaire beaucoup dire, bien que rien n'empêche qu'il mit pu exister entre Comme et Cisi us ure liaison passagère. Quant li conqui vient ensure est rei est. Let est rei rei riel est guère d'accord axio le temograge de Comme in entre, evi. — mais dans la suite moblement, il cui viel — tra a à ries us triffisse Codius de partisan et d'accome de Con un libro le « Le cui le horuspi resp., 3).

The property of Armed at - Armed extreme Arkelows). - Approximation of Arkelows . - Approximation of the Armed at the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme and the Armed extreme

<sup>(8)</sup> So the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

And a character was a sent of Common pe le faisoit pas tant must be name it was a few or of the common terms as femme Te

a secure of the second was the second of the

Τύλλου τινὸς Ταραντίνου (6) πράττουσαν, δς έταῖρος μὲν ἦν καὶ συνήθης ἐν τοῖς μάλιστα Κικέρωνος, ἀεὶ δὲ πρὸς τὴν Κλωδίαν φοιτῶν καὶ θεραπεύων ἐγγὺς οἰκοῦσαν ὑποψίαν τῷ Τερεντία παρέσχε. Χαλεπὴ δὲ τὸν τρόπον οὖσα καὶ τοῦ Κικέρωνος ἄρχουσα, παρώξυνε τῷ Κλωδίφ συνεπιθέσθαι καὶ καταμαρτυρῆσαι.

Κατεμαρτύρουν δὲ τοῦ Κλωδίου πολλοὶ τῶν καλῶν κάγαθῶν ἀνδρῶν ἐπιορκίας, ὑραδιουργίας, ὄχλων δεκασμούς, φθορὰς γυναικῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοῦ δήμου πρὸς τοὺς καταμαρτυροῦντας αὐτοῦ καὶ συνεστῶτας ἀντιπραττομένου, φοβηθέντες οἱ δικασταὶ φυλακὴν περιεστήσαντο (<sup>7</sup>), καὶ τὰς δέλτους (<sup>8</sup>) οἱ πλεῖστοι συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγκαν ὅμως δὲ πλείονες ἑδοξαν οἱ ἀπολύοντες γενέσθαι (<sup>9</sup>). Καὶ τις ἐλέχθη καὶ δεκασμὸς διελθεῖν ὅθεν ὁ μὲτ Κάτλος ἀπαντήσας τοῖς δικασταῖς «Ύμεῖς» εἶπεν «ώς ἀληθῶς ὑπὲρ ἀσφαλείας ἤτήσασθε τὴν φυλακήν, φοβούμενοι μή τις ὑμῶν ἀφέληται τὸ ἀργύριον (<sup>10</sup>).»

10. Cicéron (Ad Attic., I, XVI, 5), après avoir dit un mot de la corruption des juges par Clodius, continue: «Ita summo discessu bonorum, pleno foro servorum, XXV judices ita fortes tamen fuerunt ut summo propositio periculo vel perire maluerint quam perdere omnia: XXXI fuerunt quos fames magis quam fama commoveret: quorum Catulus quum vidisset quendam [τοις δικάσταις n'est pas heureusement dit chez Plutarque, au lieu de τιν)

<sup>6.</sup> Túllov Tagarrívov. C'est peut-être de ce Tullus que parle Cicéron dans les Lettres ix et xv du livre VIII à Atticus. — Sur l'absence du nomen gentilicium, voy. la note 14 du ch. xvIII.

<sup>7. «</sup>Le tribunal du préteur, au milieu du Forum, à ciel ouvert, entouré d'un petit mur à hauteur d'appui, était exposé à toutes les violences d'une foule ameutée.»

<sup>8.</sup> A Rome, les juges, au criminel, votaient en écrivant sur une petite tablette enduite de cire ( $\delta \epsilon \lambda ros$ ), soit la lettre A=absolvo, soit la lettre C=condemno, soit les deux lettres N. L.  $=non\ liquet$ , et jetant cette tablette dans l'urne.

<sup>9.</sup> Plutarque rapporte le même fait, au chap. x de la Vie de César, dans les termes suivants: Αποφεύγει δ' οὐν τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστών συγκεχυμένοις τοῖς γυάμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως μήτε παφακινδυνεύσωσιν εν τοῖς πολλοῖς καταψηφισάμενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρίστοις. Étant donnée la façon de voter des juges romains, expliquée dans la note précédente, et dont Plutarque ne semble pas s'être rendu compte, les mots δέλτους (ου γνώμας) συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασι (= «es tablettes οù ilz escrivirent leurs sentences, les lettres en la plus part estoient toutes confuses,» comme traduit Amyot) ne correspondent à rien de réel. Plutarque aura sans doute mal compris le texte latin auquel il emprunte le récit de l'affaire. Les juges auxquels la raison qu'il donne dans le passage cité de la Vie de César (ὅπως μήτε κτλ.) a dicté leur sentence, ont dû voter N. L.; on ne voit pas pourquoi un juge qui, s'il ne veut ni condamner ni absoudre, n'a qu'à voter N. L., tracerait des lettres confuses, susceptibles d'être interprétées soit dans le sens de la condamnation, soit dans celui de l'absolution. Cicéron, dans le passage qui va être cité à la note suivante, ne parle que de ceux qui votèrent A ou C.

10. Cicéron (Ad Attie, I, xvi, 5), après avoir dit un mot de la corrup-

Κικέρων δέ(11), τοῦ Κλωδίου πρὸς αὐτὸν λέγοντος ὅτι μαρτυρών ούχ έσχε πίστιν παρά τοῖς δικασταῖς, «'Αλλ' έμοι μέν» είπεν «οι πέντε και είκοσι των δικαστών επίστευσαν τοσούτοι γάρ σου κατεψηφίσαντο. Σοὶ δ' οἱ τριάκοντα οὐκ ἐπίστευσαν. ού γὰρ πρότερον ἀπέλυσαν ἢ ἔλαβον τὸ ἀργύριον(12).»

Ο μέντοι Καΐσαρ οὐ κατεμαρτύρησε κληθείς ἐπὶ τὸν Κλώδιον, οὐδ' έφη μοιχείαν κατεγνωκέναι τῆς γυναικός (18), άφεικέναι  $\mathfrak{f}$ αὐτὴν ὅτι τὸν Καίσαρος έδει γάμον οὐ πράξεως αἰσχρᾶς μόνον,

άλλα καὶ φήμης καθαρον είναι (14).

## CHAPITRE XXX.

Διαφυγών δὲ τὸν κίνδυνον ὁ Κλωδιος, καὶ δήμαρχος αἰρεθεὶς(1), εὐθὺς εἴχετο τοῦ Κικέρωνος (2), πάνθ' ὁμοῦ πράγματα καὶ πάντας άνθρώπους συνάγων καὶ ταράττων ἐπ' αὐτόν. Τόν τε γὰρ διμον φικειώσατο νόμοις φιλανθρώποις, και των υπάτων έκατέρω μεγάλας ἐπαρχίας ἐψηφίσατο (3), Πείσωνι μέν Μαzεδονίαν, Γαβινίψ δὲ Συρίαν, πολλούς δὲ καὶ τῶν ἀπόρων συνέτασσεν εἰς τὸ πολίτευμα, καὶ δούλους ώπλισμένους περὶ αύτὸν εἶχε. Των δὲ πλεῖστον δυναμένων τότε τριών ανδρών, Κράσσου μεν αντικρυς Κικέρωνι πολεμούντος, Πομπηΐου δε θουπτομένου πρός αμφοτέρους, Καίσαρος δε μελλοντος είς Γαλατίαν εξιέναι μετά στρατεύματος, ύπο τοῦτον ὑποδὺς(4) ὁ Κικέρων, καίπερ οὐκ ὄντα φίλον, ὰλλ' ὑποπ-

τῶν δικαστῶν]. «Quid vos, inquit, praesidium a nobis postulabatis? an, ne » nummi vobis eriperentur timebatis?»

11. Cette scène-ci eut lieu en plein Sénat. La repartie que rapporte ici Plutarque vint à la suite de cinq ou six autres, non moins plaisantes que Cicéron a consignées dans la lettre à Atticus qui vient d'être citée.

13. C'est-à-dire: Qu'il ne tenoit pas sa femme pour adultere. (Amyot).

Ch. XXX. j. Pour l'année 58 av. J.-C.
2. Είχετο τοῦ Κικέρωνος, s'occupa de Cicéron. Amyot: «se meit incontinent (εὐθύς) à persecuter Ciceron.



<sup>12.</sup> Voici le texte latin: «Juranti, inquit, tibi non crediderunt. — Mili vero, inquam, XXV judices crediderunt; XXXI quoniam nummos ante acceperunt, tibi nihil crediderunt. » CREDIDERUNT — ils t'ont cru et: ils t'ont fait crédit. Il y avait là, en latin, un jeu de mots qui n'a pas été rendu chez Plutarque.

<sup>14.</sup> Cf. Vie de César, ch. x: (Ο δε Καίσαφ απεπεμψατο μεν εὐθύς την Πομπηΐαν, μαστύς δε πρός την δίκην κληθείς οὐδεν έψη των λεγομένων κατά τοῦ Κλωδίου γινώσκειν. Ως δε τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ο κατήγορος ηρώτησε «Πως οὐν ἀπεπέμψω την γυναϊκα;» «Ότι, έψη, την εμήν ηξίοι» μηδε ύπονοηθήναι.

<sup>3.</sup> Emporaro, fit voter par le peuple (voy. la note 12 du ch. xxIII.) 4. Υπο τουτον υποθύς, Ciceron se jetta soulz l'aile de celuy-la. (Amyot.)

τον έκ τῶν περὶ Κατιλίναν, ἢξίωσε $^{(5)}$  πρεσβευτὴς αὐτῷ συστρατεύειν. Δεξαιιένου δε τοῦ Καίσαρος, ὁ Κλώδιος, ὁρῶν ἐκφεύγονια την δημαργίαν αὐτοῦ, τὸν Κικέρωνα προσεποιεῖτο συμβατιχῶς ἔχειν, καὶ τῆ Τερεντία τὴν πλείστην αἰτίαν ἀνατιθείς, έχείνου δε μεμνημένος επιειχώς άει και λύγους εθγνώμονας ενδιδούς, ώς ἄν τις (6) οῦ μισῶν οὐδὲ χαλεπαίνων, άλλ' ἐγκαλῶν μέτρια καὶ φιλικά, παντάπασιν αὐτοῦ τὸν φόβον ἀνῆκεν, ώστ' απειπείν τῷ Καίσαρι τὴν πρεσβείαν καὶ πάλιν ἔγεσθαι τῆς πολιτείας. Έφ' ῷ παροξυνθεὶς ὁ Καϊσαρ τόν τε Κλώδιον ἐπέρρωσε καὶ Πομπήϊον ἀπέστρεψε κομιδή τοῦ Κικέρωνος, αὐτός τε κατεμαςτύρησεν (9) εν τῷ δήμφ μὴ δοκείν αὐτῷ καλῶς μηδὲ νομίμως άνδρας ακρίτους ανηρησθαι τούς περί Λέντλον καὶ Κέθηγον(8). Αύτη γάρ ην ή κατηγορία καὶ ἐπὶ τούτω Κικέρων ἐνεκαλεῖτο(9). Κινδυνεύων οὖν καὶ διωκόμενος ἐσθῆτά τε μετήλλαξε καὶ κόμης ανάπλεως (10) περιϊών ικέτευε τον δίμιον. Πανταχού δ' δ Κλώδιος απήντα κατά τούς στενωπούς, ανθρώπους έχων ύβριστας καὶ θρασεῖς περὶ αὐτόν, οἱ πολλὰ μεν χλευάζοντες ἀκολάστως είς την μεταβολήν και τὸ σχημα του Κικέρωνος, πολλαχού δὲ πηλώ και λίθοις βάλλοντες ενίσταντο ταις ικεσίαις(11).

<sup>5.</sup> Ἡξίωσε. Cicéron lui-même écrit à Atticus (II, xvIII, 3): «A Caesare valde liberaliter invitor in legationem illam, sibi ut sim legatus. . César aurait voulu entraîner Cicéron dans sa politique personnelle.

<sup>6.</sup> Ως ἄν τις = ώς ποιοίτο ἄν τις.
7. Κατεμαφτύψησεν, témoigna contre Cicéron en disant (sous-entendez ces dernier mots, ceux qui sont en italique).
8. Clodius convoqua l'assemblée, non pas au Forum, mais au Champ de

Mars, hors des murs, afin que César qui, déjà revêtu de l'imperium pro-consulaire, ne pouvait plus remettre le pied dans Rome sans perdre sa charge, assistât à la réunion. Après qu'on eût demandé aux consuls leur avis sur la proposition de loi de Clodius (voy. la note suivante), César, interrogé à son tour, blâma les actes illégaux qui avaient été commis à l'égard de Lentulus et autres, mais ajouta qu'il ne convenait pas de faire maintenant une loi qui eût un effet rétroactif pour atteindre ces illéga-

lités passées (Dion Cassius, xxxvIII, 17).
9. Velleius Paterculus (II, 45): «Clodius legem in tribunatu tulit, QUI CIVEM ROMANUM INDEMNATUM INTEREMISSET, EI AQUA ET IGNI INTERDICERE-TUR; cujus verbis etsi non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur. > -Amyot: «Car c'estoit (αυτη γαο ήν) l'accusation de Cicéron» (ή κατηγορία). Notez l'accord de αυτή, qui donne ici le même sens que τοῦτο, avec κατηγορία.

<sup>10.</sup> Voy. la note 6 du ch. 1x.

<sup>11.</sup> Cicéron (Pro Sestio, XII, § 27): «Hac mutatione vestis facta, tanto in luctu civitatis, omitto quid ille tribunus, omnium rerum divinarum humanarumque praedo, fecerit, qui adesse nobilissimos adolescentes, honestissimos equites Romanos, deprecatores salutis meae jusserit eosque operarum suarum gladiis et lapidibus objecerit.

#### CHAPITRE XXXI.

Ου μην άλλα τω Κικέρωνι πρώτον μεν όλίγου δείν συμπαν τό των ίππικων πληθος συμμετέβαλε την έσθητα, και δισμυρίων ούχ ελάττους νέων παρηχολούθουν χομώντες καὶ συνικετεύοντες (1) · έπειτα της βουλης συνελθούσης, δπως ψηφίσαιτο τον δημον ώς επί πενθεσι μεταβαλείν τὰ ιμάτια, και των υπάτων έναντιωθέντων, Κλωδίου δε σιδηροφορουμένου περί το βουλευτήριον. έξεδραμον ούκ δλίγοι των συγκλητικών καταρρηγνύμενοι τούς χιτώνας καὶ βοώντες. 'Ως δ' ήν οθτ' οίκτος οθτε τις αιδώς πρός την όψιν, αλλ' έδει τον Κικέρωνα φεύγειν ή βία καὶ σιδήρω διακριθηναι (2) πρός τον Κλώδιον, έδειτο Πομπητου βοηθείν επίτηδες εκποδών γεγονότος καὶ διατρίβοντος επ' άγροῖς (8) παρά τὸ Αλβανόν (4). Καὶ πρώτον μέν έπεμψε Πείσωνα τον γαμβρον (5) δεησόμενον έπειτα καὶ αὐτὸς ἀνέβη(6). Πυθόμενος δ' ό Πομπίιος οὐχ ὑπέμεινεν εἰς ὄψιν ἐλθεῖν, — δεινή γὰρ αὐτὸν αίδως είχε πρός τον άνδρα, μεγάλους ήγωνισμένον αγώνας ύπερ αὐτοῦ καὶ πολλὰ πρὸς γάριν ἐκείνω(7) πεπολιτευμένον, — ἀλλὰ Καίσαρι γαμβρός ων δεομένω προϊδωκε τας παλαιάς χάριτας, καὶ κατά θύρας άλλας ὑπεξελθών ἀπεδίδρασκε τὴν ἔντευξιν.

Ούτω δή προδοθείς ὁ Κικέρων ύπ' αυτοῦ, καὶ γεγονώς έρημος, επὶ τοὺς ὑπάτους κατέφυγε. Καὶ Γαβίνιος μεν ην χαλεπός αεί, Πείσων δε διελέχθη πραότερον αὐτῷ παραινών έκστῆναι καὶ ύποχωρίσαι τη του Κλωδίου φύμη και την μεταβολήν των καιρών ενεγχείν και γενέσθαι πάλιν σωτήρα της πατρίδος έν τε στάσεσι καὶ κακοῖς δι' ἐκεῖνον οι σης. Τοιαίτης δὲ τυχών ἀποπρίσεως ὁ Κικέρων έβουλεύετο σ'ν τοῖς φίλοις καὶ Λεύκολλος μεν εκέλευε μένειν ώς περιεσόμενον (8), άλλοι δε φεύγειν, ώς

Ch. XXXI.] 1. Voy. le passage de Cicéron cité à la note précédente.
 ¿Εδει διακριδήναι, il fallait qu'il fût combattu, qu'on combattit.

<sup>3.</sup> Anaroisovros in' aypois, et se tenoit en une de ses maisons aux champs. Amyot.

<sup>4.</sup> Το Αλβανόν, en latin Albanum, nom donné, du temps de Cicéron, à cette belle contrée, couverte alors de beaux vignobles et de maisons de plaisance. où s'était élevée jadis Albe-la-Longue. C'est à peu près l'emplacement occupé par la ville moderne d'Albano.

<sup>5.</sup> Ce n'est pas le même personnage que le Pison consul, nommé dans le chapitre précédent et plus bas dans celui-ci. Le gendre de Cicéron était C. Calpurnius Piso Frugi.

<sup>6.</sup> L'Albanum est une colline.

<sup>7.</sup> Έχείνω, comme αἰτοῖ quelques mots auparavant, c'est toujours Pompée. 8. 'Ως περιεσόμενον équivant à: disant qu'il serait le plus fort. Voy. la

note 12 du ch. III.

ταχὺ τοῦ δήμου ποθήσοντος αὐτόν, ὅταν ἐμπλησθῆ τῆς Κλωδίου μανίας καὶ ἀπονοίας. Ταῦτ' ἔδοξε Κικέρωνι καὶ τὸ μὲν ἄγαλμα τῆς Αθηνᾶς, δ πολὺν χρόνον ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας ἰδρυμένον ἐτίμα διαφερόντως, εἰς Καπιτωίλιον κομίσας ἀνέθηκεν ἐπιγράψας «'Αθηνᾶ 'Ρώμης φύλακι()) · » πομποὺς δὲ παρὰ τῶν φίλων λαβών, περὶ μέσας νύκτας ὑπεξῆλθε τῆς πόλεως, καὶ πεζῆ διὰ Λευκανίας ἐπορεύετο, λαβέσθαι Σικελίας βουλόμενος.

## CHAPITRE XXXII.

 $\Omega_S$  δ' ην φανερὸς ήδη πεφευγώς, ἐπήγαγεν αὐτῷ φιγῆς ψῆφον ὁ Κλώδιος, καὶ διάγραμμα (1) προύθηκεν εἴργειν πυρὸς καὶ ὕδατος τὸν ἄνδρα (2) καὶ μὴ παρέχειν στέγην ἐντὸς μιλίων πεντακοσίων (3) Ἰταλίας. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐλάχιστος ην τοῦ διατάγματος τούτου λόγος (4) αἰδουμένοις τὸν Κικέρωνα, καὶ πᾶσαν ἐνδεικνύμενοι φιλοφροσύνην παρέπεμπον αὐτόν ἐν δ' Ἱππωνίῳ, πόλει τῆς Λευκανίας (5), ην Οὐιβῶνα νῦν καλοῦσιν (6), Οὐΐβιος, ἀνὴρ ἄλλα τε πολλὰ τῆς Κικέρωνος φιλίας ἀπολελαυκώς καὶ γεγονώς, ὑπατεύοντος αὐτοῦ, τεκτόνων ἔπαρχος (7), οἰκία μὲν οὐκ

<sup>9.</sup> Άθηνᾶ 'Ροίμης φύλαχι. Cicéron à Cornificius (Ad fam., XII, 25): «Minerva nostra, custos urbis . . . » Cf., dans ses Lois (II, xvII, 42): «Nos, qui illam custodem urbis, omnibus ereptis nostris rebus ac perditis, violari ab impiis passi non sumus, eamque ex nostra domo in ipsius patris domum detulimus.»

Ch. XXXII.] 1. Plutarque, Vie de Marcellus (chap. xxiv): Τὰ διαγοάμματα τῶν ἀρχόντων Ελληνες μὲν διατάγματα, 'Ρωμαίοι δὲ ἐδικτα (edicta) προσαγορεύουσι.

<sup>2.</sup> Elgyerv xtl. = ei aqua et igni interdici.

<sup>3.</sup> Πεντακοσίων. Cicéron (Ad Attic., III, 4): «Allata est enim nobis (a Vibone) rogatio de pernicie mea, in qua quod correctum esse audieramus erat ejusmodi, ut mihi ultra QUADRINGENTA millia liceret esse.»

<sup>4.</sup> Ελάχιστος . . . λόγος, «ne feirent compte aucun de ceste deffense.»

<sup>5.</sup> Non pas en Lucanie, mais plus au sud, dans le Brutium.

<sup>6.</sup> Aujourd'hui encoré Bivona, mais selon d'autres, Monte Leone. Dübner.)

<sup>7.</sup> Ce que Plutarque rapporte ici de Vibius convient fort bien à Sicca, cet ami de Cicéron, dont le nom revient à plusieurs reprises dans ses lettres, notamment dans la 11° et la 11° lettre du III° livre à Atticus: « Itineris nostri causa fuit quod non habebam locum ubi pro meo jure diutius esse possem quam in fundo Sicae; » cf. la lettre III (du même jour): « Sed te oro ut ad me Vibonem statim venias.» Cicéron espérait encore alors pouvoir rester à Vibone. La 11° lettre du même livre, datée « in itinere inter Vibonem et Brundisium mense Aprili», et postérieure de peu aux précédentes, commence ainsi: « Miscriae nostrae potius velim quam incon-

έδέξατο, τὸ χωρίον δὲ καταγράψειν(8) ἐπηγγέλλετο καὶ Γάϊος Οὐεργίλιος ὁ τῆς Σικελίας στρατηγός, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα Κικέρωνι κεχρημένος, έγραψεν απέχεσπαι Σικελίας (9). 'Εφ' οίς άθυμήσας ωθμησεν έπὶ Βρεντέσιον (10), κάκειθεν είς Δυρράχιον άνέμω φορώ περαιούμενος, άντιπνεύσαντος πελαγίου μεθ' ήμέραν επαλινδρόμησεν, είτ' αὐθις ἀνήχθη. Λέγεται δὲ καί, καταπλεύσαντος είς Δυρράχιον αὐτοῦ καὶ μέλλοντος ἀποβαίνειν, σεισμόν τε τῆς γῆς καὶ σπασμον άμα γενέσθαι τῆς θαλάσσης (11). 'Αφ' ών συνέβαλον οί μαντικοί μη μόνιμον αὐτῷ την φυγην ἔσεσθαι. μεταβολής γάρ είναι ταϋτα σημεία.

Πολλών δε φοιτώντων ανδρών ύπ' εθνοίας, και των Έλληνίδων πόλεων διαμιλλωμένων αεί ταις πρεσβείαις πρός αὐτόν, όμως άθυμιῶν καὶ περίλυπος ( $^{12}$ ) διῆγε( $^{13}$ ) τὰ πολλά, πρὸς τὴν Ἰταλίαν, ώσπερ οι δυσέρωτες, άφορων και τῷ φρονήματι μικρὸς άγαν και ταπεινός ύπο της συμφοράς γεγονώς και συνεσταλμένος, ώς ούκ ἄν τις ἄνδρα παιδεία συμβεβιωχότα τοσαύτη προσεδύχησε (14). Καίτοι πολλάκις αὐτὸς ἢξίου τοὺς φίλους μὴ ῥήτορα καλεῖν αὐτόν, άλλὰ φιλόσοφον φιλοσοφίαν γὰρ ώς ἔργον (15) ἡρῆσθαι, ἡρ τορική δ' δργάνω χρήσθαι πολιτευόμενος ἐπὶ τὰς χρείας (16). 'Αλλ' ή δόξα δεινή τὸν λόγον, ὧσπερ βαφήν, ἀποκλύσαι τῆς ψυχῆς καὶ

10. Cicéron (Pro Planc., xl., § 96): « Tum consilio repente mutato iter a Vibone Brundisium terra petere contendi: nam maritimos cursus praeclulebat hiemis magnitudo.

13. Λιῆγε. D'abord à Thessalonique, plus tard à Dyrrachium.

14. Sous-entendu ar yeresam.

15. "Egyov, «sa principale profession.» (Amyot.)



stantiae tribuas, quod a Vibone, quo te arce sebamus, subito discessimus; allata est enim, etc. (cf. la n. 3 du prés. ch.) Illo quum pervenire non liceret, statim iter Brundisium versus contuli ante diem rogationis ne et Sica, apud quem eram, periret. Il y a lieu de penser que Vibius et Sica sont deux noms du même personnage. On lit ordinairement ici dans les éditions de Plutarque: Οὐίβιος Σικελος ἀνήφ. Le mot Σικελός n'existe pas dans le manuscrit de Madrid, et il est effectivement parasite. Il est possible qu'il provienne du nom Sicca écrit à la marge de quelque exemplaire antique, pour indiquer que le Vibius de Plutarque était le même qui était d'ailleurs connu sous cet autre nom. — Τεχτόνων ἔπαοχος, en latin praefectus fabrum.

8. Καταγοάψειν, de lui assigner.

<sup>9.</sup> Cicéron (Pro Plancio XI, § 95-96): «Siciliam petivi animo, quae et ipsa erat mili sicut domus conjuncta et obtinebatur a C. Vergilio, quocum me uno vel maxime . . . quum fratris mei collegia tum rei publicae causa sociarat. Vide nunc caliginem temporum illorum! . . . Practor ille . . . . me in Siciliam venire noluit.

 <sup>«</sup>Cicéron ne parle nulle part de ce prodige.»
 Les lettres viii à xxi du IIIº livre à Atticus témoignent de l'état d'esprit de Cicéron pendant ce temps-là.

<sup>16. &#</sup>x27;Pητορική.... χρείας, «que de l'eloquence il n'en usoit sinon comme

τὰ τῶν πολλῶν ἐνομόρξασθαι( $^{17}$ ) πάθη δι' ὁμιλίαν καὶ συνήθειαν τοῖς πολιτευομένοις, ἂν μή τις εὐ μάλα φυλαττόμενος οὕτω συμφέρηται τοῖς ἐκτός( $^{18}$ ), ώς τῶν πραγμάτων αὐτῶν, οὐ τῶν ἐπὶ τοῖς πράγμασι παθῶν συμμεθέξων.

#### CHAPITRE XXXIII.

Ό δὲ Κλώδιος ἐξελάσας αὐτὸν κατέπρησε μὲν αὐτοῦ τὰς ἐπαύλεις, κατέπρησε δὲ τὴν οἰκίαν(¹) καὶ τῷ τόπῳ ναὸν Ἐλευθερίας
ἐπῳκοδόμησε · τὴν δ' ἄλλην οὐσίαν ἐπώλει καὶ διεκήρυττε καθ'
ἡμέραν(²), μηδέν ωνουμένου μηδενός. Ἐκ δὲ τούτου φοβερὸς ὢν
τοῖς ἀριστοκρατικοῖς, καὶ τὸν δῆμον ἀνειμένον(³) εἰς ὕβριν πολλὴν καὶ θρασύτητα συνεφελκόμενος, ἐπεχείρει Πομπήζω, τῶν δεδιψκημένων αὐτῷ κατὰ τὴν στρατείαν ἔνια σπαράττων (⁴). Ἐφ'
οἰς ὁ Πομπήζος ἀδοξῶν(⁵), ἐκάκιζεν(⁶) αὐτὸς ἑαυτὸν προέμενος
τὸν Κικέρωνα · καὶ πάλιν ἐκ μεταβολῆς παντοῖος ἐγένετο πράττων κάθοδον αὐτῷ μετὰ τῶν φίλων(¹). Ἐνισταμένου δὲ τοῦ
Κλωδίου, συνέδοξε τῆ βουλῆ μηδὲν διὰ μέσου πρᾶγμα κυροῦν
μηδὲ πράττειν δημόσιον(δ), εἰ μὴ Κικέρωνι κάθοδος γένοιτο(๑).

d'un util [outil] necessaire à qui s'entremet du gouvernement des affaires. (Amyot.) Comp. au ch. iv: ωσπερ δογανον εξηριύετο τὸν ὁρτομικὸν λόγον. 17. Η δόξα δεινή (εστι) . . . . ἀποκλύσαι . . . καὶ ενομόςξασθαι. «L'opinion a grande force à effacer le discours de la raison, ne plus ne moins qu'une teinture, des ames de ceulx qui s'empeschent du gouvernement des affaires publiques (τοῖς πολιτευομένοις), et à leur imprimer (ενομόςξασθαι), etc. (Amyot.)

18. Οὕτω... ἐχτός, se comporte de telle sorte avec le monde. Τοὶς ἐχτός est ici le datif, non de τὰ ἐχτός mais de οἱ ἐχτός. Cf. Vie de Démosthène,

p. 329, n 1 du chap. vIII. Ch. XXXIII.] 1. The olzlar, sa maison à Rome, sur le Palatin.

2. Ka3'  $\dot{\eta}_{\mu}\epsilon_{\rho\alpha\nu}$ , tous les jours. La criée était à recommencer tous les jours, puisque rien ne trouvait jamais acheteur.

3. • Ανειμένον (d'ἀνίημι), qui s'était abandonné, laissé aller à. • 4. Τῶν δεδιωχημένων . . . . σπαράτιων. Amyot: • En parlant mal de quelques choses qu'il avoit ordonnées du temps qu'il faisoit la guerre (en Asie). — Δεδιωχημένων (avec redoublement irrégulier δε-, outre l'augment temporel ω), forme de la décadence.

temporel  $\omega$ ), forme de la décadence. 5.  $E \omega'$   $\omega i_s$  . . . .  $\partial \omega i_s \omega \nu$  est rendu, sans doute justement, par Amyot : Dont tout le monde disoit que c'estoit très bien employé » (que c'était

bien fait).

6. Εκάκιζεν . . . προέμενος κτλ. «Et luy se blasmoit grandement soymesme de ce qu'il avoit abandonné Cicéron.» (Amyot.)

7. Παντοῖος . . . μετὰ τῶν φίλων, « taschant par tous moyens avec ses amis de le faire rappeler.» (Amyot).

8. Joignez μηδεν πράγμα δημόσιον. Entendez διὰ μέσου: qui se présenterait dans l'intervalle.

9. Cicéron (Pro Sestio, xxxi, § 68): « Omnia senatus rejiciebat, nisi de me primum consules rettulissent.»

Των δε περί Λέντλον ύπατευόντων (10) καὶ τῆς στάσεως πρόσω βαδιζούσης, ώστε τρωθηναι μέν έν άγορα δημάρχους, Κόϊντον δέ τον Κικέρωνος αδελφον έν τοις νεκροίς ώς τεθνηκότα κείμενον διαλαθείν(11), ὅ τε δημος ήρχετο τρέπεσθαι τη γνώμη, καὶ τῶν δημάρχων "Αννιος Μίλων πρώτος ετόλμησε τον Κλώδιον είς δίκην ὑπάγειν βιαίων(12), καὶ Πομπηΐφ πολλοὶ συνηλθον έκ τε του δήμου και των πέριξ πόλεων. Μεθ' ων προελθών, και τον Κλώδιον αναστείλας (13) εκ της αγορας, επὶ την ψηφον εκάλει τούς πολίτας. Καὶ λέγεται μηδέποτε μηδέν έκ τοσαύτης όμοφροσύνης επιψηφίσασθαι τον δημον. Η δε σύγκλητος αμιλλωμένη πρός τὸν δημον έγραψεν ἐπαινεθηναι τὰς πόλεις, ὅσαι τὸν Κικέρωνα παρά την φυγήν έθεράπευσαν, και την οικίαν αυτώ και τας έπαύλεις, ας Κλώδιος διεφθάρχει, τέλεσι δημοσίοις ανασταθηναι (14).

Κατήει δὲ Κικέρων ἐκκαιδεκάτω (15) μηνὶ μετὰ τὴν φυγήν καὶ τοσαύτη τὰς πόλεις χαρά καὶ σπουδή τοὺς ἀνθρώπους περὶ τὶν ἀπάντησιν(16) είχεν, ώστε τὸ ὁηθὲν ὑπὸ τοῖ Κικέρωνος ὕστερον ένδεέστερον είναι της άληθείας. "Εφη γάρ αύτον έπὶ τῶν ώμων την Ιταλίαν φέρουσαν είς την 'Ρώμην είσενεγκείν (17). Όπου καί Κράσσος, έχθρος ών αὐτῷ πρὸ τῆς φυγῆς, τότε προθύμως ἀπήντα καὶ διελύετο, τῷ παιδὶ Ποπλίω χαριζόμενος, ως έλεγε, ζηλωτῆ τοῦ Κικέρωνος όντι.

<sup>10.</sup> P. Cornelius Lentulus Spinther et Q. Cecilius Metellus Nepos, consuls de l'an 696 de Rome, 57 av. J.-C.

<sup>11.</sup> Cette assertion a vraisemblablement pour origine un contre-sens commis par Plutarque (ou tel autre auteur grec qu'il suit) en lisant ce passage de Ciceron (Pro Sestio, xxxv, § 76-77): Quum ad fratris salutem a populo Romano deprecandam venisset, pulsus e rostris in comitio jacuit seque servorum et libertorum corporibus obtexit vitamque tum suam noctis et fugae praesidio, non juris judiciorumque defendit. Meministis tum. judices, corporibus civium Tiberim compleri. Plutarque aura pris le premier corporibus comme le second, dans le sens de cadavres.

<sup>12.</sup> Λίκην βιαίων, en latin quaestionem de vi, accusation de coups et blessures.

<sup>13.</sup> Αναστείλας, ayant chassé.
14. Cicéron (In Pisonem, xxII, § 52): «Pecunia publica aedificandam domum censuerunt.

<sup>15.</sup> Cicéron s'était enfui de Rome à la fin de mars 58. Le décret qui le rappela est du 4 août 57. Cela fait donc seize mois pleins jusqu'à ce jour-là. En réalité, Cicéron ne remit le pied dans Rome que dix-sept mois après en être sorti.

<sup>16.</sup> Περὶ την ἀπάντησιν, pour aller à sa rencontre.

<sup>17.</sup> Cicéron (Post reditum in senatu, xv. § 39): « Quum me . . . Italia cuncta paene suis humeris reportarit . . . .

## CHAPITRE XXXIV.

Χρόνον δ'οὐ πολὺν διαλιπών καὶ παραφυλάξας ἀποδημοῦντα τὸν Κλώδιον ἐπῆλθε μετὰ πολλῶν τῷ Καπιτωλίῳ, καὶ τὰς δημαρχικὰς δέλτους, ἐν οἶς ἀναγραφαὶ τῶν δεδιψκημένων ἦσαν, ἀπέσπασε καὶ διέφθειρεν (¹). Ἐγκαλοῦντος δὲ περὶ τούτων τοῦ Κλωδίου, τοῦ δὲ Κικέρωνος λέγοντος, ὡς παρανόμως ἐκ πατρικίων εἰς δημαρχίαν παρέλθοι(²), καὶ κύριον οὐδὲν εἰη τῶν πεπραγμένων ὑπ' αὐτοῦ, Κάτων ἦγανάκτησε καὶ ἀντεῖπε, τὸν μὲν Κλώδιον οὐκ ἐπαινῶν, ἀλλὰ καὶ δυσχεραίνων τοῖς πεπολιτευμένοις(³), δεινὸν δὲ καὶ βίαιον ἀποφαίνων ἀναίρεσιν ψηφίσασθαι δογμάτων καὶ πράξεων τοσούτων τὴν σύγκλητον, ἐν αἶς εἰναι(⁴) καὶ τὴν ἑαυτοῦ τῶν περὶ Κύπρον καὶ Βυζάντιον διοίκησιν(⁵). Ἐκ τούτου προσέκρουσεν ὁ Κικέρων αὐτῷ πρόσκρουσιν(°) εἰς οὐδὲν ἐμφανὲς προελθοῦσαν, ἀλλ' ώστε τῇ φιλοφροσύνη χρῆσθαι πρὸς ἀλλήλους ἀμαυρύτερον.

## CHAPITRE XXXV.

Μετὰ ταῦτα Κλώδιον μεν ἀποκτίννυσι Μίλων(1) καὶ διωκό-

Ch. XXXIV.] 1. Les archives de l'État, du temps de Cicéron, étaient conservées dans un édifice appelé Tabularium, qui était bâti derrière le temple de la Concorde et de Saturne, sur le clivus Capitolinus. — Dion Cassius (XXXIX, § 21) dit seulement que Cicéron emporta chez lui les tablettes qui avaient trait à son bannissement, et non point qu'il détruisit toutes les tablettes relatives aux actes de Clodius pendant son tribunat.

2. «Clodius, originaire de la famille patricienne des Claudii, s'était fait adopter par le plébéien P. Fonteius, en vertu d'une lex curiata votée sur la proposition de César: de la sorte, devenu plébéien, il put se faire élire tribun (car le tribunat était une magistrature essentiellement plébéienne). C'est la légalité de cette adoption que contestait Cicéron: «In illa adoptione legitime factum est nihil» (au chap. xxix, § 77, du Pro domo sua; cf. xiii, § 34).

3. Τοις πεπολιτευμένοις, l'administration de Clodius.

4. Elva à l'infinitif, parce que ce n'est pas Plutarque qui fait remarquer que ces actes administratifs de Caton eussent été ainsi compris dans l'annulation, mais parce que Caton lui-même l'avait dit dans son discours au

Sénat: έν αίς (έφη) είναι πτλ.

5. En vertu d'une loi proposée par Clodius, Caton, alors questeur, était parti cum jure praetorio pour arranger plusieurs affaires en Orient. Effectivement, il avait fait vendre aux enchères les biens du roi de Chypre Ptolémée, et rapporté à Rome, dit-on, près de 33 millions de notre monnaie, produit de cette opération; et, à Byzance, il avait rétabli dans leur patrie les citoyens bannis à la suite de discordes civiles.

6. Έχ τούτου ... πρόσχρουσιν, il en résulta un froissement entre Cicéron

et Caton.

Ch. XXXV.] 1. En janvier 52.

μενος φόνου, Κικέρωνα παρεστίσατο (2) συνηγορον. Ή δε βουλή, φοβηθείσα μή, κινδυνεύοντος (3) ἀνδρός ενδόξου καὶ θυμοειδούς τοῦ Μίλωνος, ταραχή γένηται κατὰ τὴν δίκην (4), ἐπέτρεψε Πομπηῖω (5) ταύτην τε καὶ τὰς ἄλλας κρίσεις βραβεῦσαι, παρέχοντα (6) τῷ πόλει καὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀσφάλειαν. Ἐκείνου δε τὴν ἀγορὰν ἔτι νυκτὸς ἀπὸ τῶν ἄκρων στρατιώταις ἐμπεριλαβόντος (7), ὁ Μίλων τὸν Κικέρωνα δείσας μή (8), πρὸς τὴν ὄψιν ἀηθεία διαταραχθείς, χεῖρον ἀγωνίσηται, συνέπεισε φορείω κομισθέντα πρὸς τὴν ἀγορὰν ἡσυχάζειν, ἄχρι οὖ συνέλθωσιν οἱ κριταὶ καὶ πληρῶται τὸ δικαστήριον.

Ό δ' οὐ μόνον ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ὅπλοις ἀθαρσίς, ἀλλὰ καὶ τῷ λέγειν μετὰ φόρου προσήει(9), καὶ μόλις ἂν ἐπαύσατο (10) παλλόμενος καὶ τρέμων, ἐπὶ πολλῶν ἀγώνων, ἀκμὴν τοῦ λόγου καὶ κατάστασιν λαβόντος (11). Αικινίω δὲ Μουρήνα (12) φεψγοντι δίκιν ὑπὸ Κάτωνος βοηθῶν, καὶ φιλοτιμούμενος Όρτήνσιον ὑπερβαλεῖν εὐημερήσαντα, μέρος οὐδὲν ἀνεπαύσατο τῆς νυκτός, ὥσθ', ὑπὸ

3. « Kirovreiw se dit souvent des accusés que l'on juge.»

4. Κατά την δίχην, pendant le procès.

5. Pour cette année 52, Pompée avait été élu consul sans collègue.
6. Παρέχοντα, à l'accusatif, bien qu'il s'agisse de Pompée qui figure dans la phrase au datif: Πομπηΐω. On sait que les Grecs disaient à peu près indifféremment: Συμφέρει αὐτοῖς φίλους είναι, ου: συμφέρει αὐτοῖς φίλους είναι.

7. Pompée fit occuper par des troupes les collines du Capitole et du Palatin qui commandaient le Forum. Cf. Asconius (argument de la Milonienne, § 29): «Praesidia in foro et circa omnes fori aditus Pompeius

disposuit.

8. Τον Κικέρωνα δείσας μη . . . διαταραχθείς, hellenisme pour dire:

craignant que Cicéron troublé, etc.

9. C'est ce qu'avoue Cicéron lui-même: «Ad respondendum surrexi: qua cura, di immortales! qua sollicitudine animi! quo timore! Semper equidem magno cum motu incipio dicere (au chap. xvIII, § 51 du Pro Cluentio); de même (Divinatio in Caecilium, xIII, § 41): «Quum illius diei mihi cenit in mentem, quo die citato reo mihi dicendum sit, non solum commoveor animo, sed etiam toto corpore perhorresco.»

10. L'aoriste avec « s'emploie pour exprimer qu'une action a été, le cas se représentant, maintes fois répétée. (On se sert de l'aoriste sans « v

pour marquer l'habitude dans le présent.)

11. Voici une paraphrase de cette proposition: Καὶ μόλις ἄν ἐπαύσατο τοῦ παλμοῦ καὶ τοῦ τρόμου, ὅτε ὁ λόγος ἐλάμβανεν ἀκμήν καὶ κατάστασιν, τουτέστι κατὰ τὰ μέσα τοῦ λόγου μέρη, ὅτε προκεχωρηκώς ἡν ὁ λόγος από τῆς ἀρχῆς. Ainsi: il lui arrivait de ne cesser de trembler, dans bien des procès (ἐπὶ πολλῶν ἀγώνων), que lorsqu'il était parvenu au cœur de sou discours.

12. Voyez la note 17 du ch. xiv.

<sup>2.</sup> Παρεστήσατο. Littéralement: plaça à côté de soi; prit pour . . .»

τοῦ σφόδρα φροντίσαι καὶ διαγρυπνησαι κακωθείς, ενδεέστερος αύτοῦ φαντιναι (13).

Τότε δ' οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ Μίλωνος δίκην ἐκ τοῦ φορείου προελθών και θεασάμενος τον Πομπήϊον άνω καθεζόμενον ώσπεο έν στρατοπέδω, καὶ κύκλω τὰ ὅπλα περιλάμποντα τὴν ἀγοράν, συνεγύθη καὶ μόλις ενήρξατο τοῦ λύγου, κραδαινόμενος τὸ σῶμα καὶ τὴν φωνὴν ἐπεχόμενος (14), αἰτοῦ τοῦ Μίλωνος εὐθαρσῶς καὶ άδεῶς παρισταμένου τῷ άγῶνι καὶ κόμην θρέψαι καὶ μεταβαλείν ἐσθητα φαιὰν ἀπαξιώσαντος (15) · ὅπερ οὐχ ἵκιστα δοκεῖ συναίτιον αυτώ γενέσθαι της καταδίκης (16). 'Αλλ' δ γε Κικέρων διὰ ταῦτα φιλέταιρης μᾶλλην ή δειλός έδοξεν είναι (17).

# CHAPITRE XXXVI.

Γίνεται δε καὶ τῶν ἱερέων, οθς αθγουρας(1) Υωμαΐοι καλοῦσιν, αντί Κράσσου του νέου, μετά την έν Πάρθοις αυτού τελευτήν. Είτα κλήρω λαγών των έπαργιων Κιλικίαν καὶ στρατόν οπλιτών μυρίων καὶ δισχιλίων, ίππέων δὲ χιλίων έξακοσίων, ἔπλευσε, προςταχθέν αὐτιῷ(2) καὶ τὰ περὶ Καππαδοκίαν Αριοβαρζάνη τῷ βα- . σιλεί φίλα καὶ πειθήνια παρασχείν. Ταῦτα δὴ παρεστήσατο καὶ συνήρμοσεν αμέμπτως άνευ πολέμου, τούς τε Κίλικας δρών πρός (3) τὸ Παρθικὸν πταίσμα 'Ρωμαίων καὶ τὸν ἐν Συρία νεωτερισμόν έπηρμένους, κατεπράύνεν ήμέρως άρχων. Καὶ δώρα μέν ούδε των βασιλέων διδόντων έλαβε, δείπνων δε τους επαρχικούς ἀνῆχεν(4) · αὐτὸς δὲ τοὺς γαρίεντας(5) ἀνελάμβανε καθ' ἡμέραν

<sup>13.</sup> Se trouvant las d'avoir trop pensé et mal dormi, il parut ce jourlà rester au-dessous de lui-même.

<sup>14.</sup> Même expression dans la Vie de Brutus (chap. xv): "Η τε χρόα με-

ταβολην Ιλάμβανε, και την φωνην Επέσχητο παντάπασιν (η Ποοχία).
 15. Voy. la note 6 du chap. ix. — Μεταβαλείν reçoit ici le même sens que διήλλαξεν (voy. la note 6 du chap. xix).
 16. On sait que le plaidoyer Pro Milone que publia Cicéron, et qui

nous a été conservé, est une œuvre composée à loisir après le procès.

<sup>17.</sup> Άλλ' δ γε Κικέρων δια ταυτα φιλέταιρος κτλ. Cette reflexion est assez mal reliée au récit qui précède.

Ch. XXXVI.] 1. En latin: augures.

<sup>2.</sup> Ποοσταχθέν αὐτῷ, nominatif absolu, revenant pour le sens à : ayant pour instructions de . .

<sup>3.</sup> Πρός, à la suite de, en raison de. — Το Παοθικόν πταίσμα, c'est le désastre de Crassus dans le pays des Parthes.

<sup>4.</sup> Amyot: • Et il ne receut jamais present quelconque que lon luy en-Toyast, non pas des princes ny des roys mesmes, et si deschargea  $(\hat{a}\iota\hat{\eta}\varkappa\epsilon\nu)$  ceulx de sa province des banquets et festins qu'ilz avoient accoustumé de faire aux autres gouverneurs avant luy.

έστιάσεσιν οὐ πολυτελώς, άλλ' έλευθερίως. Ἡ δ' οἰχία (6) θυρωρον ουκ είχεν, ουδ' αυτός ώφθη κατακείμενος υπ' ουδενός, άλλ' ξωθεν έστως ἢ περιπατῶν πρὸ τοῦ δωματίου, τοὺς ἀσπαζομένοις έδεξιοῦτο. Λέγεται δὲ μήτε φάβδοις αλκίσασθαί τινα μήτ' ἐσθῆτα περισχίσαι μήτε βλασφημίαν ὑπ' ὀργῆς ἢ ζημίαν προσβαλεῖν μεθ' ύβρεως. 'Ανευρών δε πάμπολλα των δημοσίων κεκλεμμένα, τάς τε πόλεις . . . . εὐπόρους ἐποίησε, καὶ τοὺς ἀποτίνοντας οι δὲν πλέον τούτου παθόντας ἐπιτίμους διεφύλαξεν (7).

"Ηψατο δὲ καὶ πολέμου, ληστάς τῶν περὶ τὸν 'Αμανὸν οἰκούντων τρεψάμενος · εφ' ψ καὶ αὐτοκράτωρ (8) ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ανηγορεύθη. Καιλίου δὲ τοῦ ὁήτορος (9) δεομένου παμδάλεις αιτῷ πρός τινα θέαν είς 'Ρώμην έχ Κιλιχίας αποστείλαι, χαλλωπιζόμενος έπὶ τοῖς πεπραγμένοις γράφει πρὸς αὐτὸν οὐκ είναι παρδάλεις εν Κιλικία πεφευγέναι γαρ είς Καρίαν αγανακτούσας, ότι μόναι πολεμουνται, πάντων εἰρήνην ἐχόντων (10).

Πλέων δ' από της επαρχίας, τοῦτο μεν 'Ρόδω προσέσχε, τοῦτο δ' Αθήναις ενδιέτριψεν άσμενος πόθω των πάλαι διατριβών. Ανδράσι δὲ τοῖς πρώτοις ἀπὸ παιδείας συγγενόμενος, καὶ τούς τε φίλους καὶ συνήθεις ἀσπασάμενος, καὶ τὰ πρέποντα (11) θαυμασθείς ύπὸ τῆς Ελλάδος, εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν(12), ἤδη τῶν

5. Xaquérras. Les personnes de « la société », celles qui ne sont pas du commun. Cf. Vie de Démosthène, note 9, p. 336.

6. Cicéron écrit à Atticus (VI, 11, 5): «Cetera jurisdictio nec imperita et clemens cum admirabili facilitate; aditus autem ad me minime provinciales: nihil per cubicularium; ante lucem inambulabam domi, ut olim candidatus.

8. Αὐτοχράτωρ, en latin «imperator». 9. M. Caelius Rufus, jeune ami de Cicéron, et lui aussi grand orateur. M. Boissier lui a consacré un chapitre entier (Caelius: la jeunesse romaine au temps de César) dans le livre de Cicéron et ses amis.

il le méritait.



<sup>7.</sup> Ciceron à Atticus (VI, 11, 5): « Mira erant in civitatibus ipsorum furta Graecorum, quae magistratus sui fecerant. Quaesivi ipse de iis qui annis decem proximis magistratum gesserant; aperte fatebantur: itaque sine ulla ignominia suis humeris pecunias populis rettulerunt. > — Dans la phrase de Plutarque, il semble bien que plusieurs mots sont tombés: «Quum invenisset multos peculatus per provinciam factos, quum (iis quae surrepta erant) urbes ditavit, tum iis qui ablata redderent, nullo praeterea supplicio affectis, integram famam conservavit. • (Traduction Hutten.)

<sup>10.</sup> Voyez la onzieme lettre du deuxième livre de Cicéron ad familiares, datée et adressée ainsi: «Scr. in provincia pridie Nonas Apriles a. U. C. 704. M. CICERO IMP. S. D. M. CAELIO AEDILI CUR., dont voici le passage traduit par Plutarque: «De pantheris, per eos qui venari solent agitur mandatu meo diligenter; sed mira paucitas est, et eas quae sunt valde aiunt pueri, quod nihil cuiquam insidiarum in mea provincia, nisi sibi, fiat: itaque constituisse dicuntur in Cariam ex nostra provincia decedere. 11. Τὰ πρέποντα. «Expression adverbiale: comme-il convenait, comme

πραγμάτων ώσπες ύπὸ φλεγμονης άφισταμένων επί τὸν εμφύλιον πόλεμον(13).

## CHAPITRE XXXVII.

Έν μεν οὖν τῆ βουλῆ ψηφιζομένων(1) αὐτῷ θρίαμβον, ήδιον αν έφη παρακολουθήσαι Καίσαρι θριαμβεύοντι συμβάσεων γενομένων (2) · ίδια δὲ συνεβούλευσε πολλά μὲν Καίσαρι γράφων, πολλά δ' αὐτοῦ (3) Πομπηΐου δεόμενος, πραΰνων έκάτερον καὶ παραμυθούμενος. Ώς δ' ην ανήκεστα (4), καὶ, Καίσαρος ἐπερχομένου, Πομπήϊος οὐκ ἔμεινεν, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τὴν πόλιν έξέλιπε, ταύτης μεν απελείφθη της φυγης ο Κικέρων, έδοξε δὲ Καίσαρι προστίθεσθαι(5). Καὶ δῆλός ἐστι τῆ γνώμη πολλά ριπτασθείς επ' αμφότερα καὶ διστάσας (6). Γράφει γαρ έν ταῖς 'Επιστολαϊς διαπορείν, ποτέρωσε χρή τραπέσθαι, ' Πομπηΐου μέν ένδοξον και καλήν υπόθεσιν πρός το πολεμείν έχοντος, Καίσαρος δ' ἄμεινον τοῖς πράγμασι χρωμένου καὶ μαλλον ξαυτόν καὶ τους φίλους σώζοντος, ώστ' έχειν μεν δν φύγή, μη έχειν δε πρός

Ch. XXXVII.] 1. Ψηφιζομένων, sous-entendu των βουλευτών, dont l'idée

3. Autov. c'est-à-dire en lui parlant à lui-même (puisque Pompée, lui,

était à Rome).

4. Amyot paraphrase ainsi ως δ' ην ανήκεστα: « Mais le mal estant si incurable qu'il n'y avoit plus ordre ne moyen de les pouvoir accorder. »

Els 'Ρώμην ἐπανῆλθεν, le 4 janvier 49.
 Cicéron (Ad familiar., XVI, xI, 2): «Sed incidi in ipsam flammam civilis discordiae vel potius belli, cui cum cuperem mederi, etc. Plutarque semble avoir compris flammam comme s'il y avait inflammationem, une tumeur. Coraï, qui fut à la fois helléniste et médecin, explique en ces termes la métaphore ici employée: Ἡ δὲ μεταφορά ἀπό τῆς Ιατρικῆς τέχνης καθ' ην τα φλεγμήναντα μέρη αφίσταται, τουτέστιν ανεγείρεται της ξπιφανείας του σώματος, και όγχους ποιεί τους καλουμένους δια τουτο απο-

est éveillée par ἐν τῆ βουλῆ. 2. Συμβάσεων γετομένων. Amyot: «Que plus vouluntiers il suivroit le chariot triumphant de Cæsar, y ayant un bon accord fait entre culx, ve c'està-dire entre César et Pompée.

<sup>5.</sup> Le vrai est que Cicéron ne se trouvait pas alors à Rome, mais en Campanie, région qui lui était échue lorsqu'on avait fait, à l'approche de César, le partage des diverses parties de l'Italie pour les défendre con-

<sup>6.</sup> Διστάσας. Cicéron (Ad famil., VII, III, 1): «Quo tempore vidisti profecto, me quoque ita conturbatum ut non explicarem quid esset optumum factu. >

ον φύγη(7). Τρεβατίου δέ, τινός τῶν Καίσαρος ἐταίρων, γράψαντος έπιστολήν, ότι(8) Καϊσαρ οίεται δείν μάλιστα μέν αὐτὸν έξετάζεσθαι(9) μεθ' αύτοῦ καὶ τῶν ελπίδων μετέχειν, εὶ δ' άναδίεται διά γῆρας, εἰς τὴν Ελλάδα βαδίζειν κάκει καθήμενον ἡσυγίαν άγειν έκποδών άμφοτέροις γενόμενον, θαυμάσας δ Κικέρων διι Καϊσαρ αὐτὸς οὐκ έγραψεν, ἀπεκρίνατο πρὸς δργίν ώς οὐδέν ανάξιον πράξει των πεπολιτευμένων. Τὰ μεν οὖν εν ταῖς Επιστολαίς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι (10).

## CHAPITRE XXXVIII.

Τοῦ δὲ Καίσαρος εἰς Ἰβηρίαν ἀπάραντος (1), εὐθὺς πρὸς Πομπήϊον έπλευσε καὶ τοῖς μεν άλλοις ασμένοις ώφθη, Κάτων δ αὐτὸν ἰδία πολλά κατεμέμψατο Πομπηΐφ προσθέμενον : α τῷ (²) μέν γάρ οὐ καλῶς ἔχειν ἐγκαταλιπεῖν ἣν ἀπ' ἀρχῆς είλετο τῖς πολιτείας τάξιν, έχεινον δε χρησιμώτερον όντα (3) τη πατρίδι καὶ τοῖς φίλοις, εἰ μένων ἴσος ἐκεῖ (4) πρὸς τὸ ἀποβαϊνον ἡρμόζετο, και' οὐδένα λογισμον οὐδ' έξ ανάγκης πολέμιον γεγονέναι Καίσαρι καὶ τοσούτου μεθέξοντα κινδύνου δεῦρ' ήκειν. Οὐτοι δὲ

4. 'Exei, à Rome.

<sup>7.</sup> Εχειν κτλ. «Ego vero quem fugiam habeo, quem sequar non habeo.» (Cicér., Ad Attic., VIII, vn, 2.)

<sup>8. &</sup>quot;On, lui disant que. 9. Έξετάζεσθαι μεθ' αὐτοῦ, se ranger avec lui. 10. La correspondance de Cicéron avec C. Trebatius Testa, le célèbre jurisconsulte, remplit le VIIe livre des Lettres familières; mais, telle qu'el-le nous a été conservée, on n'y trouve point ce que dit ici Plutarque. On trouve seulement quelque chose d'approchant, savoir ce qui suit dans la xvii lettre du VII livre de Cicéron à Atticus: «Trebatius quidem scribit se ab illo IX Kal. Febr. rogatum esse ut scriberet ad me, ut essem ad urbem; nihil ei me gratius facere posse. . Rescripsi ad Trebatium (nam ad ipsum Caesarem, qui mihi nihil scripsisset, nolui), quam illud hoc tempore esset difficile, me tamen in praediis meis esse neque delectum ullum neque negotium suscepisse. » — D'autre part nous avons encore (ad Attic., X. VIII B) le texte d'une lettre écrite par César lui-même à Cicéron, à la date du 15 des calendes de mai, ex itinere, lettre dans laquelle il l'engage à rester neutre, abesse a civilibus controversus, comme il convient viro bono

et quieto et bono civi.

Ch. XXXVIII.] 1. 'Απάφαντος, vers le milieu d'avril 49. Cicéron partit vers le 10 juin pour la Grèce, où se trouvait alors Pompée.

2. Αὐτῷ, à lui-même, lui, Caton. 'Εκεῖνον, Cicéron.

3. 'Όντα, et plus haut ἔχεῖν, répondent à l'imparfait du discours direct: d'où le sens de «Il n'eût pas été honnête de la part de Caton» et «Cicéron. eût été plus utile.»

τοῦ Κιχέρωνος ἀνέστρεφον οἱ λόγοι τὴν γνώμην(5), καὶ τὸ μέγα μηδέν αὐτῷ χρησθαι Πομπήϊον (6). Αίτιος δ' ην αὐτὸς οὐκ ἀρνούμενος μεταμέλεσθαι (7), φλαυρίζων δε του Πομπηΐου την παρασχευήν καὶ πρὸς τὰ βουλεύματα δυσγεραίνων ὑπούλως, καὶ τοῦ παρασχώπτειν τι καὶ λέγειν ἀεὶ χαρίεν εἰς τοὺς συμμάχους οὐκ απεγόμενος (8), άλλ' αὐτὸς μεν άγελαστος ἀεὶ περιϊών έν τῷ στρατοπέδω καὶ σκυθρωπός (9), ετέροις δε παρέχων γέλωτα μηδεν δεομένοις. Βέλτιον δὲ καὶ τούτων ολίγα παραθέσθαι.

Δομιτίου (10) τοίνυν ἄνθρωπον είς τάξιν ήγεμονικήν ἄγοντος οὐ πολεμικόν και λέγοντος ώς έπιεικής τον τρόπον έστι και σώφρων, «Τί ούν» είπεν «ούκ έπίτροπον αυτόν τοις τέκνοις φυλάσσεις;»

Έπαινούντων δέ τινων Θεοφάνην τον Λέσβιον(11), δς ην έν τῷ στρατοπέδω τεκτόνων έπαρχος (12), ώς εξ παραμυθήσαιτο Ροδίους τὸν στόλον ἀποβαλόντας (18), « Ηλίχον» εἶπεν « ἀγαθόν ἐστι Γραικον έγειν έπαργον.»

Καίσαρος δὲ κατορθοῦντος τὰ πλεῖστα καὶ τρόπον (13) τινὰ πολιορχούντος αὐτούς, Δέντλω(14) μεν εἰπόντι πυνθάνεσθαι στυγνούς είναι τους Καίσαρος φίλους, άπεκρίνατο « Λέγεις αὐτούς δυσνοείν Καίσαρι (15);»

Μαρχίου δέ τινος ήχοντος έξ Ιταλίας νεωστί χαὶ λέγοντος έν

5. Construisez την γνώμην τοῦ Κικέρωνος.

6. Καὶ τὸ μέγα . . . Πομπήϊον. Amyot: «Avec ce que Pompeius ne se

servoit de luy en nulle chose de consequence. 
7. Μεταμέλεσθαι. Cicéron (Ad familiar., VII, 111, 2): «Cujus me mei facti poenituit, non tam propter periculum meum quam propter vitia multa quae ibi offendi, quo veneram ... Nibil boni practer causam. Le mot suivant de lui a été conservé chez Macrobe (Saturnales, II, III, 7): «Cum ad Pompeium venisset, dicentibus sero eum venisse respondit: Minime sero veni, nam nihil hic paratum video.

8. Καὶ τοῦ παρασκώπτειν . . . οὐκ ἀπεγόμενος. Amyot: «Et si ne se pouvoit pas tenir de laisser eschapper tousjours quelque mot de risée et de

mocquerie encontre ceulx de son party.

9. Ciceron (He Philippique, xvi, § 39-40): «Ne jocis quidem respondebo, quibus me in castris usum esse dixisti... Quod autem idem maestitiam meam reprehendit, idem jocum, magno argumento est me in utroque fuisse

10. «L. Domitius Ænobarbus, que César avait assiégé dans la ville de Corfinium et qu'il avait laissé libre après la prise de cette place.»

11. Théophane de Mytilène, historien ami de Pompée (voy., sur lui, Cicéron, Pro Archia, x, § 24).
12. Τεχτόνων ἔπαυχος. Voy. la fin de la note 7 du ch. xxxII.

13. «Une tempête avait détruit les navires des Rhodiens, envoyés par ordre de Pompée contre César, pour protéger Dyrrachium.

14. L. Cornelius Lentulus Crus, consul de cette année.

15. Où est le piquant de ce mot? Wyttenbach croit qu'il faut lire σύννους et συννοείν.

30

'Ρώμη φήμην επικρατείν ώς πολιορκοίτο Πομπήϊος, «Είτ' έξέπλεισας » είπεν «ίνα τοῦτο πιστεύσης αὐτὸς θεασάμενος;»

Μετά δε την ήτταν(16), Νοννίου μεν εἰπόντος ότι δει χρηστάς έλπίδας έχειν, έπτα γαρ αετούς έν τῷ στρατοπέδω του Πομπίτου λελείφθαι, «Καλώς άν» έφη «παρήνεις, εὶ κολοιοίς έπολεμοῦμεν. •

Λαβιηνοῦ δὲ μαντείαις τισὶν ίσχυριζομένου καὶ λέγοντος ώς δεί περιγενέσθαι Πομπήϊον, «Οὐκοῦν» ἔφη «στρατηγήματι τούτω γρώμενοι, νῶν ἀποβεβλήχαμεν τὸ στρατόπεδον (17), »

## CHAPITRE XXXIX.

Αλλά γάρ γενομένης της κατά Φάρσαλον μάχης(1), Τς οὐ μετέσχε δι' άρρωστίαν, καὶ Πομπηΐου φυγόντος, δ μέν Κάτων, καὶ στράτευμα συγνόν εν Αυρραγίω και στόλον έγων μέγαν, εκείνον(2) ηξίου στρατηγείν κατά νόμον ώς τῷ τῆς Επατείας άξιώματι προξχοντα. Διωθούμενος δε την άρχην ο Κικέρων και ύλως φεύγων τὸ συστρατεύεσθαι, παρ' οὐδέν ήλθεν αναιρεθήναι (3), Πομπιτου τοῦ νέου (4) καὶ τῶν φίλων προδότην ἀποκαλούντων καὶ τὰ ξίψη σπασαμένων, εὶ μὴ Κάτων ἐνστὰς(5) μόλις ἀφείλετο καὶ διῖχεν αθτον έχ του στρατοπέδου.

Καταγθείς δ' είς Βρεντέσιον ένταιθα διέτριβε, Καίσαρα προσμένων βραδύνοντα διὰ τὰς ἐν Ασία καὶ περὶ Αίγυπτον άσγολίας. Επεί δ' είς Τάραντα καθωρμισμένος απηγγέλλετο καί πεζή πεοιιών έχειθεν είς Βρεντέσιον, ώρμησε πρός αυτόν, ου πάνι μέν ων δύσελπις, αίδούμενος δε πολλών παρόντων ανδρός εγθρού καί κρατούντος λαμβάνειν πείραν. Ού μην εδέησεν αυτώ πράξαι τι παρ' άξίαν ἢ εἰπεῖν(6). Ὁ γὰρ Καϊσαρ, ώς εἰδεν αὐτὸν πολύ πρὸ

16. IITTAV, la défaite de Pharsale.

2. Extivor, Cicéron.

4. Cn. Pompée, le fils aîné du grand Pompée.

 5. Ένσιάς. Voy. la note 13 du ch. xxi.
 6. Amyot: «Toutefois il ne fut point contrainct (οὐκ ἐδέησεν αὐτῷ) de faire ne de dire chose aucune derogante à sa dignité (nue' àstar).

<sup>17.</sup> Il s'agit sans doute de quelque défaite antérieure, - ou bien ce récit manquerait d'authenticité. Car. d'une part, Cicéron n'assista pas à bataille de Pharsale, comme Plutarque va le dire, et, d'autre part, Labienus y périt. Ch. XXXIX.] 1. Le 9 août 48.

<sup>3.</sup> On dirait à peu près de même en français: Il ne tint à rien qu'il ne pérît.

τῶν ἄλλων ἀπαντώντα, κατέβη(7) καὶ ἦσπάσατο καὶ διαλεγόμενος μόνω συγνών σταδίων όδον προηλθεν.

Έχ δὲ τούτου διετέλει τιμών χαὶ φιλοφρονούμενος, ώστε χαὶ γράψαντι λόγον έγχώμιον (8) Κάτωνος άντιγράφων τόν τε λόγον αὐτοῦ (9) καὶ τὸν βίον ὡς μάλιστα τῷ Περικλέεους ἐοικύτα (10) καὶ Θηραμένους ἐπαινείν. Ὁ μέν οὖν Κικέρωνος λόγος Κάτων, δ δὲ Καίσαρος Αντικάτων ἐπιγέγραπται.

Λέγεται δὲ καί, Κοΐντου Λίγαρίου δίκην φεύγοντος, ὅτι τῶν Καίσαρος πολεμίων είς έγεγόνει, και Κικέρωνος αὐτῷ βοηθοῦντος (11), είπειν τὸν Καίσαρα πρὸς τοὺς φίλους · «Τί κωλύει διὰ χρόνου (12) Κικέρωνος άκοῦσαι λέγοντος, ἐπεὶ πάλαι γε κέκριται πονηρός άνθρωπος (13) καὶ πολέμιος; » Έπεὶ δ' ἀρξάμενος λέγειν ό Κικέρων υπερφυώς εκίνει (14), καὶ προίβαινεν αὐτῷ πάθει τε ποικίλος καὶ χάριτι θαυμαστὸς δ λόγος, πολλάς μὲν ἱέναι (15) χρόας έπὶ τοῦ προσώπου τὸν Καίσαρα, πάσας δὲ τῆς ψυχῆς τρεπόμενον τροπάς κατάδηλον είναι τέλος δέ, των κατά Φάρσαλον άθαμένου τοῦ δήτορος ἀγώνων $(^{16})$ , ἐχπαθή γενόμενον τιναχθήναι τῷ σώματι καὶ τῆς γειρὸς ἐκβαλεῖν(17) ἔνια τῶν γραμματείων. Τὸν δ' οὐν ἄνθρωπον ἀπέλυσε τῆς αἰτίας βεβιασμένος.

#### CHAPITRE XL.

Εκ τούτου Κικέρων, είς μοναρχίαν της πολιτείας μεθεστώσης,

<sup>7.</sup> Κατέβη, descendit de cheval.

<sup>8.</sup> Aoyos Eyzouros, éloge. Aoyos ici, et de même deux lignes plus bas, vent dire livre, ouvrage.

<sup>9.</sup> Tor loyor acrov, l'éloquence de Cicéron.

<sup>10.</sup> Έσικότα se rapporte, grammaticalement, à τον βίον seulement; mais il faut l'entendre comme s'il y avait ξοιχότας, se rapportant et à τον λόγον et à τὸν βίον. — César comparait sans doute la vie de Cicéron à celle de Théramène, son éloquence à celle de Périclès.

<sup>11.</sup> Théramène, du temps des trente tyrans à Athènes, était un homme d'Etat de grand mérite, mais taxé de versatilité politique et surnommé pour cela, par les Athéniens, zógogros, cothurne, chaussure qu'on mettait indifféremment au pied droit ou au pied gauche. Comme on le voit aisément, la comparaison n'était pas sans malice.»

12. Διά χρόνου, « (Cicéron) qu'il y a longtemps que nous n'ouysmes.»

<sup>(</sup>Amvot.)

<sup>13. &</sup>quot;Ανθρωπος (= ὁ ἄνθρωπος), Ligarius. 14. Υπερφυώς εχίνει, entendez τον Καίσαρα. 15. Tévai (non tévai), de l'aut (non de elui).

<sup>16.</sup> Voy., en effet, dans les œuvres de Cicéron, le discours Pro Ligario. π, § 28, non loin de la fin du plaidoyer.
17. Ἐκβάλλειν, laisser tomber.

άφέμενος του τὰ κοινὰ πράττειν, ἐσχόλαζε τοῖς βουλομένοις φιλοσοφείν των νέων, καὶ σχεδον έκ της προς τούτους συνηθείας, ευγενεστάτους και πρώτους όντας, αθθις ίσχυσεν έν τη πόλει μέγιστον.

 $A\dot{v}$  $t\tilde{w}$   $\delta'$   $\dot{\epsilon}'$  $\rho\gamma\rho\nu$   $\mu\dot{\epsilon}\nu$   $\dot{\eta}^{2}\nu$   $\tau\dot{\rho}$  $t\epsilon$   $\phi$  $\iota\lambda\rho\sigma\dot{\rho}\phi\nu\varsigma$   $\sigma$  $\nu\nu\tau\epsilon\lambda\epsilon\dot{\nu}\nu$   $\delta$  $\iota\alpha\lambda\dot{\nu}\gamma\rho\nu\varsigma$ (1)καὶ μεταφράζειν τοὺς Πλάτωνος (2), καὶ τῶν διαλεκτικῶν ἢ φισικῶν ὀνομάτων Εκαστον εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν μεταβάλλειν διάλεκτον έχεῖνος γάρ έστιν, ώς φασιν, ὁ καὶ τὴν φαντασίαν καὶ τὴν έπογην και την συγκατάθεσιν και την κατάληψιν, έτι δε την άτομον, τὸ κενόν(3), καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων ἐξονομάσας πρῶτος ἢ μάλιστα 'Ρωμαίοις, τὰ μὲν μεταφοραῖς, τὰ δ' οἰκειότησιν ἄλλαις() γνώριμα καὶ προσήγορα μηχανησάμενος (5).

Τη δὲ πρὸς τὴν ποίησιν εὐχολία παίζων έχρητο. Λέγεται γὰρ όπηχίχα φυείη πρός τὸ τοιοῦτου, τῆς νυχτὸς ἔπη ποιεῖν πενταχόσια.

Τὸν μεν οὖν πλεῖστον(6) τοῦ χρόνου τούτου περὶ Τοῦσκλον εν χωρίοις αὐτο $\tilde{v}(7)$  διάγων, έγραφε πρὸς τοὺς φίλους  $\Delta$ αέρτου βίον ζῆν(8), εἴτε παίζων, ώς έθος εἰχεν, εἴθ' ὑπὸ φιλοτιμίας σπαργών πρός την πολιτείαν καὶ άδημονών τοῖς καθεστώσι.

3. Il a rendu φαντασία par visum, εποχή par assensionis retentio, συγκατάθεσις par assensio atque approbatio, κατάληψις par comprehensio, τας

ατόμους et τα αμερή par corpora individua, το κενόν par inane.

6. Τον πλείστον του χοόνου, la plupart du temps. 7. Dans sa propriété de Tusculum (à 5 lieues de Rome).

8. Δαέρτου βίον ζῆν. Laërte, père d'Ulysse, vivait dans les champs, loin du palais, qui était livré aux prétendants de Pénélope. Lisez le chant XXIV de l'Odyssée, vers 205 et suivants.

Digitized by Google

Ch. XL.] 1. Les Académiques et le De finibus bonorum et malorum, par exemple, sont de cette période de la vie de Cicéron. — Euvreleiv ne peut se traduire ici que par composer, ce qui n'est pas le sens ordinaire de ce mot.

<sup>2.</sup> Notamment le Timée. Voy., dans les Fragments de Cicéron, les pages qui nous restent de cette traduction, qui a été faite postérieurement à la composition des Académiques. Cicéron avait aussi traduit le Protagoras; il reste huit ou dix lignes de ce travail, citées par des grammairiens.

<sup>4.</sup> H olzeioτησιν άλλαις. Hellenisme qui revient à ceci: ou, autrement, par des termes propres. Les mots suivants se traduisent mot à mot: arrangeant les mots (μηχανησάμενος) reconnaissables (γνώσιμα) et bien reçus (προσήγορα). C'est-à dire: soit en se servant de métaphores, soit en prenant des termes au propre, trouvant pour ces mots grecs des équivalents

qui se laissassent entendre et se fissent accepter.

5. Ch. Thurot (Revue de philologie, 1877, p. 86): «On sait que les ouvrages de Cicéron sur la rhétorique et la philosophie sont souvent difficiles à entendre, parce que Cicéron a rendu des termes techniques, qui avaient un sens rigoureusement défini chez les rhéteurs et les philosophes grecs, par des équivalents qu'il a tirés du langage ordinaire des Latins, et qui paraissent fort vagues, si l'on ne se reporte pas aux mots grecs qu'il a voulu traduire.

Σπάνιον δ' εἰς ἄστυ, θεραπείας Ενεκα τοῦ Καίσαρος, κατήει (9), καὶ πρῶτος ἦν τῶν συναγορευόντων ταῖς τιμαῖς (10) καὶ λέγειν ἀεί τι καινὸν εἰς τὸν ἄνδρα καὶ τὰ πραττόμενα φιλοτιμουμένων. Οἰόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τῶν Πωμπηΐου λεχθὲν εἰκόνων, ας ἀνηρημένας καὶ καταβεβλημένας ὁ Καῖσαρ ἐκέλευσεν ἀνασταθῆναι. Εφη γὰρ ὁ Κικέρων ὅτι ταύτη τῆ φιλανθρωπία Καῖσαρ τοὺς μὲν Πομπηΐου εστησι, τοὺς δ' αὐτοῦ πήγνυσιν ἀνδριάντας.

#### CHAPITRE XLI.

Λανοούμενος δ', ὡς λέγεται, τὴν πάτριον ἱστορίαν γραφῷ περιλαβεῖν καὶ πολλὰ συμμῖξαι τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ὅλως τοὺς συνηγμένους λόγους αἰτῷ καὶ μύθους ἐνταῦθα τρέψαι(¹), πολλοῖς μὲν
ἰδίοις, πολλοῖς δὲ δημοσίοις κατελήφθη πράγμασιν ἀβουλήτοις
καὶ πάθεσιν, ών αἰθαίρετα δοκεῖ τὰ πλεῖστα συμβῆναι. Πρῶτον
μὲν γὰρ ἀπεπέμψατο τὴν γυναῖκα Τερεντίαν, ἀμεληθεὶς ὑπ' αὐτῆς παρὰ τὸν πόλεμον, ὥστε καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐφοδίων ἐνδεῆς
ἀποσταλῆναι καὶ μηδ', ὅτε κατῆρεν αἰθις εἰς Ἰταλίαν, τυχεῖν εὐγνώμονος. Αὐτὴ μὲν γὰρ οὐκ ἡλθεν, ἐν Βρεντεσίψ διατρίβοντος
αὐτοῦ πολὺν χρόνον(²), ἐρχομένη δὲ τῆ θυγατρί, παιδίσκη νέᾳ (³),
τοσαύτην ὁδὸν οὐ πομπὴν πρέπουσαν(⁴), οὐ χορηγίαν παρέσχεν,
ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκίαν τῷ Κικέρωνι πάντων ἔρημον καὶ κενὴν ἀπέ-

<sup>9.</sup> Tusculum était bâti sur une colline: la villa de Cicéron était située à mi-côte.

<sup>10.</sup> Tais repais, les honneurs (qui étaient décernés à César).

Ch. XLI.] 1. Cicéron fait allusion, au début de son traité De Legihus, à ce projet d'écrire l'histoire romaine; mais ce qu'on lit en cet endroit ne s'accorde guère avec l'intention que lui attribue ici Plutarque d'entremèler son récit d'ancedotes et de légendes de toutes sortes. « Intelligo te, frater, alias in historia leges observandas putare, alias in poëmate (dit Quintus). — Quippe quum in illa ad veritatem cuncta referantur, in hoc ad delectationem pleraque (répond Cicéron). Quanquam et apud Herodotum patrem historiae, et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae.» Ces derniers mots auraient-ils été mal compris?

<sup>2.</sup> Autresportos ... χρόνον. Ces mots prouvent qu'il s'agit du troisième débarquement de Cicéron à Brindes, c'est-à-dire après Pharsale.

<sup>3.</sup> Haudian νέα. Tullia n'était plus alors (voy. la note précédente) une si jeune enfant que Plutarque veut bien dire, puisqu'elle était déjà veuve d'un premier mari, divorcée d'un second, et remariée en troisièmes noces avec P. Cornelius Lentulus Dolabella. — Tullia était aussi venue au-devant de son père à Brindes, lorsque celui-ci arrivait d'exil. Cette fois-là, il n'avait point séjourné à Brindes. Tullia alors venait de perdre son premier mari; elle avait dix-neuf ans.

<sup>4.</sup> Πρέπουσαν tombe sur χορηγίαν aussi bien que sur πομπήν.

δειξεν επί πολλοῖς ὀφλήμασι καὶ μεγάλοις(5). Αὐται γάρ είσιν ἁι λεγόμεναι τῆς διαστάσεως εὐπρεπέσταται προφάσεις.

D)

Ŀ

Ħ

Τη δὲ Τερεντία καὶ ταί τας ἀρνουμένη λαμπρὰν ἐποίησε τὴν ἀπολογίαν αὐτὸς ἐκεῖνος μετ' οὐ πολύν χρόνον γίμας παρθένον(6), ώς μὲν ἡ Τερεντία κατεφήμιζεν, ἔρωτι τῆς ώρας, ὡς δὲ Τίρων ὁ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος γέγρασεν, εὐπορίας ἕνεκεν πρὸς διάλυσιν δανείων. Ἡν γὰρ ἡ παῖς πλουσία σφόδρα, καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ὁ Κικέρων ἐν πίστει κληρονόμος ἀπολεισθείς(7) διεσύλλαττεν. Όσείλων δὲ πολλὰς μυριάδας(8) ὑπὰ τῶν φίλων καὶ οἰκείων ἐπείσθη τὴν παῖδα γῆμαι παρ' ἡλικίαν(9) καὶ τοὺς δανειστὰς ἀπαλλάξαι(10) τοῖς ἐκείνης χρησάμενος. ᾿Αντώνιος δέ, τοῦ γάμου μνησθείς ἐν ταῖς πρὸς τοὺς Φιλιππικοὺς ἀντιγρασαῖς, ἐκραλεῖν φησιν αὐτὸν γυναῖκα παρ' ἣν ἐγήρασε, χαριέντως ᾶμα τὴν οἰκουρίαν ὡς ἀπράκτου καὶ ἀστρατεύτου παρασκώπτων τοῦ Κικέρωνος(11).

Γίμαντι δ' αὐτῷ μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἡ θυγάτης ἀπέθανε ( $^{12}$ ) τίκτουσα παρὰ Λέντλῳ· τούτῳ γὰς ἐγαμήθη μετὰ τὴν Πείσωνος τοῦ προτέρου ( $^{13}$ ) ἀνδρὸς τελευτήν. Καὶ συνῆλθον μὲν ἐπὶ τὴν παραμυθίαν τῷ Κικέρωνι πανταχόθεν οἱ φίλοι ( $^{14}$ ): βαρέως γὰς

6. «Une jeune et belle patricienne, Publilia.»

8. Πολλάς μυριάδας, sous-entendu δραχμών.

12. En février 45.

14. La lettre que son vieil ami Sulpicius, le grand jurisconsulte, lui

<sup>5.</sup> Ent nollois ogliquam, tout en ayant contracté, au nom de Cicéron, de nombreuses dettes.

<sup>7.</sup> D'après la loi Voconia, de l'an 169 avant J.-C., le possesseur d'une fortune estimée, lors du dernier cens, à 100 000 as au moins, ne pouvait instituer héritière universelle une femme ou une fille: ainsi un père riche ne pouvait léguer que la moitié seulement de sa fortune à sa propre fille. Pour éluder cette loi, le père de Publilia avait désigné nominativement Cicéron, en lui donnant sa fille en mariage, pour son héritier, mais sous la promesse de celui-ci de restituer cet héritage à Publilia. Un legs de cette nature s'appelle un fidéicommis. Heres fiduciarius est le nom que les Romains donnaient à un tel héritier apparent; c'est cette expression que Plutarque rend par εν πίστει κληφονόμος.

<sup>9.</sup> Hao' plixiar, cencore qu'il fust hors d'aage pour elle. (Amyot.)

<sup>10.</sup> Toùs δατειστὰς ἀπαλλάζαι, se débarrasser de ses créanciers.

11. Amyot, en s'écartant de la construction du grec, traduit très fidèlement: «Se mocquant aussi plaisamment en passant (ἄμα) de ce qu'il avoit esté homme oiseux (ἀποίαστου), qui ne s'estoit jamais party de sa maison (οἰποιομία) ny n'avoit esté en guerre (ἀποίαστου) pour faire service à la chose publique » (ces derniers mots ajoutés à l'original).

<sup>13.</sup> Son précédent mari (noorégou) était Crassipes, d'avec qui elle divorça. Pison fut son premier mari. Tout cet endroit de Plutarque est plein d'erreurs: ainsi ce n'est point chez Lentulus Dolabella, de qui elle avait du aussi se séparer, mais dans la maison de campagne de son propre père. à Tusculum, qu'elle mourut de suites de couches.

ἄγαν ἥνεγκε τὸ συμβεβηκός, ώστε καὶ τὰν γαμηθεῖσαν ἀποπέμπεσθαι δόξασαν ἡσθὴναι (15) τῇ τελευτῷ τῆς Τουλλίας (16).

#### CHAPITRE XLII.

Τὰ μὲν οὖν κατ' οἶκον οὕτως εἶχε τῷ Κικέρωνι. Τῆς δ' ἐπὶ Καίσαρι συνισταμένης πράξεως(¹) οὐ μετέσχε, καίπερ ὢν ἑταῖρος ἐν τοῖς μάλιστα Βρούτου(²) καὶ βαρύνεσθαι τὰ παρόντα καὶ τὰ πάλαι ποθεῖν πράγματα δοκῶν, ὡς ἔτερος οὐδείς. Αλλ' ἔδεισαν οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τήν τε φύσιν, ὡς ἐνδεὰ τόλμης, τὸν τε χρόνον(³), ἐν ῷ καὶ ταῖς ἐρφωμενεστάταις φύσεσιν ἐπιλείπει τὸ θαρρεῖν. Ὠς δ' οὖν ἐπέπρακτο τοῖς περὶ Βροῦτον καὶ Κάσσιον τὸ ἔργον(⁴) καί, τῶν Καίσαρος φίλων συνισταμένων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας(⁶), αὐθις ἢν δέος ἐμφυλίοις πολέμοις περιπετῆ γενέσθαι τὴν πόλιν, Αντώνιος μὲν ὑπατεύων τὴν βουλὴν συνήγαγε καὶ βραχέα διελέχθη περὶ ὁμονοίας, Κικέρων δέ, πολλὰ πρὸς τὸν καιρὸν οἰκείως διελθών, ἔπεισε τὴν σύγκλητον, Αθηναίους μιμησαμένην(⁶), ἀμνη-

écrivit dans cette circonstance, de Grèce, dont il était alors gouverneur, est conservée dans le recueil de la correspondance de Cicéron (Ad famil., IV, v). C'est un morceau classique qu'il faut connaître.

15. Ποθηναι, ressentir de la joie. Le présent ηδεσθαι veut dire être joyeux, exprimant un état qui dure; ησθηναι est ici un aoriste dit inchoatif, marquant une action qui se produit à un moment donné.

quant une action qui se produit à un moment donné.

16. Sur Terentia, Tullia, la fortune de Cicéron et ses esclaves, surtout Tiron, lisez le chapitre intitulé La vie privée de Cicéron dans le livre de M. G. Boissier, Cicéron et ses amis.

M. G. Boissier, Cicéron et ses amis.
Ch. XLII.] 1. Τῆς . . . πράξεως, «la conjuration à l'encontre de Cæsar.» (Amyot.)

2. Booirov. La liaison de Cicéron et de Brutus dura dix ans. Le recueil des lettres qu'ils s'écrivirent dans cet intervalle devait être volumineux, puisqu'un grammairien en cite le neuvième livre. Elles sont toutes perdues, à l'exception de vingt-cinq, qui ont été écrites après la mort de César... Brutus tient une grande place dans les ouvrages qui nous restent de Cicéron. (Boissier.) M. Boissier, dans Cicéron et ses amis, a consacré aux relations de Brutus avec Cicéron tout un chapitre, qui est à lire.

3. Tor χούνον. « Son âge. Cicéron avait 63 ans. »

4. To foyor, c'est-à-dire l'assassinat de César.

5. Τοὺς ἄνδρας, ce sont les meurtriers.
6. Qui, après que Thrasybule eut chassé les Trente tyrans, en 403-402 avant J.-C., avaient décrété une amnistie générale, la première dont l'histoire fasse mention. Dans les premières lignes de la Ire Philippique, Cicéron, faisant allusion à ce précédent discours (qui est perdu) dit: «Quantum in me fuit, jeci fundamenta pacis Atheniensiumque renovavi vetus exemplum: Graecum etiam verbum (ἀμνησιαν) usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui.»

στίαν τῶν ἐπὶ Καίσαρι(¹) ψηφίσασθαι, νεῖμαι δὲ τοῖς περὶ Κώσσιον καὶ Βροῦτον ἐπαρχίας. Ἐσχε δὲ τούτων τέλος οὐδέν. 'Ο γὰρ δῆμος αὐτὸς μὲν ἀφ' ἐαυτοῦ πρὸς οἶκτον ἐξαχθείς, ὡς εἰδε τὸν νεκρὸν ἐκκομιζόμενον δι' ἀγορᾶς, Αντωνίου δὲ καὶ τὴν ἐσθῆτα δείξαντος αὐτοῖς(δ) αἵματος κατάπλεων καὶ κεκομμένην πάντι τοῖς ξίφεσιν, ἐμμανέντες ὑμ' ὀργῆς ἐν ἀγορᾶ ζήτησιν ἐποιοῦντο τῶν ἀνδρῶν(٥), καὶ πῦρ ἔχοντες ἐπὶ τὰς οἰκίας ἔθεον ὡς ὑφάψοντες. Οἱ δὲ τοῦτον τῷ προπεφυλάχθαι διέφυγον τὸν κίνδυνον, ἑτέρους δὲ πολλοὺς καὶ μέγάλους(10) προσδοκῶντες ἐξέλιπον τὴν πόλιν.

,Ci

27

g),

-

÷ 1

'n.

h,

2

:19

## CHAPITRE XLIII.

Εὐθὺς οὖν ὁ Αντώνιος ἐπῆρτο, καὶ πᾶσι μὲν ἢν φανερὸς ὡς μοναρχήσων (¹), τῷ δὲ Κικέρωνι φοβερώτατος. Αναρρωννυμένην τε γὰρ αὐτῷ πάλιν ὁρῶν τὴν δύναμιν ἐν τῷ πολιτεία, καὶ τοῖς περὶ Βροῦτον ἐπιτήδειον εἰδώς (²), ἤχθετο παρόντι (³). Καὶ πού τι καὶ προϋπῆρχεν ὑποψίας αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους κατὰ (¹) τὴν τῶν βίων ἀνομοιότητα καὶ διαφοράν. Ταῦτα δὴ δείσας ὁ Κικέρων πρῶτον μὲν ὥρμησε πρεσβευτὴς Ιολοβέλλα συνεκπλεῦσαι εἰς Συρίαν ἐπεὶ δ' οἱ μέλλοντες ὑπατεύειν μετ' Αντώνιον, Ἱριος καὶ Πάνσας, ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ ζηλωταὶ τοῦ Κικέρωνος, ἐδέοντο μὴ σφᾶς ἐγκαταλιπεῖν, ἀναδεχόμενοι καταλύσειν τὸν Αντώνιον ἐκείνου παρόντος, ὁ δ', οὕτ' ἀπιστῶν παντάπασιν οὕτε πιστεύων, Ιολοβέλλαν μὲν εἴασε χαίρειν (⁵), ὁμολογήσας δὲ τοῖς περὶ τὸν Ἱριον τὸ θέρος ἐν Αθήναις διάξειν, ὅταν δ' ἐκεῖνοι παραλάρωσι τὴν ἀρχήν, ἀφίξεσθαι πάλιν, αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν (⁶) ἐξέπλευσε.

Γενομένης δὲ περὶ τὸν πλοῦν διατριβῆς(7), καὶ λόγων ἀπὸ

7. Twv Enl Kaisagu. Cf. la note 1 du présent chapitre.

10. Ersons . . . s.-entendu zirdérovs.

Είδως: sous-entendu αὐτόν, Cicéron.
 Παρόντι donne le même sens que διότι παρήν.

4. Aara, en raison de.

5. (Lin gaiger, comme en latin valere jubeo, dire adieu, abandonner.)

<sup>8.</sup> Abrois, à eux, au peuple. La phrase suit des lors avec les verbes au pluriel, Enmaréries Enoiorro, etc.

<sup>9.</sup> Ζήτησιν... τῶν ἀνδοῶν «Cherchans par la place s'ilz trouveroient aucuns de ceulx qui l'avoient tué.» (Amyot.)

Ch. XLIII.] 1. Την φανερός ώς μοναρχήσων. Hellénisme connu, égal à Φανερόν ήν δτι μοναρχήσει.

Aὐτὸς καθ' ἐαιτόν, à part lui, tout seul.
 Γενομένης . . . διατριβής. Par suite de vents contraires.

Ρώμης, οἶα φιλεῖ (8), καινῶν προσπεσόντων, μεταβεβλῆσθαι (9) μὲν Αντώνιον θαυμαστὴν μεταβολὴν καὶ πάντα πράττειν καὶ πολιτεύεσθαι πρὸς τὴν σύγκλητον (10), ἐνδεῖν δὲ τῆς ἐκείνου παρουσίας τὰ πράγματα μὴ τὴν ἀρίστην ἔχειν διάθεσιν (11), καταμεμψάμενος αὐτὸς αὐτοῦ τὴν πολλὴν εὐλάβειαν, ἀνέστρεψεν αὐθις εἰς 'Ρώμην. Καὶ τῶν πρώτων οὐ διημάρτανεν ἐλπίδων' τοσοῦτο πλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ χαρᾶς καὶ πόθου πρὸς τὴν ἀπάντησιν ἐξεχύθη, καὶ σχεδὸν ἡμερήσιον ἀνάλωσαν χρόνον αὶ περὶ τὰς πύλας καὶ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ δεξιώσεις καὶ φιλοφροσύναι.

Τῆ δ' ὑστεραία βουλὴν συναγαγόντος 'Αντωνίου καὶ καλοῦντος αὐτὸν οὐκ ἢλθεν, ἀλλὰ κατέκειτο, μαλακῶς ἔχειν ἐκ τοῦ κόπου σκηπτόμενος. Ἐδόκει δὲ τάληθὲς (12) ἐπιβουλῆς εἰναι φόβος ἔκ τινος ὑποιψίας καὶ μηνύσεως καθ' ὁδὸν αὐτῷ προσπεσούσης. 'Αντώνιος δὲ χαλεπῶς μὲν εἰχεν ἐπὶ τῆ διαβολῆ, καὶ στρατιώτας ἔπεμψεν, αὐτὸν ἄγειν ἢ καταπρῆσαι (13) τὴν οἰκίαν κελεύσας · ἐνστάντων δὲ πολλῶν καὶ δεηθέντων, ἐνέχυρα λαβῶν μόνον ἐπαύσατο. Καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἀντιπαρεξιόντες ἀτρέμα καὶ φυλαττόμενοι διετέλουν (14), ἄχρι οὖ Καῖσαρ ὁ νέος, ἐξ 'Απολλωνίας παραγενόμενος (15), τόν τε κλῆρον ἀνεδέξατο (16) τοῦ Καίσαρος ἐκείνου (17) καὶ περὶ τῶν δισχιλίων πεντακοσίων μυριάδων (18), ἃς

<sup>8.</sup> Oia spilei, ut (fieri) assolet.

<sup>9.</sup> Μεταβεβλησθαί. Devant ce mot sous-entendez: (nouvelles, λόγων και-νων) portant, disant que.

<sup>10.</sup> Προς την σύγκλητον, selon les vues du sénat.

<sup>11.</sup> Ένδειν... διάθεσιν. Amyot: «Et qu'il ne tenoit plus qu'à sa presence que toutes les choses n'allassent bien. Remarquez l'emploi de la négation en grec comme en français dans cette tournure, laquelle revient pour le sens à ceci: Il manquait, pour que tout allât bien, que Cicéron fût présent.

<sup>12.</sup> Τάληθές, crase pour το άληθές.

<sup>13.</sup> Καταπρήσαι, mettre le feu à (sens inchoatif de l'aoriste). — Plutarque altère un peu les termes. Cicéron lui-même, dans sa Ire Philippique, dit (v, § 11-12): « Quid tandem erat causae cur in senatum hesterno die tam acerbe cogerer? . . . Ita sine cura consules sunt, ut paene liberum sit senatori nom adesse. Qui quum mihi mos notus esset quumque e via languerem et mihimet displicerem, misi pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille vobis audientibus cum fabris se domum meam venturum esse dixit . . . Se publicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam domum! Quis autem unquam tanto damno senatorem coëgit? aut quid est ultra pignus (cf. ci-après ἐτέχυρα λαβούν) aut mulctam? »

<sup>14.</sup> Αντιπαρεξιόντες απόξμα διετέλουν est fort bien rendu par Amyot: «Ils continuerent à s'entreharceler tout doulcement.»

<sup>15. «</sup>Octavianus (ou, comme on dit ordinairement, Octave), fils adoptif de César, plus tard Auguste. Il étudiait à Apollonie, ville de l'Illyrie.»

<sup>16.</sup> Τον κληφον ανεθέξατο, se porta pour héritier.

<sup>17.</sup> Tov Kaloagos exelvov, c'est-à-dire de feu Jules César.

<sup>18. 25</sup> millions de drachmes, faisant 4167 talents athéniens. (Dans la

Αντώνιος έκ της ουσίας κατείχεν (19), είς διαφοράν κατέστη πρός αὐτόν.

10

17

41

.1.1

## CHAPITRE XLIV.

Έκ δε τούτου Φίλιππος, δ την μητέρα του νέου Καίσαρος έχων(1), καὶ Μάρκελλος, ὁ τὴν ἀδελφήν(2), ἀφικόμενοι μετὰ τοῦ νεανίσχου πρός Κικέρωνα συνέθεντο, Κικέρωνα μέν έκείνω τήν άπο του λόγου και της πολιτείας δύναμιν έν τε τη βουλή και τώ δήμιο παρέχειν, εκείνον δε Κικέρωνι την από των χρημάτων καί των δπλων ασφάλειαν. "Ηδη γαο ούκ όλίγους των υπό Καίσωρι στραιεισαμένων περί αύτον είχε το μειράκιον.

'Εδόκει δε καὶ μείζων τις αἰτία γεγονέναι τοῦ τον Κικέρωνα δέξασθαι προθύμως την Καίσαρος φιλίαν. "Ετι γάρ, ώς έσικε, καί Πομπιίου ζώντος καὶ Καίσαρος(3), έδοξε κατά τοὺς ὑπνους ὁ Κικέρων καλείν τινα τους των συγκλητικών παίδας είς το Καπιστώλιον, ώς (4) μέλλοντος έξ αὐτών ένα τοῦ Λιὸς ἀποδειχνύναι της 'Ρώμης ήγεμόνα' τοὺς δὲ πολίτας ὑπὸ σπουδης θέοντας ίσιασθαι περί τον νεών και τους παϊδας έν ταϊς περιπορφύροις(5) καθέζεσθαι σιωπήν έχοντας. Έξαίφνης δε των θυρών ανοιχθεισών, καθ' ένα τών παίδων ανισταμένων, κύκλω παρά τον θεον παραπορεύεσθαι, τον δε πάντας επισχοπείν και αποπέμπειν αχθομένους. Ως δ' οὐτος(6) <math>ην προσιών κατ' αὐτόν(7), ἐκτεῖναι την δεξιάν αθτή και είπειν « Ω Ρωμαιοι (8), πέρας ψμίν έμφυλίων πολέμων ούτος ήγεμών γενόμενος(9).» Τοιουτό φασιν ενύπνιον

Vie d'Antoine, Plutarque dit, en chiffres ronds, 4000 talents.) Sur la valeur de la drachme, voy. la note 10 du ch. III.

Ch. XLIV.] 1. Attia, mère d'Octave et nièce de Jules César, avait épousé en secondes noces L. Marcius Philippus.

3. Du vivant de César et de Pompée, bien que couvos ne se rapporte

grammaticalement qu'à Πουπηΐου seulement. 4. 'Ως. Cf. la n. 15 du ch. III. 5. Περιπορφύροις. Voyez la note 6 du ch. xix.

6. Ouros. Octave.

7. Hv zar' acróv, fut devant lui.

9. « Suétone et Dion Cassius attribuent ce songe, ou plutôt un songe

<sup>19. «</sup>A la mort de César, sa femme avait remis sa fortune à garder à

<sup>2.</sup> M. Claudius Marcellus Æserninus, mari d'Octavie, sœur d'Octave, et père du jeune Marcellus, désigné par Auguste pour être son successeur, et dont la mort prématurée fut pleurée par Virgile dans l'épisode célèbre du VIe livre de l'Encide: Tu Marcellus eris (à partir du vers 860).

<sup>8.</sup> Ω Ρωμαίοι, . . . ούτος ήγεμων γενόμενος. Amyot: « Seigneurs Romains, cest |= cct | enfant icy est celui qui mettra fin à vos guerres civiles quand il sera votre chef. >

ιδόντα τον Κιχέρωνα την μεν ιδέαν τοῦ παιδός έχμεμάχθαι καὶ κατέχειν έναρχώς, αὐτὸν δ' οὐκ ἐπίσιασθαι(10). Μεθ' ἡμέραν δε καταβαίνοντης είς τὸ πεδίην τὸ "Αρειην (11) αὐτοῦ, τοὺς παῖδας ήδη γεγυμνασμένους απέρχεσθαι, κακείνον δφθήναι τῷ Κιπέρωνι πρώτον οίος ώφθη καθ' υπνον εκπλαγέντα δε πυνθάνεσθαι (12), τίνων είη γηνέων. Ήν δε πατρός μεν Όκταης των ούκ άγαν επιφανών, Αττίας δε μητρός, αδελφιδής Καίσαρος (13). Όθεν Καϊσαρ αιτώ, παϊδας ουκ έχων ιδίους, και την ουσίαν και τον οίχον εν ταϊς διαθήκαις έδωκεν. Έκ τούτου φασί τον Κικέρωνα τῷ παιδὶ κατὰ τὰς ἀπαντήσεις ἐντυγγάνειν ἐπιμελώς, κάπείνον οίπείως δέχεσθαι τὰς φιλοφροσύνας καὶ γὰρ ἐκ τύχης αὐτον γεγονέναι(14) συμβεβήχει Κιχέρωνος ύπατεύνοντος.

## CHAPITRE XLV.

Αύται μέν ουν Ισως προφάσεις ήσαν λεγόμεναι το δέ προς Αντώνιον μίσος Κικέρωνα πρώτον, είτα ή φύσις, ήτιων μέν ούσα τιμής (1), προσεποίησε Καίσαρι νομίζοντα προσλαμβάνειν τη πολιτεία την εκείνου δύναμιν. Ούτω γάρ ύπήει(2) το μειράκιον αὐτόν, ώστε καὶ πατέρα προσαγορείτειν. Ἐφ' ψ (3) σφόδρα Βρούτος άγανακτών εν ταϊς πρός 'Αττικόν επιστολαϊς (4) καθή-

analogue, à Quintus Catulus. Le premier de ces auteurs rapporte ainsi celui de Cicéron: « Puerum facie liberali, demissum caelo catena aurea, ad fores Capitolii constitisse, eique Jovem flagellum tradidisse. Deinde repente Augusto viso . . . affirmavit (Cicero) ipsum esse cujus imago secundum quietem sibi observata sit.

<sup>10.</sup> Amyot: » Qu'il imprima (ἐκμεμάχθαι) bien fermement en sa memoire (καὶ κατέχειν έναφγώς) la forme du visage (την ιδέαν) de l'enfant, mais qu'il ne le cognoissoit point » (αὐτὸν δὲ οὐκ ἐπίστασθαι).
11. Τὸ πεδίον τὸ "Αρειον, campus Martius.

<sup>12.</sup> Πυνθάνεσθαι (τὸν Αιεξορνα).
13. Αττίας δὲ μητρός, ἀδελητόῆς Καίσαρος. • Attia était fille de M. Attius Balbus et de Julie, sœur de César. • (Cf. la note 1 du prés. chap.)
14. Le 28 septembre 63.

Ch. XLV.] 1. «Ήττων τῆς τιμης, et ailleurs ήττων της γασιρός, τῶν ἡδοvoir, se dit de celui qui ne peut résister à l'ascendant qu'ont sur lui les honneurs, les plaisirs, la bonne chère.

<sup>2.</sup> Οὐτως αὐτον ὑπήει est rendu librement, mais exactement d'ailleurs, par Amyot: «le sçavoit si bien flatter.»

<sup>3.</sup>  $E\varphi'$   $\phi$ , entendez: au sujet de cette intimité de Cicéron avec Octave. 4. Voici, dans le premier livre de la correspondance de Cicéron avec Brutus, deux lettres de ce dernier, l'une à Attieus, l'autre à Cicéron lui-même, où se trouvent les passages que Plutarque a dû avoir en vue, lorsqu'il a écrit ces lignes. 1º xvII. 5: » Licet ergo patrem appellet Octavius Ciceronem, referat omnia, laudet, gratias agat, tamen illud apparebit, verba

ψατο του Κικέρωνος, ότι, δια φόβον Αντωνίου θεραπεύων Καίσαρα, δηλός έστιν οθα έλευθερίαν τη πατρίδι πράττων, άλλά δεσπότην φιλάνθρωπον αύτῷ μνώμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν γε παίδα τοῦ Κικέρωνος ὁ Βροῦτος, ἐν Αθήναις διατρίβοντα παρά τοῖς φιλοσόφοις, ἀναλαβιῶν ἔσχεν ἐφ' ἡγεμονίαις(5), καὶ πολλά χρώμενος αυτώ κατώρθου. Τοῦ δὲ Κικέρωνος ἀκμὴν ἔσγεν ή δύνα- $\mu_{\rm HG}(^6)$  εν τη πόλει τότε μέγίστην καὶ κρατών όσον εβούλετο, τὸν μεν  $Aντώνιον εξέχρουσε καὶ κατεστασίασε(<math>^{7}$ ) καὶ πολεμήσοντας αὐτῷ τοὺς δύο ὑπάτους, Ἱρτιον καὶ Πάνσαν, ἐξέπεμψε, Καίσαρι δε ραβδούχους και στρατηγικόν κόσμον, ώς δή προπολεμουντι της πατρίδος, έπεισε ψηφίσασθαι την σύγκλητον.

Επεὶ δ' Αντώνιος μεν ήττητο (8) τῶν δ' ὑπάτων ἀμφοτέρων έχ της μάχης ἀποθανόντων (9) πρός Καίσαρα συνέστησαν αί δυνάμεις, δείσασα δ' ή βουλή νέον ἄνδοα καὶ τύχη λαμποά κεχοημένον επειράτο τιμαίς και δωρεαίς άποκαλείν αυτού τα στρατείματα (10) καὶ περισπάν την δύναμιν, ώς μη δεομένη των προπολεμούντων, Αντωνίου πεφευγότος ούτως (11) ὁ Καῖσαρ φοβηθείς ύπέπεμπε τῷ Κικέρωνι τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας (12) ὑπατείαν μεν άμφοτέροις (18) όμοῦ πράττειν, χρησθαι (14) δε τοῖς πραγ-

rebus esse contraria: quid enim tam alienum ab humanis sensibus est quam eum patris habere loco, qui ne liberi quidem hominis numero sit? Atqui eo tendit, id agit, ad eum exitum properat vir optimus, ut sit illi Octavius propitius. > — 2° xv1, 7: «Nam, si Octavius tibi placet, a quo de nostra salute petendum sit, non dominum fugisse, sed amiciorem dominum quaesisse videberis.»
5. Έσχεν εφ' ἡγεμονίαις, il l'employa dans des commandements.
6. Construisez: Η δύναμις τοῦ Κικέρωνος. A la phrase suivante, Καὶ

χοατών κτλ., le sujet est Κικέρων s.-entendu.

7. Cela, par la cinquième Philippique, prononcée le 1er janvier 43, et à la suite de laquelle Antoine, qui voulait se mettre de force en possession de la Gaule cisalpine, province attribuée à D. Brutus, fut déclaré ennemi public, tandis qu'Octave, à qui l'on conféra la dignité de propréteur, reçut, conjointement avec les consuls Hirtius et Pansa, la mission de protéger les droits de Brutus. 8. "Hithto, à la bataille de Modène, le 16 avril 43. 9. Ex the unive du nombre de 16 avril 43.

9. Έχ τῆς μάχης, du combat, c'est-à-dire des suites du combat. Hirtius périt dans l'action; Pansa mourut de ses blessures, peu de jours après, à Bologne.

10. Dion Cassius raconte comment le sénat chercha à jeter la dissension dans l'armée qui s'était rassemblée autour d'Octave, en distribuant aux uns de magnifiques récompenses et rien aux autres.

11. Οὖτως, corrélatif de ἐπεί qui commande toute la phrase jusqu'ici;

ούτως, dans ces conditions, alors.

12. Τοὺς δεομένους και πείθοντας (hellénisme connu), «gens pour luy suader et le prier. » (Amyot.)

13. Augoregois, pour eux deux (Cicéron et Octave).

14. Χρησθα κτλ. Amyot: (Et pour lui dire que,) «une fois arrivé au



μασιν όπως αὐτὸς έγνωχε, παραλαβόντα τὴν ἀργήν, καὶ τὸ μειράχιον διοικείν ονόματος και δόξης γλιχόμενον. Όμολογεί δ' ό Καϊσαρ αὐτὸς (15) ώς, δεδιώς κατάλυσιν καὶ κινδυνεύων ἔρημος γενέσθαι, χρήσαίτο (16) τῆ Κικέρωνος ἐν δέοντι φιλαρχία, προτρεθάμενος αὐτὸν (17) ὑπατείαν μετιέναι συμπράττοντος αὐτοῦ χαὶ συναργαιρεσιάζοντος.

#### CHAPITRE XLVI.

Ένταῦθα μέντοι μάλιστα Κικέρων ἐπαρθεὶς(1) ἀπὸ νέου γέρων καὶ φενακισθείς καὶ συναρχαιρεσιάσας καὶ παρασχών αὐτῷ τὴν σύγκλητον(2), εύθυς μεν υπό των φίλων αιτίαν είχεν, ολίγω δ' εστερον αυτόν απολωλεχώς ήσθετο και του δήμου προέμενος την έλευθερίαν. Αυξηθείς γάρ ὁ νεανίας καὶ τὴν ὑπατείαν λαβών Κικέρωνα μέν είασε χαίρειν(8), 'Αντωνίω δε καὶ Λεπίδω φίλος γενόμενος καὶ τὴν δύμαμιν εἰς ταιτό συνενεγκών, ώσπες άλλο τι κτημα, την ηγεμονίαν ενείματο πρός αὐτούς (4). Καὶ κατεγράφησαν άνδρες ους έδει θνήσκειν, ύπερ διακοσίους. Πλείστην δε των αμφισβητημάτων αὐταῖς έριν ή Κικέρωνος προγραφή παρέσχεν, Αντωνίου μεν ασυμβάτως έχοντος, εί μη πρώτος έχεινος αποθνήσχοι(5), Δεπίδου δ' Αντωνίω προστιθεμένου, Καίσαρος δέ πρός αμφοτέρους αντέχοντος. Έγιγνοντο δ' αι σύνοδοι (6) μόνοις απόροπτοι περί πόλιν Βολωνίαν (7) έφ' ήμέρας τρείς, καὶ συνήεσαν

consulat (παραλαβόντα την ἀρχήν), il ordonneroit de toutes choses ainsi que bon lui sembleroit, et manieroit ce jeune homme à son plaisir, lequel n'en desiroit avoir que le titre et l'honneur seulement.

15. Sur les Mémoires d'Auguste, cf. ci-après la note 4 du ch. 111 du Parallèle, et Sources, 16; et consultez Egger, Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste.

16. Χρήσωτο. L'emploi de l'optatif (au lieu de l'indicatif) après ψησινοι (et autres verbes de ce sens), quand il s'agit du passé, est très fréquent dans la décadence de la langue.

17. Aὐτόν, Ciceron. Ensuite: αὐτοῦ, Octave. Ch. XLVI.] 1. Ἐπαρθείς, entraîné, séduit.

2. L'histoire ici est toute faussée: Octave n'offrit pas le consulat à 2. L'instoire ici est toute faussee: Octave n'offrit pas le consulat à Cicéron, et Cicéron, loin de parler dans le sénat en faveur de la candidature d'Octave, « in senatu sceleratissimorum consiliorum fontes aperire non dubitavit.» (Lettres à Brutus, I, x, 3.).

3. Ce fut Q. Pedius qui fut consul avec lui.

4. Ils instituérent entre eux le second triumvirat, se donnant le titre de triumviratie de la candidate d

de triumviri rei publicae constituendae.
5. ἀνιωνίου μέν... ἀποθνήσχοι. Amyot: «Car Antonius ne vouloit entendre à appointement quelconque, que celuy là premierement ne mourust.»

6. Eylyvorto xtl. En novembre 43.

7. Bolwriar, Bologne.



ù

276

ġ.

a (

Ů.

-

· W. וני

Ìø

ī,

ũC.

Φŧ

11i

7

είς τόπον τινά, πρόσω των στρατοπέδων, ποταμώ περιρρεύμενον. Λέγεται δέ, τὰς πρώτας ήμέρας διαγωνισάμενος ὑπέρ τοῦ Κιπέρωνος, ο Καίσαρ ενδούναι τη τρίτη και προέσθαι τον ανόξα. Τα δε της αντιδύσεως οξίτως είχεν έδει Κικέρωνος μεν έκσηναι Καίσαρα, Παίλου δε τάδελαου Λέπιδου. Λευχίου δε Καίσα ρος Αντώνιον, δε έν θείος αὐτῷ πρὸς μητρός(5). Οθτως έξέπε σον Επό θυμού και λύσσης των ανθρωπίνων λωμσμών (9), μάλλοι δ' απέδειξαν ώς ουδέν ανθρώπου θιρίον έστιν αγριώτερον, έξουσίαν πάθει προσλαβόντος.

#### CHAPITRE XLVII.

Πραττομένων δε τούτων, ο Κικέρων ην μεν εν άγροις ίδιοις περί Τοισκλον, έγων τον άδελφον σύν αὐτω πυθόμενοι δε τὰς προγραφάς έγνωσαν είς "Αστυρα(1) μεταβίναι, χωρίον (2) παράλων του Κικέρωνος · έκειθεν δε πλείν είς Μακεδονίαν πρός Βρούτον ήδη γάρ υπέρ αυτος λόγος έφοιτα πρατούντος. Έπομίζοντο δ' έν φορείοις άπειρικότες ύπο λύπης και κατά την όδον έφιστάμενοι (3) καὶ τὰ φορεία παραβαλόντες, άλλήλοις προσωλοφύφοντο. Μάλλον δ΄ δ Κόϊντος ήθυμει, και λογισμός αυτόν είσημ της άπορίας ούδεν γαρ έφη λαβείν οίκοθεν άλλα και τῷ Κικέφωνι γλίσχοον ην έφοδιον. άμεινον οδν είναι τον μέν Κικέρωνα προλαμβάνει (4) τζε συγζε, αυτον δε μεταθείν οίχοθεν συσκευασάμενον. Ταῦτ' έδοξε καὶ περιβαλόντες άλληλους (5) καὶ άνακλαισάμενοι διελύ θησαν.

Ο μέν οθν Κόϊντος οθ πολλαίς θστερον ημέραις υπό των οίπετών προδοθείς τοις ζητούσιν, άνηρέθη μετά του παιδός. Ο δέ Κικέρων είς "Αστυρα κομισθείς και πλοίον εύθύς εύρων ένέβη

hors de toute raison et de toute humanité. (Amyot.)

<sup>8.</sup> L. Æmilius Paulus, consul de l'an 50, et L. Julius Cæsar, consul de l'an 64. Ils échappèrent tous les deux aux soldats envoyés pour les tuer.

9. Οξίως ξξέπεσον των αι θοωπίνων λογισμών, « Tant ilz se jetterent

Ch. XLVII.] 1. Aorega. En latin on dit Astura,-ae; c'est le nom d'une rivière, et aussi d'une petite île située à l'embouchure de cette rivière, un peu au sud d'Antium.

Χωρίον, propriété. 3. Equatausvoi, s'arrêtant.

<sup>4.</sup> Προλαμβάνειν τῆς φυγῆς, «que Ciceron gaignast tousjours le devant.» (Amyot.)

<sup>5.</sup> Πεφιβαλόντες άλλήλους, après s'être centrembrassés , comme dit Amyot.

καὶ παρέπλευσεν άχρι Κιρκαίου(6), πνεύματι γρώμενος, Έκειθεν δε βουλομένων ευθύς αίζειν των χυβερνητών, είτε δείσας την θάλασσαν είτ' ουπω παντάπασι την Καίσαρος άπεγνωκώς πιστιν. απέβη και παρήλθε πεζή σταδίους έλατόν, ώς είς Ρώμην πορευόμενος. Αύθις δ' άλύων καὶ μεταβαλλόμενος κατήει πρός θάλασσαν είς "Αστυρα, Κάχει διενυχτέρευσεν έπι δεινών και άπορων λογισ- $\mu \tilde{\omega} \nu(^7)$ , he ye xai  $\pi \alpha \rho \epsilon \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \nu \epsilon \operatorname{lg} \tau \dot{\eta} \nu K \alpha i \sigma \alpha \rho \operatorname{ng}(^8) \delta \iota \epsilon \nu \operatorname{ng}(^9)$ καὶ σφάξας ξαυτόν ξειὶ τῆς ξοτίας ἀλύστορα προσβαλεῖν(10). 'Αλλὰ καὶ ταύτης αὐτὸν ἀπέκρουσε τῆς ὁδοῦ δέος βασάνων καί, πολλά ταραχώδη καὶ παλίντροπα βουλεύματα τῆ γνώμη μεταλαμβάνων (11), παρέδωκε τοις οικέταις έαυτον είς Καιήτας(12) κατά πλοῦν(13) πομίζειν, έχων έκει χωρία και καταφυγήν ώρα θέρους φιλάνθρωπον, όταν ήδιστον οἱ ἐτησίαι καταπνέωσιν. Έχει δ' ὁ τόπος καὶ ναὸν 'Απόλλωνος μικρὸν ὑπέρ τῆς θαλάσσης. 'Εντεῦθεν ἀρθέντες άθρόοι πόραπες έπὸ πλαγγίς (14) προσεφέροντο τῷ πλοίω τοῦ Κικέρωνος έπὶ γην έρεσσομένω καὶ κατασχύντες (15) έπὶ την κεραίαν έχατέρωθεν οἱ μεν εβόων, οἱ δ' ἔχοπτον τὰς τῶν μηρυμάτων άρχάς (16), καὶ πᾶσιν ἐδόκει τὸ σημεῖον πονηρὸν είναι. Απέβη δ' οὖν ὁ Κικέρων, καὶ παρελθών εἰς τὴν ἔπαυλιν, ὡς αναπαυσόμενος κατεκλίθη. Των δε κοράκων οι πολλοί μεν έπί τῆς θυρίδης διεχάθηντη φθεγγήμενοι θηρυβιῦδες, εἶς δὲ χαταβὰς(17) έπὶ τὸ κλινίδιον, έγκεκαλυμμένου τοῦ Κικέρωνος ἀπηγε τῷ στόματι(18) κατά μικρον άπο του προσώπου το ιμάτιον. Οι δ' οίπέται ταύθ' δρώντες καὶ κακίσαντες ξαυτούς, εἰ περιμενοῦσι τοῦ

<sup>6.</sup> Kapadov Le Circeium promontorium, où se trouve la ville de Circei. Il faut prendre la carte pour suivre ces allées et venues de Cicéron.

<sup>7.</sup> Ἐπὶ . . . . λογισμών. Amyot: «Il demoura toute la nuiet en grande destresse et grande agonie de divers pensemens.»

<sup>8.</sup> The Kalaupos: sous-entendu olzlar.

<sup>9.</sup> Κούφα tombe sur παρελθείν.

<sup>10.</sup> Σφάξας... προσβαλείν, «et se tuer luymesme à son foyer, pour lui attacher les furies vengeresses de son sang.» (Amyot.)

<sup>11.</sup> Μεταλαμβάνειν, laisser ou quitter une chose pour en reprendre une autre.

<sup>12.</sup> Καιήτας. En latin: Caieta, -ac. Aujourd'hui Gaëte Cicéron possédait là une villa appelée Formianum.

 <sup>13.</sup> Κατὰ πλοῦν revient au français: par mer.
 14. Υπὸ κλαγγῆς, «avec grands cris.» (Amyot.)

<sup>15.</sup> Karagyorres, intransitivement, étant allés.

<sup>16.</sup> Τὰς τῶν μηρυμάτων ἀρχάς, les bouts des cordages.
17. Καταβάς, expression singulière en parlant d'un corbeau. On attendrait plutôt καταπτάς. Wyttenbach croit que c'est ce dernier verbe qu'a employé Plutarque, et que καταβάς est une faute de copie.

<sup>18.</sup> Το στόματι, avec le bec. — Construisez: το ξμάτιον του Κικέρωνος Γγκεκαλυμμένου.

δεσπότου φονευομένου θεαταί γενέσθαι, θηρία δ' αὐτῷ βοιθεί καὶ προκήθεται παρ' άξίαν πράττοντος (19), αυτοί δ' ούκ άμυνούσι. τὰ μεν δεόμενοι, τὰ δε βία λαβόντες εχόμιζον εν τῷ φορείω προς την θάλασσαν.

## CHAPITRE XLVIII.

Έν τούτω(1) δ' οἱ σφαγεῖς ἐπῆλθον, ἑκατοντάρχης Ερέννιος(2) καὶ Ποπίλλιος χιλίαρχος, ῷ πατροκτονίας ποτέ δίκην φεύγοντι συνείπεν ὁ Κικέρον(3), έγοντες ύπηρέτας. Έπεὶ δὲ τὰς θύρας κεκλεισμένας εύρον, έξέκοψαν ού φαινομένου δε τοῦ Κικέρωνος, ουδέ των ένδον είδεναι φασκόντων (4), λέγεται νεανίσκον τινά τεθραμμένον μεν ύπο του Κικέρωνος εν γράμμασιν έλευθερίοις καί μαθήμασιν, απελεύθερον δε Κοΐντου τοῦ ἀδελφοῦ, Φιλόλογον(5) τούνομα, φράσαι τῷ χιλιάρχω τὸ φορεῖον κομιζόμενον (6) διὰ τῶν καταφύτων καὶ συσκίων περιπάτων ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Ο μέν οὖν χιλίαρχος ολίγους ἀναλαβών μεθ' ξαυτοῦ περιέθεε (7) πρὸς

4. Οὐ φαινομένου δὲ τοῦ Κικέρωνος, οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασχόττων. Amyot: «Ne trouvans point Ciceron, ilz demanderent à eculx du logis οὐ il estoit. Ilz respondirent qu'ilz n'en sçavoient rien.» On remarquera que les mots ici soulignés n'ont pas d'équivalents dans le grec. Il faut

sous-entendre cette question des soldats.

6. Φράσαι το φορείον χομιζομένον. Cet emploi du participe est particulier au grec. On dirait en latin: indicasse lecticam deferri. — De même, dans la phrase suivante, Ερεννίου δρόμφ φερομένου ήσθετο, il entendit Herennius accourir.

7. Περιέθεε. Un écrivain attique cût contracté et n'eût pas dit autrement que περιέθει.



<sup>19.</sup> Παρ' ἀξίαν πράττοντος (locution formée d'après l'analogie de κακώς

<sup>19.</sup> Παθ αξαίν πράττοντος (nocution former d'après l'alianogie de alianogie de alianogie de alianogie de alianogie de alianogie, qui est dans une position imméritée, qui est indignement traité.

Ch. XLVIII.] 1. Έν τούτφ, sur ces entrefaites.

2. Ce centurion Herennius n'est pas connu d'ailleurs.

3. Ποπίλλιος χιλίαοχος. Sénèque le rhéteur dit de lui dans les Controversiae (VII, π, 8): « Popillium pauci ex historicis tradiderunt interfectorem Ciceronis, et hi quoque non paricidi reum a Cicerone defensum, sed in privato judicio: declamatoribus placuit parricidi reum fuisse. Le même Sénèque rapporte dans les Suasoriae (VI, 20), parmi le recueil des témoignages des historiens relatifs à la mort de Cicéron, celui-ci, de Bruttedius Niger: «Elapsus interim altera parte villæ Cicero lectica per agros ferebatur; sed ut vidit adpropinquare notum sibi militem Popillium nomine, memor defensum a se, ketiore vultu adspexit. At ille victoribus id ipsum imputaturus occupat facinus, » etc.

<sup>5.</sup> Il paraît bien que cet affranchi, appelé Philologus par Plutarque, est le même que le Philogonus mentionné par Cicéron dans une lettre à son frère Quintus (1, 111, 4): «Scripsi et dedi litteras ad te Philogono liberto tuo.» Il serait difficile de dire si les manuscrits de Cicéron ont ici la vraie leçon ou si c'est Philologus qui est le véritable nom du personnage.

την έξοδον τοῦ δ' Ερεννίου δρόμφ φερομένου διὰ τῶν περιπάτων δ Κικέρων ήσθετο, καὶ τοὺς οἰκέτας ἐκέλευσεν ἐνταῦθα καταθέσθαι το φορείον. Αύτος δ', ώσπερ ελώθει, τη άριστερά γειρί των γενείων άπτόμενος, άτενες ενεώρα τοῖς σφαγεῦσιν, αθχμού και κόμης ανάπλεως και συντετηκώς ύπο φροντίδων το πρόσωπον (8), ώστε τους πλείστους έγκαλύψασθαι, τοῦ Ερεννίου σφάζοντος αὐτόν. Ἐσφάγη δὲ τὸν τράγηλον ἐκ τοῦ φορείου προτείνας (9), έτος εκείνο γεγονώς έξηκοστον καὶ τέταρτον (10). Την δε κεφαλήν απέκοψαν (11) αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας, Αντωνίου κελεύσαντος, αίς τους Φιλιππικούς έγραψεν. Ούτως γάρ ὁ Κικέρων τούς κατ' Αντωνίου λόγους επέγραψε, καὶ μέχρι νῦν τὰ βιβλία(12) Φιλιππικοί καλούνται.

# CHAPITRE XLIX.

Τον δ' ακρωτηρίων είς Ρώμην κομισθέντων, έτυγε μέν άργαιρεσίας συντελών ὁ Αντώνιος, ακούσας δὲ καὶ ἰδών(1), ανεβόησεν ώς νῦν αι προγραφαί τέλης έχηιεν(2). Τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς χείρας εκέλευσεν ύπερ των εμβόλων(3) επί του βήματος θείναι, θέαμα 'Ρωμαίοις φρικτόν, ου τὸ Κικέρωνος δρᾶν πρόσωπον οἰομένοις, άλλα της Αντωνίου ψυχης είκονα. Πλην έν γέ τι φρονήσας μέτριον εν τούτοις (4), Πομπωνία, τη Κοΐντου γυναικί, τον Φιλόλογον παρέδωχεν. ή δέ, χυρία γενομένη τοῦ σώματος(5), άλλαις τε δειναίς έχρήσατο τιμωρίαις, καὶ τὰς σάρκας ἀποτέμνοντα τὰς ἐαυτοῦ κατὰ μικρὸν οπτᾶν, εἶτ' ἐσθίειν ἡνάγκασεν (6). Οὕτω

<sup>8.</sup> Amyot rend librement, d'ailleurs fort bien, συντετηχώς ὑπὸ τῶν φροντίδων το πρόσωπον: «le visage desfaict et cousu pour les ennuis qu'il

avoit supportez. 

9. Cf. Tite-Live, dans un fragment du livre CXX de ses Histoires: · Prominenti ex lectica præbentique immotam cervicem caput præcisum est.» 10. Dans sa 64° année. Il lui manquait 26 jours pour avoir 64 ans accomplis. Le jour de sa mort fut le 7 décembre de l'an 43 av. J.-C.

<sup>11.</sup> Le sujet est of σφαγείς sous entendu.

<sup>12.</sup> Τα βιβλία, ces livres.

Ch. XLIX | 1. Axovaaç xai toor, audita re et visis membris.

<sup>2.</sup> Télos exorer, étaient finies.

<sup>3.</sup> Two Eurobor. Voy. la note 4 du ch. xxIII.

<sup>4.</sup> Amyot: «Entre tant de mauvais actes (εν τούτοις) Antonius en feit un seul (εν γε τι) où il y eut quelque apparence de bien (φρονήσας μεtolon) >

<sup>5.</sup> Τοῦ σώματος, «de cc corps», ce qui revient à dire: maîtresse de faire ce qu'elle voulait de Philologus. 6. Ἡνάγκασεν, s.-ent. αὐτόν.

γαρ ένιοι των συγγραφέων ιστορήκασιν ό δ' αὐτοῦ τοῦ Κικέρωνος απελεύθερος Τίρων(1) τὸ παράπαν οὐδὲ(8) μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόνου ποοδοσίας.

Πυνθάνομαι δὲ Καίσαρα(9), χρόνοις πολλοῖς ὕστερον, εἰσελθεῖν πρός ένα των θυγατριδών τον δέ (10), βιβλίον έχοντα Κικέρωνος έν ταϊς γερσίν, εκπλαγέντα τῷ ἱματίω περικαλύπτειν : ἰδόντα δὲ τὸν Καίσαρα(11) λαβεῖν καὶ διελθεῖν ἑστῶτα μέρος πολύ τοῦ βιβλίου, πάλιν δ' αποδιδόντα τῷ μειρακίω φάναι «Λόγιος ἀνήρ, ώ παϊ, λόγιος καὶ φιλόπατρις. >

Έπεὶ μέντοι τάχιστα κατεπολέμησεν δ Καῖσαρ Αντώνιον(12), ύπατεύων αὐτὸς είλετο συνάρχοντα(18) τοῦ Κικέρωνος τὸν υίον,  $\dot{\epsilon} \phi'$   $o\vec{v}(^{14})$  τάς τ' εἰκόνας ἀνεῖλεν ή βουλή τοῦ Αντωνίου καὶ τὰς άλλας άπάσας ήκύρωσε τιμάς καὶ προσεψηφίσατο μηδενὶ τῶν Αντωνίων ὄνομα Μάρχον είναι. Ούτω τὸ δαιμόνιον είς τὸν Κικέρωνος οίκον ἐπανήνεγκε τὸ τέλος τῆς Αντωνίου κολάσεως (15).

9. Kaiσαρα, Auguste.

<sup>7.</sup> Sur Tiron, voyez ci-après le chapitre sur les sources de la Vie de Cicéron.

<sup>8.</sup> Τὸ παράπαν οὐδέ, ne . . . absolument pas même.

<sup>10.</sup> Tòν δέ, celui-ci, le petit-fils.

<sup>11.</sup> Τον Καίσαρα Ιδόντα (l' ayant vu) est le sujet des infinitifs λαβείν, διελθείν, etc.
12. A la bataille d'Actium.

<sup>13.</sup> Pour une partie de l'année 30 av. J.-C.

<sup>14.</sup> Έφ' ου, pendant le consulat duquel. 15. Le sens est que: le dernier des châtiments que subit Antoine lui fut infligé par un Cicéron.

# ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ $\Sigma Y \Gamma K P I \Sigma I \Sigma$

#### CHAPITRE PREMIER.

Α μεν ουν άξια μνήμης των περί Δημοσθένους καί Κικέρωνης ιστορουμένων είς την ημετέραν αφίκται γνώσιν, ταῦτ' έστίν. Αφεικώς δε το συγκρίνειν την έν τοις λόγοις έξιν αὐτῶν(1), έκεῖνό μοι δοχῶ μὴ παρήσειν ἄρρητον, ὅτι Δημοσθένης μέν εἰς τὸ φητορικόν ενέτεινε παν, δσον είχεν εκ φύσεως ή άσκήσεως λόγιον, ύπερβαλλόμενος εναργεία(2) μεν και δεινότητι τους επί των αγώνων (3) καὶ τῶν δικῶν συνεξεταζομένους, ὄγκω δὲ καὶ μεγαλοπρεπεί $\varphi$  τοὺς ἐπιδεικτικούς (4), ἀκριβεί $\varphi$  δὲ καὶ τέχνη τοὺς σο $\varphi$ ιστάς (5). Κικέρων δέ, καὶ πολυμαθής καὶ ποικίλος τῆ περὶ τοὺς λόγους σπουδή γενόμενος, συντάξεις μεν ίδίας φιλοσόφους άπολέλοιπεν οθα ολίγας είς τον Ακαδημαϊκόν τρόπον(6), οθ μην άλλα και δια των πρός τας δίκας και τους αγώνας γραφομένων λόγων δηλός έστιν εμπειρίαν τινά γραμμάτων παρενδείκνυσθαι βουλήμενος.

"Εστι δέ τις καὶ τοῦ ήθους ἐν τοῖς λόγοις ἑκατέρου δίοψις (7). Ό μεν γαρ Δημοσθένης, εξω παντός ώραϊσμοῦ και παιδιας είς δεινότητα καὶ σπουδήν συνηγμένος, οὐκ ἐλλυχνίων ὅδωδεν, ώσπερ

Ch. I.] 1. Voy. le premier alinéa du chapitre III de la Vie de Démosthène. 2. Denys d'Halicarnasse définit l'éragyera ainsi: Δύναμίς τις ὑπὸ τὰς αίσθήσεις άγουσα τὰ λεγόμενα, la faculté de rendre sensible ce dont on parle.

<sup>3.</sup> Αγώνων, procès, surtout grand procès.
4. Τοὺς ἐπιδειχτιχούς, les auteurs appartenant au genre démonstratif, ou genre des panégyriques, oraisons funèbres, etc.
5. Τοὺς σοφιστάς, les maîtres de rhétorique.
6. Είς τὸν Αχαθημαϊκὸν τοόπον, dans le genre de la nouvelle Académie.
7. Έστι... δίοψις. Amyot: «Et d'avantage peut-on aussi veoir à travers leurs stiles quelque umbre de leur naturel.

ό Πυθέας έσκωπτεν (8), άλλ' ύδροποσίας καὶ φροντίδων καὶ τῆς λέγουένης πικρίας του τρόπου καὶ στυγνότητος Κικέρων δέ, πολλαχού τῷ σκωπτικῷ πρὸς τὸ βωμολόχον ἐκφερόμενος, καὶ πράγματα σπουδής άξια γέλωτι καί παιδιά κατειρωνευόμενος έν ταις δίχαις είς τὸ χρειωδες (9), ηφείδει τοῦ πρέποντος, ώσπερ εν τη Καιλίου συνηγορία (10) · «Μηδεν άτοπον ποιείν αὐτον εν τοσαίτη τρυφή και πολυτελεία ταις ήδοναις χρώμενον το γάρ ών έξεστι μη μετέχειν, μανικόν είναι καὶ ταῦτα, έν ήδονη τὸ ει δαιμονοίν έμφανέστατα των φιλοσόφων τιθεμένων.»

Λέγεται δὲ καί, Κάτωνος Μουρήναν διώκοντος(11), επατεύων απολογείσθαι καὶ πολλά διά τὸν Κάτωνα κωμωδείν τὴν Στωϊκήν αίρεσιν επί ταϊς άτοπίαις των παραδόξων λεγομένων δογμάτων γέλωτος δε λαμπρού κατιόντος έκ των περιεστώτων είς τους δικαστάς, ήσυχη διαμειδιάσας δ Κάτων πρός τους παρακαθημένους είπειν « Ως γελοίον (12), ω ανδρες, έχομεν υπατον.»

Δοχει δε και γέλωτος οικείος (13) ο Κικέρων γεγονέναι και φιλοσχώπτης, τό τε πρόσωπον αὐτοῦ μειδίαμα καὶ γαλήνην παρείχε. Τῷ δὲ Αιμοσθένους ἀεί τις ἐπῆν σπουδή, καὶ τὸ φροντιστικών τοῦτο καὶ σύννουν οὐ ὁμιδίως ἀπέλειπεν ' άθεν καὶ δύσκολον αὐτὸν οἱ έχθροι και δύστροπον, ώς αὐτὸς εἴρηκεν(14), ἀπεκάλουν προδήλως.

<sup>8.</sup> Voy. Vie de Démosthène, ch. VIII.

Els τὸ χομιῶθες, au besoin, au moment où c'était utile.
 Plutarque ne rend pas ici textuellement les paroles de Cicéron. Cf.

Pro M. Caelio (xvII, § 41): «Alii voluptatis causa omnia sapientes facere dixerunt: neque ab hac orationis turpitudine eruditi homines refugerunt: alii cum voluptate dignitatem conjungendam putaverunt . . . Multa enim nobis blundimenta natura ipsa genuit, quibus sopita virtus conniveret interdum . . .; multarum rerum jucundissimarum varietatem dedit qua non modo haec aetas (adolescentia), sed etiam jam corroborata caperetur. Quamobrem si quem forte inveneritis qui aspernetur oculis pulchritudinem rerum, non odore ullo, non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus omnem suavitatem, huic homini ego fortasse et pauci deos propitios, plerique autem iratos putabunt. » Si Plutarque avait eu sous les yeux ce morceau en écri-

vant son Parallèle, il n'en cût pas jugé si sévèrement l'auteur.

11. Caton accusait L Murena d'avoir corrompu le peuple par des distributions d'argent, pour se faire nommer consul avec Silanus (voy. Vie de Cicéron, à la fin du chap. xiv). Les railleries dont parle Plutarque se trouvent aux chapitres xxix-xxxi du discours Pro Murena. Les notes, - comme celle ci, entre guillements et sans indication d'origine, - qu'on a rencontrées précédemment, ont été empruntées par Ch. G. à l'édition de la Vie de Cicéron que Fr. Dübner a publice, à Paris, chez Lecoffre, 1872. H. G.

<sup>12.</sup> Du temps de Plutarque, yeloios, qui, dans la bonne langue attique, avait voulu dire seulement camusant, en était venu à avoir, comme ridiculus en latin, deux sens, celui qu'on a dit (camusant) et celui de ridicule. Caton s'était écrié en latin: Quam ridiculum habemus consulem! Plutarque a pu, en traduisant, ne pas gâter la plaisanterie.

<sup>13.</sup> Γέλοπος olzeios, fort porté pour le rire.
14. Λύτος εἴοηχεν. Voy. Πο Philippique, § 30: Λέγοντας ως εγώ μὲν ύδως πένων είχοτως δύστροπος και δύσκολός είμε τις ανθρωπος.

#### CHAPITRE II.

"Ετι τοίνυν εν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν έστι τὸν μεν ἐμμελῶς καὶ ἀνεπαχθῶς τῶν εἰς αὐτὸν ἀπτόμενον ἐγκωμίων, ὅτε τοίτου δεήσαι (¹) πρὸς ἔτερόν τι μεῖζον, τάλλα δὲ καὶ εὐλαβῆ καὶ μέτριον τ ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοῖς λόγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν τινὰ κατηγόρει πρὸς δόξαν βοῶντος, ὡς «Τὰ ὅπλα δεῖ τῆ τηβέννω καὶ τῆ γλώττη τὴν θριαμβικὴν ὑπείκειν δάφνην (²).» Τελευτῶν δ' οὐ τὰ ἔργα καὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους ἐπήνει τοὺς εἰρημένους ὑφ' αὐτοῦ καὶ γεγράμμένους, ώσπερ Αναξιμένει (³) καὶ Ἰσοκράτει τοῖς σορισταῖς διαμειρακιευόμενος (⁴), οὐ τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄγειν ἀξιῶν καὶ ὀρθοῦν,

Βριθύν, ὁπλιτοπάλαν, δάϊον ἀντιπάλοις (5).

Ίσχύειν μεν γάρ διά λόγου τον πολιτευόμενον άναγχαϊον, άγαπᾶν δ' άγεννες καὶ λιχνεύειν τὴν ἀπό τοῦ λόγου δόξαν (6). Όθεν ἐμβριθέστερος ταύτη καὶ μεγαλοπρεπέστερος ὁ Δημοσθένης, τὴν μεν αὐτοῦ δύναμιν ἐμπειρίαν τινὰ πολλῆς δεομένην τῆς παρὰ τῶν ἀκροωμένων εὐνοίας (7) ἀποφαινόμενος, ἀνελευθέρους δὲ καὶ βαναύσους, ὥσπερ εἰσί, τοὺς ἐπὶ τούτφ φυσωμένους (8) ἡγούμενος.

Ch. II.] 1. Ότε δεήσαι (et non διαν δεήση), parce que, dans ἀπτόμενον, est contenu en réalité un passé: Ππτειο τών εἰς αὐτὸν ἐγκωμίων (ώς ἔτι καὶ τὖν ἐν τοὶς συγγράμμασι κατιδείν ἐστι).

2. Ta önka... dagrar. Traduction du vers célèbre de Cicéron: Cedant arma togae; concedat laurea laudi, dans lequel Plutarque lisait linguae au lieu de laudi. La leçon laudi a pour elle le témoignage de Cicéron luimême, qui commente ce vers dans son discours in L. Pisonem, xxix—xxx.

3. Avasulevet Sur Anaximène de Lampsaque, voy. la note 10 du chap. xxviii de la Vie de Démosthène.

4. Διαμειραχιενόμενος. Coraï interprete bien ce mot: Μειραχίου δίχην αμιλλώμενος και διερίζων. Τοῦτο γὰο σημαίνει ενθάδε ή διὰ πρόθεσις.

5. Vers d'Eschyle, tiré d'une pièce aujourd'hui perdue.

6. Quintilien apprécie le genre de vanité de Cicéron avec plus de justesse que Plutarque. Voy. Institution oratoire, XI, 1, 17—26: «Cicero .... rerum a se gestarum major quam eloquentiae fuit in orationibus utique jactator,» etc.

7. Plutarque se souvient ici de ce passage de Démosthène dans le discours de la Couronne (§ 277): Κάχειν' εὐ οἰδ' ὅτι τὴν ξμὴν δεινότητα — ἔστο γὰρ (καίτοι ἔγωγ' ὁρῶ τῆς τῶν λεγόντων δυνάμεως τοὺς ἀχούοντας τὸ πλείστον κυρίους: ὡς γὰρ ἄν ὑμεῖς ἀποδέξησθε καὶ πρὸς ἕκαστον ἔχηι' ἐὐνοίας, οὕτως ὁ λέγων ἔδοξε φρονεῖν): εἰ δ' οὖν ἐστι καὶ παρ' ἔμοί τις ἐμπειρία τοιαὐτη, κτλ.

8. Φυσωμέτους, enflés (d'orgueil).

#### CHAPITRE III.

'Η μέν οὖν ἐν τῷ δημηγορεῖν καὶ πολιτεύεσθαι δύναμις δμαλώς αμφοτέροις υπηρξεν, ώστε και τους των δπλων και στρατοπέδων χυρίους δείσθαι, Δημοσθένους μέν Χάρητα(1) καὶ Διοπεί-9ην(2) καὶ Λεωσθένην(3), Κικέρωνος δὲ Πομπήϊον καὶ Καίσαρα τον νέον, ώς αιτός ὁ Καϊσαρ ἐν τοῖς πρός Αγρίππαν καὶ Μαικήναν υπομνήμασιν(4) είρηκεν. Ο δε δοκεί μάλιστα καὶ λέγεται τρόπον ανδρός επιδειχνύναι και βασανίζειν, εξουσία και άρχή, πᾶν πάθος κινοῦσα καὶ πᾶσαν ἀποκαλύπτουσα κακίαν(5), Δημοσθένει μέν οθη υπηρξεν, οθδ' έδωκε τοιαύτην διάπειραν έαυτοῦ, μηδεμίαν ἀρχὴν τῶν ἐπιφανῶν ἄρξας, δς οὐδὲ τῆς ὑφ' αἱτοῦ συντεταγμένης επὶ Φίλιππον εστρατήγησε δυνάμεως. Κικέρων δὲ ταμιεύσας μέν είς Σικελίαν, καὶ άνθύπατος είς Κιλικίαν καὶ Καππαδοκίαν αποσταλείς. — εν ώ καιρώ, της φιλοπλουτίας ακμαζούσης, καὶ τῶν πεμπομένων στρατηγών καὶ ἡγεμόνων, ώς τοῦ κλέπτειν άγεννους όντος, επὶ τὸ άρπόζειν τρεπομένων, οὐ τὸ λαμβάνειν εδόχει δεινόν, άλλ' ὁ μετρίως τοῦτο ποιῶν ήγαπατο, πολλήν μεν επίδειξιν ύπεροψίας χρημάτων εποιήσατο, πολλήν δε φιλανθρωπίας καὶ χρηστότητος. Έν αὐτῆ δὲ τῆ 'Ρώμη λόγφ μέν αποδειγθείς υπατος, έξουσίαν δε λαβών αυτοκράτορος (6) και δικ-

Ch. III.] 1. Chares, fils de Theochares, fut souvent employé comme général par les Athéniens dans les guerres qu'ils firent depuis 367 jusqu'à la journée de Chéronée (en 338), dans laquelle il commandait l'armée athénienne, avec deux autres généraux aussi incapables que lui. Malgré son peu d'habileté, il eut la chance de remporter quelques succès dans sa carrière militaire.

<sup>2.</sup> Diopithe, de Sunium, conduisit une colonie athénienne, au milieu du Ive siècle, dans la Chersonèse de Thrace, qui était d'ailleurs une ancienne possession athénienne; il guerroya dans cette contrée contre Philippe et la ville de Cardie, alliée de ce roi (342-341). Le discours de Démosthène sur les affaires de Chersonèse a été prononcé en sa faveur dans l'assemblée du peuple.

<sup>3.</sup> Sur Léosthène, voy. la note 2 du ch. xxvII de la Vie de Dé-mosthène.

<sup>4.</sup> Suétone (Auguste, 85) « . . . . Et aliqua De vita sua, quam tredecim libris, Cantabrico tenus bello nec ultra, exposuit. » Cf. la note 15 du ch. xLv de la Vie de Cicéron.

<sup>5.</sup> Souvenir de Sophocle (Antigone, v. 175—177): 'Αμήχανον δε παντός ἀνδρός έχμαθείν | ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γιώμην, πρίν ἀν | ἀρχαίς τε καὶ νόμοισιν έντριξής φανή.

zai rouoisiv εντριβής qurỹ.

6. Αὐτοκράτορος, d'un empereur. Plutarque compare le pouvoir de Ciceron pendant l'année de son consulat à celui des empereurs qu'il y eut plus tard.

τάτορος επὶ τοὺς περὶ Κατιλίναν, εμαρτύρησε τῷ Πλάτωνι μαντευομένω παῦλαν Εξειν κακῶν τὰς πόλεις, ὅταν εἰς ταὐτὸ δύναμίς τε μεγάλη καὶ φρόνησις ἔκ τινος τύχης χρηστῆς ἀπαντήση μετὰ δικαιοσύνης (7).

Χρηματίσασθαι τοίνυν ἀπὸ τοῦ Μγου Ιημοσθένης μὲν ἐπιψόγως λέγεται, λογογραφῶν κρύφα τοῖς περὶ Φορμίωνα καὶ Απολλόδωρον ἀντιδίκοις, καὶ διαβληθεὶς μὲν ἐπὶ τοῖς βασιλικοῖς χρήμασιν, ὀφλῶν δὲ τῶν Αρπαλείων(8). Εἰ δὲ ταῦτα τοὺς γράφοντας (οὐκ ὀλίγοι δ' εἰσί) ψεύδεσθαι φαίημεν, ἀλλ' ὅτι γε πρὸς δωρεὰς βασιλέων σὺν χάριτι καὶ τιμῆ διδομένας ἀντιβλέψαι Ιημοσθένης οὐκ ἂν ἐτόλμησεν(8), οὐδ' ἢν τοῦτο ἔργον ἀνθρώπου δανείζοντος ἐπὶ ναυτικοῖς (10), ἀμήχανον ἀντειπεῖν. Περὶ δὲ Κικέρωνος, ὅτι καί Σικελιωτῶν ἀγορανομοῦντι καὶ βασιλέως τοῦ Καππαδοκῶν ἀνθυπατεύοντι καὶ τῶν ἐν 'Ρώμη φίλων, ὅτε τῆς πόλεως ἐξέπιπτε, δωρουμένων πολλὰ καὶ δεομένων λαβεῖν ἀντέσχεν, εἴρηται.

#### CHAPITRE IV.

Καὶ μὴν ἥ γε φυγὴ τῷ μὲν αἰσχρᾶς κλοπῆς ιλόντι συνέπεσε, τῷ δὲ διὰ κάλλιστον ἔργον ἀνθρώπους ἀλιτηρίους τῆς πατρίδος ἐκκόψαντι. Διὸ τοῦ μὲν οὐδεὶς λόγος ἐκπίπτοντος ἐφ' ῷ (¹) δ' ἡ σύγκλητος ἐσθῆτά τε διήλλαξε καὶ πένθος ἔσχε καὶ γνώμην ὑπὲρ οὐδενὸς εἰπεῖν ἐπείσθη πρότερον ἢ Κικέρωνι τὴν κάθοδον ψηφίσασθαι(²). Τὴν μέντοι φυγὴν ἀργῶς ὁ Κικέρων διήνεγκεν

<sup>7.</sup> Platon (Republique, l. V, ch. xVIII, p. 473 D): Ἐὰν μὴ ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἐκαιῶς καὶ τοῦτο εἰς ταῦτὸν ξυμπέση, δύναμες τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ² ἐκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθώσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὡ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ ở' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῷ γένει. Comp. encore la VII e lettre de Platon (page 335 D): Οὐκ ἄν ποτε γένοιτο εὐδαίμων οὕτε πόλις οὕτ' ἀνὴρ οὐδείς, δς ᾶν μὴ μετὰ φρονήσεως ὑπὸ δικαισσύνη διαγάγη τὸν βίον, ἤτοι ἐν αὐτῷ κεκτιμένος ἢ ὁσίων ἀνδρῶν ἀρχόντων ἐν ἢθεσι τραφείς τε καὶ παιδευθείς ἐκδικως.

<sup>8.</sup> Voy. Vie de Démosthène, chap. xv et xxv—xxvi.
9. Αν ετόλμησεν. Voy. la note 10 du ch. xxxv de la Vie de Cicéron.
10. Δανείζειν επὶ ναυτικοῖς, prêter à la grosse, c'est-à-dire sur des na-

<sup>10.</sup> Aaresçuv en ractizois, prêter à la grosse, c'est-à-dire sur des navires de commerce qui servent de gage à la créance. Cette sorte de spéculation rapportait de gros intérêts.

Ch. IV.] î.  $To\tilde{v}$   $\mu \ell \nu$ , l'un, Démosthène.  $E\varphi'$   $\tilde{\psi}$   $\delta \ell$ , pour l'autre, pour Cicéron.

<sup>2.</sup> Voy. les chap. xxxI et xxXIII de la Vie de Cicéron.

εν Μακεδονία καθήμενος, τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ ἡ φυγή μέρος μέγα της πολιτείας γέγονε (3). Συναγωνιζόμενος γάρ, ώς είρηται, τοις Ελλησι και τους Μακεδόνων πρέσβεις έξελαύνων έπήρχετο τας πόλεις, πολύ βελτίων Θεμιστοκλέους καὶ 'Αλκιβιάδου παρά τὰς αὐτὰς τύχας διαφανείς πολίτης (4) · καὶ μέντοι, καὶ κατελθών αθθις ξαυτόν επέδωκεν είς την αθτην ταύτην πολιτείαν, καὶ διετέλει πολεμών πρός 'Αντίπατρον καὶ Μακεδόνας. Κικέρωνα δ' ωνείδισεν εν τη βουλη Δαίλιος (5), αίτουμένου Καίσαρος υπατείαν παρά νόμον, οὔπω γενειῶντος (6), σιωπῆ καθήμενον (7). Έγραφε δέ καὶ Βρούτος(8) έγκαλιῶν ώς μείζονα καὶ βαθυτέραν πεπαιδοτριβηχότι τυραννίδα της ύφ' αύτου καταλυθείσης.

#### CHAPITRE V.

 $^{2}E\pi i$  nãos  $\delta \dot{\epsilon}$  (1),  $au \ddot{r}$  arepsilon  $au \epsilon \dot{k}$  arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon arepsilon δρα πρεσβύτην δι' άγεννειαν(3) ύπο οίχετων άνω και κάτω περιφερόμενον καὶ φεύγοντα (4) τον θάνατον καὶ ἀποκρυπτόμενον (5) τούς ού πολύ πρό της φύσεως (6) ήχοντας έπ' αὐτόν, είτ' αποσφαγέντα τοῦ δ', εἰ καὶ μικρὰ πρὸς τήν ἰκεσίαν ἐνέδωκεν(7), άγαστή μεν ή παρασκειή του φαρμάκου και τήρησις, άγαστή δ'

3. Voy. Vie de Cicéron, ch. xxxII et Vie de Démosthène, ch. xxvII.

plus tard, adversaire d'Autoine.

6. Οὐπω γενειώντος. Amyot: «En aage qu'il n'avoit encore poil aucun de barbe» (il s'agit d'Octave, Καίσαρος).

7. Σιωπη καθημένον. Amyot: «De ce qu'il (Cicéron) se tenoit coy sans mot dire.» Mais voyez, dans la Vie de Cicéron, la note 2 du ch. xlvi.

8. Correspondance de Cicéron avec Brutus, liv. Ier, lettre xvII (de Brutus à Cicéron), § 2: « Quid hoc mihi prodest, si merces Antonii oppressi poscitur in Antonii locum successio, et si vindex illius mali auctor exstitit alterius fundamentum et radices habituri altiores (βαθύτεραν τυραννίδα), si patiamur. Ch. V.] 1. Έπὶ πασι δέ, et caprès tout » (Amyot), enfin.

2. On dit en grec comme en français: plaindre quelqu'un de quelque chose, ολχίζω (ου ολχιείρω) τινά τινος.

3. Ai àyérreiar, ob timiditatem. 4. Φεύγοντα, cherchant à fuir.

5. Αποχουπιόμενον, se cachant pour échapper à.

6. Hoo vis quoses, avant le terme naturel de ses jours.
7. Démosthène s'était réfugié dans l'asile de Posidon à Calaurie (voy.

la Vie de Démosthène, ch. xxix).

<sup>4.</sup> Πολύ βελιίων .... διαφανείς πολίτης. Amyot: «En quoy faisant il se montra bien meilleur citoyen que ne feirent Themistocles ny Alcibiades en pareille fortune» (παρά τὰς αὐτὰς τύχας).
5. μαιλίου. Probablement Decius Lælius, lieutenant de Pompée et,

ή χρῆσις δτι, τοῦ θεοῦ μὴ παρασχόντος αὐτῷ τὴν ἀσυλίαν, ὅσπερ ἐπὶ μείζονα βωμὸν χαταφυγών, ἐχ τῶν ὅπλων χαὶ τῶν ὁορυφόρων λαβῶν ἑαυτὸν ϣχετο, τῆς Αντιπάτρου χαταγελάσας ωμότητος (8).

<sup>8.</sup> On, τοῦ θεοῦ... ωμώτητος. Amyot: «Car puis qu'il ne plaisoit pas au dieu Neptune qu'il jouist de la franchise de son autel, il eut recours, par maniere de dire, à une plus grande, qui est la mort, et s'y en alla, en se tirant soy mesme hors des mains et des armes des satellites d'un tyran, et se mocquant de la cruaulté d'Antipater.»

# SOURCES

## DE LA VIE DE CICÉRON

PAR PLUTAROUE.

Plutarque, qui, pendant ses voyages en Italie, avait appris plus ou moins à fond la langue du pays, ne se mit sérieusement à lire la littérature latine qu'après qu'il se fut retiré, à l'âge de quarante-cinq à cinquante ans, dans sa ville natale de Chéronée, pour n'en plus bouger désormais jusqu'à la fin de ses jours (1). La collection des œuvres de Cicéron se trouvait, dans ce temps, plus au complet que nous ne la possédons à présent(3). Plutarque avait-il tout Cicéron dans sa bibliothèque? Il le pouvait, s'il le voulait. Quelles parties de ses œuvres a t-il lues? C'est ce qu'il est difficile anjourd'hui de savoir au juste. Tonjours est-il qu'en plusieurs endroits de ses biographies, il parle des ouvrages en général (3), et, d'autres fois, de certains ouvrages en particulier du grand orateur romain, comme quelqu'un qui les a pratiqués. Obéissant à un sentiment de réserve qui convient à un étranger, il s'abstient, il est vrai, d'instituer une comparaison du style de Cicéron avec celui de Démosthène: mais on sent pourtant qu'il le connaît et que, s'il réserve son

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus les notes 2 et 3 de la page 303, et le passage de la Vie de Démosthène qui se termine ainsi (chap. 11): Ουέ ποτε και πόρου της ήλικίας ηθεάμεθα Ρωμαϊκοίς συντάγμασιν έντιγχάνειν.

<sup>2.</sup> Voy. par exemple, ci-dessous, pages 491 – 492, les nos 2, 3, 4, 8, 9.
3. Vie de Cicéron, chap. xxiv: Απήλλαπο τοῦ ηθουεῖν ἐτέροις, ἀηθουστατος ὧν ἐν τῷ τοὺς ποὸ αὐτοῦ καὶ τοὺς καθ' αὐτον ἄνθρας ἐγκωμάζειν, ὡς ἐκ τῶν συγγο αμμάτων λαβεῖν ἐστι.

appréciation sur le talent de Cicéron, il n'en a pas moins remporté de la lecture de cet auteur une impression personnelle (1). Dans plusieurs passages de la Vie de Cicéron, Cicéron est expressément cité:

- 1. Chapitre vi. Plaisante aventure de Cicéron à son retour de Sicile (γελοϊόν τι παθεῖν φισι.)
- 2. Chapitre xx. Appréciation du caractère de la femme de Cicéron, Terentia (καὶ γὰρ οὐδ' ἄλλως ἢν πραεῖά τις κτλ., ὡς αὐτός φησιν ὁ Κικέρων).
- 3. Chapitre xxiv. Jugement de Cicéron sur Démosthène, Dormitare interim Demosthenem (καίτοι τινές τῶν προσποιουμένων δημιοσθενίζειν ἐπιφύονται φωνἢ τοῦ Κικέρωνός, ἢν πρὸς τινα τῶν ἑταίρων ἔθηκεν ἐν ἐπιστολῆ γράψας).
- 4. Même chapitre, un peu plus bas. A propos du droit de cité romaine accordé à Cratippe, et d'une délibération de l'Aréopage prise en l'honneur du même, ἐπιστολαὶ περὶ το των Κικέρωνός εἰσι πρὸς Ἡρώδην. Puis: Ἑτέραι δὲ πρὸς τὸν υίον, ἐγκελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίπηφ.
- 5. Chapitre xxxIII. Enthousiasme de l'Italie lors du retour d'exil de Cicéron (έφη γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν Ἰταλίαν φέρουσαν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσενεγκεῖν).
- 6. Chapitre xxxvii. Indécision de Cicéron au moment de l'explosion de la guerre civile entre César et Pompée (τὰ μὲν οὖν ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι).
- 7. Parallèle, chapitre 1<sup>cr</sup>: Κικέρων δε πολλαχοῦ . . . πράγματα σπουδής ἄξια γέλωτι καὶ πιαδιᾶ κατειρωνευόμενος εν ταῖς δίκαις εἰς τὸ χρειῶδες, ἢγείδει τοῦ πρέποντος ὥσπερ εν τῷ Καιλίου συνηγορία: «Μηδεν ἄτοπον ποιεῖν κτλ.»

Il est d'autres endroits où, sans que le nom de Cicéron soit prononcé, il n'en est pas moins certain que Cicéron est la source de Plutarque. Exemples:

<sup>1.</sup> Par exemple, dans le préambule commun aux Vies de Démosthène et de Cicéron (ch. II): Κάλλους δὲ 'Ρωμαϊκῆς ἀπαγγελίας καὶ τάχους αἰσθανεσθαι καὶ μεταφορᾶς δνομάτων καὶ ἀρμονίας καὶ τῶν ἄλλων, οἰς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεθα καὶ οὐ κ ἀτ ερπές ἡ δὲ πρός τοῦτο μελέτη κτλ. Puis, un peu plus bas (ch. III): τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν καὶ ὑποφαίνεσθαι πότερος ἡδίων ἡ δεινότερος είπειν, ἐασωμεν. Κάκει γάρ, τοὶς φησιν ὁ Ἰων, δελφίνος ἐν χέρσω βία. Parallèle (ch. II): "Ετι τοίνυν ἐν τοὶς κυρμασι κατιδείν ἐστι τὸν μὲν (c. à.d. . 1ημοσθένην) κτλ. ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοὶς λ΄γοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν τινὰ κατηγορεί πρὸς δόξαν κτλ.

- 8. Chapitre xv. Épisode des lettres anonymes lors de la conspiration de Catilina. La source, dans cet endroit de la Vie de Cicéron, n'est pas indiquée; mais, dans la Vie de Crassus, on lit le même récit, qui commence en ces termes: Ἐν δὲ τῷ Περὶ ὑπατείας ὁ Κικέρων νύπτωρ φησὶ τὸν Κράσσον ἀφικέσθαι κτλ.
- 9. Chapitre xx. Prodige de la flamme qui s'élance tout à coup d'un feu assoupi. Il n'est pas question de ce prodige dans ceux des autres historiens de la conjuration de Catilina qui sont parvenus jusqu'à nous. D'autre part, Servius nous apprend que Cicéron l'avait raconté dans le poème qu'il avait lui-même composé De consulatu suo. On remarque bien quelque variation, en passant du récit de Plutarque à celui de Servius, mais il est bien peu croyable que ce même prodige se soit reproduit deux années de suite sous les yeux de Terentia, et il est raisonnable d'admettre que le récit est légèrement altéré, par suite d'une faute de mémoire, soit chez l'un, soit chez l'autre auteur. Voici ce que dit Servius (à propos du vers 106 de la VIII<sup>e</sup> Églogue): « Hoc uxori Ciceronis dicitur contigisse: cum post peractum sacrificium libare vellet in cinerem, ex ipso cinere flamma surrexit, quae flamma eodem anno consulem futurum ostendit ejus maritum: sicut Cicero in suo testatur poemate.»
- 10. Ce que Plutarque sait de la jeunesse de Cicéron, surtout de son voyage en Grèce et de ses études dans l'art oratoire, ne peut avoir d'autre origine que les chapitres LXXXIX à XCI du Brutus de Cicéron, comme on pourra s'en convaincre en consultant l'annotation des chapitres III et IV ci-dessus, p. 408-411.
- 11. Il suffit de comparer les notes 8 du ch. 1x, 6 et 7 du ch. xxxvi, avec les passages du texte de Plutarque auxquels elles se réfèrent, pour se rendre compte de l'usage que le biographe a fait de la correspondance de Cicéron avec Atticus.
- 12. A deux reprises, Plutarque rapporte des paroles de Brutus, qu'il tire, la première fois, de la correspondance de Cicéron avec Atticus, et l'autre fois de celle de Cicéron avec Brutus lui-même. Nous possédons encore, dans ces mêmes correspondances, les deux lettres de Brutus dont il s'agit. Les expressions de Plutarque sont la traduction assez exacte des termes qu'avait employés Brutus. Chapitre xlv, 'Eq' \(\phi\) σφόδοα καὶ Βροῦτος ἀγανακτῶν ἐν ταῖς πρὸς "Αττικον ἐπιστολαῖς καθήψατο τοῦ Κικέρωνος, ὅτι, διὰ φόβον 'Αντωνίον θεραπείων Καίσαρα,

δηλός έστιν οὐκ έλευθερίαν τῆ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεσπότην φιλάνθρωπον αὐτῷ μνώμενος (non dominum fugisse, sed AMICIOREM DOMINUM QUAESISSE). Parallèle, chapitre 1v, "Εγραφε δὲ καὶ Βροῦτος (Κικέρωνι) ἐγκαλῶν ὡς μείζονα καὶ βαθυτέραν πεπαιδοτριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ' αὐτοῦ καταλυθείσης (Quid hoc mihi prodest....si vindex illius mali auctor exstitit alterius, fundamentum et radices habituri ALTIORES, si patiamur?(1).

Parmi les autres sources auxquelles a puisé Plutarque pour composer la biographie de Cicéron, il a pris soin de nous en en désigner lui-même plusieurs. Mais il en est assurément plus d'une aussi, et non des moins importantes, qu'il ne nomme pas, auxquelles il ne fait pas même la moindre allusion, et qu'il sera fort malaisé aux critiques modernes de déterminer jamais. Certaines, par contre, se devinent sans aucune peine.

13. M. Tullius Tiron, affranchi et ami intime de Cicéron, recueillit pieusement, après la mort du grand homme, ses lettres et ses discours; il en prépara et en répandit des éditions; il écrivit une biographie de Cicéron, qui comprenait au mois quatre Tiron avait connu mieux que personne, en Cicéron, l'homme privé: il y a lieu de croire qu'il avait insisté surtout. dans son ouvrage, sur les détails intimes et les traits de caractère. Les actes de l'homme public, au contraire, étaient sus de tous, et ils appartenaient à l'histoire: Tiron avait dû passer plus rapidement sur le côté politique de la vie de Cicéron, laissant le soin de le traiter à fond à d'autres personnages qu'un simple affranchi. Plutarque cite deux fois Tiron, une première fois au chapitre xu, à propos du second mariage de Cicéron (ώς δὲ Τίρων ὁ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος γέγραφεν, εὐπορίας Ένεχεν πρός διάλυσιν δανείων); puis, de nouveau, au chapitre XLIX, lorsque, après avoir retracé la scène du meurtre de Cicéron, il ajoute que, dans le récit de Tiron, on n'y voyait jouer aucun rôle à l'affranchi Philologus (ὁ δ' αὐιοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος Τίρων τὸ παράπαν οὐδὲ μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόγου Plutarque a fait sans aucun doute de larges προδοσίας). emprunts à la biographie écrite par Tiron. Là, son héros était assurément présenté sous un jour favorable: c'est ce qui devait plaire à Plutarque. On connaît ses habitudes; il aimait

<sup>1.</sup> Cf. Vie de Brutus, chap. XXII.

prendre dans des livres de seconde main l'histoire déjà toute faite. Ce n'était guère son affaire de remonter systématiquement aux documents originaux pour la composer lui-même à son idée. Il agrémentait seulement et modifiait un peu les récits qu'il adoptait, en y mêlant des souvenirs de ses lectures ou de ses conversations, et cela selon le caprice de sa vaste, mais peu fidèle mémoire, ou de son imagination, d'ailleurs peu vive. On est induit à penser, sans preuves à vrai dire, que tout ce qui, chez Plutarque, se rapporte à la vie privée de Cicéron, vient de Tiron. Dans les différends survenus entre Cicéron et sa femme Terentia, Tiron, on le voit au chapitre XLI, avait pris parti pour son patron, et il rejetait les torts sur Terentia. Dans l'épisode de la lutte entre Clodius et Cicéron, Plutarque fait remonter à un accès de jalousie de Terentia l'origine de la brouille entre les deux personnages. «Il ne lui fait pas jouer là un rôle précisément honorable, » dit M. H. Peter(1). De là ce critique conclut que le récit de la guerelle avec Clodius dérive de la biographie de Tiron. De tels indices sont bien faibles pour qu'on puisse se risquer loin dans cette voie d'investigation. Disons nous que la ligne de délimitation de ce qui, dans l'œuvre de Plutarque, est de Tiron et de ce qui n'en est point, sera toujours fort malaisée, pour ne pas dire impossible à tracer.

- 14. Plutarque rappelle au chapitre xxxix, un jugement non dépourvu de malice, qui avait été porté par César sur Cicéron dans sa réponse à l'éloge de Caton par ce dernier et il ajoute: Ο μὲν οὖν Κιzέρωνος λόγος Κάτων, ὁ δὲ Καίσαρος Αντικάτων ἐπιγέγραπται.
- 15. Voici maintenant, au chapitre xli, un mot piquant lancé contre Cicéron par Antoine dans ses répliques aux Philippiques: Αντώνιος δὲ τοῦ γάμου μνησθεὶς ἐν ταῖς πρὸς τοὺς Φιλιππιχοὺς ἀντιγραφαῖς ἐκβαλεῖν φησιν αὐτὸν γυναῖκα παρ' ἢν ἐγήρασε, χαριέντως ἅμα τὴν οἰκουρίαν ὡς ἀπράκτου καὶ ἀστρατεύτου παρασκώπτων τοῦ Κικέρωνος.
- 16. Les 'Υπομνήματα πρὸς Αγρίππαν καὶ Μαικήναν d'Auguste sont cités au chapitre m du Parallèle: Plutarque dit qu'Auguste y reconnaissait qu'il avait usé des services de Cicéron et pro-

<sup>1.</sup> Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer neu untersucht von H. Peter (Halle, 1865) p. 131.

fité de ses bonnes dispositions à son égard. C'est ce que Plutarque d'ailleurs avait déjà relaté, et avec un peu plus de détail, au chapitre xev de la Vie de Cicéron: Όμολογεῖ δὲ καὶ Καῖσαρ αὐτὸς ὡς δεδιώς κτλ.

- 17. Des indications comme celles qu'on trouve aux chapitres 1er (ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται), ΧΧ (τινὲς δέ φασι κτλ.), ΧΧΙΥ (πολλὰ δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν, ΧΙ (ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὡς φασιν, ὁ καὶ τὴν φαντασίαν... καὶ τὰ πολλὰ τῶν τοιούτων ἐξονομάσας πρῶτος ἢ μάλιστα Ῥωμαίοις), ΧΙΙ (διανοούμενος, ὡς λέγεται, τὴν πάτριον ἱστορίαν γραφῆ περιλαβεῖν κτλ.), ΧΙΙΧ (οὕτω γὰρ ἔνιοι τῶν συγγραφέων ἱστορήκασιν), nous laissent assez dans le vague, et l'on courrait grand risque, en pareil cas, de se tromper, si l'on voulait toujours mettre des noms propres sous le on.
- 18. Les trois chapitres consécutifs xxv, xxvi et xxvii sont remplis par des bons mots de Cicéron, parmi lesquels, il en est bien quelqu'un, pour le dire en passant, dont la pointe n'est pas trop facile à saisir dans le grec de Plutarque. — D'autres bons mots relatifs aux procès de Verrès et de Clodius, à Vatinius, l'homme au gros cou, et aux Pompéiens vers le temps de Pharsale, sont consignés respectivement dans les chapitres vii et xxix, ix, xxxviii. Ceux du chapitre xxix ont pu être tirés directement d'une lettre de Cicéron lui-même à Atticus (voy. ci-dessus l'annotation des pages 451 et 452). Les autres (et ceux-là mêmes aussi peut-être) viennent, à n'en pas douter, d'une certaine collection de «Bons mots de Cicéron», laquelle avait cours dans l'antiquité et était ordinairement attribuée à ce même Tiron dont il vient d'être longuement question. Voici ce que disent de ce recueil Quintilien, Macrobe et un scoliaste de Cicéron:

Quintilien (VI, III, 5): «Utinam libertus ejus, aut alius quisquis fuit qui de hac re (de jocis Ciceronis) librum edidit, parcius dictorum numero indulsissent et plus judicii in eligendis quam in congerendis studii adhibuissent.»

Macrobe (Saturnales, II, 1, 12): «Cicero autem quantum in ea valuerit (i. e. jocorum venustate) quis ignorat qui vel liberti ejus libros, quos is de jocis patroni composuit, quos quidam ipsius putant esse, legere curavit?»

Schol. Bob. in orat. pro Sestio (p. 309 Orelli): «Hoc etiam dictum de Leone Tullius Tiro, inter jocos Ciceronis adnumerat.»

prendre dans des livres de seconde main l'histoire faite. Ce n'était guère son affaire de remonter sy ment aux documents originaux pour la composer son idée. Il agrémentait seulement et modifiait un cits qu'il adoptait, en y mêlant des souvenirs de ou de ses conversations, et cela selon le capric mais peu fidèle mémoire, ou de son imagination. vive. On est induit à penser, sans preuves à tout ce qui, chez Plutarque, se rapporte à la v céron, vient de Tiron. Dans les différends su céron et sa femme Terentia, Tiron, on le voi avait pris parti pour son patron, et il rejetai rentia. Dans l'épisode de la lutte entre C Plutarque fait remonter à un accès de ja l'origine de la brouille entre les deux pers fait pas jouer là un rôle précisément honorabi De là ce critique conclut que le récit de ! dius dérive de la biographie de Tiron. bien faibles pour qu'on puisse se risquer loi vestigation. Disons nous que la ligne qui, dans l'œuvre de Plutarque, est de est point, sera toujours fort malaisée, sible à tracer.

14. Plutarque rappelle au chapitre xx pourvu de malice, qui avait été por dans sa réponse à l'éloge de Caton Ο μέν οὖν Κιzέρωνος λόγος Κάτων των ἐπιγέγραπται.

15. Voici maintenant, au chapiti contre Cicéron par Antoine dans se Αντώνιος δε τοῦ γάμου μνησθεὶς ἀντιγραφαϊς ἐκβαλεῖν φησιν αὐτὸν έντως ἄμα τὴν οἰκουρίαν ὡς ἀποκώπτων τοῦ Κικέρωνος.

16. Les Υπομνήματα πρὸς 2 sont cités au chapitre III du Pe y reconnaissait qu'il avait us

me une
samment
sans cela,
renvoi prénsion. Voyez,
sus: de ce que
résulte-t-il que
maton? En y réfléresigner à ignorer

:31

·/ila

marque a-t-il vraiment

inciren avait rédigé

in inen ne vaudrait-il

r aure anieur, — lequel,

menui dit dans la Vie

muin. Linique rixtuse

celt de Cesar (ch. viii):

1 mort. simp ir dit Jes, ér

dans diune. la seconde

me me anieme pourquoi

<sup>1.</sup> Die Quellen Plutarchs in der von H. Peter (Halle, 1865) p. 1

t d'autre côté sule telle ir suite la arce, de la l'est pas du · détourné et e originelle et e de cas qu'on amparons à des nº 19 ci-dessus, ιμονεύουσι désigne enons pour assuré, re courant est direct te opinion est surtout bévues ou négligences

erreurs de bien des gene remplacement de noms 1), des erreurs de comptes des anachronismes (n. 5 du ssion (n. 1 et 10 du ch. XVI, ropos des événements de la i ch. III, 13 du ch. XLI), des de la crainte que Cicéron aut gestes, aux chapitres III à V), r lequel on voudrait attirer pare sont les contresens qu'il a com-«. Il n'est pas le seul des écrivains à qui ce mauvais tour soit arrivé: tive à la cuirasse de Cicéron (n. 15 du chez Dion Cassius (ce qui doit tendre à une source commune à la fois à moins que ce dernier n'ait ici pillé pour sa part, tombe fréquemment dans pèce; on peut voir par là qu'il n'était n.» Ainsi il est loin d'avoir compris quel par César dans le sénat au sujet de Lenconjurés (chap. XXI). Au chap. XXIX, le des juges semble bien avoir été pour lui ieuse méprise. Dans quels auteurs latins

Esta que Plutarque ne cite nulle part ce recueil latin De joca liceconis 1). il est clair comme le jour qu'il l'avait sous la man. On sait qu'il possédait plus d'un autre livre de ce genre.

Outre ces bons mots, Plutarque rapporte des paroles de Caeston non moins mémorables, mais plus graves. Plusieurs and d'un autre genre sont réunis au chapitre xxiv. C'est a con voit que Cicéron avait appelé Aristote un «fleuve d'or qu'il avait répondu que «le meilleur discours de Démocrate, qu'il avait répondu que «le meilleur discours de Démocrate, et plus ou moins conformes à la version de Plutarque, et plus ou moins conformes à la version de Plutarque, les œuvres conservées de Cicéron, et il semble probable a devaient s'y retrouver tous, lorsque la collection des œuvres était encore complète. Mais ce n'est pas des écrits mêmes de Cicéron que le biographe les a extraits. La preuve en est confidére les des certs petite série d'ana des mots: πολλά παίτοι και απομνημονεύουσι.

Dans ce dernier cas, Plutarque nous a fourni lui-même une indication, vague il est vrai, mais qui nous avertit suffisamment qui n'a pas puisé, comme on aurait pu le croire sans cela, a la source originelle. D'autres fois, par contre, tel renvoi prése, qu'on lit chez lui est de nature à nous faire illusion. Voyez, par exemple, le mot de César, au n° 14 ci-dessus: de ce que l'otarque nous le cite comme tiré de l'Anticaton résulte-t-il que notre biographe ait nécessairement lu l'Anticaton? En y réflémissant, on voit bien que non: et il faut se résigner à ignorer on l'Intarque a recueilli le mot.

Mais prenons l'exemple du n° 8. Plutarque a-t-il vraiment lu de ses propres yeux l' Υπόμνημα que Cicéron avait rédigé en gree au sujet de son propre consulat? Ou bien ne vaudrait-il grae mieux penser qu'il parle d'après un autre auteur, — lequel, autait, lui, consulté cet Ύπόμνημα, — lorsqu'il dit dans la Vie de Crassus (ch. XIII): Έν δὲ τῷ περὶ ὑπατείας ὁ Κικέρων νύκτως γιρι τον Κράσσον ἀφικέσθαι, et dans celle de César (ch. vm): Τοι το μέν οἰν οὐν οὐν οἰδα ὅπως ὁ Κικέρων, εἴπερ ἢν ἀληθές, ἐν τις πιρί τῖς ὑπατείας οὐν ἔγραψεν. Sans doute, la seconde in genthese n'a rien d'absurde en soi; nous ne savons pourquoi eile nous paraît tout de même assez peu probable.

<sup>1</sup> II dit neulement (chap. VII): Πολλά χαφίεντα διαμνημονεύεται και ανη Ικείνην αὐτοῦ την δίκην.

En somme, Plutarque indique quelquefois lui-même, et d'autres fois, en dépit de son silence, nous arrivons de notre côté à reconnaître telle source comme étant celle d'où découle telle partie de son texte. Naturellement la pureté et par suite la valeur de ce texte dépend, outre la qualité de la source, de la proximité de celle-ci. La plupart du temps, il n'est pas du tout facile de déterminer s'il n'y a pas un cours détourné et comme des étangs intermédiaires entre la source originelle et Plutarque. C'est seulement dans un petit nombre de cas qu'on est averti de l'existence de ce que nous comparons à des étangs dans le cours d'un fleuve: exemple, le n° 19 ci-dessus, ot l'expression πολλά δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσι désigne évidemment quelque recueil. Mais nous tenons pour assuré, dans un certain nombre d'autres cas, que le courant est direct de la source au texte de Plutarque: cette opinion est surtout fondée sur la considération de plusieurs bévues ou négligences de Plutarque.

Plutarque commet (ou endosse) des erreurs de bien des genres: des fautes de mémoire, comme le remplacement de noms propres par d'autres (n. 4 du ch. XVI), des erreurs de comptes (n. 10 du ch. III, et 1 du ch. VIII), des anachronismes (n. 5 du ch. XVIII), des inexactitudes d'expression (n. 1 et 10 du ch. XVI, 5 du ch. XXII), des confusions à propos des événements de la vie de ses personuages (n. 4 du ch. III, 13 du ch. XLI), des appréciations erronées (influence de la crainte que Cicéron aurait eue de Sylla sur ses faits et gestes, aux chapitres III à V), Mais le genre d'erreur sur lequel on voudrait attirer particulièrement ici l'attention, ce sont les contresens qu'il a commis en lisant les textes latins. Il n'est pas le seul des écrivains grecs de l'histoire romaine à qui ce mauvais tour soit arrivé: par exemple, la méprise relative à la cuirasse de Cicéron (n. 15 du ch. XIV) se retrouve aussi chez Dion Cassius (ce qui doit tendre à prouver qu'elle remonte à une source commune à la fois à Plutarque et à Dion, à moins que ce dernier n'ait ici pillé Plutarque). Plutarque, pour sa part, tombe fréquemment dans des fautes de cette espèce; on peut voir par là qu'il n'était certes pas «grand latin.» Ainsi il est loin d'avoir compris quel avait été l'avis émis par César dans le sénat au sujet de Lentulus et des autres conjurés (chap. XXI). Au chap. XXIX, le N. L. de la tablette des juges semble bien avoir été pour lui l'origine d'une sérieuse méprise. Dans quels auteurs latins

cont d'u ces passages et d'autres, dont il n'est pas davantage serie è son honneur? on l'ignore. Mais nous sommes, pour notre au se vavement sollicités à croire que, du moins, certaines parti-aurres du récit de Plutarque viennent de ce qu'il avait lui-meme mal compris certains mots dans des textes de Cicéron que nous possédons encore.

tinsi, au chapitre XXXIII, Plutarque parle du frère de Cicéron tinsse pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, è τους νεκροῖς ὡς τεθνηκότα κείμενον διαλαθεῖν. Il est seul à rapporter cela. Cicéron dit: In comitio jacuit seque servorum et libertorum corporibus obtexit. Le grec de Plutarque nous paraît proceder directement de ce latin, où Plutarque aura entendu fautivement corporibus dans le sens de «cadavres» (sens que le même mot a effectivement un peu plus bas dans la même phrase).

Une figure de rhétorique bien inattendue, c'est, à la fin du chapitre XXXVI, la comparaison que Plutarque fait d'un soulèvement politique à un phlegmon, à une tumeur: Εἰς Ῥώμην ἐπανρλθεν (ὁ Κικέρων), ἤδη τῶν πραγμάτων ὥσπερ ὑπὸ φλεγμονῆς
ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. On jurerait que Plutarque a compris flammam, comme si c'était inflammationem, « une tumeur », dans le passage suivant d'une lettre de Cicéron (Ép. fam. x VI, 11) se rapportant au même temps: « Sed incidi in ipsam flammam civilis discordiæ vel potius belli: cui cum cuperem mederi», etc. La métaphore mederi aura aidé à commettre ce contresens.

Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que Plutarque, au moment d'écrire, ait relu et vérifié dans les ouvrages originaux les faits et anecdotes qu'il retrouvait dans son souvenir. Ainsi s'expliquent les divergences de ses versions d'avec les textes d'où elles découlent. Quand avait-il lu (ou peut-être entendu raconter) cette plaisante aventure arrivée au jeune et vaniteux Cicéron, à son retour de Sicile, alors qu'il croyait qu'il n'était bruit par toute l'Italie que de sa questure, et qu'il rencontra à Pouzzoles des Romains de bonne famille qui lui demandèrent sans malice, en le voyant venir, des nouvelles de Rome, comme s'il en arrivait (chap. VI)? Toujours est-il que, pour si mal narrer cette anecdote et la gâter comme il a fait, Plutarque a dû la rédiger de mémoire et dans un temps où il ne se la rappelait déjà plus bien.

Voilà le peu qu'on sait ou qu'on devine au sujet des sources de la Vie de Cicéron par Plutarque. En résumé, on entrevoit que la conspiration de Catilina a été retracée surtout d'après

le propre Υπόμνημα de Cicéron sur son consulat (1); pour le reste des événements politiques de la vie de Cicéron, et pour ce qui est des circonstances de sa mort, on ne sait trop où Plutarque a pris les éléments de son récit. Les bons mots viennent du recueil De jocis attribué à Tiron. Ce qui concerne la vie privée et le caractère de Cicéron, les traits de mœurs, aura été surtout tiré, à ce qu'on peut penser, de la biographie composée par le même Tiron. Beaucoup de détails sur ses études, sur ses sentiments, ses paroles et sa conduite dans maintes circonstances, quelques anecdotes, quelques mots de lui ou sur lui, ont été empruntés, tantôt directement, tantôt de seconde main, à la correspondance de Cicéron, au Brutus, à divers discours politiques ou plaidoyers civils, et à quelques écrits tant de contemporains de Cicéron que de personnages un peu moins anciens que lui: les seuls noms qu'on puisse citer à coup sûr, outre Tiron déjà nommé, sont César, Brutus, Antoine, Auguste.

<sup>1.</sup> Voy. dans les Neue Jahrbücher de Fleckeisen, t. CXI (1875), p. 417 sqq., un article de M. Weizsacker intilulé Ciceros Hypomnema und Plutarch.

# AVIS

#### TELLATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

dition diffère en beaucoup de passages de toutes celles du même Font précédée: c'est qu'elle repose, comme autorité principale, o manuscrit N-55 de la Bibliothèque nationale de Madrid, qui n'avait ... consulté, bien à tort, jusqu'à ce jour, et dont nous avons essayé mentier la valeur dans un travail spécial, inséré dans la Revue de conque, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1re livrai-..., wus le titre: De Plutarchi codice manu scripto Matritensi injuria con Lorsque nous nous écartons ici du texte de la seconde édition de Ant Sintenis (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre to lecon du manuscrit de Madrid, - et alors nous le faisons sans en 1 to vonn le lecteur, - ou bien c'est pour adopter une variante différant A la ton du texte du Matritensis et de celui de Sintenis: on donne ici ta leito des passages qui rentrent dans ce second cas, avec mention, chaque tors, de l'auteur de la conjecture, quand elle n'est pas de nous. On un point fait le relevé des modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division du texte en alinéas. Des crochets obliques enveloppent ce qui est ajouté par conjecture au texte de tous les manuscrita, des crochets droits [], ce qu'on est d'avis de retrancher de ce memo texte.

Page 405, ligne 8 d'en bas. Toëllor Toéllior Matritensis; Téllor

Page 106, figne 8. Τούλλιοτ] Τύλλιοτ Matritensis et Sintenis. Cf. Τουλting (thermer mot du chap. XLI) dans le Matritensis.

Page 408, ligne 7. Arelbor avec BRYAN.] anelbor Matritensis; Eldor Stationis

Pages 411, ligne 9. Esporvero, avec MADVIG.

Page 415, ligne 2. 'Yqeleiv, avec WYTTENBACH.

ligne 5—6. Καὶ [πολλοὺς] πολλάκις τῶν ὀοθῶν ἔξετάραξε λογισμῶν, avec REISKE.

Page 416, ligne 12. 'Ogravatov Vorgratov Matritensis; 'Ogravatov Sintenis.

Page 419, ligne 3. 'Εθεράπευε δὲ καὶ Πομπήϊος Κικέρωνα] Πομπήϊος δὲ καὶ Κικέρωνα Εθεράπευε Matritensis et Sintenis.

Page 421, ligne 4. Tườia, avec DU SOUL.

Page 426, ligne 7. Oίδε] of δε Matritensis; omis chez Sintenis.

Page 427, ligne 6. Le *Matritensis* ajoute au texte de Sintenis, après ἀπόzομουν, les mots ἐν τούτφ, que nous n'avons pas osé introduire dans le texte, faute d'être sûr d'en bien saisir le sens.

Page 428, lignes 1-2. Τῶν ἐν Τυροηνία στρατιωτῶν συνερχομένων, avec P. de NOLHAC] τῶν ἐν Τυροηνία πραγμάτων συνερχομένων Matritensis; τῶν ἐν Τυροηνία συνερχομένων Sintenis. REISKE, sentant qu'il manquait dans ce dernier texte le mot στρατιωτῶν, avait proposé de l'introduire dans la ligne précédente à la place de τούτων.

Page 432, avant-dernière ligne. Στυππείον] στύππιον Matritensis; στυππεία Sintenis.

Page 433, dernière ligne. Πιστούς εύρών] πιστεύων Matritensis et Sintenis.

Page 435, ligne 11. 'Εξηνλαβεῖτο] ἔξην λαβεῖτο Matritensis; ἔξευλαβεῖτο Sintenis.

— dernière ligne. 'Ως μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας] ἢ μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας Matritensis; τῆ παλαιᾶ κακία Sintenis.

Page 437, ligne 3. Καὶ τούτφ προσετίθεντο] καὶ τοῦτο προσετίθεντο Matritensis; καὶ προσετίθεντο τούτφ Sintenis.

Page 439, ligne 9. Haquérros, avec CORAI.

Page 443, dernière ligne. Υπονυστάζειν, avec HERWERDEN.

Page 444, ligne 8. Λιεπράξατο δὲ  $\langle \varkappa \alpha i \rangle$  τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ψηφίσασθαι [καὶ] δεηθῆναι. REISKE demandait d'ajouter και après δε, et SINTENIS de le supprimer devant δεηθῆναι. La combinaison de l'une et l'autre conjecture aboutit à la simple transposition de και.

Page 447, avant-dernière ligne. Ω Κικέρων, avec BRYAN.

Page 448, ligne 5. Σοφώτατον, avec REISKE.

ligne 3 d'en bas. ἀχύλλιον] ἀχυλῖνον Matritensis; ἀχυΐνιον Sintenis.

Page 450, ligne 9. Καὶ δίχην τις (τῶν δημάρχων) ἀσεβείας ἐγράψατο] καὶ δίχην τῆς ἀσεβείας ἐγράψατο Matritensis; καὶ \*\* δίχην ἀσεβείας ἀπεγράψατο Sintenis. Comp. Vie de César, chap. x: Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἶς τῶν δημάρχων ἀσεβείας.

Page 458, ligne 6. Υπάγειν, avec MADVIG.

- 8. Chapitre xv. Épisode des lettres anonymes lors de la conspiration de Catilina. La source, dans cet endroit de la Vie de Cicéron, n'est pas indiquée; mais, dans la Vie de Crassus, on lit le même récit, qui commence en ces termes: Ἐν δὲ τῷ Περὶ ὑπατείας ὁ Κικέρων νύκτωρ φησὶ τὸν Κράσσον ἀφικέσθαι κτλ.
- 9. Chapitre xx. Prodige de la flamme qui s'élance tout à coup d'un feu assoupi. Il n'est pas question de ce prodige dans ceux des autres historiens de la conjuration de Catilina qui sont parvenus jusqu'à nous. D'autre part, Servius nous apprend que Cicéron l'avait raconté dans le poème qu'il avait lui-même composé De consulatu suo. On remarque bien quelque variation, en passant du récit de Plutarque à celui de Servius, mais il est bien peu croyable que ce même prodige se soit reproduit deux années de suite sous les yeux de Terentia, et il est raisonnable d'admettre que le récit est légèrement altéré, par suite d'une faute de mémoire, soit chez l'un, soit chez l'autre auteur. Voici ce que dit Servius (à propos du vers 106 de la VIII<sup>e</sup> Églogue): « Hoc uxori Ciceronis dicitur contigisse: cum post peractum sacrificium libare vellet in cinerem, ex ipso cinere flamma surrexit, quae flamma eodem anno consulem futurum ostendit ejus maritum: sicut Cicero in suo testatur poemate.»
- 10. Ce que Plutarque sait de la jeunesse de Cicéron, surtout de son voyage en Grèce et de ses études dans l'art oratoire, ne peut avoir d'autre origine que les chapitres LXXXIX à XCI du Brutus de Cicéron, comme on pourra s'en convaincre en consultant l'annotation des chapitres III et IV ci-dessus, p. 408-411.
- 11. Il suffit de comparer les notes 8 du ch. 1x, 6 et 7 du ch. xxxvi, avec les passages du texte de Plutarque auxquels elles se réfèrent, pour se rendre compte de l'usage que le biographe a fait de la correspondance de Cicéron avec Atticus.
- 12. A deux reprises, Plutarque rapporte des paroles de Brutus, qu'il tire, la première fois, de la correspondance de Cicéron avec Atticus, et l'autre fois de celle de Cicéron avec Brutus lui-même. Nous possédons encore, dans ces mêmes correspondances, les deux lettres de Brutus dont il s'agit. Les expressions de Plutarque sont la traduction assez exacte des termes qu'avait employés Brutus. Chapitre xLv, 'E\varphi' \( \phi \) σφόδοα καὶ Βροῦτος ἀγανακτῶν ἐν ταῖς πρὸς "Αττικον ἐπιστολαῖς καθήψατο τοῦ Κικέρωνος, ὅτι, διὰ φόβον 'Αντωνίου θεραπείων Καίσαρα,

δηλός ἐστιν οὐκ ἐλευθερίαν τῆ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεσπότην φιλάνθρωπον αὐτῷ μνώμενος (non dominum fugisse, sed AMICIOREM DOMINUM QUAESISSE). Parallèle, chapitre iv, Εγραφε δὲ καὶ Βροῦτος (Κικέρωνι) ἐγκαλών ὡς μείζονα καὶ βαθυτέραν πεπαιδοτριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ' αὐτοῦ καταλυθείσης (Quid hoc mihi prodest....si vindex illius mali auctor exstitit alterius, fundamentum et radices habituri ALTIORES, si patiamur?(1).

Parmi les autres sources auxquelles a puisé Plutarque pour composer la biographie de Cicéron, il a pris soin de nous en en désigner lui-même plusieurs. Mais il en est assurément plus d'une aussi, et non des moins importantes, qu'il ne nomme pas, auxquelles il ne fait pas même la moindre allusion, et qu'il sera fort malaisé aux critiques modernes de déterminer jamais. Certaines, par contre, se devinent sans aucune peine.

13. M. Tullius Tiron, affranchi et ami intime de Cicéron, recueillit pieusement, après la mort du grand homme, ses lettres et ses discours: il en prépara et en répandit des éditions: il écrivit une biographie de Cicéron, qui comprenait au mois quatre livres. Tiron avait connu mieux que personne, en Cicéron, l'homme privé: il y a lieu de croire qu'il avait insisté surtout, dans son ouvrage, sur les détails intimes et les traits de caractère. Les actes de l'homme public, au contraire, étaient sus de tous, et ils appartenaient à l'histoire: Tiron avait dû passer plus rapidement sur le côté politique de la vie de Cicéron, laissant le soin de le traiter à fond à d'autres personnages qu'un simple affranchi. Plutarque cite deux fois Tiron, une première fois au chapitre XLI, à propos du second mariage de Cicéron (ώς δὲ Τίρων ὁ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος γέγραφεν, εὐπορίας ξνεχεν πρός διάλισιν δανείων); puis, de nouveau, au chapitre XLIX, lorsque, après avoir retracé la scène du meurtre de Cicéron, il ajoute que, dans le récit de Tiron, on n'y voyait jouer aucun rôle à l'affranchi Philologus (ὁ δ' αὐιοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος Τίρων τὸ παράπαν οὐδὲ μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόγου Plutarque a fait sans aucun doute de larges προδοσίας). emprunts à la biographie écrite par Tiron. Là, son héros était assurément présenté sous un jour favorable: c'est ce qui devait plaire à Plutarque. On connaît ses habitudes; il aimait

<sup>1.</sup> Cf. Vie de Brutus, chap. XXII.

- 8. Chapitre xv. Épisode des lettres anonyme spiration de Catilina. La source, dans cet e de Cicéron, n'est pas indiquée; mais, dans on lit le même récit, qui commence en ces Περὶ ὑπατείας ὁ Κικέρων νύκτωρ φησὶ σθαι ατλ.
- 9. Chapitre xx. Prodige de la flamme coup d'un feu assoupi. Il n'est pas questi ceux des autres historiens de la conjuration parvenus jusqu'à nous. D'autre part, Ser Cicéron l'avait raconté dans le poème posé De consulatu suo. On remarque la passant du récit de Plutarque à celu bien peu croyable que ce même prod années de suite sous les yeux de T d'admettre que le récit est légèrem faute de mémoire, soit chez l'un, soit ce que dit Servius (à propos da "Hoc uxori Ciceronis dicitur cont ficium libare vellet in cinerem. quae flamma eodem anno ejus maritum: sicut Cicero
- 10. Ce que Plutarque sait de son voyage en Grèce et ne peut avoir d'autre origin Brutus de Cicéron, comme sultant l'annotation des ch
- ch. xxxvi, avec les pa elles se réfèrent, pour graphe a fait de la
- 12. A deux repris tus, qu'il tire, la pre avec Atticus, et 1 lui-même. Nous pr dances, les denx sions de Plutarqui qu'avait employ Βρούτος άγανο τοῦ Κικέρωνος

eur Te-Ciceron. Terentia «Il ne lui M. H. Peter(1). querelle avec Clo-De tels indices sont om dans cette voie d'inde délimitation de ce Tiron et de ce qui n'en pour ne pas dire impos-

un jugement non dépar César sur Cicéron e dernier et il ajoute: Καίσαρος Αντικά-

11. Il suffit de comp spliques aux Philippiques: σος πρός τους Φιλιππικούς σος ην εγήρασε, χαριτοι συτρατεύτου παρα-

> Maixivar d'Auguste Plutarque dit qu'Auguste services de Cicéron et pro-

Romer neu untersucht

C'est ce que Plulus de dél'é zai

αpitres 1°τ εξ δέ φασι τ. Χ. (ἐκεῖνος τὰ πολλὰ τῶν εξ.), Χ. (διανοούς περιλαβεῖν κτλ.), κασιν), nous laissent and risque, en pareil jours mettre des noms

ron, parmi lesquels, il en est
passant, dont la pointe n'est
gree de Plutarque. — D'autres
de Verrès et de Clodius, à Vaet aux Pompéiens vers le temps
respectivement dans les chapitres vu
x du chapitre xxix ont pu être tirés
de Cicéron lui-même à Atticus (voy.
des pages 451 et 452). Les autres (et
i peut-être) viennent, à n'en pas douter,
etion de «Bons mots de Cicéron», laquelle
l'antiquité et était ordinairement attribuée à
dont il vient d'être longuement question. Voici
de ce recueil Quintilien, Macrobe et un scoliaste

a (VI, III, 5): "Utinam libertus ejus, aut alius quisquis te hac re (de jocis Ciceronis) librum edidit, parcius dictorero indulsissent et plus judicii in eligendis quam in endis studii adhibuissent."

erobe (Saturnales, II, 1, 12): « Cicero autem quantum in ea erit (i. e. jocorum venustate) quis ignorat qui vel liberti ejus eros, quos is de jocis patroni composuit, quos quidam ipsius putant esse, legere curavit? »

Schol. Bob. in orat. pro Sestio (p. 309 Orelli): «Hoc etiam dictum de Leone Tullius Tiro, inter jocos Ciceronis adnumerat.»

prendre dans des livres de seconde main l'hi faite. Ce n'était guère son affaire de remo ment aux documents originaux pour la com son idée. Il agrémentait seulement et mod? cits qu'il adoptait, en y mêlant des souve ou de ses conversations, et cela selon le mais peu fidèle mémoire, ou de son imag vive. On est induit à penser, sans pre tout ce qui, chez Plutarque, se rapporte céron, vient de Tiron. Dans les diffe céron et sa femme Terentia, Tiron, o avait pris parti pour son patron, et i rentia. Dans l'épisode de la lutte Plutarque fait remonter à un acce l'origine de la brouille entre les de fait pas jouer là un rôle précisément De là ce critique conclut que le dius dérive de la biographie de bien faibles pour qu'on puisse se vestigation. Disons nous que qui, dans l'œuvre de Plutarque est point, sera toujours fort sible à tracer.

14. Plutarque rappelle au pourvu de malice, qui avadans sa réponse à l'éloge Ο μέν οὖν Κικέρωνος λός των ἐπιγέγραπται.

15. Voici maintenant contre Cicéron par Ant Αντώνιος δὲ τοῦ γάμι ἀντιγραφαῖς ἐκβαλεῖν έντως ἄμα τὴν οἰκο σκώπτων τοῦ Κικό

16. Les Υπομογ sont cités au char y reconnaissait cela,
nvoi préson. Voyez,
ces: de ce que
resulte-t-il que
resigner à ignorer

Li sure auteur, — lequel,
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans la Vie
— in ail dit dans l

ns interestations & contract

<sup>1.</sup> Die Quellen von H. Peter (1)

'quefois lui-même, et d'aurrivons de notre côté d'où découle telle t par suite la urce, de la n'est pas du s détourné et rce originelle et abre de cas qu'on - comparons à des . le nº 19 ci-dessus. σομνημονεύουσι désigne sus tenons pour assuré, que le courant est direct : cette opinion est surtout sieurs bévues ou négligences

se) des erreurs de bien des gencomme le remplacement de noms a ch. XVI), des erreurs de comptes ch. VIII), des anachronismes (n. 5 du les d'expression (n. 1 et 10 du ch. XVI, musions à propos des événements de la es (n. 4 du ch. III, 13 du ch. XLI), des es (influence de la crainte que Cicéron ausur ses faits et gestes, aux chapitres III à V), are d'erreur sur lequel on voudrait attirer pari l'attention, ce sont les contresens qu'il a com-: les textes latins. Il n'est pas le seul des écrivains stoire romaine à qui ce mauvais tour soit arrivé: ie, la méprise relative à la cuirasse de Cicéron (n. 15 du se retrouve aussi chez Dion Cassius (ce qui doit tendre ver qu'elle remonte à une source commune à la fois à sique et à Dion, à moins que ce dernier n'ait ici pillé Plutarque, pour sa part, tombe fréquemment dans fautes de cette espèce; on peut voir par là qu'il n'était vertes pas agrand latin.» Ainsi il est loin d'avoir compris quel avait été l'avis émis par César dans le sénat au sujet de Lentulus et des autres conjurés (chap. XXI). Au chap. XXIX, le N. L. de la tablette des juges semble bien avoir été pour lui l'origine d'une sérieuse méprise. Dans quels auteurs latins

avait-il lu ces passages et d'autres, dont il n'est pas davantage sorti à son honneur? on l'ignore. Mais nous sommes, pour notre part, vivement sollicités à croire que, du moins, certaines particularités du récit de Plutarque viennent de ce qu'il avait luimême mal compris certains mots dans des textes de Cicéron que nous possédons encore.

Ainsi, au chapitre XXXIII, Plutarque parle du frère de Cicéron laissé pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, èν τοῖς νεκροῖς ώς τεθνηκότα κείμενον διαλαθεῖν. Il est seul à rapporter cela. Cicéron dit: In comitio jacuit seque servorum et libertorum corporibus obtexit. Le grec de Plutarque nous paraît procéder directement de ce latin, où Plutarque aura entendu fautivement corporibus dans le sens de «cadavres» (sens que le même mot a effectivement un peu plus bas dans la même phrase).

Une figure de rhétorique bien inattendue, c'est, à la fin du chapitre XXXVI, la comparaison que Plutarque fait d'un soulèvement politique à un phlegmon, à une tumeur: Εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν (ὁ Κικέρων), ἤδη τῶν πραγμάτων ὥσπερ ὑπὸ φλεγμονῆς
ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφέλιον πόλεμον. On jurerait que Plutarque a compris flammam, comme si c'était inflammationem, « une tumeur », dans le passage suivant d'une lettre de Cicéron (Ép. fam. XVI, 11) se rapportant au même temps: « Sed incidi in ipsam flammam civilis discordiæ vel potius belli: cui cum cuperem mederi», etc. La métaphore mederi aura aidé à commettre ce contresens.

Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que Plutarque, au moment d'écrire, ait relu et vérifié dans les ouvrages originaux les faits et anecdotes qu'il retrouvait dans son souvenir. Ainsi s'expliquent les divergences de ses versions d'avec les textes d'où elles découlent. Quand avait-il lu (ou peut-être entendu raconter) cette plaisante aventure arrivée au jeune et vaniteux Cicéron, à son retour de Sicile, alors qu'il croyait qu'il n'était bruit par toute l'Italie que de sa questure, et qu'il rencontra à Pouzzoles des Romains de bonne famille qui lui demandèrent sans malice, en le voyant venir, des nouvelles de Rome, comme s'il en arrivait (chap. VI)? Toujours est-il que, pour si mal narrer cette anecdote et la gâter comme il a fait, Plutarque a dû la rédiger de mémoire et dans un temps où il ne se la rappelait déjà plus bien.

Voilà le peu qu'on sait ou qu'on devine au sujet des sources de la Vic de Cicéron par Plutarque. En résumé, on entrevoit que la conspiration de Catilina a été retracée surtout d'après

le propre 'Υπόμνημα de Cicéron sur son consulat (1); pour le reste des événements politiques de la vie de Cicéron, et pour ce qui est des circonstances de sa mort, on ne sait trop où Plutarque a pris les éléments de son récit. Les bons mots viennent du recueil De jocis attribué à Tiron. Ce qui concerne la vie privée et le caractère de Cicéron, les traits de mœurs, aura été surtout tiré, à ce qu'on peut penser, de la biographie composée par le même Tiron. Beaucoup de détails sur ses études, sur ses sentiments, ses paroles et sa conduite dans maintes circonstances, quelques anecdotes, quelques mots de lui ou sur lui, ont été empruntés, tantôt directement, tantôt de seconde main, à la correspondance de Cicéron, au Brutus, à divers discours politiques ou plaidoyers civils, et à quelques écrits tant de contemporains de Cicéron que de personnages un peu moins anciens que lui: les seuls noms qu'on puisse citer à coup sûr, outre Tiron déjà nommé, sont César, Brutus, Antoine, Auguste.

<sup>1.</sup> Voy. dans les Neue Jahrbücher de Fleckeisen, t. CXI (1875), p. 417 sqq., un article de M. Weizsacker intilulé Ciceros Hypomnema und Plutarch.

### AVIS

### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Cette édition diffère en beaucoup de passages de toutes celles du même texte qui l'ont précédée: c'est qu'elle repose, comme autorité principale, sur le manuscrit N-55 de la Bibliothèque nationale de Madrid, qui n'avait pas été consulté, bien à tort, jusqu'à ce jour, et dont nous avons essayé de montrer la valeur dans un travail spécial, inséré dans la Revue de philologie, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1re livraison), sous le titre: De Plutarchi codice manu scripto Matritensi injuria neglecto. Lorsque nous nous écartons ici du texte de la seconde édition de Karl Sintenis (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre la leçon du manuscrit de Madrid, - et alors nous le faisons sans en prévenir le lecteur, - ou bien c'est pour adopter une variante différant à la fois du texte du Matritensis et de celui de Sintenis: on donne ici la liste des passages qui rentrent dans ce second cas, avec mention, chaque fois, de l'auteur de la conjecture, quand elle n'est pas de nous. On n'a point fait le relevé des modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division du texte en alinéas. Des crochets obliques enveloppent ce qui est ajouté par conjecture au texte de tous les manuscrits; des crochets droits [], ce qu'on est d'avis de retrancher de ce même texte.

Page 405, ligne 8 d'en bas. Tockkor Tockkov Matritensis; Tékkor Sintenis.

Page 406, ligne 8. Tockkior] Tekkior Matritensis et Sintenis. Cf. Tockkias (dernier mot du chap. XLI) dans le Matritensis.

Page 408, ligne 7. Arelθών avec BRYAN.] ἀπελθών Matritensis; tlθών Sintenis.

Page 411, ligne 9. 'Esquivero, avec MADVIG.

Page 415, ligne 2. 'Yqekeir, avec WYTTENBACH.

ligne 5—6. Καὶ [πολλοὺς] πολλάκις τῶν ὀοθῶν ἐξετάραξε λογισμῶν, avec REISKE.

Page 416, ligne 12. 'Opinratov Doinratov Matritensis; 'Opinatov Sintenis.

Page 419, ligne 3. 'Εθεφάπευε δε και Πομπήϊος Κικέφονα] Πομπήϊος δε και Κικέφονα Εθεφάπευε Matritonsis et Sintenis.

Page 421, ligne 4. Tườia, avec DU SOUL.

Page 426, ligne 7. Oίθε] of δε Matritensis; omis chez Sintenis.

Page 427, ligne 6. Le *Matritensis* ajoute au texte de Sintenis, après ἀπόzφων, les mots ἐν τούνφ, que nous n'avons pas osé introduire dans le texte, faute d'être sûr d'en bien saisir le sens.

Page 428, lignes 1—2. Τῶν ἐν Τυρορνία στρατιωτῶν συνερχομένων, avec P. de NOLHAC] τῶν ἐν Τυρορνία πραγμάτων συνερχομένων Matritensis; τῶν ἐν Τυρορνία συνερχομένων Sintenis. REISKE, sentant qu'il manquait dans ce dernier texte le mot στρατιωτῶν, avait proposé de l'introduire dans la ligne précédente à la place de τούτων.

Page 432, avant-dernière ligne. Στυππείον] στύππιον Matritensis; στυππεία Sintenis.

Page 433, dernière ligne. Πιστοὺς εὐφών] πιστεύων Matritensis et Sintenis.

Page 435, ligne 11. 'Εξηνλαβείτο] ἔξην λαβείτο Matritensis; ἔξευλαβείτο Sintenis.

 dernière ligne. 'Ως μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας] ἡ μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας Matritensis; τῆ παλαιᾶ κακία Sintenis.

Page 437, ligne 3. Καὶ τούτφ προσειίθεντο] καὶ τοῦτο προσειίθεντο Matritensis; καὶ προσειίθεντο τούτφ Sintenis.

Page 439, ligne 9. Hagiérios, avec CORAI.

Page 443, dernière ligne. Υπονυστάζειν, avec HERWERDEN.

Page 444, ligne 8. Λιεπράξατο δὲ ⟨καὶ⟩ τῆν ἐξ Λοείον πάγου βουλῆν ψηφίσασθαι ⟨καὶ] δεηθῆναι. REISKE demandait d'ajouter καί après δέ, et SINTENIS de le supprimer devant δεηθῆναι. La combinaison de l'une et l'autre conjecture aboutit à la simple transposition de καί.

Page 447, avant-dernière ligne. 'A Kizégoiv, avec BRYAN.

Page 448, ligne 5. Soquitator, avec REISKE.

ligne 3 d'en bas. 'Αχύλλιον] ἀχυλίνον Matritensis; 'Αχύνιον Sintenis.

Page 450, ligne 9. Καὶ δίχην τις (τῶν δημάοχων) ἀσεβείας ἐγράψατο] καὶ δίχην τῆς ἀσεβείας ἐγράψατο Matritensis; καὶ \*\* δίχην ἀσεβείας ἀπεγράψατο Sintenis. Comp. Vie de César, chap. x: Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἶς τῶν δημάοχων ἀσεβείας.

Page 458, ligne 6. Υπάγειν, avec MADVIG.

· L.

200

. 17

ger<sub>i,</sub> .

SOIE'S .

\* July (201) (5)

The Harm

Page 459, ligne 4. Δεδιφκημένων] διφκημένων Matritensis (sauf erreur) et Sintenis. Mais cf. page 457, lignes 6 et 7 d'en bas, où le Matritensis porte δεδιφχημένων au lieu de la vulgate διφχημένων.

Page 460, ligne 3. Κατά την δίκην] μετά την δίκην Matritensis; περί την πόλιν Sintenis. BLASS proposait παρά την δίκην.

- ligne 9. Πληρώται] πληρούται Matritensis (sauf erreur) et γίνη-Sintenis.
- ligne 12. Αν ξπαύσατο, avec le manuscrit D de Paris] ανεπαύσατο Matritensis et marge du manuscrit A de Paris; ἐπαύσατο Sintenia
- avant-dernière ligne. 'Ορτήνσιον | 'Ορτήσιον Matritensis (sar erreur) et Sintenis. Cf. ci-dessus, p. 501, l. 4.

Page 462, ligne 7. Lacune?

- ligne 11. Kaillov, avec XYLANDER] Kai zillov Matritens Kexiliov Sintenis.
  - ligne 18. Tous re, avec CORAI.

Page 463, ligne 5 d'en bas. Λιστάσας διστατήσας Matritensis; δω θήσας Sintenis.

Page 466, ligne 14. 'Ως τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι] καὶ (sauf erreu γιως) Page 466, ligne 14. 325 τφ της σαιτικώς δηματείας άξίωμα Sin - ημαίος τῆς υπατείας άξιωματι Matritensis; και τὸ τῆς υπατείας άξιωμα Sin - ημαίος τῆς υπατείας άξιωματι Ματρίτους και τὸ τῆς ο και dans ce text will uarreis y

Page 467, ligne 12. "Ανθρωπος] ἄνθρωπος Matritensis; ἀνὴρ Sir Ligh देश वाद मतोवाते; SCHAEFER proposait o arno.

Page 468, ligne 5. Τότε φιλοσόφους συντελείν διαλόγους και με το Lur. Page 468, ligne 5. Τοτε φιλοσοφους συντελείν διαλόγους κα τους τότε τους φιλοσόφους συντελείν διαλόγους κα τους τότε τους φιλοσόφους συντελείν διαλόγους κα τους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους και καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους καιλοσόφους καιλοσόφους συντελείν διαλόγους καιλοσόφους καιλοσόφ ζειν τοὺς Πλάτωνος] τότε τους φιλοσοφους συντελείν διαλός το καταρούν Latour Later raq ράζειν Sintenis.
Page 469, ligne 5. Ανασταθήναι [ · καὶ ἀνεστάθησαν], avec COBI

Page 470, ligne 13. Γυναίκα παρ' ήν] και γυναίκα παρήν Ma γυναίκα παρ' ή Sintenis.

dernière ligne. Plan, avec VOLKMANN.

Page 472, lignes 3 et 8 d'en bas, et page 476, ligne 9. Iprios avec Henri ESTIENNE.

Page 476, ligne 5. 'Εφ' ἡγεμονίαις, avec REISKE.

Page 477, ligne 2. 'Ομολογεί, avec MADVIG.

Ibid. 8' o Kaisao] Se ov Kaisao Matritensis; Se Kaisao Sint

Page 478, ligne 4. Κικέρωνος μέν, leçon de Photius.

ligne 10 d'en bas. Παραβαλόντες, avec REISKE.

Page 479, ligne 9. Hollà, avec CORAI.

- ligne 11. Καιήτας] και ήτας [sic] Matritensis; Καπί
- dernière ligne et page 480, ligne 2. Περιμενούσι avec COBET.

| Page 482. ligne 12. Areiner y Swar Tor Son South Matriteners: i, Both, Raisenast Arresta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page 484. Liene T. Accession of Brand Afferman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Page 464. highe 7. Amaint. Blog Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72.11 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dos Matritensis (sauf erreur) et Dinier e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ST. ALLENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - avant-dermère lurus, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Page 455, ligne 9. Yy airai ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T. C. Lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Page 487, highe 11. Toite Ital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imperior 1 to 1 to 1 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pige 488, ligne 5. Augusti- 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Times, Dingary, Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | There was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sa Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Page 484. ligne 7. Amaint. Blee William Matritensis (sauf erreur) et dinielle avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère ligne. Attaches avant-dermère dinguis. | Trace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## NOTES,IL

| The 418. ligne 6. gradiograp gradiograp Laur 2)                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| The rich light b. graviorwing gravior                                                                                                                                              |                         |
| - 423. — 3. ayasar ol ayasar ardiar il Laur.                                                                                                                                       |                         |
| 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -                                                                                                                                             |                         |
| - 126, - 12. σενήγον (ποός? αλέπλους α Laur 132, - 2. μάντεις καὶ] μάντεις κεὶς καὶ Laur 134 10. τοῦ] την Laur.                                                                    |                         |
| - BI 10 HOTELS Zai] Harrels Title                                                                                                                                                  |                         |
| - 13t 10. voi] vyr Laur.                                                                                                                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                    | S                       |
| - 45, Igne 2. ω; ] ωππεο Laur.  - 45, Igne 2. ω; ] ωππεο Laur.  - 47, - 7, den her                                                                                                 | τ'                      |
|                                                                                                                                                                                    | <b>,.).</b>             |
| (3 19 T DAR: Oldwing) oldwing                                                                                                                                                      | ~                       |
|                                                                                                                                                                                    | $	au \widetilde{arphi}$ |
| . William / mail                                                                                                                                                                   | ztr.,                   |
| - 6. Cf. Elle door (aut) Esuxogian                                                                                                                                                 | •                       |
| a maison, Relice The transfer one foule                                                                                                                                            | 1                       |
| ### — 8 d'en bas: χιλιον (καί) εξακοσίων.  ### — 6. Cf. «Elle découvre une foule de choses qui  ####################################                                               | plu-                    |
| 1. ε Elle découvre une foule de choses qui maison. (Balzac, Petites misères: Le 18 brumaire)  5. τότε] τό, τε Laur.  6 7. μεταβάλλειν] μεταβαλείν Laur.  6 11 d'en bas. ὑπεοβολιί. | ąu'ici,                 |
| - 10 HETABALLELY HETABALLET T                                                                                                                                                      | doute                   |
| . μεταβαλλειν] μεταβαλείν Laur 11 d'en bas. υπερβαλλόμενος] υπερβαλί                                                                                                               |                         |
| UNEORUL!                                                                                                                                                                           | es <i>Vies</i>          |

es. - 11 d'en bas. υπευβαλλόμενος] ύπευβαλόμενος Laur.

The memplaire de l'édition Hachette, portant le millesme de la main de Ch. G., à des endroits corres du présent volume qui vont être indepnées l'AIX, 4.

WEIL.

énophon

.l eût ens'inspirant jeune maîqu'il ne lui

### EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

nº du 10 avril 1882, pages 289-291.

Il y a un an, je rendais compte dans cette Revue (1), et avec un bien vif plaisir, de la thèse de Charles Graux sur un manuscrit négligé de Plutarque, ainsi que de son édition de la Vie de Démosthène. J'exprimais le souhait qu'il nous donnât bientôt les autres Vies; il s'est mis à l'œuvre avec son activité habituelle, et j'annonce aujourd'hui un nouveau petit volume, mais avec un sentiment bien différent, car ce sera, hélas! le dernier, et cette vie, qui promettait tant, a été tranchée avant l'heure.

La Vie de Cicéron marque un progrès notable sur la Vie de Démosthène. Graux avait continué d'étudier son auteur, et on sent, pour ainsi dire, à chaque ligne de l'Introduction et du Commentaire, avec quel soin il se préparait à la tâche de publier toutes les biographies de Plutarque. . . . Les « sources de la Vie de Cicéron » forment un chapitre . . . instructif . . . Graux y énumère les auteurs consultés par Plutarque, sans prétendre (et c'est là une très sage réserve) que nous puissions les découvrir tous; et il cherche à distinguer quand le biographe a puisé directement à la source originelle, ou quand il a eu recours à un intermédiaire. Le premier de ces deux cas se constate quelquefois par des indices curieux: ou voit que Plutarque avait lu lui-même plusieurs écrits de Cicéron et d'autres textes latins



<sup>1.</sup> Voy. Rev. crit., 1881, I, p. 162 et suivantes, ou ci-devant, p. 385.

quand, faute de comprendre assez une langue étrangère, il lui arrive de commettre une erreur ou un contre-sens.

Le nouveau manuscrit de Graux, le Matritensis, a fourni bon nombre de nouvelles et bonnes leçcons. Il a permis de compléter le texte dans le ch. VII: Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας ⟨ἔφη,⟩ τὴν Σφίγγ' ἔχεις; le chap. XXII: 'Ορῶν δὲ πολλοὺς ἔτι ⟨τῶν ἀπὸ⟩ τῆς συνωμοσίας ἐν ἀγορῷ συνεστῶτας; le chap. XXIX: Καὶ τοῦτο διὰ Τύλλου τινὸς ⟨Ταραντίνου⟩ πράττουσαν; et ailleurs encore. Voici quelques exemples de corrections du texte dues au même manuscrit. Ch. IX: Στρατηγίαν δὲ μετιόντων ἄμα σὺν αὐτῷ πολλῶν καὶ γενναίων (pour μεγάλων, mot qui se lit quelques lignes plus haut). Ch. XVIII: Οὐδὲν οὖν ἐπενόει κακὸν δ Λέντλος ἰάσιμον (pour ἢ ἀσημον). Les éditeurs avaient substitué μικρόν ὰ κακόν. Ch. XXIV: 'Επιστολαὶ δὲ περὶ το ύτων (pour παρὰ τοῦ) Κικέρωνός εἰσι πρὸς 'Ηρώδην.

On trouve à la fin . . . . la liste des passages où Graux s'est écarté à la fois de la leçon du Matritensis et du texte de Sintenis. . . . Signalons une correction faite au ch. xv par un élève distingué de l'école des Hautes-Études, M. de Nolhac: Τῶν ἐν Τυρρηνία στρατιωτῶν συνερχομένων. Le ms. de Madrid porte πραγμάτων, la vulgate omet ce mot. Au ch. xxxvi, Graux marque avec raison une lacune entre τάς τε πόλεις et εὐπόρους ἐποίησε. Ch. xxxvii, il écrit τῷ γνώμη πολλὰ ὁιπτασθείς ἐπ' ἀμφότερα καὶ διστάσας (διστατήσας Matr., δυσπαθήσας vulg.). Ch. xxxix, il écrit ἐκεῖνον ἢξίου στρατηγεῖν κατὰ νόμον ὡς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι προύχοντα (καὶ τῷ τ. ὑ. ἀξιώματι Matr., καὶ τὸ τ. ὑ. ἀξίωμα vulg.).

Dans son dernier voyage d'Italie, Graux avait découvert plusieurs manuscrits de Plutarque inconnus ou négligés jusqu'ici, qu'il jugeait de première valeur et dont il aurait sans doute tiré un excellent parti pour l'édition qu'il préparait des Vies de Plutarque. Il en sera de cette édition comme du Xénophon qu'il méditait et de tant d'autres utiles travaux dont il eût enrichi la science s'il avait vécu. Puissent ses élèves, s'inspirant de son exemple, et marchant sur les traces de leur jeune maître, faire, chacun dans la mesure de ses forces, ce qu'il ne lui a pas été donné d'accomplir!

HENRI WEIL.

#### PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT

10. JUNI 1882.

Plutarque, Vie de Cicéron, suivie du Parallèle de Démosthène et de Cicéron. Texte grec revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc. par Charles Graux. Paris. Hachette et Cie. 1882. 192 S. 120. 1 fr.

Derselbe Herausgeber, der das Plutarchische Leben des Demosthenes für die Schule bearbeitet hat, wovon wir in No. 1 d. J. S. 12 f. (1) unsern Lesern eine Notiz gegeben haben, hat nach kurzer Zeit das Leben Ciceros nebst der σύγκρισις folgen lassen. Mit Wehmuth nehmen wir das Bändchen in die Hand, bedauernd, dass der hoffnungsvolle junge Gelehrte seiner Arbeit und der Wissenschaft durch einen frühzeitigen Tod entrissen wurde. liess es sich doch erwarten, dass er uns durch eine neue kritische Ausgabe der vitae die ja recht verdienstvolle, aber inzwischen infolge mancherlei neue Funde, wie des Seitenstettensis und des von Graux selbst erst kollationierten Matritensis, nicht mehr ganz den jetzigen Standpunkt der Forschung repräsentierende Ausgabe von Sintenis ersetzen würde. Durften wir schon der vita des Demosthenes Anerkennung zollen, so wird unser Schmerz über den Verlust des strebenden Mannes noch zunehmen, wenn wir aus der Behandlung der vita Ciceronis erkennen, wie sich Graux mehr und mehr in seine Aufgabe hineinlebte; denn im ganzen zeigt sie namentlich in den einleitenden Partien einen wesentlichen Fortschritt. Zwar stimmen die ersten 14 Seiten mit dem Leben des Demosthenes überein (2); sie geben meist nach Pierrons griechischer Litteraturgeschichte wörtliche Citate über das Leben, das Genie, die historischen Werke des Plutarch und ähnliches, aber von da ab beginnt 1. eine durchaus selbstständige Aufzählung von bibliographischen Nachrichten (8). werden sowohl die Gesamtausgaben der vitae von der ersten Aldina bis zur Tauchnitiana von Bekker, wie auch die Spezialeditionen und die für die Franzosen ausserordentlich wichtige und klassische Uebersetzung von Jakob Amyot nicht bloss aufgezählt, sondern auch in meistens recht objektiver Weise beur-

Voy. ci-dessus, p. 389.
 Voy. la note 1, au bas de la p. 397.
 Voy. Œuv. de Ch. G., Plutarchea.

teilt und ihrem Werthe nach bestimmt. Weit gedankenreicher und instruktiver ist 2. das folgende Kapitel, welches auf 12 Seiten die Quellenstudien Plutarchs für das Leben des Cicero eingehend erörtert (4). Wenn Graux auch hier wohl zum guten Theil auf deutsche Quellen, wie auf H. Peters Arbeit (Halle 1865) u. a. zurückgeht, so wahrt er sich doch überall seine wohlerwogene eigene Ansicht. Er sucht festzustellen, wieweit Plutarch Ciceros eigene Schriften, die seiner Zeitgenossen, namentlich aber das Leben Ciceros von Tiro benutzt haben mag, ohne den Anspruch zu erheben, genau an jeder Stelle die Quelle unterschieden zu haben. Wir halten dieses Kapitel nicht bloss für das bedeutendste, sondern auch für das, welches den objektiven Sinn des verstorbenen Gelehrten mit seiner schlichten und bescheidenen Darstellung der gesicherten und der zweifelhaften Resultate am besten kennzeichnet.

Der griechische Text, sowie der Kommentar umfassen die Seiten 53-191(5). Was den ersten angeht, so ist der Matritensis auch hier wie beim Demosthenes leitend gewesen, doch nicht etwa in tyrannischer Weise, vielmehr hat Graux gute Lesarten auch gegen die Tradition des Matritensis aufgenommen. der S. 500-503 gegebenen Uebersicht ergiebt sich etwa folgendes Resultat der Abweichungen. Obenan steht Reiske, welchem folgend Graux 1. c. 6 fin. (p. 415, l. 5) πολλούς vor πολλάκις verwirft, 2. σοφώτατον ἐποίησας c. 26 fin. S. 448, 5 (codd. Sint. σοσώτερον), 3. έφ' ήγεμονίαις (codd. Sint. ήγεμονίας) c. 45 S. 476, 5, 4. παραβαλόντες (codd. Sint. παραβάλλοντες) c. 47 med. S. 478, l. 10 d'en bas, 5,  $\tau \circ \tilde{v} \tau \circ [\tau \circ] \tilde{\epsilon} \rho \gamma \circ \nu$  comp. c. 3 S. 487, 11 und 6. ähnlich wie R. διεπράξατο δὲ (καὶ) τὴν . . . βουλήν ψηφίσασθαι [καὶ] δεηθήναι c. 24. S. 444, 8 et 9 liest; nur wollte Reiske das letzte xai nicht gerade, wie Sintenis, ausgeschieden wissen. Von Coraes hat Graux vier Emendationen recipiert: 7. τοῦ δὲ δήμου . . . παριέντος (codd. Sint. παριόντος) c. 22 init. S. 439, 8 et 9, 8. καὶ τούς τε φίλους (τοὺς τότε φ. codd. Sint.) c. 36 fin. S. 462, 1. 3 et 2 d'en bas, 9. καὶ πολλά ταραχώδη (τάλλα codd. Sint.) c. 27 med. S. 479, 9 und 10. οὐ

<sup>4.</sup> P. 490 et s. ci-dessus.

<sup>5.</sup> Ci-dessus, p. 405 à 489. — On va, dans la suite de cette reproduction du compte rendu de M. Heller, substituer l'indication, — en français, — des pages et lignes du présent volume à celle des pages et lignes de l'édition Hachette. H. G.

or detélican compar. c. 1 fin. Euriero statt wirig hat II -2 ind von Sentens in c. 4 med. rest Bialor anaven codd. Sint.) . . . ouodo; en u. 45 in. 8. 477, 2 me Stelle ham amu z. T. nach dem - are Aenderung i' i Lauran erlitten. . - a wild. wholeyer san I comer, Reiske e & Suologei de in Tianta. Bei me-- Matr. kommt man von schwerlich auf de zeu mir Amsken denn zai --- u erfordern. Miz Wurmminach schreibt ... ex toekeir e o rucu Ebae S. 415, - an will, der grammanischen Kongruenz mariftlich überlieferte Vilceta i geiler emig könnte. Mit demsellen Wyttenbach ..... 2 med. S. 484, 7 Er tr Kanifor ourgvarrend Matr. und die meisten codd, wie . esen. Von den Konjekturen des Bryaορίου δρών . . . είς ἄκρατον δωργανοντα τά -: τον σχολαστήν και θεως τακόν άνελ-- - ridológoic (codd. Sint. & Si. Matr. . S et 7 und 17. ω Κικέρων e. 26 S. 447, - unden; an letzter Stelle hat Sint, pach 1; Civiet hat Graux 18, c. 40 fin. S. 469, 5 - : \* raar nach o Kaïaag exeksiaer araata-🚬 🙉 die Präsentia περιμένουσι und απινουσι ce lune et 480, l. 2 in die entsprechenden 🐃 🗻 vereinzelte Konjekturen sind auch w est er 20. nach Photius hinter Kizée et g. E. S. 478, 4 ein sicherlich übera - accesschen Uebersetzung des Xylander • • 27 8, 448, 1. 3 d'en bas wie Sint. a Sout den Namen M. Axéllior(6), x 1 2 1 2000 c. 36 S. 462, 11 statt - 3 et 22 bis). c. 39 init. S. 406, ες Μεπεπ Κατων . . . έχεινον ήξίου

is a bas nicht als Lesart Xylanders,

στρατηγείν κατά νόμον ώς (codd. Sint. καί) τω της υπατείας άξιώματα προίχοντα, dem alten Solanus (du Soul) 23. mit δεινὸν ήγεϊτο τῷ Μανιλίω ταὐτὰ (codd. Sint. ταῦτα) μὴ παρασχεῖν c. 9 geg. E. S. 421, 4. einem jungen französischen Gelehrten de Nolhac 24, in der Konstituierung der Stelle c. 15 in. S. 428. 1 et 2 ου πολλώ δ' ύστερον τούτων, ήδη τῷ Κατιλίνα τῶν ἐν Θυρρηνία στρατιωτών συνερχομένων καὶ καταλοχιζομένων . . . . ηχον επί την Κικέρωνος οικίαν etc. Diese Stelle gab schon Reiske Veranlassung στρατιωτών einzusetzten, aber offenbar an falscher Stelle, nämlich nach τούτων. Die meisten codices haben wie Sint. nur των έν Θυρο, συνεργομένων, der Matr. hat των έν Θυροηνία πραγμάτων συνεργ. Nolhacs Konjektur widerspricht dem Sinn gewiss nicht, ob aber die στρατιώται vollständig angemessen sind, lässt sich doch sehr bezweifeln. Wurden die Leute nicht erst στρατιώται durch das καταλογίζεθαι? Mir scheint viel passender der Begriff συνωμοτών oder ανθρώπων. Nach dem 'Avis' sind noch zwei Lesarten zu erwähnen, nämlich 25. Volkmanns zu c. 41 fin. S. 470, dernière ligne du texte οἱ φίλοι für das handschriftliche φιλόσοφοι und 26. van Herwerdens c. 24 S. 443, l. 1 d'en bas (Κικέρων) έθηκεν εν επιστολή γράψας ένιαγοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν (sonst ἀπονυστάζειν) τὸν Inμοσθένη. Endlich ist mit H. Stephanus Iρτιος z. B. c. 43 S. 472, I. 3 et 8 d'en bas und sonst mit spir, asper geschrieben. Im ganzen ist diese Auswahl früherer Emendationen nur zu loben, wenn auch in einigen Fällen das Urteil abweichen wird. Mit Recht hat Graux den Namen Karliov in diese Schulausgabe z. B. No. 22 eingesetzt, trotzdem die gute Ueberlieferung nur Kezikiov hat und nach gewöhnlichen kritischen Grundsätzen also ein Irrthum Plutarchs anzunehmen und Kexikiov als von seiner Hand stammend zu betrachten wäre. Dass hier allein an M. Caelius zu denken ist, unterliegt wohl nach Cic. ad fam. II 11 keinem Zweifel - und denkbar wäre es doch auch, dass der Fehler nicht von Plutarch, sondern von seinen Abschreibern begangen wäre; denn Formen wie Κεκιλίου, Κοιλίου, Κλοιλίου sind bekanntlich häufig verwechselt worden cf. Schweighäuser zu Appian. b. c. II 22 p. 740 u. a. Gegen einige Lesarten habe ich mich schon oben gewendet; mit einigen anderen bin ich ebenfalls nicht ganz einverstanden. So scheint mir die von Coraes vorgeschlagene, von Schaefer und von Graux rezipierte Lesart c. 22 (No. 7) naquérios, welches unsere Ausgabe durch laissant faire, comme s'il y avait ἐωντος, μηδ' (doch wohl

χαὶ μή) ἐμποδών γιγνομένου τοῖς πραττομένοις erklärt. entschieden gegen das allein beglaubigte παριόντος zurtickzustehen: das Volk denkt mit heimlichem Grausen an die bevorstehende Hinrichtung (φρίττει τὰ δριῦμενα); dieser Gedanke schnurt ihm die Kehle zu, sodass es stillschweigend den zum Tode geführten Lentulus bis zum Tullianum begleitet. Grunde seines Herzens war es mit der That des Senates und des Cicero einverstanden, und so bricht es denn am Abend, als Cicero nach der Hinrichtung in seine Wohnung zurückkehren will, in lauten Beifall aus. Wenige Zeilen nach unserer Stelle heisst es daher, wie ich glaube, nicht ohne beabsichtigte Beziehung auf das παριέναι σιωπη, von der den Konsul geleitenden Menge: ήδη δ' ην έσπέρα καὶ δι' άγηρᾶς ἀνέβαινεν εἰς την ολιίαν (Κικέρων), οὐκέτι σιωπη των πολιτών . . . προπεμπόντων αὐτόν, άλλὰ φωναῖς etc. Sehr unnütz will mir auch der Gegensatz, der in No. 8 durch die Aufnahme des ze von Coraes zwischen den φίλοις und συνήθεσι geschaffen wird, erscheinen; viel richtiger sind doch wohl die damaligen Freunde und Bekannten den Genossen von ehemals entgegengestellt, cf. kurz vorher Αθήναις ενδιέτρεψεν άσμενος πόθω των πάλαι διατριβών. Auch No. 16 und 18 wollen mir nicht so einleuchtend vorkommen, dass sie die Vulgata, die leicht verstanden werden kann, verdrängen durften. Uebrigens ist das Verzeichniss der aufgenommenen Lesarten anderer Gelehrten auf S. 41 -45 (500-503 ci-dessus) nicht vollständig, wie denn schon H. Weil in der Revue critique S. 290 (504-505 ci-dessus) eine falsche Numerierung, welche inzwischen durch einen zweiten Abdruck beseitigt ist, bemerkt hatte. Es scheint gerade diese Zusammenstellung von Graux erst im letzten Moment vor dem Druck, vielleicht schon unter allerlei Störungen, gemacht zu sein. Ich vermisse z. B. eine Aufklärung über das ooi in der sonst vortrefflich restituierten, unter No. 17 erwähnten Stelle, die nach Graux lautet Τίς σοὶ πατής ἐστιν, ω Κικέρων; — Σοὶ ταύτην, έφη, την απόκρισιν ή μήτηρ γαλεπωτέραν εποίησεν. Bisher las man hier an erster Stelle  $\sigma o \tilde{v}$ ; ich halte  $\sigma o \tilde{i}$  entschieden für besser. Auch über das eingeschobene δ Κάτων comp. c. 1 S. 484, 15 erhält man keine Auskunft auf S. 45 (503 ci-dessus), es ist nach διαμειδιάσας, wohin es Graux setzt, von Reiske eingeschoben, von du Soul, der dieses handschriftlich nicht überlieferte Wort zuerst und mit Recht vermisste, nach είς τούς δικαστάς.

Leider hat es Graux sowohl hier, wie in der vita Demosthenes unterlassen, die von Sintenis oder der Vulgata aus dem Madrider Codex gewonnenen und in den Text gesetzten Lesarten zu verzeichnen, sodass wir stets die früheren Kollationen vergleichen müssen; eine Erweiterung des 'Avis' nach dieser Richtung wäre für den Lehrer, dem doch überhaupt die Seiten 41-45 (500-503 ci-dessus) allein dienen können, leicht und höchst wünschenswerth gewesen: vielleicht entschliesst sich der Herausgeber einer zweiten Ausgabe dieser Bändchen, welche gewiss nicht lange auf sich warten lassen wird, zu einer solchen Erweiterung. Es handelt sich in der That um ein für jeden Lehrer höchst wichtiges Korollarium; ich greife, um zu exemplifizieren, ein beliebiges Kapitel heraus, um die Abweichungen, die nach dem Matritensis gewonnen zu sein scheinen, von dem Text bei Sintenis anzudeuten. In c. 3 in. S. 408, 2 et 3 hat Graux roic περί Μούχιον ανδράσι πολιτικοίς και πρωτιύουσι της βουλης συνών, Sint. nach seinen codd. τοῖς περὶ Μ. ἀνδράσι συνών πολιτικοῖς καὶ πρ. τ. β.; ib. S. 408, 7 Graux. Ελλησί τε συνην φιλολόγοις, bei Sint. fehlt τε; ib. S. 408, 8 Graux άχρι οξ, Sint. άχρις ου; ib. S. 408, 11 Graux Χρυσόγονος . . . προσαγγείλας τινός οὐσίαν . . . αὐτὸς ἐωνήσατο ohne jede Angabe in dem 'Avis'. sodass man glauben muss, diese Lesart stamme aus dem Matr.: Sintenis liest zwar ebenso nach der Konjektur von Cruserius und Wyttenbach, fügt aber hinzu προσαγγείλαντός τινον libri (τινα F). Gleich darauf S. 409, 2 hat Graux ταλάντων άξίαν οὐσαν, welche Stellung bei Sint. nur C hat, seine tibrigen codd. haben wie er liest ταλάντων οὐσαν αξίαν; ib. S. 410, 2 hat Sint. nur  $\eta \nu$  (sc. Κικέρων) ὄντως ἰσχνός καὶ ἄσαρκος, άρρωστία στομάχου . . . προσφερόμενος, während Graux liest όντως την έξιν ίσγος . . . άρρωστία τοῦ στομάxov, beide Zusätze müssen auf Rechnung des Matr. kommen. Man wird aus diesen Varianten zu einem Kapitel leicht erkennen, wie mannigfach die Aenderungen sind, die der Text durch den Matr. erleidet. Ob es immer Verbesserungen sind, möchte ich zunächst dahin gestellt sein lassen und nur die Bitte wiederholen, diese Varianten in den 'Avis' aufzunehmen. Möglicherweise stellt sich dann auch bei der einen oder anderen doch heraus, dass sie nicht aus dem cod. stammt, sondern unter den aufgenommenen Konjekturen Platz finden muss, wie ich z. B. bei dem oben erwähnten προσαγγείλας τινος und αχρι

vermute (7). Jedenfalls hat aber, wie wohl auch die Zusammenstellung zeigen kann, der Text durch die Quelle des Madrider Codex bedeutend an Lesbarkeit gewonnen: besonders viele Stellen zeigen eine von der gewöhnlichen abweichende Aufeinanderfolge der Worte; ich habe mir noch notiert c. 1 S. 403. avant-dernière ligne εν τῷ πέρατι τῆς ρινός, ώς ἔοικε, διαστολην αμβλείαν Graux, διαστολήν, ώς έσιχεν, α. Sint.; c. 2 S. 407, 11 καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αὐτοῦ Graux, καὶ ποιημάτιον . . . αὐτοῦ διασώζεται Sint.: ib. S. 407, 16 οὐ μιχράς περί τους λόγους γεγενημένης καινοτομίας Graux, ού μικράς γεγενημένης περί κτλ. Sint., c. 4 S. 411, 6 πρός την έξιν τοῦ σώματος ήρμοστο Graux, έξιν ήρμοστο Sint., c. 5 S. 413, 12 τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν χρωμένους Graux, τῷ βοᾶν μεγάλα χρ. Sint., c. 7 in. S. 415, 9 δργάνοις καὶ σκεύεσι χρωμένους αψύχοις Graux, δργάνοις χρωμένους καὶ σκεύεσιν άψύχοις Sint., ib. S. 415, 13 μνημονεύειν είθιζεν έαυτόν Graux, είθιζε μνημονεύειν αύτών Sint., c. 14 S. 426, l. 4 d'en bas ανελείν τον Κικέρωνα περί αὐτον τον τῶν ἀργαιρεσιῶν θόρυβον Graux, περί αὐτὸν τῶν ἀρχ. τὸν θόρυβον Sint., c. 17 S. 431, 14 έχ τοιαύτης αίτίας Graux, έξ αίτίας τοιαύτης Sint., c. 18 S. 433, dernière ligne πολλοῖς δὲ τῶν μετέγειν δοκούντων τῆς συνωμοσίας διαλεγόμενος Graux, μετέχειν της συν. δυκούντων Sint., c. 20 in. S. 436, 4 γίνεται τι ταῖς γυναιξὶ θυούσαις σημείον Graux, σημείον θυούσαις Sint., ib. S. 437, 3 hat Graux nach Matr., der καὶ τοῦτο προσετίθεντο hat, τούτω vor προσετίθεντο gestellt, ib. fin. S. 437, 8 λαβην δ' εἰς έλεγχον οι δεμίαν παρέδωκεν Graux, λαβην δ' οὐδεμίαν εἰς έ, π. Sint., c. 47 S. 478. dernière ligne πλοΐον εὐθὺς εὐρών ἐνέβη Graux, πλ.  $\epsilon \hat{v} \rho \hat{\omega} \hat{v} = \epsilon \hat{v} \theta \hat{v} \hat{c} = \epsilon \hat{v} \hat{e}$ . Sint. u. a. m. Aus dem Matr. sind auch manche Zusätze gewonnen, von denen einige sehr gut, andere zweiselhasten Wertes sind. So c. 8 S. 418, 11 (Kai) rovior τὸν τρόπον διὰ παιδαγωγών, c. 9 S. 419, 11  $au ilde{r}_i$  ( $au ilde{\epsilon}$ ) δυνάμει πεποιθώς, wohl gegen Plutarchs Manier, der gern mehrere Participia neben einander stellt, c. 9 S. 419, l. 4 d'en bas

<sup>7)</sup> Aehnlich verhält es sich wohl auch noch mit folgenden Lesarten von Graux: c. 4 S. 410, 12 εγκατελειπεν Steph., c. 6 in. S. 414, 1 ἡνωχλησε τοῖς ἀνθρώποις εν ἀρχή σῖτον εἰς 'Ρωμν ἀποστελλειν ἀναγκιζομενος Reiske (codd. Sint. — ομένοις), c. 9 S. 421, 1 τῶν δὲ δημάοχων ἀγαγόντων Schaefer (codd. Sint. διαγαγ.), c. 15 S. 428, 11 ἑπὸ δή τινος . . . ἀγνῶτος Emperius (Sint. codd. ἀγνῶστον) u. a. m.

άπαλλαγείς οίκαδε κείρασθαί τε την κεφαλήν (καί) κατά τάγος καθαρον ιμάτιον λαβών, ib. S. 420, 7 δ Κικέρων 'Αλλ' έγω(γ')' είπεν 'ουκ έγω τηλικουτον τράγηλον', c. 14 S. 426 l. 3 d'en bas εδόχει . . . προσημαίνειν τὰ πρασσόμενα σεισμοῖς (τε) καὶ κεραυνοίς, c. 15 S. 428, 15 πληγείς υπό τοῦ δεινοῦ καί τι (καί) τῆς αιτίας απολυόμενος, ην έσγε, c. 20 S. 437, 6 ist ebenfalls ein καί vor τη πολιτεία, c. 48 S. 480, 9 ein δέ nach οὐ φαινομένου hinzugekommen, im letzteren Falle wohl gerade nicht angemessen. Man sieht aus diesen Beispielen, welche sich nur auf ein Drittel des Buches erstrecken, dass namentlich Satz- und Wortverbindungen durch diese Zusätze geglättet sind; doch auch Wichtigeres giebt der Matrit., z. B. c. 49 g. E. S. 482, 10 έπεὶ . . . κατεπολέμησεν (ὁ Καῖσαρ) 'Αντώνιον, eine Ergänzung welche der Zusammenhang allerdings wünschen liess, wie auch έση zwischen επὶ τῆς ολχίας und τὴν Σφίγγα in den Schlussworten von c. 7 S. 417, 3-4 u. δια Τύλλου τινός (Ταραντίνου) πράττουσαν c. 29 S. 451, 1. Recht verständlich ist so auch c. 19 S. 435, 8 geworden, wo Graux mit dem Matr. είσελθών οὖν ὁ Κικέρων (καὶ γενόμενος) καθ' αὐτὸν etc. liest. wohl auch c. 16 S. 430, av.-dern. lig. δείν γὰρ αὐτοῦ μέν ἐν λόγοις, εκείνου δ' (εν) δπλοις πολιτευομένου: ferner c. 4 S. 412. 4 έπει δ' (ούτως) εμελέτησε u. danach ανθομένου δε τοῦ Κικέρωνος (εψθψς) εἰπεῖν, c. 5 S. 413, 1 Ἐπεὶ δὲ (καὶ) φύσει <math>ψ. c. 6 S. 414, av.-dern. lig. εί (γε) καθάπερ etc. Diesem Gewinn stehen nur wenige Verluste gegenüber. Nicht dabin zu rechnen ist wohl die Auslassung des ganzen Satzgefüges c. 7 ην δε τώ Βέρρη αντίπαις νίος δεί λοιδορείσθαι, denn es fehlt gewiss nur in dieser für die Schule berechneten Ausgabe. Vermisst wird dagegen c. 14 S. 426, 10 der Zusatz der übrigen Hschr. zai zaταδείσασα, der mir notwenig erscheint, während ich gern mit Graux und dem Matr. ολείων weglasse in c. 47 S. 479, 7 παφελθείν εἰς τὴν Καίσαρος [οἰκίαν] διενοήθη. - Eine ganze Reihe von Aenderungen sind durch den cod. hineingekommen, welche die Güte desselben bezeugen; freilich auch einige, die mir nicht acceptabel erscheinen, wie c. 5 S. 413, 5 λέγεται . . . περί την υπόκρισιν . . . προσέγειν; viel besser bezeichnet das προς der übrigen codices die Beziehung oder c. 9 S. 419, 11, wo κρινόμενος κλοπης έπ' αι'τοῦ das gute ὑπ' αι'τοῦ verdrängt hat, oder c. 15 S. 429, 1, wo  $\epsilon i \sigma \dot{\eta} \gamma \gamma \epsilon \lambda \lambda \epsilon$  für  $\dot{\alpha} \pi \dot{\eta} \gamma$ . eingetreten ist; vielleicht gehört hierher auch c. 47 S. 478, 12 έχων τον άδελφον συν αυτω statt μεθ' αυτου und ibid. S. 478, l. 6 d'en bas

προλαμβάνειν της φυγής statt τη φυγή und ib. l. suiv. περιβαλόντες statt περιλαβ. Vielleicht ist auch c. 5 in. S. 412, 1, 8 d'en bas O d' où v Kezégov fur youv zu beanstanden, wie ich entschieden Präsens Eagyéllet für besser halte als das von Graux nach Matr. c. 16 S. 430, 3 eingesetzte ἐξίχγειλε. In demselben Kapitel is gegen Ende S. 431, 3 ἐπαιρόμενος für ἐπαgάμενος mit Recht aus Matr. aufgenommen, wie c. 15 S. 428, 7 d'en bas dià Katiliva verständlicher erscheinen will als dià Κατιλίναν und ib. S. 428, l. dern. πάσαι δ' δμοίως την επιβονλην έφραζον (Sint. π. δ' ήσαν δμοίως επιβουλήν φράζουσαι), aber der Lesart κόρακες . . . κατασγόντες (Graux mit Matr.) έπι την περαίαν ... έβόων c. 47 S. 479, 16 kann ich keinen Geschmack abgewinnen gegenüber der gut beglaubigten Vulgata za-Gioarteg. Geringe Aenderungen, z. T. recht schlagend, sind unter anderen c. 49 S. 481, 1. dern. τὰς ξαυτοῦ κατὰ μικρον c. 17 S. 431, 6 et 7 d'en bas παρείγε (sc. Λένιλος) δε την ανήμην ώσπερ είώ θασιν (statt εἰώθεισαν) οι παίδες, δταν εν τῷ σφαιρίζειν (δι-) αμάρτωσιν, c. 47 S. 479, 14 θαλάσσης (statt θαλάττης Sint.) c. 7 S. 416, 4, wo Graux mit Matr. Επαγαγών τους μάρτυρας καὶ άναχρίτας έχέλευε schreibt statt des hergebrachten, sowohl wegen seiner Bedeutung als auch wegen seiner Seltenheit auffälligen Enuzgivas. Leicht geändert oder gebessert sind auch c. 4 fin. S. 412, 10 διά σου προσγινόμενα (statt ε), c. 20 S. 436, l. dern. γενομένων εν συγκλήτω λόγων statt e, c. 19 S. 435, 11 εξη υλαβείτο (Matr. hat  $\xi \xi \eta \nu \lambda \alpha \beta \epsilon i \tau \sigma$ ), c. 47 S. 479, 7  $\lambda \sigma \gamma \tau \sigma \mu \omega \nu$ ,  $\delta \varsigma \gamma \epsilon$  statt ώστε. Ebenda Z. 11 ist auch aus der verkehrten Trennung in Matr. zai i rag der schon von Sintenis vermuthete, bei Graux S. 502, l. 3 d'en bas nicht erwähnte Name Kan vag gewonnen; an das c. 34 S. 459, 4 nach dem Matr. (cf. S. 502, 1) rezipierte δεδιωχημένων mag ich aber noch nicht recht glauben, auch nicht an εθύετο für θύεται c. 19 S. 435, 6 oder an επειδή ibid. S. 435, 4 für ènei. — Im Anschluss an seinen Codex hat Graux nun auch mehrere Konjekturen gemacht, welche meistens (leider auch nicht alle) in dem 'Avis' verzeichnet sind. nicht alle gleich glücklich sind, darf nicht Wunder nehmen, aber die Mehrzahl zeugt von grossem Scharfsinn. Einige, noch nicht erwähnte, will ich anfügen. Sint. liest c. 18 in. oder ουν επενόει μικρον ο Δεντλος η ασημον, αλλ' εδέδοκτο. Graux hat S. 432, 10 (ganz nach Matr.?) ἐπενόει κακὸν ὁ Λ. ἰάσιμον, άλλ' έ. und gleich darauf άναιρεῖν καὶ τῶν ἄλλων (sonst ἀναιρεῖν τῶν τ') . . . τήν τε (sonst δέ), πόλιν; bald darauf

Z. 17 ξίφη δε καὶ στυππεῖον (στύππιον Matr. ceteri στυππεῖα Sint. oder στυπεία) und S. 433, 2 πολλών (άν) αψάντων. Gegen Ende S. 434, 1 hat er das auch im Matr. überlieferte πιστεών trefflich emendiert in πιστούς εύρων und c. 9 S. 419. 7 schreibt er (ob mit Matr.?) πολλῶν καὶ γενναίων offenbar viel angemessener als μεγάλων und c. 19 S. 435, l. dern. εἰς άπαν ἀναρραγήσεσθαι τόλμης, ώς (Matr. ἢ) μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας (Sint. τόλμης τη παλαιά κακία). Ganz wesentliche Aenderungen hat c. 48 fin. von Graux allein, wie es scheint, nach Matr. erhalten; es lautet: την δε κεφαλην απέκοψαν (-εν Sint.) αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας Αντωνίου κελεύσαντος, αίς τοὺς Φιλιππικούς έγραψεν. Ο ύτως γάρ (αύτός τε γάρ Sint.) δ Κικέρων τοὺς κατ' Αντωνίου λόγους [Φιλιππικοὺς] ἐπέγραψε κτλ. Βεgründet erscheint auch nach dem διστατήσας im Matr. die Lesart διστάσας für δυσπαθήσας c. 36 S. 463, l. 5 d'en bas, ανθρωπος c. 39 S. 467, 12 (ανθρωπος Matr. ανήρ Sint.), c. 41 S. 470, 13 γυναϊκα παρ' ην έγήρασε (παρην Matr. παρ' η Sint.), comp. c. 2 S. 485, 9 τους είρημένους ύφ' αὐτοῦ (ὑφ' αὐτοῦ Matr. ύπ' αιτοῦ Sint.), weniger annehmbar c. 35 S. 460, 3 κατά τὴν δίχην (μετά Matr. παρά Blass, περί την πόλιν Sint.), c. 40 S. 468, 5 έργον μεν ήν τότε φιλοσόφους συντελείν διαλόγους καί μεταφράζειν τούς Πλάτωνος καὶ (τότε τούς φιλ. συντ. διαλ. καὶ μεταφράζειν Πλάτωνος Matr., τὸ τοὺς φ. . . . μεταφράζειν καὶ Sint.), sowie die Stellung c. 49 S. 482, 12 ανείλεν ή βουλή τοῦ 'Aντωνίου (αν. τ. 'A. ή β. Matr.). Hier hätte meines Erachtens nicht bloss die Wortstellung bei Sintenis (f. β. αr. Art.), sondern auch die von ihm nach Anton. 87 vorgeschlagene Konjektur χαθείλεν Aufnahme verdient. Auch in c. 8 fin. S. 419. 3 hat Graux eine Umstellung vorgenommen, hier wie ich glaube mit vielem Glück; er schreibt έθεράπενε δέ καὶ Πουπίζιος Κικέgwra, die Handschriften haben hier alle, auch der Matr. Πομπήϊος δὲ καὶ Κικέρωνα έθεράπευε, Sintenis hatte Κικέρωνα δὲ x. II. ¿9. Ich ziehe Graux' Anordnung namentlich wegen des vier Zeilen vorhergehenden, ebenfalls den Satz beginnenden έθεράπευον δέ vor. Mit Unrecht hat Graux, glaube ich, in der comp. c. 4 S. 488, 5 das διαφανής des Matritensis in das ausserordentlich anfechtbare Participium διαφανείς verändert; leichter und verständlicher bleibt doch φανείς mit Sint. Auch οίδ' απελθόντες, wie Graux c. 13 S. 426, 7 nach dem ο i δ ε des Matr.schreibt, kann nicht gelobt werden, ebensowenig wie die Form περιέθεε c. 48 S. 480, l. dern., welche schon aus Rücksicht

auf den Zweck der Ausgabe nach den übrigen Handschriften in  $\pi \epsilon \varrho i \epsilon \vartheta \epsilon \iota$  zu kontrahieren war. Wie in c. 7 S. 415, 12 d'en bas in  $\vec{\varphi} \varkappa \epsilon \tilde{\iota}$  (für  $\vec{oi} \varkappa \epsilon \tilde{\iota}$ ) ein Druckfehler vorliegt, so auch c. 35 S. 460, 3 in  $Ho\mu\pi\nu_i \tilde{\iota}\varphi$  (statt H ist H gesetzt) und S. 419, 4 in  $\vec{av} \iota \tilde{\omega}$  statt  $\vec{av} \iota \tilde{\psi}$ , um die sonstigen kleinen Versehen, abgesprungene Accente und Buchstaben, nicht zu erwähnen. Unangenehm ist der Druckfehler  $\gamma \iota \gamma \nu \omega \sigma \varkappa \epsilon \iota \nu$  c. 7 S. 415, 11 d'en bas, weil man zweifelhaft bleibt über die Lesart. Sintenis bietet  $\dot{\epsilon}\gamma i \gamma \nu \omega \sigma \varkappa \epsilon$ , Graux hat wohl (nach dem Matr.?) das der Stelle angemessene Präsens  $\gamma \iota \gamma \nu \omega \sigma \varkappa \epsilon \iota$  setzen wollen.

Schliesslich noch eine Kleinigkeit. Graux richtet sich bei der Schreibung der lateinischen Namen z. T. nach seinem Matr., wenigstens citiert er ihn. Ich meine, hier wäre es nattirlich gewesen, die unmittelbare Quelle zu befragen. Die Inschriften bieten überwiegend Auxivrioc, so auch die meisten codd.: deshalb war c. 9 S. 419, 9 u. a. m. der Matr. mit seinem Auxirios ad acta zu legen. Die Inschriften sprechen für Epévnoc, wie zufällig auch der Matr. (oder Reiske?) hat. Nicht unwichtig wird dies bei dem Namen Hortensius. Sintenis hat Optiones. der Matr. hat c. 7 S. 416, 12 'Opthroiou, c. 35 S. 460, 2 d'en bas Θρτήσιον. Graux setzt, wohl nicht unbeeinflusst von der 1. Stelle im Matr. Όρτηνσίου und Όρτήνσιον. Die Inschriften zeigen nur die Form Optholog cf. C. I. G. I 353 III 4784 und 4922. Da dieselben aus der Zeit Hadrians, also auch Plutarchs stammen, so kann kein Zweifel sein, dass die Griechen damals den Namen Optifotog sprachen und schrieben.

Um nun noch ein Wort tiber den Kommentar hinzuzustigen, so ist, abgesehen davon, dass doch vielleicht der Erklärungsweise resp. der Uebersetzung von Amyot zu viel Raum abgetreten ist, auch in diesem Bändchen das Sachliche knapp und meistens ausreichend angegeben. Manchmal hat Graux gegen seine sonstige Gewohnheit auch Textkritik in diesen Anmerkungen getibt, so ist z. B. c. 18 S. 433, l. dern. die Lesart πιστούς εύρών (cf. oben) c. 28 S. 450, 9 die noch nicht von mir berührte, aber nicht unwahrscheinliche Lesart δίχην τις (τῶν δημάρχων) ἀσεβείας ἐγράψατο τῷ Κλωδίω (καὶ \*\* δίχην τος ἀσεβείας ἀπεγράψατο Sint., καὶ δίχην τῆς ἀσεβ. ἐγράψατο Matr.) begründet und c. 47 S. 479, 4 d'en bas καταβάς, welches im Text steht, als seltsam von einem Raben gesagt erklärt und Wyttenbachs καταπτάς als wahrscheinlich hingestellt. Dass dergleichen Aeusserungen eher in den 'Avis' gehören und sich

wohl nur zufällig in den Kommentar verirrt haben, darf man gewiss annehmen, wie denn sicherlich Graux selbst in einer 2. Aufl. mancherlei Kleinigkeiten gebessert haben würde, um die vita noch schulgerechter zu machen. Sehr bleibt es indess zu beklagen, dass wir von seiner Textkritik, die trotz aller der Ausstellungen, die ich machen zu müssen glaubte, vieles und darunter manches ganz Vortreffliche geleistet hat, nun nichts mehr hoffen dürfen. So kann ich nur wünschen, dass einem eventuellen Herausgeber dieses Bändchens meine Bemerkungen von Nutzen sein mögen.

Ich will schliesslich nicht verhehlen, dass mir manche Varianten des Madrider Codex den Eindruck gemacht haben, als seien es Zusätze resp. Interpolationen, die ein kundiger Abschreiber eingefügt hätte, um den Text lesbarer und stillgerechter zu gestalten. Vielleicht entschliesst sich ein Gelehrter, der mit der handschriftlichen Ueberlieferung des Plutarch vertraut ist, den Matritensis selbstständig oder auf Grund des von Graux gebotenen Materials nach dieser Richtung hin zu prüfen.

BERLIN.

HELLER.

## PÄDAGOGISCHES ARCHIV

Band XXIV. (8.) 1882, p. 558-564.

| $\boldsymbol{P}$ | luto | xq  | ue, | V    | ie c | le ( | Cice | éroi | n. | Te | xte | gr | ec . |    |    | . [ | ar  | Cl | ı. ( | 3 ra | a u | x. |
|------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----|----|------|----|----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| D                | er   | Le  | beı | ısb  | esc  | hre  | ibu  | ıng  | d  | es | De  | mc | stb  | en | es | ist | die | d  | es   | Ci   | cei | .0 |
| bald             | na   | ach | gei | fole | zt   |      | •    | •    |    |    | •   | •  | •    | •  |    |     |     | •  |      | •    |     |    |
|                  | •    | •   | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •  | •  | •   | •  | •    | •  | •  | •   |     |    | •    | •    | •   | •  |

Der pädagogische Character der Ausgabe zeigt sich auch in der Auslassung der anstössigen Mittheilungen tiber die Schwester des Clodius in Cap. XXIX. Was wir tiber manche Anmerkungen in der Biographie des Demosthenes bemerkten, dass sie nämlich gar zu elementarer Natur sind, müssen wir hier wiederholen. Dahin gehören Anmerkungen, durch welche die

Construction angegeben wird, wie Anm. 5 auf S. 408 (ci-dessus) A. 2 auf S. 426, A. 1 S. 445, A. 5 S. 465, die Erklärung adverbialer Bestimmungen, wie ἐπισφαλέστατα A. 7 S. 422. ἐπὶ  $\tau \iota u \tilde{n}$  A. 5 S. 425,  $\tau \dot{\epsilon} \lambda o c$  A. 16 S. 427, die Hinweisung auf die Beziehung der pronomina, wie exervos A. 3 S. 445, autors A. 8 S. 472. actor und actor A. 17 S. 477, Anmerkungen wie A. 12 S. 416, A. 11 S. 437, A. 8 S. 436, A. 15 S. 437, A. 2 S. 450, A. 4 S. 459. Der Raum, der durch Weglassung solcher Bemerkungen gewonnen wurde, konnte für die Erklärung für den Anfänger schwierige Dinge benutzt werden, wie z. B. der Construction von εγκαλείσθαι Cap. XXX επί τούτω δ Κικέρων ενεκαλείτο, zum Hinweis auf die figura etymologica Cap. XXXIV προσέπρουσεν δ Κιπέρων αθτῷ πρόσπρουσιν εἰς οὐδὲν ἐμφανὲς προελθούσαν, Cap. XXXIX πάσας της ψυχης τρεπόμενον τροπάς. Der Hellenismus in ὑπέπεμπε τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας in Cap. XLV ist Anfängern schwerlich so bekannt, dass er nicht auf Krüger §. 50, 4, A. 3 verwiesen werden müsste. Auch die Wendung mit  $\epsilon \varphi$ ,  $\dot{\varphi}$  in der comparatio Cap. III (ἐφ' ὧ δ' ἡ σύγκλητος ἐσθῆτά τε διήλλαξε) wird ihm Schwierigkeiten bereiten. Auf das Ungewöhnliche mancher Ausdrücke war hinzuweisen, wie in οξτω γάρ ξαήει τὸ μειράχιον αὐτὸν in Cap. XLV.

Im Uebrigen können wir hinsichtlich dieser Ausgabe wiederholen, was wir von der Ausgabe der Biographie des Demosthenes gesagt haben, dass sie allen Anforderungen einer richtigen Interpretation entspricht. Insbesondere ist sorgfältig auf die Irrthümer und Missverständnisse Plutarchs hingewiesen (S. 416 A. 10, S. 417 A. 1, S. 425 A. 6, S. 427 A. 15, S. 429 A. 4, S. 432 A. 6, S. 434 A. 6, S. 451 A. 10, S. 469 A. 3, S. 476 A. 6, S. 477 A. 2). Neu war für uns die Erklärung des im 8. Capitel berichteten Witzwortes Έπεὶ δὲ Οὐατίνιος . . . . χοιράδων δέ τὸν τράχηλον περίπλεως, ἢτεῖτό τι καταστάς παρά τοῦ Κικέοωνος καὶ μή διδόντος, άλλά βουλευομένου πολύν χρόνον είπεν ώς ούχ αν αυτός γε διστάσειε περί τούτου στρατηγών, επιστραφείς δ Κικέρων ('Αλλ' έγωγ' ) είπεν (( οὐκ έγω τιλικοῦτον τράγηλον. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Theil der pointe durch die Uebersetzung des lateinischen nutare (im Sinn von den Kopf schütteln) verloren gegangen ist. Den deutschen Leser berührt die häufige Citation deutscher Werke, wie "Teuffels römische Literaturgeschichte" angenehm; derselbe wird andererseits zur Lecture mancher bei uns weniger bekannten

französischen Werke angeregt werden, wie z.B. zur Lectüre von Boissier, promenades archéologiques. Das treffliche Buch desselben Verfassers "Cicero und seine Freunde" erfreut sich ohnehin bei uns einer grossen Verbreitung.

Dr. LUDWIG SCHMIDT,

Lehrer am Gymnasium zu Greifenberg in Pommern.

Construction angegeben wird, wie Anm. 5 auf A. 2 auf S. 426, A. 1 S. 445, A. 5 S. 465, verbialer Bestimmungen, wie ἐπισφαλέστο τιμη A. 5 S. 425, τέλος A. 16 S. 427, d' Beziehung der pronomina, wie execuos S. 472, αὐτὸν und αὐτοῦ A. 17 S. 477 S. 416, A. 11 S. 437, A. 8 S. 436, A S. 459. Der Raum, der durch We gewonnen wurde, konnte für di schwierige Dinge benutzt wer von έγκαλεῖσθαι Cap. XXX zum Hinweis auf die fig **χρουσεν ὁ Κιχέρων αὐτ**ῷ θοῦσαν, Cap. XXXIX Der Hellenismus in in Cap. XLV ist nicht auf Krtige Auch die Wend  $(\vec{\epsilon} \boldsymbol{\varphi}' \ \vec{\psi} \ \vec{\sigma}' \ \vec{\eta} \ \vec{\sigma}')$ keiten berei war hinzu Cap. XI Im 1 hole the  $\mathbf{I}_1$ 

# FRAGMENTS INÉDITS

TRANSMIS

A M.M. FOERSTER ET RUELLE

### EXTRAIT

DŪ

### RAPPORT SUR UNE MISSION EN ESPAGNE

PAR CHARLES GRAUX

(Archives des missions scientifiques et littéraires, 3º Série, t. V, p. 134.)

Paris, le 21 juillet 1876.

N-49 pour M. le professeur R. Foerster, de Rostock, je rencontrai un endroit inédit qui comble une lacune de deux pages à la fin de la première des « Deux Déclamations inédites de Libanius » publiées par lui dans Hermes, t. IX, p. 22 et suiv. Je lui envoyai immédiatement ce complément de sa publication (1). . . . . . Le temps m'ayant manqué pour copier deux fragments anonymes, présumés inédits, qui traitent de l'histoire de l'ancienne musique grecque, Don J. M. Octavio de Toledo, le zélé conservateur du département des manuscrits à la Biblioteca nacional, et l'éminent bibliophile Don José Sancho Rayon me firent l'amitié de photographier eux-mêmes les cinq pages du manuscrit qu'occupaient ces textes. Ils obtinrent d'excellentes épreuves, à l'aide desquelles, de retour à Paris, je pus procéder tout à loisir à la transcription des deux anecdota (2).

<sup>1.</sup> Depuis le temps où j'écrivais ces lignes, M. Foerster a publié, d'après ma copie, ce passage de Libanius dans Hermes, sous le titre suivant: Supplentur et emendantur Libanii Κεφάλου καὶ Αφιστοφώντος ἀντιλογίαι. [Note ajoutée en janvier 1878.]

<sup>2.</sup> Je transmis ma copie [avec la Notice qui est p. 531—533 ci-après, (H. G.)] à M. Ch.-Ém. Ruelle, qui vient de publier ces textes musicaux dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 11e année. J'ai fait reproduire dans le même volume une page autographe de Constantin Lascaris, le copiste du manuscrit en question. [Note ajoutée en janvier 1878.]

### SUPPLENTUR ET EMENDANTUR

### LIBANII

### ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΙ (1).

Cum ante hos duos annos Libanii Κεφάλου καὶ Αριστοφωντος αντιλογίας ederem (Herm. IX 22 sq.), unicum textus habui fontem Parisinum (gr. 2998) codicem non ita bonae notae. Alterum quo illas contineri sciebam codicem Matritensem (gr. 49) conicere tantum licebat non ex illo fluxisse, sed singularem habere auctoritatem. Tertium quod cognovimus (Par. gr. 583), Milleri in eruendis graecis codicibus spectatissimae debemus sollertiae; sed is statim evasit, ut qui saeculo xvII demum e primo exaratus sit(2). Eo felicius igitur mihi cessit, quod Carolus Graux, ut eximiam in me Libaniumque meum habet benivolentiam, dum Hispaniae bibliothecas perscrutatur, codicem Matritensem meum in usum tractavit atque ita quidem, ut non solum quae in Parisino uno folio perdito deessent transcriberet, sed etiam textum editum locis quos ego significassem inspiceret. Itaque nunc et quod olim posueram sustinere et illud pro certo affirmare possum hunc codicem ex eodem quo Parisinus fonte fluxisse, sed multis

<sup>1.</sup> Extrait de *Hermes*, t. XII, pages 217-222. Depuis la publication de cet article, M. R. Foerster a collationné lui-même le Codex Matritensis; il a bien voulu comprendre ici les résultats que la nouvelle collation a fournis et y ajouter quelques conjectures.

H. G.

<sup>2.</sup> Journal des Savants 1875 p. 222 sq.

locis, cum librarius in exarando accuratius versatus sit, genuinam servasse lectionem. Quo magis autem dolenda est eius tam tristis condicio, ut multa nisi arte chemica in subsidium vocata iam non effulgeant, eo dignior videtur, qui quam fieri possit accuratissime et ad has et ad alias Libanii declamationes perpoliendas excutiatur. Nunc ego primum cum viris doctis qui his studiis favent exitum  $\mu \epsilon \lambda \acute{\epsilon} \tau \eta \varsigma \ K \epsilon \phi \acute{a} \lambda o v$  qui in Parisino deest communicabo, deinde nonnullos locos utriusque declamationis proferam, qui vel nunc demum a codice Matritensi (M.) medelam accipiunt vel quorum emendatio nostratibus, inprimis dico Cobetum, debita ab eo confirmatur.

Quae autem in codice M. fol. 168 lin. 5 sq. post verba οὖτε νόμισμα νόμιμον, δ μὴ πολλάκις ἔστρεψαν ἀργυρογνώμονες (Herm. IX 47, 30) sequentur, have sunt:

ώσπερ ούμος βίος άνω καὶ (³) κάτω στρεφόμενος μετὰ τῶν ψήφων αριθμούμενος (4) καθαρός ήχει πανταχού, τον δέ σον οὐδ' εἴ τις ὑπόχαλχος ἢ χίβδηλός ἐστιν οὐχ ἄν τις ἰσχυρίσαιτο. προέλθω δ' (5) εὶ βούλει κάπὶ (6) τὰ μείζω παραδείγματα. αίτη καὶ τείχους ἰσχύς, ούχ  $\delta(7)$  μηδεὶς προσήγαγε πολέμιος, άλλ'  $\delta$ πολλάς καὶ στρατιωτών καὶ μηγανημάτων προσβολάς ἀπεκρούσατο, ώσπες ούμος βίος πανταχόθεν προσαγόντων υπορυττόντων (8) διαβολαῖς καὶ κακοηθείαις ἐστὶν ὀρθός, καὶ πλόιμος οἰκ έν γαλήνη δείχνυται, σύ μέν οὖν ἀπείρατος κινδύνου πολιτικοῦ καταστάς (9) ἄπλους, εγώ δε πολλούς συκοφαντών υπέμεινα πολέμους καὶ κινδύνους καὶ δήτορας κατ' έμοῦ πνέοντας ήνεγκα. τὰ δὲ ζῶα πῶς δοχιμάζεται; τίς ἵππος ώνεῖται μὴ πολλοὺς ἐλάσας δρόμους ούχ εν ίππασίμοις και λείοις μόνον άλλ' εί και μέ τοις άποχρότοις καὶ πρὸς τὰ σιμὰ καὶ κατὰ πρανοῖς; αὕτη γὰρ ἵππων κρίσις, τοὺς δὲ κομιδῆ πώλους ἄγοντες εἰς τὴν ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ τοὺς θορύβους μέσους, εἰ φοβεροί, δοκιμάζετε. οὐκ ἤχθη Κέφαλος είς την άγοραν έπὶ πείρα βίου οὐδ' ήκουσε θόρυβον δικαστηρίου, έγω δε πολλούς περί έμαυτοῦ δραμών δρόμους ενίκων απαντας, εί δέ τὸ μή κριθέν προκρίνεις τοῦ πεφυλλοκρινημένου στεφάνου, άρα καὶ στρατηγον χαλκοῦν ανέστησεν (10) ούκ ενδύντα θώρακα καὶ οὐδ' ἰδόντα τοὺς πολεμίους; οὐδε Μιλτιάδης οὐδενὸς ἄξιος διὰ τὰς μάχας οἰδ (11) ὁ Θεμιστοκλῆς ὁ

<sup>3.</sup> Μ καὶ καὶ. 4. conicio ἀριθμουμένων. 5. Μ δὲ. 6. Μ καὶ ἐπὶ. 7. ψ̂? 8. καὶ ὑπορυττόντων? 9. κατέστης? 10. αν ἔστησας? 11. Μ οὐδὲ.

περὶ τῶν ᾿Αθηνῶν ἀναρρίψας καὶ παραδοὺς ἀσταθμήτω στοιχείω τοῦ πολέμου τὴν κρίσιν οὐδὲ Θρασύβουλος ὁ Ψυλὴν καταλαβῶν τετταράκοντα(12) τοῖς πρώτοις; ἔστησα κάγὼ τρόπαια τῶν συκοφαντῶν ἐν ἄπασι τοῖς δικαστηρίοις, πολλαχόθεν βαλλόμενος ἔγκλήμασιν ὡς ἀληθῶς αὐτὸς ὤφθην ἄτρωτος, ὡς οἴθ' (13) ὁ Αἴας, ὡ σαυτὸν εἴκαζες (14), οὕθ' ὁ (15) Αχιλλεὺς οὕθ' ὁ Καινεύς, οὐδέ (16) τις ἄλλου (17) κρείττων γενέσθαι λέγεται θυητοῦ φύσις, ὡς ἐγὼ συκοφάντου καὶ [τοῦ] διὰ παντὸς ἰόντος φθόνου ἐστρατευμένος νενίκηκα (18).

μέγα φρονείς, εὶ μή τέτρωσαι τίς γάρ ἐπί σε συκοφάντης άσηχεν έγκλημα; άγε καὶ άθλητὰς εἰς τὸ πρυτανείον(19) τοὺς οὐκ αποδύντας είς στάδιον ποτε, καὶ τίς ανέξεται; ποίος Γλαθκος  $\delta$  (20) Καρύστιος  $\tilde{\eta}$  Πολυδάμας  $\delta$  Σκοτουσαΐος (21),  $\delta \tilde{\chi}$  (22) πολλοῦ καμάτου καὶ ίδρώτος τοὺς στεφάνους ἐωνημένοι (23) καθεστασιν (24), ου γάρ δει πολιτείας άγωνιστην ίδιώτη και θεατήν άθλητη παραβάλλειν. στάδια της άρετης της έμης τὰ δικαστήρια, Ελλανοδίχαι δὲ τούτων τῶν Όλυμπίων ὑμεῖς, καὶ γὰο τούτοις τοῖς ἀθληταῖς κάθηνται δικασταί. τοῦ νικῶντος ὁ στέφανος, οὐχ δστις άναγώνιστος, ειιέ είς το πρυτανείον ο νόμος χαλεί διχαιότερον ή τους Όλυμπιάδα και Πυθιάδα νίκην άνηρημένους οι μέν γὰρ ὅσον εἰς δόξαν συναίρονται τῆ(25) πατρίδι, τάμὰ δὲ κηρύγματα ψηφίσματα χρηστέ καὶ νόμοι (26) συμφέροντες (27), πόροι (28)γρημάτων, απόστολοι, νίχαι. πόσους ή πόλις αθτη στεφάνους έχ των έμων πολιτευμάτων ηνέγκατο, οι δείνες σωθέντες, οί δείνες έλευθερωθέντες διά την έμην προπέτειαν, ώς Κεφάλω δοκε $\tilde{\iota}(29)$ , οὐχ οἱ δειλοὶ καὶ τρέμοντες καὶ λαγιὸ βίον (30) ὡς ἀληθῶς ζώντες τὰ τρόπαια ίστᾶσιν οὐδὲ τὰ χοινὰ ὀρθοῦσιν οὐδὲ δωρεών τυγγάνουσιν. καὶ ταῦτ' (31) ἐν 'Αθήναις. εἰ μὲν γὰο Φλιασίοις η Μεγαρεῦσι συνεβούλευον, αὐτός τ' (32) ούδὲν αν ἐτόλμων μέγα καὶ τοὺς πολίτας τῆ τύχη τὴν γνώμην μετρείν ήξίουν, Αθηναίων δέ τις άξιωθείς προστάτης επί ταθτό βημα άναβαίνων (33), εφ' οὖ Μιλτιάδης τὴν έξοδον έδημηγόρει καὶ Θεμιστοκλῆς πανοικησία

<sup>12.</sup>  $\ell \beta \delta o \mu \dot{\eta} \chi o \nu \tau a$  (i. e. o' pro  $\mu'$ ) sec. Xen. Hell. II 4, 2?

13. Μ οἴτε acque atque in sequentibus.
14. cf. Herm. IX p. 54, 13.
15. om. Μ.
16. Μ οὐδὶ εῖ.
17. Μ ἄλλη.
18. Μ ἐστράτευτε τὰ ἀσινιὰ.
19. Cf. Herm. VI 37 sq.
20. Μ om.
21. Μ Σκοτυσαῖος.
22. Μ of.
23. Μ οὐτημένοι.
24. Cf. Paus. VI 10, 1. 5, 1.
25. τῆ fol. 168b inc.
26. Μ νόμοις.
27. Μ συμφέροντα. sed α est incertum.
28. Μ π cum quatuor litteris, quae ne sulfurato quidem liquore adhibito effulserunt. Cf. Demosth. p. 328, 20.
29. Cf. p. 62, 29.
30. Cf. p. 50, 10.
31. Μ ταῦτα.
32. Μ τε.
33. Μ διαβαίτων.

πλεῖν $(^{34})$  ἐπολιτεύετο καὶ Κίμων $(^{35})$  οι  $(^{36})$  προσῆγεν ἄχρι Παμηνλίας και Περικλής την Αττικήν εδίδου τοις Πελοποννησίοις, τηλικούτων διάδοχος έητόρων ου κληρονομήσει το φρόνημα μετά του βήματος, άλλα τι πράξει; ώς Κέφαλος εθλαβηθήσεται τους βασχάνους καὶ τῶν αἰτιῶν τὰς σκιὰς φορηθήσεται, μιμήσεται (87) την σην ανανδρον πολιτείαν; ούκ έγω. περί πρωτείων αξί πολιτεύομαι δόξης, ήγεμονίας οὐδένα κίνδυνον εξίσταμαι. διὰ τοῦτ' άεὶ κρίνομαι,  $n^2$  ζηλ $\tilde{\omega}$  (38) γὰρ ὅτι λεχθέν  $n^2$ χ Εξει κατηγορίαν, άλλ' ότι πάσαν αθξήσει την πόλιν και ποιήσει φθονείσθαι τον μεν δημον παρά τοις Ελλησι, παρά δ' (39) ύμιν εμέ, ου πρός έμαυτον σχοπών τὰ λεχτέα χαὶ τὰ μή, πρός δὲ τὸ χοινὸν τών  $^2$ Αθηναίων άξίωμα, τοῦτο μέτρον ( $^{40}$ ) εἶναι χρη τῶν πολιτευμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ οἱ τῶν δραμάτων ὑποκριταὶ συναρμόττονται τοῖς προσώποις καὶ στρατηγός καὶ τύραννός τις εξαίφνης εγένετο, ούτω καὶ τὸν δημαγωγὸν τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον φέρειν δεί πρός τὸ χρησθαι τη φωνή. ποιός τις οιν ό δημος, οξ τας φήσεις δεδιδάγμεθα; οξα εξλαβής οξό (41) ἄτολμος ουδ' ήθεν μηδείς κίνδυνος επιστήσεται, τούτοις επιχειράν, εί γάρ, ώς σὺ παρά τούτοις, ούτως ὁ δήμος παρά τοῖς Ελλησιν ἐπολιτεύετο, οιδ' αν σεμινότερος  $\eta_{\nu}(^{42})$  των Μεγαρέων, έτι και  $(^{43})$  νῦν αν υπ' Αιγινητών εκ θαλάττης είργετο(44), νυν δε παραβαλλόμενος καὶ διαποντίους αἰρούμενος πόνους (45), καίτοι μὴ πάντα νικών, τοις κινδύνοις το πρωτείον εκτήσατο, πάσα γη καί θάλαττα τοῦ δήμου τὰ δικαστήρια, ἐν οἶς βασιλεῖ μὲν τῶν Περσών περὶ τῆς Ἑλλάδος, ὕστερον δὲ καὶ τῆς Ασίας ἐδικάζετο, Λακεδαιμονίοις δὲ [καὶ] περὶ τῆς ἡγεμονίας, τὰ ( $^{46}$ ) τελειταῖα Θηβαίοις. τίνας αντιδίκους ούκ επεσπάσατο μηδεμίαν κατηγορίαν άλογον εθλαβηθείς καὶ γὰρ ὁμοίως ἐμοὶ κέκριται πολλάκις ἐν Δακεδαίμονι Κορινθίων κατηγορούντων, εν τοῖς Ελλησι πάσι πάλιν Θηβαίων συχοφαντούντων (47) ηνέχθη καὶ περὶ τῶν Αθηναίων ψήφος ώς περί έμου, και διαφυγούσα τάς αίτίας τάς τιμάς άπηνέγχατο, την αυτονομίαν, τὰ τείχη, την θάλατταν καὶ γὰρ τῆς πολεμικής δυνάμεως ου την πεζικήν είλετο, ή πλέον υπάρχει το βέβαιον είς ἀσφάλειαν, άλλὰ τοὺς εν τῆ θαλάττη κινδύνους, ώς των μειζόνων εν τω κατορθούν αγαθών αλτίους. ώνιοι γαρ των χινδύνων (48) εἰσὶν αἱ τιμαὶ καὶ ἀνδρὶ καὶ δήμω.

<sup>34.</sup> Μ πλην, quod m² corr. in πλείν. 35. Μ Τίμων. 36. del? 37. και μιμήσεται? 38. ζητώ? 39. Μ δὲ. 40. Μ μέτριον. 41. Μ οὐδὲ. 42. Μ ην, quod m² mut. in ησ. 43. καὶ ἔτι? 44. Μ ηγετο. 45. πολέμωνς ut Thuc. I 141? 46. καὶ τὰ? 47. Cf. Xen. Hell. II 2, 19. 48. κινδύνων fol. 169 inc.

τοιαύτης οὖν πόλεως ἐγὼ προεστηκὼς οὐκ ἂν ἐμιμησάμην τὸ κοινὼν δραστήριον (49), τὰ δὲ σὰ μελλήματα; καὶ Νικίας μέν, ὂν ἐπήγεις (50) σύ, καίτοι πάντα μέλλειν δοκῶν, ἔλεγεν, ἔπραττεν, ἐστρατήγει, παρετάττετο, ἐγὼ δὲ δείσειν ἔμελλον τὰς τὼν συκοφαντούντων μάχας. οὕτ' ἔμπορος ἢ ναύκληρος ὢν ἐφοβούμην (51) τὸν ψόφον τῶν κυμάτων, οἶς συζῆν ἀναγκαῖον ἦν, οὕτε δημηγόρου δεδιέναι ψόφον (52) ἐγκλημάτων, δ (53) φύσει παρακολουθεῖ τοῖς λέγουσιν. ἀλῶναί ποτε βέλτιον ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰτίαις ἢ τοῦτο δεδοικότα μὴ παρρησιάζεσθαι.

εί δέ βούλει και την ασφάλειαν σκοπείν έν αυτοίς τοίς κινδύνοις,  $\delta \rho \alpha$ , τίς  $\dot{\eta}$  πόλεμος οὐκ ἀναγκαῖος  $\dot{\eta}$ λέγχ $\vartheta \eta$  εμοὶ(54) μεν(55) πεπολιτευμένος  $\mathring{\eta}$  στόλος ἄχαιρος $(^{56})$   $\mathring{\eta}$  νόμος ἄχρηστος;  $\mathring{ov}(^{57})$  φασιν οί τὰς εμάς γνώμας έπιψηφίσαντες. εί δε μηδεν άμαρτών εν αίτίαις έγενόμην, εκρίθησαν και θεοί, Αρης έπι Αλιρροθίω και την νίκην ουκ ονειδίζεται, Ευμενίδες δε και την ήτταν ηνέγκαντο ύπ' ανδρός θεαί και ύπ' 'Ορέστου νενικημέναι. πόσας 'Ηρακλής άνδρίας ύπέσχε κρίσεις (58) δικάζοντος Ευρυσθέως εὶ δὲ μὴ τούς πολλούς κινδύνους ήνυσεν, ούκ αν το της αθανασίας αθλον ηνέγκατο, οὐκ ἂν θεὸς ην ὁ Διόνυσος μη κριθεὶς τῷ πρώτῳ πυρί. άλλ' αὐτὸς ἄκριτος βασιλεύει τῶν ὅλων ὁ Ζεύς. πρὸς Τιτᾶνας δὲ διεχρίθη (59) καὶ Γίγαντας. ὧ Πολιὰς Αθηνᾶ, παρὰ θεῶν έξαίρετον έχουσα την Αττικήν, ούδε σύ ταύτην προ δίκης εύρες την δωρεάν. εκάθισεν Αθηναίος και σοι δικαστής, μετά την Κέκροπος ψηφον έστεφανώθης και σύ τῷ θαλλῷ. σεμνύνομαι δὲ κάγω μετ' (60) "Αρην κρινόμενος, μετ' Εὐμενίδας οὐχ ἡττώμενος, μεθ' Ήρακλέα δοκιμαζόμενος, μετά τον Δία, μετά την 'Αθηναν, έν τοις Κεκροπίδαις Επεταί μοι το ανάδημα τοῦ θαλλοῦ τῷ πάντα νικώντι τὸ νικητήριον της θεού.

Sed etiam nonnulli loci lacunosi textus editi hoc codice supplentur. Initium facio ab oratione Cephali, quae utrum prior fuerit, si quid dubitationis haereret, nunc penitus exstirparetur locis huius ipsius exitus, quales sunt  $\delta$  Aĭas,  $\tilde{\psi}$  σαυτὸν εἴκαζες (p. 218, 34), διὰ τὴν ἐμὴν προπέτειαν, ώς Κεφάλψ δοκεῖ (p. 219, 20), Νικίας,  $\delta$ ν ἐπήνεις σύ (p. 221, 3) (61).

<sup>49.</sup> δραστήριον secundum Thuc II 63. Μ δικαστήριον.
50. Cf. p. 65, 16.
51. ἀν ἐψοβούμην?
52. Μ ψῆψον.
53. δς?
54. Μ μοι.
55. Μ μη.
56. Μ. ἀκέραιος.
57. Μ οὐ
58. Μ κρίσεις m² in marg. habet.
59. Μ διακρίθη.
60. Μ μετὰ.

<sup>61.</sup> Genuinum ordinem servaverunt scholiastae, ut Ioannes Siceliota (Cramer Anecd. Ox. IV 161. Walz Rhet. gr. VI 468) alii (Rhet. gr. IV 567. 705.721. VII 860).

p. 60, 18 inter εμε μισοῦσι πάντες et καί τι legitur πόθεν άλλη γραφή, οι'δ' άναπνεῦσαι διδόασί μοι πάντες.

In Aristophontis ἀντιλογία enuntiatio in Parisino hiulca p. 37, 23 in hunc modum sarcitur: ὥσπερ γὰρ οὐδ' εἰ πονηρὸς ἤλέγχθης, ἱκανὸν ἂν ἦν εἰς λόγον ζημίας τὸ μὴ τυχεῖν δωρεὰς (corr. δωρεᾶς), οὕτως οὐδὲ χρηστῷ φανέντι τὸ μὴ τιμωρίας ἀρχεῖ. In eadem p. 46, 3 ἀνατεινομένους, quo spatium sex litterarum post ἀνὰ expletur, sensui optime convenit.

p. 48, 12 cum M. scribendum crit εἰς τὸ δικαστήριον et l. 16 μεγίστας ante δοκούσας, p. 57, 22 μὴ καταβαλόντες, p. 59, 2 οὐ pro άς, p. 60 1 προτετιμήκατε, p. 62, 13 ὅτι μὲν οὐδὲ pro ὅτι δὲ μηδ', p. 65, 12 γάρ ἐστι. p. 56, 10 M. habet κινδυνεύεις πρὸς τὸ μὴ τυγεῖν. Mutandum crit τὸ in τῷ.

Denique codice Matritensi confirmantur emendationes scripturae codicis Parisini a nostratibus profectae: Cobeti ἢλέγχθη p. 36, 7, eiusdem et Spengelii οὐκ οὖσας p. 38, 8, Cobeti ἀναστρέφει p. 38, 16, Hertleinii θήσεται p. 52, 15 et ὅλως p. 63, 30, mea εἶχεν ἂν p. 58, 3, denique ἢ a Cobeto deletum p. 61, 3.

His addo me iam tueri lectionem codicum olim mutatam p. 50, 6 ελαβε τὰ τοῦ πολέμου κατὰ τὴν ἐκατέρου πρόνοιαν τέλος, 55, 16, παρακεχωρηκότες, 59, 32 παῖδας, 40. 18 οὕτως pro οὖτος οὖχ, 41, 22 κἀμοὶ (Μ Ρ καὶ ἐμοὶ) pro ἐμοὶ καὶ. Etiam verba ωστε παρ' οἶς οὖδ' ὁποίας ἐστὶν ἔγνωσται γῆς, 29, 9 intacta relinquas, si iam Libanium in eodem, quo schol. B. ad Aeschin. c. Ctes. § 194, de Cephalo errore (v. Herm. X 16) fuisse statuas.

Denique coniecerim p. 63, 4 verba εἴη ὡς ἀέρος videri glossema positum ad καπνοῦ, quod pro κακοῦ scribendum sit similter atque Libanius ep. 1099 dixit ἔχεσθαι τοῦ καπνοῦ.

Scribebam Rostochii.

R. FOERSTER.

## COROLLARIUM EMENDATIONUM LIBANIANARUM (1).

Ad supplementum declamationis Libanii supra p. 524 sq. editum pauca sunt quae ego (F) addam, plura vero egregie inventa Franciscus Buecheler (B) et Carolus Fridericus Hertleinius (H) gratiose mihi permiserunt ut cum viris doctis qui his studiis favent communicarem.

p. 524, 16 καθαφόν Η. 18 πφόελθω δὲ (δ' ἔτι Β.) βούλει cum signo interrogationis ΒΗ. 19 οὐχ ῷ Η. 21 πφοσαγώντων τῶν ὑποφυττώντων Β. 26 ἴππον Η. ἵππους Β. 27 ἀλλά καὶ ἐν τοῖς ΒΗ. 33 πφοκφίνει τοῦ πεφυλλοκφινημένου et 34 ἄν ἔστησεν Β. 36 οὐδὲ Θεμιστοκλῆς Η.

p. 525, 7 οὐδ' εἴ τις ἄλλη ΒΗ. 7 τοῦ θνητοῦ Η. 8 φθόνου, ἐστράτευται παιτονίκης ('extremum hoc incertum, sententia tamen debet eadem esse') Β. Ριο παιτονίκης praetulerim ἀνίκητος. 13 οὐ pro οῦ cum interrogationis signo Β. 22 νόμοις συμφέψοντα tuetur Β. 31 δὲ τί, cum interrogationis signo Β. ἀναβαίνειν F.

p. 526, 1 προήγεν HBF. Num ὅρους pro οὐ ponendum sit dubitat B. 8 et 9 corr. ὅ τι. 17 corr. ου. 22. ἀναιρούμενος H. probato meo πολέμους. 30 Ἀθηνῶν: 'ad hanc πόλιν referri videtur διαφυγοῦσα, quae structura fit κατὰ σύνεσιν, aliqui adiciendum ἡ πόλις post αλτίας'. B.

p. 527, 1 μιμησαίμην? Η. 11 μοι πεπολιτευμένος Β. 20 άλλ' οὐδ' αυτός Η.

Scribebam Rostochii a. d. XI k. April.

RICHARDUS FOERSTER.

<sup>1)</sup> Extrait de *Hermes*, 1877, page 500. — Les renvois aux pages et lignes du présent volume sont ici substitués à ceux de *Hermes*. Les lignes sont comptées du haut de la page.

## · SUR LE MANUSCRIT N-72

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

ET

# SUR C. LASCARIS<sup>(1)</sup>.

Le manuscrit N-72 de la Biblioteca nacional de Madrid est de format in-4°, en papier; il est écrit tout entier par Constantin Lascaris et, en partie du moins, à Messine, postérieurement à l'an 1495. Il contient, en effet, du fol. 140 au fol. 176 verso une synopsis historique, composée par Lascaris lui-même, qui commence à Adam et se termine sur ces mots relatifs à la mort de Zizim, frère du sultan Bajazet II: Αχθείς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Γάλλων ἐς Νεάπολιν ἐχεῖ ἀπέθανεν ἐπ' ἐμοῦ ἔτει αυ 9ε΄.

Quelques personnes seront frappées de cette date. Elles se souviendront d'avoir lu dans un livre célèbre que Constantin Lascaris, déjà bien vieux, à la suite d'une leçon émue dans laquelle, expliquant à ses élèves le Timée de Platon, il les avait longuement entretenus de l'étonnante tradition de l'Atlantide, reçut tout à coup la merveilleuse nouvelle qu'un nouveau monde venait d'être découvert à l'extrême Occident par un marin génois, et expira peu après (1492). L'illustre auteur de Lascaris, ou les Grecs au xve siècle, n'a pas eu la prétention, nous le savons, d'écrire autre chose qu'un roman historique; il serait puéril de s'armer en guerre pour combattre les erreurs de fait qu'on y rencontre. Cependant, comme ce roman est la source unique à laquelle semblent avoir puisé les auteurs de l'article

<sup>1.</sup> Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études greques en France, 11e année, 1877, pages 147—150.

C. Lascaris dans la plupart de nos dictionnaires biographiques français, il ne sera pas inutile de consacrer ici quelques lignes à une notice exacte de la vie de cet illustre Grec. Né en 1434(2), il était âgé de dix-neuf ans lorsque Constantinople tomba au pouvoir des Turcs: il dit lui-même qu'il fut fait prisonnier par les vainqueurs (3). On ne sait ce qu'il devint de 1453 à 1460, époque où nous le trouvons établi à Milan, chargé d'un cours public de langue grecque, et donnant des lecons de cette même langue à la future reine de Naples, Hippolyta, fille de François Sforza. Nous pensons que c'est dans cet intervalle de sept années que se place notamment le voyage de Lascaris à Rhodes. On connaît, en effet, trois manuscrits qu'il copia dans cette île; et il y recut en présent ou y acheta plusieurs autres manuscrits plus ou moins précieux (4). Or, avant la prise de Constantinople, il était encore trop jeune pour copier des manuscrits d'une main ferme; et, une fois qu'il eut mis le pied sur le sol de l'Italie, il ne paraît pas qu'il s'en soit éloigné jamais, même temporairement. En 1465, il quitte Milan, se rend à Naples, où il était appelé par le roi Ferdinand Ier, mais n'y séjourne que peu de temps. Déjà en 1466, nous le voyons fixé à Messine, où il passa la fin de sa vie. Il y occupe la chaire de langue grecque qui était établie près du couvent de moines Basiliens de cette ville. De toutes les parties de l'Italie, de nombreux élèves accourent pour entendre ses leçons: parmi eux, on pourrait citer des hommes qui devinrent illustres, Pierre Bembo, François Maurolyco, Urbain Bolzani, etc. On appela alors Messine une autre Athènes. L'année de la mort de C. Lascaris n'est pas connue. C'est par un faux

3. Fin de la synopsis historique composée par C. Lascaris, dans le Matritensis N-72, au fol. 176 vº: Ἑάλω ἡ Κωνσταντίνου πόλις..., καὶ ἐγὼ ἐάλων. Vers la fin de la liste des empereurs de Constantinople, composée par C. Lascaris, dans le Matritensis N-85, au fol. 258: Καὶ αὐτὸς αἰχμάλωτος γέγονα.

<sup>2.</sup> Souscription du Matritensis N.57: Τέλος τῆς δυσευρέτου ποιήσεως τοῦ Κοΐντου, ἣν Κωνσταντίνος ὁ Λάσχαρις ἐξέγραψεν ἔτη δύο καὶ ἐξήκοντα γεγονώς ἐν Μεσσήνη τῆς Σικελίας..... Ετει ἀπὸ θεογονίας αυζέ ἡμέρα ιγ Ἰουνίου, μηνός.

<sup>4.</sup> Par exemple, le manuscrit de Chorikios (N-101) porte au fo 188, comme il a été dit dans la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, nouv. série, t. I, p. 55, à la note 3 (voir, dans le présent volume, la note 1<sup>re</sup> de la page 2.), la souscription suivante de la propre main de Lascaris: Κτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ Λασχάρεως, ἐν Ῥύδω δωρηθέν. Cf. les souscriptions du N-43: Κωνσταντίνος ὁ Λάσχαρς ἐν Ῥύδω πησάμενος ἐχρῆτο ἀεὶ καίπερ παλαιὰ καὶ σαπρῷ, et du N-85: Κτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ Λασχάρεως, ἐν Ῥύδω πορισθέν.

For simile d'une page autographe de Constantin Lascaris

L'olog. Dujardin

calcul qu'a été obtenu le chiffre de vingt-sept années pendant lesquelles on prétend qu'a duré son enseignement à Messine. Ce chiffre est beaucoup trop faible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la *Biblioteca Nacional* de Madrid possède un manuscrit grec, en partie écrit de la main de C. Lascaris, â Messine, en l'an 1500, année de jubilé (5).

Lascaris s'était formé une collection de manuscrits grecs de contenu fort varié, et assez belle pour un particulier. Quelquesuns de ces volumes, en fort petit nombre, il est vrai, sont épars dans diverses bibliothèques; soixante-seize autres sont conservés aujourd'hui à la Biblioteca Nacional de Madrid, et décrits dans le catalogue de J. Iriarte (Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci MSS.). C'est sur un de ces derniers que nous avons copié les deux textes de contenu musical qui sont publiés ci-dessous par M. Ch.-Ém. Ruelle. Le premier texte occupe dans le manuscrit les pages 134 recto, 134 verso, et 135 recto; l'autre, les deux pages suivantes. Iriarte a signalé ces deux morceaux à la page 265<sup>h</sup> de son Catalogue, en déclarant qu'il n'en connaissait pas la provenance.

Comme il n'a été publié jusqu'à ce jour, si nous ne nous trompons, aucun spécimen de l'écriture de C. Lascaris, et qu'il n'y a guère, pour connaître sa main, que le petit nombre de paléographes qui ont fait le voyage de Madrid, nous croyons bien faire en donnant ici le fac-simile d'une page de ces fragments musicaux.

<sup>5.</sup> Sourcription du Matritensis N-99: Κτημα Κωνσταντίνου Δασχάρεως τοῦ Βυζαντίου ου τὸ μὲν ἐν Ῥόδῳ ἐχγραφηναι ἐποίησε, τὸ δὲ, τὰ τελευταῖα, αὐτὸς ἐξέγραψεν ἐν Μεσσήνη τῆς Σιχελίας ἀπὸ θεογονίας αφ΄, ὅτε καὶ ὁ ἰωβηλαῖος ἐγένετο, μηνὸς Ἰουλίου ἡμέρᾳ ιβ΄ κτλ.

## DEUX TEXTES ANONYMES

CONCERNANT

# LE CANON MUSICAL

Note sur la substance des deux textes.

Ces deux morceaux, qui m'ont été communiqués par M. Charles Graux, et que j'ai tout lieu de croire inédits, traitent, l'un de la constitution de l'échelle heptacorde dite généralement «lyre de Mercure», échelle que notre auteur anonyme attribue à Orphée; l'autre, du perfectionnement de cette échelle par Pythagore, et de sa transformation en échelle octacorde.

Dans le premier texte, Orphée est présenté comme ayant découvert des rapports entre les sons et les planètes. Voici le tableau de cette concordance.

| SATURNE, distance la plus  |           | de la terre],<br>n la plus lente | Hypate,                   | SI(1). |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| JUPITER                    | _         | plus rapide                      | Parhypate,                | UT.    |
| MARS                       |           |                                  | 1 ton.  Hypermèse, 1 ton. | RÉ.    |
| SOLEIL, distance moyenne,  | Mèse,     | MI.                              |                           |        |
| MERCURE                    |           |                                  | ,                         | FA.    |
| VÉNUS                      |           |                                  | Paranète,                 | SOL.   |
| LUNE, distance la plus cou | rte de la | terre,                           | 1 ton.<br>Nète,           | LA.    |

<sup>1.</sup> Il est bien entendu que les noms de notes si, ut, etc., n'ont ici d'autre destination que de faire voir un équivalent de l'échelle dont il s'agit, abstraction faite du degré d'intonation et de la modalité.

C'est exactement la disposition que Nicomaque a rapportée dans son *Manuel d'harmonique* (p. 6)(2), sans indiquer le nom de son inventeur.

Dans le second texte, on voit Pythagore reprendre l'étude de la doctrine orphique concernant le rapport des sons avec les planètes, et introduire dans la constitution de l'échelle la consonnance de quinte inconnue avant lui, du moins comme intervalle constitutif. Réformant les notions acquises antérieurement sur la révolution du soleil, il complète le système astronomique de l'univers. Grâce à lui, l'échelle musicale, limitée jusqu'alors au disdiatessaron (double quarte)(3), devient parfaite avec l'établissement de l'octave, obtenue par l'intercalation de l'intervalle d'un ton entre les deux tétracordes de la lyre primitive.

Dans les Harmoniques de Manuel Bryenne, ouvrage composé au milieu du quatorzième siècle, mais avec des matériaux musicologiques beaucoup plus anciens, en partie perdus pour nous, la lyre de Mercure comprend deux tétracordes conjoints, celui des nètes et celui des hypates (p. 364). C'est le disdiatessaron dont parle notre premier texte. Un peu plus loin Bryenne s'exprime ainsi: «Orphée, instruit par Mercure dans la science de cette lyre, ne lui fit subir aucune modification sérieuse; uniquement voué à la pratique musicale, il se bornait aux modulations de genre qu'il pouvait y trouver (p. 365).»

Ce passage de Bryenne est le seul texte connu, da moins je le crois, où soit posée la question d'un Orphée théoricien musical, et encore est-elle résolue dans un sens négatif. Pour presque toute l'antiquité comme pour ce musicographe (l. c. et surtout p. 363), l'inventeur de la lyre ou de l'échelle heptacorde porte le nom de celui qui personnifie l'origine des autres faits de l'histoire artistique, celui de Mercure ou d'Hermès (4).

<sup>2.</sup> Plus loin (p. 26), Nicomaque appelle simplement cette lyre ἀρχαιότροπος, mais, page 29, il rappelle la tradition d'après laquelle Mercure, après avoir construit la lyre heptacorde, en aurait enseigné l'usage à Orphée. Seulement il s'agit de l'instrument matériel, transmis avec la manière de s'en servir, plutôt que d'un enseignement scientifique. — Voir ci-après, aux Additions, le §. I.

<sup>3.</sup> Voir sur le disdiatessaron un autre texte supposé anonyme et inédit, que j'ai rapporté de Madrid et publié dans les Archives des missions sc. et litt, 3e série, t. 11, p. 610. (Traduction française dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des Études grecques de 1874, p. 127.)—Voir, aux Additions, le § 11.

<sup>4.</sup> Il faut dire néanmoins que le même Bryenne, deux pages plus haut, rap-

Notre premier anecdoton introduit donc une nouvelle manière de considérer l'origine de l'heptacorde. A une paternité hermaïque dont le caractère mythique se dérobait à l'appréhension de l'esprit positif, il substitue la paternité orphique, qui correspond à une période définie de l'antique civilisation grecque.

Reste la question de savoir si l'histoire de la corrélation imaginée entre les sons de la lyre heptacorde et les sept astres précités ne va pas, à la faveur de ce même texte, subir une transformation analogue.

Nicomaque (Manuel d'harmonique, p. 6 de Meybaum) et Boëce (Musique, I, 20 et 27) paraissent admettre que cette idée est antérieure à Pythagore (5), mais Chalcidius (In Timaeum, p. 198 de l'édition Didot) en fait honneur à ce philosophe, aussi bien que presque tous les autres auteurs grecs et latins (6).

«On ne peut guère nier, écrit M. Th.-Henri Martin (t. 11, p. 115 de ses Études sur le Timée de Platon), l'étroite parenté de la doctrine de Pythagore avec celles des orphiques, qui, répandues dès avant lui dans la Grèce proprement dite et dans la Grande-Grèce, ne furent pas étrangères aux institutions de Numa. » L'intérêt de notre premier texte serait encore accru s'il venait nous offrir un document unique jusqu'ici pour servir

5. A moins que le mot φασι, dans ce passage de Nicomaque, ne se rapporte au sujet énoncé p. 3: οἱ ἀπὸ τοῦ πυθαγορικοῦ διδασκαλείου.

porte, comme Nicomaque, cette légende que Pythagore aurait retrouvé dans les sanctuaires royaux de l'Égypte «l'ancienne lyre heptacorde d'Orphée»; mais ici encore il est question de l'instrument ayant appartenu au citharède et non pas de l'échelle envisagée dans sa formation. D'autre part, Boëce (Mus., I, 20) prétend que la lyre primitive, tout en ayant les limites de l'octave, ne portait que quatre cordes «jusqu'à Orphée»; mais, lorsqu'il expose la création successive des 5°, 6° et 7° cordes, le nom d'Orphée ne reparaît plus. Nicéphore Grégoras (In Synesii librum de Insomniis) mentionne «l'ancienne lyre d'Orphée» comme étant une lyre heptacorde; toutefois, rien ne prouve que, dans sa pensée, ce nom représente une réforme ou un perfectionnement de l'art musical. Cp. Théon d'Alexandrie, Scholies sur les Phénomènes d'Aratus, vers 268, éd. Buhle, t. I, p. 284. D'après la tradition que Théon rapporte, Apollon reçut de Mercure une lyre qu'il donna à Orphée.

<sup>6.</sup> M. Th.-Henri Martin a pu dire avec raison que sur la composition de la symphonie cosmique «il y a autant et même plus d'opinions que de commentateurs» et rappeler près de vingt passages, dans la littérature ancienne, relatifs à cette matière. (Et. sur le Timée, t. II, p. 37—38.) — Voir aussi Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, t. II, p. 147 et suiv.. Ce n'est pas le lieu d'ouvrir une discussion historique et critique sur les rapports des sons avec les planètes, non plus que sur l'échelle heptacorde de cinq et de six tons et sa conversion en échelle octacorde d'une octave d'étendue. Ce double travail sera fait dans l'article MUSICA du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

à l'histoire de la musique cosmique avant Pythagore, et notamment à l'époque peu éloignée de lui peut-être mais certainement antérieure, où florissaient les citharèdes, les poëtes et les philosophes du cycle orphique (7).

Tontes vérifications faites, j'estime que l'anonyme de Madrid nous met en présence du seul monument littéraire où l'adaptation du double tétracorde au classement des planètes soit attribuée aux siècles lointains qui ont précédé le plus bel âge de la philosophie italique(8).

A quelle époque appartient la rédaction de ce double texte? Est-ce l'œuvre d'un Byzantin, de Michel Psellus par exemple, qui en aurait trouvé les éléments dans un auteur des premiers siècles de notre ère et se serait appliqué à imiter le style de ce temps, comme il est souvent arrivé de le faire à ce polygraphe? N'est-ce pas plutôt un extrait presque textuel emprunté par Constantin Lascaris lui-même, le copiste du manuscrit, à quelqu'un des nombreux textes musicographiques produits sous le règne de l'empereur Adrien? J'incline vers cette solution sans la donner comme définitive (9).

C.-É. R.

<sup>7.</sup> J'ai cru remarquer que, dans aucun des textes orphiques qui nous sont parvenus, Hermès ne reçoit d'attribut ni d'épithète qui fasse de lui un dieu musicien. Ce rôle y est toujours réservé au mythe d'Apollon. Dans les *Phénomènes* d'Aratus, la lyre placée au ciel est la lyre de Mercure Ερμαίη λύρη (vers 269 et 274).

<sup>8.</sup> Voir ci-après. aux Additions, le § III.
9. Il convient de rappeler que Nicomaque, dans son Manuel (p. 7), annonce que dans un nouvel ouvrage il traitera en détail la question de l'harmonie cosmique. Notons en passant que l'Anonyme de Madrid emploie ça et là, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque, diverses formes du dialecte attique, telles que sev pour our, rout, etc. -Voir, aux Additions, le § IV.

Madrid, Biblioteca nacional, manuscrit marqué N-72.

I.

[F° 134 r°.] Ότι Όρφεὺς ἀπὸ τῆς τῶν ἐπτὰ πλανήτων παρατηρήσεως ἐν τῷ ἐπταχόρδῳ κανόνι πρῶτος τὸ δὶς διὰ τεσσάρων συνημμένον ἀνεκρούσατο μέλος.

1. Ευρηται τοίνυν τὸ ξύμπαν ουτω σύστημα πλείστοις (1) τε τῶν παλαιῶν καὶ θαυμασίοις ἀνδράσιν. 2. Αὐτίκα μὲν Ὀρφεὺς τὸν ἀρχαῖον τρόπον ἐν ἐπτὰ μήκεσι τὸ τελεώτατον ξυνείρει καὶ εἰκότως, πρὸς γὰρ τὰς τῶν οὐρανίων ἀπιδών κινήσεις καὶ ταύτας ὡς οἰόν τε περιεργασάμενος, τοσαῦτ' ἐν ἐντατοῖς τὰ μήκη συνίστησιν ὅσα οἰ(2) κατεφαίνετο κατὰ πρόβασιν τοῖς πλάνησι γινόμενα. Τάς τε γὰρ διαφορὰς τῶν φθόγγων καὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἐντεῦθεν ἐτεκμαίρετο. 3. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα σώματα ὄντα τῆ οἰκεία περιφορὰ ἄτε κατὰ λείου τινὸς καὶ ἐξηπλωμένου τοῦ αἰθερίου σώματος κινούμενα, τῆ πρὸς ἄλληλα πλήξει ψόφους ἀναγκαίως ποιεῖ · τὸν αὐτὸν γε τρόπον ἐπενόει καὶ τὰς τῶν χορδῶν τάσεις ἐπὶ τοῦ ἀερίου ἀναχύματος κινουμένας τοὺς φθόγγους ποιεῖν. 4. Καὶ τὰς ἐτερότητας οὐκ ἄλλοθέν σφισι εἰργάξετο, ἀλλὰ καὶ τόπον ἐκείνων λογιζόμενος καὶ διάστασιν καὶ παραλλαγὴν καὶ μέγεθος, εἰκότως

2. On remarquera, ici et plus bas, ol pour αὐτῷ.

<sup>1.</sup> Πλείστοις, dans le sens de πολλοίς, semblerait dénoter une rédaction byzantine.

### Traduction française.

I.

Comme quoi Orphée, d'après l'observation des sept Planètes, exécuta le premier, sur le canon heptacorde, le chant conjoint de disdiatessaron (double quarte).

- 1. L'ensemble du système a été trouvé de la façon suivante par un très-grand nombre d'hommes, et d'hommes admirables des anciens âges.
- 2. Dès le principe, Orphée agence suivant le mode archaïque le [système] le plus complet en sept longueurs (1); ce qui était naturel, car avant observé les mouvements des [corps] célestes, et les ayant étudiés avec tout le soin possible (2), il institue sur des instruments à cordes des longueurs de même nombre qu'il veut en reconnaître parmi les planètes d'après leur marche; et, en effet, c'est de là qu'il tira des conjectures et sur les différences des sons [entre eux] et sur les noms [à leur donner]. Et de même que ces corps, qui sont, en vertu de leur révolution respective, déplacés le long d'une certaine surface lisse et, grâce au développement du corps éthéré, produisent nécessairement les sons au moyen de la percussion des uns contre les autres (3); de la même manière, il s'imaginait que les tensions des cordes mises en mouvement produisent les sons lors du déplacement(4) de l'air. 4. Il ne leur imprimait pas leurs altérations par suite d'une autre cause sinon que, calculant leur position, leur distance, leur succession, leur grandeur, il combi-

4. Littéralement: débordement, épanchement.

<sup>1.</sup> Le mot «longueur»,  $\mu \tilde{\eta} \varkappa o s$ , dans ces morceaux, a toujours le sens de «longueur d'une corde», et par suite, celui de «degré d'intonation», de «son».

<sup>2.</sup> Ce passage exclut l'attribution du fragment à Manuel Bryenne, qui dit (Wallis, p. 365) qu'Orphée se borna à tirer parti de la lyre heptacorde archaïque de Mercure, et que le perfectionnement de la lyre ne date que de Pythagore. Du reste, la langue usitée ici est plutôt celle de l'antiquité proprement dite que de la littérature byzantine.

<sup>3.</sup> Platon (Rép., p. 617) attribue la production des sons de la musique cosmique au chant de sept Sirènes portées sur les sept sphères. — Cp. Chaignet, Pythagore, t. II, p. 147 et suiv.

καὶ τὰ τῆδε καθ' δμοιότητα ξυνετίθει καὶ τὰς διαφοράς ἀνέφαινεν ώσπες επ' εκείνων ήτοι παρά τον όγκον αθτον(3), ή και παρά την σφών αὐτών ταχύτητα, ή καὶ ταῖς ἐποχαῖς αἶς ή ἐκάστου ξυντελείται φύμη . 5. Πη μέν εθχινητότεραι οθσαι τυγχάνουσι (4), άλλοτε δ' αὐ τοὐναντίον άπαν βραδεῖαι καὶ κατά ἀναποδισιιον ἐπιστρεφόμεναι. Καὶ άπλῶς εἰπεῖν κατά τοὺς πλάνητας τόπω τε καὶ τάχει καὶ μήκει τὰς παραλλαγὰς φυσικώς ἀνεύρισκε. 6. Καὶ τῆδε [134 vo.] ξυντελουμένας αμέλει καὶ από μεν τοῦ Κοονικοῦ κινήματος τον ανωτάτω τόπον επέγοντος και βραδείαν και οίον δυσέμπτωτον την περιφοράν ποιουμένου, την τελευταίον ωνώμασε φθύγγον τὸ Επατον, αὐτῷ προσοικειώσας τοῦτο μέν ὅτι ἀνωτάτω των μελών έστι, τούτο δ' αξ ότι καὶ βραδύτερος κατά την κίνησιν γίγνοιτ' αν και οίον είπειν δυσπαλής και έν νωθεία τινι φυσική συνιστάμενος, (Απλώς γάρ οἱ βαρύτεροι τῶν φθόγγων βραδύτεροι.) 7. Απὸ δὲ τοῦ μετὰ τὸν Κρόνον (Διὸς δ' αν είς) τὴν παρυπάτην ανεύρισκεν, όξυτέραν μέν γιγνομένην της υπάτης, ότι καὶ ταχυτέραν αν τις κατίδοι της Κρονικής την γιγνομένην τῷ Δίζ κίνησιν, των λοιπών δ' όμως καὶ ταίτην βαρυτέραν. 8. Επειτ' αὐθις τὴν ἀπὸ τοῦ "Αρεος τῆ ὑπερμέση προσήρμοζε χίνησιν, ὕστερον(5) γὰρ  $\delta(6)$  λιχανὸς είναι ταύτη προσεπινενόηται(7), ἐπ' Όρφέως δ' αὐ ούτω γ' εκαλείτο τῷ μέσην τοῦ παντὸς εύρίσκεσθαι την μετ' αὐτην ην άπο της 'Ηλιακής, μη ότι γε κινήσεως

<sup>3.</sup> Fort. legend. αὐτῶν.

<sup>4.</sup> τυγχάνουσαι Με.

υστερος Ms.

<sup>6.</sup> τὸ Ms.

<sup>7.</sup> προσεπινόηται Με.

nait vraisemblablement ces éléments par analogie et faisait voir leurs différences; de même que pour celles-là (les planètes) sil les différenciait] d'après leur pesanteur, ou bien encore leur vitesse, ou enfin en raison des périodes pendant lesquelles s'accomplit la révolution de chacune d'elles. 5. [Il considérait que les cordes] se trouvent — avoir tantôt un mouvement [vibratoire] plus vif, tantôt, [placées] au contraire en de tout autres conditions, un mouvement plus lent — et revenir à leur position par un acheminement rétrograde; en un mot il découvrit d'après les planètes leurs vicissitudes en fait de lieu, de vitesse et de longueur. 6. Les ayant donc disposées à ce point de vue, et [commençant] par le mouvement de Saturne qui occupe le point le plus élevé, qui accomplit lentement sa révolution, et qui pour ainsi dire n'est pas exposé à se rencontrer [avec d'autres astres], il nomma le dernier son hypate, par assimilation à cette planète, et cela, d'abord parce que c'est le son le plus élevé (5), puis d'autre part en raison de ce que c'est celui qui a le mouvement le plus lent, et qu'il est en quelque sorte d'une constitution naturellement languissante. Absolument parlant, les sons les plus graves sont aussi les plus lents(6).

7. C'est d'après la planète qui succède à Saturne — ce sera Jupiter — qu'il découvrit la parhypate, qui est plus aiguë que l'hypate, vu que l'on trouverait aussi à Jupiter un mouvement plus rapide qu'à Saturne, mais toutefois plus lent qu'aux autres planètes. 8. Ensuite il rapporta à l'hypermèse(7) le mouvement de Mars; car la lichanos, venue plus tard, a été invêntée à côté de celle-ci, mais au temps d'Orphée elle se nommait ainsi (hypermèse), parce que l'on avait reconnu comme corde moyenne du [système] entier celle qui vient après elle, dans laquelle il fit voir la mèse ou corde moyenne non-seulement à cause du mou-

6. Ne pas oublier qu'il s'agit toujours du mouvement vibratoire des cordes. Cp. Porphyre, Comment. sur les Harmoniques de l'tolémée, p. 229, et tout le chapitre.

<sup>5.</sup> Nous dirions aujourd'hui le plus bas. (Cp. Vincent, Notices de manusscrits grecs relatifs à la musique, p. 76 et p. 105.) Indice non équivoque de l'antiquité du texte ou plutôt de sa forme primitive. Nicomaque appelle aussi l'hypate la corde àronary.

<sup>7.</sup> Le mot ὑπερμέση, employé par Nicomaque, n'était connu de Meybaum (Nicom., p. 44) que par le Manuel de ce musicographe. M. Vincent l'a rencontré aussi dans le 5° fragment de l'Hagiopolite (Notices, etc., p. 270) et dans G. Pachymère citant Nicomaque, mais non textuellement (Notices, p. 407).

μόνον φάναι άλλα και θέσεως μεσαιτάτην ανέφαινε, πληρέστατα μέν μέχρι ταύτης γε την διά τεσσάρων άνακρουόμενος. 9. Ότι δή καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Ἡλιακῆς σφαίρας πρὸς τὴν Κρονιαίαν(Tbis) περιφοράν λόγος σύμφωνος περιτετήρηται(8) τῷ ἐπτακαιεικοσαπλῷ λόγῳ, τὸ δὲ πλεῖστον, ώς φασι, καὶ μέχρι τῶν τριάκοντα τεῖνον ἐτῶν τοῖς στηριγμοίς καὶ ταῖς ἄλλαις ἀνωμαλίαις προσνεμητέον(9). 10. Ταύτη τοι καὶ Πυθαγόρας ἐν τούτω γε τῷ λόγω τὸν ἐν τῷ ψυχογονία κανόνα κατατεμών, την τελεωτάτην είναι κίνησιν έν τοῖς μου σικοῖς ἀπεφήνατο. 11. Τὴν αὐτὴν δὲ καὶ αὖθις τῷ λοιπῷ διαστήματι [135 ro.] συνείρει, ώς αν παρ' έκάτερα ταύτη την δια τεσσάρων εντείνοιτο, και μέσην τῷ ὄντι και θέσει και μεγέθει ταίτην κατέχοι. 12. Είτα καὶ τὴν παραμέσην κατὰ τὴν τοῦ Έρμοῦ συνίστησιν χίνησιν τη μέση προσίσχουσαν, καὶ ώσπερ ταύτη παροδεύουσαν κατά την τοῦ οἰκείου μεγέθους ἐπὶ τὸν νέατον διαφοράν. 13. Αὐθις την παρανήτην εντῷ τῆς Αφροδίτης ἀνέφαινε τόπψ τοῦ Σεληνιακοῦ πως κατά φυθμόν έγγυς γιγνομένης μεγέθους, εί καὶ τὸ πλείστον Ἡλίω κατὰ τὴν οἰκείαν περιφοράν δράται συνείναι. 14. Μετά πάντα δὲ τὴν νήτην ἐπάγει τὸν κατωτέρω τόπον επέχουσαν(10), ότι δή καὶ Σελήνη προσγειοτέρα γίνεται τῶν άπάντων, καὶ οἶον νεάτη τῶν ὁμοταγῶν αὐτῆ κατὰ τὴν παρ' ἑαυτων εναντίαν τῷ παντὶ κίνησιν, ώστε ξυμβαίνει ξυντελείσθαι μέν αὐτῷ τὸ ξύμπαν ἐν ἑπτὰ μήχεσι. 15. Τῆς μέσης δ' αἶ πρὸς

<sup>7</sup>bis. Kooviaios manque dans le Thesaurus d'Henri Estienne et dans la Sylloge de Coumanoudis. 8. F. legend. παρατετήρηται.

<sup>9.</sup> προσνενεμητέον Με. 10. ἀπέχουσαν Ms. - Fort. legend. τον κατωτάτω τ. επέχ.

vement du soleil, mais encore en raison de la position de celuici. Jusqu'à cette corde, il frappait un diatessaron (une quarte) très au complet. 9. Ainsi, le rapport de la sphère solaire à la révolution de Saturne avait été reconnu consonnant, par l'observation, — rapport vingt-septuple(8), — mais le plus souvent, à ce que l'on dit, [cette révolution] se prolonge jusqu'à trente ans par suite des stations et des autres anomalies (9).

10. Il s'ensuit que Pythagore a déclaré, lui aussi. en divisant le canon de sa psychogonie suivant le même rapport, que c'était le mouvement musical le plus parfait. 11. De plus il (Orphée) rapportait aussi le même [mouvement] à l'intervalle restant, puisqu'il établissait l'étendue d'un diatessaron de chaque côté de cette [note] et qu'il la maintenait réellement comme mèse (ou intermédiaire) et par sa position et par sa grandeur. Ensuite il (Orphée) constitue la paramèse, d'après le mouvement de Mercure, laquelle se tient près de la mèse et marche de conserve avec elle d'après la différence de sa grandeur propre d'avec celle de la nète. 13. Il fit voir la paranète dans la position de Vénus, qui dans son mouvement rythmique occupe une place assez voisine de la grandeur lunaire, lors même que le plus souvent on la voit dans la révolution qui lui est propre s'unir avec le soleil(10).

14. Après tout cela, il présente la nète comme occupant la région inférieure (11); c'est ainsi que la lune est l'astre le plus bas (νεάτη)(12) de ceux qui sont dans sa série sous le rapport de leur mouvement, inverse de [celui de] l'univers; de sorte qu'il arrive que le tout est complété en sept longueurs.

15. Maintenant, comme la mèse fait une quarte avec chacune

<sup>8.</sup> Cp. Platon, Timée, p. 36, où Saturne a le nombre 27.
9. Στηριγμός, station. Voir dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, l'art. Astronomia, par M. Th.-H. Martin, p. 497.
10. Toute cette théorie sur les rapports des planètes semble dériver de celle du Timée de Platon, p. 38, et tend à la compléter. — Voir Th.-Henri Martin, Études sur le Timée, note xxxII, et son article Astronomia cité plus hout. Cp. 2010r. Historie de la chileschie de la Particle Astronomia cité plus haut. Cp. Zeller, Hist. de la philosophie, trad. Boutroux, t. I, p. 410.

<sup>11.</sup> Nous dirions aujourd'hui «supérieure».
12. Dans le vocabulaire orphique νέατος répond au mot latin infimus.
Cp. de Lapid., 12, 15 (νεάτη... ἐνὶ γιατιφί). Nicomaque, p. 6: νέατον, τὸ κατώτατον. Un hymne orphique (xxxiii, 17) oppose la νεάτη et l'ὑπάτη (éd. Matth Gesner, p. 226, voir la note). Aristide Quintilien dit que νέατον était «chez les anciens» synonyme d'ἔσχατον (p. 4) et ὕπατον synonyme de πούτων (p. 10). nonyme de πρῶτον (p. 10).

έκάτερα τὰ ἄκρα τὴν διὰ τεσσάρων ἀποπληρούσης, τοῦτο μέν κατὰ τὸ βαρύτερον, τοῦτο δ' αὐ κατὰ τὸ ὀξύτερον, δυσὶν ἐκεῖνος ἀνέφαινε συνημμένως τὸ πᾶν τετραχόρδοις συνείρεσθαι τῶν ἄκρων οὐκ ἀξιόλογον πρὸς ἄλληλα λόγον ποιούντων, ἀλλ' ἐν ἐπιμερεῖ μάλιστα συνισταμένων, ὅθεν καὶ δυστέκμαρτον ἦν, ἵν' οὕτως εἴπω, τῆ τοῦ ὅλου προσχεῖν τάσει.

#### II.

[135 v°.] 'Όπως μετ' 'Όρφέα Πυθαγόρας ἀπὸ τῆς Ἡλιακῆς περιφορᾶς περιεργότερον τὴν μέσην ἀνεύρισκεν ἐν ὀκταχόρδω κανόνι.

1. Πυθαγόρας δὲ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀφορῶν κατάστασιν καὶ δεῖν ὑπονοῶν ἀξιολόγω τινὶ μεγέθει διἴστασθαι τὰ ἐνορώμενα τῷ συστήματι σύμφωνα διαστήματα, προσεσχήκει μὲν καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς οὐρανίους ὑποθέσεις. 2. Κατεφαίνετο δὲ οἱ πολλαχοῦ παραλλάττειν τὴν Ἡλιακὴν τῆς τῶν ἄλλων κινήσεως, οἰ μόνον τάχει τε καὶ ἀξιολόγω μεγέθει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων συμβαίνουσι (φημὶ προποδισμοῖς τούτων καὶ στηριγμοῖς καὶ ταῖς ἄλλως πως γινομέναις ἐκείνοις κινήσεσι). 3. Ταύτη τοι καὶ λογίζεσθαι τούτω γε ἐπἡει οὐκ ἀκριβῶς τὴν μέσην εἰλῆφθαι κοινωνοῦσαν ἀμφοῖν τοῖν διαστημάτοιν σαφῆ γοῦν (11) ἐξ ἔκείνων διαφοράν περὶ αὐτὴν τὴν Ἡλιακὴν συμπίπιουσαν ἑώρα περιφοράν, καὶ τῶν ἄλλων πολλῷ διαλλάττουσαν. 4. Οὕτω τοίνυν λογισμῶν ἔχων ποικιλωτέραν ἀνευρίσκειν προύθυμεῖτο (12) τὴν τῶν

12. προυθυμοίτο Με.

<sup>11.</sup> Mot suppléé par conjecture.  $\Sigma \alpha \varphi \tilde{\eta}$  est suivi, dans le manuscrit, d'un commencement de lettre qui pourrait être un  $\gamma$ .

des extrémités, l'une au grave, l'autre à l'aigu, il fit voir que l'ensemble est lié conjointement par deux tétracordes, dont les sons extrêmes n'ont pas entre eux un rapport convenable (13), mais sont constitués en rapport exactement superpartient (14), d'où suit qu'il était difficile d'en reconnaître, pour ainsi parler, l'application au degré d'intonation du tout (15).

#### II.

Comment, après Orphée, Pythagore, s'appuyant sur la révolution solaire, découvrit avec une plus grande exactitude la [position de la] mès e dans le canon octacorde.

1. Pythagore, considérant la situation primitive (16) et soupconnant qu'il devait nécessairement exister une distance proportionnelle entre les intervalles consonnants envisagés dans le système (17), s'appliqua lui aussi à l'étude des hypothèses relatives au ciel. 2. Il devint évident pour lui qu'en beaucoup de points le mouvement solaire diffère de celui des autres [astres], et non-seulement par une vitesse et une grandeur proportionnelles, mais par suite de certains faits dépendants des autres [astres], j'entends par là leurs progressions, leurs stations et les mouvements se produisant en eux de diverses autres ma-3. C'est ainsi qu'il était arrivé à reconnaître par le calcul qu'on n'avait pas obtenu exactement la mèse en prenant une corde qui était en communauté avec les deux intervalles (18); il apercut par suite une différence manifeste dans la révolution solaire et la trouva tout autre que celle des autres astres. 4. En étant donc parvenu à ce point de ses calculs, il poursui-

35

<sup>13.</sup> Sans doute un rapport multiple (tel que double, comme l'octave).

<sup>14.</sup> En effet, les sons extrêmes des deux tétracordes réunis forment un intervalle de septième, dout le rapport est  $\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{16}{9}$ , rapport superpartient. Voir notre traduction d'Euclide, *Division du canon*, § 3, note 1.

<sup>15.</sup> Autrement dit, il est difficile d'apprécier le rapport mathématique de deux sons limitant un intervalle de double quarte.

<sup>16.</sup> Cp. Nicomaque, Enchirid. music., éd. Meyb., p. 9.

<sup>17.</sup> Nous dirions aujourd'hui: considérant la science au point où il la trouvait.

<sup>18.</sup> Le système dont il s'agit comprenait deux quartes successives et conjointes.

<sup>19.</sup> Ou plutôt avec les deux systèmes tétracordes ayant, dans la théorie d'Orphée, cette mèse pour son commun.

μηχών θεωρίαν και χορδάς όμοίας δι' όλχων τινων κατ' άριθμούς τὰς δοπὰς έχουσῶν έντεινάμενος, καὶ σφᾶς παραλλάτιων όπη τύχοι συμφωνοτέραν εκάστην ευρίσκεσθαι, ίδια μεν ανεύρισκε την διά πέντε συμφωνίαν, άίθη μεν τη προλαβούση λύρα, σύμφωνόν γε μην καὶ ταῖς ἀκοαῖς πρόσφορον. 5. Ίδία δ' αὐ διϊστών ετύγχανε την διά τεσσάρων αποτέμνων εκείθεν και το λειπόμενον ένορων μέγεθος, εί κατά λόγον αποτελεσθείη τινά, δ γε δήπουθεν καὶ ἐμμελὲς αὐτῷ [136 ro.] πάνυ τοι κατεφαίνετο καὶ ἐν ἐπογδώψ προύχώρει λόγφ. 6. "Ασμενος γουν επί τοις συμβαίνουσι γεγονώς καὶ ώς ἀπό τινος θείας τοθογον ύπονοων επιπνοίας, επειράτο μάλα λαμποῶς μεταξύ τών διαστημάτων ετέραν συνείρειν χωρδήν, καί πως τὸ ήδη θεωρηθέν την πρός άλληλ' ἐπόγειν πείραν, τοῦ δε μουσικώτατα κατ' επιστήμην αυτώ συντελεσθέντος. 7. Ηως δ' αν αξίως είποιμεν το λαμπρότατον; ανεδείχνυτο τουτί [το] χρημα, καὶ ἡ διὰ πασῶν ἀνεκρούετο μάλιστα(13) συμφωνία, ώστε ξυντελεσθηναι καὶ ούτω γε τὸ πῶν μήκεσιν ἐν ὀκτώ.

<sup>13.</sup> μάλλιστα Ms. Fort. legend. χάλλιστα.

vit avec ardeur la découverte d'une théorie plus variée (20) des distances, et ayant tendu des cordes semblables [d'ailleurs] au moyen de poids dont il calculait la pesanteur et faisant varier ces [poids] (pour voir) dans quelles condition chacune d'elles se révélerait comme plus consonnante (21), il découvrit particulièrement la consonnance de quinte, insolite à la vérité pour la lyre antérieure (22), mais du moins réellement consonnante et convenable pour l'oreille. 5. Prenant dès lors une distance particulière, il se trouva détacher [de cette consonnance] celle de quarte, puis, envisageant la grandeur restante (pour voir) si elle pouvait s'effectuer dans un rapport déterminé, il reconnut une certaine valeur mélodique, qui se manifestait parfaitement et procédait suivant le [rapport] sesquioctave. 6. Tout joyeux(23) des faits constatés (24) et considérant son œuvre comme l'effet d'une inspiration divine, il tenta d'agencer d'une façon trèscaractéristique une nouvelle corde entre les [deux] intervalles(25). Ce fait acquis déjà théoriquement est bientôt suivi d'une expérimentation [portant sur la comparaison des cordes] entre elles, et accomplie par lui dans des conditions tout à fait musicales et scientifiques. 7. Comment pourrions-nous rapporter dignement ce fait si remarquable? Il se manifesta: la consonnance d'octave résonna très-exactement (26), et c'est ainsi que fut réalisé le [partage du] tout en huit longueurs.

20. Cp. Nicom., Man. d'harm, p. 9: [ενα] ποικιλωτέραν δε θεωρίαν ενοράν

<sup>21.</sup> Cette expérience de Pythagore est rapportée aussi par Nicomaque, Man. d'harmon., I, p. 11, Gaudence (ed. Meybaum, p. 14), Macrobe (Somn. Scip., II, 1), Censorinus (de Die nat., c. 10), Chalcidius (in Tim., 188—194, éd. Didot), Jamblique (Vie de Pythagore, c. 26), Boëce, Instit. mus., I, 10—11; Cassiodore, de Musica, init.

<sup>22.</sup> En effet, dans aucun des trois genres, on n'obtenait une quinte en considérant cinq sons consécutifs. Ce passage prouve que la paramèse, dans le système heptacorde, était primitivement éloignée d'un demi-ton de la mèse. — Nicomaque dit (p. 9) que l'addition d'un ton eut lieu entre la mèse et la paramèse.

<sup>23. &</sup>quot;Aqueros. Le même mot est dans Nicomaque et dans Jamblique

<sup>24.</sup> D'après ce passage, Pythagore serait l'inventeur du système disjoint.
25. Entre les deux intervalles formant chacun une quarte et reliés par la mèse.

<sup>26.</sup> Auparavant il n'y avait, selon notre Anonyme, que cinq tons dans le système musical, savoir (du grave à l'aigu): 1/2 ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. — L'octave comprend six tons.

# ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

I. (Page 535, note 2.) Cp. G. H. Bode, Commentatio de Orpheo. Gotting., 1824, in-4, p. 16, note 10; p. 38, n. 44; p. 86, le texte et la note 63; p. 176, n. 97.

II. (P. 535, n. 3.) J'ai retrouvé ce texte, avec des variantes de valeur inégale, dans les recueils de rhéteurs de Reiske, t. VIII, p. 863, et de Walz, t. VII, p. 1128 (Commentaire de Grégoire de Corinthe sur le traité d'Hermogène πεψὶ τῆς μεθόδου δεινότητος.)

III. (P. 537, l. 9.) Cp. toutefois Servius in Æneid. VI, 645 (nec non Threicius...) qui dit qu'Orphée «primus deprehendit harmoniam, id est circulorum mundanorum sonum unde utique VII fingitur chordis». (Bode, ouvr. cité, p. 180. — Voir aussi Lucien, De Astrol. § 10, t. II, p. 365 de l'éd. de Reiz. Ajoutons qu'un musicographe du moyen âge, Jean Cotton, a écrit: «Alii Orpheum artem hanc (sc. musicam) reperisse arbitrantur». (Gerbert, scriptore eccles. de musica, t. II, p. 234.) Enfin on lit dans Boëce (Instit. musica, I, 20): «Simplicem principio fuisse musicam Nicomachus refert, adeo ut IV nervis constaret, idque usque ad Orpheum duravit.» Le musicographe latin semble viser ici notre texte, qui appartiendrait ainsi à Nicomaque de Gérase. Cp. toutefois Nicomaque, p. 29 éd. Meybaum.

IV. (P. 537, n. 9.) Constantin Lascaris, à qui non devons la conservation de nos deux textes. a laissé une notice sur Orphée considéré comme auteur des Argonautiques, des hymnes, et généralement des poésies dites orphiques. Cette notice, publiée seulement en 1743 dans les Marmora Taurinensia de Rivautella et Ricolvi (Turin, in-4), ne contient aucune allusion au sujet traité dans ces textes; preuve péremptoire, selon nous, qu'il ne faut pas y voir une œuvre personnelle de Lascaris.

C. É. RUELLE.

FIN

# TABLE

| •                                                   | Pages |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Préface                                             | V     |
| Errata                                              | VII   |
|                                                     |       |
| TEXTES GRECS INÉDITS                                |       |
| CHORIKIOS: Éloge d'Aratios et de Stéphanos.         |       |
| Introduction                                        | . 1   |
| Texte                                               | . 10  |
| - Apologie des mimes.                               |       |
| Introduction                                        | . 35  |
| Texte                                               | 39    |
| Extrait de Mnemosyne (C. G. COBET)                  | 79    |
| Réplique à Cobet (E. T.)                            | 83    |
| Lettre à Ch. Graux, sur Chorikios (TH. GOMPERZ)     | 85    |
| Sur un texte nouveau relatif à Ménandre             | 91    |
| Un fragment de Sapho chez Choricius                 | . 97  |
| HARPOCRATION: Lettre à un empereur.                 |       |
| Introduction                                        | . 99  |
| Texte                                               | 105   |
| Zu dem Briefe Harpocrations (R. PRINZ)              | . 115 |
| CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM graecorum (Supplément au). |       |
| Introduction                                        | 117   |
| Texte                                               | 119   |
| NICÉPHORE PHOCAS: Fragments militaires.             |       |
| Notice d'un manuscrit grec de Bâle                  | 139   |
| Texte grec                                          | 144   |
| Traduction française                                | 145   |

# ÉDITIONS NOUVELLES

| $\bigcirc$     | PHILON DE BYZANCE: Fortifications.                                                                  | Page        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | Introduction                                                                                        | 153         |
|                | Texte grec                                                                                          | 174         |
|                | Traduction française                                                                                | 178         |
| $\overline{C}$ | XÉNOPHON: Économique, Ch. I à XI.                                                                   |             |
|                | Introduction                                                                                        | 23          |
|                | Texte grec, avec notes en français                                                                  |             |
|                | Avis relatif à la constitution du texte                                                             |             |
|                | Notes                                                                                               | 294         |
|                | Extrait de la Zeitschrift für die Oesterr. Gymnasien (K. SCHENKL)                                   | <b>2</b> 93 |
| $\odot$        | PLUTARQUE: Vie de Démosthène.                                                                       |             |
|                | Notice sur Plutarque                                                                                | 303         |
|                | Analyse des chapitres                                                                               | 314         |
|                | Texte grec, avec notes en français                                                                  | 317         |
|                | Sources de la Vie de Démosthène par Plutarque                                                       | 376         |
|                | Avis relatif à la constitution du texte                                                             | 379         |
|                | Addenda et corrigenda                                                                               |             |
|                | Autres notes et corrections                                                                         | 388         |
|                | Extrait de la Revue critique (H. WEIL)                                                              | 383         |
|                | - de Literarisches Centralblatt (F. BL.)                                                            | 386         |
|                | - de Philologische Wochenschrift (β.)                                                               |             |
|                | - de Philologische Rundschau (C. STEGMANN)                                                          |             |
| $\bigcirc$     | PLUTARQUE: Vie de Cicéron.                                                                          |             |
|                | Notice sur Plutarque                                                                                | 399         |
|                | Analyse des chapitres                                                                               | 401         |
|                | Texte grec, avec notes en français                                                                  |             |
|                | — Parallèle de Démosthène & de Cicéron.                                                             |             |
|                | Texte grec, avec notes en français                                                                  | 483         |
|                | Sources de la Vie de Cicéron par Plutarque                                                          | 490         |
|                | Avis relatif à la constitution du texte                                                             | <b>50</b> 0 |
|                | Notes                                                                                               |             |
|                | Extrait de la Revue critique (H. WEIL)                                                              | 504         |
|                | - de Philologische Wochenschrift (HELLER)                                                           | 506         |
|                | - de Pädagogisches Archiv (L. SCHMIDT)                                                              | 517         |
|                | •                                                                                                   |             |
|                | FRAGMENTIS TRANSMIS.                                                                                |             |
|                |                                                                                                     | 500         |
|                | Extrait du Rapport sur une mission en Espagne                                                       | عندن        |
|                | LIBANII: Kegálov zai 'Agistiog orios artilogíai (Supplentur et emendantur), publié par R. FOERSTER. |             |
|                |                                                                                                     | 523         |
|                | Texte                                                                                               | 524         |

| TABLE                                      |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    | 55  |     |    |    |             |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|---|------|------|----|-----|-----|----|----|-------------|
|                                            |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    | Pages       |
| Corollarium emendationu                    | ım | Li  | iba | nia  | nar | um  | ı |      |      |    |     |     |    |    | 529         |
| Sur un manuscrit de Madrid e               | t  | sur | C.  | La   | sca | ris |   |      |      |    |     |     |    |    | 531         |
| ANONYME: Deux textes conc<br>C. É. RUELLE. | er | nar | ıt  | le ( | Can | on  | m | usio | cal, | pı | ubl | iés | pa | ır |             |
| Note sur la substance de                   | es | de  | ux  | tex  | tes |     |   |      |      |    |     |     |    |    | 534         |
| Premier texte                              |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    | <b>53</b> 8 |
| Traduction française .                     |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    | 539         |
| Deuxième texte                             |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    |             |
| Traduction française .                     |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    | 545         |
| Additions et corrections                   |    |     |     |      |     |     |   |      |      |    |     |     |    |    |             |

or before

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.







